

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

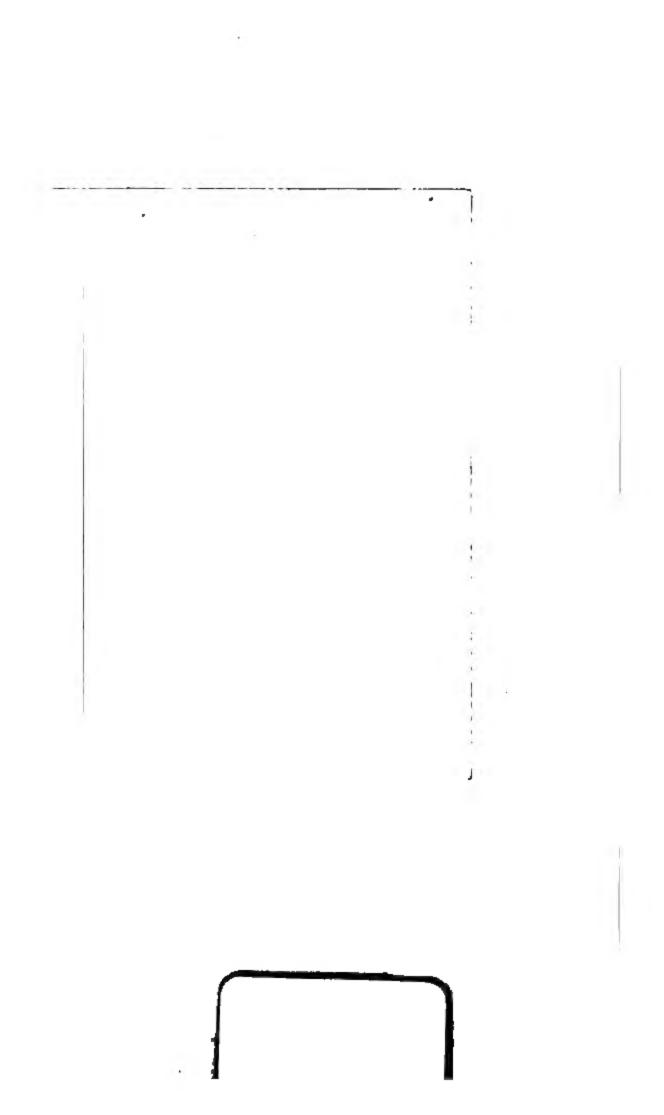

CT 95 . B36 1820

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

|   | • |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

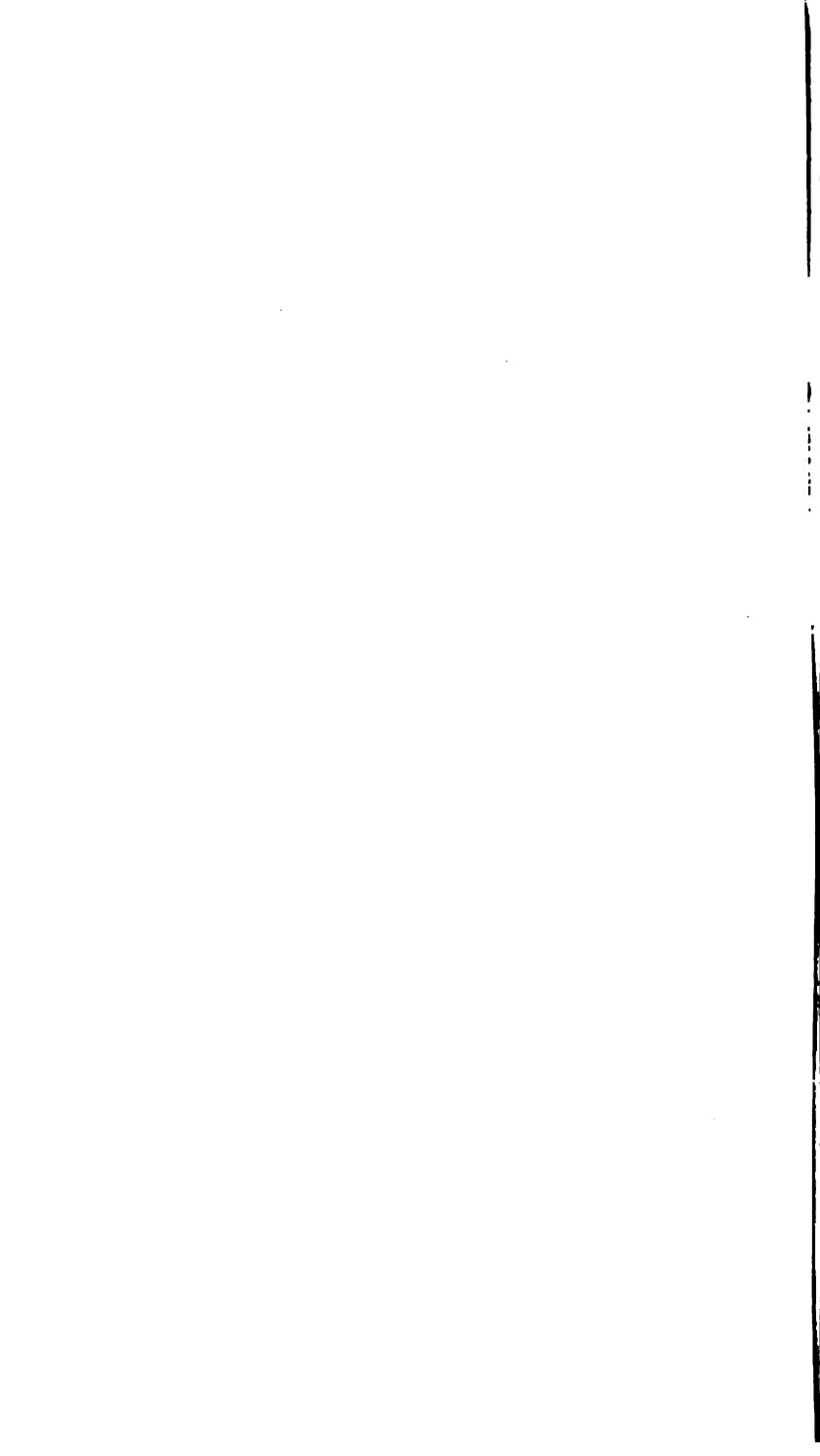

## DICTIONNAIRE

HISTORIQUE ET CRITIQUE

# DE PIERRE BAYLE.

TOME SIXIÈME.

DR-F.

DE L'IMPRIMERIE DE FAIN, PLACE DE L'ODÉON.

CT 95 .B36 1820

# DICTIONNAIRE

HISTORIQUE ET CRITIQUE

# DE PIERRE BAYLE.

## NOUVELLE ÉDITION,

AUGMENTÉE DE NOTES EXTRAITES DE CHAUPEPIÉ, JOLY, LA MONNOIE, L.-J. LECLERC, LEDUCHAT, PROSPER MARCHAND, ETC., ETC.

TOME SIXIÈME.



PARIS,
DESOER, LIBRAIRE, RUE CHRISTINE.
1820.

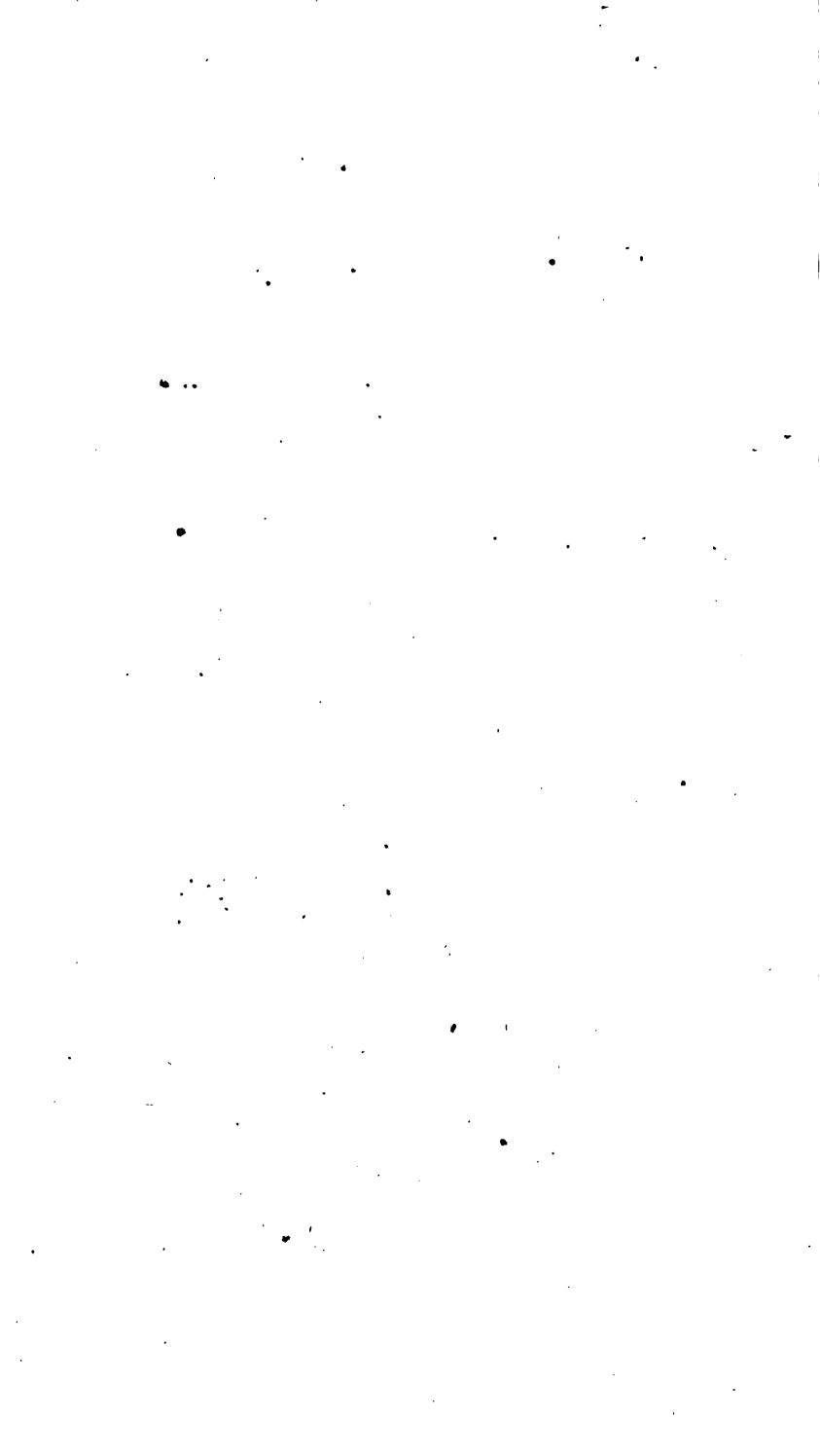

# DICTIONNAIRE

## HISTORIQUE ET CRITIQUE

# DE PIERRE BAYLE.

Request of Review. 3-26-26

## DR.

à Lednitz, ville de Hongrie, l'an 1629 (b). Il n'avait aucune espérance d'être rétabli dans son marchand de drap, à quoi sa femme, fille d'un pareil marchand, lui était d'un grand usage. Il tâcha de persuader aux autres ministres d'embrasser une profession mondaine, nonobstant les règlemens qu'on avait faits pour prévenir ce désordre (A), et il oublia tellement les

(a) Coménius, né au mois de mars 1592, dit, Histor. Revelat., pag. 138, que Drabicius était plus âgé que lui de cinq ans. Moréri marque la naissance de Drabicius au 5 décembre 1588.

(b) Coménius, ibid., pag. 141.

DRABICIUS (Nicolas), fameux bienséances de son premier caenthousiaste du XVII<sup>e</sup>. siècle, ractère, qu'il devint un des bons naquit environ l'an 1587 (a) à buveurs du quartier, et qu'il se Strasnitz dans la Moravie où crut permises toutes les actions son père était bourgmestre. Il des laïques (c). Se voyant en fut reçu ministre l'an 1616, et il danger d'être volé en revenant exerça cette charge à Drahotutz; d'une foire, il se défendit et fut et lorsqu'il fut obligé de cher- blessé, et peut-être qu'il n'en cher une retraite dans les pays aurait pas été quitte pour une étrangers, à cause des édits sé- blessure si l'on ne l'eût secouru. vères de l'empereur contre la re- Les autres ministres justement ligion protestante, il se retira scandalisés de sa conduite en avertirent leurs supérieurs. Ceuxci, dans un synode qui fut convoqué en Pologne, firent examiner église; c'est pourquoi il se fit cette affaire : il fut ordonné que Drabicius serait suspendu du ministère, et que, s'il ne vivait pas d'une façon édifiante, on exercerait sur lui la discipline de l'église (d). Cette rigueur synodale l'engagea à se comporter honnêtement. Mais ce fut bien autre chose lorsqu'il crut être devenu prophète. Il eut sa première vision la nuit du 23 de février 1638, et la

(d) Idem, ibid., pag. 139, 140.

<sup>(</sup>c) Politică illă cum plebe conversutione corrumpi, licentiosiù sque poculis indulgendo profanioris vita exemplis abripi visus est. Ibid., pag. 139.

vier 1643. La première vision lui droit a besoin d'aide, il ne s'apromit en genéral de grandes musait point à des prières; il se armées du septentrion et de l'o- tenait proche des canons que rient qui opprimeraient la mai- l'on tirait sur les assiégeans, et son d'Autriche: la seconde mar- il mettait la main à l'œuvre (B). qua en particulier, que Ragotski Mal lui en prit; la flamme lui commanderait l'armée qui vien- sauta au visage, et lui pensa ôter drait de l'orient, et ordonna à un œil. Les Impériaux levèrent Drabicius de faire savoir à ses frères que Dieu les allait rétablir dans leur pays, et venger les injures faites à son peuple; et qu'ils eussent à se préparer à la capitulation tant pour leur vie, délivrance par jeunes et par orai- que pour leurs biens : on ne sons. Il reçut ordre d'écrire ce laissa pas de les piller (h). Voilà qui lui était révélé, et de com- donc Drabicius au pouvoir des mencer comme les anciens pro- Impériaux : cela ne l'empêcha phètes, la parole du seigneur point d'aller signifier à Ragotski, me fut adressée (e). Des le len- au mois d'août 1645, que Dieu demain il communiqua sa vision lui faisait commandement de aux ministres qui étaient réfu- ruiner la maison d'Autriche et giés dans le même lieu que lui. le pape (C), et que, s'il refusait Ils la communiquerent aux autres; mais on n'en fit point de cas. Ces deux premières visions furent suivies de plusieurs autres, la même année 1643; et il y en eut une qui ordonna que l'on sit confidence de tout à Coménius (f), qui était alors à Elbing en Prusse. Il y en eut une au mois de janvier 1644, qui assura Drabicius que les troupes impériales ne feraient point périr les réfugiés (g). Elles firent un grand ravage sur les terres de Ragotski, pillèrent la ville de Lednitz, et en assiégèrent le château. Drabicius s'y enferma, et soit qu'il se défiat un peu de

seconde, la nuit du 23 de jan- sa vision, soit qu'il crût que bon le siége. Mais quelque temps après ils assiégèrent la place tout de nouveau, et la prirent. Les réfugiés furent compris dans la d'attaquer cette engeance de vipères, il attirerait sur sa maison une ruine générale, qui n'épargnerait pas même celui qui pisse contre la paroi. Ce prince savait déjà que Drabicius faisait le prophète; car Drabicius, selon les ordres qu'il en recevait coup sur coup dans ses extases, lui avait envoyé une copie de ses révélations, laquelle Ragotski jeta au feu (i). A l'égard de l'ordre que le prophète alla porter en personne, on lui répondit qu'on avait conclu depuis peu un traité de paix (k). La mort de ce prince, arrivée le mois d'octobre 1647, plongea Drabicius dans un extrême chagrin: il crut que ses révélations ne seraient que de la fumée, et il se voyait exposé à la

<sup>(</sup>e) De his visis et auditis in scriptum referendis mandatum accipit... et à verbis illis sactum est ad me verbum Domini (sic non aliter) inchoare jubetur. Comenius, Hist. Revelat., pag. 141.

<sup>(</sup>f) Ibid, pag. 143.

<sup>(</sup>g) Ibid., pag. 145.

<sup>(</sup>h) Ibid., pag. 147. (i) Ibid., pag. 146.

<sup>(</sup>k) Ibid., pag, 148.

lation extatique qui le rassura; par la Hongrie pour s'en retouret qui lui défendit de jeter au ner en Pologne. Depuis son défeu ses pancartes, puisque Dieu part de la cour de Transylvanie lui amenerait Coménius, auquel il fallut se servir d'une autre perelles seraient consignées (l). Co- sonne pour notifier au prince ménius, ayant des affaires en les visions de Drabicius. Elles se Hongrie, l'an 1650 (D), y vit la présentaient plus dru que japersonne et les prophéties de mais, et donnaient ordre coup Drabicius, et fit telles réflexions sur coup qu'on en fit part au coadqu'il jugea bon être, sur ce que juteur, afin qu'il les fit connaître depuis trois ans les visions de ce aux nations et langues, et à tous personnage lui avaient promis les peuples de la terre, et nom-Coménius pour coadjuteur. C'est mément aux Tartares et aux quelque chose de considérable que Turcs (p). Coménius se trouvait Sigismond Ragotski, se voyant embarrassé entre la crainte de poussé par Drabicius à faire la Dieu et celle des hommes : il guerre à l'empereur, et par sa craignait en n'imprimant point mère à vivre en paix, ne savait les révélations de Drabicius de que faire, combattu de part et désobéir à Dieu; et, en les imd'autre par de terribles menaces. primant, de s'exposer à la mo-Drabicius lui dénonçait les juge- querie et à la censure des hommens du Très-Haut en cas de mes. Voici le milieu qu'il prit paix, et sa mère le menaçait de (q). Il résolutede les imprimer, Îui donner sa malédiction en cas et de n'en point distribuer les de guerre. Dans cette perplexité 'exemplaires; et de là vint qu'on il se recommanda aux prières de intitula le livre, Lux in tenebris Drabicius, et à celles de Comé- (r). Mais la résolution de tenir nius (m), et se tint en repos jus- cette lumière sous le boisseau ques au jour de sa mort, c'est-à- ne dura pas; elle succomba sous dire jusques au 4 de février 1652. deux insignes événemens que Coménius, qui ne s'attendait l'on prit pour la grande crise, et point à cela (n), en fut étrange- pour le dénoûment du mystère. ment surpris. L'ange qui lui di- L'un de ces événemens fut l'irsait tout ne lui avait point révélé ruption de Ragotski dans la Poce grand article (E). George Ra- logne (F); l'autre fut la mort de gotski, prince de Transylvanie, l'empereur Ferdinand III. Ni tère le 20 de juin 1654 (o). Co- à la place de Ferdinand III, son

(1) Ibid., pag. 148 et 149.

raillerie. Mais il eut une conso- ménius fit ce coup-là en passant frère du défunt, ne savait rien l'un ni l'autre ne servirent de de tout ce manége prophétique; rien aux prédictions : au conmais Coménius lui en apprit le traire, ils servirent à les confondétail, en lui donnant un exem- dre. Ragotski se perdit par son plaire des écrits de Drabicius. irruption dans la Pologne, et l'on Celui-ci fut réhabilité au minis- élut Léopold, roi de Hongrie,

<sup>(</sup>m) Ibid., pag. 156. (n) Ibid., pag. 157.

<sup>(</sup>o) Ibid., pag. 177.

<sup>(</sup>p) Ibid., pag. 179. • (q) Ibid., pag. 183.

<sup>(</sup>r) Voyez la remarque (A) de l'article Kotterus, tome VIII.

père : élection qui a remis la c'est ce qui arrivera toujours maison d'Autriche dans tout son Ainsi les visionnaires et les fana premier éclat en Allemagne, ou tiques à venir n'ont rien à crain peu s'en faut; et qui a ruiné de dre; ils n'ont qu'à débiter har fond en comble les protestans de diment tout ce qui leur vien Hongrie. Les espérances qu'on dra dans l'esprit, pourvu qu'il fonda sur ces deux événemens aient l'adresse de s'accommode ayant été bientôt dissipées, on aux passions du temps.. Ils n'au se repentit d'avoir sitôt lâché ront pas les rieurs de leur côté l'édition. Drabicius y perdit le mais ils aurons des partisans qui plus (G); car la cour de Vienne, valent bien les rieurs. Ayez re ayant connu que c'était un hom- cours à l'article de Coménius, me qui sonnait le tocsin contre et à celui de Korrérus. Les vila maison d'Autriche, chercha sions de Drabicius s'étendent les moyens de le punir, et l'on jusques à l'année 1666. On s dit qu'elle en vint à bout. Comé- trompe, quand on attribue son nius n'avait rien à craindre de ce bannissement à des discours sécôté-là : il s'était cantonné dans ditieux (t); car il ne fut bann un asile impénétrable; il était que comme tous les autres midevenu bourgeois d'Amsterdam, nistres de Bohème, etc. Nous et y jouissait de toute sorte de verrons ailleurs (u) si M. Jurieu protection. Il n'eut à craindre a dû dire que les savans de Paris que la plume de quelques théo- savent à peine le nom de Drabi-·logiens, et les reproches du se- cius. crétaire de Ragotski (H); mais ce n'était pas une affaire pour un homme qui ne manquait ni d'esprit, ni d'érudition, ni de routine à faire des livres, et à citer sur toutes choses les phrases de l'Ecriture, et autres maximes sprituelles, avec de grands airs de zèle pour la cause de Dieu, et pour la ruine de l'Antechrist. Il se maintint avec ces machines; et s'il perdit son autorité, sa réputation, sa gloire, était que sans cela quelques-uns se ce ne fut qu'auprès de quelques personnes de bons sens, qui ne sont presque jamais les arbitres du crédit. Ceux qui avaient été crédules une fois à son égard, continuèrent de l'être (s), et-

(s) Toties ineptiis ejus decepti, eum pro · magno prophetâ habere pergunt, nec quic• quam indè detrimenti auctoritas ejus sensit. Sic mundus vult decipi. Append. Discursûs Theolog. Arnoldi contra Comenium.

(t) Moréri fait cette faute.

(u) Dans la remarque (A) de l'article Kon-TERUS, tome VIII.

(A) Les règlemens qu'on avail faits pour prévenir ce désordre. ] Les supérieurs des ministres exilés eurent soin de faire ordonner que chacun s'arrêterait dans la ville qu'il aurait choisie pour le lieu de sa demeure; et qu'encore que chaque troupeau no fût conduit que par un pasteur, les autres ministres ne laisseraient pas de prêcher à tour de rôle. On fit cela pour éviter deux grands inconvéniens: l'un fussent mis à courir de lieu en lieu pour recueillir des aumônes (1); l'autre était qu'en ne préchant point ils se seraient rendus mal propres à édifier une église, si jamais Dieu les eût rappelés à leurs premières fonctions (2).

(2) Ut exilii tractu nemo prorsas laboribu sacris desuesceret, petile sese mutua diligentia

<sup>(1)</sup> Volebant patres nostri ecclesiis orbato pastores, confratres suos, non mendicitati vacare, et stipis quarenda causd alienas terra ( ut ab aliis factitatum vidimus ) pererrare. Comen., Histor. Revelat., pag. 139.

(B) Il s'enferma dans le château de Lednitz..... Il se tenait proche des canons.... et mettait la main à l'œuvre. ] Coménius l'en blâme. Drabicio tamen, dit-il (3), vitio datum, quòd dum ex arce tormenta in hostem librarentur, ille non interesse tantum ( ad alios præsentiæ divinæ spe , juxta promissionem sibi factam, animandum) sed et tormento uni ignem ip. semet admovere voluit: cum eum in angulo esse, et precibus vacare, præstitisset. Sed inconsideratus hic novi Petri (materiali gladio Dominum defendere præsumentis ) zelus à Domino ipso castigatus fuit : permisso ut flammæ pars in illum retro se agens faciem illi ambureret, oculumque alterum læderet. Utili commonitorio, ut quisque sibi demandata faciat, aliena munia aliis relinquat. Un homme qui croit avoir des inspirations doit être rempli de foi, fata viam invenient, doit-il dire. Mais on voit au contraire très-souvent qu'il se défie de la providence de Dieu, à moins qu'elle ne soit assistée de tout ce que la prudence humaine peut contribuer de son côté. Nos inspirés ou soi-disant tels se donnent moins de repos que les autres hommes: leur agitation, leur inquiétude, leur vigilance à préparer les moyens humains qui seraient capables d'amener les événemens les moins prévus et les moins prophétisés, marquent qu'ils ne sont que trop imbus de ces maximes païennes, dont j'ai parlé dans l'article d'Acosta (4), c'est-à-dire, qu'à l'exemple des Lacédémoniens il faut invoquer les dieux en mettant la main à l'œuvre; et que, selon le précepte d'Hésiode, il faut que le laboureur fasse ses prières la main à la charrue (5), et qu'en un mot les supplications des fainéans sont désagréables au ciel, et renvoyées à vide (6). On se moqua de Persée roi de Macédoine (7), qui se

de Persee roi de Macedoine (7), qui se magis acuerent: ut si Deus nostrí misertus rursion nos ecclesiis redderet, nemo hebetatus rediret, exercitatior potius. I dem, ibid.

(3) Comenius, Hist. Revelation., pag. 145.

(4) Remarque (B), tome I, pag. 187.

(5) C'est ainst que plusieurs entendent le passage d'Hésiode, lib. II, Εργ. και κμέρ. vs. 83.

(6) . . . . . . Sibi quisque profecto

Est Deus: ignavis precibus fortuna repugnat.

Ovidius, Metam., lib. VIII, vs. 72.

(7) Plut., in Paulo Æmilio, pag. 265.

retira fort promptement du combat, sous prétexte d'aller offrir des sacrifices à Hercule : on prétendit que la victoire n'était due qu'au général qui la demandait aux dieux en se battant courageusement; voilà le véritable moyen d'être exaucé, disaient les païens: 'Λλλά ταις Αίμιλίου παρην ευ-Xais o gros, rūxero sab mbaros monemon καὶ γίκην, δόρυ κρατών, καὶ μαχόμενος παρεκάλει σύμμαχον τον θεόον. Sed Pauli precibus volens propitiusque riam belli et palmam hastam tenens, pugnansque opem implorabat Dei (8). Nos prétendus prophètes suivent dans le fond ces idées-là.

(C) Il alla signifier à Ragotski.... que Dieu lui faisait commandement de ruiner la maison d'Autriche et le pape. Il recut ordre de s'en aller au camp de ce prince, et de lui parler d'abord en termes de douceur et ensuite en termes de menace. On devait commencer par lui apprendre que le ciel l'avait choisi pour roi de Hongrie, mais à condition qu'il renverserait la domination autrichienne et la papale, en quoi Dieu l'assisterait d'nne façon très-particulière. On devait finir par lui apprendre que, s'il résistait à la voix de Dieu, tout périrait chez lui jusqu'aux chiens. « (9) Igna-» rus horum arcanorum Drabicius » (10), mandatum accipit 22 julii et » 31 julii principis Racocii castra » adeundi, principemque primum » blandis verbis, deinde duris, allo-» quendi. Blandis: electum esse divi-» nitus in regem Hungariæ, sed ea » conditione ut austriacæ et papali » dominationi finem imponat: habi-» turus auxilio Deum ad omnes hos-» tiles exercitus clade afficiendum. » (Rev. XXX.) Duris autem: si vipe-» rinam illam progeniem persequi » renuerit, mala inducturum esse » Deum, excisurumque de domo ejus » mingentem etiam ad parietem. (Rev. » XXXI. v. 4). » C'était fort bien imiter le style et les manières des anciens prophètes. Je ne trouve pas que

(8) Idem, ibid., C.

(9) Histor. Revelst., pag. 147.

<sup>(10)</sup> C'est-à-dire que Drabicios ne savait pas que le Turc envoyat courrier sur courrier à Ragotski pour lui défendre de joindre ses troupes avec celles des Suédois dans la Moravie, l'an 1645, et que l'empereur offrit à Ragotski les plus favorables conditions de paix.

Drabicius ait parlé lui-même au prince : il lui sit savoir sa commission par

d'autres gens (11).

(D) Coménius ayant des affaires en Hongrie, l'an 1650. Les protestans que l'empereur avait bannis de ses terres avaient toujours espéré d'y revenir: les uns se fondaient sur les ligues qui furent faites contre l'empereur, les autres sur les visions de quelques enthousiastes. Pendant la vie de Gustave la chose devint presque certaine, et l'on n'eut point lieu d'en désespérer depuis sa mort ; car ses lieutenans continuérent la guerre à l'honneur de leur nation, et à l'avantage de la ligue. Les réfugiés espérèrent donc que leur rappel serait un article de la paix de Munster. Mais ils virent avec douleur que cette longue et importante négociation fut terminée au mois de janvier 1650 sans qu'on se fût souvenu de leur exil. La maison d'Autriche négocia si finement, qu'elle obtint des conditions cent fois plus avantageuses qu'elle n'aurait dû se promettre : l'Eglise paya pour l'empereur, nonobstant les protestations de la cour de Rome: tout ce qu'il avait fait contre les sectaires de ses élats demeura fixe et immobile. Alors ces pauvres réfugiés, qui s'étaient dispersés en divers lieux, se virent sans espérance, et résolurent de convoquer une assemblée pour aviser à leurs affaires (12). Ceux de Pologne souhaitèrent que les autres leur envoyassent des députés. Ils eurent satisfaction, si ce n'est du côté de la Hongrie. Les réfugiés de Hongrie alleguèrent pour leur excuse, entre autres choses, qu'ils avaient souvent envoyé des députés en Pologne depuis leur bannissement commun, et qu'il était juste qu'on vînt une fois vers eux. Ils demandèrent nommément qu'on leur envoyat Coménius, sur-intendant des églises de Moravie: on y consentit d'autant plus facilement que

Coménius était alors appelé par prince Sigismond Ragotski, pour ce taines consultations qui concernaier la réforme des écoles (13). Voilà qui fit que Coménius partant d'Elbin prit sa route par la Silésie et la Moravie, et qu'il se rendit en Hongrie, o il célébra la Pâque avec plusieur ministres et gentilshommes députés Drabicius s'y trouva, et lui communiqua ses révélations, et le fit dès lor en quelque manière son coadjuter (14).

(E) Ragotski mourut en 1652..... L'ange qui disait tout à Coménius n lui avait point révélé ce grand article. Cette expression, imitée des mémoires de la duchesse Mazarin, s'étant présentée, je m'en suis servi. On m'en excusera apparemment. Drabicius est ici l'ange qui disait tout à Coménius; mais bien loin de lui apprendre la mort de Ragotski avant qu'elle sût arrivée, il envoya des révélations depuis la mort de ce prince, qui le supposaient vivant. Un des confidens dit là-dessus qu'assurément Drabicius le jouait: Coménius e¶t la bouche close, mais ayant eu le temps d'y songer, et d'examiner le parallèle de plusieurs visions, il trouva qu'elles avaient préfiguré la mort du prince un an auparavant. Voilà de nos gens : ils ne demeurent jamais court, pourvu qu'on leur donne le loisir d'ajuster leurs fittes. Febris malignæ morbo correptus fuit (Sigismundus Racocius) quæ illi 4 Februarii vitæ finem attulit. Quod quia nec prædictum adeò, nec exspectatum fuit, novus offensionis lapis fuit factum. Præsertim cum Drabicius novas suas nobis submittens revelationes, tanquam de vivente adhuc sermocinaretur, quem nos non vivere jam certi eramus. Hinc amicorum rei consciorum unus (J. T.) ad me : Ludificamur quam vere vivit Deus. Ad quod nihil quod responderem habens obmutui. Nunc ista ordine relegenti sapientiæ Dei vestigia manifeste sese ostentant (15).

(F) L'irruption de Ragotski dans la Pologne. ] Coménius demeure d'accord de bonne foi qu'il prit cela pour l'accomplissement de la prophétie que

(13) Voyez l'article de Comentus, au texte,

(11) Per theologum, medicum, Aulaque magistrum de sibi commissis informat. Drabi-

(12) Pacis Monasterii et Osnabruga sexennie

cius, Hist. Revel., pag. 147.

entre les citations (h) et (i) tome V, pag. 261. (14) Comenius, Hist. Revel., pag. 149, 150. (15) Idem, ibid., pag. 156, 157.

agitata, tandemque conclusa, iteriunque Noriberga biennio ventilata, tandemque terminuta, ultima publicatio incidit in januarium anni
1650. Qua Bohemia regno, cum incorporatis
provinciis, hareditatis nomine, austriaca domui relictis, dispersi, propter evangelium à spe
reditas aternium exclusi, quid jam agendum esset deliberare coperunt. Ibid., pag. 49.

leurs trois voyans avaient débitée, c'est que l'Orient se joindrait au Septentrion pour faire venir cette terrible journée de l'Eternel (16). Il avoue aussi fort ingénument qu'il se trompa: il n'aurait pas pu en disconvenir, puisque l'équipée de Ragotski eut le plus mauvais succès du monde. Mais voici d'où Coménius tirait la cause de son erreur : c'est, dit-il (17), que je n'avais pas assez pris garde que, selon les prophéties de Christine Poniatovia, le lion oriental et le lion septentrional ne devaient sejoindre que pour s'aboucher ensemble, et que même ils ne s'entendraient pas assez, et se separeraient sans rien faire. Ajoutez à cela, disait-il, que, selon Drabicius, il ne fallait pas que Ragotski entrât en Pologne sans avoir pris ses mesures avec les Tartares et avec les Turcs, et sans avoir mis bon ordre chez lui. Nous pensions, continue-t-il, qu'il avait fait tout cela avant que de se mettre en campagne, et nous nous trompions sur ce fait. Remarquez bien cela, et voyez-y une preuve de l'obstination de ces messieurs; ils ne manquent jamais d'échappatoires, il y a toujours quelque clause à quoi l'on n'avait pas fait attention: et ainsi l'on se ménage toujours une porte de derrière, et une ressource pour recommencer à prédire sur nouveaux frais. Si Ragotski avait accompli les conditions que Drabicius lui prescrivait, et que néanmoins son expédition eût été infructueuse, on n'aurait pas laissé de nier que les prophéties eussent trompé; car Poniatovia n'avait-elle pas prédit que l'orient et le nord s'aboucheraient sans rien faire? Coménius fut plus fin que l'on ne pense, quand il compila son triolet. On trouve plus de subterfuges dans trois prophètes que dans un. Lisez la note (23).

(G) Drabicius y perdit le plus.] Je n'ai trouvé personne qui m'ait su dire quelle fut sa fin, et je ne sais ce qu'il faut croire du récit que l'on va lire : je l'ai tiré d'un auteur français (18):

(18) Rocoles, Viennedeux sois délivrée, p. 381.

On faisait plusieurs réflexions, dit-il, desquelles je ne crois pas devoir amuser les lecteurs, qui effectivement ne sont pas obligés d'y ajouter foi, non plus qu'à la folle lettre qu'un archifou. (dont je veux ignorer le nom et la personne) a adressée à un grand monarque, selon les visions extravagantes de Nicolas Drabicius Bohémien, brúlé comme imposteur et faux prophète, de qui le livre a été porté en toutes les cours des princes de l'Europe, jusque même au grand-visir, par un ministre de Zurich en Suïsse; lequel. pour ce sujet a été quatorze ans en prison, pendant lequel temps, pour marque de son extravagance, il laissa eroltre sa barbe jusqu'a sa ceinture, a ce qu'un gentilhomme très-dignede foi, qui l'a connu, m'a assuré. M. Desmarets avait our dire une chose bien différente, c'est que Drabicius, bien loin de baptiser le grand-turc, comme il s'y était attendu, fut contraint de se sauver en Turquie où il mourut. Ad multa particularia processerunt (hi impostores) circa Kacoeium.... magnum Turcam à Drabicio baptizandum ( cùm è contrario feratur ipsum Drubicium ad Turcas transiisse et inter eos obiisse) quorum imposturas et falsitatem oppositus. eventus doeuit (19).

(H) Coménius.... n'eut à craindre que les reproches du secrétaire de Ragotski. ] Ce prince ayant succédé à son frère Sigismond, fut initié aux mystères de Drabicius: il ne laissa. pas connaître s'il y ajoutait foi ou non, mais il ordonna que l'on lui communiquât les visions que Drabicius pourrait avoir désormais (20). La princesse sa mère fut mise de la partie: Drabicius reçut ordre en vision de nuit d'aller la trouver, pour lui annoncer bénédiction ou malédiction suivant le cas qu'on ferait de ses prophéties (21). Elles furent données à examiner à Jean Bisterfeld théologien, et conseiller d'état, qui les rejeta (22). Mais, quoi qu'il en soit, les reproches du secrétaire de Ragotski témoignent que ce prince, à son dam, n'avait pas manqué de foi pour Dra-

<sup>(16)</sup> Ab insperato principis Trans. cum exercitu in Poloniam adventu, credebamus jam illud impleri quod ab omnibus his videntibus pradictum, ut se Oriens jungat Septentrioni, tremendumque illud opus Dei mox procedat. Ibid., pag. 183.

(17) Idem, ibid.

<sup>(19)</sup> Maresius, in Antirrhetico contra J. A. Comenium, pag. 67.

<sup>(20)</sup> Hist. Revel. , pag. 162.

<sup>(21)</sup> Ibid., pag. 165. (22) Ibid., pag. 175.

bicius. On ne demeura point muet sur ces reproches: Coménius représenta que le prince n'avait pas suivi les ordres du voyant; car il était entré en Pologne sans en avoir eu l'agrément des Turcs. Brevi post à principis Transylvaniæ secretario, C. S. tristes venerunt (ternd vice) quibus historice principis sui ruinam recitans, non obscuré culpam in revelationes istas (quasi fidem illis habens eò impulsus fuisset princeps) conferre videbatur, causa fuit data ad nebulas illas discutiendum scribendi aliquid (23). Il serait difficile de dire si Ragotski ajouta foi aux prophéties de Drabicius, on s'il crut seulement qu'elles lui procureraient la victoire, par les dispositions où elles mettaient les peuples. Il serait assez possible qu'un prince de grand cœur, de beaucoup d'esprit, mais sans étude, se laissat fort ébranler par des discours semblables à ceux de Drabicius; je veux dire qu'il y trouvât quelque chose de divin et de prophétique, et qu'il craignît les malédictions annoncées par ce prophète. On faisait entendre à George Ragotski que son père et son frère en avaient senti les effets; pourquoi ne croirons-nous pas qu'il devint crédule? Mais d'ailleurs il est très-possible qu'un prince assez éclairé pour se moquer de ces chimères, forme des projets et de grands desseins conformément aux visions de ces gens-là; car c'est une très-puissante machine pour amener sur la scène les grandes révolutions, que d'y préparer les peuples par des explications apocalyptiques, débitées avec des airs d'inspiration et d'enthousiasme. C'est ce qui a fait dire aux ennemis des protestans, que leurs auteurs n'ont tant travaillé sur l'Apocalypse, qu'afin d'exciter la guerre par toute l'Europe, en inspirant à tel prince qui n'y songeait pas, l'envie de profiter des conjonctures. Coménius n'a pas été à couvert de ce soupcon. Voyez l'article de Kottérus.

(23) Ibid., pag. 184. Nour que si l'entreprise de Ragotski avait été heureuse, on n'aurait eu nul égard à cette inobservation des conditions prescrites par le prophète; et ainsi les mêmes clauses sont essentielles ou accidentelles aux prophéties de ces gens-là, selon qu'il plast aux événemens d'en décider. C'est la leur grande clef.

DRELINCOURT (CHARLES), ministre de l'église de Paris, na quit le 10 de juillet 1595, à Sedan, où son père avait une charge considérable (A). Il fit ses humanités et ses études de théologie à Sedan; mais il fut envoyé à Saumur pour y faire sa philosophie sous le professeur Duncan. Il fut reçu ministre au mois de juin 1618, et il exerça sa charge proche de Langres (B), jusqu'à ce qu'il fut appelé par l'église de Paris au mois de mars 1620. Il épousa en 1625, la fille d'un riche marchand de Paris (a), de laquelle il eut seize enfans (C). La bénédiction de Dieu, qui se répandit sur son mariage par une fécondité non commune, ne se répandit pas moins sur son ministère. Ses prédications étaient fort édifiantes; il était incomparable dans la consolation des malades; et il s'employait avec un grand fruit aux affaires de son église, et même à celles des autres troupeaux, sur lesquelles il ne manquait jamais d'être consulté quand elles étaient importantes. On ne saurait dignement représenter les services qu'il a rendus à l'église par la fécondité de sa plume (D), soit que l'on regarde ses livres de dévotion, soit que l'on regarde ses livres de controverse. Il y a tant d'onction dans les premiers, l'esprit et les expressions de l'Ecriture y règnent de telle sorte, que les bonnes âmes y ont trouvé et y trouvent encore tous les jours une pâture merveilleuse. Ce qu'il a écrit contre l'église romaine

(a) Il s'appelait Bolduc, et s'était fait de la religion.

o fortifié les protestans plus que 'on ne saurait dire; car, avec es armes qu'il leur a fournies, eux même qui n'avaient aucune étude tengient tête aux moines et aux curés, et prêtaient hardiment le collet aux missionnaires. Ses écrits l'ont fait regarder comme le fléau des controversistes catholiques, et néanmoins il était aimé dans l'autre parti (E). Les grands seigneurs de la religion lui témoignèrent toujours une considération très-particulière (F). Il mourut le 3°. jour de novembre 1669, dans les dispositions les plus dévotes qu'on pou– vait attendre d'un ministre qui avait toujours paru animé de beaucoup de zèle (b), et qui avait consacré, avec une application infatigable, tous ses travaux à la gloire de Dieu et au service de l'église (G). Il avait vaqué extrêmement à l'oraison; et dans les dernières années de sa vie, s'il était en son particulier, il n'entendait jamais sonner l'heure sans se mettre à genoux pour prier Dieu (c). Le sieur Paul Fréher s'est trompé en bien des choses (H).

(b) Consultez ses Dernières Heures: on les publia peu après sa mort, et on les a jointes à son livre de Consolations contre les Frayeurs de la Mort, dans les dernières éditions.

(c) Tiré de sa Vie manuscrite, composée, par un ministre français, réfugié en Angleterre, qui travaille à la Vie des Pasteurs illustres de France.

- (A) Son père avait à Sedan une charge considérable. Il fut d'abord secrétaire de Henri Robert de la Mark, duc de Bouillon, et prince souverain de Sedan, et puis il fut élu greffier au conseil souverain de cette ville (2). Il épousa N. Buyrette fille de Nicole Buyrette, avocat au parlement de Paris. Cet avocat embrassa la réformande
  - (1) Vie manuscrite de Charles Drelincourt.

mation: sa femme et ses enfans l'imitèrent avec un tel zèle, que Thomas Buyrette son fils ainé est dans le Martyrologe protestant, et que Jacques Buyrette, son second fils, se consacra au ministère, et aurait été actuellement l'un des pasteurs de l'église de Paris, s'il ne fût mort la semaine même qu'on avait choisie pour l'imposition des mains. Thomas Buyrette, par le conseil de Calvin et de ses collègues, subit la charge de ministre à l'age de dix-neuf ans, et l'exerça dans Lyon (2). Quelques années après, la fureur des persécutions le contraignit de se retirer à Genève; ..... mais ne trouvant point de repos que dans le travail de sa vocation, il fut aussitôt envoyé à Besançon, où Dieu lui fit la grace d'établir une église secrète, et d'avancer le règne de Jésus-Christ d'une façon merveilleuse. Sa mère, ne l'ayant point vu depuis qu'il était ministre, souhaita passionnément de le voir : il fit donc un voyage à Paris l'année même du massacre. Il tomba le troisième jour *entre les* mains des massacreurs, qui ayant appris de lui-même quelle était sa religion et la charge qu'il exerçait, le firent mourir cruellement avec Jean Molé, mari de Marie Buyrette sa sœur aînée, et traînèrent inhumainement en la rivière le corps de l'un et de l'autre. C'est ce même Thomas Buyrette dont il est fait mention au livre des Martyrs, et qui est mis au rang des ministres de Jésus-Christ qui ont scellé par leur mort la vérité de l'Evangile. Sa mère fut sauvée de ce déluge de sang par une espèce de miracle; et se retira à Sedan avec le reste de ses enfans qu'elle nourrit et éleva en la crainte de Dieu. La dernière de tous était posthume, et fut mariée avec Pierre Drelincourt, qui s'était aussi réfugié à Sedan, et qui était alors secrétaire de Henri Robert de la Mark (3). Voilà le père et la mère de notre Charles Drelincourt.

(B) Il fut reçu ministre....., et il exerça sa charge proche de Langres.] On croyait pouvoir établir une église aux portes de Langres, comme en un lieu de bailliage. Ceux qui travaillaient

(3) Voyes la même épître dédicatoire.

<sup>(2)</sup> Voyes l'épître dédicatoire des neuf Dialogues de M. Drelincourt contre les missionnaires, touchant le service des Églises réformées.

à cet établissement souhaitérent que Drelincourt fût le ministre de cette église naissante. Comme on l'assurait qu'il se préparait en ces quartiers une grande moisson, il accepta cette vocation avec ardeur, et la préféra à toutes celles qui se présentaient alors; car bien qu'il ne fut agé que de vingtdeux ans et de quelques mois, il eut le bonheur d'être désiré de plusieurs églises du royaume, et même de quelques étrangères des plus considérables..... A son arrivée à Langres il fut rempli d'une grande espérance, car il trouva en la ville quantité de ces gens que l'on appelle temporiseurs, qui semblaient n'attendre que l'occasion pour se déclarer : et en la campagne il voyait des peuples qui soupiraient après la pureté et simplicité de l'Evangile; et même au seul bruit de l'établissement de cette église, il accourut plus de cinq cents personnes, dans l'espérance d'ouïr quelque prédication. Mais on ne put jamais obtenir au conseil du roi l'arrêt nécessaire. M. Drelincourt en concut une tristesse si profonde, qu'il tomba malade d'une maladie de trois mois qui le pensa mettre au tombeau..... En attendant l'établissement tant désiré, il préchait aux églises voisines, et même au château de Précigny, où il recut l'imposition des mains au commencement de juin 1618. Il ne lui fut pas permis de faire son séjour ordinaire à Langres : cela le rendit plus soigneux à visiter, à instruire, et à consoler les protestans de la campagne. Entin , lorsque toute espérance de voir établir l'église de Langres fut perdue, il accepta la vocation de l'église de Paris. Il y prêcha pour la première fois le 15 de mars 1620. Il a toujours conservé une tendresse particulière pour les membres de sa première église (4).

(C) Il eut seize enfans.] Les sept premiers furent tous garçons : les autres furent entremêlés, six fils et trois

filles.

L'aîné de tous était LAURENT DRE-LINCOURT. Il fut d'abord ministre de la Rochelle; mais en ayant été arraché par un édit qui défendait à cette

eglise d'avoir des pasteurs qui fussen nés hors de la Rochelle, « il fut ap » pelé à Niorit, où il a exercé sol » ministère avec beaucoup d'estim » et de fidélité, jusqu'à ce qu Dieu l'ayaba privé de la vue l'ai » 1680, il paourut six mois après » âgé de cinquante-six ans. Nou » avons de lui divers beaux sermons » il a laissé aussi un recueil de son » nets chrétiens (5), fort polis, e » fort estimés par ceux qui ont di » gout tout ensemble pour la piété » et pour les belles choses . Outr » qu'il était solide théologien, boi » prédicateur, et savant en hébreu » il avait ceci de particulier, qu'ayar » à ses heures perdues étudié partai n tement la langue française, il e n savait admirablement toutes les de » licatesses et la pureté; jusque-l » que le fameux M. Conrard le consul » tait presque tous les ordinaires su » ces sortes de matières. Il a laissé u » manuscrit entre autres, dont le de » sein est de nettoyer la langue fran » caise des façons de parler basses ( » impures, qui mériterait fort d » voir le jour...... Laurent Drelin » court fut marié, et ne laissa qu » des filles (6).» Si l'on vent voir quel point monsieur son père l'aimai on n'a qu'à lire l'épître dédicatou du Faux Pasteur convaincu.

Le second fils s'appelait Hemm Dan LINCOURT. Il sut consacré au saint m nistère, et l'exerça d'abord à Gien et puis à Fontainebleau. Ces deux sor res eurent la consolation de recevor de leur propre père l'imposition de mains. Les sermons qu'il sit en c rencontres ont été donnés au publi Henri Drelincourt mourut avant le dernières persécutions (7). Il ava été avocat avant que d'être minist (8).

Le troisième fils est l'illustre Chass Drelincourt, professeur en médecine

Leyde (9), dont j'ai eu déjà occasion

(6) Tiré de ladite Vie manuscrite.

(7) Vie manuscrite.
(8) Voyez l'épure dédicatoire du Faux Past convaincu, datée du 4 d'avril 1656. Il n'é pas encore ministre.

<sup>(4)</sup> Tiré de l'épître dédicatoire du III. tome de ses Sermons. Il le dédia à MM. Heudelot, seigneurs de Précigny, et dux autres sidèles de la ville de Langres et des environs.

<sup>(5)</sup> Il y en a six éditions : la dernière d'Amsterdam, ches Nicolas Parmentier, 16 \* Joly note que dans l'édition de ces sonne publiée en 1723, on les attribue à Charles Dincourt, père de Laurent, et que c'est terreur.

<sup>(</sup>a) Voyes Carticle suivant.

arler plus d'une fois (10). « A peine eut-il pris ses degrés à Montpellier en 1654, qu'incontinent il fut choisi pour être premier médecin des armées du roi de France en Flandre, sous M. le maréchal de Turenne. Depuis, s'étant marié à Paris, il fut appelé pour être prosesseur en médecine à Leyde en 1668. Il est à présent le doyen de l'université. Il a servi Guillaume III, roi d'Angleterre, et la reine Marie, son épouse, jusqu'à leur élévation à la couronne. Ce fut à lui seul que le roi confia le soin de la reine, dans son voyage aux eaux d'Aix, en 1681. Il a eu aussi l'avantage d'être appelé de tous les grands de la cour à la Haye (11).» Je ne veux point pasr sous silence une chose que j'ai lue ans l'épitre dédicatoire du Faux 'asteur convaincu, c'est qu'il eut avie d'être ministre depuis même on doctorat en médecine. S'il n'en point le caractère, on peut assurer u'il ne manque d'aucune des qualis que doit avoir un vrai ministre de Evangile. Il n'y a point de théoloens qui possèdent l'Écriture mieux ue lui; et il n'y en a guère qu'il ne rp**li**se en cela. Sa piété est solide, ienfaisante, officieuse, charitable. Il 'a ép**argné ni sa b**ourse, ni son créit, ni ses conseils envers les réfuiés qui ont eu besoin de ses bons ofces. Jamais homme ne fut bon ami u point qu'il l'est. Ceux qui feront on panégyrique auront de la peine à écider si les qualités du savant sont lus sublimes en lui que celles de honnête homme. Si l'on rassemblait ous les éloges que plusieurs auteurs 1i ont donnés, on en formerait un vre. Ceux que ses collègues lui donent dans leurs harangues publiques 12) me paraissent d'un grand prix; t l'on sait que depuis peu (13) ils ont arlé de son mérite très-avantageu-

(13) Au mois de mars 1695.

sement dans une action (14) qui les appliquait à un autre objet, le plus grand et le plus noble qui se pût voir, et le plus capable d'attirer et d'épuiser toute l'attention de l'orateur. Tous les écrits qu'il a publiés sont d'un caractère original et inimitable. Consultez les Nouvelles de la république des lettres, où l'on trouve les extraits de quelques-uns de ses ouvrages de médecine. Voyez aussi l'épître dédicatoire d'un sermon imprimé à Leyde, l'an 1682 (15). Il entend admirablement la langue française. Les Vaugelas et les Bouhours marqueraient moins sûrement que lui les fautes et les négligences de nos écrivains français. Les défauts du style les plus petits et les plus impercep. tibles ne lui échappent jamais, quand il veut se donner la peine de les faire remarquer.

Le quatrième fils se nomme Antoine Drelincourt. Il est médecin à Orbes en Suisse, et fort estimé dans sa profession. Les seigneurs de Berne l'ont fait leur médecin extraordinaire.

Le cinquième fils mourut à Genève pendant ses études de théologie.

Le sixième se nomme Pierre Drelincourt. Il est prêtre de l'église anglicane, et doyen d'Armach. C'est un homme de beaucoup de mérite.

Tous les autres enfans sont morts ou dans leur bas âge, ou à la fleur de leur jeunesse (16), excepté une fille qui vit encore. Elle fut mariée à M. Malnoë, avocat au parlement de Paris; et au lieu de le suivre en Hollande, où il se réfugia pour la religion au temps de la dragonnade, elle est demeurée à Paris, et y fait profession ouverte du catholicisme.

(D) Il a rendu de grands services à l'église par la fécondité de sa plume. ] Son coup d'essai fut un livre de préparation à la sainte cène. Celui-là,

(14) L'Oraison funèbre de la reine d'Angleterre. MM. Spanheim et Périsonius ont fait chacun une très-belle harangue sur la mort de cette grande princesse.

(15) Il a pour titre, les Étoiles de l'Église et les Chandeliers mystiques. Il fut prononcé par Laurent Drelincourt, au synode de Poitou, à Fontenai, le 25 d'octobre 1677. L'auteur de l'épstre dédicatoire s'appelle M. Baignoux. Il était ministre de Poitiers, et il a épousé la fille ainée de Laurent Drelincourt.

(16) Entre autres, une fille qui mourut fortpieusement le cinq de décembre 1655. Voyez l'éplire dédicatoire du Faux Pasteur convainces.

<sup>(10)</sup> Poyez entre autres endroits, ci-dessus la réface de l'article Acuillu (tom. let., pag. 45), la remarque (A) de l'article Auduematur de Crète (tom. II, pag. 102), et la remarque (G) de l'article Busséss (tom. IV, pag. 42).

<sup>(11)</sup> Tiré de la Vie manuscrite.

<sup>(12)</sup> Poyez l'Oraison sunèbre de M. Hermanus, composée par M. Bidloo, professeur illusre en médecine à Leyde. Je laisse plusieurs sutres harangues où il est loué.

et son catéchisme, son abrégé des controverses, et les consolations contre les frayeurs de la mort, sont de tous ses ouvrages ceux qui ont été le plus souvent imprimés. Quelques-uns l'ont été plus de quarante fois, et ont bien hardiment contre les dogmes ( éte traduits en diverses langues, en allemand, en flamand, en italien et des livres de controverse où ils non en anglais. Ses Visites charitables, en cinq volumes, servent continuellement de consolation aux particuliers, et de source et de modèle aux ministres. Il a publié trois volumes de sermons. Voici ses ouvrages de controverse dont j'ai pu me souvenir. Le Jubilé; le Combat Romain ; le Hibou des Jésuites; le Triomphe de l'Eglise sous la croix; la Réponse au père Caussin; les Disputes avec l'évêque de Bellai touchant l'honneur qui est dû à la sainte Vierge; de l'honneur dû au Sacrement; une Réponse à la Milletière (17); Dialogues contre les missionnaires, en plusieurs volumes; le Faux Pasteur convaincu; le l'aux visage de l'antiquité; les Nullités prétendues de la réformation; Réponse au prince Ernest de Hesse; Réponse (18) à la harangue du clergé prononcée par l'archeveque de Sens; la défense de Calvin. Il a écrit des lettres qui ont été imprimées, une à Madame de la Trimouille, sur la révolte de son époux ; une de consolation à Madame de la Tabarière ; une sur le rétablissement de Charles II roi de la Grande-Bretagne; quelques-unes sur l'épiscopat d'Angleterre, etc. Je ne dis rien des prières qu'il a publiées. Les unes furent faites pour le roi, les autres pour la reine, et pour le dauphin.

(E) Il était aimé dans l'autre parti. « L'on sait qu'il avait un grand accès > chez les secrétaires d'état, chez le » premier président, chez l'avocat du » roi et chez les lieutenans civil et criminel: mais il nes'est jamais prévalu » de leur faveur que pour secourir les » églises affligées, ou pour servir une in-» finité de particuliers qu'il a ou avan-» cés dans le monde, ou rédimés du » fouet, du gibet et des galères (19).»

(17) Il entra en conférence avec la Milletjère, et le terrassa Les actes en furent publiés. Voyes l'Histoire de l'Edit de Nantes, tom. II, pag. 515, 516.
(18) Il la fit sous le nom de Philalethes, l'an

**1656**.

(10) Vie manuscrite, ci-dessus marquée.

On peut dire qu'encore que les ci tholiques de France sussent sup rieurs aux protestans pour tout qui regarde les avantages mondain ceux-ci ne laissaient pas de prêch la communion romaine, et de fau maient assez franchement chose par son nom (20). Plusieu personnes de mérite et d'autori dans l'autre parti étaient assez ra sonnables pour rendre justice à u auteur protestant qui soutenait bie sa cause, et qui se renfermait da son sujet. Notre M. Drelincourt en e un exemple. M. Claude en est un auss car il était fort considéré parmi catholiques romains (21). On pe voir par-là l'illusion ou l'artifice gre sier de certaines gens, qui se fo un grand mérite de ce qu'ils so haïs comme la peste parmi les cath liques, et parmi les arminiens, anabaptistes, etc. S'ils n'avaient f que bien soutenir leur cause, ils seraient pas devenus l'objet de la h ne universelle : c'est done à leur n nière d'agir, c'est aux injures pers nelles, c'est aux malhonnêtetés qu' ont répandues dans leurs écrits; dis-je, à tout cela qu'ils doivent att buer l'aversion que l'on a pour et (F) Les grands seigneurs de la re

gion lui témoignèrent toujours u considération très-particulière.] « » duc de la Force, les maréchaux » Châtillon, de Gassion et de » renne, madame de la Trimouil » le considérèrent fort. Ils l'ap » laient à leurs hôtels, et l'ho » raient de temps en temps de le » visites. Les princes (22), et les » gneurs étrangers, les ambassade » d'Angleterre et de Hollande, » usaient de même avec lui, el » servaient souvent les uns et les » tres de ses sages conseils (23).»

(G) Il avait consacré avec une plication infatigable tous ses trav à la gloire de Dieu, et au servici

(20) Voyes\_l'Histoire de l'Édit de Na tom. II, liv XI, pag. 556.

(21) Voyes tome V, pag. 227, la remi (E) de l'article CLAUDE.

<sup>(22)</sup> Il était nommément fort considéré la maison de Hesse, comme il paraît pa livres qu'il a dédiés à des princes et à princesses de ce nom. (23) Vie manuscrite.

église.] Comme il était d'une comexion fort robuste, il ne s'épargnait mais quand il y avait à faire quelse fonction de ministre. Dans une onjoncture extraordinaire il eut asz de courage, et assez de force pour rêcher sept fois en un jour. « Ce fut en effet de cette force de corps et d'esprit dont le ciel l'avait revêtu, que durant l'espace de douze ans il servit l'église de Paris, lui troisiéme, après qu'on en eut ôté M. du Moulin. Mais entre autres choses il était d'une assiduité et d'un empressement à visiter les malades, qu'on n'a guère vue dans aucune autre personne...... Il prenait tant de plaisir à travailler, surtout en combattant l'erreur, qu'il souhaitait de mourir la plume à la main (24). Il a prêché jusqu'à la lernière semaine de sa vie; car son lernier sermon fut celui qu'il fit le ay d'octobre 1669.

(H) Le sieur Paul Fréher s'est rompé en bien des choses.] 1º. Il a nis au 10 d'octobre la naissance de Charles Drelincourt (25) : c'est au 10 le juillet qu'il la faut mettre. 2°. Il le sait commencer son ministère à l'église de Paris, l'an 1619; et néanmoins M. Drelincourt, qui était ministre depuis l'an 1618, n'alla servir cette église qu'en l'année 1620. 3°. Il dit qu'en ce même temps (26) M. du Moulin se retira à Sedan ; et qu'ainsi Charles Drelincourt et Jean Mestrezat furent sculs chargés de la conduite de ce troupeau pendant quelques années. Du Moulin se retira à Sedan en l'année 1620, et il resta trois pasteurs dans l'église de Paris. M. Drelincourt était l'un des trois; et pendant douze ans il servit cette grande église, lui troisième (27). 4°. Il assure que M. Drelincourt, n'ayant pas la force de monter en chaire à cause des insirmités de la vieillesse, prêcha souvent sur le cimetière qui était proche du temple (28). Tout cela est faux. On ne prechait à la cour du temple de Cha-

(24) Tirê de sa Vie manuscrite.
(25) Freh., in Theatro Virorum eruditor.,
pag. 696.

(26) C'est-à-dire, selon lui, l'an 1619.

(27) Voyes la rémarque (G).
(28) Viribus tamen ob senium diminutis cathedram conscendere nequiret, sapius in camiterio proxumo conciones peregit. Freher., in
Theatro Virorum eruditor., pag. 696.

renton, que les jours de cène, ou dans quelque autre solennité qui faisait que l'assemblée était plus nombreuse qu'à l'ordinaire. Dans ces sortes d'occasions, on prêchait au temple selon la coutume, et outre cela à la cour du temple. Un ministre qui n'aurait pas eu la force de monter en chaire, n'aurait pas été capable de prêcher à la cour du temple, car on y prêchait en chaire. M. Drelincourt ni jeune ni vieux n'était pas choisi plutôt qu'un autre pour le sermon de la cour du temple. 5°. Ce qu'on ajoute touchant les dix-huit derniers mois de sa vie est un très-mauvais récit : nous n'y trouvous rien qui ne fasse perdre de vue cette vérité, c'est que ce ministre precha jusqu'à la dernière semaine de sa vie (29). Ceux qui connaissent la pratique des médecins de Paris ne trouveront-ils pas surprenant que l'on ait cru apprendre au public une chose très-notable, en disant que ce ministre fut saigné quatre fois pendant une maladie de dix-huit mois? Sesquianno ante obitum à m. Maio a. 1668 catharris frequenterad pectus delapsis cum tussi et asthmate misere afflictus; postquam interea quater ipsi vena secta fuisset..... vitam morte beata terminavit 3. nov. a. C. 1669 (30). Je ne saurais dire si le livre allemand que M. Fréher a cité contient ces fautes; mais je n'en doute guère.

(29) Vie manuscrite. Voyez la remarque (G). (30) Freh., pag. 696.

DRELINCOURT (CHARLES), fils du précédent, naquit à Paris le 1° de février 1633. Il reçut le doctorat en médecine à Montpellier l'an 1654, et après s'être signalé dans la pratique, tant à l'armée que M. de Turenne commandait en Flandre, qu'a Paris, il fut choisi par les curateurs de l'académie de Leyde pour la profession en médecine, l'an 1668 (a). Il accepta cet emploi, et en

(a) Voyez l'Épître dédicatoire à M. Van-Benning, au-devant de son Traité de Octimestri Partu vitali.

remplit les fonctions avec un puis il régenta dans le colle succès extraordinaire. Sa mé- d'Erfort, et ayant été agrège thode d'enseigner était la plus nombre des professeurs en pl claire et la plus exacte du monde; losophie, il enseigna les hun il fit voir dans l'anatomie une nités et la langue grecque. Ay dextérité et une sagacité que avoir enseigné seize ans dans l'on admira. Il entendait à fond patrie, il se vit appelé à k la langue grecque et la latine; pour remplir la place de Lip et l'on aurait dit en voyant c'était celle de professeur ent la vaste étendue de son érudi- toire et en éloquence. Il y is tion, qu'il ne s'était appliqué harangue inaugurale (a), toute sa vie qu'à l'étude des 1574. Quelque temps apre belles-lettres. Vous verrez une alla à Misne, pour y être pro autre partie de ses bonnes qua- cipal du collége; et l'ayant lités dans la remarque (C) de pendant.six ans, il obtint de l'article précédent (b). Il mou- l'académie de Leipsic, en 1581. rut à Leyde le 31 de mai 1697, profession des humanités, et après avoir souffert pendant quel- lui donna une pension partie ques mois les douleurs les plus lière pour continuer l'histoire aiguës avec une constance tout- Saxe. Il trouva à son arrive à-fait chrétienne. Il avait eu la Leipsic bien des dispates par consolation de voir Charles Dre- les docteurs : les uns voulais LINCOURT, son fils unique, reçu docteur en médecine (c), et bien marié, et père de deux garçons. Il ordonna qu'on ne lui fit point d'oraison funèbre.

(b) Ci-dessus, pag. 11: j'y parle au temps présent, comme j'avais fait dans la 11e. édi-

(c) Le 3 de février 1693.

DRESSERUS (MATTHIEU), né à Erfort, capitale de la Thuringe, le 24 d'août 1536, se fit un nom considérable parmi les savans. Les premières leçons académiques qu'il ouït furent celles de Luther et de Mélanchthon, à Wittenberg. Il n'en profita pas longtemps, parce que l'air de cette ville, très-malsain pour lui, l'obligea de s'en retourner bientôt à Erfort, où il étudia le grec sous Maurice Sideman. Des qu'il eut été promu au degré de maître ès-arts, l'an 1559, il fit chez lui des leçons de rhétorique,

introduire la philosophie de la mus, et les autres ne la ro laient point souffrir; les 🖪 voulaient s'approcher du calu nisme, et les autres ne voulaien pas que l'on innovât le luthéranisme. Il se voulait tenir à lecart de ces tempêtes par rappor aux innovations de philosophi mais quand il vit leur liaiso avec les autres disputes (A), devint un des plus ardens ant ramistes qui fussent en ce pay là. Il passa à Leipsic tout le res de sa vie, et y mourut le 5 d'ac tobre 1607. Il est auteur de de vers ouvrages (B). Il se maria l'at 1565, et devint veuf l'an 1598 et se remaria deux ans après  $(\theta_F$ C'était un homme d'industrie!

(a) De Eloquentiæ et Historiarum studie Elle est imprimée avec quelques autres de méme auteur.

(b) Tiré de sa Vio, parmi celles des Pli losophes allemands, compilées par Melchiot Adam, pag. 495 et suivantes.

e témoigna à Erfort; car il fit nsentir tous ses collègues, qui a réserve d'un étaient cathoues romains, que la confession Augsbourg et l'hébreu s'engnassent dans l'académie (c).

(c) Paul Fréher, in Thastro, pag. 1504.

(A) Quand il vit leur liaison avec autres disputes. ]. Je m'imagine 'il arriva dans la Saxe en ce tempsce que l'on a vu depuis dans la Mande. Les théologiens de la conssion d'Augsbourg, qui penchaient rs le calvinisme, n'a vaient naturelment aucun intérêt à protéger les mistes; car quelle liaison y avaitentre les hypothèses de Ramus, et confession de Genève? Cependant cause des ramistes et celle de ses éologiens se combinèrant : les uns les autres trouvérent bon de réunir urs intér**êts , a**fin de mieux résister ceux qui ne voulaient point souffrir s innovations. Cela fut cause sans oute que les luthériens rigides s'opsèrent avec autant de vigueur aux mistes qu'aux fauteurs du calviisme. Vous entendrez par-là ce que ai dit que Matthieu Dressérus se délara contre les subtilités de Ramus, uand il eut vu qu'elles étaient comliquées avec les disputes de théologie ui troublaient la Saxe. Voilà une aste image de la combinaison qu'on oit en Hollande entre le coccéianisne et le cartésianisme : ce sont deux hoses qui n'ont que ceci de commun ; est que l'une est regardée comme me méthode nouvelle d'expliquer la héologie, et l'autre comme une nourelle philosophie. Quant au reste, es principes des coccéiens, et l'esprit le leurs hypothèses sont entièrement loignés de l'esprit cartésien.

Rapportons les paroles dont se sert Melchior Adam. Venit autem Lipsiam eo tempore, quo (verba referimus ipsius Dresseri) anceps malum in academiam illam invaserat: dum non-nulli argutias Rami, repudiata doctrina Aristotelis et Melanchthonis, invehere conarentur: alii religionis quædam dogmata ad sensum Calvini inflecterent. Utrumque extremum declinare ipse cupiebat: et quoniam concertatio de Rami novitatibus phi-

losophicam communitatem vehementer conturbarat, abstinendum sibi ab éjus consortio esse putavit, ne in medium certamen atque discrimen se objiceret (1). Berlepsch, commissaire électoral, le tira de ce dessein pacifique, et il arriva à Dressérus ce qui arrive à plusieurs de ceux qui se mêlent tard de ces sortes de guerelles; ils sont plus ardens que les premiers promoteurs. Le ramisme parut à Dressérus un monstre horrible (2), il entra dans toutes les vues du commissaire électoral qui, de son côté, prit un grand soin des intérêts de Dressérus; car il n'oublia rien pour exterminer le livre que les ramistes publièrent contre cet adversaire, et pour en faire châtier les auteurs. *Idem* Berlepschius omnes vias persecutus est quibus scriptum adversus Dresserum editum à Ramæis profligaret, et in autores justa severitate animadverteret (3). Il ne s'en faut pas étonner, puisqu'il croyait que le ramisme conduisait au calvinisme. Memini, inquit, Parisiis quantas turbas, quantas cædes pepererit Rami secta. Quin et in hæc verba gravitate magna erupit, Quid quæritis? Ramismus est gradus ad calvinismum (4). On se moque avec raison aujourd'hui de ces violentes querelles qui divisèrent les académies au XVIe. siècle pour des vétilles. C'est ainsi qu'il faut nommer les disputes des ramistes et des péripatéticiens. Nous ne saurions lire sans rire ou sans pitié les relations de tant de tumultes. Notre siècle sera traité tout de même par les suivans, et ainsi se vérifie la maxime que la moitié du monde se moque de l'autre; elle se vérifie, dis-je, au mépris d'une autre maxime très-équitable :

Loripedem rectus derideat, Æthiopem albus (5).

et par l'observation d'une autre maxime très-injuste,

Clodius accusat machos, Catilina Cethegum (6).

(1) Melch. Adam., in Vitis Philosophor. Germanor. 1 pag. 496.

(2) Übi verò cognovit cum Rami doctrina conjunctam esse illius dogmatis disceptationem, magno animi ardore pestiferum id genus amovere conatus est. Idem, ibid., pag. 497.

(3) Melch. Adam., in Vitis Philosophor. Germanor., pag. 497.

(4) Idem , ibulem.

(5) Juvenal, sat. II, vs. 23. (6) Idem, ibid., vs. 27.

(B) Il est auteur de divers ouvrages. ] D'une Rhetorica inventionis, dispositionis, et elocutionis, exemplis sacris et profanis quamplurimis illustrata; de trois livres Gymnasmatum Litteraturæ Græcæ, orationum, epistolarum, et poëmatum ex auctoribus sacris ac profanis, cum exemplis modum scribendi monstrantibus; d'une Isagoge Historica per millenarios distributa, et ad annum usque nonagesimum primum supra mille quingentos deducta; de plusieurs harangues, et autres livres utiles à la jeunesse (7). Voilà tout ce que Melchior Adam rapporte touchant les écrits de Dressérus. Il ne parle point des livres de médecine que d'autres lui attribuent (8), ni du traité De festis diebus Christianorum, Judæorum, et Ethnicorum (9). Il ne dit rien même qui nous puisse insinuer que Dressérus se mêlât de médecine, et d'aucune autre profession que de celle d'enseigner les langues, l'histoire, les belles-lettres. Que sais-je s'il n'y a point eu un médecin qui s'appelat Matthieu Dressérus, dont les ouvrages aient été attribués à l'humaniste? J'ai oublié de dire que celui-ci fut attaqué par Bodin, sur les quatre monarchies universelles, et qu'il se défendit (10); et qu'un certain Gaspar Hap a publié un ouvrage qui a pour titre Erratica Historia Dresseri.

(7) Cum aliis libellis juventuti scholasticæ utilibus. Melchior Adamus, in Vit. Philos. Ger-

**man**or., pag. 497.

(8) En voici le titre : de Partibus humani corporis et anime, ejusque potentiis libri duo Adjecte sunt ad finem morborum et medicamentorum communissimorum appellationes. Merklin., in Lindenio renovato, pag. 793. Paul. Freher., Theatr., pag. 1505.

(9) Fréher, là même, pag. 1504, le lui

(10) Melch. Adam., in Vitis Philos. Germ., Pag. 497.

DRYADES. C'est ainsi que l'on appelait, dans le paganisme, certaines divinités semelles, et du second rang, qui présidaient sur les bois (A). Leur condition était beaucoup plus heureuse que celle des Hamadryades, qui, comme je le dirai dans leur article, étaient jointes si intimement chacune à son arbre, qu'i naissaient et qu'elles moura avec lui; mais les Dryades ava la liberté de se promener, e se divertir (B), et pouvaient s vivre à la destruction des l dont elles avaient l'intendanc

(A) Elles présidaient sur les ba Leur nom vint de là, car le motg spòs, qui signifiait proprement chêne, signifiait aussi, dans un s moins rigoureux et plus général, 4 te sorte d'arbres. Servius s'arrête : première signification : Dryada dit-il, à quercubus (1). Il avait en un autre endroit, Dryades sa quæ inter arbores habitant. Oreal quæ in montibus (2).

(B) Les Dryades avaient la libe de se promener et de se divertir.] nous en croyons Ovide, elles da saient assez souvent autour de chêne que l'impie Erysichthon abs

Sapè sub hac Dryades festas duxêre chom Sapè etiam, manibus nexis ex ordu trunci Circumiére modum (3). . . . . .

Elles avaien même la liberté de marier. Pausanias dit que la fema d'Arcas, fils de Jupiter et de Calist était Dryade (4) : quelques-uns pri tendent qu'Eurydice l'était aussi (5) et se fondent sur ces paroles de Vi gile:

At chorus aqualis Dryadum clamore sup

Implérunt montes (6). . . . . . . Virgile dit cela, après avoir rappor l'infortune d'Eurydice, femme d'01 phée. Notez que les poëtes confonda assez souvent les Dryades avec k Naïades, etc.; et qu'il y eut des B madryades qui s'accouplèrent ave des hommes. Nous parlerons ample ment de tout ceci en un autre es droit (7).

(1) Servius, in hac verba Virgil., Georg lib. I, vs. 11.

Ferte simul Faunique pedem Dryadesqu puella.

(2) Idem, in Virgil., eclog. X, vs. 62.

(3) Ovidius, Metam., lib. VIII, vs. -46.
(4) Pausan., lib. VIII, pag. 604, edit. 166
(5) Servius, in Georg., lib. IV, vs. 460.
(6) Virgil., Georg., lib. IV, vs. 460.

(7) Dans l'article HAMADETADES, tome Fil

DRYANDER (a) (JEAN), martyr protestant, était de Burgos en Espagne. Jean Dias, que la barbarie de son frère a rendu célèbre (A), lui devait les instructions qui l'obligerent à quitter l'église romaine pour embrasser la réformée. Dryander était obligé de demeurer à Rome, pour obéir à son père; mais il ne pouvait s'empêcher de dire en quelques rencontres son sentiment sur les désordres de l'église. Il était sur le point de s'en aller en Allemagne pour y joindre François Dryander son frère (B), lorsqu'il fut déféré comme hérétique. Le pape, assisté des cardinaux, le voulut interroger : Dryander ne biaisa point : il déclara hardiment sa foi ; ce qui fut cause qu'il fut condamné au feu. Il fut brûlé à Rome l'an 1545 (b).

(a) Son nom espagnol était Enzinas, que l'on tourna en grec par Dryander. Les Espagnols nomment Enzina une espèce de chéne.

(b) Tiré de Théodore de Bèze, in Iconibus et des Acta Martyrum de Grispin. Notes que Crispin, folio m. 152, met ce martyre à l'an 1546.

(A) Il avait instruit Jean Dias, que la barbarie de son frère a rendu célèbre. ] Sleidan raconte au long comment ce pauvre homme fut massacré (1). Alfonse Dias son frère alla tout exprès en Allemagne pour lui ôter la vie: et il usa de tant d'artifices, qu'enfin il trouva l'occasion de lui faire donner sur la tête un coup de hache par son valet, le 26 de mars 1546. Le Martyrologe protestant (2) suppose que notre Dryander fut brûlé après le meurtre de Jean Dias. J'ai suivi Bèze, qui fait précéder le martyre de Dryander.

(B) François Dryander, son frère. ]
Il est auteur d'une traduction espa-

gnole du Nouveau Testament. M. Simon (3) le nomme François Enzinas, et dit que cette version fut dédiée à Charles-Quint; ce qui fit grand bruit dans le Pays-Bas. Elle fut imprimée à Anvers, l'an 1543. Il en a donné son jugement avec assez d'étendue, dans ses nouvelles observations sur le texte et sur les versions du Nouveau Testament (4). Ce Dryander fut recommandé à Crammer avec éloge par Mélanchthon l'an 1548. Voyez la lettre XLIII de ce dernier. Il fut mis en prison à Bruxelles après qu'il eut dédié son ouvrage à Charles-Quint, et y demeura quinze mois. Il en sortit le 1er. février 1545, prositant de l'occasion qui se présentait, c'est-à-dire, voyant à huit heures du soir que la porte de la prison était ouverte (5).

(3) Histoire critique du Nouv. Test., tom. II, chap. XLI, pag. 494.

(4) Au chap. II de la IIº. part., pag. 151

(5) Crispin., Act. Mart., folio m. 151.

DRIEDO (JEAN), en flamand Dridoens, natif de Turnhout dans le Brabant, fit ses études à Louvain, et y reçut le bonnet de docteur en théologie, au mois d'août 1512. Hadrien Florent, qui fut ensuite le pape Hadrien VI, fit la cérémonie de la promotion; et comme il avait remarqué que ce disciple s'attachait trop aux sciences humaines, il l'avertit de la distinction qu'il faut faire entre la science maîtresse, et celles qui sont les servantes de celle-là. Depuis cet avertissement, Driédo donna ses principaux soins à l'étude de la théologie (a). Il devint professeur en cette science dans l'université de Louvain (b). Il fut aussi curé de Saint-Jacques, et chanoine de Saint-Pierre, dans la même

(a) Valer. Andreas, Biblioth. belgic., pag. 494.

(b) Voyez son épitaphe dans Swerk Athea. Belgic., pag. 420.

<sup>(1)</sup> Sleid., lib. XVII, pag. m. 433.
(2) Acta Martyrum, pag. 331, edit. 1556, in-8°., et folio 152 edit. 1560, in-4°. L'Histoire des Martyrs, feuillet 159, édition de 1582, in-folio.

ville (c). Il s'opposa au luthéranisme avec beaucoup de vigueur; mais si l'on juge de lui par une lettre d'Érasme, il modérait un peu mieux son zèle que ne faisaient les autres docteurs de ce pays-là (A). Il fit imprimer plusieurs livres de théologie (B); et s'étant voulu mêler des difficultés chronologiques, il s'y égara pitoyablement (C). Il mourut à Louvain, l'an 1535 (D); quoique ceux qui ont publié son épitaphe y aient mis qu'il mourut le 4 d'août 1555.

## (c) Voyez la même épitaphe.

(A) Si l'on juge de lui par une lettre d'Érasme, il modérait mieux son zèle que les autres docteurs de ce pays-là.] Voici ce qu'il écrivit à Godeschalc Rosemond, recteur de l'académie de Louvain l'an 1519. Disputationibus vestris adversus Lutherum semper constantissime favi : sed multò magis scriptis, maxime Joannis Turenholtii qui docte et sine affectibus disputavit, ut audio (1).

(B) Il fit imprimer plusieurs livres de théologie. Ills concernent les disputes des catholiques romains et des protestans; ils traitent de gratia et libero arbitrio; de concordia liberi arbitrii et prædestinationis; de captivitate et redemptione generis humani; de libertate christiana; de scriptivis et de captibus acclesiasticis

turis et dogmatibus ecclesiasticis. (C) S'étant voulu mêler des difficultés chronologiques, il s'y égara pitoyablement. Cela ne pouvait pas lui manquer, puisqu'il prit pour des ouvrages légitimes le Bérose et le Métasthène d'Annius de Viterbe. Son traité de Scripturis et Dogmatibus ecclesiasticis est divisé en IV livres, dont le IHe. regarde les temps : Ad illustrandas obscuritates in Sacrá Scriptura emergentes: sed erravit in multis toto (ut dicitur) cœlo, eò quòd statuerit sequendam supputationem Berosi Chaldæi, Metasthenis Persæ, et Philonis Judæi, aliorumque quo-

(1) Erasm., epist. XVIII, lib. XII, pag. 605.

rum chronographiam cum hebraica Sacræ Scripturæ veritate concordare conatur: at bonus vir alioquin doctissimus nondum animadverterat auctores esse supposititios (2). C'est ainsi que François Swert en parle (3). Con-

sultez Possevin (4).

(D) Il mourut à Louvain, l'an 1535. C'est ce que disent Aubert le Mire (5), et Valère André; mais Swert ne le dit pas : au contraire, il rapporte l'épitaphe de Driédo, où l'on trouve, obiit atque hic sepultus est à nativitate Domini Cio. Io. Lv. Iv. mens. Augusti (6). C'est pourquoi le père Labbe n'a pas eu raison de renvoyer à Swert ceux qui voudront corriger la faute d'un certain auteur qu'il ne nomme pas, qui a mis la mort de Driedo sous l'an 1555. De co plura Valerius Andreas, Swertius, Miræus, etc., ex quibus corrigendus qui anno 1555, die 4 Augusti sub Paulo IV, Papa, mortuum docuit (7). Tant s'en faut que François Swert soit propre à fournir la correction de cette méprise, qu'il est très-propre à persuader qu'Aubert le Mire, Valère André et les autres se sont trompés; car où sont les gens qui, quant au jour mortuaire, n'ajoutent pas plus de foi aux épitaphes qu'au simple témoignage d'un historien? Pau Fréher (8) rapporte l'épitaphe de Driédo avec la même fausse date que françois Swert. Cela doit apprendre aux compilateurs, qu'il faut prendre garde d'une façon particulière à ne point laisser falsifier par les impri meurs les titres et les monumens pu blics.

(2) Valer. André, Bibl. belg., pag. 494.

(3) Swert., Ath. belg., pag. 420.
(4) Possev., lib. II Biblioth. Selecte, cap
XIV, et in Apparatu secro.,

(5) De Scriptor. sac. XVI, pag. 28. (6) Swert., Ath. belg., pag. 420.

(7) Philippus Labbe, de Script. ecclesiast. tom. I, pag. 558.

(8) In Theatro, pag. 166.

DRUMMOND (a), famille très noble et très-ancienne en Écos se, dont le comte de Perth es

(a) Cet article, tant pour le texte qui pour les remarques, est un mémoire con muniqué au libraire, le 16 de... 1695. C'imprime tout tel qu'on l'a reçu.

chef anjourd'hui. Le premier qui dans les archives de la famille. ait porté le nom de Drummond Il s'en est perdu quelques-uns dans cette famille était un gen- par les pilleries où elle fut expotilhomme hongrois, nommé Mau- sée dans la grande révolution de rice, qui abandonna l'Angleter- l'an 1688; mais il en reste assez re avec Édouard Atheline, héri- pour faire foi de ce qu'on expose tier légitime du pays, pour évi- dans cet article; et d'ailleurs les ter la persécution de Guillaume- historiens écossais fournissent de le-Conquérant, qui s'empara de bonnes preuves. On verra dans l'Angleterre, l'an 1066. Mau- les remarques la suite des sucrice commandait le vaisseau où cesseurs de Milcolombe Drum-Édouard Atheline, accompagné mond, IIe. du nom (A), jusques à de sa mère Agathe, et de Mar- Jacques Drummond, III. du nom, guerite et de Christine ses sœurs, comte de Perth (B), chancelier s'embarqua. Une violente tem- d'Écosse, qui est aujourd'hui (c) pête les contraignit de relâcher chef de la famille, et réfugié à en Écosse, et ils abordèrent à Rome pour sa religion. On trouun port sur la rivière de Forth, vera dans cette suite un grand lequel retient encore aujour- nombre d'alliance très-illustres, d'hui le nom de l'une des sœurs ce qui seul serait une marque d'Édouard (b). C'est celle qui très-assurée de l'éclat où cette ayant été fort illustre par sa famille s'est constamment mainsainteté pendant sa vie fut canonisée après sa mort. C'est en un motsainte Marguerite. Elle épousa Milcolombe, III°. du nom, roi d'Ecosse, qui donna beaucoup de biens et de dignités à notre MAURICE DRUMMOND, beaucoup de terres dans la province de Dumbarthon, et la charge de sénéchal de Lennox. La reine lui donna aussi des marques de son estime; car elle lui fit épouser une de ses filles d'honneur. De ce mariage sortit un fils qui s'appela Milcolombe, et qui fut père de Maurice; celui-ci le fut de Jean; celui-ci de Milcolombe. On ignore leurs actions et leurs alliances; mais on sait leur suite généalogique par des actes et des documens qui ont été conservés avec un grand soin pendant quelques siècles, dans l'abbaye d'Inchafry", et transportés enfin (b) On l'appelle st, Margaret's Houp.

tenue.

## (c) C'est-à-dire, en 1695.

(A) On verra.... la suite des successeurs de Milcolombe Drummond, IIc. du nom... 1 Son fils Milcolombe III, surnommé Begg, c'est-à-dire le petit, épousa Ada, fille de Malduin, comte de Lennox, laquelle n'avait qu'un frère qui ne laissa point d'enfans, et qui épousa la sœur de ce Jean Monteith qui vendit aux Anglais l'illustre Guillaume Wallace vice-roi d'Ecosse. Ce Jean Monteith, prévoyant que le comte de Lennox son beau-frère, laisserait la comté à Milcolombe mari de sa sœur, conseilla au roi de la demander. Il espéra que le roi l'ayant obtenue la lui donnerait, mais il se trompa : le roi en gratisia Robert Stuart, dont les descendans ont été comtes de Lennox. Milcolombe Begg eut d'Ada, sa femme, quatre fils, Jean, MAURICE, THOMAS et WALTER. Ce dernier fut secrétaire du roi. Maurice épousa la fille du sénéchal de Strathern, et succéda à sa dignité et à ses grands biens. Thomas fut fait baron de Balfrou. Leur aîné, Jean Drummond, septième sénéchal de Lennox, déclara la guerre à Jean Monteith. Il y avait une ancienne haine entre leurs familles. Monteith fut vaincu, et perdit trois sils dans cette guerre. Le roi imposa la paix aux parties; les grands du royaume s'assemblèrent pour cette pacification, de laquelle furent garans les comtes de Douglas, d'Engus et d'Arran, et mylord Robert, neveu du roi Robert Bruce. Leurs signatures et leurs sceaux paraissent encore dans le traité, et l'on voit que myford Robert, neveu du roi, s'avoue l'un des principaux parens des deux familles qui venzient d'être accordées. Drummond, ayant perdu par l'un des articles du traité les terres qu'il possédait au comté de Lennox, et cela à cause de la mort des trois fils de Jean Monteith, se retira avec sa famille dans la province de Perth où il possédait les terres de Stobhall et de Cargill. Il fut marié à la fille aînée de Guillaume de Montifex, grand trésorier d'Écosse. Son fils ainé Milcolombe, IVe. du nom, épousa Isabelle Douglas, comtesse héréditaire de Marr, et fut lié d'une amitié très-ctroite avec le comte de Douglas son beau-frère. Il s'associa avec lui pour faire la guerre aux Anglais: il se signala à la sanglante bataille de Otterburn (1), où il prit prisonnier Ralph Percie, général de grande réputation parmi les Anglais. Il fut honoré d'une pension viagère pour cette action. Son frère Guillaume ¿pousa la fille du baron d'Airth, laquelle lui apporta en dot la baronnie de Carnock. De ce mariage est issue la branche de Athornden.

Il faut dire quelque chose des quatre silles de Jean Drummond. L'ainée s'appelait Annabella, et se maria à Robert, Ille. du nom, roi d'Écosse. Cette reine est sort louée par les historiens écossais, à cause de sa vertu et de sa prudence singulière. Elle sut mère de Jacques Ier., roi d'Écosse. L'une de ses sœurs sut mariée à Archibold, comte de Argyla: une autre à Alexandre Macdonald, seigneur des lles, sils ainé du comte de Ross, et une autre à Stuart de Dually.

Milcolombe, IVe. du nom, étant décédé sans enfans, JEAN DRUMMOND son frère fut le chef de la famille. Il

épousa Élisabeth de Sainte-Clare, si du comte de Orkney, Cait hness, sin, etc., très-illustre tant parmi Danois que parmi les Écossais. Il eut trois sils et une sitle. Celle-ci s mariée au seigneur Thomas, baron Kinnaird. Nous parlerons de Waltl'ainé des trois sils. Robert, son puse se maria avec l'héritière de Barnbo gall. Jean, le cadet de tous, s'en al aux sles de Madère, où sa postéri fait encore belle sigure.

Walter Drummond, marié à Margurite, fille du seigneur Patrice Rothven, chef d'une très-noble maison fut père du Milcolombe qui suit; d Jean, évêque de Dumblan; de Walter, qui fut fait baron de Leidcrie duquel est sortie la branche de Blair Drummond, qui a produit deux autre branches, celle de Newton, et celle

de Gardrum.

MILCOLOMBE, Ve. du nom, épousa Marie Murrai, fille du seigneur de Tulibardin (2), et en eut Jean mylor Drummond, créépair du royaume; Warten, seigneur de Deanston; Jacques, seigneur de Corrivechter; Thomas, seigneur de Druminerinoch, duquel sont sorties les branches de Invermay, de Cultmalindre, de Comrie et de Pitcairns.

Jean Drummond, fils aîné de Milcolombe V, se maria avec Elisabeth Lindsey, fille du fameux comte de Craivfurd (3), et se rendit puissant et illustre. C'était un fort grand génie. Il fut grand-justicier d'Ecosse, et en a temps-là c'était la principale charge du royaume. Il acheta toutes les terres du baron de Concraig son parent, situées dans la province de Strathern, et, avec la permission du roi, la charge de sénéchal héréditaire de cette province. Il rendit de grands services à Jacques IV, roi d'Ecosse; car il mit en déroute le comte de Lennox, et le seigneur de Lysle avec leurs associés, qui allaient joindre le comte de Marithall et le seigneur de Gordoun, afin d'exécuter le complot qu'ils avaient brassé de s'assurer de la personne du jeune monarque, et de gouverner le royaume sous prétexte de venger la mort de Jacques III. Il fut envoyé

(3) On l'appelait ordinairement Earl Beardie.

<sup>(1)</sup> En langage du pays on la nomme Chevice Chace.

<sup>(2)</sup> Les comtes de Tullibardin, présentement marquis d'Athol, sont ses descendans.

implénipotentiaire en Angleterre, pour liconclure un traité de paix avec Ri-Etchard III, roi d'Angleterre. Après la mort du roi, on le dépouilla de ses le biens et de ses charges, parce qu'il mavait donné un soufflet à un roi d'armmes qui était allé le citer dans le châinteau de Drummond à comparaître au mi parlement, pour y rendre compte du mariage de la reine avec le comte de Lennox (4): mais les sollicitations de la reine, et l'intercession des grands ma du royaume, firent qu'en considérahition de sa noblesse et de ses services, on le rétablit dans ses biens et dans es honneurs deux jours après. Il eut quatre filles, dont l'une nommée Mardicuente plut si fort au roi Jacques IV, qu'il la voulut épouser; mais comme il fallait une dispense du pape, à cause de la parenté qui était entr'eux, le prince impatient célébra ses noces en secret. Il vint de ce mariage clandestin une sille qui fut semme du comte de Huntly. La dispense étant venue, le roi voulut célébrer ses noces publiquement; mais la jalousie de quelques grands contre la maison Drum-mond leur inspira la criminelle pensée de faire empoisonner Marguerite, afin que sa maison n'eût pas la gloire de donner deux reines à l'Écosse. Sa sœur Elisabeth fut comtesse d'Angus : Eu-PHÉMIE son autre sœur fut femme du seigneur de Fleeming: Annabella son autre sœur fut comtesse de Montrose.

Guillaume Drummond, fils de Jean, et mari d'Isabelle Campbell, fille du comte d'Argyll, eut deux fils, Walter et André; il entra en guerre ouverte lui et sa famille avec celle de Murrai, et quelques-uns de ses amis brûlerent barbarement daus une église (5) quelques gentilshommes de la maison de Murrai. Il était fort innocent de ce crime; et néanmoins, comme il n'était pas aimé du roi, il fut condamné à perdre la tête. La sentence fut exécutée. Son fils André fut créé baron de Bellichlon, et fonda une branche dont le dernier mâle, MAURICE DRUMMOND, laissa quatre filles, qui furent honorablement mariées en Angleterre. L'une d'elles fut femme de Caryl, secrétaire du roi Jacques. WALTER DRUMMOND, fils aîné de Guillaume, n'ent d'Élisabeth

Groham, fille du comte de Montrose, qu'un fils, savoir:

DAVID DRUMMOND, qui épousa Marguerite Stuart, fille du duc d'Albanie vice-roi d'Ecosse, de laquelle il n'eut qu'une fille, qui fut femme du seigneur de Poury Ogilby. Après la mort de Marguerite, il épousa Lilia Ruthven. qui lui donna cinq filles : 1°. JEANNE, femme de Jean, comte de Montrose. chancelier et vice-roi d'Ecosse; 2°, Anne, mariée à Jean, comte de Marr, grand trésorier d'Ecosse; 3°. Lilia, comtesse de Crawford; 4°. Catherine. dame de Tullibardin; 5°. et Margue-RITE, dame de Keir. Les deux fils de David Drummond sont PATRICE qui suit, et Jacques, seigneur de Maderly, duquel sont sortis les vicomtes de Strathallan et les barons de Marchani. Le premier qui fut créé vicomte de Strathallan s'appelait Guillaume Daummond. Il était lieutenant général des armées du roi Jacques, et grand homme tant pour la guerre que pour le cabinet.

Patrice Drummond, marié à Marguerite Lindsey, fille du comte de Crawford, tige de la branche de Edzel, eut cinq filles: 1°. Catherine, comtesse de Rothes; 2°. Lilia, comtesse de Dumferlin, mère des comtesses de Lauderdale, de Kelli, de Balcarres et de Cathness; 3°. Jeanne, comtesse de Roxburgh, gouvernante des enfans du roi Charles Ier.; 4°. Anne, dame de Torray-Barclay; 5°. et Élisabeth, femme de mylord Elphinston. Outre ces cinq filles, Patrice Drummond eut deux fils, Jacques et Jean.

Jacques Drummond, créé comte de Perth, épousa Isabelle Scatoun, fille du comte de Winton, et ne laissa qu'une fille qui a été comtesse de Sunderland. Il mourut jeune. Jean son frère, comte de Perth, lui succéda : il fut marié avec Jeanne Kerr, fille du **comte** de Roxburgh, de laquelle il eut quatre sils et deux silles, l'une desquelles fut comtesse de Wigton, et l'autre, comtesse de Tullibardin. Les quatre fils sont Jacques qui suit; Robert, qui mourut en France; JEAN, qui a fondé la branche de Logy Almond; et Guillaume, comte de Roxburgh, qui a fondé la branche de Roxburgh, et celle de Bellandin.

JACQUES DRUMMOND, IIe. du nom, comte de Perth, épousa Anne Gor-

<sup>(4)</sup> Ce comte fut aussi cité en même temps : il se tenait dans le château de Drummond.

<sup>(5)</sup> Dans celle de Minnivard.

don, fille du marquis de Huntley, dont il eut deux fils et une fille : savoir, Jacques, dont je parlerai dans la remarque suivante, Jean et Anne. Celle-ci est une dame de grand mérite, et a épousé le comte de Erroll, connétable héréditaire d'Ecosse. Jean Drummond, comte de Melfort, secrétaire de Jacques II, roi de la Granderetagne, a été marié deux fois, premièrement avec l'héritière de Lundin, dont il a eu trois fils et trois filles. Celles-ci sont Anne, mariée au baron de Houston; Elisabeth, femme du vicomte de Strathallan; et Marie, qui n'est pas encore mariée. Les trois fils sont Jacques, baron de Lundin, Ro-BERT et CHARLES. Il a épousé en secondes noces Euphémie Wallace, fille de Thomas Wallace, baron de Craigie , chef d'une très-ancienne famille. Il a de ce second mariage six fils et trois filles : Jean, seigneur de Torth, Thomas, Guillaume, André, Kinald et Philippe; Cathenine, Thénèse et MARIE.

(B) JACQUES DRUMMOND, 111e. du nom, comte de Perth. ] ll fut fait conseiller d'état l'an 1678, grand justicier d'Ecosse l'an 1682, grand chancelier d'Ecosse l'an 1684. Il fut si touché par la lecture des papiers qui furent trouvés dans le cabinet de Charles II, concernant la controverse, qu'ayant examiné l'affaire de la religion très-sincèrement, il crut que la religion catholique était la seule véritable, et en fit profession publique. Son attachement à cette église et au service du roi Jacques, qu'il tâcha d'aller joindre en France, l'ont exposé à plusieurs mauvais traitemens, soit de la part de la populace, soit de la part du conseil d'Ecosse. Il a été gardé très-étroitement dans le château de Sterlin deux ans et sept mois; après quoi on lui permit de respirer un peu de temps à cause qu'il était malade, puis on le remit en prison, d'où il ne sortit qu'au bout de neuf mois. Eufin on lui a permis de se retirer, hors du royaume. Il s'est retiré à Rome, où sa vertu et son zèle pour la religion catholique le font extrêmement estimer (6). Ses plus grands ennemis n'ont jamais pu lui objecter d'autre crime que sa catholicité. Il a été marié

trois fois: 1°. avec Jeanne Douglas, fille de Guillaume, marquis de Douglas; 20. avec Lilia, comtesse de Tullibardin; 3°. avec Marie Gordon, tille de Louis, marquis de Huntley, et sœur du duc de Gordon. Du premier mariage sont sortis Mame, femme de Guillaume, comte de Marishall, maréchal héréditaire d'Ecosse; Anne, qui n'est point mariée; et Jacques mylord Drummond, qui à l'âge de quinze ans quitta à Paris l'académie, pour passer en Irlande avec le roi Jacques, l'an 1689. Il se trouva au siége de Londonderri, aux combats de Newton, de Butler et de la Boyne. Etant repassé en France avec le roi Jacques, il fit ses exercices dans les académies de Paris, après quoi il voyagea en France, en Italie, en Flandre et en Hollande. Il est présentement en Ecosse. Les deux autres mariages du comte de Perth lui ont donne chacun deux garçons.

DRUSBICKI (a) (Gaspar), jésuite polonais, entra dans la société le 24 d'août 1609, âgé de vingt ans. Il y exerça successivement les charges les plus considérables; car non-seulement il fut maître des novices pendant sept ans, mais aussi recteur de collége diverses fois, et provincial de la province de Pologne deux fois. Cette province l'envoya deux fois à Rome, en qualité de son procureur; et il assista à deux congrégations générales (b). C'était un homme très-enfoncé dans l'oraison; et l'on croit que Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Sa dévotion pour la Sainte Vierge était du degré superlatif. Il était dur envers lui-même d'une façon étonnante (A). Il mourut pieusement à Posnanie le 2 d'a-

t jamais pu lui objecter d'autre (a) La véritable orthographe en polonais e que sa catholicité. Il a été marié est Druzbicki. J'ai suivi celle du bibliothécaire des jésuites, cité ci-dessous.

<sup>(</sup>b) A la 8°, et à la 10°.

vril 1660; et l'on dit que son corps a demeuré pusieurs années exempt de toute sorte de corruption. Il composa plusieurs livres; mais il n'en publia pas beaucoup (B). Sa vie, composée par Daniel Pawlowski (c), contient plusieurs choses considérables (d) (C).

(c) Elle fut imprimée à Cracovie, l'an 1670, init.

(d) Tiré de Nathanaël Sotuel, Biblioth. Scriptor. societat. Jesu, pag. 276.

(A) Il était dur envers lui-même d'une façon étonnante.] Témoin les meurtrissures qu'on lui trouva sur le corps pendant sa dernière maladie, essets de la discipline terrible qu'il se donnait. Despicientissimus sus, corpus suum inclementer admodùm tractabat, id quod patuit in extremo morbo quando infirmariis exuentibus eum et induentibus, carnes miserandum in modum flagris concisæ apparuerunt (1).

(B) Il composa plusieurs livres; mais il n'en publia pas beaucoup. Pendant l'interegne, un professeur de Cracovie fit imprimer un écrit contre les jésuites, qui fut distribué à la noblesse. Gaspard Drusbicki répondit à ce libelle. Sa réponse, publiée en polonais, a pour titre: Declaratio memorialis exorbitantium, et processus academiæ Cracoviensis inter ordines distributi. Par ce titre seul, on peut connaître que ce n'était point là. un procès soutenu contre les jésuites, par un professeur de l'académie de Cracovie; mais que l'université en corps avait quelques différens avec eux (2). Les autres écrits de Drusbicki qui ont vu le jour sont en latin, et sont des ouvrages de dévotion, De passione Jesu Christi filii Dei. Fasciculus exercițiorum et considerationum de præcipuis virtutibus christianæ fidei. Sol in virtute sud, sive

(1) Nathan. Sotuel, Biblioth. Scriptor. societ. Jesu, pag. 276.

(2) Il y a bien peu d'académies avec lesquelles les jésuites n'aient eu des différens : et en génésal ils ponrraient dire par rapport à leurs procès :

Quæ regio in terris nostris non plena laboris?

Virgil. , En. , lib. I, vs. 460.

Jesus Christus in splendore suarum excellentiarum spectabilis (3).

(C) Sa vie.... contient plusieurs choses considérables. ] Je conjecture que ces choses-là ne regardent point l'administration des affaires de la société qui lui étaient consiées, mais plutôt des visions et des extases, et tels autres incidens de la dévotion outrée. Ceux qui auront le livre me feront plaisir en m'apprenant si je me trompe.

(3) Nathan. Sotuel, Bibliotheca Scriptor. societ. Lesu, pag. 276.

DRUSILLE, fille d'Agrippa, I<sup>er</sup>. du nom, roi des Juifs, n'avait que six ans lorsque son père mourut. Elle avait déjà été promise à Epiphane, fils d'Antiochus, roi de Comagène (a); mais ce mariage fut rompu avant que d'avoir été consommé, parce qu'Epiphane ne voulut point tenir la promesse qu'il avait faite d'embrasser la religion judaïque. Azizus, roi des Eméséniens, ne fut pas si scrupuleux; il consentit à se faire circoncire, pourvu qu'on lui accordat Drusille. On la lui donna, et il se fit juif (b). C'était une femme extrêmement belle; Félix ne l'eut pas plus tôt vue qu'il en devint amoureux. Il lui fit parler de mariage, et lui promit une condition si heureuse qu'elle accepta le parti. Elle abandonna son mari, et sa religion en même temps (A), et épousa Félix qui commandait alors en Judée. La jalousie qui régnait entre elle et Bérénice, sa sœur (B), fut l'un des plus grands motifs qui la portèrent à ce remue-ménage (c). La Sainte Ecriture fait mention de Félix

<sup>(</sup>a) Joseph., Antiquit., lib. XIX, cap.

<sup>(</sup>b) Idem, ibidem, lib. XX, cap. V.

<sup>(</sup>c) Joseph., Antiquit., Ub. XX, cap. V.

et de Drusille (d). Ils eurent un fils nommé Agrippa, qui périt avec sa femme, dans un incendie du mont Vésuve (e). Il y a beaucoup d'apparence que Tacite s'est trompé sur le mariage de Félix (C). M. Moréri a fait quelques fautes qu'il lui eût été facile d'éviter (D), s'il eût écrit avec attention, et s'il eût formé son esprit à l'exactitude.

- (d) Actes des Apôtr., chap. XXIV, vers. 25.
  - (e) Joseph. Antiquit., lib. XX, cap. V.
- (A) Elle abandonna son mari.... et sa religion en même temps.] J'ai promis ailleurs une remarque sur ceci (1). Un habile homme (2) m'a représenté que les paroles de l'historien juif signifient seulement que ce mariage de Drusille fut contraire aux lois; or cela n'emporte pas une révolte de religion : je l'avoue, mais il me semble que Josephe nous apprend ce que j'ai dit. Voyons ses paroles (3): "Η δε (Δρούσιλλα) κακώς πράττουσα, και φυγείν τον έκ της αδελφής Βερνίκης βουλομένη φθόνον, διά γάρ το κάλλος παρ έκείνης εν ούκ ολίγοις έδλάπτετο, παρα-Επναι τά τε πάτρια νόμιμα πείθεται, καὶ τῷ Φήλικι γήμασθαι. C'est-à-dire, selon la version de Gélénius : Illa (Drusilla) malè consulta volens evadere molestationes sororis Bernices, invidentis sibi formæ præcellentiam, consensit calcald religione patrid Felici nubere : et selon la version de Génebrard, Elle, mal conseillée, voulant éviter les envies de sa sœur Bérénice qui estoit marrie de sa grande beauté, consentit de Quitter sa religion, et d'espouser Félix. M. Arnauld d'Andilli a traduit de la même manière, à l'égard de l'abjuration du judaïsme, le texte grec de l'historien. Ce qui me persuade que Génebrard a très-bien traduit cela, est qu'il n'y a point d'apparence que Félix, dans le poste où il était, eût osé se marier à une femme qui aurait regardé la reli-

(1) Dans la remarque (E) de l'article Binknice, petite-fille, etc., tome III, pag. 352.

(2) M. de la Roque, ministre français réfugié à Londres.

(3) Joseph., Antiq., lib. XX, cap. V, pag. 693.

gion des Romains comme une abonination; qu'il eut osé, dis-je, épouse une telle semme sans lui représenter qu'il fallait qu'elle conçût d'autre sentimens pour le culte des dieux de Rome. Il n'y a nulle apparence que Drusille ait rejeté cette condition; paisqu'il s'agissait d'épouser un homme qui commandait dans la Judée, d qui avait beaucoup de part à la faveu de l'empereur, et un frère favoride même empereur. Je sais bien que les Romains étaient fort faciles à tolérer les religions; mais il y a bie de la différence entre tolérer une reli gion qui ne condamne pas la vôtre, et tolérer une secte qui vous dame et qui vous anathématise. C'est ce que faisaient les juifs à l'égard de toute les autres religions. Et de plus, il y: bien de la différence entre soufin qu'une femme professe tranquilk ment son judaïsme, et l'épouser nonobstant cette profession. On peut même faire prendre garde à la construction des paroles de Josephe; car s'il eût voulu dire simplement que notre Drusille se maria avec un paien, que les lois du judaïsme ne souffraient pas qu'elle épousat, il n'eût pas été nécessaire de diviser ses paroles comme il les a divisées : elles contiennent ma nifestement deux propositions; l'une qu'elle viola sa religion, l'autre qu'elle épousa Félix. C'est un signe qu'il y dans la première quelque chose qui n'est pas enfermé dans la seconde. Mais je ne voudrais pas fort insister sur cette preuve : car il n'y a que trop d'exemples qui font voir que les auteurs n'observent guère les lois rigoureuses de la logique dans l'arrangement des mots; et c'était ancienne. ment une figure de grammaire (4) de séparer en deux expressions un seul objet.

pour pateris aureis.

Ne vous allez pas figurer que je fasse de Félix un païen dévot, et un homme consciencieux; je ne lui donne que des scrupules de politique, je suppose sculement qu'il n'ignorait pas que les progrès de sa fortune excitaient la jalousie de plusieurs courtisans redoutables, à qui il ne fallait

<sup>(4)</sup> On la nommant ev dia duor.
(5) Virgil., Georg., lib. II, vs. 192.

fournir un prétexte de le décrier, le le ruiner à la cour, aussi spéx que l'eût été de pouvoir dire l avait chez lui une épouse qui faiprofession ouverte d'avoir en horr les dieux pénates, et toute la

gion romaine.

B) La jalousie... régnait entre elle Bérénice sa sœur.] J'ai parlé de te Bérénice : elle était belle et amieuse, galante et femme d'intri-; je ne m'étonne pas qu'elle n'ait point sa sœur car c'était une ir extrêmement belle, et moins e de dix ans que Bérénice. Cellelui aurait cédé volontiers à cet rd son droit d'ainesse : en mare de beauté, dix ans de plus font droit d'aînesse bien importun : on n passerait bien; on l'échangerait is peine contre la qualité de caite; mais on ne peut rien lá-dessus atre la nature. La jalousie de Bérée n'était pas un sentiment caché: usille en ressentait les effets : de te qu'elle fot bien aise de pouvoir e en état, par son mariage avec le uverneur de Judée, homme de aucoup de crédit auprès de l'emreur Claude (6), de disputer le rain à Bérénice, Les anciens avaient proverbe touchant la haine des res, Fratrum inter se iræ sunt erbissimæ (7): je pense que la haine s sœurs est emcore plus violente; si l'on peut dire que tous les temps partiennent au siècle de fer, où mitié entre les frères était rare, atrum quoque gratia rara est (8), crois qu'on le pourrait encore ieux dire par rapport à celle des urs. Trois choses, pour l'ordinaire, ) empêchent leur jalousie, la grâce Dieu, le défaut de qualités dignes envie, et un grand fonds de stupité ; car si l'âge souffre qu'elles pa-

(6) Il était affranchi de cet empereur, Suen., in Claud., cap. XXVIII. et frère de allas. Joseph., Antiq., lib. XX, cap. V. acit., Annal., lib. XII, cap. LIV. Pallas it très-bien dans l'esprit de Claude. Sucton., id. Tacit., ibid.

(7) Erasme en commentant ce proverbe cite ristote, Politic. VII, qui a dit Ober eipuras, αλεποί γαρ πόλεμοι αδελφών, Unde protrbio dicitur, acerba enim bella fratrum.

(8) Ovid., Metam., lib. I, vs. 145.

raissent en même temps avec éclat par leur beauté, par leur esprit par leur fortune, il est presque impossible qu'elles s'aiment; et vous ne sauriez plus mal faire votre cour auprès de l'une qu'en louant l'autre. Il y en a beaucoup qui ont l'adresse et la force de ne pas témoigner le chagrin que cela leur cause; mais elles ne le sentent pas moins. La conclusion d'une lettre de M. de la Foutaine à madame la duchesse de Bouillon (10), sera la fin de cette remarque. » Ces moutons, » madame, c'est votre altesse et ma-» dame Mazarin. Ce serait ici le lieu » de faire aussi son éloge, afin de le » joindre au vôtre; mais comme ces » sortes de parallèles sont une ma-» tière un peu délicate, je crois » qu'il vaut mieux que je m'en abs-» tienne:

. Vons vous aimez en sœurs; cependant (11) j'ai raison

» D'éviter la comparaison : » L'or se peut partager, mais non pas la

louange; . Le plus grand orateur, quand ce serait un

» Ne contenterait pas en semblables desseins Deux belles, deux héros, deux auteurs ni deux saints. »

Cunéus raisonne bien sur le motif de la défense mosaïque d'épouser deux sœurs en même temps. In Levitici cap. XVIII, dit-il, (12), edictum Numinis extat, quo Judæi duas sorores eodem tempore habere uxores vetantur, non ob aliam causam profectò, quam quòd ardentissima esse inter has æmulatio in tali conjunctione solet; cum cæteræ omnind, quæ ea consanguinate non sunt, æquiore animo sub eodeni marito ætatem una agant.

(C) Il y a beaucoup d'apparence que Tacite s'est trompé sur le mariage de Félix.] Voici ses paroles (13): Claudius defunctis regibus aut ad modicum redactis judæam provinciam equitibus Romanis aut libertis permisit. E quibus Antonius Felix per

(10) Elle est imprimée au IIe. tome du Recueil des Pièces choisies, imprimé l'an 1688, et dans les Œuvres posthumes de M. de la Foutaine, pag. 85 et suiv., édit. d'Amsterdam, en

(11) En bien d'autres rencontres il vaudrait

mieux dire c'est pourquoi, que cependant.
(12) Cunæus, de Republ. Hebr., lib. II, cap. XXIII, pag. m. 256. Voyes Polygamia triumphatrix, pag. 373.
(13) Tacit., Hist., lib. V, cap. IX.

<sup>(9)</sup> Qu'on pèse bien ce mot ; car chacun peut nnatire de très-bonnes et de très-belles excepons à celle règle.

omnem sævitiam ac libidinem jus regium servili ingenio exercuit, Drusilla Cleopatræ et Antonii nepte in matrimonium acceptá, ut ejusdem Antonii Felix progener, Claudius nepos esset. Ces paroles signifient manifestement que Félix était mari de Drusille, petite-fille de Marc Antoine et de Cléopâtre, pendant qu'il commandait dans la Judée. Or c'est ce qui n'a nulle ombre de vraisemblance; car Josephe, plus croyable que Tacite sur ce point-ci, nous fait connaître que Félix rechercha Drusille, un peu après qu'il fut arrivé dans la Judée. Félix eût-il osé faire cela, s'il cût été marié actuellement avec la cousine germaine de l'empereur? Aurait-il pu épouser Drusille, sœur d'Agrippa, Il<sup>e</sup>. dunom, pendant la vie de l'autre Drusille, petite-fille de Marc Autoine? l'aurait-il pu, dis-je, épouser sans répudier l'autre Drusille? Et s'il Favait répudiée, Josephe aurait-il tu un fait comme celui-là, si capable de rendre odieux ce gouverneur? car en ce cas felix eut rompu deux mariages pour contenter sa passion; il eût répudié une Drusille, il eût obligé une autre Drusille à abandonner son mari. Un historien national n'oublie guère ces sortes de circonstances. L'on peut soupçonner Tacite de négligence,d'autant plus facilement qu'il est certain qu'il a manqué le temps auquel Félix a gouverné la Judée. Il suppose (14) que Félix et Cumanus commandaient en même temps dans ce pays-là: Félix en Samarie, et Cumanus en Galilée. Rien n'est plus faux; car selon Josephe, mieux instruit sans doute que Tacite, Félix ne fut envoyé dans la Judée qu'après que Cumanus eut été condamné au bannissement à cause de ses malversations (15). On me demandera peut-être d'où est vepue l'erreur de Tacite. Je crois qu'on en peut assigner deux causes. Ayant su que Félix avait été marié avec Drusille, il aura pu s'imaginer que cette' Drusille était fille de Juba et de Cléopatre Sélène, fille de Marc Antoine et de Cléopâtre, et ne se sera pas trop mis en peine s'il y avait en Judée une dame de ce nom. Mais d'autre côté il pourrait être que Félix, avant que

d'aller dans la Judée, eut eu p femme Drusille, petite-fille de ! Antoine, et que cette Drusille morte avant qu'il devint amoun de l'autre Drusille, Juive de nati Ce dernier sentiment paraîtra lep probable à ceux qui savent que l trouve dans Suétone que Félix an épousé trois reines (16). On peute tendre par-là trois princesses du 🗷 royal. Mais d'ailleurs personne ne m mention d'une Drusille qui fût petit fille de Marc Antoine et de Cléopin Ceux qui voudraient dire que Drui la Juive était née du mariage de grippa avec une fille de Marc Anton et de Cléopâtre, verront leur conda nation dans Noldius (17).

(D) M. Moréri a fait quelqu fautes.] 1°. Il ne fallait pas dire qui piphane promit à Drusille de se is juif: on ne fait point de telles pr messes à un enfant de cinq à six an c'est au père de Drusille qu'il ans promis cela, comme Josephe le reus que (18). 20. Il ne fallait pas confonde Agrippa le père avec Agrippa le fis il fallait dire que le premier fiam Drusille avec Epiphane, et que les cond la maria avec Azize. 3º. Il n's point dit dans les Actes des apôlio que Drusille fut présente au disconn que tint saint Paul devant Felix touchant la justice et le jugemen

dernier.

(17) Noldius, de Vith et Gestis Herodan. pag. 469. (18) Joseph., Antiquit, lib. XX, cap. V.

de Germanicus et d'Agrippine, épousa Lucius Cassius, l'an de Rome 786 (a). Elle dégénéra, car sa vie fut très-scandaleus (A). Elle eut affaire dès sa plutendre jeunesse avec son frère Caligula, qui fut trouvé sur le fait, n'ayant pas encore la robe virile (b) (B): elle continue

<sup>(14)</sup> Tacit., Annal., lib. XII, cap. LIV, (15) Joseph. Antiquit., lib. XX, cap. V.

<sup>(16)</sup> Nec minis Felicem quem cohorabut alis provinciaque Juda praposuit trium reginarum maritum. Sueton., in Claud., and XXVIII. Voyez là-dessus la belle nou a M. Gravius.

<sup>(</sup>a) Tacit., Annal., lib. VI, cap. XV.

<sup>(</sup>b) Voyes tome IV, pag. 316, la remair que (D) de l'article CALIQUEA.

ute sa vie à s'abandonner à cet cestueux commerce; et la pason de Caligula pour elle fut si ublique et si excessive, qu'on e vit jamais rien de semblable. l l'ôta à Lucius Cassius son ma-, et vécut publiquement avec lle, comme avec sa femme légi- $\mathbf{me}(c)$ ; et quand elle fut  $\mathbf{mor}$ e, l'an 791 de Rome, il se pora aux plus impies extravagances our honorer sa mémoire (C). ion rapporte qu'elle était maiée à Marcus Emilius Lépidus d). M. Moréri a fait deux fautes: ne devait pas dire que Gernanicus était frère de Tibère e), ni que Drusille était petitelle d'Auguste (f).

(c) Sueton., in Caligula, cap. XXIV.

(d) Dio, lih. LIX, ad ann. 791.

(e) Il était fils de Drusus, frère de Tière.

(f) Elle était son arrière-petite-fille.

(A) Elle dégénéra, car sa vie fut rès-scandaleuse.] Si quelque esprit nédisant venait me dire que le quoibet latin, Et sequitur leviter filia natris iter, n'est véritable que quand a mère ne vaut rien ; que c'est seulement en ce cas-là qu'une fille marche idèlement sur les traces de sa mère ; e l'arréterais tout court, sans sortir de cette famille.Drusille, il est vrai, ne suivit point les bons exemples d'Agrippine sa mère, qui fut la plus chaste dame de son temps; mais aussi Agrippine n'avait point suivi les mauvais exemples de Julie sa mère, qui fut la plus impudique femme de sou siècle.

(B) Elle eut affaire à Caligula, qui fut trouvé sur le fait, n'ayant pas encore la robe virile. ] On aurait pu dire en cette rencontre quelque chose de semblable à notre proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Caligula avait la robe d'enfance, et n'était pas un enfant : il n'avait pas la robe virile, et il donnait de fortes preuves de virilité. N'allons pas néanmoins nous imaginer qu'il nous fournit un de ces

exemples extraordinaires dont les auteurs font mention, un exemple de ces garçons qui ont engendré à l'âge de dix ou douze ans. Il faut dire les choses comme elles sont, et rendre justice à tout le monde. Le mauvais naturel de Caligula pouvait bien avoir hâté ses criminelles résolutions, mais non pas les forces qui lui étaient nécessaires pour se plonger dans l'inceste. La robe d'enfance, sous laquelle il fut trouvé en flagrant délit, n'empêchait pas qu'il n'eût l'âge compétent selon le cours ordinaire de la nature. Il ne prit la robe virile qu'à vingt ans (1), et il en avait dix - huit lorsqu'il entra chez son aïeule. Or ce fut chez son aïeule qu'il fut trouvé aux prises avec sa sœur. Il fut élevé, 1°. chez sa mère; 2°. chez Livie; 3°. chez Antonia (2). Il n'entra chez cette dernière qu'après la mort de Livie, c'est-à-dire qu'en l'année 782, et il était né l'an 764 (3). Cependant à Dieu ne plaise que je rétracte ce que j'ai dit ci-dessus (4), que la corruption de Caligula parut de bonne heure! Quand il aurait eu vingt ans lors de son inceste, j'aurais droit de dire de lui,

... . . . . qu'aux dmes mal nées Le crime n'allend pas le nombre des années. On ne peut proférer son nom sans réveiller les idées de la plus excessive méchanceté dont l'homme puisse être capable. Sa vie est un tissu d'énormités si furieuses, qu'il y a des gens qui soupçonnent les historiens d'avoir fait le mal plus grand qu'il n'était. Il est vrai que de tels monstres sont fort rares. et beaucoup plus rares que les grands saints, et que les héros les plus accomplis; mais enfin Caligula n'est pas le seul en qui la nature humaine ait fait voir jusqu'où elle est capable de porter sa corruption. Je doute que jamais elle ait déployé quatre fois toutes ses forces de ce côté-là sur le même trône, en aussi peu de temps qu'elle le fit sur le trône des

(1) Vigesimo ælalis anno accitus Capreas à Tilverio uno alque eodem die logam sumpsil, barbamque posuil. Sacton, in Calig., cap X.

(3) Idem, ibid., cap. VIII.

<sup>(2)</sup> Primum in matris, deindè ed relegatd in Liviæ Augustæ proaviæ suæ contubernio mansit. Quam defunctam prætextatus etiam tum pro rostris laudavit, transiitque ad Antoniam aviam. Idem, ibid.

<sup>(4)</sup> Dans le texte de l'art. GALIOULA, t. IV.

Césars, depuis Tibère jusques à Do-

mitien.

(C) Caligula se porta aux plus impies extravagances pour honorer sa mémoire. Les funérailles ne manquèrent d'aucune chose qui les pût rendre très-magnifiques : il fit faire des décrets pour honorer la mémoire de Drusille, tout semblables à ceux que l'on avait faits pour Livie, femme d'Auguste; et outre cela il y eut un décret public qui déclara que Drusille était au nombre des immortels. On la mit en statue d'or dans le sénat : on lui éleva une autre statue dans le Forum, toute semblable à celle de Vénus, sous les mêmes bonneurs que l'on rendait à cette déesse. On lui consacra un temple tout particulier: on ordonna que les hommes et les femmes lui consacreraient des statues, que les femmes jureraient par son nom quand elles attesteraient quelque chose, et que son jour natal serait destiné à des jeux qui seraient semblables à ceux de Cybèle. Elle fut appelée la Panthéa (5), et on lui rendit les honneurs divins dans toutes les villes. Livius Géminus, sénateur romain, déclara qu'il l'avait vue monter au ciel et converser avec les dieux, et fit des imprécations tant contre soi-même, que contre ses propres enfans, si ce qu'il disait n'était véritable; et il prit à témoin entre autres divinités celle de Drusille. Cela lui valut une grosse somme d'argent. Les Romains ne furent jamais si embarrasses qu'en ce temps-là; ils ne savaient quelle contenance tenir. S'ils paraissaient tristes, on les accusait de méconnaître sa divinité; s'ils paraissaient gais, on les accusait de ne pas regretter sa mort (6). Caligula faisait valoir la nature humaine de sa sœur contre ceux qui ne pleuraient pas, et sa nature divine contre ceux qui s'affligeaient. Pendant le deuil public qu'il lui destina, ce fut un crime que de rire, que d'entrer au bain, que de manger en famille (7). Un pau-

(6) Tiré de Dion, lib. LIX, ad ann. 791. (7) Eddem defuncid justitium indixit, in quo risisse, lavisse, candesse cum parentibus, aut

vre homme qui avait vendu de l'e chaude fut mis à mort comme cou**n** ble d'irréligion (8). Depuis cette moi Caligula, dans les choses même de dernière importance, ne jurait mais ni au sénat, ni à l'armée, q par la divinité de Drusille (9). gnons ceci aux autres marques de fureur maniaque qui ont paru da son article. Sénèque a très-bien déci les disparates et les folles bizarreri du deuil de Caligula (10).

conjuge liberisve capitale fuit. Sucton., in C

ligulă, cap XXIV.

(8) Τὸν πωλήσαντα θερμόν ϋδωρ άπ**ές** τεινεν ώς ἀσεθήσαντα. Quidam ob aqua calidam venditam impietatis reus factus, à Ca trucidatus fuit. Dio, lib. LIX, ad ann. 791. (9) Idem, ibid.

(10) Seneca, de Consol. ad Polyb., ca

XXXVI.

DRUSIUS (a) (JEAN), né Audenarde en Flandre, le 28 d juin 1550, a été un fort doct personnage parmi les protestans Il fut destiné aux études de théo logie, et envoyé de bonne heur à Gand pour y apprendre le langues, et puis à Louvain pou y faire son cours de philosophie Son père ayant été proscrit pou la religion protestante, l'an 1567 et dépouillé de ses biens, se re tira en Angleterre. Sa femme bonne catholique, n'oublia rie pour empêcher que notre Jea Drusius ne suivît la même route elle le rappela à Audenarde, l'envoya à Tournai; mais comm le chagrin de se voir privée tou à la fois et de son mari et d son bien lui avait causé ur maladie considérable, elle put pas avoir l'œil de telle sor sur son fils, qu'il ne trouvât moyen de se dérober pour alle joindre son père à Londres. Il arriva sur la fin de l'an 156 On eut soin de ses études, on l

(a) Le nom de sa samille était Driesche

<sup>(5)</sup> C'est-à dire, la Toute-Divine. Ces misérables flatteurs firent en trois jours plus de progrés que les Chrétiens d'Orient n'en ont fait en plusieurs siècles. Je parle de ceux qui ont appelé la Vierge Marie la Toute-Sainte, Pa-

nna des maîtres, et il eut n'étant point proportionnés aux entôt une occasion favorable besoins de sa famille, il fit enpprendre l'hébreu sous An- tendre que si on lui offrait ails'en retourner à Londres aurès de son père; mais la pacifians leur patrie le père et le fils. e dernier tenta la fortune du n 1580 une demoiselle de Gand à lui faire donner l'exclusion. Il ui était plus qu'à demi convertie C), et qui acheva de s'instruire ans la religion réformée depuis on mariage. Les gages qu'on

ne Cévallier, qui était passé leurs une meilleure condition, Angleterre, et qui enseigna il l'accepterait (e). Le prince bliquement cette langue dans d'Orange, ayant su qu'il s'était cadémie de Cambridge. Dru- en quelque façon mis en vente is logea chez lui et eut beau- au plus offrant et dernier enup de part à son amitié. Il chérisseur, écrivit aux magisretourna à Londres qu'en trats de Leyde qu'ils fissent en 71; et lorsqu'il se préparait sorte qu'un tel homme ne leur faire un voyage en France échappât point. Il leur échap-), la nouvelle de la Saint-Bar- pa pourtant; ils le laissèrent élemi le fit changer de réso- aller en Frise, d'où une vocation. Un peu après il se vit tion lui avait été adressée. C'é pelé à Cambridge par Thomas tait pour la charge de professeur irthwright (b), et à Oxford en hébreu dans l'académie de ir Laurent Humfred: il accep- Franeker. Il y fut installé au la dernière vocation (B), et se mois de juin 1585, et il en remt, par ce moyen, professeur plit glorieusement les fonctions ux langues orientales à l'âge de jusques à sa mort, qui arriva ngt-deux ans. Il les enseigna le 12 février (f) 1616(g). Il est latre ans à Oxford avec beau- certain qu'il savait beaucoup oup de succès. Après cela il d'hébreu (D), et qu'il avait acoulut revoirsa patrie, et yétant quis beaucoup de lumières sur rivé il s'en alla à Louvain où les antiquités judaïques, et sur étudia la jurisprudence. Les le texte du Vieux Testament. Ceoubles de religion l'obligèrent la paraît par plusieurs livres qu'il a donnés au public (E). Sa capacité à cet égard était si ation de Gand (c) fit revenir connue, qu'il eut ordre de travailler sur ces matières, et qu'il fut payé pour cela par les Etatsôté de la Hollande et y trouva Généraux (F). On avait jeté les ientôt une profession aux lan- yeux sur lui pour une nouvelle ues orientales (d). Pendant qu'il version de la Bible, en langue n faisait les fonctions à Leyde, flamande (G); mais il y eut des songea à se marier : il épousa gens qui travaillèrent avec succès

(e) Quoniam verò familiam ex tam parco

stipendio, quod annualim numerabatur. alere nequit hic noster, also cogitare incipit,

sulque fruendi, si legitime vocetur, spem onnait à Drusius en Hollande facere. Abel Curiander, in Vità Drusii, pag. 8.

<sup>(</sup>f) C'est selon le vieux style.

<sup>(</sup>g) Tiré de sa Vie, composée par Abel Curiander, son gendre.

<sup>(</sup>b) Il était professeur en théologie.

<sup>(</sup>c) Elle se fit l'an 1576.

<sup>(</sup>d) L'an 1577.

entretenait un grand commerce de lettres avec les savans (H), et il apprenait par - là que ses ouvrages étaient estimés, et qu'on l'exhortait toujours à travailler pour l'utilité publique. Il avait besoin de cette consolation (h); car il avait à ses côtés plusieurs ennemis qui lui suscitaient mille traverses (I), et qui déchiraient cruellement sa réputation. Soit par modestie, soit par exemption de préjugés, il était plus réservé que bien d'autres à condamner et à louer: cela fit qu'on le décria comme un mauvais protestant (K). Ce qu'il répondait mérite qu'on y fasse réflexion (L), et n'empêchait pas qu'il ne gémît sous le poids de sa destinée (M). Son fils serait devenu un prodige d'érudition, s'il avait vécu long-temps (N). Scaliger en a dit du bien; Scaliger, dis-je, qui d'ailleurs a été fort médisant envers notre Drusius (O): car que peut-on dire de plus terrible et de plus sanglant contre un professeur en langue sainte, que de dire que sa maison est un bordel? Drusius eut un disciple qui lui succéda, et qui défendit sa mémoire contre ceux qui l'accusaient d'avoir penché vers l'arianisme (i). Il eut soin aussi des manuscrits et de la fille du défunt (P). M. Bossuet, évêque de Meaux, s'est prévalu d'une chose qu'il avait lue dans Drusius touchant la mitre du pape (Q). Un jésuite, qui s'est mêlé de critiquer notre Drusius (R) n'a fait de ponctuation. que se rendre digne de censure.

(h) Voyez la remarque (M).

(A) Il se préparait à faire un m ge en France. ] Meursius, fauted tention, n'a pas bien comprisce de Curiander: Posteà cum Cent rius à suis in Galliam revocatus l tum pararet, impetravit à patre ( sius) ut ibi adhuc annum integr commorari posset (1). Le prind piége n'est point là, mais dans le roles que je m'en vais rapporter: no post discessum Cevallerii Ja noster profectus est Londinum, fine, ut in Galliam, philosophia dium prosequendi gratid, denuò cederet (2). Meursius interprétant de ces passages par l'autre a crup voir dire que Drusius suivit en Im Cévallier; et qu'étant retournéal dres, il se preparait à faire un se voyage en France, lorsque le ma cre de la Saint-Barthélemi l'en dem na. Revocato in Galliam Cevalle eum comitatus, ad hebræam sum cum contentione animum advert privatim quoque adolescentes d Anglos docere cæpit. Inde Lordin reversus cum recurrere eà omnimi tuisset, laniena Parisiensis nun tur. Quá de causá, mutato consu etc. (3). Il est certain que Drus n'alla point en France avec Cévalli il s'arrêta à Cambridge, et y enset les deux Anglais dont Meursius pal Cela est clair par la narration del riander, à la page 6. Il est cert aussi qu'après le départ de Cévalle il s'attacha plus au grec et à la phi sophie qu'à l'hébreu, d'où paraît Meursius n'a pas bien caractérise occupations de ce jeune homme. Il le second passage de Curiander, il lait mettre la virgule après denuo: non pas devant; et voilà ce qui a tro pé Meursius. L'auteur veut dire Drusius voulait s'en aller en Fran asin de continuer encore un a ses études de philosophie. Je suis qu'on rencontrerait dans les lis cent fautes de cette nature, si prenait la peine de comparer les al gés avec l'ouvrage dont les abre ont été pris. Et voyez en passant quoi sont capables les simples des

(B) Il se vit appelé à Cambridg

(2) Idem, pag. 6.

<sup>(</sup>i) Voyez tome I, pag. 482, le texte de Part. AMAMA, entre les citations (f) et (g).

<sup>(1)</sup> Curiander, in Vita Drusii, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Meursius, Athen. Batav., pag. 253.

el à Oxford..... il accepta la dernière elle le renvoya, et son mari le pensa vocation. ] C'est celle d'Oxford, cor- battre. Ce ne fut qu'avec mille dépenngez donc le sieur Paul Fréher, qui a ses et mille périls que l'on transporta dit dans son Théâtre des hommes illustres (4), Hebrææ linguæ professor in universitate Cantuariensi an. ætatu 22 constitutus est. Deux fautes pour une : il est faux que Drusius ait professé à Cambridge, et il est Taux que l'académie de Cambridge se nomme Cantuariensis. Ce dernier mot est l'adjectif de Cantorbéri.

(C) Il épousa.... une demoiselle de Gand, qui était (\*) plus qu'à demi convertie. ] Elle s'appelait Marie vander Varent : elle aima mieux renoncer à son patrimoine et à sa patrie qu'à sa religion; et fut extrêmement charitable aux pauvres. Je pense qu'elle mourut l'an 1599 (5). Hæc cium in Flandrid virgo gustum melioris puriorisque doctrinæ percepisset, conjux in Hollandia ita in illa confirmata est, ut citius bonis lueulentissimis privari, deque civitate et patrui, quam de sententia sua dimoveri potuerit. Præter alia, hoc de illa referunt, quod inexhaustæ in pauperes fuerit benignitatis, qui unanimi et consoná voce Franckeræ clamitant, cum ejus mentio incidit: Erat illa parens et mater unica egestatis, omnisque adversitatis solamen (6). Il vint trois enfans de ce mariage : une tille, qui naquit à Leyde le 22 de mars 1582, et fut mariée l'an 1604 avec Abel Curiander, qui a publié la Vie de son beau-père (7); une autre fille, qui naquit à Francker le 1 er. avril 1587, et tut mariée le 29 de mai 1608 à Abraham Valkius; et un fils, qui naquit le 26 de juin 1588. J'en parlerai ci-dessous. La seconde fille mourut à Gand le 12 de novembre 1612 : elle y était allée pour quelques affaires. Un prêtre, la sachant malade à l'extrémité, fut la trouver, pour l'ouïr en confession, et pur lui administrer les saintes huiles;

(4) Pag. 1510.

(3) Ibidem, pag. 8.

en Zélande le cadavre de la défunte; car on ne parlait à Gand que de le

jeter dans la voirie (8).

(D) Il est certain qu'il savait beaucoup d'hébreu. ] Pour faire voir que je parle sans hyperbole, je citerai un auteur qui ne peut pas être suspect. « Drusius, qui tient le septième rang » parmi ces critiques (9), doit être » préféré à tous les autres, selon mon » avis; car outre qu'il était savant » dans la langue hébraïque, et qu'il » pouvait consulter lui-même les li-» vres des juifs, il avait lu exacte-» ment les anciens traducteurs grecs; » de sorte qu'il s'était formé une » meilleure idée de la langue sainte, » que les autres critiques, qui ne se » sont appliqués qu'à la lecture des » rabbins. A quoi l'on peut ajouter » qu'il avait aussi lu les ouvrages de » saint Jérôme, et de quelques au-» tres pères. En un mot, Drusius est » le plus savant et le plus judicieux » de tous les critiques qui sont dans » ce recueil (10). »

(E) Il a donné quelques livres au public. ] Ceux qui auront sa vie y trouveront une liste exacte de tout ce qu'il publia, et de tout ce qu'il destina au public : ceux qui ne l'auront pas feront bien de consulter Meursius (11). On ne peut considérer sans étonnement le travail de ce savant personnage: il avait revu, corrigé, et augmenté, avant sa mort, tous les livres qu'il avait donnés au public (12), et il a composé plusieurs autres nouveaux traités, et préparé plusieurs additions pour des ouvrages qui venaient d'une autre main, lesquelles eussent été plus considérables que ces ouvrages mêmes. Sequentur libri a D. Drusio quamplurimis additamentis aucti, adeò quoque ut si recudendi essent cum additamentis istis.

(8) Ibidem, pag. 14, 15.

(10) Le père Simon, Histoire critique du Vieux Testament, lib. III, chap. XV, pag. m. 443.

(11) In Athen. Batav.

١

<sup>(\*)</sup> Il fallait dire, plus d'à demi convertie. M. de la Monnoie parle de la sorte, et de même le père d'Orléans, dans ses Révolutions d'Angleterre, REM. CRIT.

<sup>(5)</sup> Il y a parmi les Lettres des arminiens me lettre d'Arminius (c'est la CXLVII) datée du mois de mai 2599, où il fait à Drusius le compliment de condoléance sur la mort de sa

<sup>(6)</sup> Curiander, in Vita Drusii, pag. 7, 8.

<sup>(9)</sup> C'est-à-dire, parmi ceux qui ont été imprimés en Angleterre dans l'ouvrage qui a pour utre, Unitica sacra.

<sup>(12)</sup> Antedictorum nullum esse lihrum qui postremd authoris curd non sit factus melior aut auctior. Curiauder, in Vità Drusii, pag. 20.

à Drusio potius quam ab autoribus

nomen tracturi essent (13).

(F) Il eut ordre de travailler.... et il fut payé..... par les Etats-Genéraux. Les Etats-Généraux le chargerent, l'an 1600, de faire des notes sur les endroits les plus difficiles du Vieux Testament, et lui promirent une pension de quatre cents francs par an pour quelques années. Ils écrivirent une lettre aux Etats de la province de Frise, le 18 de mai 1601, pour les prier de dispenser Drusius de tous les travaux qui seroient capables de retarder celui-là: In quibus (litteris) humanissimė petunt Drusius ut omnibus istis oneribus et incommodis eximatur, quæ opus illud reipub. christianæ maxime profuturum, ullo modo impedire possent (14). Cette lettre ayant été lue, les députés des États de Frise déchargèrent Drusius de toutes fonctions académiques, lui permirent de mettre un autre à sa place pour les leçons ordinaires, et lui payèrent un copiste. Il demanda son congé l'an 1603; mais on le lui refusa, entre autres raisons, parce que sa renommée attirait beaucoup d'étrangers à l'académie de Franeker (15). Il travailla sur la Genèse, sur l'Exode, sur le Lévitique, sur les XVIII premiers chapitres des Nombres, et en particulier sur les endroits les plus difficiles du Pentateuque, du livre de Josué, du livre des Juges et des livres de Samuel : il y travailla, dis-je, pour exécuter les ordres des Etats-Généraux; mais il ne put rien faire imprimer de tout cela, et il fut souvent troublé dans l'exécution de ces ordres (16).

(G) On avait jeté les yeux sur lui pour une nouvelle version de la Bible en langue flamande.] Les députés des États de Frise (17) lui expédièrent en 1596 la commission de travailler à cela, avec le sieur de Sainte-Aldegonde, et avec quelques autres. Plusieurs savans hommes le jugeant très-propre à ce travail le recommandèrent fortement aux puissances (18). Il est bon

(13) Curiander, in Vita Drusii, pag. 26, 27.

(14) Ibidem, pag. 14.

(15) Idem, ibidem, pag. 14.

(16) Idem, pag. 23, 24.

(18) Cariander, in Vita Drusii, pag. 12.

de voir ce que le sieur de Sainte Al gonde lui en écrivit l'an 1594 (1) De Bibliorum versione, quæ est, qu ad ordines Belgii commemoras a tentia, etsi video te gravibus com tum rationibus, non possum tan assentiri. Ego enim nostram ha quæ vulgò manibus te**ritur,** version ejusmodi esse existimo, quæ plan: vas lucubrationes, novumque p tus opus requirat. Inter omnesa tem omnium versiones ego inga fatebor, mihi visam esse nuli tanto abesse ab hebraïcd veritati tervallo, atque sit Lutheri vent qud manavit nostra: ex vitiosé f manica facta vitiosior belgico-teuts ca. De quo si nobis liceat aliquen familiariter conferre, pro here duxerim. Id verò vehementer doit plerosque nostros homines in me deri oculos defixisse, qui satis 🗯 ligam quanta mihi. Itaque velimi clesias nostras, quod ego multis en suasi, in te respicere, tibique la demandare provinciam. Idque si tibi non ingratum fore intelligam, illis author quantum potero, etsi deo nihil dum eos certi statuisse. quo si tuuni mihi animum aperud facies gratum. Ce passage est déso geant pour la version de Luther, encore plus pour celle dont les égl des Pays-Bas se servaient en ce ten là. M. Simon n'auraitsu en dire p de mal (20). Je vois dans les lettres arminiens(21), qu'Arminius et Uy bogard recommandaient Drusius! pour la commission qui lui fut el diée par les États-Généraux, l'an it que pour celle de la nouvelle vers mais leurs offices lui furent sans de prejudiciables, eu égard à cette ( nière affaire. On crut apparemu que puisqu'ils l'y jugeaient propre n'y était pas propre. Quoi qu'il ent j'ai lu dans ces lettres (22), que des synodes de Hollande fit un l par lequel il fut exclus, non-seulen de la traduction, mais aussi de la vision de ce qui serait traduit.

(H) Il entretenait un grand c merce de lettres avec les savai

(19) Ibidem, pag. 13.

(22) Dans la LIIIº.

<sup>(17)</sup> C'est un corps qui représente les États de la province, pendant qu'ils ne sont pas assemblés.

<sup>(20)</sup> Voyes tome I, pag. 483, la remarqu de l'article Anana.

<sup>(21)</sup> Voyez les leures XLVII, XLIXLIX, L, LI, édit. in-folio.

ébreu, en grec, en français, en anlais et en flamand, il en avait recu 300 de latines, qui furent trouvées

armi ses papiers (23).

(I) Plusieurs ennemis.... lui suscizient mille traverses. | L'acte synoal dont j'ai parlé, concernant la raduction de la Bible, ne fut fait u'afin de donner l'exclusion à Druius (24). Il marqua de sa propre main la fin de son Commentaire sur la enèse, qu'on le traversait furicusenent dans l'exécution des ordres que es Etats-Généraux lui avaient donnés : oici ses paroles. Absoluta fuit hay r Genesin commentatio, undecimo prilis, stilo veteri, anno Christi 1602, uam aggressus eram biennio ante uspiciis illustrium ordinum generaium Provinciarum Fæderatarum, rocurantibus hoc negotium Johanne V tenbogardo, Jacobo Arminio, Jaobo Baselio, aliisque verbi divini præonibus, non tam facundis quam docis ac piis, veritatisque ac solidæ docrinæ studiosissimis. Deus illis et mihi argiatur, illis præmium quale meentur , mihi otium et bonam valetulinem, ut possim in cæteros libros imilia præstare. Quod futurum puto x usu ecclesiæ orthodoxæ, quam amo c veneror, ut contra odi ecclesiam erantium et imperitorum, quorum illi amiliam ducunt qui me in hoc opere ion semet turbarunt. Deus illis conratres belgas. Item Speculum theo- décisif et plus résolu que Bartole; ils ogorum misologorum ex Erasmo.

(K) Il était réservé à condamner et

(23) Curiander, in Vitt Drusii, pag. 11.

(25) Curiander, in Vita Drusii, pag. 23.

(26) Pag. 26, 27.

utre les lettres qu'il avait reçues en à louer: cela fit qu'on le décria comme un mauvais protestant. ] Ce n'était pas un homme qui, dans les matières de théologie, pronouçat magistralement, cela est hérétique, ceci est orthodoxe. Il ne se mélait que de grammaire, et il déclarait souvent, qu'en cas qu'il fût dans l'erreur, il était du moins exempt d'hérésie, vu qu'il n'était pas opiniâtre, mais prêt à se rendre à un bon avis, et qu'il soumettait tous ses ouvrages et sa personne au jugement de l'église catholique. Tenuis mea sententia versatur tota circa grammaticam et historiam (v. sacram). Dogmata fidei aliis me doctioribus tractanda relinquo..... Pertinacia facit hæreticum, non simplex error, nam humanum est errare, humani autem à me nihil alienum scio. Monitus non ero pertinax, nec unquam fui. Olim professus sum quod nunc iterum repeto, me mea omnia subjicere judicio ecclesiæ (27). En un autre endroit (28) voici comme il parle: Non sum theologus: an grammatici nomen, quod aliquando mihi probrose objectum, tueri possim nescio. Amici quos nosti negant, ego non contradico. Quid igitur es, inquies? Christianus sum, φιλαληθής sum, qui scribendo proficio, et proficiendo scribo. Je n'ajoute plus que ces paroles: Quod superest, scripsi hæc animo juvandi, non lædendi. Si læsi quempiam, jam nunc poenitet. Si oflonet, cui laus et gloria in ævum fendi pias aures, monitus libenter 25). La patience lui échappa enfin: mutabo. Si erravi uspiani, monstrel écrivit quelque chose contre ses tur mihi error: non ero pertinax. ersécuteurs (carje ne doute pas qu'il Denique provoco ad judicium ecclesiæ e les appelat ainsi); je n'ai point vu catholicæ, cui me meaque omnia sube que c'est; je connais seulement ce- jicio (29), à cujus recto sensu dissena pour avoir lu dans sa vie (26) une tire neque volo neque debeo. Sic miitation que l'on va voir. J. Drusii ad hi Deus faciat, sic addat (30). Ce Abelum Curiandrum generum suum langage ne plast point aux zélateurs; pistola, in qua agitur de vehemen- ils y trouvent le caractère du pyrrhod qud usus fuit in Epistola sud ad nime; ils veulent qu'on soit plus

<sup>(24)</sup> Tu quidem illius solius excludendi cauı decretum sactum esse prudenter animadverbas, sed juvenis viginti annorum hoc ex ore oggu aperte est professus, ignarus procul duo quo loco Drusius apud me esset. Arminius Uytenbogardum epist. LIII præst. ac eruditor. irorum , pag. 102.

<sup>(27)</sup> Drusins, in libro de Hasidais, pag. 22, apud Curiandr., pag. 21.

nmato, pag. 81, apud Cu-(28) In Tetragram riandr., ibid.

<sup>(29)</sup> Hæc et alia quæ hoc libro continentur ut et in aliis omnibus à me unquam editis aut edendis, subjicio libens ecclesia catholica judicio, à cujus regto sensu si dissentio, non ero pertinax. C'est sinsi qu'il parle dans la préface de son Enoch, apud Curiandrum, pag. 22.

<sup>(30)</sup> In libro Præteritorum, pag. 454, apud eumd., pag. 22.

è-dire, qu'on embrasse sermement toujours aux dépens de son père une opinion, et que l'on anathématise l'autre. Ils ne sauraient comprendre qu'on puisse être d'une religion, lorsqu'on garde tout son sang-froid en la comparant avec d'autres, et un grand sonds d'équité pour les sectateurs de l'hérésie. Drusins n'était donc pas propre à manquer de dangereux ennemis. Et cette phrase, quoi, Je soumets au jugement de l'église catholique et ma personne et mes écrits, n'est-elle pas du style de la cour de Rome? Si cela donnait prise sur lui aux zelateurs, à quoi ne s'exposait-il point par le refus de signer le formulaire? J'ai lu dans le Scaligérana qu'il ne sonscrivit jamais à la Confession belgique. Drusius noluit unquam subscribere Consessioni nostræ, et proptereà illi male volunt sui collegæ. Drusius ne sait ce que c'est de religion: il n'est pas de notre confession: il a toujours été nourri à Louvain entre les papistes (31). Sérarius avait oui dire quelque chose de ce qu'il n'avait pas voulu signer notre Confession. Co refus était une marque qu'il n'approuvait pas tous les articles de la Confession belgique; mais on n'en pouvait pas conclure légitimement qu'il fût papiste, ou qu'il ne crût l'église belgique meilleure que les autres commumions. L'auteur de l'Esprit de M. Arnauld ne savait pas bien son Scaligérana ; car que n'eût-il point déclamé contre le pauvre M. Colomiés, s'il avait pu lui reprocher d'avoir allégué dans l'Icon Presbyterianorum, le té-·moignage d'un homme qui refusa toujours de signer le formulaire belgique? Cela lui eût donné lieu de satiriser en même temps et Drusius et Colomiés (32).

(L). . . . Ce qu'il répondait mérite qu'on y fasse réflexion.] Il représenta premièrement que son père avait perdu presque tout son bien pour la religion protestante. Il dit ensuite que, quant à lui, jamais les avantages mondains n'avaient pu lui être un motif de professer contre sa conscience le

ventent qu'on fasse comme eux, c'est- protestantisme; il avait fait ses t gages qu'il avait à Leyde ne soffis pas pour l'entretenir ; il n'aurait se retirer en Flandre pour y jouir bon revenu. Enlin, il remarqui ceux qui criaient tant contre lui ét des gens qui s'enrichissaient à la session du protestantisme, per qu'il s'y appauvrissait. On peut encore des esprits de cette tremp profession de l'église réforme apporte un gros revenu francet q de toute impôt, une espèce de pa té : louanges, honneurs, flatter pamissions basses du peuple : is/ draient tous ces avantages s'iki donnaient cette profession ; et il cessent d'accuser d'indifférence, e persécuter furieusement sous œ texte, plusieurs personnes à qui a même profession est ruineuse sel monde. Elle ne leur donne ries, les prive de cent avantages qu'i procureraient en la quittant. le marque cela, afin qu'on voie con les siècles et les nations s'entre semblent. On va voir si j'ai mal i duit le latin de Drusius quant auxs ceaux que j'en ai pris. Sparserum me rumorem vanissimum , summ me alienum esse ab håc religi Quid dicam? Post natam calumn non fuit unquam major calum Egone alienus à religione, cujusa så pater meus p. m. amisit, ann octodecim millia florenorum? Qu autem exularet Londini una med habebat penes se libras flandra quas majores vocant, mille quing ias. Ex illis mille quadringentas pendit in causam publicam. Prim Auriacus partem accepit, aliam dines Hollandiæ et Zelandiæ, tiam pauperes, qui religionis ergi Angliam confugerant. Centum restabant postliminio reversus re domum. Quod dico vero verius Idem propriis sumptibus me aluit studiis. A publico nihil unquam a pi. Quum professorem agerem Levi stipendium erat tam parvum, ut d tus fuerim ex meo impendere quot nis trecentos, aliquando quadring tos. Habeo in Flandria reditus pœnitendos, quibus frui possem essem in patrid.Quorsum ista? quies. Nempe ut scias vanum quod æmuli mei sparserunt, qui

<sup>(31)</sup> Scaliger se trompe: Drusius quitta Louvain en 1567, à l'Age de dix-sept ans ; et depuis ce temps-là il n'y revint que pour quelques mois au commencement de 1576; cela est clair par

<sup>(32)</sup> Ce n'est pas été una sidelia duos parietes dealbase, mais deturpare et conspurcare.

nes simul tantam jacturam non fecerunt, quantam ego solus feci, quos hæc religio divites, ut me pauperem fecit, quem nunc contemnunt proptereà,

optime de ipsis meritum (33).

(M).... et n'empéchait pas qu'il ne gémît sous le poids de sa destinée.] Voici ce qu'il écrivait dans la lettre qu'on vient de citer : Jam nunc experior verum esse illud : homo homim Deus: sed et alii me docuerunt verun esse, homo homini lupus. Per eus injecta remora de qua scribis.... Tantam experior hominum ingratitudinem, ut propemodum in animo sit editá prole Machabæorum posthac quiescere. Ne fallait-il pas qu'un auteur aussi sécond que celui-ci sût bien sensible aux persécutions auxquelles il se voyait exposé, puisque son chagrin lui sit naftre l'envie de condamner sa plume à une stérilité éternelle? Encore un passage qui nous apprendra plusieurs beiles réflexions de Drusius (34). Turbones nostri nunc quiescunt, aut pudet eos præteritorum, aut expectant occasionem novam. Mihi quidem multis de causis quies non solum optatissima est, sed etiam necessaria. Sed si hanc personam Deus humanæ fabiulæ choragus mihi imposuit, partes delegatas oportet agam. In hác arend mihi video moriendum esse, nam ut viri isti quiescant nihil est spei. In eo toti sunt ut me aut latronibus objiciant, aut mærore confectum occidant. Sed hactenus, gratia Bei, nec animum à suo proposito labefactare potuerunt, nec studiis meis ila multum detrimenti attulere. Consolatur me primum conscientia rectè factorum, deinde favor doctorum et bonorum virorum, quos hactenus aquissimos habui erga labores meos. Hunc postremum Romd expulsum, cum Bethlehemi in tuguriolo degeret,

(34) Dans une lettre datée du 31 décembre 15.9, apud Cariandr., pag. 32.

ne sic quidem latentem effugit invidia. Ex priscis sapientibus quidam interrogatus quid ageret? Nihil, inquit, nondum enim mihi invidetur. Regium est, cum beneseceris audire male, inquit ille. Et prosectò ita est, industria parit virtulem, virtus gloriam, gloria invidiam, qui morbus ferè peculiaris est iis, qui alioqui pietatem profitentur, cum nihil sit alienius à verd pietate. Obrepit enim hæc pestis pietatis imagine, dum videri vult vitiorum odium, ac virtutis zelus.

(N) Son fils serait devenu un prodige, s'il avait vécu long-temps. ] J'ai dejà dit qu'il était né l'an 1588. Il s'appelait Jean Dausius, comme son père. Il commença à cinq ans d'apprendre la langue latine et l'hébreu; à sept ans il expliquait le psautier hébreu si exactement, qu'un juif qui enseignait l'arabe dans Leyde ne put voir cela sans beaucoup d'admiration. A neuf ans il savait lire l'hébreu sans points, et ajouter les points où il fallait, selon les règles de la grammaire; ce que les rabbins ne savent plus aujourd'hui. Il parlait aussi aisément en latin qu'en sa langue maternelle : il se saisait entendre en anglais. A douze ans il écrivait surle-champ en prose et en vers à la manière des Hébreux. A dix-sept ans il harangua en latin le roi de la Grande-Bretagne, au milieu de sa cour, et fut admiré de la compagnie. Il avait l'esprit vif et le jugement solide, une grande mémoire et une ardeur infatigable pour l'étude : il était d'ailleurs de belle humeur et se faisait fort aimer; il avait les inclinations nobles et une piété singulière. Il mourut de la pierre à l'âge de vingt et un ans en Angleterre, chez Guillaume Thomas, Quod partim litteris, partim donis doyen de Cicester, qui lui donnait une ac muneribus declardrunt... Quis un- fort bonne pension. Il laissa divers quam in sole ambulavit absque um- ouvrages, plusieurs lettres en hébreu, brd, quis insignem virtutem exercuit des vers en la même langue, et des sine invidid? quis bonas litteras pro- notes sur les Proverbes de Salomon. sesus est cum aliqué samé, absque Il avait commencé de mettre en latin odio theologorum? Capnio, Eras- l'Itinéraire de Benjamin de Tudèle, et mus, Arias, Hieronymus experti sunt. la Chronique du second Temple: et il avait rangé selon l'ordre alphabétique le Nomenclator d'Elie Lévite, à quoi il ajouta les mots grecs qui n'étaient pas dans la première édition (35). Jo-

(35) Tiré de la préface de Jean Drusius, ad lib. X Præteritorum. Le récit qu'il sait de tout cela est curieux : on y voit ces paroles : Quod si

<sup>(33)</sup> Drusius - Epistola ad Pancratium Castricomieni, datte du 6 de février 1600, apud Curiendrum, in ejus. Vita, pag: 34.

Drusius savait plus d'hébreu que son bonheur. Ago causam vidua;

père.

(0) Scaliger... a été fort médisant sorore strenuè luctatur. Ea est envers notre Drusius.] Voici quel- unica Cl. Drusii quam D. Ham ques traits du portrait qu'il en faisait. a Ilest de mauvaise renommée, car il quit viduam. Ex MS. parents : » paillarde et sa fille aussi; son logis » est un bordel. Il en savait plus que feci, quæsivique illis ejusmodi! » Dujon. Le pauvre jugement que cænates qui aliquo præmiolo ejus » Drusius! il ne sait rien que sa gram-» maire: il ne sait pas tant que Sé-» rarius sinon en grammaire hébraï-» que......... Drusius Lipsii simius n habet miram latinitatem, non latinè scribit. Drusius n'est rien auprès » de Buxtorfe. Il y atrente ans qu'il en-» seigne la grammaire et ne sait que » cela, et mirum esset nisi sciret op-» timè. Ego benè scio quid sit Dru-» sius, est doctus in grammaticis et » in textu hebræo..... Drusius non w est doctus, licet se putet esse docv tissimum, v

(P) Un disciple de Drusius..... eut soin des manuscrits et de la fille du défunt.] Voyez la lettre que Sixtinus Amama écrivit le 3 de décembre 1626 à Gaspard Barlæus (37), pour le prier de faire en sorte qu'un important, auquel on youlait dédier les douze petits Prophètes de Drusius, agréât cette dédicace. Amama remarque que de ces douze Prophètes, il y en avait huit qui avaient paru depuis long-temps; mais que les quatre autres n'avaient jamais vu le jour. Il représente à Barlæus la misère de la fille anique de Drusius, veuve de Curiander depuis cinq ans ; il ajoute qu'ayant publié divers ouvrages de Drusius, il les avait toujours dédiés à quelques Mécènes charitables, qui avaient soulagé par quelque petit présent l'indigence de cette femme, et que c'est la raison pour laquelle il prie Barlæus de disposer cet important à accepter cette épître dédicatoire. Il lui dit que la veuve se contentera de peu de chose, et que cin-

vita ei longior contigisset, et ad justam ztatem pertingere potuisset, dicam prefiscine (absit verbo invidia) fuisset interpres litterarum sacrarum eximius, qualem fortasse orbis Christianus alium non babuisset. Ce jeune homme mérite une place dans la seconde édition des Enfans célèbres de M. Baillet.

(36) In Scaligeran., pag. m. 68.

seph Scaliger a dit (36) que le fils de quante florins lui paraîtront un gi perculæ quæ nunc cum bonæm Curiander ante annos quinque! b. mem. multa nunc publici; pertatem iverunt sublevatum .... Non expectabit magnan remus tionem: si quinquaginta florenui daleros simplices obtinuerit, bu se judicabit.Hæc eo dico ut 🗠 et intelligas quam angusta ra hujus fæminæ, vel propter panu meliori fortund dignæ, et quan exiguum quod illa expectat (38,. (1) pitié, que la fille unique d'un aut ait été réduite à une si grande 🖼 re, et que la postérité de tant des fasse rouler un carrosse! Sic 🕮 numini.

(Q) M. Bossuet..... s'est prod'une chose qu'il avait lue dans ! sius, touchant la mitre du pape! rapporterai premièrement le pas ge de M. de Meaux , avec tout 🚓 Paccompagne, sommaire, citation etc., et puis j'y ferai quelques? flexions. Voici ce qu'il dit (39) » ne faudrait pas ici se donner » peine de rapporter un conte » court parmi les protestans, sie » déplorable crédulité ne leur ! » sait prendre pour vrai tout que leurs gens leur débité » Les critiques d'Angleterre oni » séré parmi leurs remarques (Cr. ad cap. xvii, 5. T. vii. col. p. 858 qu'un homme digne de foi an » raconté à M. de Montmorenci de » a Rome, que la tiare pontific » avait écrit au frontal ces leur » d'or, Mysterium, mais qu'on ave » changé cette inscription. M. Jani » relève cette histoire toute propri » tromper les simples, avec ces te mes magnifiquess ( Préj. leg. » Part. chap. 7. pag. 121): Ce nt » pas sans une providence partic » lière que Disu a permis qu'auti » fois les papes portassent ce nomi n Mystèse écrit sur leur mitre. Jose

(38) Sixt., Amama, pag. 723. (39) M. de Meaux , Avertissement sur l'est cation de l'Apocalypse, num. 6, pag. 319, de Hollande.

<sup>(37)</sup> Elle est la CDXLIVe, parmi celles des arminiens, pag. 723, edil. in-folio.

Scaliger et divers autres ont attesté avoir vu de ces vieilles mitres sur lesquelles ce nom était écrit. Ce ministre artificieux ajoute du sien que Soaliger l'avait vu : on vient de voir que ce qu'il en écrit n'est qu'un ouï-dire, et sans aucun auteur certain. Drusius auteur protestant en est demeuré d'accord (Critic. ad cap. xvii. 5. T. vii. pag. 4857), et reconnaît que Scaliger en a parlé seulement sur la foi d'autrui : il fait même fort peu de cas > de ce petit conte, dont il demanda des preuves, et un meilleur te-> moignage. On se tourmenterait en o vain à le chercher : c'est un fait > inventé en l'air; mais M. Jurieu ne > veut rien perdre, et il trouve di-» gne de foi tout ce qui fait, pour o peu que ce soit, contre le pape. » Il y a de l'injustice à insulter tout un corps sous prétexte qu'un certain nombre d'auteurs y donnent des marques d'un peu trop d'entêtement. M. de Meaux eût bien fait de prendre garde

à cela \*. C'est ma première réflexion. On fait un grand tort à son parti au dehors, quand on emploie pour sa défense toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises, sans jamais démordre de ce qu'on a une fois dit; mais cette conduite n'est point désavantageuse aux intérêts du dedans : elle nourrit la prévention et la consiance des esprits, et leur inspire les passions de ceux qui plaident. Ces gens-là se gardent bien de faire aucune démarche dont leurs parties puissent tirer avantage; ils ne se dépouillent jamais du droit d'alléguer ceci ou cela, telles ou telles prétentions: cela multiplie leurs écritures, cela les anime et les échauffe. Il n'est pas de l'intérêt temporel d'une communion que tous les esprits y soient raisonnables. Les gens emportés, qui ne la suivent que par esprit de faction, lui rendent mille bons services humainement parlant. Il est donc utile qu'il s'y trouve de ces sortes d'entêtés;

c'est un mal nécessaire. Voilà ma seconde réflexion. Il ne faut pas croire que, dans un grand corps, les savans du caractère de Drusius soient aussi rares qu'ils le paraissent : il faut seulement dire qu'il y en a peu qui se veuillent exposer aux jugemens téméraires. La plupart des gens modérés et raisonnables, voyant que les entêtés emportent les acclamations et la faveur de la multitude, les laissent faire, et hurlent même quelquefois avec les loups, afin de vivre en repos et loin des soupçons sinistres. Si on leur demandait à l'oreille, pourquoi n'écrivez vous pas comme Drusius? ils chercheraient leur réponse dans l'apologue (40). C'est ma troisième réflexion , après quoi je n'en ferai qu'une. Voici donc la quatrième et la dernière : je n'examine point si, dans le fait particulier dont M. de Meaux a parlé, notre Drusius aurait du se taire; mais j'ose bien dire qu'il vant mieux faire.ce qu'il a fait, que de rapporter infidèlement le témoignage de Scaliger. On ne ferait point cela impunément dans le barreau; car il n'y a pas beaucoup plus de différence entre la fausse monnaie et la bonne, qu'entre un témoin qui a ouï-dire. et un témoin qui a vu. Ainsi Scaliger, témoin par ouï-dire, ne devait point êté allégué comme témoin oculaire par M. Jurieu.

Cette dispute entre un évêque et un ministre a donné lieu à quelques écrits publiés en Allemagne. Un théologien de la confession d'Augsbourg entreprit de soutenir que M. l'évêque de Meaux avait mal nié qu'il y eût eu sur la tiare papale l'inscription Mysterium. Il publia un ouvrage divisé en deux parties, dont la première est intitulée, Mysterium in Pontificis Romani corond apertum; et la seconde, Mysterium in corond Pontificis opertum et remotum. Il a ramassé dans la première autant de preuves qu'il a

<sup>&</sup>quot;Joly blême Bayle de trouver Bossuet injuste tout en soutenant qu'il a raison au foud. Joly remarque qu'un protestant a pris la défense de la fable rejetée par Bayle lui-même. Cette défense est intitulée : Christiani Botthulff Blumbergi veritas Mysterii tiara pontificis olim adscripti novis aliquot testimoniis asserta et à contradictionibus aliter sentientium vindicata, Zuichaw, 1711, in-8°.

<sup>(40)</sup> Quòd si me populas remanus fortè roget

Non ut porticibus, sie judiciis fruar iisdem; Nec sequar aut fugiam que diligit ipse, vel odit:

Olum quod vulpes ægroto cauta leoni, Respondit, referam: Quia me vestigia terrent.

Omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum. Hotal., epiet. I, lib. I, vs. 70.

pu trouver; et il recherche dans la seconde, pourquoi et comment l'inscription dont il s'agit a été ôtée. Un docteur en philosophie, nommé Jean Louis Hanneman, s'est élevé contre ce théologien: c'est dans un livre qu'il publia à Hambourg l'an 1698 sous le titre de Mysterium Papali coronæ adscriptum non ens, seu commentarius in caput XVII Apocalypseos v. 5. quo demonstratur Papali coronæ mysterion nunquam fuisse inscriptum. H fait deux choses. 1°. Il réfute toutes les raisons de son adversaire. 2°. Il allègue diverses preuves pour montrer que cette inscription ne fut jamais sur la tiare papa-

le (41).

(R) Un jésuite, qui s'est mélé de critiquer Drusius, n'a fait que se rendre digne de censure.] Le père Garasse, ayant assuré (42) que Charron manquait de sens commun, faisant des comparaisons si ridicules (43), ajoute que cela le fait souvenir de trois hommes fort ineptes en leurs saçons de saire : le premier fut l'empereur Héliogabale, lequel...... aux plus grands festins qu'il faisait mêlait des ordures de cheval parmi les meilleures viandes..... Le second était l'empereur Alexandre Sévère....., qui mit Jésus-Christ entre les images d'Apollonius Tyanée, d' Orphée, d' Abraham.... En somme, le troisième peut être le ministre Drusus, lequel dans ses centuries sur l'Ecriture Sainte, est aussi malheureux en citations des auteurs que Charron au dénombrement des grands personnages; car il cite ordinairement une douzaine d'écrivains en cette sorte: Isaïe au chapitre second, Plaute dans Amphitryon, saint Luc aux Actes des Apbtres, Ovide dans le livre de Remedio Amoris, saint Jean Chrysostome aux Homélies sur la Genèse, et Horace au livre de Arte Poëtica. Ce n'est pas à dire que nous devions avec une trop grande sévérité renvoyer les citations de tous les écrivains profanes,

et que nous ne devions pas louer d les grands personnages du siècle qualités recommandables qu'ils reçues de Dieu; mais ce que je ne p gouter est cet entrelacement de p sonnes, Socrate, Jésus-Christ, l pian, les martyrs, saint Jean, Pl te, Jérémie, Aristenet, saint A gustin et Ovide; car en ces alten tions il y a de la faute de jugemen et de la profanation. On montre sans aucune peine que ce critic qui accuse tant les autres de m quer de jugement, ne dit rien là q ne le convainque d'en manquer; m je ne m'arrête qu'à ce qui conce Drusius. Son censeur l'appelle Drus et le fait ministre : il ignorait dom le nom et la profession de celui qu s'est mêlé de critiquer; car Drus n'était point ministre, et nous ave vu ci-dessus (44) qu'il déclara qu'il se mélait que de la grammaire et l'histoire, et qu'il laissait aux auts les dogmes de la foi, et qu'il n'éti point théologien. M. Baillet (45) m porte qu'il était si persuadé de sa propre mérite, qu'il s'était donné qualité de divin grammairien. Je z cela en note (46), dans la premier édition de ce Dictionnaire, et j'ajor terai que je voudrais savoir où ce se trouve. M. de la Roque (47) a eul bonté de m'écrire qu'il l'a lu dan 4 Trihæresium de Sérarius. N'ayan point ce livre, je recours aux conjatures : je m'imagine que Sérario avança cela sur la foi de quelque 2 versaire de Drusius, et sans preud littérale tirée des écrits de cet autem Quoi qu'il en soit, nous avons vu 📳 que Drusius a déclaré publiquement. qu'il ne sait pas s'il peut soutenir l qualité de grammairien qu'on lui i quelquefois reprochée, et qu'il y a de gens qui disent qu'il ne le peut pas, auxquels il ne veut point contredire Voilà une modestie bien éloignée de la fierté que M. Baillet rapporte. Mais revenons au père Garasse, et disord que sa censure ne vaut rien. Il se peut aire que dans un même chapitre de Drusius l'on voie la citation d'un at-

(42) Garasse, Somme théologique, pag. 847,

pag. 236.

<sup>(41)</sup> Tiré du Journal d'Utrecht, mois de novembre et décembre 1698, pag. 854 et suiv.

<sup>(43)</sup> C'est-à-dire, nommant tout de suite Socrate, Phocion, Sénèque, Régulus, Jasus-Carist, les martyrs.

<sup>(44)</sup> Dans la remarque (K), citat. (27). (45) Baillet, Jugem. des Savans, tom. IV,

<sup>(46)</sup> Dans la remarque (K).
(47) De quo suprà, Colomiss, cital. (30).
(48) Dans la remarque (K), cital. (28).

ar sacré précédée et suivie de la cition d'un auteur profane, mais non s selon l'arrangement ridicule dont jésuite se plaint. La méthode de cusius est d'être assez court sur chale sujet, et de joindre ensemble les atières qui ont de l'affinité entre les. De là vient que dans un chapie assez court il explique quelquefois ois ou quatre choses: il fait voir sur nacune la conformité des auteurs icrés avec les auteurs païens; il faut onc qu'après avoir allégué des pasiges de l'Ecriture, il cite des aueurs grecs ou latins, et qu'ensuite, ntamant un autre sujet, il allègue enore des passages de l'Ecriture, et uis un poëte, un historien, etc. ette conduite n'a rien de mauvais, t a été ignoramment et impertinemnent décrite par le censeur.

DRUSUS, famille romaine, ranche de celle des Livius. La amille Livia, ou des Livius, suoique plébéienne, eut part aux olus belles charges de la répuolique. Elle jouit de la dictature et de la charge de colonel général de la cavalerie. Elle posséda uit fois le consulat, deux fois a dignité de censeur, et trois ois l'honneur du triomphe. Elle produisit des personnes de grand mérite, et entre autres Marcus Livius Salinator, et Marcus Livius Drusus. Celui-ci fut surnommé Drusus, à cause qu'il avait tué Drausus (A), général des ennemis (a). On lui attribue d'avoir retiré d'entre les mains des Gaulois l'argent qui avait été autrefois donné à leurs ancêtres, lorsqu'ils assiégèrent le Capitole. Si cela est, il ne faut pas croire le bruit qui avait couru, que Camille les avait contraints de le rendre (b). On ne peut guère

mieux connaître en quel temps ce premier Drusus a vécu, qu'en se souvenant que Caïus Livius Drusus son fils, ou son petit-fils, fut consul avec Scipion l'Africain le jeune, l'an 606 de Rome. L'empereur Tibère descendait par adoption de la famille des Drusus; car Livius Drusus Clau-DIANUS, son aïeul maternel, l'un des descendans d'Appius l'aveugle, fut adopté par un Drusus (c). Il y a quelque apparence qu'un autre Drusus adopta quelqu'un de la famille des Scribonius, dans laquelle le surnom de Libo était fort commun; car nous trouvons un Marcus Livius Drusus Libo, consul l'an 738, et un Lucius Scribonius Libo Drusus, préteur, qui se tua pour prévenir le supplice qu'il craignait, se voyant accusé de crime d'état sous Tibère, l'an de Rome 769 (d). Nous dirons un mot de quelques-uns des descendans du premier Drusus (B), dans les remarques; mais nous ferons un article à part pour chacun de ceux qui ont fait le plus de figure. M. Moréri mérite d'étre repris en quelque chose (C).

obsidione Capitolii datum, nec, ut fama, extortum à Camillo. Idem, ibid.

(c) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>a) Tiré de Suétone, in Tiberio, cap. III.

<sup>(</sup>b) Traditur etiam propretore ex provincià Gallià retulisse aurum Senonibus olim in

<sup>(</sup>d) Tacit., Annal., lib. II, cap. XXXI.

<sup>(</sup>A) Marcus Livius...... fut surnommé Dausus, à cause qu'il avait
tué Drausus.] Ceci a tout l'air de ces
mauvaises et fabuleuses traditions qui
se conservent dans les anciennes familles, et qui attribuent l'origine du
premier nom et celle des armes, à
quelque fait chevaleureux. Si la branche des Drusus avait dû son nom à
l'exploit rapporté par Suétone, on aurait su en quel temps et en quel lieu
cela se passa, et contre quel ennemi;
et Suétone n'en parlerait pas d'une

seconde, pourquoi et comment l'in- les grands personnages du siècle les scription dont il s'agit a été ôtée. Un qualités recommandables qu'ils ont docteur en philosophie, nommé Jean reçues de Dieu; mais ce que je ne puis Louis Hanneman, s'est élevé contre ce goûter est cet entrelacement de perpublia à Hambourg l'an 1698 sous le pian, les martyrs, saint Jean, Plautitre de Mysterium Papali coronæ te, Jérémie, Aristenet, saint Auadscriptum non ens, seu commentarius in caput XVII Apocalypseos tions il y a de la faute de jugement, v. 5. quo demonstratur Papali coronæ mysterion nunquam fuisse inréfute toutes les raisons de son adversaire. 2°. Il allègue diverses preuves pour montrer que cette inscription ne fut jamais sur la tiare papa-

le (41).

(R) Un jésuite, qui s'est mélé de critiquer Drusius, n'a fait que se rendre digne de censure.] Le père Garasse, ayant assuré (42) que Charron manquait de sens commun, faisant des comparaisons si ridicules (43), ajoute que cela le fait souvenir de trois hommes fort ineptes en leurs saçons de saire : le premier fut l'empereur Héliogabale, lequel..... aux plus grands festins qu'il faisait melait des ordures de cheval parmi les meilleures viandes..... Le second était l'empereur Alexandre Sévère....., qui mit Jésus-Christ entre les images d'Apollonius Tyanée, d' Orphée, d' Abraham.... En somme, le troisième peut être le ministre Drusus, lequel dans ses centuries sur l'Ecriture Sainte, est aussi malheureux en citations des auteurs que Charron au dénombrement des grands personnages; car il cite ordinairement une douzaine d'écrivains en cette sorte: Isaïe au chapitre second, Plaute dans Amphitryon, saint Luc aux Actes des Apôtres, Ovide dans le livre de Remedio Amoris, saint Jean Chrysostome aux Homélies sur la Genèse, et Horace au livre de Arte Poëtica. Ce n'est pas à dire que nous devions avec une trop grande sévérité renvoyer les citations de tous les écrivains profanes,

(41) Tiré du Journal d'Utrecht, mois de novembre et décembre i698, pag. 854 et suiv.

(42) Garasse, Somme théologique, pag. 847, . 848.

(43) C'est-à-dire, nommant tout de suite Socrate, Phocion, Senèque, Régulus, Jisus-CERIST, les martyrs.

pu trouver; et il recherche dans la et que nous ne devions pas louer dans théologien: c'est dans un livre qu'il sonnes, Socrate, Jésus-Christ, Pagustin et Uvide; car en ces alternaet de la profanation. On montrerait sans aucune peine que ce critique, scriptum. Il fait deux choses. 1°. Il qui accuse tant les autres de manquer de jugement, ne dit rien là qui ne le convainque d'en manquer; mais je ne m'arrête qu'à ce qui concerne Drusius. Son censeur l'appelle Drusus, et le fait ministre : il ignorait donc et le nom et la profession de celui qu'il s'est mêlé de critiquer; car Drusius n'était point ministre, et nous avons vu ci-dessus (44) qu'il déclara qu'il ne se mélait que de la grammaire et de l'histoire, et qu'il laissait aux autres les dogmes de la foi, et qu'il n'était point théologien. M. Baillet (45) rapporte qu'il était si persuadé de son propre mérite, qu'il s'était donné la qualité de divin grammairien. Je mis cela en note (46), dans la première édition de ce Dictionnaire, et j'ajouterai que je voudrais savoir où cela se trouve. M. de la Roque (47) a eu la bonté de m'écrire qu'il l'a lu dans le Trihæresium de Sérarius. N'ayant point ce livre, je recours aux conjectures : je m'imagine que Sérarius avança cela sur la foi de quelque adversaire de Drusius, et sans preuve littérale tirée des écrits de cet auteur. Quoi qu'il en soit, nous avons vu (48) que Drusius a déclaré publiquement, qu'il ne sait pas s'il peut soutenir la qualité de grammairien qu'on lui a quelquefois reprochée, et qu'il y a des gens qui disent qu'il ne le peut pas, auxquels il ne veut point contredire. Voilà une modestie bien éloignée de la fierté que M. Baillet rapporte. Mais revenons au père Garasse, et disons que sa censure ne vaut rien. Il se peut faire que dans un même chapitre de Drusius l'on voie la citation d'un au-

(44)Dans la remarque (K), citat. (27).

(46) Dans la remarque (K).

<sup>(45)</sup> Baillet, Jugem. des Savans, tom. IV pag. 226.

<sup>(47)</sup> De quo suprà, Colomiss, citat. (30). (48) Dans la remarque (K), citat. (28).

teur sacré précédée et suivie de la citation d'un auteur profane, mais non pas selon l'arrangement ridicule dont ce jésuite se plaint. La méthode de Drusius est d'être assez court sur chaque sujet, et de joindre ensemble les matières qui ont de l'affinité entre elles. De là vient que dans un chapitre assez court il explique quelquefois trois ou quatre choses: il fait voir sur chacune la conformité des auteurs sacrés avec les auteurs païens; il faut donc qu'après avoir allégué des passages de l'Ecriture, il cite des auteurs grecs ou latins, et qu'ensuite, entamant un autre sujet , il allegue encore des passages de l'Ecriture, et puis un poëte, un historien, etc. Cette conduite n'a rien de mauvais, et a été ignoramment et impertinemment décrite par le censeur.

DRUSUS, famille romaine, branche de celle des Livius. La famille Livia, ou des Livius, quoique plébéienne, eut part aux plus belles charges de la république. Elle jouit de la dictature et de la charge de colonel général de la cavalerie. Elle posséda huit fois le consulat, deux fois la dignité de censeur, et trois fois l'honneur du triomphe. Elle produisit des personnes de grand mérite, et entre autres Marcus Livius Salinator, et Marcus Livius Drusus. Celui-ci fut surnommé Drusus, à cause qu'il avait tué Drausus (A), général des ennemis (a). On lui attribue d'avoir retiré d'entre les mains des Gaulois l'argent qui avait été autrefois donné à leurs ancêtres, lorsqu'ils assiégèrent le Capitole. Si cela est, il ne faut pas croire le bruit qui avait couru, que Camille les avait contraints de le rendre (b). On ne peut guère

mieux connaître en quel temps ce premier Drusus a vécu, qu'en se souvenant que Caïus Livius Drusus son fils, ou son petit-fils, fut consul avec Scipion l'Africain le jeune, l'an 606 de Rome. L'empereur Tibère descendait par adoption de la famille des Drusus; car Livius Drusus Clau-DIANUS, son aïeul maternel, l'un des descendans d'Appius l'aveugle, fut adopté par un Drusus (c). Il y a quelque apparence qu'un autre Drusus adopta quelqu'un de la famille des Scribonius, dans laquelle le surnom de Libo était fort commun; car nous trouvous un Marcus Livius Drusus Libo, consul l'an 738, et un Lucius Scribonius Libo Drusus, préteur, qui se tua pour prévenir le supplice qu'il craignait, se voyant accusé de crime d'état sous Tibère, l'an de Rome 769(d). Nous dirons un mot de quelques-uns des descendans du premier Drusus (B), dans les remarques; mais nous ferons un article à part pour chacun de ceux qui ont fait le plus de figure. M. Moréri mérite d'étre repris en quelque chose (C).

obsidione Capitolii datum, nec, ut fama, extortum à Camillo. Idem, ibid.

<sup>(</sup>a) Tiré de Suétone, in Tiberio, cap. III.

<sup>(</sup>b) Traditur etiam propretore ex provinciá Galliá retulisse aurum Senonibus vlim in

<sup>(</sup>c) Idem , ibidem.

<sup>(</sup>d) Tacit., Annal., lib. II, cap. XXXI.

<sup>(</sup>A) Marcus Livius...... fut surnommé Dausus, à cause qu'il avait tué Drausus.] Ceci a tout l'air de ces mauvaises et fabuleuses traditions qui se conservent dans les anciennes familles, et qui attribuent l'origine du premier nom et celle des armes, à quelque fait chevaleureux. Si la branche des Drusus avait dû son nom à l'exploit rapporté par Suétone, on aurait su en quel temps et en quel lieu cela se passa, et contre quel ennemi; et Suétone n'en parlerait pas d'une

façon aussi vague qu'il en parle (1). Ajoutez qu'il fait mention d'un CLAU-DIUS DRUSUS, qui a vécu avant la première guerre punique (2); céqui prouve que ce surnom était connu, ou avant que le premier Drusus de la famille Livia tuat le prétendu Drausus, ou du moins indépendamment de ce combat. Car qui oserait dire que parce qu'un Livius vainquit Drausus, un Claudius fut surnommé Drusus?

(B) Nous dirons un mot de quelques-uns des descendans du premier Drusus. | Je crois que Caïus Livius Davsus, consul l'an 606, descendait de lui; mais je ne saurais dire s'il était son fils ou son petit-fils. Il laissa un fils, nommé Marc Livius Drusus, qui fut consul'l'an 641, et qui se battit avec de grands avantages contre les Scordisques, peuple de Thrace, originaire des Gaulois (3). Nous verrons ci-dessous s'il en triompha. Il fut censeur avec Marc Emilius Scaurus, et il mourut pendant qu'il exerçait cette charge (4). Je ne crois pas que l'on doive le distinguer, comme fait Glandorp (5), de ce Marc Livius Drusus, homme d'esprit et fort éloquent, qui était tribun du peuple avec Caïus Gracchus, et qui le favorisa dans ses entreprises; mais qui, ayant changé de parti, soutint avec tant de vigueur les intérêts des patriciens, qu'il fut qualifié patron du sénat (6). Il était abnepos du premier Drusus (7), et il eut un frère nommé Caïus Drusus, qui se tit connaître pas son éloquence (8). Je vois que nos grammairiens ne s'accordent pas sur la signification d'abnepos; car M. Danet, citant Suétone, entend par ce terme l'arrière-petit-fils : dans Calepin ce même terme se prend pour le fils de l'arrière-petitfils. Il est même vrai que Suétone (9),

(1) Drusus hostium duce Drauso cominus trucidato sibi posterisque suis cognomen invenit. Sucton, in Tiberio, cap. III.

- (2) Car Subtone le place avant Claudius Pulcher, qui perdit une bataille navale à la première guerre punique. Les commentateurs de Subtone ne disent rien de ce Claudius Drusus.
  - (3) Livius, in Epit., lib. LXIII.
  - (4) Plutarch., in Quast. rom., pag. 276.
  - (5) Gland., Onomast. rom., pag. 543.
  - (6) Sueton., in Tiberio, cap. III.
  - (7) Id., ibid.
  - (8) Cicero, in Bruto, pag. m. 204.
- (9) Il nomme César avunculus d'Auguste; et néanmoins César était le grand-oncle d'Auguste; et guste. Suéton, in Aug., eap. VII.

et plusieurs autres anciens auteurs, n'observent pas exactement les degrés de la parenté. On parle d'un Caïús Dausus, grand jurisconsulte et si laborieux, qu'encore qu'il fût aveugle et chargé d'années, il ne laissait pas d'avoir toujours sa maison pleine de gens qui le consultaient. C. autem Drusi domum compleri consultoribus solitam accepimus qu'um quorum res esset sua ipsi non videbant cæcum adhibebant ducem (10). Valère Maxime parle de lui honorablement. Consimilis perseverantiæ Livius Drusus qui ætatis viribus et acie oculorum defectus jus civile populo benignissimė interpretatus est, utilissimaque discere id cupientibus monimenta composuit. Nam ut senem illum natura, cæcum fortuna facere potuit, ita neutra interpellare valuit ne non animo et videret et vigeret(11). Un commentateur (12) s'est imaginé faussement que ce Drusus est le père de celui qui excita tant de troubles, pour faire donner aux Latins la bourgeoisie romaine. Il se trompe; car le père de celui-ci s'appelait Marc Livius, et non pas Caïus Livius : c'est le même qui fut honoré de l'éloge de protecteur du sénat. Un autre commentateur (13) s'est étonné que Pomponius ne dise rien du jurisconsulte Caïus Drusus. Il y a lieu en effet de s'en étonner, vu que ce juriconsulte a été auteur, et que Celsus se souvient de lui honorablement dans le Digeste (14) Les modernes sont partagés sur 14 question si ce Caïus Drusus est le même qui fut consul l'an 606, ou si c'es le frère du consul de l'an 641. Ruti lius embrasse cette dernière opinion d'autres, aimant mieux la première le réfutent par le terme d'accepimus dont Cicéron s'est servi. Il est for vraisemblable que Cicéron parle d'un homme qu'il n'avait point vu; car en suite il fait mention d'un autre aveu gle qu'il avait pu voir, qui opinai dans le sénat, et répondait aux com sultans, et travaillait à une histoire Or, il semble que Cicéron ait pu voit

(10) Cicero, Tusculan., lib. V. fol. m. 278. 1

(11) Valer. Maximus, lib. VIII, cap. VIII num. 4.

(12) Oliverius, in hunc locum Val. Maxiana

(13) Colérus.

(14) Voyes Guill. Grotius, in Vitis Juriscons sult., pag. 33.

ius Livius Drusus, frère de celui i fut consul l'an 641. Il est donc obable qu'il parle du consul de

nnée 606 (15).

Voyons maintenant si le consul de n 641 a triomphé des Scordisques. me le crois point; car toute la preuque Sigonius allègue (16) est un ssage de Pline mal entendu. Voici s paroles de Pline (17). Frater ejus 'Llobrogicus primus omnium pondo ille habuit. At Livius Drusus in ibunatu plebis XI (18). Nam propr quinque pondo notatum à censobus triumphalem senem (19), fabusum jam videtur. Pour bien entenre ces paroles, il faut prendre garde ue Pline oppose au luxe des derniers emps la frugalité des premiers. Il contre par quels degrés le luxe s'acrut. Scipion l'Africain ne laissa à on héritier en vaisselle d'argent que 4 marcs (20). Son frère Quintus Favius Maximus l'Allobrogique fut le remier qui en eut pour 2000 marcs. Aais Livius Drusus dans son tribunat lu peuple en avait pour 22,000 marcs 21); car, ajoute Pline, nous traitons léjà de fable qu'un vieillard, qui ivait eu l'honneur du triomphe, ait été noté par les censeurs à causé de 10 marcs. Nam propter quinque pon-Io notatum à censoribus triumphalem ienem, fabulosum jam videtur. C'est ainsi que dans chaque siècle on a de la peine à croire ce que les histoires disent des anciens temps, qui paraît trop éloigné de l'esprit moderne. C'est ainsi que nous dirions qu'il semble aux dames de la première qualité, qu'on leur conte un roman ou une fable, lorsqu'on leur fait voir qu'autrefois les personnes de leur rang allaient à pied dans les rues, nourrissaient elles-mêmes leurs enfans, et ne dépensaient en habits que tant chaque année. L'histoire qui selon Pline pa-

(16) In Pastis.

raissait déjà fabuleuse ne regarde point Livius Drusus dont il venait de parler. C'est une histoire beaucoup plus ancienne. C'est un acte de censure exercé l'an 478 de Rome, contre Cornélius Rufinus qui avait été dicta- 🔍 teur, et deux fois consul (22). Les censeurs le dégradèrent de la dignité de sénateur pour cause de luxe, parce qu'ils lui trouvèrent le poids de 10 livres en vaisselle d'argent. Il en pouvait avoir le poids de cinq livres : ce fut donc pour cinq livres qu'on le dégrada, propter quinque pondo notatum à censoribus triumphalem senem. Lorsque Valère Maxime rapporte ce fait, il tombe dans la inême réflexion que Pline. Il craint qu'on ne le traite de conteur de fables, et il avoue qu'il n'est presque point croyable, que la même ville, qui méprisait tant la pauvreté, eût puni un consulaire pour avoir eu 20 marcs d'argent. Ipsæ medius fidius mihi litteræ seculi nostri obstupescere videntur, cum ad tantam severitatem referendam ministerium accommodare coguntur ; ac vereri ne nan nostræ urbis acta commemorare existimentur. Vix enim credibile est, intra idem pomærium decem pondo argenti, et invidiosum fuisse censum, et inopiam haberi contemptissimam (23).

Je m'étonne que Sigonius ait pu entendre le texte de Pline aussi mal qu'il l'a entendu. A-t-il pu s'imaginer qu'après l'an 641 de Rome, l'ancienne frugalité de la république fût assez observée pour que neuf ou dix marcs d'argent de plus ou de moins fissent dégrader un sénateur? Les choses n'étaient plus sur ce pied-là: la corruption et le luxe s'étaient déjà terriblement débordés. Mais les propres paroles de Pline ne pouvaientelles pas éclairer Sigonius? Elles marquent d'une manière précise que Drusus était tribun du peuple lorsqu'il avait tan# de vaisselle d'argent; et tout aussitôt Pline rapporte une censure exercée sur un vieillard qui avait obtenu autrefois l'honneur du triomphe. Il est donc clair que ce vieillard n'était point Drusus; car si Drusus avait été censuré pour cause de luxe,

(23) Valer. Maximus, ibid.

<sup>(15)</sup> Voyes Guill. Grotius, ibid.

<sup>(17)</sup> Plin., lib. XXXIII, cap. XI, pag. n. 69.

<sup>(18)</sup> Le père Hardonin met X, au lieu de XI. (19) Il indique ceci au livre XVIII, chap. VI: Pracipiebant ista qui triumphali denas argenti libras in supellectile crimini dabant.

<sup>(20)</sup> Libras 32 argenti Africanus sequens haveili reliquit. Plin., lib. XXXIII, cap. XI, pag. 68.

<sup>(21)</sup> Ou pour vings mille, selon la correction du père Hardonin.

<sup>(22)</sup> Aulus Gellius, lib. IV, cap. VIII, et lib. XVII, cap. XXI. Valer. Maximus, lib. II, cap. IX, num. 4.

il l'aurait été au temps de son tribunat, ou bien il faudrait accuser Pline de raconter les choses d'une manière tout-à-fait impertinente. Néanmoins on ne saurait croire combien ce passage de Pline a trompé de gens (24).

(C) M. Moréri mérite d'être repris en quelque chose.] Il a dit que la famille de Drusus était une branche de celle des Claudiens, et que, quoique plébéienne, elle fut néanmoins recommandable par huit consulats.... et illustre par les grands hommes qui en sont sortis, entre lesquels les principaux furent Salinator et Drusus. Je lui passe toutes les fautes de langage et tous les péchés d'omission, et me contente de remarquer : 1°. que la famille des Drusus était une branche, non de celle des Claudes, mais de celle des Livius; 2°. que c'est la famille des Livius, et non la branche particulière des Drusus, qui fut recommandable par huit consulats, etc.; 3°. que Salinator n'est point sorti de la famille des Drusus, si ce n'est de la manière que la maison de Bourbon est sortie de la maison de Bourgogne. On ne souffrirait point cette dernière expression. Deux ruisseaux qui viennent de la même source ne sortent pas pour cela l'un de l'autre.

(24) Plerique etiam hune triumphésse volunt. Glandorp., Onomast., pag. 543.

DRUSUS (MARC LIVIUS), fils de celui qui fut collègue de Caïus Gracchus, dans le tribunat du peuple, et qui mérita l'éloge de protecteur du sénat, imita son père pour ce qui est de favoriser les patriciens; mais la manière dont il s'y prit excita de furieux désordres (A). Il avait de grands dons, beaucoup d'éloquence, beaucoup d'esprit, beaucoup de cœur; et s'il n'en fit pas un bon usage, ce fut la faute de l'ambition excessive qui le possédait, et dont il donna des marques des son enfance (B). Les factions qui divisaient la ville étaient celle du sénat et celle des chevahers (C): ceux-ci, outre qu'ils

faisaient la levée des deni publics, possédaient toutes charges de judicature (a), avaient autrefois appartenu sénateurs: par ce moyen, tenaient, pour ainsi dire, pied sur la gorge au sénat. Di sus, voyant que Cépion, émule, favorisait la cause chevaliers (D), entreprit de si tenir et de relever celle du nat; et afin de ne manquer de créatures (b), il s'avisa de fa revivre les lois des Gracche touchant la distribution terres au peuple et de prometi la bourgeoisie romaine aux l tins. La violence dont il usa a vers le consul Philippe, qui s'a posait à ces lois, ne saurait et assez condamnée (E). La promes qu'il avait faite aux Latins fut source d'une guerre très-fàcheu et qui pensa devenir funeste peuple romain (c). Il tomba évi noui dans une assemblée publi que et soit que ce fût tout bon, soit qu'il y eût là de la seu te, il profita en plusieurs manie res de cet accident (F). Le créd qu'il s'était acquis n'empêcha pas qu'il ne se trouvât bien em barrassé de l'état où il avait m les choses (G); c'est pourquoi to le monde crut qu'il fut tué tre à propos dans la cour de son le gis (H), comme il revenait de ville, entouré à l'accoutumée beaucoup de gens (d), dont u partienelui étaient pas connue. 0

(b) Florus, lib. III, cap. XVII.

<sup>(</sup>a) Paterculue, lib. II, cap. XIII. Je d ses paroles dans la remarq. (A).

<sup>(</sup>c) Voyes la remarque (D), citation (8).
(d) Paterc., lib. II, cap. XII. Appien, li
I. Bell. Civil., dit que Drusus n'osait, pli
sortir, et que la multitude qui étais pour li
se rendait à son logis.

ier (I), et la plupart des auteurs sent qu'il n'a point été connu. céron est, je pense, le seul qui nomme (K). Cornélia, mère de rusus, témoigna une grande fereté en cette rencontre (L). Les ernières paroles du mourant ne rent pas moins présomptueuses f) que celles qu'il avait autreis tenues pour exprimer ses enfaits (N). On a fort parlé de réponse qu'il fit à un archiecte (0). Sa sœur Livie fut mère e Caton d'Utique (P).

(A) Il favorisa les patriciens; ais la manière dont il s'y prit excita e furieux désordres.] Il ne serait pas npossible que la raison pour laquelle aterculus a pris son parti si hauteent ait été l'envie de faire sa cour à ibère, issu sans doute de notre Druıs; mais peut-être n'a-t-il fait autre hose que parler selon ses lumières. uoi qu'il en soit, il lui attribue les neilleures intentions du monde, et il éplore que le sénat en ait jugé avec ant d'aveuglement et d'iniquité. Il exprime là-dessus aveo beaucoup d'éoquence, et cela fait que je prends la iberté de transcrire tout le passage, en aveur de ceux qui, sans consulter peaucoup de livres, veulent voir déveoppée la conduite d'un grand homme. Tribunatum iniit Marcus Livius Druus, vir nobilissimus, eloquentissimus, anctissimus, meliore in omnia ingeio, animoque, quam fortund usus, qui, cùm senatui priscum restituere uperet decus, et judicia ab equitibus nd eum transferre ordinem, (quippe, eam potestatem nacti equites Gracchanis legibus , oùm in multos clarissimos, atque innocentissimos viros sævissent, tum Publium Rulilium, virum non seculi sui, sed omnis ævi optimum, interrogatum lege repetundarum , maximo cum gemitu civitatis, damnaverant), in iis ipsis, quæ pro senatu moliebatur, senatum habuit adversarium, non intelligentem, si qua de plebis commodis ab eo agereniur, veluti inescandæ, illiciendæque multitudinis caussá fieri, ut minoribus

nforma point contre le meur- perceptis, majora permitteret. Denique ea fortuna Drusi fuit, ut malefacta collegarum, quam ejus optime ab ipso cogitata, senatus probaret magis; et honorem, qui ab eo deferebatur, sperneret; injurias, quæ ab aliis intendebantur, æquo animo reciperet; et hujus summæ gloriæ invideret, illorum modicam ferret. Tum conversus Drusi animus, quando benè cœpto malè cedebant, ad dandam sivitatem Italiæ: quòd cùm moliens revertisset è foro, immensa illa, et incognita, quæ eum semper comitabatur, cinctus multitudine, in atrio domús suæ cultello percussus, qui affixus lateri ejus relictus est, intra paucas horas decessit (1). On aura meilleure opinion ici de la bonne foi de Paterculus, si l'on sait ce que Salluste a pensé du même Drusus; c'est pourquoi je mets en note les paroles de Salluste (2).

(B) Il donna des marques de son excessive ambition dès son enfance. Avant que d'avoir pris la robe [virile, tout pupille qu'il était, il se mela de solliciter les juges en faveur des accusés, et il le fit avec tant de force, et avec tant de ressorts, qu'il extorqua d'eux plus d'une fois les jugemens qu'ils rendirent. N'avait-il pas bien raison de dire qu'il était le seul pour qui il n'y avait jamais eu de fêtes? Des gens qui commencent de si bonne heure à se donner tant de distinction, méritent d'être redoutés. Ecoutons Sénèque. Exsecratus inquietam à primordiis vitam, dicitur dixisse, Uni sibi, nec puero quidem, unquam ferias contigisse. Ausus enim et pupillus adhuc et prætextatus, judicibus reos commendare, et gratiam suam foro interponere tam efficaciter, ut quædam judicia constet ab illo rapta. Quo non irrumperet tam immatura ambitio? scires in malum ingens, et privatum, et publicum, evasuram illam tam præcocem

(1) Velleius Paterculus, lib. 11, cap. XIII. (2) M. Livio Druso semper consilium fuit, in tribunatu summd ope niti pro nobilitale : neque ullam rem in principio agere intendit, nisi illi auctores flerent. Sed homines factiosi, quibus dolus, atque malitia, fide cariora erant, ubi intellexerunt, per unum hominem maxumum beneficium multis mortalibus dari : videlicet et sibi quisque conscius, malo atque infido animo esse, de M. Livio Druso juxta, ac se, existimaverunt. Sallustius, orat. Il ad Casar., pag. m. 533, 534.

audaciam. Serò itaque querebatur, nullas sibi ferias contigisse : à puero seditiosus, et foro gravis (3). On donne comme une marque de son orgueil ce qu'il fit en Asie pendant sa questure. Il l'exerça sans se parer des ornemens extérieurs de sa dignité, ne voulant se distinguer que par sa personne. Le latin exprime mieux ce que je veux dire (4). Un savant homme (5) a bien de la peine à croire que Drusus ait eu cette charge et celle d'édile (6) : sa raison est qu'il mourut dans le tribunat du peuple, charge que les Romains exercaient pour l'ordinaire avant l'édilité. Mais peut-être que Drusus, ayant besoin d'être tribun afin d'exécuter ses desseins, se fit donner cette charge pour la seconde fois dans l'année qu'il mourut.

(C) Les factions qui divisaient la ville étaient celle du sénat, et celle des chevaliers. Le passage de Paterculus nous a fait savoir que les Gracches ôtèrent aux sénateurs tous les tribunaux de justice, afin d'en gratisier les chevaliers. Voyons comment Florus confirme la même chose (7): Judiciarid lege Caii Gracchi divise**rant** populum Komanum, et bicipitem ex und fecerant civitatem equites Romani, tanta potestate subnixi, ut qui fata fortunasque patrum vitasque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus pecularentur suo

jure rempublicam.

(D) Drusus voyant que Cépion son émule favorisait la cause des chevaliers....] L'émulation de ces deux Romains, qui causa tant de désordre et qui pensa perdre la répúblique, était venue d'une bagatelle. Une bague vendue dans un encan fut la cause de leurs divisions (8) : ils renchérirent l'un'sur l'autre, et se piquerent au jeu si vivement, qu'ils

(3) Seneca, de Brevitate Vitz, cap. VI.

(5) Conradus, in Brutum Ciceronis, pag. 332.

(6) Edilis munus magnificentissimum dedit. urel. Victor, de Viris Illustribus.

(7) Lib. III, cap. XVII.

cherchèrent dans la suite toutes: d'occasions de se traverser l'un l'al Et voilà qui confirme ce que bie: gens remarquent, que les gra révolutions d'état n'ont la plupatemps pour principe qu'une fant ou qu'un sot caprice de quelques ticuliers (9). Je ne sais si l'exem que nous en avons ici, a été ja remarqué. Paterculus a beaudin Drusus agissait par zele pour la térêts du sénat, dont il souhaite rétablir la puissance, nous en cra plutôt ceux qui disent qu'il emb ce parti , parce qu'il voyait Cép la tête du parti contraire. In statu rerum pares opibus, and dignitate (undè et nata Livio 1). æmulatio accesserat); equitem y lius Cæpio, senatum Livius <sup>Dn</sup> asserere (10).

(E) La violence dont il usa en le consul Philippe.... ne sauran assez condamnée.] La dignité de consul fut respectée si peu, qua serra la gorge jusques à ce qu'on vit sortir le sang par les yeuxel la bouche. Quelques – uns discol Drusus exerça lui-même cette 1 lence; et que, bien loin de reveni sa colère à la vue de ce sang, il en un nouveau sujet d'insulte : il dit ce n'était point du sang, mais sance de grives; il faisait ainsi reproche de gourmandise à ce consi Philippo consuli legibus agraris sistenti ita collum in comitio obton ut multus sanguis efflueret è narb quam ille luxuriam obprobrans! riam de turdis esse dicebat (!! D'autres disent que Drusus sit cette violence par une de ses crés res, ou par l'un de ses huissiers. (senatus majestas) à M. quoque De trib. plebis per summam contumel vexata est. Parvi enim habuit Philippum consulem, quia intel concionantem ausus fuerat, obti gula, et quidem non per viatore sed per clientem suum, adeò viole ter in carcere præcipitem egisst, multus è naribus ejus cruor profi

<sup>(4)</sup> Quartor in Asid nullis insignibus uti vobuit, ne quid ipso esset insignius. Aurel. Victor, de Vir s illustribus.

<sup>(8)</sup> Inter Cæpionem et Drusum ex annulo in auctione venali inimicitia capere : unde origo socialis belli et exitia rerum. Plinius, lib. XXXIII, cap. I, pag. m. 12, 13. Celle guerre coulta la vie à plus de trois cent mille hommes. Paterculus, lib. II, cap. XV. Voyes Florus, tiv. III, chap. XVIII.

<sup>(9)</sup> Voyes les Pensées diverses sur les Co tes, num. 236.

<sup>(10)</sup> Florus, lib. III, cap. XVIII. (11) Aurel. Victor, de Viris illustribus. le Valère Maxime Variorum de Hollande, 778, en citant ce passage, on dit in convin et non pas in comitio; ce qui est absurde.

retur (12). Voilà ce que dit Valère xime, et voici ce que dit Florus: usus tamen obrogare de legibus nsul Philippus, sed apprehensum ucibus viator non antè dimisit, àm sanguis in ora et oculos redunret (13).

(F) Il profita en plusieurs manières son évanouissement.] Il avait fait sser toutes ses lois, excepté celle i regardait la bourgeoisie des Las. Ceux-ci le sommaient de sa proesse, et il ne savait comment faire, pour les amuser, ni pour leur donr satisfaction. On le vit tomber tout in coup dans l'assemblée, et ce fut juste sujet de renvoyer les Latins me autre fois. Livius anxius ut Laorum postulata differret, qui prossam civitatem flagitabant, repente publico concidit, sive morbo comiili, seu hausto caprino sanguine, mianimis domum relatus (14). Il est sible que l'historien dont je tire ce tin a fait une faute : la particule sjunctive sive dont il se sert lui fait re une absurdité; car si Drusus se issa tomber tout d'un coup, asin de nvoyer à une autre fois la demande es Latins, on ne peut pas dire qu'il mba, ou du haut mal, ou à cause l'il avait avalé du sang de chèvre. n accès réel du haut mal n'est pas notre disposition, et par conséient on ne le peut pas diriger à une ertaine fin. L'autre membre de la roposition disjonctive est bon; car a peut prendre une drogue dans la ue de tomber évanoui au bout de ois ou quatre heures. La vérité est ue les faiseurs d'abrégés voulant enisser plusieurs relations différentes ans une seule période, nous donnent ouvent du galimatias. Aurélius Vicor ayant oui dire que Drusus tomait du haut mal, et qu'il avait bu u sang de chèvre, afin que devenant ale il se put plaindre avec plus de raisemblance d'avoir été empoisonné ar Cépion (15), tâcha de combiner es deux choses, et ne put réussir.

(12) Valer. Maximus, lib. IX, cap. V, ium. 2.

(13) Florus, lib. III, cap. XVIII. (14) Aurel. Victor, de Viris illustribus.

Je croirais facilement que Drusus et ses fauteurs se prévalurent de la pamoison pour rendre odieux le consul Philippe, comme suspect d'avoir donné du poison à son adversaire; car de quoi ne se sert-on pas dans une faction d'état, afin de pouvoir supplanter un autagoniste? Cela suffit pour entendre le texte de cette remarque. Il me reste d'observer que l'on trouvera dans Pline un fait curieux touchant le haut mal de Dru-

sus (16).

(G) Le crédit qu'il s'était acquis n'empêchait pas qu'il ne se trouvat bien embarrassé de l'état où il avait mis les choses. Il croyait que toutes sortes de gens lui avaient de l'obligation, et néanmoins la plupart du monde se plaignait de lui. Il avait fait donner des terres au peuple: ceux à qui elles échurent étaient contens; mais ceux qui en furent dépossédés en faisaient des plaintes. Il avait procuré à l'ordre des chevaliers l'entrée à la dignité de sénateur : ceux qu'on choisit pour remplir ce poste en furent bien aises; mais ceux qui n'eurent aucune part à l'élection furent mécontens. Il avait rendu les tribunaux au sénat : cela plaisait à la compagnie; mais d'autre côté elle était fâchée du mélange qu'on avait fait dans son corps entre les patriciens et les chevaliers. Cela jetait Drusus. dans l'inquiétude. Aurélius Victor exprime ceci en moins de mots (17). Idem ex gratia nimid in invidiam venit. Nam plebs acceptis agris gaudebat, expulsi dolebant : equites in senatum lecti lætabantur, sed præte• riti querebantur : senatus permissis judiciis exsultabat, sed societatem cum equitibus ægrè ferebat. Undè Livius anxius, etc. (18). Mademoiselle le fèvre a fait une note sur ces paroles, equites in senatum lecti lætabantur. Elle dit dans cette note que ce passage lui est fort suspect, et qu'elle ne saurait croire que les che-

<sup>(15)</sup> Drusus, tribunus plebei, traditur caprinum (sanguinem) bibisse, clum pallore et invidid eneni sibi dati insimulare Q. Capionem inimi-um vellet. Plin., lib. XXVIII, cap. IX, 14g. 608.

ioque apud nos tribunoru (16) *Drus*i popularium clarissimum (cui ante omnes plebs stans plausit, optimates vero bellum Marsicum imputavere) constat hoc medicamento elleboro) liberatum comitiali morbo in Anticyra insula. Plin., lib. XXV, cap. V, pag. 391. Voyes Aulu-Gelle, lib. XVII, cap. XV.

<sup>(17)</sup> Aurel. Victor, de Viris illustribus.

<sup>(18)</sup> Voyes les paroles de Sénèque, dans la remarque suivante.

valiers se soient réjouis de voir partagées entre le sénat et eux les juridictions dont ils étaient seuls les maîtres. Hoc certè valde suspectum est, neque adduci possum ut credam equites quæ judicia ipsi possidebant, ea ad senatum æqud parte transmissa libenter vidisse (19). Je crois avec elle que ce n'était pas le fondement de leur joie; mais je prends la liberté de lui dire que ce n'est point aussi ce que dit Aurélius Victor. Il ne parle pas de la joie des chevaliers en général, mais de la joie particulière de ceux d'entre eux qui devinrent sénateurs. Pour ceux-ci il est bien aisé de comprendre que le changement de condition leur plaisait : le gain du sénat était le leur, et ils ne perdaient rien à l'abaissement de l'ordre des chevaliers,

ils n'en étaient plus.

(H) On crut qu'il fut tué très-à propos dans la cour de son logis. C'est Sénèque qui nous l'apprend. Livius Drusus, dit-il (20), vir acer et vehemens, cum leges novas et mala Graechana movisset, stipatus ingenti totius Italiæ cœtu, exitum rerum non providens, quas nec agere licebat, nec jam liberum erat semel inchoatas relinquere, exsecratus inquietam à primordiis vitam, dicitur dixisse, Uni sibi, nec puero quidem, unquam ferias contigisse.... Disputatur an ipse sibi manus attulerit, subito enim vulnere per inguen accepto, collapsus est: aliquo dubitante, an mors voluntaria esset; nullo, an tempestiva. Florus ne s'éloigne pas de cette pensée (21): Sic per vim latæ, jussæque leges: sed pretium rogationis statim socii flagitavere, quùm interim imparem Drusum, ægrumque rerum temerè motarum, matura, ut in tali discrimine, mors abstulit. L'embarras de Drusus devait être d'autant plus grand, qu'outre qu'il ne voyait point de jour à faire obtenir aux Latins ce qu'il leur avait promis, il se voyait accusé de conspiration avec eux contre le consul Philippe. L'accusation était fondée sur ce qu'il avait averti ce consul de bien prendre garde à lui. On concluait de là qu'il sa-

(19) Auna Tanaquilli Fabri filia, Not. in Aurel. Victor., pag. 87.

(21) Lib. III, cap, XVII.

vait leur machination. Cum Latini consulem in Albano monte interfecturi essent, Philippum admonuit ut caveret, unde in senatu accusatus, cùm domum se reciperet, immisso inter turbam percussore corruit (22). Mademoiselle le Fèvre fait une fausse remarque, ce me semble, sur ces paroles d'Aurélius Victor. Elle commence par citer Florus (23) qui a dit: Primum fuit belli in Albano monte consilium, ut festo die Latinarum Julius Cæsar et Martius Philippus consules inter sacra et aras immolarentur. Postquam id nefas proditione discussum est, etc. Et puis elle dit que Drusus, qui avait été tué l'année d'auparavant, ne pouvait pas avertir Philippe, Sed tunc Philippum admonere non potuit Drusus, quem anno superiori mortuum tabulæ notant. Il est certain que Drusus a pu avertir Philippe; car, selou Florus, la conspiration des Latins devait être exécutée sous le consulat de Jules César et de Martius Philippe, puisque leur dessein était de se défaire de ces deux consuls. Drusus fut assassiné, je l'avoue, sous ce consulat, c'est-àdire l'an 662 de Rome, mais il vécut plusieurs mois de cette année, témoin la violence qu'il exerça contre le consul Philippe (24). Ce qui a pu tromper mademoiselle le Fèvre, est d'avoir cru que le noir complot dont Florus parle concerne la première année de la guerre sociale. Sur ce pied-là Drusus n'aurait pas été en état d'avertir personne; car le commencement de cette guerre regarde l'année 663, et le consultat de L. Julius César et de P. Rutilius (25). Il faut dire que le complot des Latins est de l'année précédente, puisqu'il était tramé contre Martius Philippe, et contre Sextus (26) Julius César son collègue, comme le remarque Florus. Il est certain que les Latins étaient déja gros de la guerre pendant la vie de Drusus (27): il pouvait donc être en vie lorsqu'ils résolurent de tuer le consul Philippe pen dant la célébration des fêtes latines.

<sup>(20)</sup> Seneca, de Brevitate Vita, cap. VI, pag. 700, 701.

<sup>(22)</sup> Aurel. Victor, de Viris illustribus.

<sup>(23)</sup> Lib. III, cap. XVIII. (24) Voyes la remarque (E). (25) Paterc., lib. II, cap. XV.

<sup>(26)</sup> Florus ne lui donne ni ce prénom, ni ceza cun autre.

<sup>(27)</sup> Mors Drusi jam pridem tumescens bellzen excitavit Italicum. Paterculus, lib. II, cap. XF

i) On n'informa point contre son ertrier. Domi suæ nobilissimus vir, atûs propug**aator**, atque illis qui-1 temporibus penè patronus.... bunus plebis M. Drusus occisus Nihil de ejus morte populus contus, nulla quæstio decreta à senatu (28).

C) Cicéron est, je pense, le seul nomme le meurtrier de Drusus. ] st dans le III°. livre de la Nature Dieux, Cur sodalis meus (29) infectus domi suæ Drusus? Voilà objection du pontife Cotta contre divine providence. Peu après il pose qu'on lui fait une réponse, il réplique, Summo cruciatu supcioque Varius homo importunissis periit, quia Drusum ferro, Melum veneno sustulerat (30). Sed is conservari melius fuit, quam nas sceleris Varium pendere. Velus Paterculus, Florus, Appien, Auius Victor, etc., se contentent de rquer qu'il fut tué; et nous avous vu e selon Senèque il n'était pas toutait certain qu'il ne se fût pas tué luime. Le consul Philippe, et Cépion ent soupçonnés d'avoir suborné ssassin (31). La mort de Drusus fut le des lois qu'il avait fait étar avec tant de peine; car on les rogea toutes sous prétexte qu'elles aient été établies contre les auspi-; (32).

(L) Cornélia, mère de Drusus, tésigna une grande fermeté en cette ncontre. ] Je pense que personne n saurait rien aujourd'hui , si Séque n'en eut fait mention. Corne-, dit-il (33), Livium Drusum, clasimum juvenem, illustris ingenii, dentem per Gracchana vestigia,

28) Cicer., pro Milone.

(30) C'est ainsi qu'il faut placer ce mot, et i comme da yes Freinshémius sur Florus, liv. III, chap.

Cornelio, pag. m. 131, 132. (33) Seneca, de Consolat. ad Martiam, cap.

VI, pag. 750.

imperfectis tot rogationibus, intra penates interemptum suos amiserat, incerto cædis auctore, tamen et acerbam mortem filii, et inultam, tam magno animo tulit, quam ipse leges tulerat.

(M) Ses dernières paroles ne furent pas moins présomptueuses....] Quand est-ce, dit-il, que la république aura un citoyen comme moi? Il vaut mieux entendre cela en latin (34): Sed cùm ultimum redderet spiritum, intuens, circumstantium mærentiumque frequentiam, effudit vocem convenientissimam conscientiæ suæ: Et quando, inquit, propinqui amicique, similem mei civem habebit respublica?

(N)... que celles qu'il avait tenues pour exprimer ses bienfaits.] J'ai dit dans la remarque (G) qu'il croyait que tous les corps de la république, les patriciens, les chevaliers, et le peuple lui avaient de grandes obligations. Plusieurs écrivains rapportent qu'il se vantait qu'à moins qu'on ne fit largesse du ciel et de la boue, on ne trouverait point lieu de surpasser les profusions qu'il avait faites. Extat vox ipsius, nihil se ad largitionem ulli reliquisse, nisi si quis aut cœnum dividere vellet, aut cœlum (35). C'était se mettre au-dessus de toute exception et de toute comparaison; car jamais personne ne s'avisera de témoigner sa magnificence par des présens de boue; et il n'était pas possible que Drusus s'imaginat, qu'un jour viendrait que les grands de Rome distribueraient les places du paradis, et feraient une loterie du ciel (36): et même s'il l'avait prévu, il n'aurait pas été obligé de se dédire, car il n'eût point prévu de dons gratuits, mais une vente.

(0) On a fort parlé de la réponse qu'il fit à un architecte. Elle est belle. On lui promettait de disposer de telle sorte les appartemens de sa maison, que personne ne pourrait y porter la vue. Faites plutôt, réponditil à l'architecte, que chacun puisse être témoin de tout ce que je ferai

(34) Paterculus, lib. II, cap. XIV.

(35) Florus, lib. III, cap. XVII. Cicero, Orat. pro Rabirio, cap. VII.

(36) Venalia nobis templa, sacerdotes, altarià, sacra, coronæ, ignis, thura, preces, cœlum est venale, deusque. Baptista Mantuanus, de Calamit. suor. temporum, lib. III.

<sup>29)</sup> Cotta le nomme ainsi; parce que Dru-, comme Ciceron l'assure in Orat. ad Pontits, cap. XLVI, avait été du collège des rtifes. Si le père Lescalopier avait connu ce ssage, il n'aurait point parlé de cela par un mor dans son Commentaire in lib. III de Nai Deorum, pag. 677, cap. XXXII.

<sup>(31)</sup> Invidia cædis apud Philippum et Camem fuit. Aurel. Victor, de Viris illustribus. (32) Ascon. Pedianus, in Orat. Ciceronis pro

chez moi. Cùm ædificaret domum in Palatio in eo loco, ubi est, quæ quondam Ciceronis, mox Censorini fuit, nunc Statilii Sisennæ est; promitteretque ei architectus, ita se eam ædificaturum, uti libera à conspectu, immunis ab omnibus arbitris, esset, neque quisquam in eam despicere posset: Tu verò, inquit, si quid in te artis est, ita compone domum meam, ut quidquid agam, ab omnibus perspici possit (37). Erasme (38) rapporte la chose comme si une partie de la maison eût eu déjà l'inconvénient de laisser voir tout ce que l'on y faisait ; et comme si un architecte avait promis d'y remédier moyennant la somme de cinq talens. La réponse de Drusus, selon Erasme, fut celle-ci : Je t'en donnerai dix, si tu fais en sorte que ma maison laisse voir de tous les côtés à tout le monde ce qui s'y passe. Erasme nomme ce Drusus Julius Drusus . Publicola: le premier de ces trois mots est une faute : le dernier en est une autre. Celle-ci vient de ce qu'on a ignoré que Anuayoyos devait être traduit par tribun du peuple; ou plutôt par favori du peuple (39). Erasme ne prit point garde que le mot publicola était devenu le surnom des Valérius, et qu'ainsi il ne fallait pas s'en servir pour signifier un homme qui fait sa cour au peuple.

(P) Sa sœur Livie fut mère de Caton d'Utique. ] Elle épousa en premières noces le père de ce Caton, et en secondes Q. Servilius Cépion. De ce second mariage sortit Servilia mère de Brutus. Voilà pourquoi Caton était oncle maternel de Brutus; car il était frère utérin de Servilia. On voit à présent pourquoi Cicéron qualifie notre Drusus d'oncle maternel de Caton (40), et de grand-oncle maternel de Brutus (41).

(37) Paterc., lib. II, cap. XIV.

(38) Erasm., Apophth., lib. VI, p. m. 491. (39) Voyes Leopard., Emendat., lib. X, cap. XVII.

(40) In Orat. pro Milone.

(41) In Bruto, cap. XXVIII i il appelle dans le IV. livre de Finib., cap. XXIV, le père de notre Drusus, avum Catonis.

DRUSUS (NÉRON (a) CLAUDE), frère de Tibère, descendait tant

(a) Sueton., in Claud., cap. I.

du côté paternel que du côté maternel, d'Appius Claudius l'aveugle (A). C'était un homme de grand mérite : parlons plus juste, c'était un des plus grands hommes que la république romaine ait jamais produits (B), un foudre de guerre, très-capable des affaires du cabinet, qui dans la plus haute fortune, et couvert de toute la gloire qu'une personne de son rang et de son âge était capable d'acquérir, conservait une modestie, une civilité, une honnêteté surprenantes. Il obtint dispense d'age, afin de pouvoir monter aux charges cinq ans plus tôt que les lois ne le permettaient (b). Il fut envoyé pendant sa questure (c) avec son frère (d), l'an 739 de Rome, au pays des Rhétiens (e), afin de subjuguer cette nation. Ce furent ses premiers faits d'armes, et ils furent beaux (C). Il'passa ensuite dans les Gaules (f) : il y mit à la raison quelques provinces rebelles; il défit les Allemands qui étaient venus en deça du Rhin; il passa ce fleuve, il battit les Sicambres sur leurs propres terres, il gagna un combat naval contre les Bructères sur l'Ems (g), il subjugua les peuples de Frise (D), et il fut le premier général romain qui s'em barqua sur l'Océan septentrional (h). De retour à Rome l'ar

(b) Dio, lib. LIV, ad ann. 735, pag. m. 604.

(c) In quastura honore dux Rhatici bell.
Sueten., in Claudio, cap. I.

(d) Dio, lib. LIV, pag. 613.

(e) On le nomme présentement le pays de Grisons.

(f) Livius, in Epitome, lib. CXXXVII sequent.

(g) Strabo, lib. VII, circa init.

(h) Sueton, in Claudio, cap. I.

te ril y obtint la préture (i), el, i s'y arrêta guere : il partit 1 : commencement du prindes, pour aller continuer ses tuix exploits dans l'Allemagne. quiubjugua plusieurs nations it aes au Weser, et fit coned re des forts en quelques enfaires. Cela lui fit obtenir à Role es ornemens triomphaux, tookaonneur de l'ovation, et la legité de proconsul (k). Il fut pale au consulat en l'année 745 lakt retourna en Allemagne où onne ussa ses conquêtes jusques à thre. Il tâcha de passer cette moire, et ne put y réussir (m); , tot on croit que si une force ni ure ne l'eût arrêté (E), il lest t venu à bout de tout autre zacle. Il reprit la route du ien, et mourut de maladie te que d'avoir regagné ce en ve(n), l'an 745, à l'âge d'enn trente ans. Quelques-uns int qu'il mourut d'une fracde jambe (F), son cheval int renversé sous lui. Son e, qui s'était mis en marche premier bruit de la maladie, trouva agonisant (o) (G). Il duisit le corps à Rome, où prononça l'oraison funèbre défunt (p). Auguste en proaça une autre. On rendit tousortes d'honneurs à la mé-

moire de Drusus, et on lui donna le surnom de Germanicus, à cause des victoires qu'il avait remportées dans la Germanie (q): c'est ainsi qu'on appelait alors l'Allemagne. Il y avait fait faire un canal entre la mer et le Rhin (H). Nous avons parlé ailleurs (r) de la chasteté extraordinaire qu'on lui attribue. Il laissa deux fils et une fille : l'un des fils fut ce prince illustre, qui est si connu sous le nom de Germanicus; l'autre fut ce prince stupide, qui a été l'empereur Claude. Leur sœur Livie fut mariée à Drusus, fils de Tibère, et ne valut rien (s). Il n'y a point d'apparence que Drusus soit mort de poison par le crime de l'empereur son beau-père (I). La consolation qui fut écrite par Ovide à Livie, mère de cet illustre défunt, est un poëme qui mérite d'être lu. On verra dans la remarque (G) les fautes de M. Moréri : elles sont peu de chose.

(q) Sueton., ibid.

(r) Dans l'article d'Antonia, remarque (B), tome II, pag. 147.

(s) Voyes l'article suivant, remarque (B),

(A) Il descendait, tant du côté paternel que du côté maternel, d'Appius Claudius l'aveugle. Appius Claudius l'aveugle laissa, entre autres enfans, deux fils, dont l'un s'appelait Tibère Néron (1); de lui descendait le pero de l'empereur Tibère : l'autre s'appelait Appius Pulcher; de lui descendait Livie mère de cet empereur. Le père de cette Livie, fils adoptif d'un Livius Drusus, se fit appeler Livius Drusus Claudianus. Il suivit le parti des républicains, et ne voulant point avoir obligation de la vie à Octavins et à Marc Antoine, il se tua dans sa tente lorsqu'ils eurent gagnéla bataille de Philippes (2). Je ne sache point qu'il

(1) Sueton., in Tiberio, eap. III. (2) Paterc., lib. II, cap. LXXI.

Dio, lib. LIV, pag. 613.

h) Idem, ibidem. Voyes aussi Suctone,

Ilaudio, cap. I. I) M. de Larrey, dans l'Histoire d'Auto, pag. 405, prétend que Drusus avait ssé à Rome soute l'année de son consulat, qu'il alla en Allemagne l'an 745, en qua-

i de proconsul. (m) Dio, lib. LV, init.

<sup>(</sup>n) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>o) Idem, Livius, Epitome, lib. CXL.

<sup>(</sup>p) Sueten., in Claudio, cap. I. Voyez ssi Sénèque, Consolat. ad Marc., cap. III.

ait laissé d'autres ensurs que Livie, et je crois que son pere d'adoption n'avait point d'enfans naturels (3). Tous les mâles de la branche des Drusus, tant naturels qu'adoptifs, finirent donc en la personne de Livius Drusus Claudianus, père de Livie; et ce fut apparemment la raison pourquoi Livie fit revivre le surnom de Drusus en le donnant à son second fils, pendant que l'ainé portait le nom de son père : car chacun sait que Livie, avant que d'être femme d'Anguste, fut mariée à Tibère Néron. Ce fut un homme qui goûta des deux partis. Il était questeur sous Jules César pendant la guerre d'Alexandrie, et il commanda la flotte si habilement, qu'il contribua beaucoup à la victoire. César ne fut point ingrat; il le fit pontîfe à la place de Scipion , et lui donna la commission de conduire, dans les Gaules, la colonie d'Arles, celle de Narbonne et plusieurs autres. Après la mort de César, notre Tibère opina pour que l'on décernat des récompenses : aux meurtriers (4). Il fut préteur dans la suite , et il se rangea au parti de Marc Autoine, lorsque les triumvirs se furent brouillés ensemble. Il suivit à Pérouse le consul Lucius Antoine frère du triumvir, et fut le seul qui ne voulut pas se rendre. Il se sauva d'abord à Préneste, et puis à Naples, et n'ayant pu porter les esclaves, par la promesse de la liberté, à prendre les armes, il passa en Sicile. Il prit en mauvaise part que Sextus Pompéius ne l'eût point admis incessamment à l'audience, et avec les marques de la préture; c'est pourquoi il le quitta, et s'en alla trouver Marc Antoine dans l'Achaïe. La paix étant faite, il revint à Rome, et céda sa femme Livie à Auguste. Il en avait un fils qui fut l'empereur Tibère (5), et il en eut un autre trois mois après : c'est le Drusus qui fait la matière de cet article. Les médisans ne manquèrent pas de plaisanter sur le prompt accou-

(3) Je me sers de ce mot selon le sens des auteurs latins qui l'opposent, non pas comme nous aux enfans légitimes, mais aux enfans adoptés.

chement de Livie (6): ils prétent qu'Auguste était le vrai père de fant. Mais comme ce n'est point beaux contes qu'il faut prendre en matière de généalogie, je ici le premier mari de Livie, Tibérius Néron, pour le père à tre Drusus. L'empereur lui e l'enfant nouveau né, et marque son journal cet acte de sa dibi Le premier mari de Livie mour après, et laissa par son testame deux fils sous la tutelle d'Augus

**Je remarque ici une faute** de l cier. Il dit (8) que Drusus et ! étaient issus des deux consuls q firent Asdrubal. Du côté du ajoute-t-il, ils descendaient de C Néron, et du côté de la mère naient de Livius Salinator. Il et tain, comme je l'ai déjà dit sur de Suétone, qu'ils descendaien lement d'Appius Claudius l'ave tant par leur mère que par leu (9). Il est vrai que le père de leur était entré par adoption dans l mille Livia; mais il n'était pou tré dans la branche des Livius nator, il était entré dans la bra des Livius Drusus. Tous les descer de Salinator prenaient ce surpoi ne prenaient jamais celui de Di

(B) C'était un des plus gi hommes que la république rom ait jamais produits. Voici sont en latin: il vient de la plume des culus, et ne doit pas être sus quoique cet historien donne so cens à Tibère sans poids ni me Cura deindè, atque onus germ belli delegata Druso Claudio, Neronis, adolescenti tot tantaru virtutum, quot et quantas n mortalis recipit, vel industria

Tose suru xours nai reinnya naid Sucton., in Claudio, cap. I. Voyez aus Cassius, lib. XLVIII, ad ann. 716.

(7) Dio , ibidem.

<sup>(4)</sup> Cunctis turbarum metu abolitionem facti decernentibus etiam de pramiis tyrannicidarum referendum censuit. Sueton., in Tiberio, cap. IV.

<sup>(5)</sup> Tiré de Suctone, in Tiberio, cap. IV.

<sup>(6)</sup> Livia, cum Augusto gravida nu intra mensem tertium peperit: fuitque n ex vitrico per adulterii consuetudinem pu tum. Statim certe vulgatus est versu

<sup>(8)</sup> Remarques sur la IV. ode da li d'Horace, pag. m. 127. [M. Dacier a ceci dans sa troisième édition faite à Pa 1700. ADD. de l'édit. d'Amst.]

<sup>(9)</sup> Tacite, Annal., lib. V, cap. LI, co cela: Pater ei Nero, dit-il parlant de 1 et utrimque origo gentis Claudiæ, quai mater in Liviam et mox Juliam familian tionibus transierit.

cujus ingenium utrum bellicis gis operibus, an civilibus suffeceirtibus, in incerto est. Morum cer-Lulcedo ac suavitas, et adversus icos æqua ac par sui æstimatio iniabilis fuisse dicitur. Nam pulchrilo corporis proxima fraternæ fuit. I illum, magnd ex parte domitorem rmaniæ, plurimo ejus gentis variis locis profuso sanguine, fatorum quitas, consulem, agemem annum esimum, rapuit (10). Ce qui me t croire que Paterculus ne flatte nt Drusus afin de faire sa cour, est il pouvait s'assurer que l'ibère ne aurait pas fait un procès, sous stexte que l'éloge de Drusus n'eût pas assez magnifique; car cet empeır n'avait pas vu sans chagrin l'état rissant de son frère. On a mis cela re les malheurs de sa jeunesse. Cas prima ab infantid ancipites : nam scriptum patrem exul secutus; ubi mum Augusti privignus introiit rulis conflictatus est, dum Marlus et Agrippa, mox Caius Lusque Cæsares viguere, etiam fraejus Drusus prosperiore civium wre erat(11). Nous verrons dans la rnière remarque un endroit de Suéne qui témoigne l'opinion avantause que l'on avait de la vertu et de quité de Drusus. Nous y verrons ssi une perfidie de Tibère envers . Ne croyons pas tout ce que Valère xime nous conte de la tendresse ternelle de Tibère (12). Cet auteur outré la flatterie pour ce prince en is d'un endroit.

C) Ses premiers faits d'armes..... ent beaux. ] Je citerai bien Horace, is non pas comme un témoin qui se preuve. Toute la preuve que j'ai lonner est que les historiens (13) aviennent que les Rhétiens furent cés à subir le joug, quoique leur leur et les avantages de leur situan les rendissent très-capables d'une igue résistance. Je rapporterai les rs d'Horace seulement parce qu'ils nt beaux et pompeux : s'ils ne conmneut rien que de vrai, il faut

triomphes d'un prince, ne renonce à l'hyperbole fabuleuse que lorsqu'il n'en a point de besoin. Ceux qui lisent les poésies modernes conviendront de ceci, et croiront sans peine que les poëtes de la conr d'Auguste étaient animés du même esprit que les poëtes du temps présent. Je crois même que les dévots de l'antiquité les plus contraires à la secte de M. Perrault conviennent que notre siècle surpasse celui d'Alexandre et celui d'Auguste sur l'article de l'éloge; car les panégyristes modernes poussent leurs idées plus loin que ne faisaient les anciens, quoique ceux-ci eussent une plus ample matière. Mais finissons la digression, et citons Horace (14).

Qualem ministrum fulminis alitem

Qualemve lætis caprea pascriis Întenta, fulva matris ab ubere Jain lacte depulsum leonem Dente novo peritura vidit ; Vidére Rhæti bella sub Alpibus Drusum gerentem et Vindelici.

Lalèque victrices catervæ Consiliis juvenis revicta Sensere, quid mens rite, quid indoles Nutrita faustis sub penetralibus Posset, quid Augusti paternus In pueros animus Nerones.

Il faut demeurer d'accord que ces louanges ne sont point outrées, et je trouverais même fort étrange qu'Horace n'eût pas insisté un peu plus sur les beaux exploits de Drusus, s'il était vrai qu'il eût composé cette ode après l'an de Rome 740 (15); car en ce caslà il aurait su les belles choses que ce jeune général avait faites au delà des Alpes. Comment est-ce que le poëte eût pu se borner à la seule guerre des Rhétiens?

(D) Il subjugua les peuples de Frise.] Dion n'est pas le seul qui le remarque. Tacite le dit aussi, et ajoute que Drusus ne leur imposa qu'un petit tribut. Il les taxa à fournir un certain nombre de peaux de bœuf. Eodem anno Frisii transrhenanus populus pacem exuere, nostrá magis avaritid, quam obsequii impatientes. Tributum pire que c'est par accident; car un iis Drusus jusserat modicum pro anëte qui chante les victoires et les gustia rerum, ut in usus militares

<sup>10)</sup> Paterc., lib. II, cap. XCVII.
11) Tacit., Annal., lib. VI, cap. LI.
12) Valer. Maximus, lib. V, cap. V, num. 3.
13) Dio, lib. LIV, pag. 613, 614. Paterc., II, cap. XCV.

<sup>(14)</sup> Horat., od. IV, lib. IV, vs. 1, seqq.,

ps. 14 cl 22. (15) M Dacier met cela en fait dans ses Remarques sur la IVo. ode du IVo. livre d'Horace, pag. m. 110.

coria boum penderent (16). Ils se soulevèrent quelque temps après, à cause que les exacteurs de ce tribut leur firent cent avanies, avec toute la dureté des plus intraitante maltôtiers.

(E) On croit que si une force nusjeure ne l'eut arrêté. J'appelle ainsi la vision qu'on prétend qu'il eut. On prétend que lorsqu'il poursuivait ses victoires de lieu en lieu sans se vouloir fixer nulle part, une femme plus grande que ne sont les hommes, et habillée à la façon des barbares, lui apparut, et lui commanda en latin de s'arrêter (17). Suétone et Dion parlent de cette aventure; mais Dion a oublié de marquer que ce spectre parla latin, ce qui était une circonstance capitale, et qu'un historien exact n'écarterait jamais de sanarration, s'il la savait. D'autre côté Suétone a oublié une circonstance qui n'est pas moins essentielle; il n'a point dit que cette femme, après avoir censuré Drusus de ce qu'aucune conquête ne le pouvait contenter, lui déclara qu'il eût à se retirer, et qu'il mourrait bientôt. Si Drusus eût eu une semblable vision, je ne m'étonnerais pas qu'il eût repropssé chemin, et qu'il fût même 'tombé bientôt dans une maladie mortelle. Je ne sais si les guerriers les plus ardens qui soient aujourd'hui au monde, de quelque religion qu'on les suppose, seraient à l'épreuve d'une telle apparition. Quel bouleversement ne devait-elle donc pas faire dans l'âme de Drusus, qui n'entendait parler à Rome que d'auspices, que de prodiges, que de génies bienfaisans ou malfaisans? Voyons les paroles de Dion (18): Γυνή γάρ τις μείζων η κατά άνθρώπου φύσιν απαντήσασα αύτφ, έφη, Ποι δήτα έπείγη, Δρούσε, ακόρες ε; ού πάντα σοι ταθτα ίδειν πέπρωται άλλ ἄπιθι. Καὶ γάρ σοι καὶ τῶν ἔργων καὶ τοῦ βίου τελευτά πάρες ιν ήδη. L'tiam mulier quædam humand amplior forma ei obviam facta: Druse, inquit, quo tandem nullum tuæ cupiditati modum

(16) Tacit., Annal., lib. IV, cap. LXXII,

ad ann. 781.

(17) Hostem etiam frequenter casum ac penitus in intimas solitudines actum non priùs destitit insequi, quam species barbara mulieris humand amplior victorem tendere ultra sermone Latino prohibuisset. Sueton., in Claudio, cap. I.

(18) Dio, lib. LF, initio.

statuens contendis? Non tibi se concessum hæc omnia videre. (h tu abi; jam enim et operum tuon et vitæ instat tibi terminus.

Qui sait si les Allemands n'eur point l'habileté de faire habiller femme quelqu'homme de leur nau qui parlat latin, et qui fût d'une trextraordinaire, et de l'engager produire comme un spectre sur cheminque Prusus tenait? Je ne de point qu'on n'ait eu recours par d'une fois à un pareil stratagème.

d'une fois à un pareil stratagème. (F) Quelques-uns disent qu'ilm rut d'une fracture de jambe.]. verrions le détail de cet accident nous avions le dernier livre de l' Live; car le sommaire qui nou; reste contieut ces paroles : Ipse ( ) sus ) ex fractura equo super c ejus collapso tricesimo die qua acciderat mortuus est. M. Morenici en faute. Drusus, dit-il, se pm rait même à continuer ses conqués dans le temps qu'étant tombé de d val il se rompit une cuisse, don mourut 13 jours après. Avoit s treize jours au lieu de trente n'est p sa seule méprise : il est démenti a Dion sur un autre chef; car Dious sure que Drusus s'en retournait re le Rhin, tant s'en faut qu'il se m pardt à continuer ses conquetes. laisse les fautes qui concernent le la gage: les connaisseurs n'ont pub soin d'en être avertis; mais si je ku laisse le soin de remarquer celles q se trouvent dans les paroles que rapportées, je n'en use pas de me envers le commencement de l'article Dausus était fils de Tibère Néron de Livie, qui épousa depuis Augus frère de l'empereur Tibère. C'est a si que M. Moréri commence. Or c'é un mauvais arrangement: le mot fr se peut également rapporter à tri personnes, ou à Drusus, ou à Tibe Néron, ou à Auguste. Un homme d ne saurait pas l'histoire ne saun choisir entre ces trois relatifs. Voi une faute d'une autre nature. M. M réri dit que Drusus fit la guerre en A lemagne pendant plusieurs années. n'y a guère de lecteurs qui n'attache à ces mots l'idée de dix ou douze cal pagnes pour le moins; et c'est tropi la moitié: je ne pense pas que Drus en ait fait cinq en ce pays-là. C'est plus beau fleuron de sa couronne.

sait plus en un an que d'autres erriers en toute leur vie (19).

(G) Son frère, qui s'était mis en irche au premier bruit de la mala-, le trouva agonisant. ] Il fit tant diligence, que Pline a mis ce voyaentre les plus prompts qui eussent é jamais faits. Il prétend (20) que bère marchant nuit et jour, et ns se servir que de trois relais, fit o milles. Valère Maxime s'accorde ec Pline quant à la distance du chein, mais il dit que Tibère chanait souvent de cheval (21). Je ne is pas comment on pourrait ici disilper Dion Cassius, qui a dit qu'il y avait guère loin du lieu où Auiste recut la nouvelle de la maladie, squ'au lieu où Drusus était malade ; ir quand on supposerait que Pline, ; que Valère Maxime, n'ont pas done la juste distance, il serait toujours es-vrai qu'il y a loin de la Lombarie jusques en Wettéravie. Auguste ait à Pavie lorsqu'il apprit que Drues était malade : Drusus tomba made en se retirant des bords de l'Ele vers le Rhin, et il mourut avant ue d'être arrivé sur les bords du hin. Supposons, afin de favoriser ion le plus qu'il sera possible, que rusus avait dessein de retourner à layence, il faudra dire selon cette apposition qu'il tomba malade dans Nettéravie. Que veut donc dire cet istorien avec cette parenthèse (où αρ hv πόβρα)? Auguste, dit-il, ayant ppris la maladie de Drusus, car il l'était pas loin du lieu, lui envoya romptement Tibère. Les traducteurs le Dion le déchargent de la bévue ; ar ils le font parler d'une manière ui peut signifier qu'Auguste fit veiir promptement Tibère qui n'était pas loin de là (22). Mais Casaubon réute leur traduction par deux remarjues solides (23). 10. La langue grecque ne souffre point qu'on tourne inemule par faire venir. 20. Auguste et

(19) Voyes une autre faute de Morézi dans a remarque (H).

(20) Plinius, lib. VII, cap. XX.

Tibère étaient alors à Payie, comme nous l'apprend Valère Maxime. Il faut donc conclure que Dion s'est exprimé, ou en mauvais géographe ou en homme qui ne savait pas les circonstances du fait. Ajoutons une autre chose qui rend fort singulier ce voyage de Tibère. Il alla de Pavie en Allemagne avec toute la vitesse d'un postillon, et il retourna à pied d'Allemagne en Italie (24) avec toute la lenteur d'un convoi funèbre. Drusus était mort pendant l'été, et son corps n'arriva à Pavie qu'au cœur de l'hiver. C'est Tacite qui le dit (25).

(H) Il fit faire un canal entre la mer et le Rhin. ] Voici comment Suétone en parle. Trans Rhenum fossas novi et immensi operis effecit quæ nunc adhuc Drusing vocantur (26). Tacite le nomme fossam Drusianam, et c'est le nom ordinaire qu'il a porté parmi les auteurs latins. Ce ne fut pas un travail de peu de durée; car nonseulement il servit au fils de Drusus, mais il subsiste encore aujourd'hui. L'endroit où Tacite parle de Germanicus s'embarquant sur ce canal, est trop beau pour n'être pas copié. Jami que classis advenerat cum præmisso commeatu, et distributis in legiones ac socios navibus, fossam cui Dausiana nomen ingressus, precatusqueDrusum patrem ut se eadem ausum libens placatusque exemplo ac memoria consiliorum atque operum juvaret, lacus indè et Oceanum usque ad Amisiam flumen secunda navigatione pervehitur (27). L'invocation des morts était tellement usitée dans le paganisme, que voici un fils qui fait des prières solennelles aux mânes d'un père qui n'avait pas été déifié. J'avoue qu'on lui avait dressé un autel en Allemagne ; mais ce n'était pas une apothéose. L'umulum tamen nuper Várianis legionibus structum et veterem aram  $oldsymbol{D}$ ruso sitam disjecerant. Restituit aram(Germanicus) honorique patris princeps ipse cum legionibus decucurrit : tu-

(24) Drusum fratrem in Germanid amisit, cujus corpus pedibus toto itinere pragrediens Romam usque pervexit. Sueton., in Tiberio, cap. VII.

(25) Ipsum quippe (Augustum) asperrimo hyemis Ticinum usque progressum neque abscedentem à corpore simul urbem intravisse. Tacit., Annal., lib. III, cap. V.

<sup>(21)</sup> Valer. Maxim., lib. V, cap. V, num. 3.

<sup>(22)</sup> Προπυθόμενος δ' ο Αύγους ος ότι νοσεί (ου γαρ μν πόρρα) τον Τιβέριον κατα τάχος κεμψε. Ad famam agrotantis Drusi Augustus, qui non ita procul ab eo aberat, eeleriter Tiberium accersiit. Dio, lib. LV, initio.

<sup>(23)</sup> Casaub., in Sueton. Claud., cap. I.

<sup>(26)</sup> Suct., in Glaudio, cap. I.
(27) Tacit., Annal., lib. II, cap. VIII, ad
ann. 769.

marquez qu'afin de se faire une juste idée des pays qu'on plaçait à Rome au delà du Khin, il faut se représenter les historiens comme des copistes des relations que les généraux envoyaient à Rome. Les généraux se ren-· daient avec leurs troupes dans les provinces de la Gaule, voisines du Rhin. A leur égard l'Allemagne était au delà de cette rivière. Suétone et Tacite ont suivi leur style; car au fond, à l'égard de Rome, l'Allemagne est plutôt au deçà qu'au delà du Rhin. Je ne donne pas cela comme une remarque considérable; mais combien y'en a-t-il qui ne valent guère mieux dans les Commentaires? Au reste, il ne faut pas s'imaginer, comme fait M. Moréri, que tout ce que l'on nomme aujourd'hui l'Issel, soit l'ouvrage des anciens Romains; car Drusus ne joignit le Rhin avec l'Océan, c'est-à-dire, avec ce qu'on nomme aujourd'hui le  $Zu\gamma$ der Zée, qu'en faisant faire un canal entre la rivière d'Issel et celle du Rhin (29). Je dirai par occasion qu'il fit aussi commencer des digues sur les bords du Khin, qui furent achevées soixante-trois ans après (30).

(I) Il n'y a pas d'apparence qu'il soit mort de poison par le crime de l'empereur son beau-père. La médimes gens, qui avaient le plus répandu le bruit qu'Auguste était le père de Drusus, furent peut-être ceux qui l'accusèrent de l'avoir empoisonné. Puisque Suétone rejette cela comme une fable très-mal fondée, on peut croire qu'il n'y voyait aucune trace de vraisemblance; car il n'est pas trop porté naturellement à justifier ses douze empereurs, ni à cacher leurs défauts. Il nous apprend la tendresse singulière qu'Auguste eut toujours pour Drusus, et il en donne deux tomber. Auguste fit l'épitaphe en vers qui fut gravée sur le tombeau de Drusus, et composa en prose l'histoire de ce grand homme. Je n'ignore pas que les plus grands princes, et les plus

(28) Tacit., Annal., lib. II, cap. VII. (29) Voyez Cluvier, in Germonia antiqua.

mulum iterare haud visum (28). Re- ambitieux monarques sont sujets à des jalousies furieuses envers leur propre sang, qui leur font faire des choses très-préjudiciables à leurs intérêts, lorsqu'ils craignent qu'une gloire maissante, et qui croît à vue d'œil, me chatouille trop les peuples. Mais je ne vois pas dans la conduite d'Auguste assez de marques de cette passion, pour croire qu'il ait jamais cessé d'aimer tendrement le prince, dont apparemment il s'imaginait être le père, et peut-être ne se l'imaginait-il pas sans en avoir de bonnes raisons. Quoi qu'il en soit, voyons les paroles de Suétone; nous y trouverons un admirable morceau du caractère de Drusus. Fuisse autem creditur non minus gloriosi quam civilis animi. Nam ex hoste super victorias, opima quoque spolia captasse, summoque sæpiùs discrimine duces Germanorum tota acie insectatus: nec dissimulásse unquam pristinum se reipublicæ statum quandoque restituturum, si posset. Undè existimo nonnullos tradere ausos, suspectum eum Augusto, revocatumque ex provinciá; et quia cunctaretur, interceptum veneno. Quod equidem magis, ne prætermitterem, retuli quam quia verum aut verisimile putem : cùm Augustus tantopere et vivum dilexerit, ut coheredem semper sance est une terrible chose. Les mê- filis instituerit, sicut quondam in senatu professus est; et desunctum ita pro concione laudaverit, ut deos precatus sit, similes ei Cæsares suos facerent; sibique tam honestum quandoque exitum darent, quam illi dedissent. Nec contentus elogium tumulo ejus versibus à se compositis inculpsisse, etiam vitæ memoriam prosa oratione composuit (31). Il aimait la belle gloire plus que le commandement, et il était encore tout pénétré de l'esprit romain : il voulait employer tout son crédit à rétablir la liberté de particularités que je ne laisserai point la république, quoique son intérêt particulier l'engageat à maintenir l'usurpation impériale, sous laquelle on vivait alors. On prétend même qu'il écrivit à Tibère pour l'exhorter à s joindre à lui, dans le dessein d'obliger Auguste à remettre les choses au premier état. Si quelque raison rendait probable la médisance que Suétone a rejetée, ce serait sans doute

<sup>(30)</sup> Ne segnem militem attinerent, Paullinus Pompeius inchoatum ante tres et sexaginta annos à Druso aggerem coercendo Rheno absolvis. Tacit., Annales, lib. XIII, cap. LIII.

<sup>(31)</sup> Sucton., in Claudio, cap. I.

ttre qu'il avait reçue de Drusus sur sujet. C'est Suétone même qui le ipporte (32). En général, on était si ersuadé à Rome de cette noble et inomparable inclination de Drusus, ne ce fut la première cause de l'aiour immense que le peuple témoina pour Germanicus. Drusi magna oud populum Romanum memoria, edebaturque, si rerum potitus foret, bertatem redditurus, unde in Geranicum favor et spes eadem, nam eveni civile ingenium, mira comi-:s (33).

(32) Odium adversus necessitudines in Druso imum fratre detexit (Tiberius) prodita ejus istold, que secum de cogendo ad restituenim libertatem Augusto agebat. Idem, in Tiir., cap. L.

(33) Tacit., Annal., lib. I, cap. XXXIII.

DRUSUS, fils de Tibère et e sa première femme, Vipsania lle d'Agrippa, ne fut point emblable à son père en fait de issimulation (a); mais il ne lui essemblait pas mal en impureté, n ivrognerie, et en cruauté (b). I fut questeur l'an 764(c): on 'envoya en Pannonie après la nort d'Auguste, afin d'apaiser es légions mutinées. Il y réussit ort heureusement, et fut créé onsul peu après son retour à lome(d). Il commanda une arnée dans l'Illyrie l'an 770. On ui donna cet emploi, tant afin u'il pût acquérir l'affection de a soldatesque, que pour le tirer lu sein des plaisirs où il se ploneait dans Rome (e). Il fomenta droitement les divisions qui s'éaient glissées parmi les Allenands, et en tira beaucoup de profit (f); de sorte que le sénat

(a) Tacitus, Annal., lib. III, cap. VIII.

ille-ci ; c'est que Tibère montra la lui décerna les honneurs de l'ovation. Il revint à Rome l'an 773 (g), et fut consul avec l'empereur son père, l'année suivante (h). Il y eut une dignité plus considérable encore que le consulat, dans laquelle il fut le collegue de l'empereur; ce fut la puissance tribunitienne (A). Ayant obtenu du sénat l'admission à cette importante dignité, il n'eût pas manqué de succéder à Tibère, si Séjan n'y eût pourvu (i). L'ambition de ce favori n'avait point de bornes : et d'ailleurs le soufflet qu'il avait reçu de Drusus lui inspirait toutes sortes d'attentats. L'exécution lui en était d'autant plus facile qu'il entretenait un commerce criminel avec la femme de Drusus (B). Ainsi, de concert avec cette femme, il le fit empoisonner par l'eunuque Lygdus (k). Ce poison fit son effet: Drusus en mourut l'an 776. Il laissa des enfans (C), comme on le verra dans les remarques. Tibère marqua dans cette rencontre toute l'insensibilité que les stoïciens demandaient (D). Rien ne me paraît plus louable dans Drusus , que l'amitié qu'il conserva pour Germanicus (E), son cousin germain, et son frère d'adop-

(g) Idem, lib. III, cap. XI.

tion.

(h) Ibidem, cap. XXXI. (i) Ibidem, cap. LVI, et seq.

<sup>(</sup>b) Dio, lib. LVII, pag. m. 699, 701. (c) Idem, lib. LVI, pag. 672.

<sup>(</sup>d) Treit. Annal., lib. I, ad ann. 767. (e) Idem, lib. II, cap. XLIV.

<sup>(</sup>f) Tacit. An., lib. II, cap, LXII, LXIII, LXIV.

<sup>(</sup>k) Et non pas Ligius, comme dans Mo-

<sup>(</sup>A) Il... eut... la puissance tribunitienne.] Auguste voulut appeler ainsi la suprême autorité, afin d'éviter les titres odieux de roi et de dictateur, et en porter néanmoins un qui prévalut à tous les autres. Il se donna pour collègue de cette dignité son gendre Agrippa, et après la mort d'A-

grippa, son beau-fils Tibère. A son exemple, Tibère voulut avoir un associé dans cette puissance, et choisit son fils. Les lettres qu'il écrivit au sénat touchant cette association, eurent toute la force d'un commandement. Mittit litteras ad senatum, queis potestatem tribunitiam Druso petebat. Id summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret, ac tamen appellatione aliqud cætera imperia præemineret. M. deinde Agrippam socium ejus potestatis, quo defuneto, Tiberium Neronem delegit, ne successor in incerto foret. Sic cohiberi pravas aliorum spes rebatur; simul modestice Neronis, et suæ magnitudini fidebat. Quo tunc exemplo, Tiberius Drusum summæ rei admovet, cùm incolumi Germanico integrum inter duos judicium tenuisset (1). Si M. Moréri avait entendu ceci, il n'aurait point dit que Drusus à son retour d'Allemagne exerça la charge de tribun. Cela n'exprime point ce que Tacite vient de nous dire. Je passe par-dessus deux autres fautes de M. Moréri, contenues dans ces paroles: Drusus fut envoyé dans l'Illyrie pour apprendre l'art militaire, puis en Allemagne. La première expédition de Drusus fut celle de l'annonie, et la seconde celle d'Illyrie. Je ne pense pas qu'il ait été en personne dans l'Allemagne avec une armée, quoiqu'il y ait fomenté des divisions.

(B) Séjan... entretenait un commerce criminel avec la femme de Drusus.] Elle s'appelait Livie, et était sœur de Germanicus. Elle fut premièrement mariée à Caïus César, petitfils d'Auguste, et après la mort de ce prince, à Drusus, fils de Tibère. Elle avait été fort laide au commencement, et puis elle était devenue toutà-fait belle. Séjan eut assez mauvaise opinion de cette femme pour croire qu'en lui parlant d'amour, il l'engagerait à le seconder dans le dessein qu'il avait formé de faire périr son mari. Il lui parla donc d'amour, et jouit d'elle facilement; et puis il lui proposa que, si elle voulait empoisonner Drusus, il l'épouserait, et la ferait impératrice. Cette espérance in-

certaine l'obliges à renoncer par u crime abominable à une espérane certaine; tant il est vrai qu'une ferr me, qui a une fois prostitué son hos neur, se laisse tourner l'esprit à droit et à gauche, selon le caprice de celu à qui elle s'est abandonnée. Ce n'e pas moi qui fais cette réflexion, c'el Tacite. Lisez ce qui suit , vous y troi verez le soufflet que Drusus donna Séjan (2). Drusus impatiens æmult et animo commotior, orto forte jus gio, intenderat Sejano manus, 🛭 contra tendentis os verberaverat. Igi tur cuncta tentanti promptissimum 🗸 sum ad uxorem ejus Liviam conver tere. Quæ soror Germanici, forme initio ætatis indecoræ, mox pulchritu dine præcellebat. Hanc, ut amor incensus, adulterio pellexit: et post quam primi flagitii potitus est (nequ femina amissa pudicitia alia abnue rit), ad conjugii spem, consortiur. regni, et necem mariti impulit. At que illa cui avunculus Augustus socer Tiberius, ex Druso liberi, sequ ac majores et posteros municipal adultero fædabat; ut pro honestis e præsentibus, flagitiosa et incerta ex peçtaret (3). On donna un poison len a Drusus, afin de faire penser qu'i mourait de maladie (4). Le médecir de Livie, nommé Eudémus, qui étai aussi son adultère, fut admis à la con udence (5). La veuve somma Séjan de lui tenir sa parole (6) : Séjan la fit de mander en mariage à Tibère, et ne l'obtint point. Lorsqu'il eut été pun de ses crimes, Apicata, sa femme répudiée, fit savoir à l'empereur l'em poisonnement de Drusus et les crimes de Livie; sur quoi Tibère ordon na que Livie sût mise à mort; d'au tres disent qu'en considération de se mère il ne la fit point punir, mai: que sa mère la laissa mourir de fain (7). Le sénat rendit de très-rigoureux arrêts contre la mémoire et contre les effigies de cette méchante femme (8).

(3) Tacit., Annal., lib. IV, cap. III, ad ann. 776.

(6) Ibidem, cap. III. Voyes aussi Pline, lib. XXIX, cap. I.

(8) Tacit., Annal., lib. VI, cap. II.

<sup>(1)</sup> Tacit., Annal., lib. III, cap. LVI, ad ann. 775.

<sup>(2)</sup> Si l'on en croit Dion, liv. EVIII, pag

<sup>(4)</sup> Idem, ibidem, cap. VIII. (5) Idem, ibidem, cap. XXXIX.

<sup>(7)</sup> Dio, lib. LVIII, pag. 721, ad ann. 784. Foyes aussi Suctone, in Tiberio, cap. LXII.

lit que Séjan ne l'épousa pas ; ceant Glandorp a débité le cone · Primum repulsam patitur, posamen cum non absisteret, fit voti pos (9). Mais Suétone est plus able, qui nous représente Tibère rant Séjan de l'espérance de son ince, dans le temps même qu'il se parait à le ruiner, comme il fit fort après. Spe affinitatis ac tribunipotestatis deceptum inopinantem zinatus est pudenda miseranda-

oratione (10).

3) Il laissa des enfans.] Sa fille e fut mariée en premières noces éron, son cousin germain, fils afné Germanicus, et en secondes à us Rubellius Blandus (11). Peu ès la mort de Germanicus, sa sœur ie, femme de Drusus, accoucha deux jumeaux, de quoi Tibèro fut aise qu'il s'en félicita en plein sé-: (12). L'un de ces jumeaux mourut i après son père : l'autre, nommé dere, devait succéder à l'empire ec Caïus Caligula; car l'empereur bère les déclara tous deux ses héiers également (13); mais, comme bère l'avait prédit (14), Caligula mourir son coheritier (15). N'ouions pas qu'il fit casser le testaent de Tibère; par ce moyen il réa seul. Il adopta ensuite Tibère le tit-fils. Fratrem Tiberium die viis togæ adoptavit, appellavitque incipem juventutis (16). Je trouve une petite difficulté : si Tibère le tit-lils était ne peu après la mort de rmanicus, comme Tacite l'assure, avait dix-huit ans lorsque son aïeul ourut. D'où vie**nt donc que** son aïeul lui avait point fait prendre la robe rile? Cela n'eût pas été inutile pour l assurer la succession. On me réndra assurément qu'il le croyait égitime à cause des adultères de Lie, et que cela fut cause qu'il le néigea (17). Au reste, on fit mourir

[9] Glandorp., Onomast., pag. 452.

ce jeune homme pour un sujet fort léger. Il avait pris un remède contre une toux violente. On prétendit que c'était un antidote, et que par cette conduite il accusait Caligula de le vouloir faire empoisonner. Fratrem Tiberium inopinantem repente immisso tribuno militum interemit..... caussatus... quòd antidotum oboluisset quasi ad præcavenda venena sua sumtum, cum... propter assiduam et vehementem tussim medicamento usus *ésset* (18).

- (D) Tibère marqua... toute l'insensibilité que les stoïciens demandaient.] On ne le vit point inquiet pendant que Drusus était malade, et il ne discontinua point d'aller au sénat, non pas même dans le temps qui s'écoula entre la mort et les funérailles de son fils. Lui seul, pendant que tout le sénat gémissait et fondait en larmes, posseda tout son sang-froid. Tiberius per omnes valetudinis ejus dies nullo metu (an ut firmitudinem animi ostentaret) etiam defuncto necdum sepulto curiam ingressus: consulesque sede vulgari per speciem mæstitiæ sedentes honoris locique admonuit, et effusum in lacry mas senatum, victo gemitu simul oratione continuă erexit (19). Il conserva tellement dans son discours le caractère de son esprit dissimulé et comédien, qu'il était facile de connaître qu'aucun sentiment de déplaisir ne le traversait. Lisez cela dans Tacite, vous n'y perdrez pas votre peine; mais je doute fort que dans des traités de consolation, l'on fasse bien de citer un tel exemple (20); car Tibère n'en usait ainsi que parce qu'il n'avait aucune affection naturelle. Il trouvait Priam heureux d'avoir survécu à tous ses enfans (21).
- (E) Rien ne me paraît plus louable dans Drusus, que l'amitié qu'il conserva pour Germanicus.] Germanicus avait été adopté par l'empereur : il était donc aussi-bien que Drusus le successeur présomptif; mais d'ailleurs. il était l'amour et les délices du peuple : il avait fait de belles actions; il avait des qualités éminentes. Drusus.

(18) Sueton., in Calig., cap. XXIII. Vide

(21) Sucton, in Tiberio, cap. LXII.

<sup>(10)</sup> Suct., in Tiber., cap. LXV. (11) Tacit., Annal., lib. VI, eap. XXVII. (12) Idem, lib. II, cap. LXXXIV, ad JR. 772.

<sup>(13)</sup> Sueton., in Tiberio, cap. ultimo.

<sup>(14)</sup> Dio, lib. LVIII, pag. 729.

<sup>(15)</sup> Sucton., in Calig., cap. XXIII.

<sup>(16)</sup> Ibid., cap. XV. Voyes aussi Dien, lib.

<sup>(17)</sup> Dio, lib. LVIII, pag. 729. Sucton., Tiber., cap. LXII.

etiam Philonem, de Legat.
(19) Tacit., Annal., lib. IV, cap. VIII. Poyes aussi Suctone, in Tiberio, cap. LII.
(20) Sénèque, de Consol. ad Marciam, cap.
XV, et bien d'autres s'en sont servis.

ne possédait aucun de ces avantages. Comment se pouvait-il faire qu'il ne haît point un tel rival? D'où pouvait venir qu'une âme si mal tournée rendait justice à Germanicus, aimait Germanicus? Il faut reconnaître eu cela l'empire bizarre du tempérament : les vices n'ont pas entre eux la liaison que l'on s'imagine; et il y a telle vertu qui se conserve mieux dans un cœur, avec plusieurs vices éclatans, qu'avec des défauts médiocres. Je n'ai pas dit toutes les raisons qui étaient capables d'allumer la jalousie dans l'âme de Drusus. J'en ai même oublié les principales, que l'on trouvera bientôt dans les paroles de Tacite. La cour s'était partagée entre Drusus et Germanicus : les amis de l'un se brouillaient avec ceux de l'autre, et les chefs de ces deux factions étaient seuls d'ac-' cord: Divisa et discors aula erat, tacitis in Drusum, aut Germanicum studiis. Tiberius ut proprium, et sui sanguinis Drusum fovebat: Germanico alienatio patriti amorem apud cæteros auxerat, et quia claritudine materni generis anteibat, avum Marcum Antonium, avunculum Augustum ferens. Contra Druso proavus eques Romanus, Pomponius Atticus, dedecere Claudiorum imagines videbatur, et conjux Germanici Agrippina, sœcunditate ac famá Liviam uxorem Drusi præcellebat: sed fratres egregiè concordes, et proximorum certaminibus inconcussi (22). Voyez dans la note un autre passage de Tacite, où Tibère fait fort valoir au sénat l'amitié de Drusus pour les fils de Germanicus (23). L'historien touche la raison pourquoi l'on devait juger que Drusus faisait en cela une chose très-difficile : cette raison est la concurrence de l'autorité. Sur ce principe, lorsque Pison se vit accusé de la mort de Germanicus, il s'en alla trouver Drusus, et il espéra de le mettre facilement dans ses intérêts (24);

(22) Tacit., Annal., lib. II, cap. XLIII.
(23) Addidit orationem Cæsar multé cum laude filii sui, quòd patria benevolentia in fratris liberos foret; nam Drusus (quamquam arduum sit eodem loci potentiam et concordiam esse) æquus adolescentibus, aut certé non adversus habebatur ldem, Annal., lib. IV, cap. IV.

(24) Piso præmisso in urbem filio datisque mandatis per quæ principem molliret, ad Drusum pergit, quem haud fratris interitu trucem, quam remoto æmulo æquiorem sibi sperabat. Idem, lib. III, cap. VIII.

il crut qu'un homme, qui aun livré Drusus d'un très-dangere val, ne serait pas vu d'un ma œil; mais il n'en tira qu'une ré fort vague, que l'on prit pour u çon de Tibère; car il n'y para rien de l'humeur franche et per conspecte de Drusus (25).

(25) Neque dubitabæntur præscripu Tiberio, cum incallidus alioqui et fact venta senilibus tum artibus uteretur. I ibid.

DRUSUS, fils de German et d'Agrippine, fat d'aborda cé aux charges avant l'âge d pétent, et cela à la recomm dation même de Tibère (a); 1 ensuite il fut opprimé par artifices de Séjan (A). Cet in favori eut la joie de le faire prisonner, mais non pas o de le voir mort : il mourut i même avant Drusus. La con tion de celui-ci n'en fut meilleure : on l'abandonna telle sorte à la fureur de la fai qu'il rongea la bourre de s matelas (B). Il traîna ainsi sa jusques au neuvième jour. Apr sa mort, Tibère eut la crusu de l'accuser dans le sénat, l'imprudence de découvrir s ce moyen les rigueurs qui avait été exercées contre ce malhe reux prince (C). Pendant sa p son, il courut un bruit qui l'avait vu dans les îles de la m Egée. Tacite, en nous appl nant par qui ce faux Drusus! pris, ne manque pas de touch les secrets ressorts qui font jou cette espèce de supposition ( Je ne trouve point que Drus ait eu d'autres charges que cel d'augure (b), et celle de gouve

(b) Sucton., in Calig., cap. XII.

<sup>(</sup>a) Compares Tacite, Annal., lib. Il cap. XXIX, avec Annal., lib. IV, cap.

ur de Rome (c). Il fut trèsil marié (E).

:) Tacit. Annal., lib. IV, cap. XXXVI, ann. 778.

A) Il fut opprimé par les artifices Séjan. | Nous allons voir un maze détestable : Séjan avait des esns partout, et n'épargnait rien ur s'agrandir. Comme il aspirait à mpire, il commença par se défaire Drusus, qui en qualité de fils de Dère occupait le premier rang dans cdre de la succession. Néron, fils ié de Germanicus, suivait imméitement Drusus; c'est pourquoi il : le second objet des machinations Séjan. Tout ce qu'il disait était raprté au favori, et cela fournissait avent matière d'accusation; car core qu'il ne fût pas malintentionil lui échappait des paroles d'imudence, à quoi les conseils précités de ses amis ne contribuaient que

op. Ces gens-là, plus pour leur proe intérêt que pour le sieu, ennuyes sa mauvaise fortune, lui conseilent de faire un peu le méchant, et i disaient que c'était le vrai chemin : l'autorité. Là-dessus il lui échapit des paroles dont on lui faisait s crimes. Maximèque insectarentur eronem proximum successioni, et iamquam modesta juventa, plerumve tamen quid in præsentiarum coniceret oblitum; dum à libertis et entibus adipiscendæ potentiæ proris exstimulatur, ut rectum et sintem animi ostenderet : velle id pulum romanum, cupere exercitus, que ausurum contra Sejanum, qui inc patientiam senis, et segnitiam venisjuxta insultet. Hæc atque talia dienti, nihil quidem pravæ cogitanis: sed interdum voces procedecontumaces, et inconsultæ; ias adpositi custodes exceptas aucsque cum deferrent, etc. (1). Il n'éit pas à couvert des délateurs ; car s soupirs, ses veilles et son sommeil aient rapportés au favori; sa femme rendait compte à sa mère, et celleà Séjan (2). Son frère Drusus (3)

(3) Celui-ci était fils de Germanicus.

lui devint contraire : Séjan eut l'adresse de le gagner, lui faisant entendre que la première place lui était sûre par la perte de Néron. Il jetait en même temps les semences de la ruine de ce Drusus, qui donna dans ce panneau, non-seulement à cause de son ambition, mais aussi à cause que selon la coutume il haïssait son frère, et lui enviait la préférence dont il le voyait favorisé par Agrippine leur commune mère. Qui (Sejanus) fratrem quoque Neronis Drusum traxit in partes, spe objecta principis loci, si priorem ætate et jam labefactum demovisset. Atrox Drusi ingenium super cupidinem potentiæ, et solita fratribus odia, accendebatur invidia, quòd mater Agrippina promptior Neroni erat. Neque tamen Sejanus ita Drusum fovebat, ut non in eum quoque semina futuri exitii meditaretur; gnarus præferocem, et insidiis magis opportunum (4). M. de Tillemont s'est trompé quand il a dit que la propre femme de Néron travaillait à sa ruine, en rendant compte à *l'impératrice Livie de tout ce qu'il* pouvait faire de plus secret (5). C'était à Livie sa mère, femme de Drusus, fils de Tibère, qu'elle en rendait compte, et non pas à Livie l'impératrice. J'ai oublié de marquer que Séjan fit donner des gardes à Néron et à sa mère Agrippine, et que ces gardes se contentaient de tenir registre de tout ce qu'ils observaient (6). li suborna aussi des gens qui conseillaient à cette dame et à son fils de s'en aller à l'armée d'Allemagne, ou d'implorer la protection du public. On rejetait ces conseils, et on ne laissait pas d'être accusé d'y avoir prêté l'oreille.

(B) On l'abandonna de telle sorte à la fureur de la faim, qu'il rongea la bourre de son matelas.] Les artifices dont on a parlé dans la remarque précédente n'avaient garde de manquer leur coup entre les mains de Séjan, puisque Tibère ne demandait pas mieux que d'avoir sujet de perdre ces jeunes princes. Il subornait des gens qui les excitaient à murmurer et à le maudire; et quand il eut ramasssé

(6) Tacit., Annal., lib. IV, cap. LXVII.

<sup>(1)</sup> Tacit., Annal., lib. IV, cap. LIX, ad

in. 779.
(2) Ne nox quidem secura cum uxor vigilias, nnos, suspiria matri Liviæ, atque illa Sejapatefaceret. Idem, ibid., cap. LX.

<sup>(4)</sup> Tacit., Annal., lib. IV, cap. LX.

<sup>(5)</sup> Tillemont, Histoire des Empereurs, tom. I, pag. m. 146.

plusieurs chefs d'accusation, il en remplit une lettre avec une extrême animosité, et sit déclarer Néron et Drusus ennemis du bien public. Après quoi on envoya l'un dans l'île de Pontia, où ou le contraignit dese tuer, un bourreau ayant para devant lui ayec les instrumens du dernier supplice, et lui ayant dit qu'il vensit exécuter l'ordre du sénat : l'autre (c'était notre Drusus ) fut emprisonné dans le palais, où on le laissa mourir de faim. Ecoutons Suétone (7): Ut comperit ineunte anno pro corum quoque salute publica vota suscepta, egit cum senatu, Non debere talia præmia tribui, nisi expertis et ætate provectis : atque ex eo, patefactă interiore animi sui notă, omnium criminationibus obnoxios reddidit: variaque fraude inductos, ut et concitarentur ad convitia et concitati perderentur, accusavit per litteras, amarissimė congestis etiam probris, et judicatos hostes fame necavit: Neronem in insuld Pontid: Drusum, in ima parte palatii. Putant Neronem ad voluntariam mortem coactum, cum ei carnifex, quasi ex senatus auctoritate missus, laqueos et uncos ostentaret: Druso autem adeò alimenta subducta, ut tomentum è culcitra tentaverit mandere (8): amborum sic reliquiis dispersis ut vix quandoque colligi possent. Cela arriva (9) deux ans après la mort de Séjan. N'oublions pas que Tibère fut si consterné quand il apprit les machinations de ce favori, qu'il songea à tirer Drusus de prison pour l'opposer à Sejan. Tradidere quidam descriptum fuisse Macroni, si arma ab Sejano tentarentur; extractum custodia juvenem ( nam in palatio attinebatur) ducem populo imponere (10).

(C) Tibère..... l'accusa...... et eut l'imprudence de découvrir, par ce moyen, les rigueurs qui avaient été exercées envers ce jeune prince.] Ceux qui gardaient Drusus sirent un journal de ce qu'il avait fait, et de tout

(7) Sueton., in Tiberio, cap. LIV.

ce qu'il avait dit pendant sa pi ce journal était si exact, que voyait le nom des esclaves qui a **battu ou épouvanté le priso**i quand il sortait de sa chambre voyait les malédictions qu'il su en mourant à l'auteur de sa persécution; le refus qu'on lai morceau de pain; les coups d esclaves l'assommaient; et chos blables. Voilà ce que Tibère n'eu de honte de faire lire dans le Quin et invectus in defunctum bra corporis, exitiabilem in su fensum reipublice animum of recitarique factorum dictorum descripta per dies jussit. Qu aliud atrocius visum : adstitu per annos, qui vultum, gemin cultum etiam murmur excipere potuisse avum audire, legere, l blicum promere, vix fides; nist Actii centurionis, et Didymi epistolæ, servorum nomina pri bant, ut qui egredientem cui Drusum pulsaverat, externu etiam sua verba centurio saviu na, tanquam egregium, voa deficientis adjecerat (11). Les sém n'avaient-ils pas bien raison d'a rer et de redouter Tibère, qui le si hardiment le masque, et sorta visiblement de sa dissimulation of paire (12) !

(D) Tacite, on nous parlant faux Drusus, ..... ne manque de toucher les secrets ressorts font jouer cette espèce de suppositi Ceux qui n'étaient pas content gouvernement leverent l'oreille bruit d'un Drusus sauvé de pri et ceux qui aimaient les nouver les révolutions, les aventures, 1 leverent pas moins. Ces affranchis accompagnèrent le faux Drusus, el firent semblant de croire que c'éla vrai fils de Germanicas, trouve aisément créance. On ne parlail des grands desseins de ce Drus c'en était assez pour remuer tout Grèce. On accourait donc vers o idole, et l'on souhaitait tellement

<sup>(8)</sup> Tacite, Annal., lib. VI, cap. XXIII, ad ann. 786, va beaucoup plus loin: il dit que Drusus soutint sa vie pendant neuf jours avec cette nourriture. Drusus deindè extinguitur cum se miserandis alimentis mandendo è cubili tomento nonum ad diem detinuisset.

<sup>(9)</sup> L'an de Rome 786.

<sup>(10)</sup> Tacit., Annal., lib. VI, cap. XXIII. Voyen aussi Suctone, in Tiberio, cap. LXV.

<sup>(11)</sup> Tacit., Annal., lib. VI, cap. XIII (12) Obturbabant quidem patres specie di tandi, sed penetrabat pavor, et admiratio lidum olim et tegendis sceleribus obscurum confidenties venisse, ut tamquam dimour libus ostenderet nepotem sub verbere cents nis, inter servorum ictus, extrema vite signita frustrà orantem. Idem, ibid.

vrai, qu'on se persuadait enfin propres fictions. Per idem tem-Asia alque Achaja exterritæ , acri magis quam diuturno ruz , Drusum Germanici filium apud ades insulas, mox in continenti m; et erat juvenis haud dispari le, quibusdam Cæsaris libertis, t agnitus, per dolumque comiibus. Alliciebantur ignari, famā vinis, et promptis Græcorum aniad nova et mira: quippe lapsum odia pergere ad paternos exerci-Ægyptum aut Syriam invasu-, fingebant simul, credebantque: juventutis concursu, jampublicis liis frequentabatur, lætus prætibus, et inanium spe (13). Pops Sabinus gouverneur de Macéne ne s'endormit point; et il eut on de ne pas traiter la chose de atelle: les factieux pouvaient tide grandes utilités d'une telle rbe. Il fit tant de diligences, qu'il aisit du personnage. On se peut venir qu'au commencement du II<sup>e</sup>. siècle presque tous les princes iemis des Espagnols étaient bien es que l'imposteur, qui se nommait oastien roi de Portugal, ne fût point onnu pour imposteur; et si les oses avaient été une fois mises en in, on eût vu toutes les puissances ouses de la maison d'Autriche acirir au secours du prétendu Sébasn. Il y a eu des gens qui ont souteen Angleterre qu'on n'avait pas is le duc de Montmouth (14), et e celui qu'on avait décapité comme était un autre homme. Cette sote était une graine qu'on semait rs, et qui aurait pu porter fruit en saison. Les esprits factieux étaient en aises que cette opinion ne s'égnît pas: le temps viendra, dient-ils, que peut-être nous aurons soin de ce duc pour attirer la polace. Vous trouverez des choses en singulières touchant le soin que n prend de fomenter cette erreur; us les trouverez, dis-je, dans les ttres historiques du mois d'octobre ig8 (15). (E) Il fut très-mal marié.] Nous

rons perdu l'endroit où Tacite avait

fait mention du mariage de Drusus et d'Emilia Lépida (16). Si nous avions toutes les Annales de cet incomparable écrivain, nous saurions la persécution horrible que Drusus eut à souffrir de la part de cette femme. Elle fut sa délatrice, toute couverte qu'elle était de mille crimes qui la rendaient incapable d'être témoin. Elle demeura impunie pendant la vie de son père; mais, dès qu'il fut mort, les délateurs la citèrent : et comme il était certain qu'elle avait commis adultère avec un esclave, elle ne s'amusa point à se défendre; elle trouva plus court de mettre sin à sa vie (17). La malédiction de Dieu était visible sur cette race. Germanicus même, et son illustre épouse, y furent enveloppės.

(16) Emilia Lepida quam juveni Druso nuptam retuli. Tacit., Annal., lib. VI, cap. XL, ad ann. 788. On ne trouve rien de cela dans les livres précédens.

(17) Idem , ibid.

DUAREN (François), professeur en droit civil à Bourges au XVI . siècle, était de Saint-Brieux ville de Bretagne. Il fut le premier des jurisconsultes français qui chassa des chaires de droit la barbarie des glossateurs, pour y faire paraître les pures sources de l'ancienne jurisprudence. Comme il souhaitait de ne partager cette gloire avec personne, il vit d'un œil d'envie la réputation de son collègue Eguinard Baron, qui mêlait aussi la belle littérature avec la science du droit. Cette jalousie le poussa à composer un ouvrage où il tâcha de diminuer l'estime que l'on avait pour son collègue (a) (A). On vit en lui la vérité de la maxime,

Pascitur in vivis livor, post fata quiescit; car après la mort de Baron il se montra des plus ardens à l'éterni-

<sup>(13)</sup> Idem, Annel., lib. V, cap. X, ad ann.

<sup>(14)</sup> En l'an 1686.

<sup>(15)</sup> Pag. 457 et suirantes.

<sup>(</sup>a) Ex Sammarthano, in Elogiis, lib. I, pag. m. 38.

ser, et il fit la dépense d'un monu- donnée à Baudouin, qui trois dans l'université de Bourges, si Cujas n'avait quitté la partie en se retirant à Valence, pour y enseigner le droit (e). Duaren mourut l'an 1559 à l'âge de cinquante ans, sans avoir été marie (f). Vous trouverez dans Moréri plusieurs choses que j'ai omises afin d'éviter les répétitions; mais il faudra que j'explique mieux qu'il n'a fait ce qui concerne le défaut de mémoire (B). Il n'a rien dit d'un fait insigne dont je ne me tairai pas: c'est qu'on a dit que Duaren était protestant, et qu'il n'eut jamais le courage de se séparer de la communion de Rome. Baudouin le traita de nicodémite et de prévaricateur (C), et lui reprocha d'être plagiaire de Calvin (D). Il y a très-peu de gens qui observent ce que je vais rapporter. Duaren ayant quitté la charge de professeur, elle fut

(e) Thuanus, Histor., lib. XXIII, p. m. 471. (f) Sammarth., Elogior, lib. I, pag. 38.

ment à la gloire du défunt (b). Il ans après conseilla de le rappeeut d'autres collègues qui renou- ler et lui céda le premier rang velèrent ses inquiétudes. Il ne vit (E). Je rapporterai quelques aupas sans douleur que la gloire de tres faits qui serviront de sup-Baudouin plus jeune que lui pre- plément au Moréri (F). On fit une nait un grand vol (c); et après édition des ouvrages de Duaren avoir été délivré de cette échar- à Francfort, l'an 1592, in-folio de, il s'aperçut que Cujas, qui (G). On n'oublia pas d'y mettre succéda à ce dangereux rival son traité des plagiaires : c'est (d), avait encore plus de mérite. un écrit très-curieux, mais trop Il n'aima point ce nouveau ve- court pour un sujet aussi abonnu, et il s'éleva entre eux des dant que celui-là. On le pourquerelles dont les suites auraient rait enrichir de plusieurs autres pu causer de grands désordres pensées (H). Je donnerai quelques extraits d'une lettre qu'il écrivit contre Baudouin (I).

> (A) Il composa un ouvrage où il tacha de diminuer l'estime que l'on avait pour son collègue. | Ce dessein a été marqué très-fortement par Sainte-Marthe. Hominum opinioni de Baronis, doctrind conceptæ nonnihil detrahere conatus est, edita in eum de jurisdictione et imperio apologid malevoli animi teste in posterum futura (1). J'ai cherché dans les œuvres de Duaren cet écrit-là, et j'ai été étonné de l'y voir si court (2) qu'il ne remplit pas tout-à-fait cinq pages; mais il paraît par le préambule (3) que l'auteur avait réduit son apologie à ce qu'on appelle summa capita, et qu'il avait supprimé le reste pour témoigner quelque complaisance à Baron. Il lui adresse cet abrégé, et le date du 1er. de janvier 1549. Il observe que l'apologie avait été imprimée à son insu, l'année précédente, sous le nom d'Ambrosius Letus. M. Teissier coupe cet ouvrage en deux: il distingue du traité de Jurisdictione et Imperio l'Apologia adversus Eguinarium Baronem.

(B) Il faudra que j'explique mieux que Moréri ce qui concerne le défaut de memoire.] M. Moréri débite au François Duaren était obligé de lire les harangues qu'il avait composées,

(1) Sammarth., Elog. lib. I, pag. m. 38.

<sup>(</sup>b) Posito sua pecunia in ejus honorem monumento. Sammarth., in Elogiis, lib. I, pag. m. 38.

<sup>(</sup>c) Papyr. Masso, Elog., part. II, pag. 257. (d) Bullart, Académ. des Scienc., tom. I, pag. 228. Voyez l'article BAUDOUIN, remarque (L), tome III, pag. 205.

<sup>(2)</sup> Dans l'édition de Genève, 1608, in-folio. (3) Voyes la page 285 de la II. partie des OEuvres de Duaren, edit. Aurel. Allobrog.

ue ce défaut de mémoire l'empéde faire part aux savans d'Alleine de ses lumières dans la scienla droit, ce qui fit qu'ils perdirent quelque façon quelque chose de time qu'ils avaient conque pourtui. allait dire que n'ayant pas la mére fort heureuse, il ne récitait jais ses leçons par cœur; mais qu'il les it sur son papier; ce qui fit que, ageant en Allemagne sans recueils, eut jamais l'assurance de monter en ire. On l'en pria en diversendroits: refus porta quelques ignorans et avais juges des choses, à mettre loute sa capacité. Erat Duarenus rrimo quidem judicio, sed memominus felici, neque unquam nisi scripto prælegebat. Quo factum ut in Germanico itinere cum sim à doctissimis viris ad præendum provocaretur, nec eorum que desideriis obtemperare (quòd uis commentariis destitutus omò sibi diffideret ) à nonnullis ren imperitis et iniquè judicantihabitus sit indoctior (4). Voilà iginal que M. Moréri a voulu trare, et qu'il a gâté en trois enits. Il a mis *harangues* au lieu de *le*s: il a dit faire part de ses lumiè-(5) dans la science du droit, au de faire des leçons de jurispruice; il a donné aux savans ce qu'il fallait donner qu'aux ignorans. Il a en effet que des ignorains qui ent capables de mépriser un faux docteur, sous prétexte qu'il ne nte point en chaire pendant qu'il se comme un voyageur dans un ı d'académie. Soupçonnez tant il vous plaira qu'il se défie de sa moire, et qu'elle dépend des reils qu'il a laissés dans son cabinet, is n'en pourrez point conclure, si is savez bien juger des choses, il n'est point habile. Notez que nte-Marthe insinue que Duaren usa de monter en chaire, non pas cause qu'il eût été obligé de lire, is à cause que n'ayant pas ses pars, il craignait de ne pouvoir point esser une leçon où chaque chose bien citée. La plupart des profesirs ont leur écrit sous les yeux and ils font leçon: leur charge ne

4) Sammarth., Elog. lib. I, pag. m. 38. 5) On en peut faire part par écrit : ainsi Moréri met le genre au lieu de l'espèce.

demande pas qu'ils en usent autremept; et de là vient que la qualité de lecteur en telle ou en telle science est synonyme à celle de professeur. Il faut donc croire que les professeurs et les étudians d'Allemagne n'eussent pas été surpris de voir lire Duaren. Ceux donc qui jugèrent mal de lui se fondèrent sur ce qu'ils crurent, non pas qu'il n'avait point assez de mémoire pour pouvoir apprendre par cœur un discours d'une heure, mais qu'il n'en avait point assez pour composer un tel discours sans être aidé de ses manuscrits. Il importe peu qu'un professeur lise, ou qu'il récite par cœur: l'un vaut l'autre. Ils sont appelés à éclairer l'entendement, et non pas à remuer les passions. S'il s'agissait de prêcher, la différence serait bien considérable, et néanmoins encore aujourd'hui la plupart des prédicateurs anglais lisent leurs sermons au peuple.

Notons en passant combien les modes sont changeantes en pays même d'université. C'était au XVIe. siècle une coutume générale que les professeurs étrangers qui passaient par une ville d'académie fussent priés de donner des leçons publiques. Cela, si je ne me trompe, n'est plus en usage. Mais entre les ministres la civilité demande essentiellement que ceux du lieu offrent la chaire aux étrangers. Et de là vient qu'un ministre ne voyage guère sans mettre dans sa valise les meilleurs de ses sermous; car il sait bien qu'on le priera de prêcher dans les autres villes. Les plaisans nomment ces sermons pistolets de poche. (C) Duaren était protestant (\*).....

(\*) Teissier, tom. I, pag. 376 de ses Eloges, dernière édition, remarque d'après Catherinot; qu'en 1553, Duaren et tous les autres professeurs de la ville de Bourges, au nombre de huit, étaient tous suspects de luthéranisme; et on sait que ce soupçon, par rapport à Duaren, regardait particulièrement son Traité des Bénéfices, etc. Mais chacun ne sait pas un autre fait, qui ne peut qu'avoir de beaucoup augmenté la mauvaiss opinion que Duaren avait déjà donnée de sa catholicité. H. Etienne, ch. 38 de son Apol. d'Hérodote, rapporte certains leux, insculptés dans un tableau de pierre de taille qu'on avait vu long-temps cramponné audessus du tronc, à un pilier de la cathédrale de Bourges: tableau qui, en 1566, avait depuis pen d'années été détaché, pour ûter de devant les luthérieus cette pierre de scandale.

C'avait été Duaren, qui par la force de ses remontrances réitérées, était enfin venu à bout de faire enlever et supprimer ce tableau, dont

Baudouin le traita de nicodémite et de prévaricateur. ] M. Catherinot, avocat du roi à Bourges, observe qu'en 1550 Duaren fit imprimer son traité des Bénéfices (\*) dans lequel il se rendit suspect d'hérésie par ses dogmes et par ses railleries. Aussi fut-il compris dans l'expurgatoire de Rome (6). Baudouin s'étaut retiré de Bourges, et faisant profession ouverte de la religion protestante à Strasbourg, écrivit contre Duaren sous le nom des jurisconsultes chrétiens (7), et lui reprocha de n'être papiste qu'en apparence, et de combattre la religion de son cœur. Ceux qui n'auront pas ce livre en trouveront des extraits à la tête de la réponse de Théodore de Bèze aux injures de Baudouin, qui s'était dépeint lui-même dans les reproches qu'il avait faits à Duaren. On trouve dans ces extraits que la Sorbonne obligea Duaren à chanter la palinodie (8). Nous verrons dans la remarque suivante le commerce qu'il avait avec Calvin.

(D)..... et lui reprocha d'être plagiaire de Calvin.] Baudouin affirma que ce qui se trouve dans les livres de Duaren touchant la prêtrise avait été pris des ouvrages de Calvin. On prétend qu'il ne sit cette remarque que pour l'exposer au seu des persécuteurs. Duaren conçut une extrême

le contenu se trouve de nouveau dans le Fulmen brutum d'Hotman, pag. 58 de l'édition augmentée de Leyde (Scaligérana, au mot Hotomanni France-Gallia.), in-8°., grand papier, et en bien plus gros caractères que celle de Genève. Ex eodem genere, (traditionum) dit cette addition, qui suit immédiatement les huit vers à la louange des Agnus Dei, illud est carmen impium, ac planè nefarium, quod non multis anté annis Biturigæ in summo episcopali in tabuld lapided incisum, et ad caput trunci sive tigilli pauperum affixum erat: sed Francisci Duareni admonitu, qui tum in illa Academia jus civile profitebatur, exemptum ac disturbatum est.

Hic des devote, calestibus associo te, etc. Run. cutt.

- (\*) Erreur. Le privilége pour l'impression de ce Traité n'est que du 19 de novembre de l'année, suivante 1551. Rum. cair.
- (6) Catherinot, Calvinisme de Berri, pag. 4. (7) Ce livre fut imprimé à Strasbourg l'an 2550.
- (8) Tu nos fortasse alio trahere vis auribue constrictos. Ecquonam? an ad tribunal Sorbonicum ubi palinodiam turpem et nefariam canere tuo exemplo et more nobis persuadeas? Ignosce, Duarene, non possumus, malumus (ut ille olim Philoxenus) ad Latumias. Baldnings, fol. 112, apud Theodor. Beram, pag. 199, tom. II Operum.

indignation de cette supercheit s'en plaignit et par lettres, et de voix à Calvin, qui lui fit ente raison. In ed pugne quim voi mis destitui se videret Balduinu, illiberales insidias descendit, et l reno ex puræ et orthodoxæ fide probatione invidiam conflando. nificum furori eum objecit. Capi ut scitur, in Gallid erat, non in doctrinæ nostræ subscribere. bros etiam nostros furtim legen mus hic pictatis sectator, dume dere constur Duarenum ex mi cisse, et ex mais Libris esse mutu quicquid in libro de Sacerdotiu et sincere docuerat, non alio sp vit quam ut furiosis ecclesia ha gladium homini jugulando pot ret. Si barbara hæc immania displicuerit, nihil mirum: 🕬 tius hoc uno stratagemate delesia se piis omnibus reddidit. Et u oum de ea per litteras, et comm questus est. Duarenus, homina genio, facundid, eruditionequ instructum, ut in certamine futurus esset superior, mitigal Joignez à cela un endroit de l ponse de Théodore de Bèze 💵 🕮 Baudouin (10).

(E) Duaren ayant quitte la ca de professeur, elle fut donm Baudouin, qui...... Lui cédele mier rang.] Voici ma preune Certe tam habitus jam tunc jui jurisconsulto minimò vulgati, u solum Gratianopolitani talem pr sorem requirerent, (tametsi qui tic (12) vixerat existimationems minuisset) sed et Bituriges eun cerserent ut Duareno qui tum carat succederet. Ceci regarde douin en l'an 1548. Cum Barone Junctissimus quandiù is deinde 🛚 hoc est, triennium docuit totum civile Balduinus..... mortuo Ba auctor fuit ut Duarenus revocan atque ut illi redeunti ultro con su priorem, in quo consistere rat, locum, sic habuit toto quad nio sine ullius simultatis signific

(9) Calvinus, Respons. ad Balduin., 368 Tractat. Theol.

(10) Il est à la page 231 du II. volum CEnvres de Bèze.

(11) Respons. ad Calvinum et Bens Francisco Balduino, folio 83. Foges d'a preuves dans la remarque suivante. (12) C'est-à-dire, à Genève. bonum collegam (13). Je laisse la te de ce passage, où l'on avoue enfin il s'excita une querelle entre deux professeurs, après que Bauiin se fut retiré. Je laisse aussi la itradiction que l'on rencontre dans revers du feuillet : elle est bien ssière. Neque verò dubito quin si nc Duarenus viveret Balduinum n complecteretur à vobis nunc vexan, quàm ab eo vestrarum parm suspecto fuit interdum ABALIBNA-(14). On venait de dire que pennt que Baudouin enseigna dans arges, il ne recut de Duaren aucumarque d'inimitié, puis on avoue 'il en recut quelques-unes étant pect de calvinisme. Ces soupçons peuvent pas concerner le temps i suivit la sortie de Baudouin; car alla à Genève en sortant de Bours, et puis à Strasbourg, et il se déra hautement de la religion (15). concernent donc son séjour à Bour-3, pendant lequel, comme il l'aue lui-même, il fut fort suspect de voriser les protestans. Sa contraction est donc claire et inexcusable 6). L'un des passages que j'ai coés nous fait connaître une faute de lui qui a fait l'éloge de Baudouin. eversus Lutetiam (Balduinus), dit-(17), magnd jam quæsitd famd acrsitur à Biturigibus ad docendi unus suscipiendum futurus collega ronis et Duareni jurisconsultorum. la veut dire que l'université de urges appela Baudonin pour le faire llegue de Baron et de Duaren. Fausé insigne; car on l'appela pour e chaire que Duaren avait lassée. oublions pas que Baudouin fit des ons dans cette université avant e d'y recevoir le doctorat. Cum blice juris civilis obscuriores titulos erpretatus fuisset, incredibili omuns studio doctor est renunciatus ce Baronis (18). Or, il le reçut le 12

'13) Respons. ad Calv. et Bezam, folio 84.

[14] Ibid., folio 84 verso. 15) Voyes son article, remarque (B).

17) Papyr. Masso, Elog. tom. II, pag. 257. 18) Idem, ibid.

de mars 1549(19). Il faut donc dire qu'il commença ses leçons des l'année précédente; car il enseigna le droit à Bourges pendant sept ans (20), il quitta cette académie l'an 1555. Il faut remarquer cela pour corriger une faute touchant le temps de la mort d'Eguinard Baron. Quelques-uns disent qu'il décéda l'an 1556 (21). Ils se trompent; car il ne vécut que trois ans depuis que Baudouin eut été fait son collègue. Si M. de Sponde a bien mis sa mort au 22 d'août 1550 (22), nous avons un nouveau sujet de dire que Baudouin commença son professorat à Bourges, en 1548. Sil l'eût commencé au mois de janvier, on trouverait plus de deux ans et demi entre sa première leçon et la mort de Baron, et cela suffit pour pouvoir dire qu'ils furent collègues trois ans ; car dans ces sortes de livres on ne s'attache pas à la précision des calculs. Il est certain que Baron mourut le 22 de septembre 1550, âgé de cinquante cinq ans (23).

(F) Je rapporterai quelques autres faits, qui serviront de supplément au Moréri. ] François Duaren était fils de Jean Duaren, qui exerçait en Bretagne une charge de judicature. Il lui succéda en cet emploi, il en fit quelque temps toutes les fonctions. Jurisdictioni ante annos quindecim in Celtica nostra Britannia non omninò infeliciter præfui, eoque magistratu in quo patri jam seni successeram vixdum adolescentiæ annos ingressus ita functus sum ut, etc. (24). Il faisait des leçons sur les Pandectes, dans Paris, l'an 1536, et entre autres disciples il avait les trois fils du savant Budé (25). Il fut appelé à Bourges l'an 1538 (26), pour y enseigner la

(19) Catherinot, Calvinisme de Berri, pag. 4. (20) Balduin., Respons. ad Calvin. et Bezam. folio 86.

(21) Ménage, Remarques sur la Vie de Pierre Ayroult, pag. 157.

(22) Spondan., ad ann. 1550, num. 12. 23) M. Pinsson des Riolles, que j'avais con-

sulté, vient de me l'écrire. (24) Franc. Duarenus, epist. ad Sebast. Albaspineum, pag m. 297, part. II Oper. Elle est datée du 24 de novembre 1550.

(25) Gulielm Budæus, epist. ad Jo. Dusrenum. Elle est dans les OEuvres de Duaren,

pag. m. 300, part. II.

(26' Annus jam agitur nonus ex quo in hanc civitatem juris docendi causa publice accitus sum. Duaren , præf. Disput. anniv., datée de Bourges en 1547.

<sup>16)</sup> Illud verè dicere possum Balduinum in urbe sæpè vestro nomine in periculum venisse m vobis amicior esse credebatur, et erat rasse quam esse debebat, neque certe aliud bebani illi, quos laudas, inimici quod huic sosè objectarent. Responsio, ad Calvinum et main, fulio 83 verso

jurisprudence, trois ans après qu'Alciat se fut retiré (27): il se délit de cette charge l'an 1548, et s'en alla à Paris pour fréquenter le barreau, car il voulut joindre la théorie du droit avec la pratique. C'est ce qu'il témoigne dans une lettre écrite à François Baudouin qui lui avait succédé. Cooptatum te in juris doctorum collegium nt unum ex omnibus delectum, cui nos velut emeriti lampadem cursu truderemus, valde, ita me Deus amet, later (28). Cette lettre est datée du 13 de janvier 1549; mais il faut prendre garde que l'année commengait alors à l'Aques, et ainsi, en comparant cette date avec celle de la lettre qu'il écrivit à Sébastien de l'Aubespine, on ne trouvera point de contradiction dans ses calculs. Il dit dans sa lettre à François Baudouin, qu'il fréquente le barreau du parlement de Paris depuis deux ans (29). Il assuro dans l'autre lettre, datée du 24 de novembre 1550, qu'il le fréquente depuis trois ans : In Basilica Parisiensi ad tres annos libenter versatus sum (30). Ces deux dates appartiennent à la même année 1550, si l'on met au mois de janvier le commencement de l'an. Il se dégoûta des chicaneries du palais, et il fut bien aise que les conditions avantageuses que la duchesse de Berri, sœur du roi Henri II, lui fit offrir, lui fournissent une occasion favorable de se retirer du barreau, et d'aller reprendre honorablement à Bourges, l'emploi qu'il y avait eu. Il se remit à y professer la jurisprudence, l'an 1551. Aucun professeur en droit hormis Alciat n'avait jamais eu dans cette université une aussi bonne pension que celle qui fut accordée à notre Duaren. Decretum mihi est ex ærario publico stipendium annuum ad vicena millia sestertiorum nummum, id est longe ampliùs et honorificentiùs (si unum Alciatum excipias ) quam juriscon-. sultus adhuc ullus habuisse in ed ei-

(27) Triennio post discessum Alegati profiteri jus civile hic capi. Duarenus, in Orat. recitate in cooplatione Buguerii, pag. m. 305 Oper., part. II. Notes qu'il suppute mal; car Alciat surtit de Bourges en 1534.

(28) Idem, ibid., pag. m. 297.

(30) Idem, epist. ad Sebast. Albaspin., pag. ¥97.

vitate dicatur (31). D'ailleurs il fait maître des requêtes de la duch de Berri (32). Notez que dans sa k à Sébastien de l'Aubespine, daté 24 de novembre 1550, il fait men des funérailles d'Eguinard Ban qui furent un témoignage authent du respect des écoliers pour la moire du défunt. Notez aussi q 1554 il était fort disposé à s'ent à Valence, où on lui offrait une ch de droit civil. Dum enitor, clah contendo ut vobis morem geran bond heræ meæ . . . veniá . . . isti vobis hunc quasi arrhabonem qu dam propensi mei in vos anim voluntatis mitto (33). C'est ainsi parla en dédiant un ouvrage, 1554, aux curateurs de l'académi

Valence.

Je n'ai parlé qu'en passant de dégoût pour les chicanes du pal mais comme il en fait une descrip fort éloquente, j'ai cru que je de rapporter ici une partie de ses p les (34). In Basilica Parisiens tres annos libenter versatus 🛭 tamet si (ut verum fatear) imm cos ac prope inexplicabiles li anfractus, quibus illum forum cæteris abundat, magis quam ipsas ac judicia, quibus huma genus carere non posse videtur, p invitus nec absque ingenti sui illic viderim. Vix enim credible quanta ibi hominum, corumque g vissimorum et lectissimorum, mu tudo quam minutis ac pusillis in bus quotidie occupata sit. Ac u amplissimo purpuratorum. Pati ordine et conventu loquar, num videntur pleraque corum jadicia, statis legitimisque diebus de ex apin palam eduntur, non dicam augi illo consessu, sed infimo aliquo bunali satis digna esse? Nam d etc. Tout ce discours est fort se Ces augustes assemblées qu'on app parlemens ont trop d'éclat poul petitesse des causes dont elles d dent, et l'on ne peut s'empêches

<sup>(39)</sup> Studia jam biennium intermissa. Idem . pag. 2(14.

<sup>(31)</sup> Idem, ibid., pag. 298. Foyez la marque (B) de l'art. BAUDOUIN, t. III, pag. (32) Idem, ibid.

<sup>(33)</sup> Duaren., epist. dedicator. Commet Titul, de Verborum Obligationibus. Elle e commencement du premier tome de ses OEu

<sup>(34)</sup> Idem, epist. ad Sebast. Albasp.,

indre un beau génie qui emploie n du temps àse préparer à rapporter procès. Que faut-il qu'il étudie, et il examine? les phrases dont un noce s'est servi dans un testament ou sun contrat de mariage, pour explire les désirs d'un petit particulier. i oui dire à un conseiller du parlent de Metz, que cette sorte d'étude d'autant plus désagréable, qu'elle nourrit point l'esprit, et ne lui me aucune étendue. Rapportous ici vers de M. Perrault touchant le avantage de nos avocats comparés co ceux de l'antiquité (35).

e la vois s'applaudir de ses grands orateurs, e vois les Cicérons, je vois les Démosthènes, rnemens éternels et de Rome et d'Athènes, ront le foudre éloquent me fait déjà trembler, Le qui de leurs grands noms viennent nous accabler.

?n'ils viennent, je le veux, mais que sans avantage

Intre les combattans le terrain se partage; Inve dans notre barreau l'on les voie occupés d'éfendre d'un champ trois sillons usurpés; Ju'instruits dans la coutume, ils mettent leur étude

A prouver d'un égout la juste servitude; Qu qu'en riche appareil la force de leur art Ealate à soutenir les droits de Jean Maillart.

(G) On a fait une édition des ouages de Duaren à Francfort, l'an 92, in-folio. ] Le Catalogue d'Oxrd, M. Pope Blount (36), et plueurs autres, ne marquent que cette ition; mais j'ajoute que pendant la e de Duaren on imprima un recueil : ses écrits à Lyon, l'an r554, inlio, chez Rouille; et qu'après sa ort on en fit dans la même ville et iez le même libraire une autre édin plus ample, l'an 1579, in-folio. colas Cisner, qui avait été son disple, et puis professeur en droit à eidelberg, fournit plusieurs pièces l'imprimeur. Cela paraît par la pee preface qu'il fit mettre au-devant cette édition, et qu'il composa à pire l'an 1578. Je l'appelle petite, in de la distinguer de celle qu'il it au-devant de la seconde partie es œuvres de Daaren, et qui peut isser pour une juste dissertation de odo et arte docendi atque discendi ra. Il la fit à Spire, l'an 1575. Je

(35) Perrault, dans le poëme intitulé: Le ècle de Louis-le-Grand, pag. m. 175 du Ier. me de son Parallèle des auciens et des moder-

n'ai point vu l'édition qui est marquée dans le texte de cette remarque: mais je sais qu'elle fut réitérée à Francfort, l'an 1607. Je me sers de celle de Genève, 1608, apud Petrum de la Rovière, et je suis bien sâché de n'y trouver pas les deux écrits de Duaren contre Baudonin (37).

(H) On pourrait enrichir de plusieurs autres pensées son traité des Plagiaires. ] J'en vais fournir une. On ne parle presque jamais de ces gens-là, sans les comparer à la corneille d'Ésope (38). On a trouvé cette idée dans ces vers d'Horace:

Quid mihi Celsus agit? monitus, multumque monendus,

Privatas ut quærat opes, et tangere vitet Scripta, Palatinus quæcunque recepit Apollos Ne, si fortè suas repetitum venerit olim Grex avium plumas, moveat cornicula risum, Furtivis nudata coloribus (39).

Duaren s'en est servi; car il se vante de pouvoir réduire facilement son plagiaire à l'état de cet oiseau. Corniculam Horatianam planè mihi deprehendisse videor, quam furtivis nudare coloribus nihilo mihi difficiltus esse puto quam Aristophani illi poëtarum Alexandrinorum furta detegere ac convincere (40). Mais je n'ai encore vu personne qui ait comparé les plagiaires avec les perdrix. Celui qui acquiert des richesses et non point selon le droit, est une perdrix qui couve ce qu'elle n'a point pondu : il les laissera au milieu de ses jours et sera trouvé fou à la fin (41). Ces paroles sont du prophète Jérémie, et déclarent que ceux qui s'enrichissent du bien d'autroi ne conservent pas jusques à la mort ces richesses mai acquises. Les interprétes disent làdessus que la perdrix dérobe les œufs des autres oiseaux, et qu'elle les couve; mais que les petits qu'elle fait éclore ne la reconnaissent point pour leur mère, et qu'ils la quittent, et vont trouver l'oiseau qui avait pondu ces œufs (42). Voilà le sort ordinaire

<sup>(36)</sup> Pope Blount, Cevs. Author., pag. m.

<sup>(37)</sup> Epistola de Francisco Balduino. Defensio adversus Balbini sycophanta maledicta.

<sup>(38)</sup> Ou plutôt au geai. Voyez M. Dacier sur la III. epître du ler. livre d'Horace, pag. 201. 201.

<sup>(39)</sup> Horat., epist. III, lib. I, vs. 15.

<sup>(40)</sup> Duaren, epist. de Plagiar., pag. 296, part. II Oper.

<sup>(41)</sup> Jérémie, chap. XVII, vs. 11.

<sup>(42)</sup> Voyes Drusius, Observation. lib. IV, asp. XXIV, pag. m. 99.

des écrivains plagiaires. Ils moissonnent ce qu'ils n'ont point semé, ils enlèvent les enfans d'autrui, ils se font une famille d'usurpation; mais ces enfans enlevés font comme les autres richesses mal acquises, malè parta malè dilabuntur; ils prennent les ailes et s'enfuient chez leur véritable père. Un auteur volé réclame son bien : et si la mort l'en empêche, un tils, un parent, un ami, fait valoir ses droits. Un homme même qui ne sera pas de ses amis lui rendra ce bon office, afin de se faire honneur de la découverte du vol, ou afin de couvrir de confusion le plagiaire. Ce que l'amour de l'équité n'inspirerait pas, la vanité, la malignité, le désir de la vengeance, le suggéreront; et ainsi tôt ou tard les productions enlevées abandonnent le voleur. Notez qu'il y a des plagiaires qui n'imitent pas en tout la perdrix : ils ne prennent pas la peine de couver : ils prennent les pensées et les paroles d'autrui toutes formées : il est vrai que quelquefois ils se tourmentent beaucoup pour leur faire prendre un autre air, afin que le vol ne se puisse pas découvrir facilement. Ils sont plus propres alors à être comparés à la perdrix. Je m'étonne au reste qu'on n'ait pas donné le nom de cet animal aux hommes qui nourrissent les enfans qu'un autre va faire chez eux. Ce nom leur conviendrait mieux que celui de cet oiseau (43) qui va pondre dans le nid d'un autre, et qui laisse couver l'œuf, et élever le petit. Peut-être n'a-t-on pas été persuadé que ce conte de la perdrix soit véritable. Il y a long-temps qu'un docte critique a insinué que saint Jérôme allègue à faux le témoignage de trois excellens naturalistes (44): Hieronymus testes citat hujus rei sanè luculentos, et quos, ut minus idoneos, rejicere nemo possit, Aristotelem videlicet, Theophrastum, et Plinium; sed an verè, fides penes ipsum esto, ego sanè apud illos authores nihil tale legere memini. Locus Hieronymi est in commentariis ad tores naturalis historiæ tam bestia-

(43) Le concou.

rum et volucrum, quam arborum herbarumque, quorum principes sunt apud Græcos Aristoteles et Theophrastus, apud nos Plinius secundus, hanc perdicis esse naturam, ut ova alterius perdicis, id est, aliena furetur, et eis incubet foveatque : cùmque fœtus adoleverit, avolare ab eo, et alienum parentem relinquere.

(I) Jo donnerai quelques extraits d'une lettre qu'il écrivit contre Baudouin. ) Je l'ai trouvée parmi les pièces qui accompagnent la réplique de Calvin ad Balduini convicia (46). Duaren la fit après avoir vu une harangue que Baudouin avait publiée en Allemagne, et qui était fort désobligeante pour les professeurs de Bourges. Personne n'y était nommé, mais on connaissait sans peine à qui l'orateur en voulait, et que Duaren en particulier y avait été maltraité. Si nous en croyons cette lettre de Duaren, ceux qui étaient les plus favorables à Baudouin, ceux qui aimaient et qui estimaient ses talens, le louaient de telle sorte qu'il entrait ordinairement un fâcheux mais dans leurs louanges, c'est-à-dire, mais il est vain, ambitieux, et dissimulé; nous sommes marris que cette tache paraisse sur un visage si beau. Ita eum laudant ferè ut in ejus laudibus excipiant αλαζονείαν, sastum, ambitionem, φιλαυτίαν: prætered mirum simulandi dissimulandique artificium, et hoc veluti nævo decoram admodum speciosamque façiem nonnihil deformari doleant (47). Etant à Paris, l'an 1548 ou environ (48), il rendit une visite à Duaren, et lui présenta un livre qu'il lui avait dédié (49). Il avait envie de remplir la place de professeur que Duaren venait de quitter dans l'académie de Bourges, et il lu demanda des lettres de recommanda. tion. Il les obtint, et s'en trouv: bien, car d'abord les magistrats de Bourges lui accordérent une pension et peu après il fut reçu professeur el jurisprudence, sans que la cérémoni de la réception lui coutât rien. Il fal eum locum (45). Ainnt, inquit, scrip- lut qu'il surmontat les traverses d'É

<sup>(44)</sup> Drusius, Observat., lib. IV, cap. XXIV, pag. 100.

<sup>(45)</sup> C'est-à-dire, le verset 11 du chapitre XVII de Jérémie.

<sup>(46)</sup> Voyes la remarque (H) de l'article BAI DOUIN, citat. (66), tome III, pag. 201.

<sup>(47)</sup> Duaren., epist. de Fr. Balduino, pa m. 58.

<sup>(48)</sup> Ibid., pag. 61.

<sup>(49)</sup> Il l'avait fait imprimer à Lyon.

ninarius Baron #t de quelques aues adversaires déclarés; et depuis e temps-là il fut toujours mai avec e collègue, et il excita contre lui ant de tumultes, qu'on croit qu'il le, nouveau contre Duaren, lorsqu'il se t mourir de chagrin. Nec ulla fuit  $oldsymbol{x}$  eo tempore simultatis inter eum et *Paronem intermissio . . . adversùs* uem (Baronem) iste vindictæ cupilitate flagrans tantas excitavit tracedias, ut à plerisque credatur Baro b mærorem ex ed re conceptum deessisse (50). Duaren retourna à Boures après la mort de Baron, et y reut de Baudouiu toutes sortes de aresses respectueuses; mais on l'aertit de s'en défier comme d'un comme qui par par plusieurs artifies avait tâché d'empêcher qu'il ne evînt, ou qu'au moins il ne recourât le rang qu'il avait en antrefois. La défiance qu'on lui voulut inspirer ut dissipée facilement par les proestations de sincérité que Baudouin ui fit: mais enfin il ouvrit les yeux, et s'emporta hautement (51), et deouis ce temps-là il y eut entre eux ine inimitié réelle, quoique l'appaence de la concorde allât son train. L'extérieur même de l'amitié se démentit en trois ou quatre rencontres où Baudouin se mit dans une extrême colère contre Duaren. Voici ce qui Ionna lieu au premier éclat. Bau-Jouin se dispensait de monter en chaire sous prétexte que par ses écrits I pouvait mieux contribuer que par ses leçons à l'utilité et à la gloire de 'académie et de la ville. Il en fut censuré par les magistrats après que Duaren les eut avertis de cet abus (52). Quelque temps après il arriva me sédition dans les écoles de droit. Baudouin, obligé d'en rendre raison aux magistrats, plaida cette cause, et la perdit honteusement. Il crut que Duaren lui avait joué ce tour. Cette affaire procéda de ce que Baudouin choisissait le temps de ses leçons selon sa commodité, et non pas selon les heures qui avaient été assignées à chaque professeur. Cela fit naître des tumultes; car Baudouin ne voulait

(52) Ibid.

pas renoncer à l'heure qu'il avait choisie, quoique ce fût celle d'un autre qui voulait s'y maintenir (53). Fort peu de temps après il éclata de vit privé de ses gages à l'égard de quelques mois, pendant lesquels il n'avait point fait de leçons; car il taut noter qu'environ trois mois avant sa sortie de Bourges, il cessa de lire, sans dire un mot à ses collègues pour excuser les vacances qu'il prenait. On attribuait cela au chagrin qu'il avait conçu de la sentence que les juges avaient prononcée contre lui. Quod hominis factum plerique sic ınterpretabantur, ut dolori acerbissimo et ægritudini ex recente illå damnatione judicioque susceptæ, vulgò tribuerent (54). Le dépit de ne toucher point ses gages à l'égard du temps de ses vacances lui fit jeter feu et llamme contre ses collègues; et il sortit deux jours après de la ville sans leur dire adieu (55): mais il promit aux magistrats de revenir. Notez que pendant deux ans il avait fait de grandes instances pour l'accroissement de sa pension, et que toutes ses peines avaient été inutiles. Il n'avait pu obtenir la moitié des gages dont Duaren jouissait (56). Celuici témoigne (57) que depuis qu'il avait vu que les protestans prétaient l'oreille aux discours calomnieux d'un tel transfuge, il avait senti diminuer la passion de se retirer chez eux. Il allègue un bon mot de Simonide, c'est qu'il faut tenir pour des calomniateurs ceux qui ajoutent foi légèrement à la calomnie (58). Sa lettre est datée du 15 de juillet 1555. Je ne dois pas oublier qu'on y a remarqué (59) que Baudouin, qui'se retira de Bourges à cause des chagrins insupportables qui l'y rongeaient, fit ac-

(54) *Ibid*.

(59) Ibid., pag. 66.

<sup>(50)</sup> Duaren, epist. de Fr. Balduino, pag. 61. (51) Nihil amplius dissimulandum ratus cum homine expostulari, et de jure amicitiæ necessitudinisque violato conquestus sum paulò liberius ac stomachosius. Ibidem, pag. 63.

<sup>(53)</sup> Horam subindè mutabat arbitrio suo, et in aliorum possessionem non munus superbè et insolenter quam turbulenté et seditiosé invadebat. Qud ex re ii motus alque tumultus excitati sunt ut, etc. Ibidem, pag. 64.

<sup>(55)</sup> Ibid., pag. 65:

<sup>(56)</sup> Ibid.

<sup>(57)</sup> Ibid., pag. 68.3

<sup>(58)</sup> Scitum est illud Simonidis, non defines me auribus calumuiari, cum ostendere vellet eos anoque calumniatores habendos esse, qui aures calumniatoribus faciles praberent. Ibid.

croire à ceux de la religion qu'il n'avait quitté cette académie qu'afin de se procurer la liberté de conscience. C'est ainsi que sont faits les hommes: ils donnent à leur prochain les fausses raisons de leur conduite, et gardent pour eux les véritables. Ils méritent tous, les uns plus les autres moins, qu'on leur applique le jeu de mots qui fut fait sur le fameux astrologue de Provence:

Nostra damus cim varba damus, nam fallere nostrum eșt, Et eum verba damus, nil nisi nostra da-

DUELLIUS (a) (Caïus), consul l'an de Rome 493, défit la flotte des Carthaginois, et fut le premier de tous les Romains à qui le triomphe naval fut accordé (b). On lui érigea une colonne tait une de ces colonnes qu'on nommait rostratæ (c), à cause des proues de navire dont on les ornait. On déterra un morceau, de celle-ci à Rome sur la fin du XVI<sup>e</sup>. siècle. Les savans se sont exercés à déchiffrer l'inscription (d). Il y a des auteurs qui disent que l'on accorda à Duellius, en reconnaissance de sa victoire, la prétogative de se faire conduire à son logis au son des flûtes, et à la lumière des slambeaux quand il aurait soupé en ville (A); mais d'autres assurent que de sa propre autorité il s'empara de cet mage (B). Gette dernière opizion est plus vraisemblable que la première (C). Il fit bâtir un temple à Janus dans le marché aux herbes (é). On conte de lui une chose qui me paraît plus singulière que tous les honneurs

(a) D'autres disent Duillius.

(b) Florus, lib. II, cap. II. (c) Plinius, lib. XXXIV, cap. V.

(e) Tacit. Annal.; lib. 11, cap. XLIX.

qu'il possédait dans la république. On prétend que sa femme parvint jusqu'à la vieillesse, sans savoir que son mari, qui était punais, fût en cela différent des autres hommes (D). Elle s'appelait Bilia: il était juste que ce nom se conservat; et néanmoins il nous serait entièrement inconnu, si saint Jérôme ne l'eût inséré dans ses ouvrages. Costar n'a pas eu raison de citer Erasme au sujet de la réponse de cette femme (E).

(A) Des auteurs... disent que l'on accorda à Duellius. .. la prérogative de se faire conduire à son logis, au son des flûtes, et à la lumière des avec une belle inscription. C'é- flambeaux, quand il aurait soupé en ville. Tite-Live est formel là-dessus (1): C. Duillius consul adversus classem Pænorum prospere pugnavit, primusque omnium Romanorum ducum navalis victoriæ duxit triumphum: ob quam caussam ei perpetuus honos habitus est, revertenti à coend tibicine canente funale præferretur. Après un témoin de cette importance il n'est pas nécessaire de faire parler Aurélius Victor, qui a dit: Duillio concessum est ut prælucente funali et præcinente tibicine à cœnd publicè rediret (2).

(B) ... d'autres assurent que de sa propre autorité il s'empara de cet usage. I Cicéron est aussi formel làdessus qu'on le saurait être. C. Duillium M. filium, qui Pænos classe primus devicerat, redeuntem à coend senem sæpè videbam puer, delectabatur crebro funali et tibicine quæ sibi nullo exemplo PRIVATUS sumserat ; tantum licentiz dabat gloria (3). Flor rus est dans la même opinion. Duillius-Imperator non contentus unius diei triumpho, per vitam omnem ubi à cœnd rediret prælucere funalia, præcinere sibi tibias sussit, quasi quotidie triumpharet (4).

(1) T. Livips, in Episome, lib. XVII.

(4) Florus, lib. II, cap. II. Yoyes anssi Valère Maxime, liv. III, chap. VI., num. 4.

<sup>(</sup>d) Pierre Ciacconius fit un traité là dessus, qui fut imprime à Rome l'an 1608.

<sup>(2)</sup> Aurel. Victor., de Viris illustribus. (3) Cicero, de Senectate, cap. XIII.

).... Cette dernière opinion est vraisemblable que la première. il est plus facile de s'imaginer sement qu'il y a eu des décrets lics sur certaines choses, que d'irer un décret réellement publié. :-Live a trouvé si vraisemblable le sénat ou le peuple eussent dédes honneurs particuliers à llius, qu'il a pu croire facilement toutes les prérogatives dont Duelavait joui avaient été des concesis de sa patrie; et il ne faut pas ter que les descendans de Duellius favorisassent cette erreur : ces flûces torches, leur apportaient s de gloire, si elles étaient un don Mic, que si elles étaient une usurion. Un historien y peut donc être mpé deux cents ans après; mais l'eût pas été facile d'être dans l'erir, s'il y eût eu sur cela un décret blic: la famille en aurait trop soieusement conservé les titres. Cicéa et tant d'autres écrivains n'eusit pu en prétendre cause d'ignoace. Quoi qu'il en soit, je m'étonne n'avoir vu dans aucun commentaur (5) nulle réflexion sur les deux abières dont on rapporte les honurs nocturnes de Duellius. La dirsité ne roule pas sur des bagatelles : y a beaucoup à perdre on à gagner our Daellius; et néanmoins ce n'est is à cause de cela que je fais cette marque; c'est afin d'accoutumer les unes gens à chercher entre les variaons des historiens la raison des plus andes vraisemblances.

(D) Sa femme parvint jusqu'à la eillesse, sans savoir que son mari, ai était punais, fût en cela différent es autres hommes. ] Duellius se plainit un jour à sa femme qu'elle ne avait jamais averti d'un défaut qu'on enait de lui reprocher, c'est qu'il vait l'haleine puante. Je croyais, ai répondit-elle, que tous les hommes ous ressemblaient. Saint Jérôme raonte ceci plus amplement. Voyez la 10te (6).

(5) Je ne me vante point de les avoir consul-

(E)..... Costar n'a pas eu raison de viter Erasme au sujet de la réponse de cette femme. ] Il avait attribué à Cicéron ce qui n'était dû qu'à Brutus, et en avait été censuré : il se justifia entre autres moyens par l'exemple de plusieurs grands hommes à qui de semblables fautes sont échappées : Sénèque, dit-il (7), a donné à Stilpon un bon mot de Bias, et à Ovide un vers de Tibulle (8).. « Selon Plutar-» que, ce fut Hiéron, usurpateur de » Syracuse, à qui sa femme répondit » si modestement, Vous avez tort de » vous plaindre, je ne m'entends pas » en haleine d'homme; j'avais eru que » tous les autres l'avaient de même. » Néanmoins, selon Erasme, cette sage » et spirituelle réponse est de la femme » de ce Duellius, qui le premier désit » sur mer les Carthaginois. » Girac n'a pas manqué de lui dire qu'Erasme n'a que faire ici (9): en effet, nous venons de voir que saint Jérôme attribue cette réponse à la femme de Duellius; ainsi Erasme n'a point pris un nom pour un autre. C'est Costar qui a ignoré ce que les anciens ont dit touchant la dame romaine. Il a raison de dire que Plutarque rapporte cette aventure appliquée à d'autres gens, à Hiéron et à sa femme; mais Erasme n'a nullement ignoré cela : il l'a rapporté ainsi dans un autre endroit de son livre (10). Ce que je trouve de trop fort et de bien injusté dans la réplique de Girac, est qu'on accuse Costar d'avoir prétendú qu'Erasme avait commis une grossière bévue qui déshonorait extrêmement sa mémoire. Costar n'a prétendu rien moins que cela; son intérêt propre l'engageait à donner cette méprise pour très-légere.

<sup>(6)</sup> Duellius qui primus Roma navali certanine triumphavit Biliam virginem duxit uxoem tanta pudicitia, ut illo quoque saculo pro exemplo fuerit, quo impudicitia monstrum trat, non vitium. Is jam senex et trementi corsore in quodam jurgio audivit exprobari sibi

os fetidum, et tristis se domum contulit. Climque uxori questus esset quare nunquam se monuisset, ut huic vitio mederetur, Fecissem, inquitilla, nisi putassem omnibus viris sic os olere. Hieron., adv. Jov., lib. I.

<sup>(7)</sup> Costar, suite de la Défense de Voiture, pag. 55.

<sup>(8)</sup> Ce vers est
Arida nec pluvio supplicat herba Jovi.
Veyes Senèque, Questiones., natur., lib. IV, cap. I.

<sup>(9)</sup> Girac, Réplique, chap. XV, pag. m. 130.

<sup>(10)</sup> Il rapporte la réponse de la femme d'Hiéron, Apophth., lib. V, pag. m. 341, et celle de la famme de Duellius, ibidem, lib. VIII, pag. 619.

DURANT (Samuel), ministre de Charenton, se fit aimer et considérer de son troupeau par plusieurs bonnes qualités. Il passa pour un grand prédicateur. Il mourut, je pense, l'an 1626: sa place fut remplie par M. Daillé (a). Il eut entre autres amis M. Arnauld, conseiller et secrétaire du roi, et contrôleur général des restes (A). C'est ce qu'on apprend par l'épître dédicatoire de sept de ses sermons imprimés l'an 1627. Frédéric Spanheim son parent (b), et l'héritier de ses livres, fit imprimer à Genève ces sept sermons, et en fit l'épître dédicatoire.

(a) Voyes la Vie de M. Daillé, pag. 12. (b) Voyes la remarque (B) de l'article SPANHEIM, tome XIII.

(A) Il eut entre autres amis M. Arnauld, contrôleur général des restes.] C'est ce que j'observe afin d'avoir lieu de faire voir qu'il y a eu plusieurs personnes de la religion dans la famille d'Arnauld. Celui dopt je parle avait grand soin de se trouver à Charenton, et d'y attirer ceux qui le touchaient, et il contribuait franchement et ses peines et ses moyens à l'avancement du service de Dieu. Quelques-uns d'entre ses proches s'étant faits papistes, il en témoigna hautement son déplaisir. Lui et ses sœurs rendirent une assistance particuliere à Samuel Durant jusqu'à la fin (1). L'Épître dédicatoire que je cite fait mention de M. de Montsermeil son neveu. On peut joindre ceci à la dernière partie de la remarque (D) de l'article d'Antoine Arnauld l'avocat. (Tome II, p. 394, 95.)

(1) Spanh., Épstre dédic. de sept sermons de Durant.

DURER (ALBERT), originaire de Hongrie (A), et né à Nuremberg le 20 de mai 1471 (a), fut

(a) Melch. Adam, in Vitis Phil. German., pag. 66.

un des meilleurs graveurs et des plus excellens peintres de sontemps. « (b) Ayant pris un lé-» ger commencement de crayon » dans la boutique de son père, » qui était orfévre, il s'associa d'un peintre médiocre nommé Martin Hupse, qui lui enseigna à graver en taille-douce et à manier les couleurs. Al-BERT se fit encore instruire en » l'arithmétique, en la perspec-» tive et en la géométrie; après: » quoi il entreprit à vingt-sept » ans (c) de faire part au public » de son travail.. Le premier ouvrage de son burin fut celui » des trois Grâces représentées » par trois femmes nues, parfaitement arrondies, ayant un » globe sur leurs têtes, dans le-» quel est gravé la date de l'an » 1497. Il fit.... plusieurs piè-» ces de la Passion, qui furent » en si haute estime que Marc Antoine de Bologne, graveur assez expérimenté à Venise, » s'avança de les copier (B) et d'y mettre la marque de l'au-» teur, asin de les faire passer » pour les originaux..... Comme » il n'a pas tant travaillé du » pinceau que du burin, on » trouve peu de ses peintures » que dans les palais de l'empe-» reur, et de quelques princes souverains: elles sont faites d'une manière si élégante, » qu'on ne peut rien voir de » plus beau, ni de mieux expri-

(b) Bullart, Académ. des Scienc., tom II, pag. 383, 384.

<sup>(</sup>c) Il fallait dire à 26; car l'année 1497 n'est point la 27°. de son âge, comme le suppose Bullart, qui le fait naître en 1470. M. Félibien a commis la même faute dans son lV°. entretien, sur les Vies et sur les ouvrages des peintres, pag. 530, 531.

tte nature lui coûtait beaucoup temps, il s'avisa de travailler r du bois (e). Les deux preın 1510 (f). Son saint Eustait facilement accorder ensemeur Maximilien l'aima, et le tres endroits (m). Je ne remaronsidéra très-particulièrement, t lui donna de bonnes pensions g) et des lettres de noblesse,

aé (C) ». Le détail qu'on et pour armes trois écussons rve dans le Vasari (d), sur les d'argent en champ d'azur (h). ductions de son burin, est fort Charles-Quint, et Ferdinand, roi ieux; et ce n'est pas un petit de Hongrie son frère, imitèrent ze que l'aveu de cet auteur cette bienveillance et cette liien, que les estampes d'Albert béralité de l'empereur Maximirer portées en Italie, excitè- lien (i). Cela n'empêche pas que t les peintres de ce pays-là à l'on n'ait dit que ce-grand peinfectionner cette partie de tre mourut fort pauvre (F), et t, et leur servirent d'un beau qu'il fallut l'enterrer aux frais dèle. Il donne une infinité de du public. Ce fut un homme. anges à la délicatesse de cet dont la conversation était charellent graveur, et à la fécon-mante (k); il aimait la joie et é de sa belle imagination. Il les divertissemens, mais d'une certain qu'Albert Durer avait manière qui n'était point oppofonds inépuisable de dessins: sée aux bonnes mœurs. Il fut comme il ne pouvait pas se vertueux et sage; et il n'emomettre de les exécuter tous ploya jamais son art à des rendant qu'il travaillerait sur le présentations obscènes (G). Il ivre, car chaque ouvrage de composa quelques livres qui ont été imprimés. Celui qu'il entreprit d'écrire sur les règles de la peinture le fut aussi; mais comiers ouvrages qu'il fit de cette me il était d'un goût difficile anière sont une décollation de contre lui-même, il y procéda int Jean-Baptiste, et la tête lentement et ne vécut pas assez i même saint présentée dans pour voir achevée l'édition de 1 plat à Hérode. Ils parurent cet ouvrage (H). Il mourut à Nuremberg le 6 d'avril 1528 le est une de ses meilleurs piè- (l), et fut enterré au cimetière s (D). Je ne sais si l'on pour- de l'église de Saint-Jean, où Bilibaldus Pirckeimérus son bon e ceux qui disent qu'Albert, ami lui consacra une inscription urer était très-mal marié, et sépulcrale fort honorable. Le eux qui disent que pour peindre Vasari le nomme Duro. M. Fé-Sainte Vierge il prit pour mo-libien, qui l'appelle Durer dans ele et pour son original le vi- l'endroit où il parle amplement ige de son épouse (E). L'empe- de lui, l'appelle Dure en d'au-

<sup>(</sup>d) Giorgio Vasari, Vite de' Pittori, parte ersa, pag. m. 300, et seq.

<sup>(</sup>e) Idem, ibid., pag. 301.

<sup>(</sup>f) Idem, ibidem. (g) Melch. Adam., Vitæ Philosoph. gernan. pag. 07.

<sup>(</sup>h) Bullart, Acad. des Sciences, tom. II, pag 385.

<sup>(</sup>i) Voyez l'Épitaphe d'Albert Durer dans Melch. Adam, Vitæ Philos. German., p. 70.

<sup>(</sup>k) Idem, ibid., pag. 66.

<sup>(1)</sup> Melch. Adam., in Vitis Philosoph. german., pag. 70; mais selon Reusnérus, in Diario, pag. 55, ce fut en 1527.

<sup>(</sup>m) Au IIc. entretien, pag. 224. Voyez aussi pag. 383 et suiv.

que cela, qu'afin de prouver, par un exemple, une chose que je dirai dans la remarque (B) de l'article Éphore.

(A) Il était originaire de Hongrie.] Cula, village proche de Varadin, était la patrie de son père. C'est ainsi que je me hasarde de traduire ces paroles de Melchior Adam: Fuit ejus pater Albertus ex vico Culá prope Voradium civitatem Hungariæ, natus (1). Je soupçonne que par une faute d'impression il y a Voradium, au lieu de Varadium, dans le livre de cet écrivain. Cette faute a été sidèlement copiée par le sieur Paul Fréher: voyez la page 1439 de son Théâtre. M. Moréri n'a point compris ce que je vais copier : Albertum Durerum è Pannonid oriundum accepimus, sed cujus majores in Germaniam commigrárint (2). Il a cru que cela veut dire que notre Albert était fils d'un Hongrois, dont la famille était pourtant originaire d'Allemagne. Rien de plus faux. Le Vasari n'a point conuu la patrie d'Albert Durer; il le suppose flamand, et il le fait commencer à Anvers ses tailles-douces. E nel vero, dit-il (3), se quest' huomo sì raro, sì diligente, e sì universale havesse havuto per patria la Toscana, com' egli hebbe la Fiandra, e havesse potuto studiare le cose di Roma, come habbiamo fatto noi sarebbe state il miglior pittore de' paesi nostri, si come fu il più ra-10, e più celebrato, che habbiano mai havuto i Fiamminghi. Voici ce qu'il avait dit dans la page précédente : Dopo questo Martino, cominciò Alberto Duro in Anversa, con più disegno, e miglior giudicio, e con più belle inventioni a dare opera alle medesime stampe.

(B) Ses pièces de la Passion furent si estimées que Marc Antoine de Bologne.... s'avança de les copier. ] M. Bullart fait ici une lourde faute : il confond Marc Antoine de Bologne avec un autre Marc Antoine, qui pour avoir été l'élève de Francesco Francia

fut surnommé Franci (4). Tant s'en faut que Marc Antoine de Bologne ait entrepris de contrefaire cet ouvrage d'Albert Durer, qu'il s'associa avec lui pour l'impression et pour le débit (5). Ce fut Marc Antoine Franci, qui joua le tour de friponnerie dont il est ici question. Le Vasari parle amplement de cela; mais il ne dit pas que ce copiste ait eu bésoin que le même Durer, qui lui intenta un procès, se mêlât de lui faire obtenir grâce. Il dit nettemeut que l'on n'accorda aucune autre chose au demandeur, si ce n'est que ce Marc Antoine ne mettrait plus à ses ouvrages le nom et la marque d'Albert Durer. Havendo dunque contrafatto in rame d'intaglio grosso, come era il legno, che haveva intagliato Alberto, tutta detta passione, e vita di Christo in 36 carte, e fattovi il segno, che Alberto faceva nelle sue opere, cioè questo AE (6), riusci tanto simile di maniera, che non sapendo nissuno, ch'elle fussero fatte da Marc' Antonio, erano credute d'Alberto, e per opere di lui vendute, e comperate. La qual cosa essendo scritta in Fiandra ad Alberto, e mandatogli una di dette Passioni contrafatte da Marc' Antonio, venne Alberto in tanta collera, che partitosi di Fiandra, se ne venne a Venetia, e ricorsò alla signoria, si querelò di Marc' Antonio, ma però non ottenne altro, se non she Marc' Antonio non facesse più il nome, e ne il segno sopradetto d'Alberto nelle sue opere (7). Voyez la note (8).

(C) Ses peintures sont faites d'une manière si élégante,... qu'on ne peut rien voir de mieux exprimé. ] Son tableau d'Adam et d'Eve est une de ses plus considérables peintures : il est au palais de Prague. Gaspar Vélius le loua très-finement; car il fit deux vers où il supposa qu'un ange admirant cette représentation d'Adam et

<sup>(1)</sup> Melch. Adam, in Vitis German, philosoph., pag. 66.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid.

<sup>(3)</sup> Giorgio Vasari, Vite de Pittori, terza parte, pag. m. 301.

<sup>(4)</sup> Vasari, Vit. de' Pittori, part. III, pag-

<sup>(5)</sup> Idem, ibid.

<sup>(6)</sup> C'est une faute: il fallait mettre A. D. Voyes la citation (12).

<sup>(7)</sup> Vasari, Vite de' Pittori, parte III, pag

<sup>(8)</sup> Bullart, Académ. des Sciences, tom. II pag. 384, s'est donc trompé; car il a dit qui le sénat de Venise est rigoureusement puni co soute, si Albert même n'est procuré si grâce.

, s'écria, vous êtes plus beaux

¿Ezes hoi cernens, miratus dixit : ab ra ita formosos vos ego depuleram.

ullart, de qui j'emprunte ces (9), ajoute (10), 10. Qu'on ncore en ce même p**el**ais, du pin-D'ALBERT, un Christ portant sa , dont la ville de Nuremberg fit nt à l'empereur; une adoration rages, et deux pièces de la Pas-2°. Qu'il fit pour un monastère, incfort, une Assomption dont la té valait un bon revenu aux reex, par les libéralités qu'on leur it pour jouir d'une si rare vue; ue ceux de Nuremberg conseravec soin dans la salle des séna-, ses portraits de Charlemagne : quelques empereurs de la mail'Autriche; avec les douze apô-, dont les draperies sont fort ables ; 4°. Qu'il envoya à Raphaël portrait fait par soi-même sur , sans aucun coloris, ni trait de eau , rehaussé seulement d'ombre e blanc; mais avec tant de force 'e nettete, que Raphaël vit avec iration ce rare ouvrage, qui étant é depuis en la possession de Jule iain, a été placé parmi les raretés ralais de Mantoue.

)) Son saint Eustache est une de meilleures pièces. ] Voyons ce que Jasari en a dit. Ed appresso un Eustachio inginoschiato dinanzi ervo, che hà il crocifisso frà le ra, la qual carta è mirabile, e simamente per la bellezza d'ali cani in varie attitudini, che non sono essere più belli (11). Jeanentin André, docteur en théologie duché de Wirtemberg, envoya un mplaire de cet ouvrage à un prince la maison de Brunswick, avec le-A il eut l'honneur d'entretenir un g commerce de lettres. Voici le rerciment qu'on lui sit de ce présent. asti me iterum novo munere, sculpà magis quam æned, insignis illius toris Norici, quod littera A. D. ad

g) Bullart, Académ. des sciences, som II, ţ. 384.

10) Là môme.

basin initiali incarcerata innuit, cui rsque je vous chassai du jardin facile nihil deesse crederem, nisi ut Zeuxis aut Parrhasius, aut alius aliquis, eui æque prona favet Minerva, colores adderet, et nativam formam (12). Kapportons aussi les louanges que le même docteur en théologie donna à Durer, en répondant à la lettre de ce prince. L'ustachium Dureri, si non à med, certé summi artificis manu non ingratum Tibi fore, facile divinare potui, in quo viro illud mirandum est , quòd ex rudi et barbaro seculo primus Germanorum , non tantùm arlis suæ perfectione, ad naturæ imitationem emerserit, sed nec secunđum post se reliquerit, omnibus ejus partibus, scalpturd, sculpturd, statuaria, architectonica, optica, symmetrid, et similibus ita absolutis, ut nisi Mich. Angelum Bonarotum, Italum, coævum et æmulum suum, parem, non habuerit, iis operibus, ( quorum maximam partem olim possedi) post se relictis, quæ unius hominis ætatem facile superent, et paupertate in frugali etiam vita, perpetua comite. Hunc Itali hodiè plurimi faciunt, nobisque succensent, qui domestica nostra bona et ornamenta non agnoscamus (13). N'oublions pas le soin que prit l'empereur Rodolphe II de faire dorer la planche de ce saint Eustache, et nous verrons en même temps que Durer y corrigea une faute dont Pirkheimer l'avait averti; c'est que les étriers du cheval étaient trop courts. Dureriand manu te apprimè delectari crediderim, ce sont les paroles de Jean-Valentin André (14), cum pro accurate judicio discernas, quantum hic unus omnibus aliis artificio, diligentid, et naturæ æmulatione antecellat. Ex omnibus verò ejus speciminibus Eustachium in cælatura primas tenere, à peritis rerum accepi, cujus cupream laminam cùm imperator Rudolphus II fel. mem. magno redemisset, inaurari voluit, ne amplius attereretur. Memini tamen legisse, a Bilibaldo Pirkheimero, viro nobili, et in repub. Noribergensi t riumvoi clarissimo Bureri Mecenate, et Nutricio

<sup>13)</sup> Vasari, Vite de' Pittori, parte III, 303
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

<sup>(12)</sup> Voyez le livre intitulé Sendiane Augustalia, imprimé à Ulm. Ce que j'en tire est à la page 201, dans une lettre datée du 10 de novembre 1646.

<sup>(13)</sup> Ibidem, pag. 203.

<sup>(14)</sup> Ibidem., pag. 308.

prope unico, cum nihil haberet, quod in Eustachianá tabulá improbaret, tamen notásse, stapedes breviores esse, quàm ut Eustachius huic equo insidere commodè possit, pænamque artifici indixisse, ut equum instructum depingeret, ad equisonum institutum, quod ille egregiè præstitit quem sæpè cum voluptate vidi.

(E) Je ne sais si l'on pourrait accorder ceux qui disent qu'Albert Durer était très-mal marié, et ceux qui disent que pour peindre la Sainte Vierge il prit pour son modèle.... le visage de son épouse. ] Je trouve le premier de ces deux faits dans une lettre du prince Antoine-Ulric de Brunswick (15): Quod addis, non solum memorabile, sed et admirabile fuisse, insignem illum Pictorem Noricum, (quem meritò majusculd literd hic veneror) desperato etiam illo, abortivoque tempore, ad lantam perfectionem, et artis suæ excellentiam pervenire potuisse, id non minus et me afficit, dum insuper illud memoriá repeto, quod a studiorum nostrorum ductore charissimo, non ita pridem mihi dictum, ipsum domi Xantippen habuisse pessimam, ac divinæ suæ mentis flagellatricem acerrimam. Sed uti multos magnos, viros calamitas facit, ita non obstante hoc, fama de Durero nostro apud exteros nihilominus adeò percrebruit, ut plurimi, Italorum cumprimis, ductum ipsius artificiosissimum sequi,impari lamen conatu et successu, ausi fuerint, neque adhucdum erubescant, aliorum picturas camino propius admovere, fumosă quádam caligine, ut vetustatem eò melius mentiantur, obducere, atque addito Dureri consueto signo non raro simplicioribus pro genuino ipsius artificio malè vendere. Vous voyez là notre Durer exposé à la même destinée que Socrate, à la persécution continuelle de son épouse, ce qui ne l'empêcha point de produire des ouvrages qui sont encore aujourd'hui l'admiration des Italiens. L'autre fait se trouve dans une lettre que le docteur Jean-Valentin André écrivit à ce même prince. De morosiore fieri honeste nequeant, imò ejus conjuge, nihil mihi prius audi- occulte quidem facta, nefario sa tum, hoc verò accepì ab artificibus desiderari, quòd in effingenda Virgine Matre, cum puerulo Jesu, unam

(15) Seleniana Augustalia, pag. 309.

suam uxorem, quæ tamen mit. gantis et formæ et vultis fuer. inde expresserit, cum catal metriz humani corporis obsosimus suerit. Ego tamen out ipse possedi, et maximo dole in Calvensi busto perdidi, ju Deiparæ, vivis coloribus, j. mani vultus magnitudine dequa elegantius, concinnus e sius excogitari nihil potuit, i magno ære meo redemptam w. Le docteur ne réfute pas ce qu. entrepris de réfuter; car ence ait eu une très-belle Sainte faite par Durer, il ne s'ensuit quelques autres portraits de p sainte n'aient eu les défaut à se plaignait, et dont on donccause la fantaisie qu'Albert Durs eue de représenter sa femme! tait rien moins que jolie.

(F) Un.... a... dit que de peintre mourut fort pauvre ravanti a mis cela dans l'a: livres, et a prétendu que la stlité sit tomber ce peintre da infortune. Notre docteur l'arc voici comment (17): Sed et 🕮 egregio exprobrantur, que !: ga constanter pernegat, es. est, quod Fioravanti in mem. bus refert, tam malæ frugis mum fuisse, ut tot operum confe defunctus ex publico effendi. rit, cum mihi probatis document. ostensum, non contemnendam? suppellectilis sortem post se religi Quòd si ex publico ipsi sunus! tum, id virtutis potius pretium. infamiæ notam Sen. populusqu ribergensis prudentiss. haud? voluit.

(G) Il n'employa jamais son; des représentations obscenes.] eut que trop de peintres qui s' nerent cette licence en ce temp mais il ne se conforma jamais si mauvais exemples. Cui auto. scurum est non paucos laudemet rationem vulgi quæsivisse obscar pingendi, dum quæ non nisi och

<sup>(16)</sup> Ibidem, 311. (17) Ibidem. Notes qu'il avail avout sus, citation (13), qu'Albert Durer fulle pauvre en vivant néanmoine avec beand frugalité.

bro vacent, tabulis expressa puunt? hos ne pudicos quisquam t, quorum mens et dextera talia. : molita (18)...? Hoc igitur loco io jure admirabimur Durerum imoniæ et pudoris diligentissicustodem (19).... Nulla spurcinullum dedecus, in ipsius operixtat, refugientibus scilicet talia a castissimi animi cogitationibus. ) Son livre sur les règles de la ure fut imprimé; mais comme il d'un goût difficile contre luie, .... il ne vécut pas assez pour achevée l'édition de cet ouvrage. inuons de citer Joachim Caméracar c'est de lui que Melchior n emprunte tout ce qu'il débite hant Albert Durer. Priusquam lvere omnia et correcta edere, ut erat, posset, morte est ereptus, idá illá quidem et optabili, sed ècto multorum judicio præmatu-Erat autem si quid omnium in viro quod vitii simile videretur, a infinita diligentia et in se quoinquisitrix sæpe parum æqua. ne igitur mors ab incepta editione ris sustulit, quam tamen consumunt amici ex illius præscriptione ). On acheva l'édition après sa rt. Notez que Durer n'avait point ude, et qu'il écrivit en allemand, jue ce qu'on a de lui en latin est version faite par d'autres. Le e dont je viens de parler fut mis latin par Joachim Camérarius, et sour titre: De Symmetrid Parn in rectis formis humanorum corum. Il fut imprimé à Nuremberg, folio, l'an 1532, et à Paris, l'au i7 (21). On en publia une version lienne à Venise, l'an 1591. Les res livres d'Albert Durer sont Intutiones Geometricæ, à Paris chez echel 1532 (22). De urbibus, arcis, castellisque condendis et muendis, à Paris chez le même, 1531 . De varietate figurarum et flexupartium ac gestibus imaginum, à

18) Melch. Adam, in Vitis Philosoph. geran., pag. 67.

(19) Idem, ibid., pag. 69.

(23) Idem, ibidem.

Nuremberg, 1534 (24). On lui vola un écrit qu'il avait fait sur la symétrie des parties du corps des chevaux. Il sut bien d'où venait le coup, mais il aima mieux souffrir son dommage et son chagrin secrètement, que de s'écarter de sa modération et de sa douceur ordinaires, comme il l'eût fallu s'il eût intenté un procès à ces voleurs (25).

(24) Epit. Biblioth. Gesneri, pag. 19. (25) Melch. Adam., in Vitis Philos. germ., pag. 70.

DUREUS ou DURÆUS (JEAN), théologien protestant, Écossais de nation, au XVII<sup>e</sup>. siècle, travailla avec un grand zèle à réunir les luthériens et les calvinistes. La forte passion de s'employer à ce grand œuvre, et l'espérance d'y réussir, l'engagèrent à faire comprendre à ses supérieurs qu'il ferait valoir plus utilement ses talens s'il voyageait par le monde, que s'il demeurait attaché à la conduite d'un seul troupeau. Ils agréèrent ses propositions, et lui permirent de courir de lieu en lieu, pour négocier l'accommodement des églises protestantes, il obtint même l'approbation et la recommandation de l'archevêque de Cantorbéry (a). J'ai dit ailleurs (b), qu'il fut secouru par l'évêque de Kilmore. Il le fut aussi par Joseph Hall, évêque d'Excester, comme il le reconnaît dans la préface de son Prodromus. Il commença par communiquer au public ses projets de réunion (A), et il comparut dans une fameuse assemblée des évangéliques d'Allemagne à Francfort, l'an 1634 (c). Les églises de Transilvanie lui

(a) Voyes le Prodromus Tractatuum Irenicorum Joh, Durzi, pag. 122.

(b) Voyez l'article BEDELL, remarque (D).

(c) Prodromus Truct. Irenicor., pag. 111.

<sup>20)</sup> Melch. Adam., in Vitis Philosoph. gern., pag. 70, ex præfat Joach. Camerarii, librum de Symmetria partium.

<sup>21)</sup> Epitome Biblioth. Gesner, pag. 19.

<sup>(22)</sup> Gesner, in Biblioth., folio 17 verso.

envoyèrent en la même année leurs avis et leurs conseils (d). Il négocia ensuite avec les théologiens de Suède et de Danemarck; il se tourna de tous les côtés, il consulta les académies, il fit courir leurs réponses, et il ne se sentait point rebuté encore par l'inutilité de ses peines, l'an 1661 (B); mais enfin il se trouva rebuté l'an 1674; et comme il n'espéra plus de procurer le bien de l'église par les moyens qu'il avait tentés jusque-là, il fit de nouvelle batteries, il recourut à un autre expédient; ce fut de travailler à une nouvelle explication de l'Apocalypse (C), comme à une méthode sûre de réunir tous les chrétiens. Il jouissait alors d'une très-douce retraite au pays de Hesse (D). Je ne sais point en quelle année il mourut. Quelques-uns l'ont confondu avec le jésuite Jean Duræus (E). On crut que les luthériens le regarderaient de moins bon œil, quand on apprit que le parti des épiscopaux commençait à décliner en Angleterre (F). On verra son voyage de Metz, et quelques autres particularités dans l'articie Ferri (e).

La lettre, qu'il écrivit à Pierre du Moulin touchant l'état des églises d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, sous Cromwel, fut imprimée avec quelques autres pièces, à Londres l'an 1658, in12, par les soins de Louis du Moulin. Elle est assez curieuse, et fait voir qu'il n'était pas en-

nemi des indépendans.

(d) Prodr. Tract. Irenicor., pag. 50 et seq. (e) Aux remarques (E) et (F).

trouve dans le Catalogue de la hiblic théque d'Oxford, son Aliquot theologorum Gallice et trium ecclesice Anglicance episcoporum (sc. Davenanti Mortoni et Halli), sententia de pacrationibus inter evangelices usurpandis, imprimé l'an 1634. Je ne puri point des traités qui ont suivi celui là: comme, hypomnemata de studi pacis ecclesiastice, à Amsterdam 1636. Informatio de eis que in studi ecclesiastice concordice inter evange licos prosequendo agitare institu Durceus erga ecolesiarum danicarun theologos.

theologos. (B) Il ne se sentait point rebut encore par l'inutilité de ses peim l'an 1661.] Voyez le livre qu'il publi å Amsterdam cette année-là, et qu est intitulé Johannie Duræi Irenico rum Tractatuum Prodromus, in qu præliminares continentur tractatu de 1º. pacis ecclesiastica remoris medio tollendis; 2°. concordiæ evan geliese fundamentis sufficienter jas tis; 3°. reconciliationis religiosa pro curande argumentis et mediis; 4 methodo investigatoria ad controver sias omnes "sine contradicendi studi et præjudicio pacifisè decidende Qui præmittuntur collectorum inte protestantes consiliorum pacificorus harmonia, propodiem Deo permit tente adornandæ et in lucem edenda La préface de ce livre est datée d'Am sterdam, le 1er. d'oetobre 1661. Il rend raison des livres qu'il prometta au public, et il y propose les expe diens qu'il juge les plus capables d faire réussir son dessein. Il assure qu le premier article, dont on était con venu dans les préliminaires de cett paix à veuir, est que l'affaire ne pas serait point par la dispute scolasti que. Il était fort important de conve nir de cela, car la voie de la disput ne pourrait servir qu'à fomenter l'o pinititreté des parties, qu'à eloigne de plus en plus la conclusion. Durés en ce temps-la paraissait aussi prévi nu que jamais de l'espérance de réul sir; et en partant pour l'Allemagne il demanda aux théologiens d'Ulr<sup>ect</sup> un témoignage authentique de leui bonnes intentions, après leur avoi communiqué l'état où il avait m l'affaire auprès du roi de la Grande Bretagne, et auprès de l'électeur Brandebourg; et ce qui s'était passe

<sup>(</sup>A) Il commença par communiquer au public ses projets de réunion. ] Je

de Hesse, et les mesures qu'on actuellement à Genève, à Heiget à Metz. Il souhaita d'avoir te des théologiens d'Utrecht le montrer aux Allemands : il t, et le publia à la fin de son

onius. [l recourut à un autre expéce fut de travailler à une nouexplication de l'Apocalypse.] lia en français un petit livre 74, et l'intitula : Touchant l'innce de l'Apocalypse par l'Apse même. Comme toute l' Ecriainte doit être entendue raison*vent.* Il déclare dans l'épître déire (1), qu'il n'a rien à se reproencore qu'il abandonne la négos pacifique qui a été continuée ant d'années avec les minisuthériens: il insinue clairement ne l'abandonne que par force, -dire que parce qu'on ne vouus l'écouter, ni avoir commerce ui sur ce sujet. Ayant acheve, (2), envers tous les intéressés, le l qu'on peut attendre de moi, e d'un solliciteur des conseils éliques; je n'ai rien à faire dage avec les particuliers chefs de ė-la, depuis qu'ils me semblent pris une résolution de se taire ennoi, quoiqu'on poursuit toujours menter l'animosité accoutumée sprit du vulgaire.. Mais puisque tenant je me sens obligé à faire in à cette procédure, parce qu'on eut plus entretenir aucune comcation avec moi touchant les proons qui ont été légitimement ofs a tous, et sont sans exception onque : puis, (dis-je), que pour auses je suis forcé de désister de oursuite, (car je ne dois presser par importunité; ce qui ne se vas volontairement en conscience pas de Dieu) j'ai pris une réson plus générale (3). Il est bon de son aveu touchant l'inutilité de oyages et de ses fatigues. « Mainnant me voyant arrivé à ce point, ii jugé à propos de considérer le uit qui est revenu au public, ou à vi-même après tant de peines. uand donc je contemple le public,

" je vois que Dieu ne permet point que le fruit de cette semence soit » cueilli ou paraisse, devant que le » temps de la moisson soit venu. Et » quand je fais réflexion sur moi-mê-» me, le fruit principal qui m'est » revenu de mon travail tant au de-» hors qu'en dedans est ceci : Qu'au » dehors je vois la misère des chré-» tiens, qu'elle est beaucoup plus » grande que des païens et des autres » nations; je vois la cause de cette » misère, je vois le défaut du remè-» de, et je vois la cause de ce défaut : » c'est ici le sommaire de ce que j'ai » profilé par mon travail au dehors. » Et en dedans je n'ai autre profit » que le temoignage de ma conscience » qui me console (4). » N'allez pas vous imaginer qu'après cet aveu il va prendre la résolution de se tenir en repos, car au contraire il s'engagea à une entreprise beaucoup plus vaste. Il n'a pu venir à bout de mettre d'accord les réformés et les luthériens, et il ne laisse pas d'entreprendre de réunir toutes les sectes chrétiennes. Mon entreprise nouvelle, dit-il (5), ne diffère en rien de la précédente quant à la substance de l'œuvre évangélique, mais seulement quant à la latitude de l'application de mon travail, et quant à la méthode de l'insinuer à la conscience de ceux auxquels je m'adresse; car je ne veux plus limiter mon application aux protestans seuls, mais ma visée s'étend à comprendre tous les chrétiens, divisés en factions contre le but de la vocation céleste, qui nous est proposée en l'Evangile et attestée en l'Écriture Sainte. Mais la méthode qu'il veut tenir est-elle capable de faire espérer de grands succès? Rien moins que cela, et cependant il s'en promet des

(D) Il jouissait d'une très-douce retraite au pays de Hesse.] Madame la landgrave lledwige Sophie, qui avait la régence du pays, avait assigné à Duréus un quartier fort commode, avec l'entretien d'une table bien fournie, et lui avait donné la

merveilles (6). C'est de quoi nous par-

Ce livre est dédié à madame la lande de Hesse.

Duréus, Epit. dédicat., pag. 3 et 4. ) La même, pag. 7 et 8.

<sup>(4)</sup> Duréus, Épître dédicatoire, pag. 4 et 5.

<sup>(5)</sup> La même, préface, pag. 17.

<sup>(6)</sup> Quidlibet impotens sperare. Horat., od. XXXVII libri I.

<sup>(7)</sup> Dans la remarque (F) de l'article FEREL.

poste libre pour l'adresse de ses pa- nid huc, à suis in Britanniam revoluets. Il l'en remercie dans l'épître catus. Quid promoverit, ex litterid dédicatoire du livre dont j'ai parlé. ejus intelliges, quas ad te ut mitte

(E) Quelques - uns l'ont confondu avec le jésuite Jean Duræus.] Ce jésuite était Écossais, et sit un livre contre la réponse de Witaker aux dix Raisons de Campien. Ce livre sut imprimé à Paris, l'an 1581, et à Ingolstad, l'an 1585 (8). Le Catalogue de la bibliothéque d'Oxford l'attribue à Duræus le pacificateur. M. Baillet a cru que Duræus l'adversaire de Witaker était protestant (9).

(F) On crut que les luthériens le regarderaient de moins bon œil, quand on apprit que le parti des épiscopaux déclinait en Angleterre. ] C'est ce que Vossius écrivit à Grotius au mois de janvier 1641. Joannes Duræus jam quasi hebdomas est, quòd è Germa-

(8) Alegambe, Biblioth. societ. Jesu, pag. 237.

(9) Baillet, Jugemens des Savans, tom. III, pag. 136.

nid huc, à suis in Britanniam revocatus. Quid promoverit, ex litteriu ejus intelliges, quas ad te ut mitterem jussit. Plurimum autem metuo ne in irritum cadant, quæcumque hactenùs inter lutheranos egit. Jan decennio, antequàm ille hanc provinciam susciperet, nihil æquè objec tabant lutherani, quam pacificatore, omnes agere hanc causam malo dolo Quamquam verò adventu D. Duræi, non omninò suam opinionem mutaran lutherani: plerique tamen aliquante meliorem de eo sententiam conceperunt, eò quòd missus foret à Clera Anglicano (10). La suite est à la note (11).

(10) Vossius, epist. CCCCI, pag. m. 367. Voyez aussi epist. CCCCV.

(11) Sed quid animi nunc, ad ineundun cum ecclestis gallicis et belgicis, fore putabi mus, ubi cognorint, hoc agi in Britannia, u accusatis, damnatis, ejectis omnibus, quos no longè à se abire, et omninò modestia, et paci amantiores credebant, triumphent soli, quo ipsi Calvinianos, in Anglia autem puritano nuncupant? Idem, ibid.

## Ε.

ÉBED-JÉSU. Cherchez Hé- son associé (c). M. Claude s'es servi de cette dissamation pou

ECCHELLENSIS\*(ABRAHAM), savant maronite dont M. le Jai se servit pour sa Bible polyglotte (a). Gabriel Sionita (b) du même pays que lui l'avait attiré à Paris, afin de le faire son compagnon d'œuvre dans l'édition de cette Bible (A). Ils se brouillèrent de telle sorte que leur querelle fit un éclat scandaleux: Gabriel Sionita porta ses plaintes au parlement, et diffama cruellemeut

\* La Biographie universelle, tom. XII, même ville, et il y mourut a page 457, contient un article curieux sur mois de juillet 1664 (e). Consu Ecchellensis; il est de seu Jourdain.

(a) Cela montre qu'il a vécu au XVII°. siè-

(b) M. de Breves, ambassadeur à la Porte, l'avait amené en France l'an 1614. Gassend., in Vità Peireskii, lib. III, pag. m. 281. son associé (c). M. Claude s'es servi de cette diffamation pou décréditer le témoignage d'Ec chellensis, allégué par M. Ar nauld (B). Ceux qui répondiren à M. Claude ne tirèrent poin d'affaire le maronite diffamé (C) La congrégation de propagand fide l'agrégea, environ l'an 1636 à ceux qu'elle faisait travaille à une version de l'Écriture e arabe (d). Elle le rappela d'France, et il travailla à cett version à Rome l'an 1652. publia quelque chose dans même ville, et il y mourut a mois de juillet 1664 (e). Consu

(c) Voyez la remarque (A), citation (2) (d) L'abbé Nazari, dans son Giornale Letterati du 29 de janvier 1672.

(e) Nazari, ibidem.

le Supplément de Moréri (f), l'on trouve un article bien cu-

ux sur ce personnage. Pendant qu'il était à Rome ·fesseur aux langues orienta-, il fut choisi par le grand-Ferdinand II, pour traduire rabe en latin, le Ve., le VI. le VII<sup>e</sup>. livre des Coniques pollonius. Il fut aidé dans te version par Jean Alfonse relli (D), fameux mathématin, qui y ajouta des commenres. Tout cela fut imprimé à rence avec le livre d'Archiede, de Assumptis (g), l'an 51, *in-folio*. La préface connt quelques faits (E), qui seent le meilleur morceau de : article, si je les pouvais étaavec leurs principales cirnstances. Je parlerai de la erelle qui s'éleva entre M. de avigny et Abraham Ecchellen-, et l'on verra là un exemple n sensible du désordre que fautes d'impression peuvent iser, et du chagrin insuppor-

f) Sous Abraham Ecchellensis.
7) Traduit aussi d'arabe en fatin par hellensis.

sle qu'elles donnent à un au-

ır (F).

A) Gabriel Sionita l'avait attiré à ris, afin de le faire son compagnon uvre dans l'édition de la Bible yglotte de M. le Jai. ] Ceci ne s'acde pas avec ce que l'on débite dans supplément de Moréri : je ne saus qu'y faire; j'ai un bon garant, ne fais que suivre M. Simon, et . d'autant plus de droit de me fier on témoignage, qu'il l'a destiné à iver l'honneur de notre Ecchellendans une affaire de grand éclat. out le monde sait que la dispute de Arnauld et de M. Claude passait ur une très-grande assaire. M. Simon entra pour combattre M. Claude, ichant l'opinion des Grecs; il eut

besoin qu'Ecchellensis fût honnête homme, et que Gabriel Sionita sût un calomniateur. Or voici l'une de ses preuves quant au dernier fait. Gabriel fit venir Ecchellensis à Paris, et le reconnut pour son confrère : il ne le reconnaissait donc pas pour l'auteur de toutes les friponneries dont il l'accusa depuis (1). Chacun voit que M. Simon n'eût pas allégué un fait incertain, lorsqu'il voulait tirer un si grand usage contre M. Claude de ce qu'il lui répondait; pouvait-il croire que M. Claude se payerait d'un fait douteux? J'ai donc raison de croire que ce qu'il débite est préférable à ces paroles du continuateur de Moréri: Monsieur le Jai, qui faisait travailler à la grande Bible, s'étant brouillé avec Gabriel Sionita maronite, fit venir de Rome Abraham Ecchellensis. C'est assez nous faire entendre que ces deux maronites ne furent point compagnons d'œuvre pour l'édition de la Polyglotte de M. le Jay, et néaumoins M. Simon assure tout le contraire. Gabriel Sionita adversus Abrahamum Ecchellensem supremæ Curiæ parisiensi libellum quendam supplicem obtulerat, in quo gravissime de Abrahamo, qui ei Socius in editione Bibliorum Parisiensium adjunctus fuerat, conqueritur (2). M. Nicolle l'assure aussi, comme on le verra ci-dessous.

(B) M. Claude s'est servi de cette diffamation pour décréditer le témoignage d'Ecchellensis, allégué par M. Arnauld. ] Ce que M. Arnauld avait allégué touchant la foi des Melchites était tiré des notes de notre Ecchellensis sur le catalogue des livres chaldéens faits par Hébedjésu. Voici ce qu'on lui répond. « Le témoignage » d'Abraham Ecchellensis n'est digne » d'aucune foi, et je m'en rapporte à » Gabriel Sionita, son compatriote. » qui l'a dépeint comme un ignorant, » un brouillon, un fripon, un men-» teur, un imposteur, et un fourbe. » Ces deux hommes avaient l'un et

<sup>(1)</sup> Si impostor erat Abraham cur Gabriel antequam lis inter eos mota suisset, eum fratris nomine compellavit? Si hæc vera sunt, quæ de Abrahamo Gabriel affirmavit, huno impostorem potius esse existimaverim, cum ille ipsius nogatu et accencitu Parisios venerit. Richardus Simon, in Fide Ecclesiæ Ocient, pag. 198.

» l'autre étudié dans le séminaire des » maronites à Rome, et ils s'étaient » l'un et l'autre absolument attachés n aux intérêts de l'église romaine; » mais s'étant brouillés sar le sujet » d'une édition de la Bible en syria-» que, Gábriel se crut obligé de dire ο à Λbraham ses vérités, et de les faire » connaître au public. Il lui adressa » pour cet esset un écrit qu'il appelle, » Commonitorium Apologeticum, où » il le représente de la manière que » je viens de rapporter. Il lui repro-» che d'avoir mis en division tout le » séminaire de Rome, d'avoir trahi » le pâtriarche des maronites, d'avoir » trompé le prince Fachraddin, d'a-» voir fourbé le duc de Florence, » d'avoir été banni de son pays, d'a-» voir été emprisonné à Florence » pour ses crimes, et enfin il le me-» nace, pour sa dernière confusion » de faire imprimer des lettres qu'il » a reçues du mont Liban, de Rome » et de Florence, touchant sa vie. En » voilà, ce me semble, assez pour » pouvoir révoquer en doute la sincé-» rité d'un homme (3).

(C) Ceux qui répondirent à M. Claude ne tirèrent point d'affaire le maronite diffamér ] M. Simon demeure d'accord que Sionita et Ecchellensis se brouillérent, pour avoir eu trop en vue la bourse de M. le Jai: Ita fit, ut dum quisque nuntmis D. le Jai, cujus sumptibus Polyglotta illa Biblia in vulgus edita sunt, inhiat, illi pacem diù tenere non potuerint. Ce n'est pas un trop bon préparatif à l'apologie d'un homme. Un coupeur de bourse en peut bien attirer un autre dans un lieu où il observe que la moisson est très - grande; mais dans la suite il peut souhaiter d'être seul, s'il se trouve incommodé du partage du butin. Ainsi la preuve que j'ai rapportée dans la remarque précédente n'est pas bien forte; car puisque M. Simon avoue que ces deux Maronites étaient des escrocs, rien n'empêche que Sionita n'ait fait venir à Paris l'autre, encore qu'il le connût pour un fripon. De sorte qu'au lieu de justifier Ecchellensis, on ne fait que noircir son camarade. Le bon témoignage, qui fut rendu à Ecchellensis

(3) Claude, Réponse à la Perpétuité de la Foi désendue, liv. II, pag. m. 30 du IIe. tome in-8".

par le père Morin (4), ne sert de rien contre M. Claude; car le père Morin ne garantit pas le temps dont Sionita avait parlé; il se contente de dire qu'Ecchellensis avait parn honnête et très-laborieux pendant son séjour de Paris; mais ce n'était pas sur ce temps là que l'accusateur faisait tomber les friponneries de son confrère. Voyons si un autre antagoniste de M. Claude a mieux défendu le parti de l'accusé.

Voici ses paroles : « Il n'y a pas plus » de bon sens dans le mépris que M. » Claude fait des passages qui sont » cités par Ekellensis, sous prétexte que Gabriel Sionita, dont il était » associé à la correction de la Bible » polyglotte imprimée à Paris, s'é-» tant brouillé avec lui, l'a chargé de » diverses injures qui n'ont nul rap-» port avec la falsification des passa-» ges. Il ne sied pas bien à M. Claude » de se rendré juge du différent de » ces deux maronites, et encore moins » de se rendre partie contre Ekellen-» sis sur le seul témoignage de son ad-» versaire. Mais, quoi qu'il en soit, » tous ces reproches personnels ne lui donnent aucun droit de rejeter les » passages qui sont cités dans les li-» vres de cet auteur, parce qu'ils ne w rendent point croyable que citant » comme il fait, les livres dont i » les a pris , qui sont pour la plupar! » dans la bibliothéque vaticane, il ai » eu la hardiesse de les inventer i » plaisir (5). » Il n'y a rien de plu vague qu'une telle justification, e puisqu'on ne renvoie pas les lecteur aux reponses d'Ecchellensis, mais qu'oi se contente de dire qu'il faut demeu rer neutre dans celte querelle, il y bien de l'apparence que cet homm ne répondit rien, ou qu'il répondi très-mal. Ce que l'écrivain jansénist prend pour son pis aller est meilleu que tout le reste ; car après tout, il a des circonstances où l'on peut croir

<sup>(4)</sup> Multa silentio præterire visum est, quin commendationem Abrahami proferri possenatque imprimis epistolam, qua doctissimu Joannes Morinus amplissimum cardinale Franciscum Barbarinum, de illius probitate vigilius assiduis, et labore indefesso quand Parisiis commoratus est, certiorem facut. Rehardus Simon, in Fide ecclesia Orient., pa 198.

<sup>(5)</sup> Réponse générale au nouveau livre : M. Chiade, liv. I, chap. XIII, pag. 21 On attribue cette Réponse à M. Nicolle,

malhonnête homme n'oserait

ollonius par Jean-Alfonse Bo-Cela était fort nécessaire, car qui devait traduire n'entendait. Les mathématiques (6), et ainsi, ue habileté qu'il eût dans la lanrabe, il eût bronché à chaque D'autre côté Borelli ignorait abnent cette langue (7), mais il enit la matière du manuscrit, et le moyen des figures géométriil devinait le vrai sens d'Apollo-

pour peu que le traducteur lui quât quelques mots. Porrò quod in re magis mirandum est, c'est moignage que rend Ecchellensis rand génie de Borelli, nec silen-rates eundum, ea erat viro illidocno singularis ingenii perspicaciut sæpè in abstrusis quibusdam, non ex integris, inquam, præis, sed ex unica dictione totam ionem indè colligeret, non sensu, cotidem penè verbis, ac si arabizeret verba, et linguæ veteranus

professor (8).

E) Sa préface.... des Coni-; d'Apollonius contient quelques . Il nous apprend qu'il reçut e bienfaits du grand duc Ferdid II, non-seulement lorsqu'en ne prospérité il résidait à sa cour, le titre de député de l'émir hraddin , mais aussi après la ruine ses affaires. Voyons comment il prime: Memist profecto, nec ex no meo excidet , imo clavo fixum ali manet, quanta in me contulit znus Ferdinandus secuņļus ornaıta, quanta in me usus est liberate et beneficentia; non tantum n fortuna mihi arridebat, non soi dum res succedebat prospere, ı modò dum ad illum ab amiro chraddino missus singulari feliite fruebar, sed etiam in naufragio, acturd illa barbarica, in Carrelliconjuratione et proditione, in adsissimd fortund (9).

6) Versabatur (difficultas) circa discipline abulorum intelligentiam et notiomum quaignari eramus, et penitus jejuni. Ecchelsis, prof. ad Apollon. Conica.

7) Licet Arabici idiomatis sim prorsus arus. Jo. Alphonsus Borellus, praf. ad Apol-

8) Ecchell., praf. ad Apollon. Comen.

3) Idem , ibidem.

(F) Voici un exemple... du désordre que les fautes d'impression peuvent causer, et du chagrin... qu'elles donnent à un auteur. | « On sait que » M. de Flavigny écrivit deux lettres » contre ce magnifique ouvrage de la » Bible en sept langues de M. le Jai. » Un habile maronite, professeur royal » en langue syriaque et arabe, nommé » Abraham Ecchellensis, venu de Ro-» me à Paris, avait eu quelque part à cette Bible. C'était lui qui avait donné le texte arabe et syriaque du » livre de Ruth, avec la version lati-» ne. M. de Flavigny écrivit l'année » 1647 sa troisième lettre contre Ec-» chellensis et son livre de Ruth, » pretendant qu'il était rempli de fautes. Au milieu de la seconde » page du premier feuillet il mit ces passages seuls, qui sont tirés du VII<sup>e</sup>. chapitre de saint Matthieu. Au » vers. 3. Quid vides festucam in » oculo fratris tui, et trabem in oculo » tuo non vides? Au vers. 5. Ejice » primùm trabem de oculo tuo, et » tunc videbis ejicere festucam de » ooulo fratris tui. Il voplait faire en-» tendre à Ecchellensis par ces paro-» les , qu'ayant laissé beaucoup de » fautes dans le livre de Ruth, il re-» prochait mal à propos à son con-» frère maronite Gabriel Sionita, pro-» fesseur royal comme lui, d'en avoir » laissé quelques-unes daus les livres » arabes et syriaques qu'il avait fait » imprimer dans la Bible de M. le Jai. Le maronite, se trouvant obligé de » répondre , commença par accuser » le docteur d'un crime énorme commis sur ce passage; d'avoir voulu par une impiété sans exemple cor-» riger le texte sacré de l'Evangile, et » en retrancher un mot honnête pour » donner place à un autre qui ne » l'était point. Il exagère ce prétendu » crime d'un style piquant et outra-» geant. Voici comme il s'y prend » dans sa première lettre, qu'il » intitule, Epistola Apologetica » prima, imprimée in-8°, en l'année » 1647, page 11: Ad primum quòd » attinet, tua judaïca modestia ac » pietas, humanissime Flavignane, » summoperè elucescit, ut alia cæte-» ra loca omittam, ex iis verbis quæ » in me retulisti ex cap. 7 divi Mat-» thæi, v. 3 et v. 5 quomodo autem » sacro sancti evangelii verba depra» vasti, et illusisti in hoc loco, ac » sacra immiscuisti profanis, ne ex-» pectes à me ut illa secundum sa-» crilegam emendationem tuam hic » referam, solum enim meminisse ani-» mus horret, luctuque refugit. ()uam-» obrem non in meis, sed in tuis » scriptis id legatur: O acerrinium » hebraïcæ veritatis propugnatorem! » hebraïcus textus, ubi verbum ali-» quod inhonestum occurrit, honestis » velat verbis : Tu verò hebraïcæ lin-» guæ professor, illiusque textus imn portune ad stomachum usque de-» Jensor ac rabula, sacrosancti evan-» gelii sacrosancta verba impietate » inauditá turpas, fædas, et spurcè » illis abuteris. Ex quo liquidò ap-🛪 paret, quos mirabiles progressus in » pietate et lectione sacrarum scrip-» turarum, quas crepas semper, fe-» ceris. Ex verbis tuis, Flavignane, » quisnam sis optimė cognoscimus, s, quia qualis homo est, talis etiam » ėjus oratio, orationi autem facta » simillima factis vita, ut ex Socra-» te refert Cicero, lib. 5. Quæst. Tus-» cul. et le reste, qui va jusqu'a six » pages. Voilà de grands mots. Voilà » une accusation atroce. Voilà bien » du bruit qu'on fait, et bien des in-» jures qu'on dit à un docteur. C'est » une impiété qu'on lui attribue, c'est » un sacrilége dont on l'accuse, c'est » un soupçon qu'on fait naître contre » ses mœurs. Qui croirait que ces re-» proches si sanglans ne sont fon-» dés que sur une faute d'impression » (10)? » M. Chevillier, qui me fournit ce long passage, explique en quoi consistait cette faute, et comment elle avait été commise par l'imprimeur, depuis que M. de Flavigny eut revu la dernière épreuve. Le mal vint de ce que la première lettre du mot oculo s'échappa fortuitement des formes quand l'imprimeur toucha à une ligne mal dressée. M. de Flavigny apprenant ce qu'Abraham Ecchellensis lui reprochait ne pouvait trouver la faute dans son imprimé: il fallut que son ami M. d'Auvergne, professeur royal en arabe, la lui montrat de son doigt, avant qu'il la reconnût. Il écrivit aussitôt sa quatrième lettre.... il jura publiquement son innocence

(10) Chevillier, Origine de l'imprimerie de Paris, II. partie, chap. V, pag. 109 et suiv.

en termes de l'Écriture....(11)
qu'il fallait que la fièvre chau
fait perdre l'esprit à l'impri
et qu'il fut devenu frénétique q
imprima le mot avec cette fau
Sa colère n'était pas tout-u-fai
te (13) trente ans après l'imp
de sa lettre.

(11) Là même, pag. 171.

(12) Là même, pag. 172.

(13) La méme.

ÉDOUARD IV, roi di terre, se nommait comte Marche lorsqu'il monta trône, l'an 1461. Il était s duc d'Yorck, qui avait !! détrôner Henri VI, et q serait venu à bout si un n ménagement pour les app ces u'eût arrêté les effets ambition (a). Son fils ner geant rien fut plus heureu il ne s'amusa point à 🧸 conférer le titre de protes il alla tout droit à la m et l'emporta brusquement, que Henri VI fût plein d Il marcha peu après on! prince, et gagna sur lum toire signalée proche d'I et le contraignit de se saul Ecosse avec Marguerite di sa femme, princesse de coup de cœur, et plus l que son époux à relever le vaincu (b). Elle passa en ! pour y demander du se et n'obtint que peu de Néanmoins, des quelle n tournée à Barwick, elle a bia assez de soldats pout un petit corps d'armée, el avec son mari dans le con Northumberland, jusque vers Durham. Elle

(a) Voyez la remarque (A).
(b) D'Orléans, Révolutions d'Anglom. II, pag. 285, édit. de Paris, t

ite par des renforts considé- Édouard, qui lui fit trancher la nettre sur le trône Henri VI. s'en fallut peu qu'ils n'exécusent cette entreprise; car ils leverent Edouard dans son mp(g): mais comme il trouva moyen de s'évader du lieu où aient eu de se rendre maitres sa personne. Le général de

les; mais tout cela fut défait tête. Cette disgrâce les obligea à les troupes d'Edouard, l'an passer en France, pour solliciter i3 (c). Elle et son époux fu- le secours qu'ils se promettaient t contraints encore une fois de Louis XI (h). Ils y furent fort se sauver en Ecosse (d). Les bien reçus : Marguerited'Anjou, ncipaux de leurs partisans pé- femme du roi prisonnier, joient ou dans le combat, ou gnit ses intrigues aux leurs; le · le dernier supplice. La seule prince de Galles, son fils, épousa e d'Yorck en vit périr vingt- la seconde fille du comte; ce q sur l'échafaud (e). La déso- mariage fut ménagé par Louis on de ce parti fut beaucoup XI comme une chose qui fortis grande (B), après que le roi fierait notablement la faction: nri, qui se déguisant avait osé elle se fortifiait d'un autre côté ourner en Angleterre, eut en Angleterre; les amis du comte mené à Londres les jambes y préparaient toutes choses pour es sous le ventre de son cheval détrôner Edouard qui, bien ). On l'enferma dans la Tour. loin d'être sur ses gardes, combonne fortune d'Edouard se me le duc de Bourgogne son nentit quelque temps après: il beau-frère l'y exhortait, ne percontenta en plusieurs maniè- dait ni un jour de chasse, ni le comte de Warwick, qui une des parties de plaisir qu'il sit été le principal instrument faisait souvent avec les dames la dégradation de Henri VI (C). (i). Le comte débarqua heureuse maria désavantageusement sement à Darmouth les troupes ), et se fit haïr des Anglais par que le roi de France lui prêta, te mésalliance. Ce comte, et fut bientôt joint par beaucoup ant attiré dans sa faction le d'Anglais. Édouard marcha conc de Clarence, frère d'É- lui avec une belle armée; il se uard, lui donna sa fille en disposait à mettre ses troupes en rriage, et projeta avec lui de bataille, lorsqu'il appfit que le marquis de Montaigu, en qui il s'était sié jusque-là, avait crié le premier, vive le roi Henri, et que, d'autres y ayant répondu, le mal s'était successivement communiqué à tous les quartiers, le gardait, ils ne purent tirer et que partout on entendait crier, cun avantage du bonheur qu'ils vive le roi Henri (k). « Il déli-» béra avec ses amis du parti » qu'il avait à prendre : les chotroupes fut battu par » ses parurent si désespérées, » qu'on n'en trouva point de

» meilleur que celui..... de

<sup>(</sup>c) Là même, pag. 292. (d) Là même, pag. 294.

<sup>(</sup>e) Là même.

<sup>(</sup>f) Là même, pag. 296.

<sup>(</sup>g) Là même, pag. 312, à l'ann.

<sup>(</sup>h) Là méme, pag. 316.

<sup>(</sup>i) Là méme, pag. 319. (k) Là-même, pag. 323.

> passer la mer, et d'aller cher- tinssent seulement trois » cher du secours chez les étran- et qu'il les assurait du se » gers, pendant que les servi- Édouard ne se fut pas p teurs du roi lui prépareraient présenté qu'il trouva tou le retour (1). » Il s'embarqua portes ouvertes (t). Les fen en effet, et fit voile vers la Flan- servirent beaucoup (E). I dre: quelques pirates (m), grands Henri dans la Tour, sans q ennemis des Anglais, l'attaquèrent, et le poursuivirent jusqu'à Alcmaar (n) où il débarqua (o). Cependant le comte de Warwick mena son armée à Londres, et remit le roi Henri sur le trône (p). On convoqua un parlement, où Edouard fut déclaré traître et usurpateur de la couronne, ses biens confisqués, et les édits portés sous son nom annulés (q). Il ne put obtenir du duc de Bourgogne qu'un petit secours en cachette: il ne laissa pas de s'engager à retourner en Angleterre, se fiant sur les amis qu'il y avait, sur les lettres qu'il en recevait, et plus encore sur le penchant du peuple anglais pour les nouveautés (r). Il débarqua et il s'avança dans le pays sans opposition: il fut joint par le duc de Clarence, qui débaucha autant de soldats qu'il lui fut possible, et qui abandonna le parti du roi sans ménagement. En un mot, quoique le roi fût dans Londres avec un nombre considérable de seigneurs de sa faction, et que le comte de Warwick (s) leur ellt mandé qu'ils

(1) D'Orl., Révol. d'Ang. t., 11, pag. 324.

(m) Comines les appelle Ostretins. (n) Ville de la Hollande septentrionale. (o) D'Orléans, Révolutions d'Anglet.,

tom. II, pag. 327.

sonne s'y opposât, quoique un très-bon prince (F); et cha promptement pour bataille au comte. Il entièrement (u), et le t peu après il gagna une sen victoire sur la reine Marg Il fit mourir quantité de le roi prisonnier fut de a mais la reine son épou épargnée, et on la mit en liberté après quelque de prison (x). Le duc de ( ce s'étant brouillé à la co puni de mort (G). Tant d plices et tant de sang re devaient naturellement dans les esprits beaucoup d ne contre Edouard : néam il régna tranquillement, el l'admiration de ses sujeti ligua avec le duc de Bour contre Louis XI, et jamais être il n'y eut une occasion belle que celle-là de con toute la France; mais il mieux faire la paix, et viv luptueusement. Cette paix teuse à la France à ce égards est excusable quai considère l'état des chose Les deux rois se virent à l' gni en Picardie, et se bien des caresses. Celui de ce pria l'autre de venir se t

som. II, pag. 329. (p) Au mois d'octobre 1470. (9) D'Orléans, Révolutions d'Anglet.,

<sup>(</sup>r) Là même, pag. 333. (s) Des affaires importantes l'avaient appele fort avant au nord du royaume. D'Orléans, Révolut., tom. II, pag. 334.

<sup>(</sup>t) Là même, pag. 335, à 1471.

<sup>(</sup>u) Le 14 d'avril 1471. (x) D'Orléans, Révolutions d'à tem. II , pag. 346.

r la couronne à son fils Édouard d'Édouard IV (Q). furent inutiles; car celui mee , qu'il avait chargé en mount de lui affermir la couronne r la tête, la lui ravit (y). Ce fut duc de Glocester, frère d'Eouard. Il fit mourir le roi douard V, et l'autre fils d'Eouard IV, et déclarer bâtardes urs deux sœurs (N). A son ur, il se vit un concurrent qui tua dans une bataille, et qui empara du royaume. Ce fut enri VII. On ne vit jamais de lus fréquentes ni de plus sanantes révolutions. De ma sounance, dit Philippe de Comies (z), sont morts en ces divions d'Angleterre bien quatreingts hommes de la lignée roya-: d'Angleterre dont une partie ai conneu : des autres m'a esté onté par les Anglois demourans vec le duc de Bourgogne tanlis que j'y estoie. Jamais aussi

avec les dames de Paris, et l'Angleterre n'avait produit plus : été bien fâché d'être pris au de grands hommes qu'en ce it (1). Il craignait beaucoup temps-là, capables de former e les Anglais ne se repentis- et d'exécuter une entreprise imit de l'accord (K). La déclara- portante, courageux, intrigans, n de la guerre contint une rusés au souverain point. Il est ose remarquable; car Édouard ordinairement funeste à un état posa qu'il voulait être roi de d'être fécond de cette manière; ance, afin de faire du bien à et apparemment les révolutions nation (L). Il mourut le 13 n'eussent pas été moins fréquenivril 1483, dans la quaran- tes en ce pays-là au siècle sui--unième année de son âge. vant, si ces grands hommes y relques - uns disent que le eussentlaissé des successeurs (O). agrin de se voir frustré de Mais ceux qui disent qu'on n'a spérance de marier sa fille point vu de pareilles choses dans ec le dauphin (M) fut la cause d'autres pays ignorent l'histoire sa mort. Toutes les précau- (P). Notez que la marine ne fut ons qu'il avait prises pour assu- point en bon état sous le règne

> (Δ) Edouard... ne ménageant rien fut plus heureux. ] Un historien moderne, ayant conduit sa narration jusques au combat où le comte de Pembroc(1), qui tenait pour Henri VI, fut battu, insère cette réflexion : « Ce » fut là qu'on reconnut, parmi beau-» coup de qualités par lesquelles le » comte de la Marche ressemblait au » feu duc son père, la différence de » leur génie. Le duc avait fait com-» me ceux qui s'efforçaient inutile-» ment de démêler le nœud gordien : » il avaitlong-temps disposé les choses » au dénoûment où il ne put parve-» nir. Le comte imita Alexandre, et » coupant tout d'un coup ce nœud fa-» tal, parvint saus circuit à la royauté. » Il ne fut pas plus tôt à Londres, qu'il » sit assembler les prélats, les sei-» gneurs, les principaux bourgeois, et leur exposa vivement l'ancienne pré-» tention de sa maison, l'accord fait » dans le dernier parlement entre le » duc son père et Henri, dont celui-» ci étant infracteur, il soutint que » la couronne était dévolue de plein » droit à l'héritier de celui-là. Il pous-» sa si chaudement l'affaire, qu'il fut » sur-le-champ déclaré roi sous le » nom d'Edouard IV, le troisième » de mars de l'année mil quatre

 $<sup>(\</sup>gamma)$  Là môme, pag. 352.

<sup>(</sup>z) Philippe de Comines, liv. I, chap. VII, ag. m. 41. Voyez aussi liv. III, chap.

<sup>(1)</sup> Il était frère utérin du roi Henri VI.

tendra mieux ce passage, si je rapnagemens du duc d'Yorck. Ce duc s'était mis en tête de supplanter Henri VI; mais il observa la précaution convenable à une telle entreprise. Il y parut tard, et quand il y parut ce fut avec la protestation ordinaire à tous les rebelles de n'en vouloir point au roi, mais aux ministres qui gouvernaient mal le royaume (3). Sa faction fut nommée la Rose blanche: l'autre fut nommée la Rose rouge: elles commencèrent à se faire une guerre ouverte (4) l'an 1454 (5): les deux armées étaient en présence à dix milles de Londres, quand le roi fit demander au duc ce qu'il prétendait, et pourquoi il était en armes. Le duc, qui avait intérét de cacher ses desseins à ses troupes, répondit que ses intentions n'étaient point d'attaquer le roi, mais d'éloigner de lui un mauvais ministre qui abusait de son autorité (6), et pour montrer qu'il disait vrai, il promit de licencier son armée, pourvu qu'on mît en prison ce mauvais ministre (7). On le prit au mot, et il se trouva bien attrapé; car il n'osa se dédire. Quelque temps après il profita de la conjoncture d'une maladie du roi pour faire arrêter le duc de Sommerset chez la reine même; mais la crainte qu'il eut qu'on ne pénétrat plus avant qu'il ne voulait dans ses desseins, l'empêcha vraisemblablement de s'abréger par un coup violent le chemin des formalités qu'il saudrait garder dans un parlement pour faire périr son adversaire, et par-là il fut encore une fois la dupe de sa politique (8). Le roi guérit, et parla en roi selon la leçon de la reine, ce qui fut cause que l'on élargit Sommerset. Le duc d'Yorck se retira de la cour, leva des

(3) Là mêmb, pag. 253.

(6 D'Orléans, Révolut. d'Angleterre, tom. II, pag. 261.

(7) C'était le duc de Sommerset.

» cent soixante et un (2). » On en- troupes, et les amena vers Londres protestant toujours qu'il n'en voulais porte ce que l'auteur avait dit des mé- pas au monarque, mais à son ministre (9). Il battit l'armée royale, et fil prisonnier le roi. Il se suivit lui-mé. me, et agissant sur son premiei plan...., il affecta plus que jamai des manières respectueuses enver. l'infortuné monarque..., et lui fi faire une entrée dans Londres qu avait tous les dehors d'un triomphe mais qui, à la considérer dans se suites, était une vraie captivité (10) On l'obligea de convoquer un parle ment, qui lui donna trois tuteurs dont le duc d'Yorck fut le premier sous le nom de protecteur du royau me.... Ainsi il ne resta plus à Henr de la royauté que le nom de roi le duc en avait le solide, et n'avai plus qu'un pas à faire pour avoi tout; mais il attendait que la voi: publique l'excitat à faire ce pas déci sif, voulant avoir avec la couronne la gloire d'être forcé de la prendre Il se vit bien loin de son compte (11) car la reine fit un gros parti, qui fi déclarer dans un nouveau parlement » que le prince, ayant l'âge mûr e », l'esprit sain, n'avait pas besoin d » protecteur, qu'ainsi l'assemblée ju » geait à propos de décharger le du » d'Yorck d'un soin superflu, et inju » rieux à la capacité du monarque » entre les mains duquel serait in » cessamment remis le grand sceau » qu'il consierait à celui de ses sujet » qu'il en jugerait le plus capabl » (12). » Après divers événemens, se donna une bataille à Northampto (13): le roi y fut fait prisonnier: ] duc d'Yorck apprit en Irlande ce bo succès, et passa tout aussitôt en Ar gleterre: il fit tellement apercevo qu'il aspirait à la couronne, qu'o n'en douta plus. Il la demanda mên en termes clairs et formels au parle ment (14); mais comme la compagn garda un morne silence après qui eut harangué, il vit bien que ses a faires n'iraient pas où il souhaitai Il voulait être roi, mais il avait da. l'esprit de l'être avec l'agrément.

<sup>(2)</sup> D'Orléans, Histoire des Révolutions d'Angletarre, livre VI, pag. 284 du IIe. tome, à l'année 1461. Je me sers de l'édition de Paris, 16y3, in-4°.

<sup>(4)</sup> Là même, pag. 257. (5) Moreri, dans l'article d'Edouard IV, met le commencement de cette guerre à l'an 1461 : il se trompe.

<sup>(8)</sup> D'Orléans, Révolut. d'Anglet., pag. 264.

<sup>(9)</sup> Là même, pag. 265, à l'ann. 1456. (10 Là même, pag. 266.

<sup>(11)</sup> Là mêine, pag. 267, à l'ann. 1457.

<sup>(12)</sup> Là même, pag. 268.

<sup>(13)</sup> Là même, pag. 276, à l'ann. 2460. (14) Là même, pag. 278.

jets (15). On trouva un tempéit dont les parties se conten-:. Il fut établi que le roi conserla couronne sa vie durant, et e passerait à sa mort au duc 'ck et à ses enfans. La reine ne it point consentir à un traité si ieux au prince de Galles son fils : rma en diligence pour le soutien s droits. Le duc marcha contre mais il fut tué dans la bataille e donna peu de jours après (16). olà comment son ambition le ondit pour avoir été trop raf -. Il ne se contentait pas de la ité de roi ; il voulait de plus r la gloire de se faire prier de er. Il n'osa user de violence pour ire élire : il craignait de là quel-Hétrissure de réputation : et en adant qu'enfin on se servirait des nalités les plus solennelles pour mettre en main le sceptre, il mousans y parvenir. S'il eût fait ce fit son fils, son règne eût été bien z : il perdit le fruit de ses peines, ce qu'il n'employa point toutes forces; le ménagement en ces cholà est presque toujours nuisible. fortune ne hait pas qu'on lui rase ses faveurs (17), elle veut qu'on t bouillant; elle vomit les tièdes ). Res est profectò stulta nequitiæ dus (19). Je me souviens d'une rétion de Mézerai qui n'est pas mause: Comme il est aussi peu de inds crimes poussés jusqu'au bout, -il (20), que de vertus héroïques, : gens (21), en ayant commencé un us nécessité, n'en surent faire un ond qui leur était nécessaire pour uvrir le premier. C'est ainsi que eu réprime le mal : il ne permet int qu'on le pousse à bout, et il pense ordinairement les choses avec le économie qui fait que ceux dont hardiesse n'a point de bornes ont sprit borné, et que ceux qui ont

(15) L'a même, pag. 279.

assez de génie pour connaître tout ce qu'il serait à propos de faire n'ont pas le courage de l'exécuter. C'est par-là que l'innocence opprimée respire, et même qu'elle se dégage assez souvent. Hoc uno modo, judices, sæpè multorum improbitate depressa veritas emergit, et innocentiæ defensio interclusa respirat : quod aut ii, qui ad fraudem callidi sunt, non tantum audent quantum excogitant: aut illi, quorum eminet audacia atque projecta est , à consiliis malitiæ deseruntur : quod si aut confidens astutia, aut callida esset audacia, vix ullo obsisti modo posset (22). L'assemblage d'une extrême audace avec une malignité inventive et ingénieuse serait un torrent à quoi il ne serait pas possible de résister (23); ce serait une foudre qui abattrait tout ce qu'elle frapperait. Aucun trône ne se pourrait soutenir contre des factieux qui auraient ces deux talens. C'est par les crimes que les crimes se maintiennent (24). Je pourrais citer bien d'autres sentences sur ce lieu commun: mais en voilà suffisamment pour aujourd'hui : finissons par dire que le texte de cette remarque demandait que je dounasse un petit détail de la conduite du duc d'Yorck, non pas tant parce que cela fait mieux connaître ce qui appartient à cet article, que parce qu'il s'agissait de montrer que son fils le surpassa dans l'art des révolutions.

(B) La désolation du parti de Henri VI fut beaucoup plus grande. Des qu'on eut appris que Henri VI était en prison, ce qui restait des Lancastres se dispersa dans les contrées voisines. La reine mena sou fils en France. Le comte de Pembroc erra caché et inconnu par l'Angleterre. Edmond, nouveau duc de Sommerset depuis la mort de son frère Henri, se retira en Flandre avec Jean son cadet, et Henri Holland duc d'Excestre. Quoique la duchesse de Bourgogne fut infante de Portugal, petite-fille d'une Lancastre et affectionnée à cette maison, tout parut

(22) Cicer., Orat. pro Cluent., cap. LXV. (23) Vis et nequitia quicquid oppugnant ruit-Phædrus, fab. VII libri II.

(24) Da frena, et omnem prona nequitiam incita.

Per scelera semper sceleribus tutum est iter-Seneca, in Agamema, act. II, scen. I, v. 114.

<sup>(16)</sup> Là même, pag. 281, à l'ann. 1460. (17) Voyes l'article de CRARLES-QUINT, rearque (K) tome V, pag. 70.

<sup>(18)</sup> Fortuna fortes metuit, ignavos premit. meca, in Medea, act. II, vers 159.

<sup>(19)</sup> Seneca, in Agamemnone, act. II, scen.

<sup>(20)</sup> Mézerai, Abrégé chronol., tom. VI, ag. m. 66 , à l'ann. 1591.

<sup>(21)</sup> C'est-à-dire, les seize qui avaient fait wurir le président Brisson.

n'osèrent se déclarer qu'après avoir demeuré long-temps cachés à la suite de cette cour, où à peine trouvaientils de quoi vivre. Philippe de Comines raconte qu'il en vit un mendiant son pain, marchant nu-pieds, et dans un état pitoyable, jusqu'à ce qu'étant reconnu, on lui donna une petite pension, aussi-bien qu'aux deux Sommersets, quand ils se jurent fait connaître (25).

(C) Il mécontenta en plusieurs manières le comte de Warwick, qui avait été le principal instrument de la dégradation de Henri VI.] « Les servi-» ces que les rois ne peuvent reçon-» naître les rendent d'ordinaire in-» grats. Un homme de qui ils ont » beaucoup reçu semble être en droit » de leur demander beaucoup; et » quiconque a droit de tout deman-» der importune lors même qu'il » ne demande rien. Edouard devait » sa couronne au comte de War-» wick: c'était un service au-des-» sas de toute récompense, et lequel » étant joint d'ailleurs à des actions » fort éclatantes, avait attiré à ce » seigneur de grands applaudissemens » des peuples. Le roi en conçut de la » jalousie, et s'imaginant qu'on le com-» parait avec le comte de Warwick » comme Saul avec David, craignit » qu'on ne dit en Angleterre comme » autrefois en Israël: Saül en a tué » mille, et David dix mille (26). » Voilà le premier mécontentement. Ce comte ne fut pas récompensé selon ses mérites (27), et il s'aperçut qu'Edouard le regardait d'un œil jaloux. Cela renferme beaucoup de choses désagréables : car il est impossible qu'un roi qui porte envie à la gloire d'un de ses sujets ne le désoblige en plusieurs manières.

Le second mécoutentement vint de l'ambassade dont ce comte fut chargé, pour traiter le mariage de son maître avec Bonne de Savoie, sœur de la reine de France. Ce mariage fut conclu, et l'on n'attendait plus que le retour d'un ambassadeur que le

(25) D'Orléans, Révolutions d'Anglet., tom. II, pag. 296, 297, & Cann. 1464.

(26) Là môme, liv. VII, pag. 300. (27) Il avait reçu néanmoins du roi Édouard de quoi accrostre son revenu de 80,000 écus de rente. Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. V,

chap. VI, pag. 239.

tellement suspect à ces princes, qu'ils roi de France avait envoyé à Édouard pour lui en faire signer le traité (28) lorsqu'on apprit que le nouveau re d'Angleterre avait épousé la veuv d'un chevalier. « (29) Toute l'Angle » terre vit ce mariage avec une ex trême indignation: mais personn » n'en eut tant de chagrin que l » comte de Warwick, qui ne dout » point que le roi ne l'eût voulu joue: » pour le rendre ridicule à tout » l'Europe, en l'envoyant demande » une grande princesse, pendant qu'i » épousait une demoiselle.... La con » duite d'Edouard envers le comte » quand il fut de retour à Londres » acheva de l'irriter contre lui. C » seigneur avait espéré que son maî » tre se meltrait au moins en devoi d'adoucir son chagrin, ou par d » bonnes paroles ou par de mauvaise » excuses; mais on ne lui parla d » rien, et on le traita avec une hau teur dont un homme moins fie que lui aurait eu peine à s'accom » moder. Pour comble d'outrage, i » apprit que ce monarque debauch a avait tenté la pudeur de sa nièce » d'autres disent de sa sœur, et avai » voulu faire une mastresse dans s » famille (30), pendant qu'il prenai » une femme dans une autre. »

Warwick plein du désir de vengear ce résolut de remettre Henri sur 1 trône, et il exécuta heurousement c projet; et voilà de quelle manière i șe jouait de la couronne : il en priv Henri VI, pour la donner à Edouard et puis il l'ôta à Edouard, pour la re donner à Henri VI: preuve évident qu'il n'écoutait ni les lois, ni 1 justice, mais ses intérêts et sa pas sion. Il est eu assez de crédit pou monter lui-même sur le trône; ma: il crut qu'il y avait plus de gloire faire des rois qu'à régner (31). L caractère de son ambition ne le poi tait pas à régner, mais à gouverne ceux qui régnaient (32). Au reste, o

(29) Là même, pag. 305.

(31) D'Orléans, Révolutions d'Anglet. II, pag. 306; il cite Thomas Morus.

<sup>(28)</sup> D'Oricans, Révolut. d'Anglet., torra. pag. 302.

<sup>(30)</sup> Voisi les paroles de Polydore Virgil. Nec abhorret à veritate Edonardem tentuses ainnt, nescio quid in domo Comitis, quod honestate omnino abesset, cum homo esset en facile puellas oculis alliceret easque deperires

<sup>(32)</sup> Là même, pag. 338.

roit presque jamsis que ceux qui ent sur le trône un usurpateur ssent long-temps de ses bonnes ces. Ce n'est pas-toujours à cause la maxime: on aime la trahison ion pas les trattres; ce n'est pas ours à cause qu'on s'imagine que gens qui ont travaillé à détrôner r premier maître ne se feront pas scrupule de détrôner le second : t principalement à cause que ces s-là se persuadent qu'on ne les réipense pas selon leurs mérites, et in prince qui leur est redevable la souveraineté doit leur accorder t ce qu'ils demandent (33). Il ne le t faire, ni ne le doit. Là-dessus ils lépitent, ils en viennent à des reches, ils se font disgracier. Comntons un peu ces paroles: Les vices que les rois ne peuvent renattre les rendent d'ordinaire inits, etc. (34).

e premier passage que je veux ciest dans les Mémoires du duc de Rochefoucaut (35). « Il était dificile que la reine eut une reconiaissance proportionnée aux grands ervices que M. le prince lui avait endus, et que M. le prince se conînt dans la modestie qu'il devait près avoir si utilement servi; car les lettes de cette nature ne se pouvant ayer, produisent ordinairement le la haine dans l'esprit du souveain, et en même temps inspirent des ensées de domination aux sujets.» de la Châtre me fournit le second sage. Depuis que nous avons des igations extraordinaires à des pernes, il semble que nous redoutions r présence, comme si elles nous invient sans cesse à la reconnaissan-

et blamaient notre ingratitude is le moindre retardement (36). Phise de Comines nous a conservé une 3-bonne pensée de Louis XI, et il la porte au sujet de quelques grands ne s'étaient pas bien trouvés d'ar mis à un trop haut prix les seres qu'ils avaient rendus à leur matil nomme entre autres le comte Warwick: « Advient très-souvent

» que l'on doit beaucoup endurer » d'eux, et qu'on ne s'en peut passer. » Mais les princes, au contraire, sont » d'opinion qu'on est tenu à les bien » servir, et le tiennent bien en leur » dit : et ne désirent qu'à se depes-» cher de ceux qui les rudoient. Encores en ce cas me faut alleguer » nostre maistre en deux choses, qui » une fois me dit, parlant de ceux qui font grand service (et m'en al-» legua son auteur, et de qui il le » tenoit) que avoir trop bien servi perd aucunes fois les gens, et que » le plus souvent les grands services » sont recompensez par grande in-» gratitude : mais qu'il peut aussi bien advenir par le défaut de ceux » qui ont fait lesdits services, qui » trop arrogamment veulent parler » et user de leur bonne fortune, tant » envers leurs maistres, que leurs » compagnons, comme de la mescon-» noissance du prince. Me dit davantage qu'à son advis, pour avoir » biens en cour, c'est plus grand » heur à un homme, quand le prince, qu'il sert, luy a fait quelque » grand bien, à peu de desserte, » pourquoi il luy demeure fort obligé, que ce ne serait s'il luy avait » fait un si grand service que ledit » prince luy en fust très-fort obligé : » et qu'il aime plus naturellement » ceux qui luy sont tenus, qu'il ne » fait ceux à qui il est tenu (37). » Voyons le jugement de Montaigne làdessus: Quand je lus Philippe de Comines, dit-il (38), il y a plusieurs années, très-bon auteur certes, j'y remarquai ce mot pour non-vulgaire: Qu'il se faut bien garder de faire tant de service à son maître, qu'on l'empêche d'en trouver la juste récompense. Je devais louer l'invention, non pas lui. Je la rencontrai en Tacitus, il n'y a pas long-temps: Beneficia eò usque læta sunt, dum videntur exolvi posse; ubi multum antevenere, pro gratit odium redditur (\*). Et Sénéque vigoureusement : Nam

» que cette audace vient d'avoir bien

» servi, et qu'il semble à ceux qui en

» usent, que leurs mérites sont tels

<sup>13)</sup> Voyes tome V, pag. 266, la remarque de l'article Colonna (Pompée).

<sup>34)</sup> Je les ai rapportées au commencement :elle remarque.

<sup>15)</sup> Rochefoucaud, Guerre de Paris.

<sup>6)</sup> La Châtre, Mémoires.

<sup>(37)</sup> Philippe de Comines, liv. III, chap.

dernier, pag. m. 191, 192.
(38) Montaigne, Essais, liv. III, chap.
VIII, pag. m. 280.

<sup>(\*)</sup> Le bienfait est agréable fusques à ces.

qui putat esse turpe uon reddere, non vult esse cui reddat (\*1). Q. Cicero d'un biais plus lâche: Qui se non putat satisfacere, amicus esse nullo modo potest (\*2). Je voudrais que Montagne n'eût point tronqué le passage de Sénèque : il en a ôté le commencement et la fin, et c'étaient des pièces qui portaient coup. Voyez la note (39), et considérez ceci; c'est la suite de ce que Montagne rapporte : Tibi habe quod accepisti , non repeto , non exigo. Profuisse tutum sit: nullum est odium perniciosius quam ex beneficii violati pudore. On pouvait aussi citer la XIXº. lettre de Sénèque, car on y trouve que les bienfaits produisent la haine: Nullum habet majus malum occupatus homo, et bonis suis obsessus, quam quod amicos sibi putat, quibus ipso non est: quòd beneficia sua efficacia judicat ad conciliandos amicos, cum quidam, quò plus debent, magis oderint. Leve æs alienum debitorem facit, grave inimicum (40). Pline le jeune, qui connaissait admirablement tous les lieux communs du panégyrique, n'a pas oublié de remarquer que son héros ne ressemblait point aux autres princes: ils ne croient presque jamais qu'ils aient de l'obligation à quelqu'un; et s'ils le croient, ils n'aiment pas cette personne. Utriusque curd, utriusque vigilantia obstrictus es, Cæsar. Sed in principe rarum ac propè insolitum est, ut se putet obligatum; aut si putet, amet. Debes ergò, Cæsar, et solvis (41).

(D) Il se maria désavantageusement.] « Il était d'une complexion » susceptible de toutes les natures » d'amours : il en avait de vagues et » de sixes, d'enjoués et de sérieux; » attaquant toutes les semmes par un

termes qu'on le puisse reconnaître : quand il les outrepasse de loin, on paie de haine pour gratitude. Tacit., Annal. IV, c. 18.

(\*1) Car cettuy-là qui croid que ce luy seroit honte de manquer à la récompense, voudroit que celuy qui la doit recevoir ne filt point. Senec., Epist. LXXXI.

(\*2) Car quiconque pense ne satisfaire pas à quelqu'un ne peut nullement être son amy. Cicero, in Epist.

(39) Eo perductus est furor, ut periculosissima res sit beneficia in aliquem magna conferre, nam qui putat, etc. Senec., Epist. LXXXI.

(40) Idem, Epist. XIX, pag. m. 200. (41) Plin., in Paneg., cap. LXI.

» esprit de débauche, et s'attach » de temps en temps à quelques par des passions suivies. Celk: eut pour Elisabeth Wodwille. du baron de Rivers et de Jacqu de Luxembourg, qui étant u du duc de Bedford avait éposé » seigneur, fut de ce dernier હા » tère. Il était allé à la chasse » Grafton, demeure du baron, ( » était entré pour rendre une di » à sa femme.... Elle avait u » avec elle, qui étant veuve du! » valier Jean Gray, tué au 🕾 » d'Henri VI, à la seconde bit de Saint-Alban, avait perdo! » partie de son bien dans la com tion de celui de son mari. Lip veuve, voulant profiter d'une » casion si favorable de recourd » qu'on lui avait fait perdre. » adroitement son temps durante » visite pour demander cette grid » roi (42). » Elle l'obtint, et n'e da point au roi celle qu'il lui de dait: Je ne m'estime pas assez, w pondit-elle, pour croire que je pu être reine; mais je ne m'estim! assez peu, pour me résoudre maltresse.Je ne puis aimer 🙉 mari: puisque vous ne le pouveit contentez-vous que je vous hom comme mon roi, et que j'aie pour s toute la reconnaissance que lon d à son bienfaiteur. « Elle achers! » l'enflammer par les remontres qu'elle lui sit pour lui persus » d'étousser la passion qu'il avaits » elle, guand elle le vit tout-i-» hors d'état de profiter de ses lect » Elle le mena si loin par cet arti » qu'il résolut de l'épouser, que » engagement qu'il eût ailleun; » quelque effort que fit pour » détourner la duchesse d'Yorck » mère, laquelle après y avoir! » ployé inutilement les plus [6] » raisons, poussa la chose jus » solliciter une des mattresses du » nommée Elisabeth de Luci, de » clarer que ce prince inconsiani » avait engagé sa foi, et qu'elk » s'était abandonnée à lui qu'en d » séquence de la promesse qu'il » avait faite de l'épouser. La duch » retarda de quelques jours le!

(42) D'Órléans, Révolutions d'Anglet, VII, tom. II, pag. 302, à l'ann. 1465. iage du roi son fils par le bruit de cet engagement, et par la dénonciation qu'elle en alla faire ellemême à l'évêque; mais, le fait bien examiné, on trouva par le témoignage de la personne intéressée, qu'elle s'était laissé séduire par l'espérance, mais non pas par la promesse du mariage. Cet obstacle étant donc levé, et rien n'étant plus capable d'en faire aux volontés d'Édouard sur ce point, il épousa madame Gray avec toutes les solennités et toute la pompe d'une noce royale (43). »

In ne sait pas ce qui serait arrivé, Édouard est eu une semme lorsqu'il rla d'amour à la jeune veuve. Peute n'est-il pas trouvé tant de résisice, et peut être ne témoigna-t-on it de dédain pour la qualité de massse, que parce qu'on le voyait dans

liberté de se choisir une épouse. iomas Morus insinue qu'il y eut de rtifice dans le procédé de la dame: e prêcha lorsque l'auditeur n'en uvait plus profiter. Au fond, une ame de qualité qui a de l'esprit rénd toujours comme fit la dame ay. Cela peut servir et ne saurait ire, car il y a de bons moyens de médier au mai d'un premier rebut, l'on mène loin un homme quelque and qu'il soit, lorsqu'il est bien noureux et garçon, et qu'on sait lui ire entendre que s'il n'aime pour le crement, il ne tiendra jamais rien. 1 a vu ailleurs (44) qu'une maîesse d'Henri VIII le poussa par une se semblable jusques au divorce.

(E) Les femmes le servirent beauup.] « Philippe de Comines dit que trois choses rendirent si facile à ce roi l'entrée de cette grande ville. La première fut le nombre de ses amis, qui s'étaient sauvés dans les églises, regardées encore en ce temps-là comme des asiles inviolables. La seconde fut les grandes dettes qu'Édouard avait contractées dans Londres, chacun étant bien aise de voir son créancier en état de payer. La troisième, furent les bourgeoises qui avaient eu part à ses bonnes grâces, lesquelles lui gagnèrent

b leurs maris (45). b Les paroles de Philippe de Comines sur ce dernier point, sont celles-ci (46): Plusieurs femmes d'estat et riches bourgeoises de la ville, dont autresfois il avoit eu grande privauté et accointance, luy gaignèrent leurs maris et de leurs parens. Voilà un bonheur assez singulier. D'autres rois, et surtout en d'autres pays, auraient perdu leur couronne pour avoir trop caressé les femmes de leurs sujets : en voici un qui la recouvre par cette voie. Donnons la description de sa vie volup-' tueuse : Il avoit ja accoustumé ses aises et ses plaisirs douze ou treize ans, plus que prince qui ait vescu de son temps; car nulle autre chose n'avoit en pensée qu'aux dames et trop plus que de raison, et aux chasses, et à bien traiter sa personne. Quand il alloit en la saison à ces chasses, il faisoit mener plusieurs pavillons pour les dames; et en effet, il y avoit fait grande chere; et aussi il avoit le personnage aussi propice à ce faire qu'homme que jamais je veisse; car il estoit jeune et beau, autant que nul homme qui ait vescu en son temps, je dy à l'heure de cette adversité; car depuis s'est fait fort gras (47).

(F) Il remit Henri VI dans la Tour, sans que personne s'y opposdt, quoique ce filt un très-bon prince. J'ai fait quelque part une observation qu'il me doit être permis de confirmer par des exemples lorsque j'en trouve. Tout auteur a droit de justisier ses sentimens, et de prositer pour cela de tout ce que sa lecture lui peut fournir. J'ai dit (48) que la trop grande faiblesse, ou la trop grande bonté des princes, ont été plus souvent la cause de leur détrônement, que leur trop grande méchanceté. Henri VI, le jouet de la fortune, captif plusieurs fois, massacré enfin dans la prison, était la meilleure âme qui se pût voir. « Il avait toutes les vertus qui font un » homme de bien, mais peu des qua-» lités qui font un grand roi, dont il

<sup>(43)</sup> Là même, pag. 304. Il cite Thomas forus.

<sup>(44)</sup> Dans le texte de l'article Bourn, entre es citations (d) et (e) tome III, pag. 527.

<sup>(45)</sup> D'Orléans, Révolutions d'Anglet., som. II, pag. 335, à l'ann. 1471.

<sup>(46)</sup> Comines, liv. III, chap. VII, pag. m. 164.

<sup>(47)</sup> Comines, ibid., chap. V, pag. 156, à l'ann. 1470.

<sup>(48)</sup> Dans la remarque de l'article ARPEAals, tome Icc., pag. 533.

» ne savait pas même l'art de se » donner les apparences. Ainsi il ne » fut pas plus tôt en cet age, où l'on » commence à montrer ce qu'on est » quand on ne peut feindre ce qu'on » n'est pas, qu'on le reconnut bon, » débonnaire, tempérant, juste, vrai-» ment chrétien; mais mou, facile, » paresseux, faible, n'agissant que » par le mouvement qu'on lui don-» nait, et le recevant par habitude de » ceux qui s'étaient mis une fois en » possession de le lui donner (49). » Peu s'en est fallu qu'on ne l'ait mis au catalogue des saints qu'on invoque. Lisez ce qui suit : Prince de peu de talens et de grandes vertus, fort malheureux selon le monde, fort heureux selon l'Evangile. Il fut méprisé des hommes, qui l'ont regardé comme un esprit faible, imprudent, stupide même et peu sensé; c'est ainsi qu'en parle Comines, injuste contre son ordinaire à la mémoire de ce pieux roi; mais le ciel a relevé sa gloire par des nuracles faits à son tombeau, qui l'ont fait révérer comme un saint. Henri VII domanda sa canonisation: on ne sait ce qui l'emplcha de la poursuivre ou de l'obtenir. Quelques-uns croient que oe monarque, naturellement ménager, craignit les frais de cette cérémonie, chose peu croyable d'un si grand roi; d'autres disent qu'on répondit à Rome qu'il fallait mettre de la différence entre un homme de bien et un saint, raison encore moins vraisemblable, puisque l'église ne connaît point de sainteté plus élevée que celle d'un homme qui sait conserver une vie pure dans la corruption de la cour, et une patience constante parmi de longues adversités. Il y a bien plus d'apparence à ce que d'autres en ont écrit, qu'Henri VII mourut avant qu'on eat fait les informations nécessaires à cette canonisation, a laquelle son successeur ne se trouva ni en mesures, ni en humeur de s'intéresser (50). Si au lieu de tant de vertus chrétiennes, Henri VI avait possédé les qualités d'un guerrier et d'un politique, qui sait mettre tout en œuvre pour se faire craiadre, on ne lui eût pas débauché ses sujets

avec la même facilité. S'il dit aussi mauvais garçon que les d ses rebelles, il les eut réduit devoir, et il serait mort surk On l'a vu abandonné de tout de dans sa capitale : pourque ce qu'on pouvait se plaindre violences? nullement. Pourqu C'est qu'il n'était armé que de tu, sold majestale armatus ressource dans une guerre av de n'avoir de son côté que gnage de sa conscience, d droit. Pour renverser un m qui a su se faire craindre M nefas, il faut un orage ou unu mais pour faire tomber u scrupuleux et débonnaire, a que souiller dessus.

(G) Le duc de Clarence... de mort. Ce fut pour avoir ie, quand il sut que le fre reine aspirait à épouser l'her Bourgogne. La jalousie, !! tion, le dépit, le firent park tant plus indiscrètement, 🕬 casion, qu'il aspirait à ce n et qu'il intriguait pour œu ment avec la duchesse de l gne sa sœur. Sa colère éclats le roi même, dont il tint & discours, disant entre beauch tres choses injurieuses a a qu'il n'était pas fils du dui! qu'il avait usurpé le trônt bonne foi sur Menri, qui, " traité solennel et autorise par lement, en devait demeureren sion durant sa vie. La reine a rens ne manquèrent pas de toutes ces paroles, et d'y met la glose nécessaire à les saint dre dans le sens qu'ils leur donner (51)..... Edouard en vement frappé, qu'il tradui frère au parlement, et lui) son procès. On présend qu'il sa peine, en changeant le g mort auquel il avait été col en celui d'être noyé dans un de vin grec. L'adoucissement zarre, et quoi qu'en dise le chi Morus, qui veut faire passer tion pour un effet de clément roi, j'y trouve quelque chose! bare, qui choque plus l'humai

(51) D'Oricens, Révolutions d'Angle II, liv. VII, pag. 347, a l'ann. 1476

<sup>(49)</sup> D'Orleans, Révolutions d'Anglet., tom. II, livre VI, pag. 234. (50) Là même, liv. VII, pag. 343, 344.

[53). Cette paix, honteuse à la e ,..... est excusable quand on lère l'état des choses. L'auteur : cite nous la donne pour le chefre de Louis XI (54). Mais, :-t-il, elle fut si glorieuse à ard, que ceux des Français qui cient pas autant au solide que roi, et qui ne voyaient pas si en eurent honte, et eussent r aimé courir encore un plus I risque que d'être en sureté à ce En effet, le roi d'Angleterre se chercher d'une manière que la ité de la monarchie française à peine souffrir dans la néces-Une pension de cinquante mille payable dix ans durant a ce e pour les frais de son entre-, fut ce qu'il y eut dans ce traité us humiliant pour la France, et lus honorable à Edouard, qui rna dans son pays chargé des uilles d'un prince avec qui il avait amitié. Voyez l'une des remarde l'article Louis XI (55) : j'y ai ué un long passage d'un auteur ais, qui observe que ce prince accusé de poltronnerie en cette ontre. Le pere d'Orléans n'a pas de dire que cette pension, payalix ans durant, fut l'endroit le honteux; car il faut savoir que sur ce fondement que les Anglais orifient d'avoir rendu tributaire ur couronne la monarchie de ce. Je laisse aux hommes d'état à niner si ce fondement est solide; e semble qu'il ne l'est pas, et in de se vanter raisonnablement a a eu pour tributaire une nation, ut que ce terme ait été mis dans aité, et qu'on l'ait contrainte de renir que l'argent qu'elle paiera nommé un tribut. Or, c'est ce

1) Là même, pag. 348.

ne se trouve point dans les arti-

is cruel supplice (52). Voyez la cles du traité conclu entre Louis XI et Édouard IV; et il est certain que les Français et les Anglais donnérent toujours un nom différent aux sommes payées; ceux-là les nommèrent pension (56), et ceux-ci tribut. Bien plus, Philippe de Comines assure que ce n'était ni l'un ni l'autre (57). Mais au fond, serait-ce de quoi tant se glorifier, si l'on eut forcé Louis XI à promettre pendant dix ans un tribut à l'Angleterre, lui qui avait son royaume plein de mécontens, et qui savait que son connétable le trahissait, et qu'il s'élèverait des conspirations trèsdangereuses dans le cœur de son royaume, dès que toutes les forces de l'Angleterre et de la maison de Bourgogne, jointes ensemble, auraient fait une irruption sur les frontières? Si Edouard profitant des conjonctures, et secondé par tant d'alliés au dedans et au dehors, cut réduit son ennemi à lui promettre un tribut, serait-ce une preuve bien solide de sa supériorité? Où est la nation assez puissante et assez brave pour ne pas tomber dans cette nécessité, si tous ses voisins conspirent contre elle dans le temps de sa discorde? Je ne crois point que la France eût eu lieu de s'applaudir ou d'insulter la Hollande, si après la prise d'Utrecht, l'an 1672, elle lui eût accorde la paix sous la condition d'un tribut payable pendant quelques années. Elle était secondée de l'Angleterre, et de deux princes de l'empire, et attaquait un pays plein de dissensions, et qui n'était secouru encore de qui que ce fût.

> Au reste, il ne se faut pas étonner que la conduite d'Edouard IV ait été blamée; car, seion toutes les apparences, il aurait conquis quelques provinces s'il avait poussé sa pointe, et peut-être même qu'il aurait pu partager avec le duc de Bourgogne tout le royaume de France. Philippe de Commes assure que Louis XI avait bien peur que les Anglais ne se repentissent d'avoir perdu une si belle occasion. Rapportons ce qu'il dit. Un gen-

(56) Voyes Philippe de Comines, liv. VI,

chap. IX, pag. 390, 391.

<sup>1)</sup> Georges, duc de Clarence, frère du roi gleterre, choisit de mourir dans un vaisde Malvoisie, pour mourir non sine quavoluptate quam adferre solet levis dissolusimi, dit Sénèque, ou pour s'enivrer et se traire de l'horreur et sentiment de la mort. hieu, Histoire de Louis XI, liv. X, pag.

<sup>4)</sup> D'Orléans, Révolutions d'Anglet., tom. pag. 350.

<sup>5)</sup> La remarque (G).

<sup>(57)</sup> Et si lui fut rompue la pension qu'il (Édouard) prenoit, qu'il appelloit tribut; mais ce n'estoit ne l'un ne l'autre, et l'ay déclars ey-dessus. Comines, liv. V, chap. dernier, pag. 343.

tilhomme de Gascongne, serviteur du roy d'Angleterre, appellé Louis de Bretailles, lequel estoit très-mal content de cette paix : et pource qu'il me connoissoit de long-temps, parla à moy privément, et disoit que nous nous mocquerions fort du roy d'Angleterre. Et luy demanday quantes batailles le roy d'Angleterre avoit gaignées. Il me dit neuf, où il y avoit esté en personne. Je luy demanday combien il en avoit perdu : il me respondit qu'il n'en avoit perdu qu'une, et que c'estoit celle que nous lui faisions perdre, et qu'il reputoit cette honte plus grande de le renvoyer en cet estat, qu'il ne faisoit l'honneur qu'il avoit eu à gagner les autres neuf. Je contay cecy au roy, qui me dit que c'estoit un trèsmaurais paillard, et qu'il le falloit garder de parler. Il l'envoya querir à son disner, et le fit disner avec luy, et luy offrit de très-beaux et bons partis , s'il eust voulu demeurer par deça ; et quand il vit qu'il ne vouloit demeurer, il luy donna mille escus contant, et luy promit faire des biens à des frères qu'il avoit par deça; et je luy dis quelque mot en l'oreille, afin qu'il mist peine d'entretenir l'amour qui estoit commencée entre les deux rois. Il n'estoit rien au monde dont le roy eust plus grande peur, que de ce qu'il luy eschapast quelque mot, pourquoy les Anglois pensassent qu'il se mocquast d'eux (58). On verra dans la remarque (K) un pareil endroit de cet auteur. Il est certain que cette paix n'aurait point duré, si Louis XI n'eût corrompu par présens et par pensions les ministres et les favoris du roi d'Angleterre (59). Notez qu'il y a des circoustances où chacun des princes qui concluent une paix encourent le blâme de tout le monde. Celle dont nous parlons fut désagréable et aux Français et aux Anglais; à ceux-là, parce qu'ils n'y trouvèrent aucune gloire; à ceux ci, parce qu'ils jugèrent qu'elle leur fit perdre une occasion infaillible de conquêtes utiles et glorieuses. Mais comme les plus . belies apparences trompent quelquefois, il serait arrivé peut-être que la

(\$8) Philippe de Comines, liv. IV, chap. X, pag. 838, 239.
(\$6) Voyes Philippe de Comines, liv. VI,

guerre ne leur aurait pas pro tant d'avantages que la paix procura. Si la France, après d'Utrecht, l'an 1672, se fût a des conditions que les l'i Unies, qui lui demandaient eussent acceptées, combien d de critiques de ce traité, qui dit que Louis XIV n'avait su loir de ses avantages, et qui tant de cette occasion, il el gué tout le pays ? Ce fut, dit cette vue que le ministre que dait aux affaires de la guern jeter toutes les raisons de Mi ponne qui conseillait de faire On eut lieu de se repentiray de la campagne suivante de point suivi ce conseil, et la que le roi, contraint d'aband conquêtes, dit hautement, Pl avaitraison. Admirons la bizat événemens. La France se tro d'avoir refusé la paix à m presque terrassé, et le Turce temps se trouva mal de l'ari née à un ennemi qui était! d'étranges confusions. La re éblouie des conditions avant que les Polonais lui offrical prise de Kaminiec : elle s'en a et les laissa en repos; mas u rent courage après la retrait tan, et ne tinrent point leus p ses, et se moquèrent de luit qu'en même temps l'on a eus condamner la conduite de deu ces : celle de l'un, parce qu'il point accordé la paix ; celle de parce qu'il l'avait accordée. on si Edouard IV ne se tut j blamer d'avoir rejeté les of Louis XI?

(1) Le roi de France le pri nir se divertir avec les dames ris, et eult été bien faché d'él au mot. Je ne saurais m'eur de me servir de la partation lippe de Comines. « Après le » » fait, nostre roy, qui avoil » parole à commandement, co » ca à dire au roy d'Angleler » se riant, qu'il falloit qu'il » Paris, et qu'il le festoyeron » dames; et qu'il luy bailler » seigneur le cardinal de B » pour confesseur, qui estoit » qui l'absoudroit très-volont » ce péché, si aucun y en avol

irdinal estoit bon compagnon.... io). Quand le roy se fut retiré de tte veue, il parla à moy au long: ouva le roy d'Angleterre si prest e venir à Paris, que cela ne luy ès-beau roy: il aime fort les femes; il pourroit trouver quelque en dire tant de belles parolles, l'elle luy feroit envie de revenir; compagnie de l'autre ne valoit en deça la mer; mais que delà la er il le vouloit bien pour bon ère et amy (61). »

1) Louis XI craignait que les glais ne se repentissent de l'ac-[. ] Cela paraît par le passage que cité ci-dessus (62) de Philippe de imes, et par celui que je vais ci-L'un de ces Anglais (63) se comca à repentir de cet appointement, ie dit a une fenestre, que s'ils ent veu beaucoup de telles gens ; le duc de Bourgogne, par avenn'eussent-ils pas fait la paix. nseigneur de Narbonne, qui aud'huy s'appelle monseigneur de ez, ouit cette parole, et luy dit: ez-vous si simples de penser que le de Bourgogne n'eût grand nombre els gens? Il les avoit seulement enez rafraîchir; mais vous aviez si vouloir de retourner, que six s pippes de vin, et une pension le roy vous donne, vous ont renz bientost en Angleterre. L'Ans se courrouça, et dit: C'est bien ue chacun nous disoit, que vous i mocqueriez de nous; appellezl'argent que le roy nous donne, ion? c'est tribut, et par saint rge, vous en pourriez bien tant , que nous retournerions. Je romla parole, et la convertis en moc-

) Comines, liv. IV, chap. X, pag. 236. i)Là même, pag. 237.

) Citation (58).

is. Le roy d'Angleterre le prit à querie; mais l'Anglois n'en demeura rand plaisir, et parloient de bon point content, et en dit un mot au sage; car il sçavoit bien que ledit roy, qui merveilleusement s'en courrouça audit seigneur de Narbonne (64). Ce n'était point sans sujet qu'il se fâcha de l'indiscrétion de ce raila chemin, sur deux poincts. Il leur : elle pouvait être extremement préjudiciable (65). Mais lui-même n'avait pas été assez discret : il lui voit point pleu, et disoit : C'est un était échappé un mot de risée touchant les vins et les présens qu'il avoit envoyez à l'ost des Anglois setée à Paris qui luy pourroit (66). Il en vit d'abord la conséquence, et n'ouhlia rien pour la prévenir (67).

(I) Edouard exposa qu'il voulait que ses prédécesseurs avoient trop être roi de France afin de faire du té à Paris et en Normandie, et que bien à la nation. ] Le hérault apporta au roi Louis XI une lettre de deffiance de par le roi d'Angleterre en beau langage et en beau stile.... Il requeroit au roi qu'il lui rendist le royaume de France qui lui appartenoit, afin qu'il peust remettre l'eglise, et les nobles, et le peuple en leur liberté ancienne, et oster des grandes charges et travaux en quoi ils estoient; et en cas de refus il protestoit des maux qui ensuivroient (68). O le beau prétexte! qui est néanmoins un panneau grossier où les peuples donnent rarement; car des qu'ils songent un peu aux suites d'une domination étrangère, et fondée sur le droit de conquête, ils ne demandent point desemblables libérateurs. On se moquerait bien aujourd'hui d'un tel manifeste.

(M) Il se vit frustré de l'espérance de marier sa fille avec le dauphin.] Ce mariage avait été arrêté au traité de Péquigni, l'an 1475. Il y avoit esté juré et promis que dedans l'an on devoit envoier querir la fille du roi d'Angleterre que jà avoient fait intituler madame la dauphine (69). Louis XI éluda toujours les instances qui lui furent faites d'exécuter cet article. Il n'eut jamais vouloir d'accomplir ce mariage: car les aages des deux n'estoient point sortables : car la fille (\*),

(64) Comines, liv. IV, chap. XI, pag. 244. (65) Voyez Matthieu, Histoire de Louis XI. liv. VI, chap. dernier. oag. m. 332.

(66) Comines, liv. IV, chap. X. pag. 239. (67) La même. Voyez aussi Matth., Hist. de Louis XI, liv. VI, chap. dernier, pag 329.

(68) Comines , liv. IV, chap. V, pag. 213. (69) Idem, liv. VI, chap. II, pag. 353.

<sup>3)</sup> C'est-à-aire des Anglais qu'Édouard laissés en otage auprès de Louis XI, et Louis XI avait menés avec lui quand il ucha avec les ambassadeurs du duc de Rogue.

<sup>(\*)</sup> Elle se nominait Élisabeth., qui fut marice a Henri VII, roi d'Angleierre, père d'Henri VIII.

qui de présent est reyne d'Angleterre, » promis foy de mariage à une dame estoit trop plus vieille que monseigneur » d'Augleterre, qu'il nommoit : pourle dauphin, qui de présent est nostre » ce qu'il en estoit amoureux, pour roy. Ainsi sur ces dissimulations, un » en avoir son plaisir, et en avoit mois ou deux de terme gagné, en al- » fait la promesse entre les mains lant et venant, estoit rompre à son en- » dudit évesque, et sur cette promesse nemy une saison de luy mal faire : car » coucha avec elle : et ne le faisoit sans doute, si ce n'eust esté l'espé- » que pour la tromper : toutesfois rance dudit mariage, le roi d'An- » tels jeux sont bien dangereux, tesgleterre n'eust jamais souffert pren- » moins telles enseignes : J'ay veu dre les places si près de luy, sans » beaucoup de gens de cour, qui mettre peine de les dessendre (70). » n'eussent point perdu une bonne Ensin, le dauphin sut accordé avec » adventure, qui leur eust pleu en Marguerite d'Autriche (71), ce qui » tel cas, par saute de promettre : déplut au roy d'Angleterre amere- » Ce mauvais évesque garda cette ment; car il le tint à grand honte et . » vengeance en son cœur, par avenmocquerie.... et si se douta que le » ture vingt ans. » mespris ne luy en fust grand en Angleterre, et qu'il fust cause de rebellion contre luy: et par especial podrce qu'il n'avoit voulu croire conseil : et si voyoit le roy en grande force et près de luy; et en prit le dueil si grand, que des qu'il en sceut les nouvelles il tomba malade, dont tost après il mourut, aucuns disent d'un caterre. Quoy qu'il en soit, on dit que la douleur qu'il avoit dudit mariage fut cause de la maladie dont il mourut en briefs jours (72).

(N) Le duc de Glocester fit déclarer bâtardes les deux sœurs d'Edouard V. | Servons-nous des termes naifs de Philippe de Comines (73). « Après le trépas du roy Edouard, » le dit duc de Clocestre avoit fait » hommage à son neveu, comme à » son roy et souverain seigneur, et » incontinent aprés commit ce cas » (74), et en plein parlement d'An-» gleterre, fit degrader deux filles du-» dit roy Edouard, et déclarer bas- il se mutine de lui-même, ce n'es » tardes, soubs couleur de quelque qu'un feu de paille, lorsque des per » cas qu'il prouva par un évesque sonnes d'importance ne s'érigent poin » de Bas, en Angleterre, qui autres- en chefs de parti. Notre Edouard IV le » fois avoit eu grand credit avec ledit savait bien. Il conta à Philippe de » roy Edouard, et puis le desapointa et Comines qu'en toutes les bataille » tint en prison, et le rançonna d'une qu'il avoit gaignées, que dès ce qu'i » somme d'argent, lequel évesque » disoit que ledit roy Edouard avoit

(70) Comines, liv. PI, chap. II, & l'ann. 1477, pag. 354.

(71) Fille de Maximilien d'Autriche et de Marie, kéritière de Bourgogne.

(72) Comines, liv. II, chap. IX, pag. 390, 301. Foyes aussi pag. 388.

(73) Là même, pag. 391.

(1) Les révolutions n'eussent pas été moins fréquentes... si ces grands hom mes... eussent laissé des successeurs. C'est-à-dire si après leur mort il se fût trouvé en Angleterre quelques seigneurs aussi ambitieux, aussi intrépides, et aussi capables de soutenin habilement un complot, que ceux-li l'avaient été. Car voilà les principes et les ressorts des révolutions. Ne les cherchez point dans l'inconstance du peuple: quelque muable qu'il soit, i se tiendra coi, si quelque force extérieure ne l'agite, si ses tribuns, si ses démagogues, si de grands seigneur ne le remuent par l'activité de leur intrigues ambitieuses, etc. Il ressemble aux caux de la mer, ordinairemen tranquilles pourvu que les vents ne soufflent pas (75): et si, à l'exemple de certains endroits de la mer, oi sans l'aide des vents la fermentation d'une matière souterraine produi quelquefois une espèce de tourmente venoit au dessus il montoit à cheval et crioit qu'on sauvast le peuple, qu'on tuast les seigneurs, car de ceu n'eschappoit nul ou bien peu (76

(76) Comines, liv. III, chap. V, p. 155.

i

<sup>(74)</sup> C'est-à-dire de faire mourir ce jeune Orat. pro Cluentio, cap. XLIX. roi et l'autre fils d'Édouard. (76) Comines, liv. III, chap.

<sup>. (75)</sup>Ex quo intelligi potuit id quod san dictum est, ut more quod sud natura trai quillum sit, ventorum vi agitari atque turbar sic et populum romanum sud sponte esse p catum, hominum seditiosorum vocibus ut viole tissimis tempestatibus concitari. Cicero,

est par-là qu'il vint enfin à régner anquillement : s'il eût épargné le c de Clarence son frère, il se fût posé à de nouveaux troubles. Il ne sait qu'exécuter la vieille maxime Périander (77), et de Tarquin le perbe (78). Je ne prétends point er qu'une autre cause n'ait contriié à faire cesser en Angleterre, au VI<sup>c</sup>. siècle, les translations de la counne contre l'ordre de la succession, i avaient été si fréquentes dans le /c. Cette autre cause fut la supérioié de génie et de courage de ceux i régnèrent, ou de leurs ministres. ez ces deux causes, vous comprenez aisément que ces translations auient dûse faire plus souvent au XVIe. cle qu'au XVe.; car ces sortes de volutions sont comme les faux micles dont le premier est plus diffile à établir que les suivans. Dès qu'on t venu à bout de persuader une fae miraculeuse, on en établit une tre avec moins de peine. Le premier iracle fraie le chemin au second, et deux premiers au troisième (79), ainsi des autres, non pas à l'infini, ais jusqu'à certaines bornes qui déindent des temps et des lieux. Dins la même chose sur les infractions s lois de la succession à la couronne. : premier exemple est plus difficile à ablir que les suivans; mais des qu'il t établi, voilà une brèche qui ne se rme qu'à la longue : c'est pourquoi our peu qu'on se hâte, on la trouve ute ouverte à l'établissement d'une conde infraction, qui fait encore la ·èche plus large qu'elle n'était, de rte qu'un troisième usurpateur y isse plus aisément que les deux aues, et ainsi de suite. Quand vous ez lu dans l'Histoire Auguste que le nat a été contraint deux ou trois fois reconnaître pour empereurs ceux le les soldats avaient créés, ne vous onnez plus devoir si peu d'empereurs ni se succèdent les uns aux autres se-

(78) Ibi inambulans tacitus summa papavem capita dicitur baculo decussisse, etc. v., lib. I, cap. LIV.

(79) Prodigia eò anno multa nuntiata sunt; æ quò magis credebant simplices ac religiosi mines, cò etiam plura nunciabantur. Livius, . XXIV, cap. X. lon les lois. Etonnez-vous plutôt de voir quelquefois trois ou quatre règnes de suite dans une même famille. Car un général d'armée, qui s'est fait mettre par les soldats à la place de l'empereur qu'il a fait mourir, n'a point de raison de prétendre que son général d'armée se contentera d'être général. Pourquoi , dira celui - ci , obéirais-je à un homme, qui étant à mon poste n'a point voulu obéir à son souverain? Il l'a tué, et il s'est fait proclamer empereur par ses soldats. Ne puis-je pas faire la même chose? N'ai-je pas autant de droit que lui de m'élever de la charge de général A celle de maître de tout l'empire? Vous voyez donc que par une suite naturelle une révolution en amène une autre, et que plus elles ont été fréquentes dans un siècle, plus le devraient-elles être dans le suivant. Elles le seraient effectivement, si la Providence divine n'y remédiait, ou par la stérilité de gens capables de soutenir une intrigue de cette nature, ou par la vigueur supérieure de ceux qui régnent.

Notez qu'il n'y eut rien qui contribuât davantage aux troubles sous le règne d'Henri VI, que le prétexte que l'on fondait sur ce que ce prince était fils d'un usurpateur; car, puisque les lois fondamentales avaient été violées en faveur de son père, il n'était pas fort étrange qu'un duc d'Yorck tâchât de l'exclure. Le duc de Glocester, qui s'empara de la couronne au préjudice du fils d'Edouard IV, ne pouvait-il pas soutenir qu'il ne faisait qu'éloigner le fils d'un usurpateur? Car Édouard IV était monté sur le trône pendant la vie d'Henri VI, quoique par un acte du parlement Henri VI dût régner jusqu'à sa mort. Ce même acte avait donné l'exclusion au fils légitime d'Henri VI. Tout cela autorisait le duc de Glocester à ne respecter en nulle manière les enfans d'Edouard IV, et à demander que le parlement fit pour lui des actes semblables à ceux que l'on avait faits pour son frère, et au préjudice du fils d'Henri VI.

(P) Ceux qui disent qu'on n'a point vu de pareilles choses dans d'autres pays ignorent l'histoire. ] La seule lecture de Justin nous montre de plus grands désordres dans la Syrie sous les Séleucides, et dans l'Égypte sous les

<sup>1,</sup> et liv. V. chap. X. Herodote, liv. V, ap. XCII; pag. m. 324; et Diogen. Laert., I, num, 100, veulent que Thrasybule ait uné ce conseil à Périander.

Ptolomées; et cela n'égale point les fréquentes révolutions que l'on vit dans la Macédoine après la mort d'Alexandre. Le même historien les rapporte avec une exclamation (80).

(Q) La marine ne fut point en bon état sous le règne d'Édouard IV.]
Lorsqu'en 1470 le comte de Warwick repassa en Angleterre avec les secours que Louis XI lui donna, il n'avait à craindre que la flotte du duc de Bourgogne. On ne parle point des vaisseaux du roi Édouard. Cette flotte eût empêché le trajet des troupes du comte, si une tempête ne l'eût dispersée (81). Cinq ans après il fallut que le même dun de Bourgogne envoyât cinq cents batraux de Hollande et de Zélaude à Édouard, pour faire passer l'armée anglaise de Douvres à Calais (82).

(80) Tanta vel mobilitas militum vel fortuna varietas erat, ut vicissim reges nunc exules, nunc reges viderentur. Justin., lib. XXVI, eap. II, pag. m. 457.

(81) Veyes Philippe de Comines, liv. III,

hap. V.

(80) Veyes le même Comines, liv. IV, chap.

EGIALEE, en latin AEgialæa, fille d'Adraste, roi d'Argos, et femme de Diomède (A), Tut si déréglée dans ses impudicités, que l'une des imprécations d'Ovide, contre un homme qu'il haïssait mortellement, fut de lui souhaiter une telle femme (B). On dit (a) que Vénus, pour se venger de Diomède (C), qui l'avait blessée au bras devant Troie, inspira à son épouse une ardente lubricité (D), qui la faisait courir après tous les jeunes gens; mais elle s'attacha principalequent à un homme qu'elle trouyu sous sa main, et qui était à toute heure à sa portée; il était film de Sthénélus, et il s'appelait Combte. C'était à lui que Diomiclo avait laissé l'intendance de ed maison, et le soin de gouver-

Schol. Homeri Iliad. , lib. F. vs.

ner son état pendant son abs. ce. On ne sait pas s'il s'acqui bien de cette charge: mais per cette autre sorte de vicariat ne lui avait pas été commise, je tends la lieutenance de man. s'en acquitta d'autant plus ! gneusement qu'il la remplis par inclination; car Vénus l'a rendu amoureux d'Egialee. & femme ne se contenta pas de c honorer son mari; elle atia de plus sur sa vie des qu'il fat retour à Argos (E), et ils hien de la peine à éviter œit sassinat, en se sauvant au te ple de Junon. Il se retirar après en Italie. Il y en a qui di qu'il s'y retira tout droit n'ayant point voulu retouchez lui à cause qu'il avail! parler de la mauvaise condide sa femme.

Ennodius suppose 1°. qu'il détermina à se rembarquer à qu'il apprit l'infidélité de gépouse, et à s'éloigner pour par mais d'un lieu où il ne pour vivre sans déshonneur; 2°. qu'il se plaignant de sa destinée, l'éloge de la première condu de sa femme (F).

- (b) Servius, in Encid., lib. VIII, a
- (A) Elle était femme de Diomète Par ce mariage Diomède, qui es petit-fils d'Adraste (car il était de Tydée et de Déipyle (1) fille di draste), devint aussi son gendre. La pourquoi ceux qui ont mis generalieu de genus dans ce passage di vide ont eu bon nez:

Seu gener Adrasti, seu furtis aptus Und Seu pius Æneas eripuisse ferunt (2).

- (B) L'une des imprécations d'h
- (1) C'est ainsi qu'Apollodere la nomat. 1 m. 49. D'autres, comme Stace, la nomat Déphile.

(2. Ovid., Fastor. lib. VI, vs. 433. 1. Méziriac, sur l'Epître de Pénélope. 146.

, contre un homme qu'il haïssait rtellement, fut de lui souhaiter e telle femme.] Voici ses paroles:

Vec tibi contingat matrona pudicior illa Qua potnit Tydeus erubuisse nuru (3).

i dit ci-dessus (4) que l'on sonhait aux malfaiteurs que leurs femmes déshonorassent. Depuis ce temps-là i appris du docte M. Drelincourt, on trouve dans l'Iliade la confirition de cela. En effet, Homère nous prend que ceux qui juraient un traide paix souhaitaient aux infracteurs tre autres peines celle du cocuage

Le même M. Drelincourt m'a injué le verset 11 du XIIe., chapidu II<sup>e</sup>. livre de Samuel. J'ai lu as le Ménagiana que les Lacédémoens souhaitaient trois ou quatre choà ceux à qui ils voulaient du mal; leur souhaitaient la passion de bâ-, celle d'avoir de beaux habits et chevaux, et des galans à leurs nmes (6). Hadrien Valois écrivit à Ménage que la forme de cette imécation se trouve en trois endroits ns Suidas.... au mot άμζολας, en ui de saxvousvos, et au mot oixosousiv . Le président Brisson n'a cité que ux endroits de Suidas dont l'un dife de ces trois-là. Voici ses paroles : Lacedæmonios quidem cum acer-

: Lacedæmonios quidem cùm acersimá execratione adversus eos quos hementer odissent, uti vellent, incætera domás exitia, hoc impreri solitos traditum est (\*), ut eorum ores adulteris delectarentur.

(C) Vénus, pour se venger de Diode....] Voilà une étrange sorte de ngeance, et qui fait bien voir que poëtes du paganisme ont prostitué gloire de Dieu à toutes sortes d'aminations; car quoi de plus injuste e de punir le péché d'un homme poussant sa femme à pécher? Hs

3) Idem, in Ibin., vs. 349.
'4) Citation (16) de l'article CAIN.

5) "Aroxos S'arros persoss. Unores o aliis misceantur. Homeri Iliad., lib. III, 301.

(6) Ménagiana, pag. 341 de la première tion de Hollande.

- 7) Là même, pag. 342. Il fallait dire oixoun.
- 8) Barnab. Brissonius, ad Leg. Juliam de ult., pag. 135, edit. Lugdun. 1558.
- \*) Suid., in verbo faxtomeros et in verbo

ont attribué cent tours de cette nature à Vénus, comme quand ils ont dit qu'elle échauffa tellement le cœur de Clio, que cette pauvre muse se laissa faire un enfant. Voilà ce que l'on gagnait par ses sages remontrances; car toute la faute de Clio avait été de représenter à Vénus le tort qu'elle se faisait en aimant Adonis (9), N'ont-ils point dit (10) que l'yndare père d'Hélène eut le malheur d'avoir des filles bigames, trigames, et désertrices de **leurs maris**, à cause qu'il avait oubli**é** Vénus dans un sacrifice qu'il offrait à tous les dieux? Si l'on s'était contenté de faire faire de tels tours par cette seule déesse, la chose serait moins étrange; mais on les a aussi fait pratiquer par la déesse des sciences et des beaux-arts, quelque chaste qu'on la représentat. Voyez dans Parthénius comment Minerve châtia une faute d'Alcinoë (11). J'en fais un article à part.

(D).... inspira à son épouse une ardente lubricité. ] Les termes dont se servent les auteurs grecs sont beaucoup plus forts que ceux-là. Lycophron désigne Égialée de cette façon;

Son scoliaste emprunte de Mimmerme l'explication de cette énigme, et il la paraphrase ainsi: "Οταν ή θρασεία θουρας καὶ ή ὁρμητικὰ κύων ήτοι ή γυγὰ Διομήδους Αἰγιάλεια οἰς ροίση καὶ μανικῶς ὁρμήση πρὸς τὰ λέκτρα καὶ τὰς μίξεις. Le scoliaste d'Homère (13), sans avoir égard à l'éloge que son texte donne à Égialée d'être femme à regretter extrêmement la perte de son mari (14), dit qu'elle enrageait d'amour: Ἐκμῆναι περὶ ποργείαν ος περὶ πᾶσαν τὰν τῶν νέων

(9) Κλειώ δε Πιέρου τοῦ Μάγνητος πράσθη κατά μῆγιν Αφροδίτης ώνείδισε γὰρ αὐτῆ τὸν τοῦ Αδώνιδος έρωτα συνελθοῦσα δε ἐγέτνησεν ἐξ αὐτοῦ παῖδα Τάκινθον. Clio Pierum Magnetis filium Veneris ird, quòd ei Adonidis amorem exprobrasset, deperivit, cujus compressu Hyacinthum filium concepit. Apoll., lib. I.

(10) Stesich., apud Schol. Enripid., in Orest.

(12) Parthen., cap. XXVII. (12) Lycoph., in Cassand., v. 612.

(13) In Iliad., lib. V, vs. 412. (14) Stace, Sylv. V, liv. III, met Égialée entre les femmes très-fidèles à leure marie. Eustathius sur le vers 486 de Denys le Périégète, où il a pris un nom pous un autre (15); Mixonvai, dit-il, Ediτέλφ τῷ του Κομήτου : il fallait dire

Κομιήτη τος του Σθενέλου.

(E) Elle attenta.... sur la vie de son mari des qu'il fut de retour à Argos. LSi l'on avait le catalogue de toutes les femmes qui l'ont imitée, je veux dire qui après avoir manqué de fidélité à leurs maris, ont tâché encore de les faire mourir, on aurait un fort gros recueil. Nous avons vu cidessus (16), que la femme de Domitien mériterait une place dans une pareille liste. Mais, quelque grand que soit le nombre de cette sorte de femmes, il est pourtant beaucoup plus petit que celui des femmes qui se bornent à l'adultère; et qui, à cela près, sont commodes et officieuses envers leurs maris, moyennant qu'ils soient patiens: car si vous y prenez garde, vous trouverez que presque toutes les femmes galantes, qui se défont, ou qui tachent de se défaire de leurs maris, ne se portent à cet aitentat qu'à cause qu'ils sont jaloux, et qu'ils mettent des obstacles à la liberté que leurs épouses veulent avoir de se divertir. Bannissez du cœur des maris cette ja-Jousie inquiète qui les porte à traverser les galanteries de leurs femmes, vous mettrez leur vie à couvert de l'assassinat et du poison : et si les Lacédémoniens eussent supposé que l'on aurait la patience dont quantité de maris se pourvoient de bonne heure en plusieurs climats, et quelquefois même par un principe d'économie, ils n'eussent pas eu une grande idée de l'imprécation dont j'ai parlé cidessus; mais supposant sans doute que les galanteries d'une femme inspireraient au mari une humeur chagrine qui causerait une discorde fatigante, et dont la partie génée tâcherait de se délivrer par toutes sortes de moyens, ils crurent que cette imprécation était très-forte. Ne m'allez point dire que les gazettes, et surtout dans l'article de France, nous parlent

(16) Dans l'article Domitia, remarque (B),

tome F, pag. 559.

πλικίαν συγχορεύειν ασεκγείνουσαν. Voyez souvent de certains procès criminels intentés à des épouses dont les maris ont été tués, ou l'ont pensé être; car qu'est-ce, je vous prie, en comparaison de tant d'autres qui vivent tranquillement jusqu'à ce qu'une mort naturelle les sépare de leurs femmes adultéresses? Gardez-vous bien aussi de me citer M. Tiquet, si bon et si débonnaire qu'il demanda grâce pour sa femme, convaincue de l'avoir fait assassiner, et tellement convaincue qu'elle a perdu la vie sur un échafaud (17), après avoir confessé son crime: cela ne prouve point qu'il eût laissé à sa femme toute la liberté qu'elle pouvait souhaiter. En un mot, si la maxime de Caton le censeur (18), que les mêmes femmes qui commettent adultère sont aussi des empoisonneuses, était véritable en ce temps-là que les Romains ne fesaient que commencer à jouir des déréglemens du luxe, elle ne le fut point dans les siècles de l'extrême corruption, et ne l'est point aujourd'hui; car à mesure que la corruption s'augmente, ou s'apprivoise avec le coouage, on le compte pour peu de chose, on le souffre patiemment, et par-là on désarme l'adultéresse, on ne l'oblige point à recourir, ou au bras de ses galans, ou au poison.

> (F) Ennodius suppose... que Diomède fit l'éloge de la premère conduite de sa femme. ] On trouve parmi les OEuvres d'Ennodius un petit discours qui a pour titre, Verba Diomedis cum uxoris adulteria cognovisset (19). Diomède reconnait là que sa femme avait été un miroir de pudicité. La nature et l'éducation avaient concouru à la rendre chaste, de sorte que sous la protection de ces deux remparts on ne la croyait point capable d'une action impure. Ut gemino defensa propugnaculo nullatenus facinorum crederetur ictibus subjacere, nec dura castimoniæ obscænitatis evisceratione mollire (20). Elle n'avait point aimé à se parer d'or et de perles, et s'était toujours

(17) A Paris , en 1699. (18) J'en parlerai dans la remarque (Q) de son article sous le mot Poncius, tome XII. (19) C'est le XXIVe, parmi ceux qui sont appelés Dictiones. Il est à la page 331 du XV. tome de la Biblothéque des Peres, édition de

Paris , 1644. (20) Bunedius, ibid.

<sup>(15)</sup> Voyes M. de Boissieu sur l'Ibis d'Ovide', pag. 72, où il suppose que cette faute est dans le texte de Denys; mais elle n'est qu'un commentaire d'Eustathius.

portée en femme d'honneur. In md, conclue-t-on, talis periit, les solent à maritis lacrymas imare.Circæo, ut aiunt, poculo à anslata est, et in votum migravit Iteri (21). Ces paroles font honr à Diomède : elles sont sages, et tiennent rien de l'emportement aste que l'on trouverait dans les cours d'une infinité de maris en eil cas. Ils oublieraient alors toules bonnes qualités de leurs fems , ils appelleraient pruderie , hyposie, trahison, toute la sagesse elles auraient fait parastre. Disons si que cet opuscule d'Ennodius est ne morale dangereuse. Il peut inrer de la défiance aux maris les plus itens, car si une femme d'une veraussi exquise que celle de Diomède est pas à l'épreuve de l'absence de 1 époux, comment s'assurera-t-on la continence de celles qui aiment se parer, et qui n'ont reçu ni de la ture, ni de l'éducation, les resarces nécessaires? Mais il est vrai 'il y a peu de maris qui soient abas de leur maison aussi long-temps ie Diomède : et si les généraux ecs , qui furent dix ans au siége de roie, trouvèrent à leur retour que urs épouses n'avaient pu vivre sans es galans, ils devaient s'attribuer ne partie de la faute. Pourquoi s laissaient-ils seules pendant tant années? On aurait dû, quand ils artirent, leur donner le même avis u'une maîtresse de prélat donna un ur à son galant. « M. l'E.... de.... allant un jour dire adieu à madame la comtesse de V.... qu'il aimait, lui témoigna le chagrin qu'il avait de s'éloigner d'elle, quoique ce ne fût que pour peu de temps. Après un grand nombre d'honnétetés réciproques, M. L.... de... se leva pour s'en aller, et la comtesse en le reconduisant lui dit: Au reste , mono sieur , faites votre voyage le plus court que vous pourrez, et souvenezvous qu'une maîtresse est un béné-• fice qui oblige à résidence (22). »

(21) Idem, ibidem.

(22) Monsgiana, pag. 112 de la première édition de Hollande.

ÉGINHART, secrétaire de l'empereur Charlemagne, était

Allemand: c'est le plus ancien historien qui soit sorti de cette nation (a). Pour un homme du IX°. siècle il écrivait fort éloquemment; et c'est ce qui a fait croire à quelques critiques que celui qui le publia (b) lui polit un peu le style : mais cette conjecture est démentie par les anciens manuscrits (c). Quelquesuns (d) disent que l'histoire qu'il a composée de Charlemagne \* est d'autant plus sincère qu'il avait vécu familièrement avec ce prince. C'est une mauvaise raison: cela peut seulement prouver qu'il connaissait mieux les choses: mais le souvenir de l'honneur que le prince lui avait fait n'étaitil pas un engagement à la flatterie? Un auteur modernel'accuse d'une extrême partialité (A). Je ne sais ce qu'il faut croire de ses aventures avec une fille de Charlemagne (B).

(a) Vossius, de Histor. latin., pag. 302.

(b) Le comte Herman de Nuenar.

(c) Vayes le père Labbe, de Script. eccles.,

tom. I, pag. 273.

(d) Sigebert., de Viris illustr., cap-LXXXIV, et ex eo Vossius, et Labbe, ub suprà.

- \* Le président Cousin a donné une traduction de l'ouvrage d'Éginhart, dans l'Histoire de l'Empire d'Occiden. L'Histoire de Charlemagne, par Éginhart, traduction nouvelle, 1812, in-12, est de M. Denise.
- (A) Un auteur moderne l'accuse d'une extrême partialité.] Il va bien plus loin, il lui attribue des impostures infâmes (1). Il dit que ce qu'on a débité touchant la fainéantise des rois de la première race sont des fables importinentes: Ces rois n'ayant manqué de se soutenir que par le défaut de l'dge, et cette montre ridicule de leur personne sur un char tiré par des bœufs n'étant qu'un menson-
- (1) Voyes le livre intitulé L'esprit de Gerson, chap. XXXV, pag. 204 Il fut imprimé l'an 1691, in-12.

ge effronte de l'imposteur Eginhart, » et cependant Pepin était pro sans vérité ni sans fondement (2). Il » roi avant qu'Étienne sût pape ajoute qu'Eginhart est l'inventeur de la fable que tant d'écrivains débitent » qu'à la fin du mois de mars à comme un fait certain; c'est que le pape Zacharie approuva la déposition du roi Childéric, et l'usurpation de Pepin. En réfutant Eginhart, dit-il, (3), on réfute tous ceux qui ont cerit sur sa bonne foi. Voyons de quelle manière il le réfute.

« Egiohart était chapelain et créa-» ture de Charlemagne, dont il a » crit la vie. Toute son attache n'a » été que de supposer faussement une » infinité de fables pour déprimer » les rois de la race Mérovingienne; » qu'il a fait malicieusement passer » pour des lâches et des fainéans. » afia de colorer et d'excuser autant » qu'il serait possible l'attentat cri-» minel de l'usurpation de Pepin. » C'est dans cette vue que par igno-» rance ridicule, il donne de la bar-» be à des enfans de huit ans, et des » entans à ceux qui n'étaient pas nés, » et qu'il noircit d'opprobres de jeu-» nes princes qui n'ont eu pour tout défaut qu'une vie trop courfe pour > faire connaître leurs vertus : c'est » par cette même malignité d'esprit » qu'il a inventé cette ridicule pro-» menade des rois dans un char tiré » par des bœufs, le premier jour de » mai, et leur retraite obscure dans » dentes.» » le château de Mamaca, qui n'a » jamais été, puisque dans le temps tous ces reproches sont valables » qu'il enferme ces rois dans cette me contente de dire que l'autest » solitude imaginaire, on fait voir paraît beaucoup mieux fondé, 🧖 » par auteurs contemporains qu'ils il réfute ce que l'on débite touc » étaient à la tête de leurs armées, la demande faite au pape par les » ou dans d'autres opérations telles » que leur âge le pouvait permettre. » Cette malice d'Eginhart règne visi- sens commun, et la réponse est d » blement dans tout le cours de son injustice ridicule. » ouvrage; mais quand il a voulu » parler de l'abdication de Childéric, de ses aventures avec une fille " il a cru qu'il disculperait entièw rement Pepin, s'il rendait le pape u complice de son attentat; et il l'a " fuit avec si peu de circonspection, wet avec un anachronisme si remw pll d'ignorance, qu'il dit que Chilu dirio fut dégradé par le comman-\* dement du pape Etienne : Jussu passage d'Eginhart, ou on voit ces paroles « Nephani pontificis exauctoratus;

(W) Chap. XXXVI, pag. 206. \\ &A mome, chap. XXXVII, pag. 217.

» qu'il n'a été pape, élu dans ! > 752, et que la proclamation » Pepin fut faite des le premi » mars. Il est même si maurau » nologiste, quoique presque » temporain, qu'il dit que l'en » gna quinze ams depuis que u ric fut tondu (4). Or, Pepin M » au mois de septembre l'an 🛪 » fut proclamé au mois de m » l'an 752, qui font seize » demi : ainsi l'on voit le p » créance que mérite cet aute » buleux; et comment dirait-il » que chose de certain du ne » Childéric et de Pepin, lu q » voue si ignorant et si peu » dans la lecture, qu'ayant ent » d'écrire l'histoire de Charlem » il dit qu'il ne dira rien de so » fance ni de sa jeunesse, parce » moment qu'il écrit, il n'y » de personne vivante qui pût » rien dire? Nec quisquam mod » peresse invenitur, qui horum! » cat habere notitiam. Qui f » soit, dit-il, ne se trouve qui » dire en avoir connaissance. » l'on peut juger sur quels beau » moires il avait compilé son his » re (5), et parlé des chose pro

Je n'ai pas le temps d'examin çais, et touchant la réponse de pape. La demande n'a nulle ombi

(B) Je ne sais ce qu'il faut ch Charlemagne. ] Marquard Frebe

(4) Cette censure est mal fondée, puis ginhart s'est servi de cette phrase, quint ou plus, cum per quindecim annos as In Vita Carolil

(5) Celle censure tou he des qu'on lit tel neque scriptis usquem aliquando declaratum ce qui suppose qu'il nomultait ou les écrit la vive voix. Il pouvait se trouver des liv, a d'autres choses, encore qu'il ne s'en troit pas sur l'enfance de Charlemegne.

une chronique (6), où on lit tre Eginhart s'insinua de telle ans les bonnes grâces d'Imma, Charlemagne, qu'il en obtint qu'il voulut\*. Charlemagne, lécouvert ce petit mystère, ne comme l'empereur Auguste (7); maria ces deux amans, et leur de très-belles terres. Fréher te aucune foi à ce conte. Voyez re CIV d'un recueil de lettres à Goldast, et publié l'an 1678. l'auteur de cette lettre, et il y que que Vincent de Beauvais te une semblable histoire de reur Henri III. Je suis sûr que oart de mes lecteurs se plaint de moi, si je ne racontais pas ent Charlemagne s'aperçut des s fortunes d'Eginhart, et qu'ils

aront gré d'avoir vu ici ce récit.

les raisons qui m'obligent à indans cet article le précis de

petite histoire.

ahart, chapelain et secrétaire de emagne, s'acquittait si bien de iplois, qu'il était aimé de tout ade. Il le fut même ardemment 1a, fille de cet empereur, et il it aussi pour elle beaucoup de n. La crainte des suites les emit de se joindre; mais elle n'emit pas que de part et d'autre le e l'amour n'allât tous les jours igmentant. Il se résolut enfin à un coup de hardiesse, ne pouplus réfréner l'ardeur qui le portait. Il se glissa de nuit à l'apment de la princesse; il frappa doucement à la porte; il fut adlans la chambre sur le pied d'un nes qui avait à parler de la part empereur : il parla tout aussitot re chose, et il apaisa sa flamme us agréablement du monde. De-

Chronicon Laurishamensis Comobii puar Fréher inter rei Germanice seriptores. educhat dit que le tombeau d'Eginhart t à Selgenstrett. Il ajoute : « Les comtes rpach, qui se croient descendus de lui, nt un jour envrir son tombesu, où l'histoire amours de ce fameux secrétaire et d'im-, fille de Charlemagne, se trouva gravés peu de **mets sur une lame** de plomb. > hat cite pour autorité Hubert Thomas . el'Electour Palatin, II, pag. 10, et termine ant : " D'ailleurs la chronique qui en parle un manuscrit du Xº. siècle. . Il aurait marquer que les contes pour être anciens sont pas moins des contes.

On croit qu'il exila Ovide, parce qu'il u trop favorisé de Julie.

nique cum idem vir egregius inremediabiliter amando æstuaret, auresque virginis per internuncium appellare nec præsumeret, novissimè sumpta de semetipso fiducia, nocturno tempore latenter ad puellæ tendebat habitaculum. Ibidemque pulsans clanculum et intrare permissus tanquam allocuturus juvenculam de regali mandato, statim versa vice solus cum sold secretis usus alloquiis et datis amplexibus cupito satisfecit amori (8). Il se voulait retirer avant la pointe du jour; mais il s'aperçut que, pendant qu'il s'était bien diverti avec Imma, il était tombé beaucoup de neige. Il craignit donc que la trace de ses pieds ne le découvrit, et il s'entretint de son inquiétude avec la princesse. Ce fut à délibérer sur les moyens de sortir de ce mauvais pas : enfin la princesse trouva la clef, elle s'offrit de charger sur ses épaules son amant, et de le porter jusques au delà de la neige. C'umque nimia sollicitudine fluctuantes quid facto opus esset deliberarent, tandem elegantissima juvencula, quam audacem faciebat amor, consilium dedit ut ipsa quidem super se insidentem inclinata exciperet, eumque usque ad locum illius hospitio contiguum ante lucanum deportaret, ibique eo deposito rursum per eadem vestigia cautiùs observata rediret (9). L'empereur avait passé cette nuit-là sans dormir, et l'on croit que cette insomnie fut un effet tout particulier de la providence (10). Il se leva de grand matin, et regardant par la fenêtre il vit sa fille qui avait de la peine à marcher sous le fardeau qu'elle portait, et qui après s'en être défait se retirait au plus vite. Intuitus est filiam suam sub præfato onere nutanti gressu vix incedere, et ad condictum locum deposita quam gestabat sarcind celeri repedare cursu (11). Il fut ému et d'udmiration et de douleur; mais croyant qu'il y avait quelque chose de divin à tout cela, il prit le parti de dissimuler. Quibus multo intuitu perspectis, Imp. partim admiratione, partim dolore permotus, non tamen absque di-

(11) Ibidem.

<sup>(8)</sup> Chronicon Laurishamense, pag. 62.

<sup>(</sup>g) Ibidem.

<sup>(10)</sup> Eam noclem imperator diving ( ut creditur ) nutu insomnem duxit. Ibidem.

vind dispositione id fieri reputans, sese continuit, et visa interim silentio suppressit. Eginhart bien assuré que son action ne demeurerait pas longtemps inconnue résolut de se retirer, et se jeta aux pieds de son maître pour lui en demander la permission : il allégua que ses longs services n'avaient pas été récompensés. L'empereur lui répondit qu'il y penserait, et lui marqua un certain jour où il lui ferait savoir ses intentions. Le jour venu il assembla son conseil, et y déclara le crime de son secrétaire : il raconta de point en point ce qu'il avait vu, et demanda les avis de la compagnie sur une affaire qui déshonorait sa maison. Imperatoriam inquiens .majestatem nimis injuriatam esse et despectatam in indigna filiæ suæ notariique sui copulatione, et exindè non mediocri sese agitari perturbatione. ()uibus nimio stupore perculsis, et de rei novitate et magnitudine quibusdam adhuc ambigentibus rex innosuit eis evidentius, referens eis à primordio quid per semetipsum oculată fide cognoverit, consiliumque eorum atque sententiam expostulans super hoc (12). Les avis furent partagés : plusieurs conseillers opinérent à une rude punition; les autres, ayant bien pesé la chose, conseillèrent à l'empereur de la décider lui-même, selon sa divine prudence. Voici quelle fut sa décision. Il déclara qu'en châtiant Eginhart il augmenterait plutôt la honte de sa famille qu'il ne la diminuerait et qu'ainsi il aimait mieux couvrir cette ignominie sous le voile du mariage (13). On fit entrer le galant, et il fut dit que, pour satisfaire aux plaintes qu'il avait faites de n'être pas payé de ses longs services, on lui donnait en mariage la fille de l'empereur : Je vous donneraima fille, lui dit Charlemagne, cette porteuse qui vous chargea si bénignement sur son dos (14).

(12) Chronicon Laurishamense, pag. 63.

Tout à l'heure on fit venir la pris cesse, et on la mit entre les mains d'L ginhart, aussi bien dotée que le pouvait être la fille d'un si grand prince Protinus ad regis edictum cum mul to comitatu adducta est ejus filia quæ roseo vultum perfusa rubore tradita est per manus patris in manus prædicti Eginhardi, cum dote plurima prædiorum quoque nonnullorum, cum innumeris aureis argenteisque donariis, aliisque pretiosis suppellectilibus (15).

Voilà le précis de l'aventure : il n'y a guère de contes dans le Décaméron de Boccace, ni dans l'Heptaméron de la reine de Navarre, qui valussent celui-là si on le brodait : et je suis sûr qu'entre les mains de M. de La Foutaine, il serait devenu l'une des plus plaisantes narrations qui se puissent lire. La taille-douce fournirait un parallèle de nouvelle invention entre les effets de l'amour et les effets de l'amitié, entre Enée chargé de son père Anchise, et Imma chargée de son galant. Charlemagne (16) voyant de loin cette porteuse ne serait pas un des moindres ornemens du tableau, si le peintre représentait heureusement les réflexions de ce bon père (\*). Imma est ici, com-

(15) Ibidem.

(16) Il y en a qui disent qu'il s'était levé afin de contempler les astres. Voyes Comiers, dans

son Traité des Comètes, pag. 238.

<sup>(13)</sup> Tam tristis facti à notario meo non exigam panas, per quas infamia filia mea magis videbitur augeri, quam minui. Unde dignius et laudabilius imperii nostfi gloria arbitramur congruere, ut, data adolescentia venia, legitimo eos matrimonio conjungam, el el probrosa honestatis colorem superducam. Ibidem.

<sup>(14)</sup> Juri vestro nuptum tradam meam flliam, vestram scilicet portatricem, qua quandoque altè succincta vestra subvectioni salis se morigeram exhibuit. Ibidem.

<sup>(&</sup>quot;) M. Bayle n'a pas su, on ne s'est pas sonvenu en cet endroit, que Jacob Cats, grand pensionnaire de Hollande, a mis cette historiette, ou ce conte, en vers flamands. On la trouve dans ses OEuvres, imprimées à Amster., 1659, in-folio. Il faut qu'il y en eit une édition précédente, comme l'année de l'impression da livre suivant le fait assès connaître. Il y a dans celle-ci trois tailles-douces; l'une représente par des livres Eginbart enseignant Imma, et ensuite se baisant debout tous deax; l'autre représente Imma portant Eginhart sur ses épaules. Charlemagne les regarde par une fenêtre de son palais, et deux de ses gardes les arrêtent par son ordre : la troisième représente Eginhart et Imma devant Charlemagne, qui décide de leur sort. Gaspar Barlée a mis aussi ce conte en vers latins heza. mètres, en traduisant ceux de Cats, sous ce utre : Virgo Ardpopopos, sive Emme Caroli Magni filia Eginardum scriptorem Amasium suum humeris portantis fata et nuplie. 01 trouve ce joli poëme, pag. 161 et suiv. de ce livre : Faces Augusta, sive poematia, quibus illustriores nuptim à nobili et illustri viro D. Jacobo Catsio , Eg. et Prapot. Hell. ac Frise occidentalis Ord. Syndico, antehac Belgicii versibus conscripta, jam à Caspare Barlao e Cornelio Boyo latino Carmine celebrantur. A. serenissiman principem Elizabetham Fred. 14 gis Bohemiæ et Electoris Palatini filiam, Dor

matrone d'Éphèse dans Pétrone, ui invente les expédiens; mais aploie son propre corps au renécessaire.

4643, in-8°. Dens ce livre il n'y a que les-douces, pag. 175 et 179 : savoir, les rnières mentionnées ci-dessus. On trouve · poëme, mais sans les tailles-douces, 1 et suiv. de ce livre : Casparis Barlai riani poëmala, editio quarta, altera rte auctior, pars prima Herolcorum, 1645, in 12. san Hermann Schmineke, dans une disa latine, qui est dans ce livre, Egin-de Vita et Gestis Caroli Magni, etc., donné au public en 1711, Trajecti ad 1, ex Officina Guilielmi vande Water, prouve qu'imma n'était pas fille de nagne : et les journalistes de Trevoux, de ce livre, pag. 656, décembre 1711, maître qu'ils sont du même sentiment. t persisté, pag. 640, avril 1715, lorsqu'ils le d'un poeme et d'un autre ouvrage du ean Weinchens, qui sont dans ce livre, hics Seligenstadiana, etc. Francof. ad n, apud Jean. Philip. Andream 1714, Ce père dit dans son poëme, qu'Imma lle de Charlemagne; mais il dit le connu cháp. 2 de son autre ouvrage, où il rait rejette la fable d'un mayvais commerce, : suivi du mariage entre Eginhart et Imma

; Charlemague. Ram. exir.

GNATIA, ville d'Italie, au des Salentins, entre Bari et ides (a). Elle n'était consible que par la pierre mirause qu'elle se vantait de posr (A). Si tout le monde avait le l'humeur d'Horace, cette re aurait plus contribué à la te qu'à la gloire des habitans znatia. Il se moque de leur endu miracle, et il le ren-· à croire aux Juifs (B). Il y t d'autres lieux anciennement l'on débitait de pareils prodi-(C), et même de plus exordinaires (D). La crédulité peuples encourageait les dieurs de la religion à ren-: les uns sur les autres en mae de miracles.

- ) Ces deux villes s'appelaient, l'une um, et l'autre Brundusium.
- 1) Elle n'était considérable que la pierre miraculeuse qu'elle se tait de posséder. Le bois, qu'on

mettait sur cette pierre, s'allumait aussitôt. Reperitur apud auctores... in Salentino oppido Egnatid, imposito ligno in saxum quoddam ibi sacrum, protinùs flammam existere (1). Nous allons voir que cette pierre était à l'entrée du temple, et qu'elle allumait l'encens.

(B) Horace se moque de leur prétendu miracle, et le renvoie à croire aux Juifs. ] Voici comme il parle:

. . . . . . . . . . Dehinc Gnatia lymphis
Iralis extructa dedit risusque jocosque,
Dum flamma sine, thura liquescere limine
sacro
Persuadere cupit. Credat Judaus Apella
Non ego (2).

- M. Dacier (3) se déclare pour ceux qui croient qu'Horace n'insulte ici la nation juive, que parce qu'il n'ignorait pas ce que l'on disait du sacrifice d'Elie : c'est qu'un feu céleste avait consumé l'oblation. Je ne trouve aucun inconvénient dans cette pensée de M. Dacier : je dirai seulement qu'Horace pouvait aussitôt donner à croire ces choses aux l'erses qu'aux juis: Ferunt, si justum est credi, etiam ignem cœlitus lapsum apud se sempiternis foculis custodiri, cujus portionem exiguam ut faustam præisse quondam Asiaticis regibus dicunt. C'est ainsi qu'Ammien Marcellin s'est exprimé en parlant des mages de Perse dans le chapitre VI du livre XXIII.
- (C) Il y avait d'autres lieux.... où l'on débitait de pareils prodiges.] Solin fait mention d'une colline qui était encore plus miraculeuse que le temple d'Egnatia. Elle était dans la Sicile, proche d'Agrigente. On n'avait que faire d'apporter du feu sur l'autel : il suffisait d'y arranger des sarmens; ils s'allumaient d'eux-mêmes, quelque verts qu'ils fussent, pourvu que le sacrifice fût agréable au dieu à qui on l'offrait. Non-seulement la flamme naissait d'elle-même en ce cas-là, mais aussi elle s'écartait de part et d'autre, comme pour se jeter sur ceux qui faisaient les repas du sacrifice, et n'incommodait nullement ceux qu'elle touchait. On connaissait seulement à cette marque qu'il ne manquait rien aux cérémonies du jour.

(a) Plinine, lib. II, cap. CVII.
(a) Horat., set. V, lib. I, vs. 97.

(3) Dans ses remarques sur ces paroles d'Horace.

Nec longe inde collis Vulcanius, in accroire que tous les ans aux fêtes quo qui divinæ rei operantur, ligna vitea super ars struunt, nec ignis adponitur in hanc congeriem : cum prosicias intulerunt, si adest Deus, si sacrum probatur, sarmenta licet viridia sponte concipiunt, et nullo inflagrante halitu, ab ipso numine fit accendium. Ibi epulantes adludit flamma, quæ flexuosis excessibus vagabunda, quem contigerit non adurit: nec aliud est quam imago nuncia perfecti ritè voti (4). Ceci est plus conforme aux événemens de l'Ecriture, et beauçoup plus singulier que le miracle d'Eguatia. Un feu céleste envoyé sur les victimes a quelquefois témoigné parmi les Juiss que Dieu agréait leur culte (5); et c'est un signe plus expres d'une providence particulière de voir que le feu ne s'allume de lui-même que lorsque les cœurs sont bien disposés, que de voir qu'il s'allume de lui-même en tout temps. Ce dernier cas souffre les soupçons d'une cause naturelle, ou d'une supercherie : l'autre ne les souffre pas, ou les souffre moins. Servius assure qu'anciennement on n'allumait point le feusur l'autel, mais qu'on attirait par des prières un fen divin. Apud majores aræ non incendebantur sed ignem divinum precibus eliciebant qui incendebat altaria (6). Pausanias raconte, comme témoin oculaire, une chose assez surprenante. Il y avait deux villes dans la Lydie, où l'on pratiquait ce que je vais rapporter. Chacune de ces deux villes avait un temple, dans lequel il y avait une chapelle destinée à la cérémonie en question. On voyait des cendres d'une couleur fort particulière sur l'autel de cette chapelle. Un magicien entrait là, et ayant mis du bois sec sur le foyer, et la tiare autour de sa tête, il récitait certaines prières contenues dans un livre; et cela fait, on voyait sortir du foyer une flamme très-brillante, sans qu'on eût mis le feu au bois (7). Cet homme était plus hardi que les prêtres grecs, qui font

(4) Solinus, ca (5) Voyes tome II, pag. 49, la remarque (H) de l'article Abel.

Paques, ils recueillent dans une ch pelle du Saint-Sépulcre un feu d leste que Dieu leur accorde miracule sement. Ils n'osent rien faire deva le peuple. C'est une cérémonie q se passe sous la custode. Comme prêtres latins n'ont pas adopté cet tromperie, ils sont les premiers à s' moquer; et l'on dit assez hardime aux Grecs, quand ils se vont enferm dans la chapelle destinée à ce prétend miracle, Vous seriez bien attrapés vous n'aviez pas choisi un bon fus

Je laisse les rencontres particulier où le feu s'est allumé de lui-même si les autels, pour être un heureux pro sage à quelques personnes. Ce fut u des présages de la grandeur de Tibe re. Ingresso primam expeditionem per Macedoniam ducente exercitu in Syriam accidit, ut apud Philippe sacratæolim victricium legionum ar sponte subitis collucerent ignibus (8 Séleucus connut à un pareil signe fature élévation (9). Le consulat d Cicéron fut précédé d'un pareil pre sage: Cicéron apprit cela de sa fem me, et l'inséra dans un poëme. Il au rait pu aisément connaître qu'il n' avait rien de surnaturel : il n'est poit rare que si l'on jette du vin sur de cendres chaudes, parmi lesquelles y a presque toujours un peu de bra se, les esprits de vin prennent feu voilà tout le prodige que la femm de Ciceron rapporta à son mari. Ho uxori Ciceronis dicitur contigisse cùm peracto sacrificio libare vellet i cinerem; ex ipso cinere flamma sur rexit, quæ flamma eodem anno con sulem futurum ostendit ejus maritum sicut Cicero in suo testatur poëmat (10). D'autres disent que ce prodig se fit voir aux dames qui célébraien la fête de la bonne déesse. Le feu qu était adlumé sur l'autel paraissai éteint, et cependant il s'éleva tout coup du milieu des cendres et des ti sons une grande flamme (11). Cel pouvait être fort naturel: nous voyon tous les jours que des restes d'un fago

<sup>(6)</sup> Servius, in Eneid., lib. XII, vs. 200. (7) "Ανου δε δη πυρός ανάγκη πασα αφθηναι τα ξύλα, και περιφανή φλόγα έξ αὐτῶν ἐκλάμι ai. Sponse sud à lignis nullo igne admoto purissima emical flamma. Pausan., lib. Y, sub finom, pag. m. 176.

<sup>(8)</sup> Sueton., in Tiberio, cap. XIV. Dio rapporte la même chose, liv. LIV, a l'am 734, pag. m. 603.

<sup>(9)</sup> Appianus, in Syriec., pag. m. 82. (10) Servius, in Virgil., Eclog. VIII, M 106.

<sup>(11)</sup> Plutarchus, in Cicerone, pag. 870.

rendaient plus de flamme se rald'eux-mêmes. Les dames s'en rent; mais les vestales dirent emme de Cicéron qu'elle lui romptement signifier qu'il eût uter ses desseins pour le salut de rie, et que la déesse lui prot un bon succès. Il s'agissait le ce qu'on ferait aux complices ilina, détenus dans les prisons. ıme de Cicéron exécuta prompt l'ordre des vestales, et anima ari (12). Ceci a bien l'air d'un brodé sur un autre. Un aura é les circonstances du fait dont n décora son poëme, et ainsi un prodige on en aura donné Quoi qu'il en soit, il ne passa 1 dogme, qu'un feu qui s'allude lui-même fût toujours un le que, sur un pareil accident, shaite que l'augure soit bon :

e: corripuit tremulis altaria flammis, te sud, dum ferre moror, cinis ipse. Bonum sit (13).

narque de Servius, qu'on peut en note, était la preuve dont lden eût dû se servir; car celle donne ne vaut rien. Licet et m nonnunquam sit, dit-il (14), ses illi non tantum boni, sed et sti quicquam præsignificarint. uoi il cite l'aventure de Lavinie, Virgile a fait mention au VIIc. de l'Enéide. Mais le prodige i voit là ne consiste point en ce e feu prit de lui-même sur l'aul consiste en ce que le feu sauta les longs cheveux de Lavinie, brûla foute sa coiffure. Elle était ès de son père à l'autel.

. . Castis ADOLET dum altaria TEDIS uxta genitorem adstat Lavinia virgo a (nefas) longis comprendere crinibus igneen, ue omnem ornatum flamma crepitante cremari (15).

sez ce que Tite-Live raconte de la me que l'on vit autour de la tête ervius Tullius (16).

- ) Plutarch., ibid.
- ) Virg., eclog. VIII., vs. 105. Sur quoi us remarque : Optat ut hoc signum bonum quia ignis medius est, et qui possit etiam
- ) Salden., Ot. Theol., pag. 336.
- ) Virgil. , Encid. , lib. VII, vs. 71.
- i) Livius, dec. I, lib. I, cap. XXXIX.

(D)..... et même de plus extraordinaires. Le temple de Vénus, sur la montagne d'Eryce en Sicile, était l'un des plus celèbres qui fussent parmi les anciens paiens. Mille choses le distinguaient: je ne parleraique d'une. Le grand autel était tout à découvert, sub dio: la flamme s'y conservait nuit et jour sans braise, sans cendres. sans tisons, au milieu de la rosée et des herbes qui renaissaient toutes les nuits (17).

(17) Elian., Hist. Animal., lib. X, c. L.

ÉGNATIUS \* (JEAN-BAPTISTE), l'un des doctes personnages du XVI<sup>e</sup>. siècle, enseigna les belleslettres dans Venise, sa patrie, présage; car nous voyons dans avec beaucoup de réputation. Il se rendit si utile à la jeunesse que, lorsqu'au déclin de son âge il demanda qu'on le déclarât emeritus, il ne l'obtint point (A), parce qu'on crut que cela serait préjudiciable aux étudians. Il obtint enfin dans son extrême vieillesse, la démission qu'il souhaitait; et il reçut de la république de Venise un témoignage glorieux et lucratif de la considération particulière qu'on avait. pour lui (B). Les ouvrages qu'il publia (C) ne représentèrent son mérite qu'imparfaitement; car il parlait beaucoup mieux qu'il n'écrivait, et il faisait mieux paraître sa belle mémoire et l'étendue de sa science dans ses lecons et dans ses conversations que dans ses livres (D). Il n'était pas moins recommandable par sa vertu que par son savoir (E); et l'on prétend que sa bonne vie fit honneur à l'état ecclésias-

> · Ginguené, qui lui a consacré un long article dans son Histoire littéraire d'Italie, tom. VII, pag. 208 et suiv., dit que son véritable nom était Cipelli. Il le changea, selon l'usage de son temps, quand il commença a se faire un nom.

tique auquel il se consacra (a). Il mourut âgé de quatre-vingts fructuque privari nolebat, id ans, le 4 de juillet 1553 (b), et laissa ses biens et sa belle bibliothéque à trois illustres familles de Venise (F). Peu de temps après on publia une lettre où on l'accusait de n'avoir eu nulle religion ni pendant sa vie, ni à l'heure de sa mort (c). J'ai dit ailleurs (d) qu'il fut brouillé avec Sabellic, et qu'ils se réconcilièrent. On prétend qu'il fut si sensible aux injures littéraires qu'il avait reçues de Robortel qu'il en voulut tirer raison avec son épée (e). La critique que M. Teissier a faite du traducteur de M. de Thou pouvait s'étendre plus loin, et même jusques l'original (G). Il faudra dire quelque chose contre M. Moréri (H).

(a) Thuan., lib. XII, pag. 253. Voyes cidessous la citation (10).

(b) Idem, ibidem.

(c) Voyez la remarque (E).

(d) Dans la remarque (F) de l'article SA-BELLICUS, tome XIII.

(e) Voyes l'article HIPPONAX. Remarque (F) vers la fin, tome VIII.

(A) Il se rendit si utile à la jeunesse que, lorsqu'au déclin de son âge il demanda qu'on le déclarât emeritus, il ne l'obtint point. C'est ce qu'un de ses disciples a fait savoir au public. Nos qui juvenes eramus, dit-il (1), illum cujus ætas jam senescebat, ut jam tum cessaret, imprudenter fortasse quidem, sed tamen amicè monebamus, illud usurpantes:

Solve senescentem mature sanus equum, ne Peccet ad entremum ridendus, et ilia ducat.

Ille verò, qui vir prudentissimus esset, et optime, qui sit orbis in rebus humanis, nosset, ut in otium froi Tory de Bourges; et cetting solitudinemque se conferre cupiebat, sic etiam sæpe tentavit : sed quod cupiebat, à senatu Veneto, qui juven-

tutem talis *et tanti viri* consum<u>i</u> quam, nisi senex admodum, p

G

C

Æ

La

 $P_{\ell}$ 

rol

abı

il é

plei

AIL

liar

qu'

tes

qu'/

Cap

**Vius** 

que

çm p

ecrit

si a

n'y

une ;

Comi

Vérita

ler, e

Frisig

supple

**IDEXC**!

les épi

dre ga

meurs,

souveni

iète si

mie dar

par ca

de ce c

Les aut

besner

Observa

pretame

Ciceron

rum Re,

obscurio

(5) Poye

mentation,

(6) Chili

(7) L'Ép

Imprime a

**28**7.

impetrare. (B) Il reçut de la république Venus un témoignage glora lucratif de La considération p avait pour lui. ] Il reçut cette f du sénat, qu'encore qu'il n'esse plus, on lui donna tous les 15 mēmes appoimtemens qu'il suit quand il enseignait, et, par " cret du conseil des dix, ses him rent affranchis de toute sorte 🗗 sitions. Ces paroles sont /2 h tion que M. du Ryer a faite de el de M. de Thou. Eas (bons 🖻 non mediocri studio illustrat scriptis et publica xi annora jessione cum summd totius i admiratione; ob id ab illustra senatu eam gratiam consecut quanquam publico munere de la eodem stipendio, quod profitm ruerat, quotannis donaretur, bona ex decemviralis consili publico censu eximerentur(1). [4] lini ne confirme pas tout à fait dit que les gages d'Egnatius fatt 300 écus par an pendant la profe et de 200 depuis la dispense de cer (3). Le court éloge qu'on in d'Egnatius à la tête de son traité! hame de Exemplis illustrant rum, n'entre point dans tot a tail; mais nous y lisous ceci: scientid et religione insignis.... universæ Venetæ civitati 🕪 🖣 larem eruditionem ac morum tem charus, ut ex senatus dette centis aureis nummis quotant publico munere defunctus a l emeritus quoad vixerit donard

(C) Les ouvrages qu'il p Gesner en a donné cette lute romanis Principibus vel Casa libri tres (4). C'est un ouvrag comprend un abrégé de la 11/1 empereurs depuis César jusqu'il stantin Paléologue, et depuis 🕅 magne jusqu'à Maximilien [# ] traduit en français par mattre sion sut imprimée à Paris, l'as

<sup>· (1)</sup> Sebastianus Corradus, in Quæsturå, ini-

<sup>(2)</sup> Thuan., lib. XII, pag. 253, col. ann. 1552.

<sup>(3)</sup> Ghilini, Teatro, parte I, pag. 61 (4) Gesner, in Biblioth., folio 387.

L'abbé de Marolles en donna une version française, l'an 1664. hilini a coupé en deux ce livre car il nous donne le de Cæsarilibri tres, comme un ouvrage nct du de romanis principibus. ; ainsi que les faiseurs de cataloont multiplié mal à propos en e rencontres les ouvrages des urs. Mais continuons de copier ier. Item, Annotationes in vitas arum apud Suetonium, nempe ani, Spartiani, Julii Capitolini, pridii, Flavii Vopisci, Trebellii lionis, V.ulcatii Gallicani. Ces pas ont été fidèlement copiées par les viateurs de Gesner : cependant ait facile de sentir qu'elles sont nes de fautes. Il ne fallait point de ule après Æliani, et au lieu d'Æi, il fallait dire Ælii. Le pis est n supposant qu'elles sont correcl'on suppose de toute nécessité

llien, que Spartien, que Jules itolin, que Lampridius, que Fla-; Vopiscus, que Trebellius Pollion,

Vulcatius Gallicanus, sont des pereurs romains dont Suétone a t la vie. Or cette supposition est ibsurde et si monstrueuse, qu'il a presque point d'écolier dans : seconde classe qui ne s'en moquât. ament donc a-t-elle passé pour itable dans l'esprit de Josias Sim-, et dans l'esprit de Jean-Jacques ius, qui ont fait un abrégé et un plément de Gesner? Ils sont plus kcusables que Gesner, car s'il a vu épreuves, il a pu ne point prengarde aux omissions des impriurs. Il ne nous arrive que trop vent de corriger les épreuves la si pleine de ce que nous avons dans la copie, que nous le lisons · cœur, et sans nous apercevoir ce que les imprimeurs ont sauté. autres livres d'Egnatius cités par mer sont de Origine Turcarum; servationes in Ovidium; Intertamenta in familiares Epistolas ceronis; Panegyricus in Francon Regem (7); Racemationes quæ curiores aliquot Authorum locos rabiles, confutari posse, si res pos-

interpretantur (8); Exemplorum libri novem. Le Ghilini assure que les notes de cet auteur in Dioscoridem ab Hermolao Barbaro translatum et la harangue ad meretrices, et soixantedix autres harangues ont vu le jour. L'abbé de Marolles (9) observe que le petit traité de l'Origine des Turcs, composé par notre Egnace, se trouve imprimé dans le recueil des ouvrages concernant l'histoire du gouvernement de la Turquie et de l'empire ottoman, chez Jean Oporin, en 1556. Notez que les neuf livres d'exemples furent imprimés après sa mort. C'était un ouvrage qu'il composa dans sa vieillesse : il le sit sur le modèle de Valère Maxime, mais il ne vécut pas assez pour y mettre la dernière main. li le recommanda par son testament au noble Marco Molino, procurateur de Saint-Marc, qui ordonna à son fils de le publier. Ce fils s'acquitta de la commission assez promptement. L'épître dédicatoire qu'il mit au-devant du livre est datée du 30 d'avril 1554 : elle contient en peu de mots un fort bon éloge d'Egnatius, dont on met la mort en cet endroit-là au 2 de juillet 1553 (10). L'édition dont je me sers est de Paris, apud Bernardum Turisanum vid Jacobæd sub Aldind bibliothecd, 1554, in-16. Voici le titre du livre : Joannis Baptistæ Egnatii viri doctissimi, de exemplis illustrium virorum Venetæ civitatis atque aliarum gentium.

(D) Il parlait mieux qu'il n'écrivait, et il faisait mieux paraître.... sa science dans ses leçons.... que dans ses livres.] Corradus observe que ceux qui accusaient d'ignorance Egnatius pouvaient être plus facilement réfutés par le témoignage des personnes qui avaient ouï ce professour, que par les livres de l'accusé. Quamvis ipsius scriptis, quæ jam multa leguntur, facile refutare possemus, quia tamen ille multò melius, ut Ser. Galba, ut Q. Hortensius, ut alii, dixit, quam scripsit, facilius eos testibus, qui sunt adhuc innume-

<sup>5)</sup> Voyes l'abbé de Marolles, dans son Augntation de l'Histoire romaine, tom. II, pag.

<sup>6)</sup> Ghilini, Teatro, parte I, pag. 97.

<sup>7)</sup> L'Épitame de Gesner marque qu'il fut rimé à Venise, l'an 1540.

<sup>(8)</sup> Gruterus les a insérés au Ier. volume du Theseurus Criticus.

<sup>(9)</sup> Augment. de l'Histoire romaine, tom. II. pag. 287.

<sup>(10)</sup> Je crois qu'il faut présérer cette date au IVe. Non. Quintil. de M. de Thou.

cat arbitramur (11). Il rapporte un fait curieux. Egnace, prononçant une harangue qu'il avait apprise par cœur, était sur le point de sinfir lorsqu'il vit entrer le nonce du pape. Il reprit son discours depuis le commencement, et répéta en d'autres termes ce qu'il avait dit, mais avec plus d'éloquence que la première fois; de sorte que ses amis lui conseillèrent de n'écrire plus. Nos certe, quod vmses, qui tunc Venetiis erant, audire potuerunt, affirmare non dubitamus: illum quum pontificis olim legatus orationi, quam memoriter jam penè totam dixerat, intervenisset, illud idem, quod pronuncidrat, diversis verbis à principio repetitum multò melius elegantiusque dixisse. Quare qu'um descendisset, sic nos illi diximus : Tu verò posthâc nihil unquam scribito (12). Pour connaître l'étendue de sa science et la force de sa mémoire, il faut lire ce qui suit: on y verra que les sénateurs de Venise l'allaient souvent consulter. Habuit vir ille, quod de L. Lucullo dicitur, divinam quandam memoriam rerum: quas quidem res penè omnes ut legerat, vel audiverat, sic iis, qui scire volebant, memoriter jucundèque narrabat. Res verò tam multas ille legerat, vel audiverat, ut omnium maxime studiosus, atque etiam plane curiosus fuit, ut de omni re, quæcumque in disceptationem, quæstionemque vocaretur, copiosissime, tanquam Gorgias, posset, et soleret etiam sæpè disputare. Nam de jure civili caute, de totius orbis et cœli regionibus, ac gentium moribus peritè, de poëtică divinitus, de philosophid sapienter, atque de religione piè respondebat. Quòd si quis eum, ut de rebus ad historiam, vel ad rhetoricam pertinentibus loqueretur, rogasset, id ille sic libenter, sic humaniter, sic ornate, sic copiosè faciebat, ut verè Lydus, quod aiunt, in campum videretur esse provocatus. Quare, præter studiosos adolescentes, quorum maxima frequentia semper Egnatii janua, et vestibulum frequentari solebant, multi nobilissimi et optimi senatores, ut magnis de rebus deliberarent, ad eum penè quoti-

(12) Idem, ibidem.

diè veniebant, ita ut ejus domus oraculum totius civitatis verè posset ap-

pellari (13).

(E) Il n'était pas moins recommandable par sa vertu que par son savoir.] C'est l'éloge qu'Erasme lui donne en même temps qu'il lui ôte la qualité de Cicéronien. Voyez la note (14). Le Ghilini dit aussi qu'Egnace se sit aimer par sa doctrine et par ses mœurs : Per la singolare sua dottrina ed integrità di costuni (15). L'auteur de l'épître dédicatoire dont j'ai déjà fait mention s'étend beancoup là-dessus, et d'une manière bien assirmative; car après avoir étalé les dons de l'esprit, je veux dire la mémoire, l'imagination, la science, l'éloquence d'Egnatius, son adresse à mêler comme il fallait la douceur et la gravité dans les censures, et à instruire la jeunesse, il conclut par ces paroles: Postremò verò, si omnes ejus mores diligenter inspicias, perfectum sanè atque absolutum innocentissimæ vitæ exemplar sese offert. Universa enim ejus vita, nihil aliud qu'am ardentissimam religionem, christianamque pietatem spirat. Poterat omnis Veneta civitas in hoc uno perinde atque in purissimo speculo sese ad omnem pietatem, eruditionemque componere (16). Il paraît si assuré de son fait, qu'il ne prend point la peine de réfuter ceux qui avaient publié, dans une lettre satirique, qu'Egnatius avait vécu et était mort sans religion : il se contente de crier coutre leur audace, et de se moquer de leur folie : Illud unum præterire nequeo, homunciones quosdam nefario scelere audaces, in tam singularis, tamque omnium judicio probati viri memoriam invectos, atque malè consarcinatà epistolà, ac vix cohærenti tam placidos manes violare fuisse ausos. Ut jam exclamare libeat, 8 mores, 8 tempora! Unde repente tam inopinata atque immania monstra? Undè isti tam

(13) Idem, ibidem, pag. 3.

(15) Ghiliui, Teatro, tom. I, pag. 97.

<sup>(11)</sup> Corradus, in Questuri, pag. 2.

<sup>(14)</sup> Virum non minus probum et integrum quam eruditum et eloquentem nominasti, sed cui Tulliani cognominis honorem negant doctorum suffragia. Doctè loqui maluit quam Ciceroniane, et quod voluit assequutus est. Erusmus, in Ciceroniano, pag. m. 72.

<sup>(16)</sup> Mercue Molinus, Epistola Dedicat. Exemplorum Egnatii. Voyes ausei la remarque (B), à la fin.

infesti Calydonii apri spumoso ore in præclaram omnium virtutum sylvam debacchantes, universamque optimi ac doctissimi viri famæ existimationisque segetem indigné devastantes? Ergò iterum opus est Hercule? Jam 13 instat labor? Dii vestram fidem. Sed attende quæso quid præclari isti censores damnent. Egnatium parum christianė vixisse, atque eddem, qud vixerit, pietate defunctum esse. Id nimirum quod quemvis hominem christianum offendere potuisset. Sed qua tandem in urbe hoc levissimi homines mentiti sunt? Nempè in illa, quæ **hunc genu**it, educavit, atque ad amplissimos honores summo judicio promovit, ac publicis decretis toties decoravit. O insignem audaciam, o manifestam calumniam! Vides quàm libere, quam confidenter pronuncient, quam gravem notam defuncto homini inurant. Quid quæso reliquum erit christiano homini, si religionem adimas non solum in cætera vita, sed etiam sub ipsum mortis tempus, quando vel perditissimi hamines resipiscere solent? Verum, ne tam argutum illorum mendacium non careret ratione, äξίωμα protulerunt : quod etiam , ne præter rerum scientiam, linguarum cognitionem illis deesse putes, græcè explicarunt άδύνατον έςι κακώς ζώντα, μη κακώς άποθανείν. Sed præstiterit fortasse hanc illorum dementiam risisse (17).

(F) Il laissa ses biens et sa belle bibliothéque à trois illustres familles de Venise.] Elle contenait beaucoup de médailles et beaucoup d'antiques. Lisez ces paroles de M. de Thou: Treis amplissimas patritii sanguinis familias Molinam, Lauretanam et Bragadenam, supremis tabulis heredes instituit; qud in hæreditate præcipuè numeratur copiosa librorum suppellex, nummis antiquis aureis, argenteis et æreis, aliisque prætereà veteris ævi monumentis instructissima (18).

(G) La critique de M. Teissier.....

pouvait s'étendre jusqu'à l'original.]

Voyons d'abord les paroles de du

Ryer. « Jean-Baptiste Égnatius était

» de Venise, de bonne maison, mais

» pauvre, et fut disciple d'Angelo

» Politio, qui rétablit en Italie les » honnes lettres presque mortes, et » qui ayant enseigné quarante ans » durant avec l'admiration de toute » l'Italie, reçut cette grâce du sénat » etc. (19). » Voici la remarque de M. Teissier (20): Si l'on s'arrélait à la construction grammaticale des termes 'de M. du Ryer, il semblerait qu'Angelo Politio, qui a rétabli les bonnes lettres en Italie, a aussi enseigné l'espace de quarante ans dans Venise. Cependant il est certain que c'est d'Egnace que M. de Thou a voulu parler, et que Politio, qui était un des plus savans et des plus polis écrivains de son siècle, mourut dans sa quarantième année, en 1553 (21). Ce critique pouvait remarquer deux autres choses; l'une que le mot latin *Politianus* doit être traduit Politien, et non pas Politio, nom inconnu dans la république des lettres, quand il s'agit du célèbre Angelus Politianus; l'autre, que M. de Thou n'est point la cause innocente de l'erreur de son interprete, car l'arrangement de ses paroles ne souffre point une meilleure version que celle de du Ryer. Hic et annus abstulit, dit-il (22), Johannem Baptistam Egnatium familia honesta, sed in tenui re, Venetiis natum, Angeli Politiani, qui bonas litteras in Italia intermortuas excitavit discipulum, quique eas non mediocri studio illustravit, et scriptis, et publicd xL annorum professione cum summā totius Italiæ admiratione. M. Périzonius a observé (23) que les écrivains modernes sont quelquefois cause de l'obscurité et des équivoques du latin, par la mauvaise situation qu'ils donnent aux mots.

(H) Il faudra dire quelque chose contre Moréri.] 1°. Il ne devait pas dire qu'Égnace a été en estime sur la fin du XV<sup>e</sup>. siècle, c'est une expression très-impropretouchant un homme qui n'est mort qu'en 1553. 2°. Il ne fal-

<sup>(17)</sup> Marcus Molinus, Epistola Dedicat. Exemplorum Egnatu.

<sup>(18)</sup> Thuan., lib. XII, pag. 253.

<sup>(19)</sup> Du Ryer, traduction de M. de Thou. cités par Teissier, t. I, p. 74, édit. de 1696.

<sup>(20)</sup> Teissier, là même, pag. 75.

<sup>(21)</sup> C'est une saute d'impression : il fallait dire 1494, comme dans la première édition de M. Teissier.

<sup>(22)</sup> Thuan., lib, XII, pag. 253.

<sup>(23)</sup> Voyez les écrits de M. Périzonius contre M. Francius.

lait pas donner en preuve de la vieillesse de ce professeur que Gesner le vit à Venise, l'an 1543: il fallait dire qu'il vécut encore dix ans; mais comme Vossius ne s'était servi que de cette observation de Gesner (24), je ne m'étonne pas que M. Moréri se soit fixé à cela: je m'étonne bien davantage de ce que Vossius n'a point su ce que l'épitome de Gesner et M. de Thou pouvaient lui apprendre sur l'année mortuaire d'Egnatius.

(24) Vossius, de Histor. Lat., pag. 678

EIMERIC (NICOLAS), dominicain et inquisiteur général dans le royaume d'Aragon au XIVe. siècle. Son Directoire des Inquisiteurs fut imprimé à Barcelonne en 1503. François Pegna en fit faire à Rome deux éditions, l'une en 1578, et l'autre en 1585 \*.

N. Eimeric, né à Gironne vers 1320, mort le 4 janvier 1399, n'a point de place dans la Bibliotheca hispana d'Antonio; mais il a un long et curieux article dans la Bibliotheca scriptorum ordinis prædicatorum, des pères Quetif et Echard, I, 709,—717. On y donne les titres de 35 ouvrages d'Eimeric. Le plus curieux (et il l'est beaucoup) est le Directorium Inquisitorum dont parle Bayle. L'abbé Morellet en a donné un excellent abrégé sous ce titre: Le Manuel des Inquisiteurs à l'usage des inquisitions d'Espagne et de Portugal, etc., 1762, in-12, réimprimé à la suite de l'Histoire des Inquisitions, par l'abbé Goujet, 1769, 2 vol. in-12.

EYSENGREIN (MARTIN), en latin Eysengreinius, docteur en théologie au XVI°. siècle, publia beaucoup de livres, dont vous trouverez le catalogue dans l'épitome de la Bibliothéque de Gesner. Le Moréri vous apprendra qu'il était né à Stuttgard, au pays de Wirtemberg, et qu'il fut vice-chancelier de l'académie d'Ingolstad, et qu'il mourut l'an 1578. J'ajoute à cela qu'il était d'une très-bonne famille (a), et fils d'un fort honnête

(n) Georg. Lieblerus, in Scholiis ad Ser-

homme, et qu'il avait été de la religion protestante (b). Il avait même déclaré dans un ouvrage public qu'il voulait y persévérer constamment et invariablement, et il l'avait dédié à Vergério pour le féliciter d'avoir reconnu la vraie église, et d'avoir abandonné le parti de l'Ante-Christ. Néanmoins il se jeta peu après dans la communion romaine, environ l'an 1560 (c), et il témoigna dans la suite beaucoup d'animosité contre les protestans. Il les attaqua par plusieurs écrits où il traitait la controverse toute la violence et selon tous les lieux communs de ce temps-là. George Liébler, professeur en physique dans l'académie de Tubinge, réfuta l'un de ces écrits (A). Je ne sais pas si notre homme était parent de Guillaume Eysengrein dont j'ai parlé en un autre endroit (B).

mon. Mart. Eysengreinii de Puero Jesu, pag. 43.

(b) Idem, ibid., pag. I.

(e) Idem, ibidem.

(A) Georges Liébler.... réfuta l'un de ces écrits.] C'est une homélie allemande sur l'évangile du premier dimanche après l'Epiphanie. Elle roule sur ce que le fils de Dieu fut trouvé assis au temple de Jérusalem au milieu des docteurs. Liébler la traduisit en latin, et la publia en cette langue avec des scolies, l'an 1575 (1). Il accuse l'auteur de fatiguer le public par plusieurs petits livrets qui ne valaient rien, Tu spretd med fideli admonitione, hactenus multos parvos et pravos edidisti libellos, quos an quisquam hactenus responso dignatus sit, haud scio. Mihi quidem cùm initid aliqui venissent in manus, eisque respondere vellem, ita visi sunt in docti et inepti, ut chartarum tam tur

(1) A Tubinge, in-4°. C'est un écrit de 86 pages.

piter contaminatarum vehementer me misereret, et omninò eorum lectione posteà abstinerem. Sed cum infelici partu adeò sis fœcundus, ut subinde nova monstra per abortum edas, etc. (2). Il l'accuse aussi d'un grand verbiage destiné à grossir le nombre des feuilles. Neque enim mihi libet tuam imitari inanem loquacitatem, qua nihil aliud agis, quam ut multas paginas frustra expleas, et magnos facias libros, in quibus ves paucas benè et recte doceas (3). Il conclut par quelques remarques sur une homélie où Eysengrein avait expliqué la prophétie de Siméon touchant l'Enfant Jésus.

(B) Je ne sais s'il était parent de Guillaume Eysengrein, dont j'ai parlé en un autre endroit (4). ] Il était chanoine de Spire, sa patrie, et contemporain de notre Martin. Il publia à Ingolstad, en 1566, un ouvrage qui a pour titre: Centenarii XVI; continentes Descriptionem rerum memorabilium in ecclesid, contra Matthiam Flacium Illyricum. Il avait publié à Dillingen, en 1564, Chronicon Spirense, ouvrage où il y a bien des mensonges, comme l'a remarqué Christophe Lehman dans la préface de ses Annales de Spire (5).

(2) Liebler., Schol. in Sermon. Mart. Eysengreinii, pag. 1.

(3) Idem , ibid. , pag. 7.

(4) Dans la remarque (E) de l'article ILLT-RICUS, tome VIII.

(5) Voyes l'Introductio in Historiam ecclesiastic., de Caspar Sagittarius, pag. 519.

ÉLICH (Louis-Philippe), en latin Elichius, vivait au commencement du XVII<sup>e</sup>. siècle.
Je pense qu'il était de Marpourg.
Il y soutint une dispute politique de Magid diabolica, et il
voulut y faire imprimer un livre
sur la même matière, avec une
préface remplie de mauvaises
choses (a); mais on le lui défendit; et les magistrats ayant fait
fouiller chez lui y trouvèrent

plusieurs livres sur quoi il avait écrit des notes un peu scandaleuses (b). On les confisqua, et on le cita devant les juges. Il promit avec serment et par écrit de renoncer à ces études frivoles; néanmoins il fit imprimer son livre à Francfort l'an 1607 (A), et y joignit une préface sanglante contre le sénat académique de Marpourg. On voulut lui en faire rendre compte; mais il s'évada, et se fit catholique romain (c). Ce n'est là qu'une partie du mal que l'on dit de lui dans l'imprimé que je cite. Il publia à Francfort, en 1609, un autre livre qu'il intitula : Innocentius, sive de miseria hominis libri tres, in ignominiam et confusionem superborum editi.

(b) Plurimi libri scholiis enormibus ac non tolerandis conspurcati. Idem, ibid.

(c) Tiré de Tobie Tandlérus, in Repulsione Calumniarum Elichii.

(A) Il fit imprimer son livre à Francfort, l'an 1607. Il lui donna pour titre de Dæmonomagia, Dæmonis cacurgià et Lamiarum energid. Il y réfuta fièrement ceux qui revoquent en doute ce qui se dit des sorcières et de leur transport actuel aux assemblées du sabbat. Il attaqua nommément Tobie Tandler, professeur en médecine à Wittemberg, qui avait publié une harangue de Fascino et Incantatione, l'an 1606. Ce Tandler, la faisant réimprimer avec quelques autres pièces de même nature, l'an 1003, y joignit une très-courte, réponse aux calomnies d'Elichius. C'est de là que j'ai tiré la matière de cet article.

ÉLICHMAN (JEAN), natif de Silésie, pratiqua la médecine à Leyde (a). Il se maria l'an 1638 avec une femme qui était d'une

(a) Crenius, in præsatione Fascis I Exercitationum Philologico-Historicarum.

<sup>(</sup>a) Cum præfatione spurca et pietati moribusque adversa. Tobias Tandlerus, in Repulsione Calumniar. Elichii.

soins de M. de Saumaise, qui y joignit une préface très-ample.

(b) Beverovicius, de Vitæ termino, part. Ill, pag. m. 139.

(c) Konig., Biblioth., pag. 270.

(d) Christianus Ravius, pag. 12 primæ Panegyricæ, apud Crenium, ibid...

(e) Salmas., præfat. in Tabul. Arabic. Ce-

(f) Id., ibid.

(g) De Usu Linguæ Arabicæ in Medicina.

Voyez Kon. Bibl., pag. 270.

(h) Elle est à la fin de la IlIe, partie de l'ouvrage de Bévérovicius de Termino Vitæ.

## ÉLIE \*, l'un des plus grands prophètes du Vieux Testament,

\*Chaufepié, dans, un assez long article, ne donne pas la Vie d'Élie, mais examine quelques questions qui lui sont relatives; il adresse à Bayle plusieurs reproches : 1º. d'être peu favorable à la révélation et aux saints hommes dont elle rapporte l'histoire; 2°. de s'être fait (Voyez la note B) un malin plaisir de grossir le nombre de ceux qu'elle fit tuer. Les longues remarques de Joly ne sont aussi que la défense de simples opinions qui tiennent aux dogmes.

famille de bourgmestre (b). Il vivait sous le règne d'Achab. Son n'en jouit pas long-temps, car histoire véritable se trouve dans il mourut l'an 1639 (c). Il en- le Dictionnaire de Moréri : j'y tendait bien seize langues (d), et renvoie les lecteurs, et me conil était si habile dans le persan, tente de rapporter quelques conqu'au jugement de Saumaise, tes apocryphes qui le concernent. l'Europe n'a jamais produit un Il y a eu parmi les Juifs une trahomme qui l'égalât en cela, et dition assez commune (a), qui n'en produira peut-être jamais porte qu'il ne le faut point disun semblable (e). Il croyait que tinguer de Phinées, fils du grandla langue allemande et la per- prêtre Eléazar (A), et que le prosane venaient d'une même sour- phète qui a vécu parmi les homce, et il en donna plusieurs rai- mes, tantôt sous le nom de Phisons (f). Il composa en arabe nées, tantôt sous le nom d'Élie, une lettre (g) qui fut imprimée n'était point un homme, mais à l'ene l'an 1636. Sa dissertation un ange (b). Saint Epiphane rap-De termino vitæ secundum men- porte une chose qui n'est pas plus tem Orientalium (h) parut l'an recevable que celles-là : je parle 1639. Elle eut été beaucoup d'une vision de Sobac, père d'Éplus longue, s'il ne fût mort en lie. Après que sa femme fut acy travaillant. Sa version latine du couchée, il crut voir des hommes tableau de Cèbes fut imprimée vêtus de blanc, qui saluèrent le à Leyde l'an 1640, avec la ver- nouveau-né et le couvrirent de sion arabe et le grec, par les feu, et lui firent avaler de la flamme. Voilà les langes dont ils enveloppèrent le petit Elie. Voilà le lait dont ils le nourrirent. Sobac s'en alla consulter l'oracle de Jérusalem, et apprit ce que la vision signifiait. On l'assura que son fils habiterait dans la lumière, et qu'il jugerait Israël par le feu et par l'épée (c) (B). C'est une opinion assez commune depuis long-temps parmi les chrétiens, qu'Elie n'est pas mort et que Dieu le conserve en vie ou dans le paradis terrestre, ou dans le ciel, ou ailleurs, pour s'en servir vers la fin du monde

(b) Hanc eorum traditionem referunt Liranus, Abulensis Magallianus, Serarius. Idem, ibid., pag. 100.

(c) Epiphan., de Vitis Prophet., pag. m.

<sup>(</sup>a) Videri potest ea traditio in tractatu Juchasim, folio 11, quam etiam amplectitur R. Salomon apud Liranum, etc. Ægidius Camartus, de Rébus gestis Eliz, pag. 71.

contre l'Ante-Christ. Il y en a (h). Les Juiss ont dit qu'Elie, sept qui assurent qu'il souffrira alors ans après avoir été enlevé, écrile martyre, et que lui et Enoch sont les deux témoins dont il est parlé dans le chapitre XI de l'Apocalypse(d): et comme d'ailleurs on lui attribue une continence très-exacte (e), on conclut qu'il sera honoré de trois couronnes; de celle de docteur, de celle de vierge, et de celle de martyr(f). On prétend que sa continence a surpassé celle des autres prophètes qui ont vécu dans le célibat; car il ne s'est pas contenté de demeurer vierge, il a voulu aussi que ses disciples renonçassent aux femmes (g); et c'est lui que l'on regarde comme le premier fondateur de la vie monastique. Les carmes se vantent d'être issus de son institut, et rapportent mille contes que les autres moines ne laissent point impunis. Il n'y a rien de plus impudent qu'un certain conte des Gnostiques, touchant ce prophète (C). L'Apocalypse d'Elie a passé communément parmi les pères pour un livre supposé; mais Origène semble parler d'un livre de ce prophète comme d'une production légitime (D). Il y a long-temps qu'on parle d'une tradition que l'on fait venir faussement d'Elie, et qui assure que le monde ne durera que six mille ans, dont deux mille ont dû précéder la loi, deux mille être sous la loi, et les deux autres doivent être sous le Messie

(g) Idem, pag. 278.

vit du ciel une lettre au roi Joram (E), et qu'il composa dans le paradis les fastes de tous les. siècles (i). Remarquez que ceprophète, qui va presque de pair avec Moise, est si peu connu du côté de l'extraction, qu'on met encore en dispute s'il était d'un tel ou d'un tel pays, d'une telle ou d'une telle tribu, etc. (k). J'ai cité un minime (l), qui avait dessein. de composer un ouvrage sur les actions d'Elie. Cet ouvrage eût été fort long; car ce que les amis. de l'auteur en ont publié après sa mort est un volume de quatre cents pages in-4°., qui contient seulement les Prolégomènes.

Vous trouverez dans Baronius que Basile le Macédonien, empereur de Constantinople, fit bâtir des temples en l'honneur et. sous le nom du prophète Elie, dans sa ville capitale (m). Ce fut l'une des preuves qu'un religieux carme avança pour faire voir que le père Papebroch avait nié témérairement que le mont Carmel puisse être compté entre les saints lieux que les premiers pèlerins du christianisme allaient visiter (n). Chacun voit l'imper-

<sup>(</sup>d) Voyez Alcazar et Viégas, sur le chap. XI de l'Apocalypse, cilés par Camart., ibid., pag. 121.

<sup>(</sup>e) Hieron, lib. I, adv. Jovin., et multi alii patres, apud Gamart., pag. 277.

<sup>(</sup>f) Ægid. Camart., pag. 279.

<sup>(</sup>h) Ægid. Camart., pag. 288 : vida etiam Beroaldi Chronicon, lib. 11, cap.

<sup>(</sup>i) Voyez Cunéus, de Republ. Hebræor., lib. III , cap. I.

<sup>(</sup>k) Voyez le père Petau, in Epiph. ad Hæres. LV, pag. m. 218.

<sup>(1)</sup> Gilles Camart : il a été général de l'ordre. Son ouvrage intitule, Elias Thesbites, sive de Rebus gestis Eliz Prophetæ Commentarius posthumus, ful imprimé à Paris l'an 1631.

<sup>(</sup>m) Voyez le père Papebroch, Respons. ad Exhibitionem Error., pag. 155.

<sup>(</sup>n) Ibidem.

tinence de cette preuve. On verra dans le livre que je cite (o), qu'un théologien de l'ordre de saint François mit à bout les carmes d'Anvers, dans une dispute publique, l'an 1594. Il attaqua une thèse où l'on assurait qu'Elie s'engagea par vœu au célibat. Il cita un docteur juif qu'on nomme Rabbenu Haccados c'est-à-dire notre saint maître, et qui vivait avant Jésus-Christ. Ce rabbin assure qu'Elie avait un frère dont la femme fut stérile jusques à la mort d'Élie, et par conséquent le prophète n'avait pu se consacrer à la continence, car la loi lui commandait d'épouser sa belle-sœur, en cas qu'elle devînt veuve.

- (0) Papebr., Respons. ad Exhibitionem Error., pag. 227, 228.
- (A) Une tradition . . . porte qu'il ne le faut point distinguer de Phinées, fils du grand-prêtre Eléazar. Cette tradition est fort ancienne; car Origène en a fait mention (1). Je pense qu'on l'a fondée sur les promesses qui furent faites à Phinées, après qu'il eut tué l'homme qui se souillait avec une femme madianite. François George de Venise (2) ne s'éloigne pas de ce sentiment des rabbins. Pierre Damien (3) paraît l'embrasser de tout son cœur : il croit que Phinées, à cause du zèle qui l'embrasa à la vue d'un objet si scandaleux, sera conservé en vie dans le paradis terrestre jusques à la fin du monde, et que c'est lui qui, sous le nom du prophète Elie, fut enlevé sur un chariot de feu. Il cite un passage de l'Ecriture (4), pour faire voir que Phinées vivait encore du temps de David.

(B) On assura... qu'il jugerait Israël par le feu et par l'épée. ] Cela ne s'accorde pas trop mal avec cet esprit vengeur dont Élie fut animé en quel-

(1) Tractat. VII in Joannem, apud Ægidinm Camartum, de Reb. gest. Eliæ, pag. 71.

(2) Tom. VI. Problem. CCCLXI, apud Camart, ibid.

(3) Lib. I, Epist. VI, apud Camart., pag. 72.

(4) Lib. I Paralipom., cap. IX, vs. 19.

ques rencontres (5), comme quand il fit massacrer les prêtres de Bahal (6), et tomber le feu du ciel sur les soldats de son roi (7). Les docteurs de l'intolérance ne sont pas bien aises qu'on les avertisse que Jésus - Christ a aboli cet esprit (8): un'tel avertissement est une leçon importune; et ils diraient volontiers comme Félix, à quiconque leur en parle : Va-t'en maintenant; quand nous aurons la commodité nous te rappellerons (9). Je ne m'étonne point qu'ils soient sachés qu'on les empêche de s'autoriser d'un tel exemple; car que peut-on voir de plus fort en faveur des massacreurs par zèle de religion, que la conduite d'Elie! Un homme qui n'avait aucun caractère dans l'état, aucune charge politique, aucune part au droit du glaive; un homme, dis-je, dont la charge ne consistait qu'à prophétiser, assemble tous les prophètes de Bahal, qui étaient 450; il y joint les prophètes des Bocages, qui étaient au nombre de 400, et avaient l'honneur d'être commensaux de la reine (10); il les convainc par un miracle qu'ils adoraient un faux Dieu; et tout aussitôl il donne ordre qu'on les saisisse (11), et qu'on prenne bien garde qu'aucun n'échappe; et il les fait tous égorger, sans avoir daigné demander au roi Achab là présent, s'il l'avait pour agréable; et sans les avoir exhortés à se convertir. On ne peut pas dire qu'ils avaient agi contre leur conscience (12); car s'ils eussent cru que Bahal était une fausse divinité, ils ne se seraient point exposés à l'examen, el par le crédit qu'ils avaient auprès de la reine ils auraient éludé sans peine e défi du prophète Elie. On voit de plus qu'ils invoquent leur divinité avec toute l'ardeur possible, et qu'il

(6) Ier. livre des Rois, c. XVIII, vs. 40.

(7) II. Livre des Rois, chap. I.

(9) Actes des Apôtres, chap. XXIV, vs. 26, (10) Ier. livre des Rois, c. XVIII, vs. 19.

(11) Là même, vs. 40.

<sup>(5)</sup> Spiritum severitatis et ultionis exertur suisse in Elia et collegis magis quam in disci pulis evangelicis. Martyr, in lib. II Regum cap. I.

<sup>(8)</sup> Évangile de saint Luc, chap. IX, v. 55, 56.

<sup>(12)</sup> L'auteur du Commentaire philosophiquisemble supposer cela, pour se mieux tirer d'objection que les docteurs intolérans fondes sur la conduite d'Élie.

son honneur. Ils espéraient sans doute d'être exaucés. Les théologiens sont obligés de reconnaître, asin de pouvoir disculper Elie, qu'il recut invisiblement de Dieu une mission extraordinaire et spéciale pour faire mourir ces prophètes, et que Dieu lui révéla que c'étaient des réprouvés qu'aucune exhortation à la repentance ne toucherait (13). Pierre Martyr à la vérité allègue les lois de Moïse contre les idolatres, la loi du talion, etc.; mais après tout il se réduit à l'inspiration particulière, et c'est là une raison à quoi il n'y a nulle réplique parmi les chrétiens. Omnia hæc privato instinctu Dei agebantur contra legem in communi propositam. Ipse legislator cum aliquid contra suas leges jubet, mandatum ejus pro lege habendum est (14). Au reste, jamais il n'y eut d'impertinence égale à celle du cordelier Feuardent, qui accuse Pierre Martyr d'avoir vomi des injures contre le prophète Elie, et de s'être contredit ensuite. Pergit idem (Vermilius) dit-il (15), vineta sua, quod aiunt, cædere, cum scribit, ad id vocatus erat Elias ut judicia divinæ severitatis exsequeretur, nec ex seipso, verum ex Deo et angeli monitu ita duriter se gerebat. Potuit quidem specie tenus homicida videri, nec tamen pro tali habendus est, cùm solùm fuerit Dei minister. Feuardent fait les mêmes plaintes contre Calvin : il l'accuse d'avoir dit que Elias fuit homo depravatus, nimis vehementi zelo correptus... peccavit etiam quiritando se solum è clade ac persecutione restare: raptus item fuit spiritu servitutis et vindictæ (16). Il cite le Commentaire de Calvin sur les versets 2 et 3 du chapitre XI de l'Épître aux Romains. Je n'y ai rien trouvé qui approche de cela. Au fond la liberté que ces écrivains protestans pourraient avoir prise de censurer en quelque chose la conduite de ce prophète, ne

(14) Ibidem, folio 141.

1

(16) Ibidem, pag. 436.

se donnent cent coups de couteau en son honneur. Ils espéraient sans doute d'être exaucés. Les théologiens sont obligés de reconnaître, afin de pou-voir disculper Élie, qu'il reçut invisiblement de Dieu une mission extraordinaire et spéciale pour faire mourir ces prophètes, et que Dieu lui révéla saurait être blâmée sans qu'on blâme saint Chrysostome (17): Qui acerrimis verbis Eliam crudelitatis et cujus dam ànabilas arguit. Deindè alibi (18) eundem quasi penitùs ad divina monita insensibilem, dum variis factis et exemplis ad commiserationem induceretur.

(C) Il n'y a rien de plus impudent qu'un certain conte des Gnostiques touchant ce prophète.] Ils disaient que si une âme qui montait au ciel ne savait pas bien répondre aux vertus qui la questionnaient à l'entrée, elle était renvoyée sur la terre. Il fallait surtout qu'elle pût répondre qu'elle n'avait point laissé d'enfans; car si elle répondait le contraire, on la renvoyait, et on l'obligeait à demeurer dans ce monde jusques à ce qu'elle eût recueilli tous ses enfans, et qu'elle se fût réunie à eux. Ils contaient qu'Elie montant au ciel rencontra un grand obstacle qui l'obligea à redescendre sur la terre. Un démon femelle lui vint dire: Alte-là, où vas-tu? j'ai des enfans de toi, tu ne peux point monter au ciel en les laissant sur la terre. Et comment, répondit-il, aurais-tu des enfans de moi? n'ai-je point vécu toujours dans la continence? J'en ai eu pourtant, reprit-elle, j'ai su profiter de tes songes. Ceux qui entendent le latin ne trouveront pas ceci obscur. "Οτε ενυπνίοις ενυπνιαζόμενος πολλάκις εν τη ἀπορροία τῶν σωμάτων έκενώθης, έγω ήμην η μεταλα-Cουσα από σου τα σπέρματα, καὶ γενώοσά σοι ὑιούς. Cam in somnis effusione seminis sæpè corpus exhaurires, ego abs te illud excepi, tibique filios peperi (19). Saint Epiphane réfute trèsbien cette impertinence par la raison de l'impossibilité; car la nature spirituelle des démons ne souffre point qu'ils soient le sujet passif d'aucune génération. Il n'est pas si aisé de réfuter ceux qui disent qu'un démon peut intervenir en qualité de principe actif dans la production d'un animal : non pas que du fond de sa substance il puisse fournir les matériaux néces-

pag. 127.

(18) Homilia de Elia, apud eumdem Ca-

<sup>(13)</sup> Certus erat spiritu Dei eos non esse convertendos aut immutandos. Petrus Martyr., Comment. in I lib. Regum, cap. XVIII, folio m. 141 verso.

<sup>(15)</sup> Feuardent, Theomach. calvinist., lib. IX, cap. III, pag. m. 437. Il cite le Commentaire de Martyr, in lib. IV Regum, cap. I, et le cite fidèlement.

<sup>(17)</sup> Homilia in SS. Petrum et Eliam, apud Camart., de Rebus gestis Eliæ proph.,

mart., ibidem.
(19) Epiph., Hær. XXVI, lib. I, tom. II, num. 13, pag. m. 95.

saires, car un esprit est un être immatériel; mais il peut, dit-on, se servir de la semence d'un mâle, et la transporter où il faut, et diriger de telle sorte les mouvemens de la matière que cette semence se convertisse en un corps organisé. Ceux qui fiennent cela possible ont raison de dire que l'enfant qui serait ainsi produit serait fils de l'homme dont la semence aurait été employée; car d'où vient, je vous prie, qu'un homme est censé le père d'un enfant conçu dans le sein d'une créature qu'il voit dans un lieu public, sans songer à autre chose qu'à assouvir sa brutalité? N'est-ce point à cause que le premier fonds sur quoi le corps du petit enfant est bâti a été tiré du corps de cet homme? N'en peut-on pas dire autant par rapport à cette autre génération? La différence ne laisserait pas d'être grande; car ceux qui seraient pères de cette façon extraordinaire pourraient d'ailleurs conserver parfaitement leur virginité, et ainsi la sottise des Gnostiques touchant Elie est en toutes façons extravagante.

(D) Origène semble parter d'un livre de ce prophète, comme d'une production légitime.] En expliquant ces paroles de saint Matthieu (20), Alors fut accompli ce dont le prophète Jérémie avait parlé; et ils ont pris 30 pièces d'argent, etc., il observe qu'on ne trouve dans aucun livre des Juifs, canonique ou non canonique, que Jérémie ait prophétisé cela; et il soupconne ou qu'au lieu de Jérémie il faut dire Zacharie, où que Jérémie avait fait un livre qui n'avait jamais été publié. Là dessus il dit que Jérémie ne serait point le seul prophète dont on aurait des écrits occultes, et que ces sortes d'écrits ont été cités par saint Paul. Il en donne pour exemple ce passage (21): Ainsi qu'il est écrit, ce sont les choses qu'œil n'a point vues, qu'oreilles n'a point ouïes, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme; que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Il soutient qu'on ne le trouve dans nul livre canonique, mais seulement dans les ouvrages occultes du prophète Elie. Cette opinion fut re-

(20) Chap. XXVII, vs. 9.
(21) Ire. Épître aux Goriuthiens, chap. II,

lancée par saint Jérôme, après avoir dit que le passage de saint Paul se trouve dans Isaïe (22), non pas mot à mot, mais quant au sens, ce qui suffisait à l'apôtre (23). Les livres attribués à Élie ne paraissent pas dans le catalogue des ouvrages apocryphes, condamnés par le pape Gélase. Il ne laisse pas d'être vrai que l'Appocalypse d'Élie, l'Assomption d'Élie, etc., passaient pour des livres supposés (24).

(E) Il écrivit du ciel une lettre au roi Joram.] Ce sentiment est fondé sur un passage de l'Écriture mal entendu. Alors lui vint un écrit de la part d'Élie le prophète, où étaient telles paroles: Ainsi a dit l'Éternel, etc. (25). Le vrai sens de ce passage est, que l'on porta au roi Joram un écrit qui avait été trouvé parmi les

papiers d'Elie.

(22) Chap. LXIV, vs. 4.

(23) Quasi Hebraus ex Hebrais assumit apostolus Paulus de authenticis libris in epistold quam scripsit ad Corinthios, non verbume ex verbo reddens, quod facere omninò contemnit, sed sensuum exprimens veritalem quibus utitur ad id quod voluerit roberandum. Hieron., in caput LXIV Isain.

(24) Voyes Camart, pag- 286, 287.
(25) IIe. livre des Paralipomènes, chap.
XXI, vs. 12.

ÉLISABETH, reine d'Angleterre, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, a été une des plus illustres personnes dont l'histoire fasse mention. Ce ne serait point lui rendre assez de justice, que de dire que jamais femme n'a régné avec plus de gloire qu'elle; il faut ajouter qu'il y a peu de grands monarques dont le règne puisse entrer en parallèle avec le sien (A). Son règne est le plus beau morceau, et le plus bel endroit de l'histoire d'Angleterre; et il a été l'école où tant d'habiles ministres (B), et tant de grands hommes d'état se sont formés, que l'Angleterre n'en a jamais eu un plus grand nombre. On en peut dire autant par rapport aux hommes de guerre (a). Je de la prudence. Elle n'aurait jales principaux événemens de sa glorieuse vie. On les trouve dans une infinité de livres que chacun peut consulter, et dont quelquesuns sont très-nouveaux (b). Je m'attacherai plutôt à ramasser certaines choses qui, pour n'être pas si importantes, ne laissent pas d'être curieuses, et qui n'ont pas été remarquées par tant d'auteurs. Lorsque la Hollande et la Zélande lui offrirent de la reconnaître pour leur souveraine, elle dit à leurs ambassadeurs qu'il ne serait ni beau ni honavaient tort d'exciter tant de tumultes à cause de la messe. Elle continua plaisamment cet entretien (C). Ce fut peut-être pendant cette audience qu'un jeune homme qui avait suivi les ambassadeurs exprima d'une façon très-grossière les sentimens que la vue d'une si belle reine lui inspirait (D). Il ne s'en trouva pas mal; au contraire, cela lui valut une distinction. Le ressentiment que cette reine conserva contre Buzenval (E), qui avait trouvé à redire à la manière dont elle parlait français, est très-remarquable, et doit servir de leçon. Ce que je m'en vais dire est plus connu. A son avénement à la couronne, elle balança enenfin la réformée (F). C'était,

ne m'amuserai point à rapporter mais régné, si le roi d'Espagne n'avait eu beaucoup plus de haine contre la France, que de zèle pour la religion catholique (G). Ce fut ce qui sauva la vie à Elisabeth: cette circonstance peut suffire à énerver l'accusation d'ingratitude qui lui a été intentée (H). C'est une chose un peu fâcheuse qu'on puisse lui reprocher d'avoir viole les promesses qu'elle fit en succedant à sa sœur (c). Elle s'engagea à conserver le papisme, qui était alors la religion dominante, et cependant elle l'abolit peu après. nête qu'elle s'emparât du bien Cette conduite a rendu peutd'autrui, et que les Hollandais être un très-grand service à la religion protestante dans la fameuse révolution de 1688 (I). On ne saurait dire jusques à quel point la médisance a répandu son plus noir venin sur cette reine (K). Cela était inévitable, vu les édits sévères qu'elle fut contrainte d'exécuter par raison d'état contre les papistes. Quelques-uns perdirent la vie, un grand nombre d'autres souffrirent ou les rigueurs de la prison, ou les incommodités de l'exil (L); et ce furent ceux-ci principalement qui composèrent plusieurs libelles diffamatoires contre la réputation d'Elisabeth. Ils en firent un monstre de barbarie, d'avarice et d'impudicité. Il n'y a guère d'auteurs protestre les deux religions, et choisit tans, qui n'élèvent jusques aux nues la chasteté de cette prinmême selon le monde, le parti cesse; et il y a des mémoires qui assurent qu'elle n'aurait pu sans risquer sa vie s'exposer à devenir grosse d'enfant (M). On fait un

<sup>(</sup>c) Voyez son Histoire, par M. Leti, tom. 1, pag. 331 et suiv.

<sup>(</sup>a) Voyez les paroles du père d'Orléans, dans la remarque (A) à la fin.

<sup>(</sup>b) Voyez surtout l'Histoire d'Angleterre, par M. de Larrey, imprimée à Rotterdam, chez Reinier Leers, 1698.

néanmoins on ne saurait justequ'un historien romain a donnée à Agrippine, de s'être défaite des faiblesses de son sexe en s'attachant à des occupations d'homme (P). Le pape Sixte eut une estime particulière pour Élisabeth (Q), et l'on dit même qu'il entretenait des intelligences avec elle au préjudice du roi d'Espagne. Ce que M. Leti conte làdessus ne manque point de vraisemblance (R). Je n'ai rien dit de l'érudition de cette reine. C'est pourtant un endroit qui mérite de l'admiration (d). Son règne, comblé si long-temps des bienfaits de la providence, finit par la plus noire mélancolie dont on ait jamais parlé (S). Quelquesuns veulent que la mort du comte d'Essex ait causé ce cruel chagrin (T). Quelques controversistes ont publié une mauvaise plaisanterie qui n'a point de vraisemblance (e): ils ont dit que le maréchal de Biron se vantait d'avoir vu danser le chef de l'église réformée. Ils auraient dû faire débiter cela par un autre ambassadeur; car Élisabeth n'était plus d'âge à danser (f), lorsque Hen-

problème de sa chasteté dans les ri IV envoya vers elle le maréécrits d'un moderne qui est de la chal de Biron. Si Balzac avait religion (N). Il est bien plus facile de sauver sa gloire à cet reine (g), il se serait bien gard de dire qu'elle était si charmante de dire qu'elle était si charmante que le comte d'Essex aima mieux mourir que de lui demander la néanmoins on ne saurait justement lui attribuer la louange tuné de son amour et de ses cares qu'un historien romain a donnée ses (h). Il n'y a pas pour une inà Agrippine, de s'être défaite des congruité dans ce discours. On faiblesses de son sexe en s'attachant à des occupations d'homles fautes de M. Moréri (U).

Le pape Clément VIII tint des discours fort désobligeans de cette reine, et qui témoignaient qu'il n'était pas bien informé de l'état de l'Angleterre (X).

qu'elle joua de l'épinette. Voyes la remarque (C) de l'article GONTAULT (Charles de ) tome VII.

(g) Le comte d'Essex fut exécuté l'an 1601, et la reine était née l'an 1533.

- (h) Balzac, dans son Prince, num. 62. Notez qu'il dit cela en se moquant, et pour réfuter les poètes qui avaient préféré la beauté de cette reine à celle d'Hélène. Réfutation pitoyable.
- (A) It  $\gamma$  a peu de grands monarques dont le règne puisse entrer en parallèle avec le sien.] De peur qu'on ne m'accuse d'outrer les choses afin de flatter cette reine, je mettrai ici les louanges qu'un jésuite lui a données dans un livre qu'il a publié à Paris. Elisabeth, dit-il (1), est de ces personnes dont le nom nous imprime d'abord dans l'esprit une idée qu'on ne remplit point dans les peintures qu'on en fait. Jamais tête couronnée ne sut mieux l'art de régner, et n'y fit moins de fautes dans un long règne. Les amis de Charles-Quin pouvaient compter les siennes, le ennemis d'Elisabeth ont été réduits à lui en chercher, et ceux qui avaien le plus d'intérêt à décrier sa conduite l'ont admirée. Ainsi en elle s'est vé risiée la parole de l'Evangile, qu souvent les enfans du siècle sont plu prudens selon leurs vues, et les fin

<sup>(</sup>d) Voyes le Caractère de la reine Élisabeth, par le sieur Bohun, imprimé à la Haye, 1694, pag. 5 et suiv. Voyez aussi les paroles de Balzac, remarque (Q).

<sup>(</sup>a) Voyez Osiander, in Grotium de Jure Belli et Pacis, pag. 465.

<sup>(</sup>f) Plusieurs historiens disent qu'elle dansa; mais d'autres se contentent de dire

<sup>(1)</sup> Le père d'Orléans, Histoire des Révolus d'Angleterre, tom. II, pag. 459, édition d'Paris, 1693.

lumière. La vue d'Elisabeth fut de Arausionensis Patrumque l'egatos régner, de gouverner, d'être mai- prolata, immerito Hollandos unum tresse, de tenir ses peuples dans la ob missæ sacrum tantos motus ciere, soumission, et ses voisins dans le respect; n'affectant ni d'affaiblir ses versus regem contumaciam : quando sujets, ni de conquérir sur les étrangers, mais ne souffrant pas que personne donnat atteinte au pouvoir supréme, qu'elle savait également maintenir par la politique et par la force. Car personne de son temps n'eut plus d'esprit qu'elle, plus d'adresse, plus de pénétration. Elle ne fut pas guerrière, mais elle sut si bien former des guerriers, que depuis long-temps l'Angleterre n'en avait vu ni un plus grand nombre, ni de plus expérimentés.

(B) Son règne... a été l'école où tant d'habiles ministres.] Voyez leur nom et leur caractère dans un livre qui fut imprimé à Rouen, l'an 1683, sous le titre de Fragmenta regalia, ou le Caractère véritable d'Elisabeth, reine d'Angleterre, et de ses favoris. L'original de ce livre est en anglais: Robert Naunton, secrétaire d'état et maître de la cour des gardiens sous Jacques Ier., en est l'auteur. Cet ouvrage a été traduit en français tout de nouveau (2), et imprimé avec le Secret des Cours, ou les Mémoires de Walsingham. L'auteur de la traduction observe qu'il y a long-temps que ces deux ouvrages ont été imprimés ensemble, et qu'il s'est servi de la quatrième édition en les traduisant. Il ne se sert point du titre de Fragmenta regalia, etc., mais de celui de Fragmens, ou Remarques de Robert Nanton sur le règne et sur les favoris de la reine Elisabeth.

(C) Elle continua plaisamment cet entretien. Voilà bien de quoi se tant gendarmer, leur dit-elle, que la messe! si vous ne voulez pas y assister comme à un mystère, assistez-y comme à une comédie. Hé quoi, si j'allais tout à l'heure jouer cette comédie, vous croiriez-vous obligés de vous enfuir? Il faut noter qu'elle était vêtue e blanc. C'est dans les Annales de Reidanus que j'ai lu cette particularité. Recenti multorum memoriæ obversari verba ejus ante annos XII ad

(2) On l'a imprimé eu Hollande, l'an 1694, quoique le titre porte par des mystères où l'on ne comprend rien, à Cologue, chez \*\*\*, 1695.

qu'ils se proposent, que les enfans de Aldegondium et Paulum Buysium nec decoram ils præfractam adeò adfidem divinitati missæ habere non adstringantur, aspectarent tanquam fabulam. Quid, inquit (et erat candido amicta vestimento), vobisne pro flagitio foret, me hoc habitu, si histrionam ordirer, intueri (3)? Il y avait là de quoi décontenancer les ambassadeurs.

(D) Un jeune homme... exprima d'une façon très-grossière les sentimens que la vue d'une si belle reine lui inspirait. ] Je me servirai des termes de du Maurier. Le prince Maurice, dit-il (4), étant un jour en bonne humeur, dit à mon père que la reine Elisabeth d'Angleterre, par une faiblesse ordinaire de son sexe, désirait si fort d'être tenue pour belle (5), que messieurs les états ayant envoyé une célèbre ambassade des principaux du pays, suivis de beaucoup de jeunesse des Provinces-Unies, un Hollandais de la suite des ambassadeurs, à la première audience qu'ils eurent, après avoir considéré attentivement la reine, dit à un gentilhomme anglais qu'il avait connu en Hollande, qu'il ne savait pas pourquoi on parlait si peu avantageusement de la beauté de la reine; qu'on lui faisait grand tort. qu'il la trouvait fort à son gré; et s'il en était le mastre, il lui ferait bien voir qu'elle était capable d'enflammer un honnéte homme; ajoutant d'autres discours de jeunesse qu'on peut mieux penser que représenter : ce qu'il disait regardant souvent la reine, et puis se retournant vers l'Anglais. La reine qui avait la vue attachée sur ces particuliers, plus que sur les ambassadeurs, sitot que l'audience fut fi-

<sup>(3)</sup> Reidanus, Annal., lib. VI, pag. 135, ad ann. 1587.

<sup>(4)</sup> Du Maurier, Mémoires pour servir à l'Histoire de Hollande, pag. 254, édition de Paris, 1680,

<sup>(5)</sup> Celle reine, brillante de cent qualités hérosques, avait cette faiblesse de souhaiter d'être crue belle de tout le monde: et sur ce sujet, j'ai out dire à mon père qu'ayant été d'péché vers elle, dans chaque audience qu'il eut, elle se déganta plus de cent fois pour lui faire voir ses mains qui étaient très-belles et très-blanches. Du Maurier, la même, pag. 256. Voyes la remarque (P).

ordonna, sur peine de son indignation, de lui dire de quoi l'avait entretenu le Hollandais, étant assurée qu'ils avaient parlé d'elle : ce quelle gestes. L'Anglais s'étant fort longtemps excusé, sur ce que ce n'étaient que des bagatelles indignes d'être dites à Sa Majesté; enfin la reine l'ayant pressé extraordinairement, il fut contraint de lui dire naïvement la chose, et de lui avouer la passion extrême que ce Hollandais témoignait d'avoir pour sa personne royale. L'issue de l'affaire fut, que les ambassadeurs furent régalés chacun d'une chaîne d'or de huit cents écus, et ceux de leur suite d'une de cent chacun; mais le Hollandais, qui avait trouvé la reine si belle, eut une chaîne de seize cents écus, c'est-à-dire le double des ambassadeurs, et il l'a portée à son cou toute la vie. M. de Fontenelle a trouvé meyen d'enchâsser ceci, droitement selon sa coutume, dans ses dialogues des morts (6).

(E) Le ressentiment que cette reine conserva contre Buzenval. Du Maurier avait ouï dire à son père, Qu'elle était implacable contre ceux qui témoignaient le moindre mépris de sa personne. Sur quoi il contait qu'un certain Français, nommé Descombes, ayant rapporté à cette reine qu'étant à la table de M. du Plessis-Mornay pendant le siége de Paris, M. de Buzenval, qui avait résidé à Londres de la part du roi, en la contrefaisant avait dit que la reine parlait fort désagréablement français, disant souvent, mais avec un accent long et ridicule, paar Dieu, paar maa foi. Elle en garda le souvenir, pour se venger et du railleur, et de celui qui avait souffert qu'on eût raillé publiquement d'elle; car peu après M. du Plessis uyant été envoyé ambassadeur extraordinaire en Angleterre pour demander secours contre la ligue, il fut très-mal reçu, et ne put rien obtenir; sur quoi mon père ayant été dépêché vers le comte d'Essex à Douvres, pour voir s'il n'y avait rien a espérer, il lui répondit qu'il y avait un malheur inconnu en cette affaire, et qu'il n'avait jamais vu l'esprit de la reine

nie, envoya querir l'Anglais, et lui si aliéné des affaires de France. Ainsi pour apaiser cette princesse, le ro Henri IV envoya extraordinairemen en Angleterre, M. le vicomte de Turenne, depuis duc de Bouillon, suiv avait reconnu à leur mine et à leurs, de M. de Buzenval, qu'il devait lais ser ambassadeur ordinaire près de la reine. Pour le vicomte, il fut très-bien reçu, mais elle ne voulut pas voit M. de Buzenval; et comme M. de Turenne lui eut dit qu'il avait ordre du roi de le laisser là, elle lui di précisément et absolument qu'elle ne voulait point de lui : et le vicomte su de quelques Anglais que cette aversion venait des contes qu'il avait fait de la reine au siége de Paris. Ce M. de Buzenval..., tout habile qu'i était, fit une grande faute de se mo quer en public d'une si puissante princesse, de l'assistance de laquelle le roi avait tant de besoin à son avé nement à la couronne: aussi il se fi un grand préjudice, et à son maître ce qui prouve qu'il faut toujours par ler des grands avec respect (7).

(F) Elle balança entre les deux re ligions, et choisit enfin la réformée. Indubitablement si toutes choses eus sent été égales de part et d'autre elle eût préféré la religion réformé à la religion romaine; car on l'avai élevée dans celle-là. Mais je crois auss que, pour éviter les risques qu'un renversement de la religion qu'ell trouvait établie lui faisait envisager clle aurait suivi le catholicisme, elle y avait trouvé son avantage. L manière dure dont le pape la trait (8) la contraignit à jeter les yeux su le parti protestant. Elle comprit clai rement qu'en demeurant catholiqu elle ne pourrait disconvenir qu'elle n dût la couronne à une vraie usurpa tion, ou à une condescendance de l cour de Rome, qui exposerait tous le jours son trône à mille dispute Etant catholique, elle devait confes ser que le divorce de son père ave Catherine d'Aragon était nul,

(7) Du Maurier, Mémoires.... de Holland. pag. 256 et suiv.

<sup>(6)</sup> Première partie, pag. m. 82.

<sup>(8)</sup> Il lui fit dire qu'elle était batarde qu'il ne révoqueraint point les bulles de prédécesseurs : qu'elle avait été bien hardie d' ser monter sur le trône et qu'elle n'avait à es rer aucune grace, si elle ne renonçait à ses pi tentions, et ne se remettait entièremens à La a cision du saint siège. Leti, Hist. d'Elisabet tom. I, pag. 315, à l'ann. 1558.

que la concubine d'Henri VIII. Or, de tout mal. Voici ce qu'en dit M. du dans les monarchies héréditaires, un Maurier (10). « On immole souvent la bâtard ne peut exclure la parenté légitime sans renverser une loi fondamentale, et par conséquent sans devenir un usurpateur. Il fallut donc qu'Elisabeth abandonnat l'église romaine, afin de pouvoir soutenir que la cour de Kome avait tort de condamner le mariage d'Anne Boleyn. Mais outre cela son esprit si pénétrant lui faisait trop bien connaître la situation des affaires générales, pour la laisser un moment en doute qu'en se déclarant contre le pape, elle mettrait dans ses intérêts tous les protestans de l'Europe, et que par ce moyen elle nourrirait la guerre civile tant qu'elle voudrait chez ses voisins. Mézerai remarque que la cour de France mit le pape en mauvaise humeur contre Elisabeth (9), parçe que l'exclusion de cette princesse pouvait assurer le royaume d'Angletere à Marie Stuart, reine d'Ecosse, femme du dauphin. Cette vue était bonne, mais la France jouait alors de malheur.

(G) Elle n'aurait jamais régné, si le roi d'Espagne n'avait eu plus de haine contre la France que de zèle pour la religion catholique.] L'un des principaux moyens dont Dieu s'estservi pour l'établissement du protestantisme, et dont il se sert encore pour le faire prospérer, est la jalousie naturelle de la France et de la maison d'Autriche. Tour à tour chacune de ces deux puissances a mieux aimé travailler à l'avantage des protestans, afin de nuire à sa rivale, que de souffrir l'agrandissement de sa rivale sur les ruines des protestans. Philippe II donna un exemple insigne de cette étrange jalousie. La reine d'Angleterre son épouse, prévoyant que la catholicité ne durerait pas dans son royaume, si sa sœur lui succédait, la voulait faire mourir : mais Philippe, prévoyant un autre malheur, beaucoup plus considérable pour lui que la ruine du catholicisme d'Angleterre, si

qu'ainsi Anne Boleyn n'avait pu être Élisabeth n'y régnait pas, la préserva » religion par intérêt et par raison » d'état : témoin ce que la même » reine Élisabeth a dit autrefois à » mon père, qu'elle tenait la vie du » roi Philippe II son beau-frère, quoi-» que le plus grand de ses ennemis. » Aussi elle l'avait peint dans là ruel-» le de son lit, et le faisait considérer » à tout le monde comme son sau-» veur. Effectivement il empêcha sa » sœur Marie de la faire mourir : car » cette reine Marie, seconde femme » du roi Philippe, étant grande ca-» tholique, et fort infirme, craignait » avec raison que sa sœur Elisabeth. » qui était huguenote, venant à lui » succéder, ne bannît un jour d'Angle-» terre la religion catholique, comme » il arriva depuis : et pressait fort le » roi son mari de lui faire trancher la tête, la tenant prisonnière dans la » tour de Londres. Mais le roi Phi-» lippe s'y opposa fortement, de peur » que l'héritière d'Elisabeth, Marie Stuart, qui lors avait épousé le roi » François II, ne devînt reine de toute » la Grande-Bretagne par succession : » et que la joignant à la France, » comme il était indubitable si elle » avait des enfans, il ne se formât, » par l'union de tant de royaumes, » une puissance formidable qui ré-» duisit en fumée son vaste dessein de monarchie universelle.» Comme l'auteur écrivait cela pendant la guerre qui fut terminée à Nimègue, l'an 1678, il ne manqua pas de reprocher aux Espagnols qu'ils faisaient ce qu'ils avaient tant blamé: ils étaient ligués avec la Hollande, et ils avaient publié une infinité de livres contre les alliances de la France avec cette même république et avec les Suédois; ensuite de quoi il ajouta ces mémorables paroles : « Ainsi il n'y a personne qui » ne voie que le seul intérêt gou-» verne le monde, et qui ne dise » qu'un grand capitaine a eu raison » d'écrire que les princes comman-

<sup>(9)</sup> Le roi, qui avait intérêt.... de ne pas laisser prendre à Elisabeth une couronne qu'il croyait appartenir à la femme de son fils le dauphin, fit en sorte que le pape reçut mal l'envoyé de cette princesse, et la traita d'illégi-tune. Mézerai, Abrégé Chronol., tom. IV, pag. m. 714, à l'ann. 1558.

<sup>(10)</sup> Mémoires... de Hollande, dans la présace. Le sieur Bohun, de la société royale, dans son Traité du Caractère de la Reine Elisabeth, traduit en français et imprimé à la Haye, l'an 1694, avoue, pag. 21, que la même jalousie d'état empêcha l'hilippe de consentir à la mort d'Elisabeth.

» est si véritable, que souvent pour » cet intérêt on dévoue ce qu'il y a » de plus sacré entre les hommes : et » que la plupart des souverains n'ob- repassât en Angleterre et prît le titre » servent les règles de la justice et » de la religion, qu'en tant qu'ils les » trouvent conformes à ce maiheu-» reux intérêt.» Ceci consirme admirablement ce que j'ai dit ci-dessus (11) de la Religion du Souverain. Au reste l'Angleterre n'avait garde de demeurer catholique, puisque d'un côté le roi d'Espagne empêcha qu'Elisabeth ne pérît, et que de l'autre le roi de France ne permit pas que cette princesse trouvât à la cour de Rome l'accueil sans lequel son catholicisme ne pouvait vivre (12).

(H) ... Cette circonstance peut suffire à énerver l'accusation d'ingratitude qui lui a été intentée.] Le jésuite qui se déguisa sous le nom d'Andréas Philopatrus (13), pour réfuter l'édit que cette princesse publia contre les papistes, l'an 1591, sit quelques remarques sur ce qu'elle se plaignait de la conduite du roi d'Espagne. C'était .naissance pour avoir sauvé cette prinfort mal reconnaître, disait-il, les obligations qu'elle avait à ce monarque, qui avait empêché trois fois que l'on ne la sit mourir. Etant passé en Angleterre au mois de juillet 1554, il épousa la reine Marie, et la trouva disposée à faire mourir Elisabeth comme complice de la conspiration de Thomas Viat (14); mais il l'en détourna, et la porta même à souffrir qu'Elisabeth revînt à la cour. On découvrit un nouveau complot au mois de mars 1555. Elisabeth fut soupconnée de complicité, et l'on délibérait fort sérieusement d'exercer contre elle la rigueur des lois. C'était l'avis des conseillers de la reine; mais le roi Philippe et les Espagnols qui lui servaient de conseil firent prendre le parti de la clémence, et l'on se contenta de résoudre que deux gentilshommes catholiques seraient mis au-

(11) Remarque (H) tome I, pag. 258 de l'art. Acksilaus II, et la remarque (C) d'Aristida, tome II, pag. 344.

(12) Voyez ci-dessus, citation (9), ce qui a été cité de Mézerai.

(13) C'était Robert Persons. Voyes Alegambe, pag. 415.

(14) Andreas Philopatrus, Respons. ad ediceum Regine Anglie, pag. m. 88, 80.

» dent aux peuples, mais que l'inté- près d'Elisabeth pour veiller sur ses » rêt commande aux princes. Ce qui actions (15). Elle sut si bien les tromper que, sans qu'ils y prissent garde, elle noua une intrigue, pour faire que Thomas Stafford, réfugié en France, de roi, et se mariât avec elle. Il repassa en esset au mois d'avril 1557, s'empara d'une place maritime; mais il fut pris bientôt après, et puni de mort avec quelques-uns de sa faction. Elisabeth se vit alors dans un grand péril, et n'aurait pas évité le dernier supplice, si la protection du roi d'Espagne ne l'avait tirée d'affaire (16). Je n'examine point la vérité ou la fausseté de ces trois complots; la discussion s'en peut voir dans les histoires Britanniques : je dis seulement que le reproche d'ingratitude fondé sur ces trois bienfaits du roi Philippe II n'est point légitime; car outre que depuis qu'Elisabeth monta sur le trône jusques au temps de l'édit de l'an 1591, il tint envers elle une conduite qui rendait justes les plaintes que le prétendu Philopatre a condamnées, il ne méritait point de reconcesse: il ne l'avait point fait pour l'amour d'elle ; il n'avait eu en vue que sa propre utilité; il avait trouvé sa récompense amplement et suffisamment dans la conservation de la vie d'Elisabeth. Ce n'était point par un principe de clémence qu'il en avait usé de la sorte, mais par une malignité contre la France, ou pour le moins par une prudence politique nécessaire à son ambition. Quand un bienfait procède d'une telle source, il faut renvoyer à l'une des fables de Phèdre (17) ceux qui se plaignent de ce que l'on n'en est pas reconnaissant. Voici une autre considération : la gratitude entre les souverains n'est pas soumise aux mêmes règles que la gratitude des particuliers envers les particuliers. On a fort loué Louis XII, d'avoir dit que le roi de France ne devait point venger les injures du duc d'Orléans. Il ne s'en faut guère qu'avec

(15) Idem, ibidem, pag. 90, 91.

<sup>(16)</sup> Idem, ibid**e**m. (17) . . . . . . . Faceres si causa med Gratum esset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nunc quia laboras ut fruaris reliquiis Quas sunt rosuri, simul et ipsos devores, Noli imputare vanum beneficium mihi. Phad., fabal. XXII, lib. I.

le roi de France n'est pas obligé à re- populi suprema lex esto. Naudé touconnaître les services rendus au duc che quelque chose de cela dans ses d'Orléans. Croyez-vous qu'un duc Coups d'Etat. d'Orléans qui monterait sur le trône par une guerre civile, où il serait re- un très-grand service à la religion devable de la victoire aux puissans protestante dans la révolution de secours qu'un prince voisin lui aurait 1688.] Une promesse solennelle faite fournis, serait obligé de se liguer à tout un peuple et consirmée par avec ce prince, ou de ne se pas liguer serment est une barrière qu'on ne avec les ennemis de ce prince? S'il peut guère violer sans commettre sa n'épouse pas les intérêts de ce bienfaiteur, ne sera-t-il pas ingrat? Ne le qu'un prince lié par une telle prosera-t-il pas encore bien plus, s'il messe la gardera, quand ce ne serait épouse les intérêts des princes qui at- que pour éviter la flétrissure de la retaqueront son bienfaiteur? Il n'y a nommée : mais si l'on voit qu'en cerqu'un point à savoir pour résoudre tains cas, par un privilége spécial des ces questions? Est-il de l'intérêt de. matières de religion, une grande reine l'état, dont notre duc d'Orléans est ait manqué à une promesse de cette devenu maître, que ce prince voisin nature, sans qu'elle ait cessé de pasqui l'a tant aidé n'augmente point sa ser pour une héroïne et pour la merpuissance, et perde même une partie veille de son siècle, on n'ose plus des conquêtes qui le rendent formi- s'assurer sur les bons effets que la dable à ses voisins? En ce cas-là, il crainte d'encourir le blâme d'avoir doit oublier les bienfaits reçus, et faussé son serment est capable de dire, ce n'est pas au roi de France à produire. Afasi les Anglais ont pu se Provinces-Unies avaient les dernières leur héroine. Voilà comment il y a liberté naissante. Néanmoins, si l'intérêt de l'état eût demandé que l'on affaiblit ou le pouvoir des Anglais, ou le pouvoir des Français, elles auraient de l'hounête homme et de la vertu, c'est une autre question. Il suffit de dire que, dans l'état où se trouvent les sociétés, l'intérêt public est un soleil à l'égard d'une partie considérable des vertus. Ces vertus sont des étoiles qui disparaissent, qui s'évanouissent

autant de raison il n'eût pu dire que à la présence de cet intérêt. Salus

(I) Cette conduite a rendu peut-être réputation. On a donc lieu de croire s'acquitter des obligations du duc d'Or- persuader que Jacques II ne craindrait léans; il ne doit point se joindre par point les mauvaises suites d'un manreconnaissance avec ce prince atta- quement de parole en matière de requant ou attaqué; et il doit même ligion, et qu'il espérerait que sa méquelquefois se joindre avec ceux qui moire n'en souffrirait pas plus de déclarent la guerre. Telle est la loi de préjudice que celle d'Elisabeth, dont la politique, telle est la jurisprudence il ne ferait que suivre les traces. d'état; et c'est en vertu de cette ju- N'ayant donc point lieu de s'assurer risprudence, qu'Elisabeth était bien sur son serment, ils ont travaillé de fondée à traverser Philippe II. Les bonne heure à l'empêcher d'imiter obligations à cette reine et à Henri IV, des choses qui servent en plusieurs les deux plus fermes appuis de leur manières, et pour le présent et pour l'avenir. En général, on peut assurer qu'il n'y a rien qui n'ait ses usages. dans un état (18).

(K) La médisance a répandu son da y concourir avec les ennemis de plus noir venin sur cette reine. Le ces deux nations, et il y a bien de sieur Bohun se plaint nommément de l'apparence qu'elles l'eussent fait. De quatre auteurs, qui sont Sandérus, savoir comment cette politique s'ac- Florimond de Raimond, George Cone, corde avec les lois éternelles de la mo- et l'anonyme qui publia le Didymus rale, et comment une telle opposition Vericus. Il dit, (19) que Sandérus, entre les devoirs des particuliers et les non content de diffamer Anne de devoirs des souverains ne fait point brè- Bouleyn..., voulut aussi calomnier et che à la certitude immuable des idées déshonorer Elisabeth. Il inventa pour cet effet plusieurs contes dissolus, et les plus infâmes satires contre elle et ses ministres, tachant de faire croire

<sup>(18)</sup> Voyez tome V, pag. 547, l'article DOLA-BELLA (Publ. Cornel.) au texte, citation (c).

<sup>(19)</sup> Bohun, Caractère de la reine Elisabeth, pag. 412.

au monde qu'elle était coupable de rapine, d'incontinence, de vilaine débauche et de fraudes, et de faussetés glaise. L'auteur du Didymus veridicus (20) entreprit de souiller les oreilles par des discours les plus dissolus, et de ruiner de réputation la plus célèbre princesse de la terre... Il inventa quantité de faussetés et des choses absurdes et incroyables, qui ressemblaient aux représentations et aux fantaisies des poëtes et des peintres. Il ne faut pas oublier ce que remarque le sieur Bohun, touchant les peines que l'on établit contre les libelles. La fureur, dit-il (21), et l'impudence de ces faiseurs d'ouvrages diffamatoires porlèrent la reine à traiter fort sévèrement tous ceux qui composaient des libelles ou des vers pour noircir la réputation des autres; elle défendit de les distribuer et même de les lire, et les fit brûler par la main du bourreau. Sa rigueur passa jusque contre ceux qui faisaient courir sous main de faux bruits au désavantage ou au déshonneur du gouvernement, crainte que ses peuples ne fussent par ces moyens-là excités à des rébellions et à des soulèvemens. Je n'ai point pris garde qu'il ait parlé d'un reproche qu'on a fait à cette reine de n'avoir été protestante que dans l'exterieur. Non-seulement on a soutenu qu'elle avoua au sieur de Lansac qu'elle était persuadée de la primauté du pape (22), et à l'ambassadeur d'Espagne qu'elle croyait la réalité (23); mais on a dit aussi qu'elle chassa les évêques qui se présentaient pour la voir dans sa dernière maladie. Denique aversionem ejus à tota reformatione et grege ministrorum, horror quem erga Pseudo-Episcopos in supremo morbo ad se accedentes præ se tulit, adeò ut eos Presbyteros de sepibus (phrasis ea est Anglorum erga mendicos et meretrices, victu tectoque carentes) vocatos ab aspectu

(20) Bohun, Caractère de la reine Elisabeth,

pag. 414.
(21) La même, pag. 417

(22) Person., in Resp. ad Coquum, cap. XV, p. 363, 364, apud Henricum Fitz Simon, in Britannomachia ministrorum, lib. III, cap. V, p. 318. suo facessere jusscrit, luculenter de-

monstrat (24).

(L) Un grand nombre d'autres souf horribles pour renverser la nation an- frirent ou les rigueurs de la prison, ou les incommodités de l'exil. Les protestans d'Angleterre avouent la dette; ils ne nient point le fait (25); mais ils soutiennent que les attentats des papistes contre le gouvernement et contre la reine méritèrent ce châtiment. N'ayez pas peur de trouver cette remarque dans les libelles des catholiques d'Angleterre. Vous y trouverez bien les châtimens, avec les sigures de rhétorique qui peuvent le mieux les amplifier; mais on n'avoue point les entreprises séditieuses qui les précédèrent, et qui les causèrent. Il y a peu de relations où l'ordre des événemens ne se confonde. Ce n'est pas toujours la mauvaise foi qui produit cette confusion : un zèle trop turbulent en est cause quelquefois; la nature fait le reste sans une malice affectée. La constitution de l'homme est telle qu'il s'imagine que les maux qu'il souffre sont grands, et que ceux qu'il fait sont petits. Il ne sent point ceux-ci, il sent ceuxlà: ainsi, lors même qu'il se souvient d'avoir été l'agresseur, il prétend avoir sujet de se plaindre; il ne met point en ligne de compte ce qu'il a fait, il ne parle que de ce qu'il a enduré. Le zèle, quand il n'est pas bien conduit, n'applique notre mémoire qu'aux maux de la vérité persécutée, et fait qu'on oublie qu'on ait provoqué les persécuteurs. Si ces deux causes ne suffisent pas, la mauvaise foi, qui toute seule dérangerait les événemens, achève la confusion. Quo qu'il en soit, j'ai observé que la principale différence qui règne entre les relations des catholiques et celles des protestans consiste dans l'ordre des faits : chaque parti tâche de don ner la première place aux maux qu'i a endurés: il en fait un grand détail et passe légèrement sur ceux qu'il : fait souffrir en représailles, ou comme une juste punition. C'est ce qu'i prétend. Il n'y a rien qui embrouille davantage la tête aux lecteurs no: préoccupés; car, pour savoir très

<sup>(23)</sup> Comiti (postea Duci) Feria realem Christi præsentiam esse juravit: quod ejusdem Ducis testantar ad regem littera (novembr. 16 anni 1558) in Archivis Cymanca in Hispania conservate. Idem, ibid.

<sup>(24)</sup> Id. Fitz Simon, ibid. Il cite Discuss Personii, c. 2, à pag. 216 ad pag. 220.

(25) Voyes Bohun, Caractère d'Élisabeth.

exactement tout ce que l'on peut ci-dessous la remarque (X), vers la blamer, ou que l'on peut excuser dans chaque parti, il est absolument nécessaire de considérer les faits dans leur véritable situation. Si les catholiques n'avaient fait main basse sur les protestans qu'après avoir vu ceuxci renverser temples et autels, images et croix, etc., leurs violences ne seraient pas si criminelles. Voilà pourquoi il importe de céder à son adversaire le premier rang. Un auteur moderne a déclaré qu'il ne voulait point examiner qui sont ceux dont les récits transposent les événemens (26). La discussion n'est pas toutefois si pénible en certains cas; mais quelquefois on s'y trouverait si embarrassé, qu'à moins d'être secouru par quelque révélation qui fit le contraire de l'Apocalypse (27), on n'arriverait pas légitimement à la certitude.

(M) Des mémoires assurent qu'elle n'aurait pu, sans risquer sa vie, s'exposer à devenir grosse d'enfant. } Les historiens, qui rapportent les raisons pourquoi elle ne se maria point, n'oublient pas celle-ci; c'est que le mariage lui eût été périlleux. Ecoutons Mézerai à l'occasion du duc d'Alençon: La chose passa si avant que la reine » lui donna un anneau pour gage de » sa foi : mais les brigues contraires » à cette alliance, et ses femmes qui » savaient le danger où elle serait si » elle avait des enfans, en firent tant » de bruit, et rompirent la tête de » leur maîtresse par tant de cla-» meurs, qu'elle le lui redemanda » (28). » L'abbé Siri rapporte qu'elle commanda à ses officiers d'empêcher qu'on touchat à son corps, et qu'on le vit nu après sa mort, par des raisons qu'il n'est pas difficile de comprendre, à ceux qui savent l'histoire de cette princesse (29). Voyez

(26) Voyez la Ire. lettre de la Critique géné-

rale de Maimbourg.

(27) On ne dit ceci qu'en supposant, comme a fait M. Jurieu, que le Saint-Esprit avait dérangé les choses que lui, M. Jurien, a arrangées. Voici une partie du titre du chapitre XII de son Accomplissement de l'Apocalypee, IIe. partie: Arrangement en abrègé des évenemens que le Saint-Esprit avait dérangés dans les Visions.

(28) Mézerai, Abrégé chronol., tom. V, pag.

253, à l'ann. 1581.

fin.

(N) On fait un problème de la chasteté d'Elisabeth, dans les écrits d'un moderne.... de la religion. ] Ce moderne est M. Leti, dont voici les paroles (30): « Je ne sais si elle a été » aussi chaste qu'on le dit; car enfin » elle était reine, elle était belle. » jeune, pleine d'esprit, elle aimait » la pompe des habits, les divertisse-» mens, les bals, les plaisirs, et d'a-» voir pour favoris les gens les mieux » faits de son royaume : c'est tout ce » que j'en puis dire au lecteur. » Il est certain qu'il faut avoir de la charité ou beaucoup de retenue pour ne soupçonner rien d'impur dans la conduite d'une jeune reine, qui a toujours quelque favori, et qui le choisit toujours parmi les seigneurs les plus braves, les plus jeunes, et les mieux faits de son royaume. Si Elisabeth a conservé dans cette conduite une parfaite continence, comme je le veux bien croire, elle a fait tout le contraire de cette maxime, si non castè, saltem cautè. On ne la saurait louer sur ses précautions ; car elle ne sauvait point les apparences: tout ce qui lui reste, c'est qu'au fond elle conservait le réel de la chasteté; elle livrait les dehors aux soupçons et aux jugemens du public, et se contentait de garder le corps de la place.

 $oldsymbol{(0)}$  Il est plus facile de sauver sa gloire à cet égard ... qu'à l'égard de l'in. fortunée reine d'Ecosse. Il y a sans doute beaucoup d'excès et beaucoup de mauvaise foi dans les éloges et dans les apologies de cette reine; mais les fautes qu'elle peut avoir commises n'excusent pas Elisabeth qui la sit mourir. On n'a pas laissé de publier cent apologies de cette action ; car qu'y a-t-il de si exécrable que l'on ne puisse donner à justifier à certaines plumes vénales qui, sans sortir de leur Polyanthéa, trouvent des exemples du fait en question? Le bon est qu'après avoir lu ces apologies avec quelque sorte de tentation de les approuver, on sent renaitre l'empire de la droite raison qui dissipe tous les charmes du rhétori-

<sup>(29)</sup> Journal des Savans, du 6 sept. 1677, pag. m. 282, dans l'extrait des Memorie recondite di Vittorio Siri.

<sup>(30)</sup> Leti, Hist. d'Élisabeth, tom. II, pag. 513. Voyez aussi pag. 349 et suiv., où il rapporte plusieurs faits et des bons mots touchant les galanteries de cette reine.

vient admirablement à ceux qui ont supplice de la reine réfugiée. Æthiopem lavas, peut-on dire à chacun d'eux. Il faut bien que cela soit, puisque le sieur Bohun, grand panégyriste de cette reine, la condamne sur cet article sans rémission, et très-fortement. La plus méchante action de tout son règne, dit-il (32), fut le traitement qu'elle fit à Marie d'Écosse. Cette reine ayant été chassée par ses sujets, et privée non-seulement de son autorité royale, mais aussi de sa liberté, de ses biens et de sa couronne, vint pauvre et désolée en Angleterre, sur La promesse d'Elisabeth. Elle la recut d'abord fort bien, et ordonna qu'on la traitat en reine; mais ensuite elle la fit retenir prisonnière; et, sous prétexte que Marie formait des desseins contre sa vie, elle lui fit faire son procès, la fit condamner, et enfin exécuter, et en fit un triste et inouï exemple de sa cruelle et injuste sévérité. Elle pollua , pour ainsi dire, son règne, par cette action du sang innocent, non d'un ennemi, mais d'une princesse à qui elle avait donné asile, et qu'elle avait reçue chez elle.

. (P) On ne saurait justement lui attribuer... de s'être défait des faiblesses de son sexe en s'attachant à des occupations d'homme. La passion qu'elle avait de passer pour belle, les soins qu'elle prenaît de faire voir sa beauté, la complaisance qu'elle témoignait à ceux qui étaient vivement touchés de ses charmes (33), sont incontestablement une faiblesse de femme qu'Agrippine n'avait point; car si cette dame romaine avait eu ces infirmités, on n'eût pas pu dire véritablement, sed Agrippina æqui impatiens, dominandi avida, virilibus curis feminarum vitia exuerat (34). Elle eut mérité encore moins ce grand éloge, si elle eût fait à de jeunes gens les mêmes caresses qu'Elisabeth leur a prodiguées. Citons un auteur qui rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a ouï.

(31) Jérémie, chap. XIII, vs. 23. (32) Bohun, Caractère de la reine Elisabeth,

cien apologiste. Le proverbe de l'Écri- Il dit que la cérémonie de créer comte criture: Le More changera-t-il sa peau de Leicester et baron de Denbigh miet le léopard ses taches (31)? con-lord Robert, se fit à Westminster avec beaucoup de solennité, la reine entrepris de justifier Elisabeth sur le aidant elle-même à lui mettre les ornemens de cérémonie. Il était à genoux devant elle dans un grand sérieux, pendant que la reine ne se pouvait pas empêcher de lui faire cent caresses, tantôt en le pinçant doucement, tantôt en lui passant la main sur la tête ou sur l'épaule, quoique l'ambassadeur de France et moi y fussions présens (35). Celui qui parle de la sorte avait été envoyé à la cour d'Elisabeth par Marie Stuart reine d'Ecosse. La reine ma souveraine, dit-il (36), connaissant l'humeur de la reine Elisabeth, m'avait ordonné de ne me pas trop tenir sur le grand sérieux avec elle, et que pour éviter que ma conversation ne lui devint ennuyeuse, il fallait quelquefois dire le mot pour rire : c'est pourquoi lui faisant une fois rapport des différentes modes et coutumes des pays étrangers, je fis entrer dans la conversation jusqu'aux busques des femmes. Elle me dit sur cela, qu'elle avait des habits de chaque pays, et de toutes les façons, et en effet elle en prit tous les jours un différent du depuis, s'habillant tantot à l'anglaise, tantôt à la française, tantôt à l'italienne, et continua ce changement durant tout le temps de mon séjour à Londres. A la fin, elle voulut savoir de moi quelle sorte d'ajustement lui allait le mieux, à quoi je répondis, qu'à mon avis c'était la mode italienne; et il semblait que cette réponse ne lui déplaisait pas; car elle aimait fort à faire parade de ses cheveux blonds; en sorte qu'un petit bonnet à l'italienne était ce qui lui plaisait le plus. Ses cheveux étaient plutot dorés que blonds; mais d'une frisure belle et naturelle en apparence. Elle me demanda là-dessus quelle couleur de cheveux était réputée la plus belle, celle de ma reine ou la sienne? Et voyant que j'hésitais d'y répondre sérieusement, elle me pressa de me déclarer sur ce point. Je dis qu'elle était la plus belle reine en Angleterre, et que la mienne l'était en

pag. 404.
(33) Voyes la remarque (D).
(34) Tacit., Annal., lib. VI, cap. XXV.

<sup>(35)</sup> Jacques Melvil, Mémoires, tom. I, pag.

<sup>(35)</sup> Là même, pag. 154 et suiv.

Ecosse (37). Mais cela ne la satisfaisant pas encore, je dis qu'elles étaient toutes deux les plus belles de leur pays; que sa majesté était effectivement plus blanche que la reine d' Ecosse, mais que celle-ci était aussi fort belle. Elle voulut savoir encore quelle des deux était la plus grande, a quoi je répliquai que c'était ma reine. Il faut donc, répondit-elle, qu'elle soit trop grande; car je ne suis ni trop grande, ni trop petite. **V**ous voyez là une reine d'Angleterre qui s'occupe de modes et de coiffures : il ne paraît pas que ce fussent de simples amusemens; on dirait qu'elle en faisait son affaire capitale, si l'on ne savait d'ailleurs son attachement aux fonctions de la royauté. Mais il faut dire qu'elle trouvait du temps pour tout : elle s'appliquait aux soins de régner comme si elle n'eût songé à nulle autre chose, et elle était attentive à s'ajuster, et à se parer avec avantage, comme si elle eut borné à cela tous ses travaux. Considérez d'autre côté ses conversations avec l'envoyé d'Ecosse, c'était moins l'interroger que le mettre à la question pour lui faire dire qu'elle était plus belle que Marie Stuart. Un découvre par-là qu'elle la considérait comme une rivale sur le chapitre de la beauté, et que, par le tour qu'elle donnait à ses discours, elle engageait les gens à lui donner la préférence sur cette rivale. Cela tient beaucoup du cœur et de l'esprit féminin. Chacun sait avec quelle adresse les femmes vont à la quête de l'éloge, tantôt en se méprisant afin d'être contredites, tantôt en s'informant s'il est vrai que telles et telles aient un éclat, une blancheur, une taille incomparables, etc.

Remarquez une différence notable entre Agrippine et la reine Élisabeth. Celle-ci ne pouvait point se résoudre à se marier, quoiqu'elle trouvât des gens assez à son gré pour les croire dignes de son choix; l'autre se voyant veuve, et encore jeune, demanda un mari à Tibère, et lui représenta qu'une honnête femme ne trouvait sa

(37) Celle réponse ne signifiait rien, car lorsqu'il n'y a qu'une reine dans un pays, elle y est la plus belle reine, quelque laide qu'elle puisse être. Il y a une plaisanterie bourgeoise, qui est de dire, je sues la plus belle de la table, quand quelque fille ou semme est la dernière qui y reste.

consolation que dans un époux (38). C'était parler rondement; car on sait bien que, quand une femme n'est pas honnête, elle trouve suffisamment hors du mariage de quoi contenter la nature. L'envoyé d'Écosse déclara fort librement à la reine d'Angleterre raison pourquoi il s'imaginait qu'elle ne voulait pas se marier. Je l'estime comme un frère, disait-elle parlant de milord Kobert, qu'elle fit comte de Leitester, et c'est le meilleur ami que j'aie. Aussi si j'avais pu me résoudre à me marier, ç'aurait été avec lui; mais n'y pouvant pas contraindre mon humeur, ce me serait un grand contentement de voir que la reine ma sœur voulût le choisir pour son époux, n'y ayant personne à qui je puisse souhaiter de si bon cœur qu'il ait part à la succession avec elle (39). Votre majesté est assurée de n'avoir jamais d'enfans, lui dit l'envoyé d'Ecosse, étant résolue, comme elle dit, de ne se pas marier. « Il est vrai, dit-elle, j'y suis résolue; » et je ne me marierai jamais, si la » reine ma sœur ne m'y force par sa » conduite. Je sais, madame, répon-» dis-je, que vous parlez sincèrement, » et il n'est pas nécessaire de m'en » donner des assurances. Car vous sa-» vez qu'étant mariée, vous ne se-» riez que reine, au lieu qu'à présent » vous êtes roi et reine tout ensem-» ble. Je sais que votre grand cœur » ne saurait souffrir un maître (40). »

(Q) Le pape Sixte eut une estime particulière pour Élisabeth.] Il la mettait au nombre des trois personnes qui, à son dire, méritaient seules de régner; les deux autres étaient luimème et Henri IV. Votre reine, dit-il un jour à un Anglais, est née heureuse, elle gouverne son royaume avec beaucoup de bonheur, et il ne lui manque autre chose que de se marier avec moi pour donner au monde un autre Alexandre (41). M. Jurieu

<sup>(38)</sup> At Agrippina pervicax iræ, et morbo corporis implicata, cum viseret eam Cwsar, profusis diu ac per silentium lacrymis, mos invidiam et preces orditur: subveniret solitudini, daret maritum, habilem adhuc javeniam sibi, neque aliud prohis, quam ex matrimonio, sollatium. Tacit., Annal., lib. IV, cap. LIII.

<sup>(39)</sup> Melvil, Mémoires, tom. I, pag. 148.

<sup>(40)</sup> Là même, pag. 152.

<sup>(41)</sup> Leti, Histoire d'Elisabeth, tom. II, pag. 131.

Y

» bien voulu coucher seulement une » nuit avec Elisabeth, reine d'Angle-» terre, assuré qu'ils feraient ensem-» ble un nouvel Alexandre-le-Grand. » Cela est digne de la gravité et de la » chasteté d'un pape... C'était ce mê-» me bon pape qui disait que cette » Elisabeth était bien heureuse d'a-» voir pu faire sauter une tête coun'ronnée, et qu'il portaît envie à sa » félicité (42). » Balzac, par je ne sais quelle pruderie, a substitué aux expressions de ce pape un autre langage qui leur ôte l'air naturel. Je reprendrai la chose d'un peu plus haut, que cet écrivain français a données fidence, etc. (43) à cette reine dans une lettre toucher à la véritable gloire de votre héroine. Bien ai-je cru ou'il la falces mots dans une lettre que Henri-le- testa coronata (47)! Grand lui écrivait au plus fort de ses travaux, et dans la violence de la li- chant les intelligences de Sixte V gue : Je serai, madame, votre capi- avec Elisabeth, ne manque point de taine général. Celui même qui l'ex- vraisemblance. ] Le pape Sixte \ communia en parlait avec estime; et haïssait et redoutait le roi d'Espagne c'était, comme vous savez, un prince de il devait donc naturellement lui sou très-haute intelligence, et très-savant haiter de mauvais succès, et aime en l'art de régner. Il prenait plaisir mieux que l'hérèsie se maintînt en de s'en faire entretenir par les ambassadeurs résidens auprès de lui, venir le maître d'un si bon pays. Le et disait quelquesois en se jouant, que papes, en tant que souverains, suiven s'il eult été marié avec elle, la grandeur et l'autorité sussent sorties d'un rain, et par conséquent ils sacrissen

(42) Apologie pour la Résormat., som. I, pag m. 153, 154.

. (43) Dans la Xº. lettre du VIe. livre, pag. 205 de l'édit. in-folio.

(44) Au comte d'Excester. La lettre qu'il lui écrivit est datée du 25 juin 1634.

(45) S'il se veut justifier, comme il y a de l'apparence, du passage que j'ai cité vers la fin du texte de cet article, il n'y procède pas trop rondement.

1

a exprimé cela un peu plus cavalière- si redoutable mariage. Mais quand ment. « Ce bon pape disait qu'il eût elle ne serait pas arrivée à ce haut degré de réputation, et qu'on la dépouillerait de toutes ces glorieuses marques d'estime, deux considérations, à la vérité moins spécieuses aux yeux du monde, mais plus sensibles à mon esprit, m'obligeraient de révérer sa mémoire. C'est, Monsei-GNEUR, qu'elle n'a pas méprisé nos muses, et qu'elle a aimé votre maison (46). J'ai appris de Camdenus la connaissance qu'elle avait des bonnes lettres, jusqu'à avoir traduit avec succès en langue latine des tragédies de Sophcole et des harangues d'Isocrate. J'ai appris du même auteur la afin qu'on voie toutes les louanges part que les votres ont eue en sa con-

Notez que M. Jurieu devait citer qu'il écrivit à un mylord (44). Mon d'Aubigné à l'égard du second fait; intention, lui dit-il, ne fut jamais de car il ne l'avait lu que dans la Confession catholique de Sanci, et dans l'Histoire universelle de cet auteur. lait plutôt considérer par la magna- Le pape ayant fait trencher la teste nimité de son âme dont toute votre au comte de Pepoli.... (ce sont les postérité goutera les fruits, que par paroles du sieur d'Aubigné) se resune légère fleur du corps que non- jouissoit d'une teste de comte entre seulement la mort fait tomber, mais ses plus privez; mais ayant sceu ce qui s'enfuit aux premières approches qui s'estoit passé en Angleterre, il se de la vieillesse (45). Je viendrais d'un mit à n'estimer rien au monde, ni en autre monde, si j'ignorais les éloges félicité, ni en grandeur, au prix de qu'elle a reçus en celui-ci de la voix la roine Elizabet, et (comme pleude tous les peuples. Je sais qu'on l'a rant les conquestes d'Alexandre nommée l'Étoile du Nord, la Déesse disoit d'elle: O beata femina, che ha de la mer, la véritable Téthys. J'ai lu gustato il piacer di far saltare una

(R) Ce que M. Leti conte, tou Angleterre, que de voir Philippe II de les principes de la religion du souve les intérêts du catholicisme à l'inté rêt de leur puissance particulière. D quoi leur servirait, par exemple

(46) Le comte à qui Balzac écrivait ava pour nom de famille Cécile.

<sup>(47)</sup> D'Aubigné, Histoire universelle, tom III, liv. II, chap. XXVII, pag. m. 270 Voyes aussi la Confession catholique de Sanc. liv. I, chap. I.

qu'un roi d'Espagne subjuguât les au préjudice du roi d'Espagne, et protestans, si par ce moyen il se rendait si formidable à la cour de Rome, que l'on n'osat plus y refuser quelque chose aux Espagnols, de crainte de voir revenir l'année 1527, et l'emprisonnement de Clément VII? C'est un moindre mal au pape de n'être pas reconnu ni en Hollande ni en Angleterre, que s'il y était reconnu, et que cela mit en état quelque prince catholique d'obtenir à Rome de gré ou de force toutes ses demandes. Si ce principe de spéculation ne suffit pas à convaincre que Sixte V a fait échouer, autant qu'il a pu, les entreprises du roi d'Espagne contre Elisabeth, nous trouverons bientôt une raison de pratique qui achevera la conviction. Lorsque Louis XIV faisait des progrès si considérables et si rapides contre les Provinces-Unies, l'an 1672, le cardinal Altieri, qui était pape d'esset, quoiqu'un autre s'appelât le pape Clément X, apprenait ces nouvelles avec un mortel chagrin, parce qu'il n'aimait point la France, et que M. le duc d'Etrée, ambassadeur de cette couronne, le mortifiait autant qu'il pouvait (48). De plus fraîche date, on a vu Innocent XI sourd à tout ce qui aurait pu favoriser les affaires du roi Jacques, et ardent promoteur de tout ce qui était contraire à la France (49). C'est qu'il craignait plus l'agrandissement de Louis XIV, qu'il ne souhaitait l'agrandissement du catholicisme. Il craignait d'être écrasé sous la trop grande puissance de ce prince, et ainsi il était bien aise. que les protestans fussent en état de la réfréner, et de ladiminuer. D'où nous pouvons mieux connaître la situation lieureuse des affaires des protestans, puisque non-seulement la jalousie éternelle de la France et de la maison d'Autriche leur fera toujours trouver des alliés et des protecteurs dans les états de contraire religion, mais que la cour de Rome même fera, selon l'exigence des occasions, ce que Sixte fit

(48) Voyes le livre intitulé, Mémoires des Intrigues de la Cour de Rome, depuis l'année 1669, jusques en 1676, imprimé à Paris, l'an 1677, pag. 204 et suiv.

(49) Poyes la lettre de Louis XIV au cardinal d'Etrée, insérée par M. Leti au IIe. tome de la Monarchie universelle, pag. 458.

ce qu'a fait Innocent XI au préjudice de Louis XIV. Cette cour n'est pas moins intéressée que les autres à

maintenir l'équilibre. Mais à quoi bon chercher des exemples : It ne faut que considérer Sixte lui-même par rapport à Henri-le-Grand. Il est sûr qu'ayant pris garde combien la ligue augmentait la force des Espagnols, il changea de batterie. et qu'il favorisa en France le parti des protestans; et s'il ne fût pas mort, il eût donné tous ses soins à ôter au roi d'Espagne la couronne de Naples (50). Il traversait si visiblement la ligue, que les Espagnols le menacèrent de protester contre lui, et de pourvoir par d'autres voies à la conservation de l'église qu'il abandonnait (51). Sa mort combla de joie les ligueux ; un de leurs prédicateurs (52) l'annoncant aux Parisiens se servit de ces paroles : Dieu nous a délivres d'un méchant pape et politique: s'il eut vécu plus long-temps, on eult été bien étonné d'ouir précher dans Paris contre le pape, et il l'edt fallu faire (53). Ce ne fut point pour avoir connu le grand mérite de Henri IV et les fourberies de la ligue (54), que ce pape prit des mesures contraires aux intérêts de la catholicité : ce fut à cause que les bons succès des hérétiques étaient autant de pris sur le roi d'Espagne qu'il haïssait.

(S) Son règne.... finit par la plus noire mélancolie dont on ait jamais parlé. Le commentaire de ces paròles m'est fourni par M. Silhon. Qui aurait cru, dit-il (55), que le cours d'un tel règne et d'une telle vie (56) est abouti à une satiété de régner et de vivre.... et qu'il se fût rencontré un précipie e creusé au bout d'une si belle carrière? Après quoi il rapporte le précis d'une relation qui a échappé à l'histoire, dit-il, et

(51) Maimbourg, là même.

<sup>(50)</sup> Voyez Maimbourg, Histoire de la Ligue, liv. IF, pag. m. 428.

<sup>(52)</sup> Aubry, curé de Saint-André-des-Arcs.

<sup>(53)</sup> Maimbourg, Histoire de la Ligue, liv. IV, pag. 429.

<sup>(54)</sup> Maimbourg, là même, pag. 427, allègue ces raisons. C'est donner à gauche.

<sup>(55)</sup> Silhon, ministre d'état, III. part., chap. VII, pag. m. 112.

<sup>(56)</sup> Il venait de faire l'éloge du règne d'Éli-

qui est dans une lettre qu'un gentilhomme de l'ambassadeur de France, résidant auprès de cette princesse, en écrivit à un de ses amis à Paris. Comme cette lettre est imprimée, j'aime mieux en prendre ce qui sert a mon sujet, que d'employer les paroles de M. Silhon. « Je vous dirai, monsieur, que l'opinion commune » et de ses médecins et de ceux qui > la servaient privément à sa cham-» bre, est que sa maladie ne procède > que d'une tristesse qu'elle avait > fort secrètement quelques jours > devant que s'en plaindre, et se > fondent en ce jugement sur ce qu'il n'est apparu aucun signe de mal » qui fût mortel en elle, outre » celui de l'age, ayant eu toujours » l'urine, le poux et les yeux bons ⇒ jusqu'à la fin. Et aussi qu'en » tout le cours de sa maladie, prin-⇒ cipalement, elle n'a jamais vou-» lu user d'aucun remède que l'on ⇒ lui ait proposé, nonobstant les prièmark et menace de sa mort que ses > serviteurs et médecins lui faisaient, » comme si ou l'appréhension du mé-» pris de sa vieillesse, ou quelque au->> tre ressentiment secret que l'on at->> tribue au regret de la mort du feu > comte d'Essex (57), l'eussent émue » à la chercher et désirer elle-même. » Quoi que ce soit, c'est la vérité que » des lors qu'elle se sentit atteinte de » mal, elle dit de vouloir mourir. » Elle n'a fait aucun testament ni » déclaration de son successeur, et > ne s'est mise au lit que trois jours ⇒ avant sa mort, en ayant demeuré > plus de quinze assise sur des cous-» sinets, et vêtue, les yeux fichés en » terre, sans vouloir parler ni voir » personne. L'archevêque de Cantorν béry, primat d'Angleterre, l'évêque » de Londres avec son aumônier n'ont » pas laissé de l'assister à sa fin, où » elle a témoigné beaucoup de signes » de dévotion et de reconnaissance » envers Dieu (58). » Cette relation selon lequel la reine fut sept semaines sans raisonner, et dans un délire per-

(57) Voyez la remarque suivante.

pétuel que sa fièvre lui causait, et qui cessa trois jours avant qu'elle mourût (59). « Selon les mémoires de » l'abbé Siri, cette reine étant assise » sur son lit tout habillée, tenant » les yeux collés à terre et le doigt » dans sa bouche, qui fut la posture » où elle voulut mourir, elle fit venir » sa musique ordinaire qu'elle enten-» dit tranquillement jusqu'au dernier » soupir de sa vie, pour mourir, dit » agréablement cet auteur, come era » vissuta allegramente (60). » Je m'étonne qu'ils ne lui prêtent les dernières paroles d'Auguste (61).

(T).... Quelques-uns veulent que la mort du comte d'Essex ait causé ce cruel chagrin. ] Depuis l'exécution de ce comte, la reine fut assez longtemps aussi gaie que de coutume, et elle le témoigna surtout pendant l'ambassade du maréchal de Biron. Il y a donc bien de l'apparence que si elle mourut de chagrin à cause du comte d'Essex, ce ne fut pas tant parce qu'elle l'avait fait mourir, que parce qu'elle vint à connaître qu'il avait recouru à sa clémence, par une voie dont elle lui avait promis l'infaillibilité. M. du Maurier nous expliquera ce petit mystère. Il ne sera pas inutile, dit-il (62), ni désagréable d'ajouterici ce que le même prince Maurice tenait de M. Carleton, ambassadeur d'Angleterre en Hollande, qui est mort secrétaire d'état, si fort connu sous le nom de milord Dochester, homme d'un très-grand mérite; que la reine Elisabeth donna une bague au comte d'Essex dans la plus grande ardeur de sa passion, lui disant qu'il la gardat bien; et quoi qu'il put faire, en lui rendant ce dépôt, qu'elle lui pardonnerait. Depuis, les ennemis du comte l'ayant emporté sur l'esprit de la reine, et d'ailleurs se trouvant irritée du mépris que le comte faisait de sa beauté, que l'age ruinait, elle lui fit faire son procès : et dans le temps de sa condamnation, attendait touest très-éloignée du narré de M. Leti, jours qu'il lui rendit cette bague pour

(59) Vie d'Élisabeth, tom. II, pag. 532. (60) Dans le Journal des Savans du 6 sept.

1677, pag. m. 282.

(62) Du Maurier, Mémoires pour servix

l'Histoire de Hollande, pag. 260.

<sup>(58)</sup> Ces paroles sont tirées d'une lettre insérée dans la suite des Mémoires d'état, imprimés à Paris, in-89. l'an 1623. La lettre dont je parle est à la page 376 de ce IIIe, volume, et est datée de Londres, le 3 d'avril 1603.

<sup>(61)</sup> Amicos admissos percunctatus, ecquid ils videretur mimum vite commode transegisse, adjecit et clausulam, etc. Suet., in Augusto

Mavard sa parente, et la fit supplier faute, c'est un crime; c'est ce que les , ur une personne confidente, de bail- Latins nommeraient scelus, ou pour 'er cette bague à la reine en main le moins flagitium. Je ne considère propre; mais son mari, l'un des en- ici M. Moréri que comme auteur, et ne mis capitaux du comte, à qui elle si je l'accuse d'un crime, ce n'est le dit imprudemment, l'ayant empé- que d'un crime d'historien. 3°. Le chée de s'acquitter de sa commission, plus grand crime que l'on imposa & elle consentit à sa mort, indignée la reine d'Écosse, dit-il, fut d'avoir contre un esprit si rogue et si altier, fait ses efforts pour sortir de sa capqui aimait mieux mourir que de re- tivité. Il se trompe, on lui en imposa courir à sa clémence. Quelque temps d'autres bien plus atroces. S'il avait dit après cette amirale étant tombée malade, et abandonnée des médecins, envoya dire à la reine qu'elle avait une chose de grande importance à lui dire devant que de mourir. La reine étant au chevet de son lit, ayant fait retirer tout le monde, l'amirale lui rendit hors de temps cette bague du conte d'Essex, s'excusant de ne lui avoir pu donner plus tôt, sur ce que son mari l'en avaitempéchée. La reine se retira aussitôt, frappée d'une douleur mertelle, fut quinze jours à soupirer, sans rien prendre du tout, se couchant tout habillée, et se relevant cent fois la nuit. Enfin elle mourut de faim et de douleur d'avoir consenti à la perte de son amant, qui avait recouru à sa miséricorde.

(U) Voici les fautes de M. Moréri.] 1°. Il ne devait pas dire qu'Elisabeth laissa dans l'église les noms d'évêque, de chanoine, de curé, etc. : les évêques de l'église anglicane ne sont point des évêques titulaires, ils exercent actuel· lement les fonctions de l'épiscopat, et ils ont sur les curés les prééminences hiérarchiques qui ont lieu dans la communion de Rome. 2°. Il ne fallait point exagérer à plusieurs reprises la persecution des catholiques romains, sans exprimer les actes de rébellion qui les exposèrent à cette tempête. Un tidèle historien devait marquer en prevernement de la reine, et puis les châtimens rigoureux dont elle punit ces en fait de science le fort de cette complots. La transposition de ces deux choses serait une noire infidélité dans l'historien (63): il ne pourrait sans perfidie faire précéder les châtimens, s'ils n'avaient été qu'une suite des complots. Quel nom donnera-t-on donc

Anner grace, selon sa parole. à la conduite de M. Moréri, qui supprionte, dans la dernière extrémité, me entièrement ces complots? Une telle : recours à la femme de l'amiral omission n'est pas simplement une que ce fut le plus grand crime qu'on pouvait lui imposer justement, il aurait pu se battre en retraite, et disputer le terrain à la faveur des relations opposées que les deux partis publient; mais c'est une question de fait que l'on décide invinciblement en trois mots, que de savoir sur quoi les juges se fondèrent. On n'a qu'à lire le proces: M. Moreri ni ses partisans ne peuvent tenir contre cela, ni alléguer un seul mot pour leur justification. 4°. Il n'est point vrai que Henri III ait appris avec déplaisir la mort de Marie, ni qu'il eût envoyé Bellièvre pour sauver cette malheureuse reine. L'ambassade de Bellièvre ne fut qu'une comédie. Les ligueux surent bien reprocher à Henri III d'avoir poussé à la roue pour faire périr Marie Stuart (64). M. du Maurier a découvert le mystère (65). 5°. La Virginie n'est point une île. 6°. Elisabeth n'est point morte le 4 d'avril, mais le 3. 7°. Il est faux que le 4°. d'avril nouveau style, soit le 24°. de mars, selon le vieux calendrier. 8°. Le règne d'Elisabeth a duré quarante-quatre ans et quelques mois: il ne fallait donc pas dire qu'elle mourut après un règne de trente-cinq années. Ce qu'il y a d'étrange est qu'on n'a donné que trente-cinq'ans à un règne dont on avait mis le commencement au mois de novembre 1558, et mier lieu leurs complots contre le gou- la fin au mois d'avril 1603. L'intelligence des mathématiques n'a pas été princesse, comme l'assure M. Moréri (66): je ne vois pas mēme que M. Bo-

<sup>(64)</sup> Voyes Louis d'Orléans, dans son Catholique anglais, et Jacques le Bossu, à la page 43 du Ier. devis.

<sup>(65)</sup> Dans la préface de ses Mémoires. Voyez la Critique générale de Maimbourg, lettre II.

<sup>(66)</sup> Elle avait une belle connaissance de

hun, qui marque en détail (67) les » laissait battre par le sénéchal Giosciences qu'elle avait apprises, lui attribue d'avoir jamais manié Euclide.

Ce serà donc la 9<sup>e</sup>. faute.

(X) Le pape Clément VIII tint des discours..... désobligeans..... re.] Voici ce qu'on trouve dans une lettre du cardinal d'Ossat, écrite de Rome le 1er. de février 1595. « Le » pape me répondit..... que l'An-» gleterre avait été conquise autre-» fois, et qu'elle le pourroit bien être » à présent qu'elle étoit peu unie en » soi, pour la diversité de religions, » et régie par une femme vieille, » sans mari, et sans successeur cer-» tain : que cette femme devoit aussi » meshui être au fond de ses finan-» ces, ayant fait plusieurs dépenses : » que d'ailleurs il avoit observé que » les femmes, qui avoient régné lon-» guement, et aimé le déduit en leur » jeunesse et en la vigueur de leur » age, devenoient puis après, en leur » vieillesse, méprisées de ceux-là mê-» mes à qui elles s'étaient adonnées : » Et m'allégua deux reines de Sicile, » qu'il disoit avoir vécu de même: » desquelles l'une, en sa vieillesse, » enduroit d'être souffletée par un » qui l'avoit entretenue en sa jeunes-» se: qu'aussi croyoit-il, que cette-» ci devroit être désormais peu esti-» mée de ceux-là mêmes qui l'avoient » autrefois aimée et prisée : que lui et » moi n'étions point si vieux, que » pour toutes ces considérations il » n'espérât que nous la pourrions voir » un jour subjuguée (68). » M. Amelot de la Houssaie fait trois remarques sur cela. La 1re. contient ces paroles: Clément VIII était assurément mal informé de l'état d'Angleterre, qui ne fut jamais plus florissante, ni plus puissante par mer et par terre, que sous le règne d'Elisabeth : et Sixte V, son prédécesseur, parlait bien autrement que lui de cette reine, dont il disait à tout propos, Ch'era un gran cervello di principessa. La 26. remarque consiste en ceci : « Jeanne II, » reine de Naples et de Sicile, se

toutes les sciences, et surtout des mathématiques. Moréri, tom. I, pag. m. 1092.

(67) Caractère de la reine Elisabeth, pag. 3. Pas une seule fois.

(58) Lettres d'Ossat., tom. I, pag. 399.

» vanni Caracciolo, son galant: » mais à la fin elle s'en lassa, et le » fit assassiner. Par où finissent ordi-» nairement ces royales amours. » Voyons la 3°. remarque: Je ne sais et qui témoignaient qu'il n'était pas pas si tout ce que l'on a dit ou écrit bien informé de l'état de l'Angleter- des amours et des amans de la reine Elisabeth est bien vrai; mais il est certain, qu'elle n'avait point de vulve; et que la même raison qui l'empêchait de se marier la devait empécher d'aimer le déduit. Elle pouvait bien aimer, et elle aima en effet passionnément le comte d'Essex; mais de la manière qu'elle était faite, elle ne pouvait connaître charnellement aucun homme sans souffrir d'extremes douleurs, ni devenir grosse (69) sans s'exposer inévitablement à perdre la vie dans le travail de l'accouchement. Et elle en était si persuadée, qu'un jour qu'elle fut priée avec des instances importunes, de vouloir épouser le duc d'Alençon, qui la recherchait avec passion, elle répondit qu'elle ne croyait pas être si peu aimée de ses sujets, qu'ils voulusseut l'ensevelir avant le temps.

## (6g) Voyes ci-dessus la remarque (M).

ÉLISÉE \*, disciple du prophète Elie et son successeur, a fait un grand nombre de miracles, comme on le peut voir dans le Dictionnaire de Moréri. Il arriva un grand prodige lorsqu'il naquit: le veau d'or qui était à Silo poussa un mugissement si fort, qu'on l'entendit à Jérusalem. Sur quoi le grand prêtre consultant les pierres de son pectoral, trouva qu'il venait de naître un prophète qui détruirait les idoles (a). On a lieu de croire qu'Epiphane qui raconte cela s'est fondé sur une fausse tradition (A). Les Juiss qui ont dit qu'Elie, étant devenu incapa-

\* Élisée a un article dans le Dict. de Chezze. fepié; mais le nom de Bayle ne s'y trouve

(a) Epiphanius, de Vitis Prophet., pag.

m. 237, 238.

ble d'exercer sa charge, reçut ordre de la céder à Élisée, ne méritent pas d'être réfutés (B).

(A) Epiphane..... s'est fondé sur une fausse tradition.] La Vie des prophètes composée par saint Epiphane est en plusieurs choses la copie d'un ouvrage de même nature composé par Dorothée. Quelques-uns prétendent que ce Dorothée a été évêque de Tyr(1), et qu'il souffrit le martyre sous Julien l'apostat (2). Mais Baronius soutient (3) qu'il n'y a point eu de tel Dorothée évêque de Tyr. Bellarmin avoue que l'ouvrage faussement attribué à Dorothée est rempli de fables (4). Voici comment un théologien anglais a critique la narration d'Epiphane touchant Elisée. 1°. Epiphane n'a point su la situation d'Abelmuth: il a dit qu'Elisée y était né, et que ce lieu appartenait à la tribu de Ruben. Il ne fallait pas dire Abelmuth, mais Abelmechol, comme il paraît par le premier livre des Rois, au verset 16 du chapitre XIX. Si les copistes ont fait cette faute, il en faut décharger saint Epiphane, et ne lui laisser que l'erreur de géographie. Abelmechol, la patrie d'Elisée, était au deçà du Jourdain (5) : elle n'était donc pas située dans la tribu de Ruben; car le partage de cette tribu fut au delà de cette rivière (6). Dorothée a fait faire cette faute à saint Epiphane. 2°. Lorsqu'Elisée fut né à Galgal, le veau d'or qui était à Silo mugit. Epiphane commet là une autre erreur de géographie dont Dorothée n'est pas responsable. Il est clair qu'il prend Abelmuth et Galgal pour le même lieu, en quoi il se trompe. Sa faute est venue de n'avoir pas bien compris la ponctuation des paroles de

(1) Les théologiens de Paris, dans l'approbation de cet ouvrage de Dorothée publié par Margarin de la Bigue dans la Bibliothéque des Pères.

(2) Sixtus Senensis, Biblioth., lih. IV.
(3) Aunotat., in Martyrol., apud Rainoldum,
de libris Apocryphis, prad. CXXXVIII, pag.

253.
(4) Tom. I, controv. III, lib. II, cap. II,

apud Rainold., ib.

(6) Voyez le livre des Nombres, c. XXXII,

et celui de Josué, chap. XXII.

Dorothée. Dorotheus scripserat, postquam Elizæus natus est, in Galgalis vitulus aureus mugitum edidit, quomodò interpungendum esse locum Dorothei, vel potiùs authorem interpunxisse apparet ex Isidoro qui ita rem istam narrat, Elizzo nato vitulam auream cum magno boatu clamasse in Galgalis..... Epiphanius non animadvertens hanc interpunctionem, putavit illud in Galgalis referendum esse potius ad sententiæ partem præcedentem quam ad sequentem, ad Elizæum potiùs quam ad vitulam (7). 30. Ayant pris pour la patrie d'Élisée le lieu où l'auteur qu'il copiait avait placé le veau d'or, il a fallu qu'il placat ailleurs cette idole, et il l'a mise à Silo où elle ne fut jamais. Il n'est point nécessaire de dire que le miracle dont nous parions se rapporte à l'un des veaux d'or de Jéroboam: : or comme l'un de ces veaux fut mis à Dan, et l'au∙ tre à Béthel, il est sûr qu'il se trompe, soit que comme Dorothée on en mette l'un dans Galgal; soit que comme saint Epiphane on le mette à Silo. 4°. Venant au prodige même, nous remarquerons que saint Epiphane en pouvait aisément connaître la fausseté: car si l'oracle du pectoral avait répondu que le prophète qui était né ce jour-là abattrait et détruirait les idoles, Elisée auraît aboli l'idolâtrie de Jéroboam, il aurait fait fondre, ou mis en pièces, les deux veaux d'or: il ne l'a point fait; il est donc faux que l'oracle ait fait la réponse qu'on lui attribue; et ainsi le mugissement du veau d'or est une fable. Je ne m'arrête point aux observations du docteur anglais, sur la distance entre Jérusalem et les lieux ou étaient les veaux de Jéroboam; car, outre que les chiffres ont été falsifiés par les imprimeurs, je ne trouve point que la distance fasse ici rien à l'affaire. Il est aussi facile de faire entendre le mugissement d'une statue à vingt ou à trente lieues, qu'à vingt ou à trente pas : quiconque pourra faire le dernier miracle pourra faire le premier : ainsi je voudrais que notre docteur n'eût pas plaisanté làdessus. Sa raillerie contre Torinus est froide comme la glace : il dit que Torinus ayant peur qu'une génisse ne

<sup>(5)</sup> Quemadmodum manifestum est partim ex 1 Reg. 4 collato cum 3 Joshum, partim idque planius ex Judic. 7. Rainoldus, de libris Apocryph., pag. 157.

<sup>(7)</sup> Rainoldus, de libris Apoer., pag. 158

fort mugissement, a traduit le mot d'auant une vache, et non pas une génisse. Albanus Torinus interpres ejus operis videtur aliquid tale formidasse, chm Græcam vocem (d'auant) qua septuaginta interpretes usi sunt pro vitulo vel vitula, ipse interpretatus sit, bovem: Bos illa aurea, et quæ sequuntur, vidètur ille mihi metuisse ne vitula non posset tantum mugitum edere: itaque maluisse bo-

vem dicere (8).

(B) Les Juifs qui ont dit qu'Elie, étant devenu incapable d'exercer sa charge, reçut ordre de la céder à Elisée, ne méritent pas d'être réfutés. ] Rapportons premièrement les paroles de l'auteur qui me doit servir de témoin, et puis nous y ferons une courte réflexion. Judæi etiam impingunt Eliæ spiritus coërcendi impotentiam, qua ineptus fuerit redditus ad prophetiæ munus obeundum, atque ideò jussus fuerit loco sul successorem assumere. Celui qui parle de la sorte (9) prétend ne rien dire qu'il n'ait lu dans Pierre Martyr, dont il cite le commentaire sur le 1er. livre des Rois(10). Je n'ai rien trouvé de semblable dans l'endroit qu'il cite. Quoi qu'il en soit, selon cette rêverie des Juifs, Elie n'aurait plus été capable de gouverner ses enthousiasmes, ou l'impéthosité de son esprit prophétique; et ainsi tout comme un vieillard qui à cause de son âge succomberait trop facilement à la colère, il aurait fallu le contraindre à se faire déclarer emeritus, et à céder son emploi à Elisée, comme à un sujet plus propre à s'en acquitter dignement. Quelle impertinence! car pour ne pas dire qu'un tel fait ne se trouve point con-, forme aux narrations de l'Ecriture, n'est-il pas certain que l'esprit qui saisissait les prophètes, et qui enlevait si souvent Elie d'un lieu en un autre, était supérieur aux prophètes, et n'avait pas besoin d'être réprimé ou réfréné? Ajoutez que le danger d'aller trop loin est plus à craindre dans un jeune homme.

(8) Rainoldus, de libris Apocr., pag. 160.

ELMACIN\* (George), auteur d'une histoire des Sarrasins, ou plutôt d'une chronologie de l'empire mahométan, naquit Egypte vers le commencement du XIII<sup>e</sup>. siècle. Je parlerai de sa famille ( $\Lambda$ ). Il a conduit son ouvrage depuis Mahomet jusques au calife Mustadit Billa, mort l'an 512 de l'hégire (a). Il marque année par année, mais en peu de mots, ce qui concerne l'empire des Sarrasins, et y entremêle quelques morceaux de l'histoire des chrétiens de l'Orient. Il s'attache surtout à l'Arabie, à la Syrie, à l'Egypte et à la Perse. Il fallait que son mérite fût bien éclatant, puis qu'encore qu'il fit profession du christianisme, il ne laissa pas d'occuper un poste de distinction et de confiance auprès des princes mahométans (b). Ceux qui considéreront les mesures qu'il devait garder dans ce postelà, ne trouveront pas étrange qu'il ait parlé honorablement des califes, et qu'il n'ait jamais employé des termes injurieux à la religion mahométane. Il y a des gens d'une sensibilité scrupuleuse qui n'approuveront pas les épithètes d'orthodoxe, d'empereur des fidèles, etc., dont il honore les sectateurs de Mahomet : encore moins approuveront-ils qu'en parlant de cet imposteur, il dise Mahomet de glorieuse mémoire. Ils seront capables de soutenir, en consé-

(a) C'est notre année 1118.

<sup>(9)</sup> Ægidius Camartus, de Rebus gestis Eliæ, pag. 127: il cite Pierre Martyr Vermilius in 3 reg., c. 19, v. 20.

<sup>(10)</sup> Je compte pour le les livre celui que les catholiques romains nomment le III.

<sup>\*</sup> Jourdain a, dans la Biographie unisserselle, XIII, 92. donné un article qui complette celui de Bayle.

<sup>(</sup>h) La charge de secrétaire. Ipso velut motario usi fuére ad secretiora consilia. Golius, pref. Hist. Sacræ.

quence de ce langage, qu'il était mahométan; mais, s'ils le font, il sera aisé de les convaincre de mensonge (B). Son histoire a été traduite d'arabe en latin par Erpénius, et imprimée en ces deux langues à Leyde, l'an 1625 infolio (C).

(A Je parlerai de sa famille.) En voici le précis. Notre Elmacin était petit-fils d'Abultibus, dont l'aïoul s'était établi dans l'Egypte où le calise lui avait accordé des priviléges. Cet aïeul était un marchand syrien, et faisait profession du christianisme. Il laissa un fils qui se mit au service de la cour en qualité de notaire : Abultibus, fils de celui-ci, fut habile dans le notariat, et sut donné par les magistrats du Grand-Caire au conseil de l'Arabie. Il eut cinq fils dont quatre furent évêques : l'autre, nommé Abulmécarimus, épousa la sœur de Simon Elmacin, notaire fameux qui, ayant été trois ans au service du conseil de guerre, sous Joseph Saladin (1), se tit moine, et vécut plus de trente ans en cet état exemplairement. Abulmécarimus se fit aussi moine après la mort de sa femme, et mourut l'an 606 de l'hégire. Il avait eu trois garçons, dont le second qui fut père de notre Elmacin, et qui s'appelait Abuljasirus Elaamidus, obtint la charge de notaire du conseil de guerre, lorsque son oncle maternel Simon Elmacin Ja quitta pour entrer en religion. Il exerça quarante-cinq ans cette charge, et mourut l'an 636 de l'hégire(2), après avoir vécu fort pieusement (3).

(B) Il sera aisé de les convaincre demensonge. | Car non-seulement on ne voit pas à la tête de son livre la déclaration en forme que les écrivains de cette secte ont accoutumé de faire avec une affectation superstitieuse, qu'ils sont musulmans : non-seulement on voit qu'il prend un grand soin d'insérer dans ses annales plusieurs choses de regardent les chré- core l'an 1648; mais son fils tiens, et qui tournent à leur louange, était sur le point de la vendre, ce qu'un musulman éviterait comme

un crime; mais on voit aussi à la fin de son ouvrage un petit détail de sa famille, qui témoigne d'une manière incontestable qu'il était chrétien. Or, touchant la délicatesse de ceux qui condamnent l'emploi des noms honorables envers les fausses religions, voyez l'auteur de la Critique générale de l'Mistoire du Calvinisme (4).

(C) Son histoire a été traduite d'arabe en latin...., et imprimée en ces deux langues (5).... l'an 1625, infolio. Le traducteur était déjà mort, et ce fut Golius qui prit soin de l'édition, et qui y mit une préface d'où j'ai tiré cet article. On y apprend qu'Erpénius avait dessein de joindre quanțité de notes et d'éclaircissemens à sa traduction. C'est dommage que la mort l'ait empêché de le faire; car il eût pu dire là-dessus cent choses curieuses, qui seraient d'ailleurs nécessaires pour bien entendre l'original. Elmacin a commencé son ouvrage à la création du monde. Hottinger a eu en manuscrit la partie qui s'étend depuis ce temps-là jusques à la fuite de Mahomet (6).

ELMENHORST (GEVERHART) mérite d'être compté parmi les hommes de lettres qui ont sleuri au commencement du XVII°. siècle. Il était de Hambourg, et il s'attacha à l'étude de la critique. Les livres qu'il publia (A) témoignent qu'il avait beaucoup de lecture (a). Il n'eut point Scaliger pour lui dans sa querelle avec Wouwer (B). Il mourut l'an 1621.

Sa bibliothèque subsistait enet pria Vossius de lui procurer

<sup>(1)</sup> Environ l'an de l'hégire 569, qui répond à l'an 1173 de Jésus-Christ.

<sup>(2)</sup> Le 1238e. de Jésus-Christ.

<sup>(3)</sup> Tiré de l'Histoire d'Elmacin, vers la fin-

<sup>(4)</sup> Leure XXX, pag. 289 et suiv. de la troisième édition.

<sup>(5)</sup> Notes que la traduction sut imprimée en même temps à part sans l'arabe.

<sup>(6)</sup> Hotting., Bibl. orient., eap. II, pag. 75, apud Cave, de Scriptor. eccles., pag. 718.

<sup>(</sup>a) Voetius, Disputat., tom. III, pag. 400, Pappelle virum diligentissimum et diffusissimæ lectionis.

la permission d'en faire l'encan à Leyde (b).

- (b) Vossius, Ep. DLIV, pag. m. 455.
- (A) Les livres qu'il publia. ] Il a fait des notes sur Minucius Félix, sur Arnobe, sur le traité de Gennadius de ecclesiasticis Dogmatibus, sur les lettres de Martial, évêque de Limoges, et sur Apulée. Il ne vécut pas assez pour voir sortir de dessous la presse ce dernier ouvrage.

Notez qu'il fit imprimer à Leyde: en 1618, le Tableau de Cèbes, avec la version latine et les notes de Jean

Caselius.

- (B) Il n'eut point Scaliger pour lui dans sa querelle avec Wouwer. Cela paraît par une lettre de Scaliger, insérée depuis peu dans un livre tout rempli de choses curieuses (1). L'autteur de ce livre est un savant Allemand, nommé M. Crénius. La querelle de Jean Wouwer avec Elmenhorst était née de ce que chacun d'eux avait publié des notes sur Minucius Félix. L'édition de Wouwer fut suivie de fort près par celle de notre Elmenhorst, qui apparemment se vantait de mériter la préférence. Scaliger lui écrivit qu'une prétention de cette nature serait mal fondée, et lui donna d'autres avis mélés de plaintes. La lettre est datée du 26 de mars 1603. La suscription porte: Ornatissimo juveni Geverhardo Elmenhorstio: ce que je remarque asin de faire connaître qu'Elmenhorst mourut avant d'avoir atteint la vieillesse.
- (1) Intitulé: Animadversiones Philologica et Historica, Roterodami, 1605, in 8°. Voyez les Addenda et Emendanda de la 11°. partie de ces Animadversiones: l'auteur y reconnaît que cette lettre de Scaliger est la CCLX°. du 111°. livre des Lettres de Scaliger imprimées à Leyde, 1627.

ÉMERI (SÉBASTIEN), avocat au parlement de Paris au XVI°. siècle, « ne voulut jamais se » charger, lors du différent de » la duchesse d'Angoulême avec » le connétable de Bourbon, des » intérêts de cette princesse; et » il fit même une satire san-» glante contre Poyet, qui fut » depuis chancelier de France,

» parce que dans cette occasion il avait lâchement encensé à la » fortune. Cette pièce fit beau-» coup de bruit, et causa même » la disgrâce de l'auteur, qui eut ordre de se retirer de la » cour. Il se retira dans le Bour-» bonnais; et de chagrin de ne pouvoir plus retourner à la » cour, il entra en effet dans » l'ordre de saint François, d'où » il sortit ensuite par le désir » d'une plus grande réforme, » pour entrer dans celui des » chartreux, dont on le voulut » faire général quelques années après: mais la résistance qu'il fit fut si grande qu'on fut obligé de le laisser dans sa cellule, dont il se fit une règle inviolable de ne jamais rompre la solitude par la communication avec les séculiers \* (a). » M. Emert, conseiller au parlement de Paris, est de cette famille. Il a hérité des biens de M. Emert, son oncle, qui est mort conseiller à la cour des aides, l'an 1703, et dont le père avait eu la même charge (b).

\* Leclerc demande de tout cela des preuves de meilleur aloi.

(a) Mercure Galant, février 1703, pag

(b) Là même; pag. 199, 200.

ÉMILE (PAUL), en latir AEmilius, était de Vérone. La réputation qu'il s'était acquis au delà des monts \* fut caus

\* Leclerc dit qu'on ignore entièrement :
Paul Emile avait de la réputation quand ivint en France; et il ajoute que ce fut l'cardinal Charles de Bourbon qui l'y amena après l'avoir connu à Rome. Le cardinal étan mort en 1588, Paul Émile fut réduit à a cepter une place de régent en quolque class d'humanité; il y evait donc plus de dix as que Paul Émile était en France, quand Lou XII menta sur le trône.

Paris, conseilla au roi Louis XII mensonges (F). N'oublions pas de lui faire faire en latin l'his- que Paul Émile vivait exemtoire des rois de France (a). On plairement : ses mœurs étaient l'attira pour cet effet à Paris, aussi pures que son langage (G). et on lui donna un canonicat Il faudra dire quelque chose dans l'église cathédrale. Il se d'un ouvrage qui lui a été attriretira au collége de Navarre pour bué par Jules-César Scaliger (H), travailler à cette histoire (b), et et du vacarme de Scioppius sur il s'appliqua à ce travail avec un ce sujet. grand soin: il y employa bien des années sans avoir pu mettre la dernière main au X°. livre (c), qui devait comprendre les commencemens du règne de Charles VIII. C'était un homme difficile sur son travail (A); il trouvait toujours quelque chose à corriger. Quoique j'aie lu ce que plus de vingt auteurs disent de lui, je n'ai encore trouvé personne qui rapporte en quel temps il vint à Paris, ce qu'il faisait avant cela en Italie, quelle est la première édition de son histoire, et si elle précéda sa mort. Il mourut l'an 1529 (B), et fut enterré dans l'église cathédrale de Paris. L'histoire de France qu'il a composée plaisait beaucoup à Juste Lipse, et passe généralement parlant pour bien écrite (C); mais d'ailleurs on la condamne en plusieurs choses (D), et il y a beaucoup de Français qui la méprisent. C'est à tort qu'on l'a censuré de n'avoir rien dit de la sainte Ampoule de Reims (E). Un auteur français a témoigné quelque chagrin de ce que la cour préféra un étranger à tous les Français pour la fonction d'historiographe. Ce

(a) Voyez la remarque (F).

(c) Voyes la remarq. (F).

qu'Étienne Poncher, évêque de qu'il a dit là-dessus est plein de

(A) Il était difficile sur son travail. ] Erasme lui attribue le même défaut qu'on attribuait à cet ancien peintre qui ne croyait jamais avoir fini ses tableaux (1). Huic vitio affinis fuit vir eximie doctus Paulus Æmilius Veronensis, qui sibi nunqu'am satisfaciebat, sed quoties recognoscebat sua, mutabat pleraque: diceres opus non correctum, sed aliud: idque subinde faciebat. Quæ res in causa fuit, ut citius elephanti pariant quam ille quicquam edere posset. Nam historiam quam edidit, plusquam triginta annis habuit præ manibus. Et suspicor huc adactum ut evulgaret (2). Nous verrons cidessous s'il est vrai qu'il mit trente ans à composer l'Histoire de France, comme Erasme et plusieurs autres l'assurent.

(B) Il mourut l'an 1529. | J'ai lu cela dans son Histoire de France, à l'édition de Bâle, 1601, *in-folio*, audessous de quelques vers latins où il parle de sa condition. Sa mort est mise par Bucholcer (3) et par Vossius (4), au 5 de juillet 1529. M. de Sponde l'anticipe de près de dix ans; car il la met au 5 de mai 1519 (5). Il se trompe: je citerai ci-dessous Erasme qui, dans un livre dont l'épître dédicatoire est datée de l'an 1528, a parlé de Paul Emile comme d'un auteur vivant. Voici une preuve assez forte.

(2) Id., ibid.

<sup>(</sup>b) Launoius, Hist. Gymnasii Navarræ, pag. 13.

<sup>(1)</sup> C'était Protogène: Manum de tahula tollere nesciebat. En cela Apelles se vantait de le surpasser. Voyes Érasme, Apoph., ub. VI, pag. m. 524.

<sup>(3)</sup> Buchol., in Indice chron., pag. m. 518.

<sup>(4)</sup> Vossius, de Hist. lat., pag. 675. (5) Spond., Ann. eccles., ad ann. 1488. num. 5, pag. 189, edit. Lugd., 1678: il cite Gall. Christ., in Praf. Paris., num. 103.

il est fort avantageur, quoique mêlé de quelques traits de censure : Pav-Lus Amilius, ut rem dicam, penè unus inter novos, veram et veterem historiæ viam vidit, eamque firmo pede calcavit. Genus scribendi ejus doctum, nervosum, pressum; ad subtilitatem et argutias inclinans, et relinquens defigensque aliquid in animo serii lectoris. Sententias et dicta sæpè miscet, paria antiquis. Kerum ipsarum sedulus scrutator, severus judex: nec legi nostro ævo, qui magis liber ab affectu. Dedecus ævi est, quòd minùs illi placeat, quasi pauci sint qui capiant hæc bona. In tantis tamen virtutibus etiam hæ labeculæ. Quòd stilum parùm nectit, et spargit dividitque eum in minuta quædam membra. Hoc cum in omni seriosa oratione parum congruum, tum in Annalibus viinimė (20):quorum est, ut ille ait, tarda quædam et iners scriptura (\*). Deinde, quòd inæqualis. Alibi nimium anxius et castigatus, ideòque subobscurus; alibi (sed rarenter) laxus et solutus. Vetustatis etiam nescio quid affectat in nominibus hominum, locorum, urbium immutandis, et in veterem formam redigendis : sæpè eruditè, interdum vanė, sed, ut ego judico, semper indecore. Quorsum Chartierius Gallorum cancellarius, Quadrigarius mihi sit? Ille ipse cancellarius, dicatur præsectus juris? Et ubique rex Tarraconensis, Castulonensis, dux Geldubensis: qui nobis et majoribus fuerunt, Arragoniæ, Castellæ, Geldriæ? Talia infinita sunt audacter et ambiliose innovata, et cum fraude pariter ac cruce lectoris. In his, et paucis aliis, si refingere leviter eum nobis fas:(audeo dicere) virum daremus supra omnem hanc novitiam, et ad priscam laudem. Remarquez qu'entre autres louanges, Lipse donne à Paul Emile celle d'avoir bien examiné les choses, et de n'avoir point sacrissé aux préventions. La Popelinière ni Boecler ne conviennent point de cela. Outre plusieurs autres fautes, dit le

(20) La Popelinière, qui a copié ce jugement de Lipse, a mul entendu cet endroit. Ce qui, trouvé mal séant, dit-il au VIIIe. livre de l'Histoire des Histoires, pag. 439, en tout grave et sérieux narré, est hien souffert és Annales, desquelles, comme dict Tacite, la composition est pesante et grossière.

(\*) Tacitus, de Causis corrupt. Elog., cap.

premier (21), qu'aucunt remarquent au siyle et apparence de cest autheur, à laquelle soule s'arreste Lixsius, nous monstrerons ailleurs le peu de soy et vérité qu'on peut tirer de ses escrits. Voici la pensée de Boecler. *Paulus* Æmilius, cui de scriptoribus Gallicis plurimum creditur, sæpè historiam confundit, sæpe non ex rerum fide, sed ex impetu calami interpolat, fingit multa, ut animo concepit, non commemorat ut memoriis publicis ea debere potuit. Non parum adulari pontificiæ curiæ doctus (22). Si l'on pouvait faire fond sur les éloges que les libraires font répandre sur les auteurs qu'ils impriment, on aurait une haute idée du mérite de Paul Emile: car voici ce que l'on trouve dans l'épître dédicatoire de son ouvrage (23): Juo in negotio sic versatus est vir eloquentissimus, ut non solùm recentiores omnes, qui eamdem materiam tractarunt, superaverit, sed etiam veterum historicorum permultos qui populi Romani res gestas scripserunt, longo intervallo post se reliquerit. Etenim si vel rerum gestarum fidem vel dicendi genus studiosè velis expendere, nihil per Deos immortales hoc quident genere scribendi absolutius inveniri possit. Res gestas liberè quidem, sine ulla tamen aut simultatis aut gratiæ suspicione, narrat. Ordinem temporum ita diligenter observat, ut hoc nomine Livio sit præferendus, quòd semper sibi constet, nec usquam pugnantia loquatur: quòd plerumque in illo deprehendere licet. Regiones porrò et loca quùm res postulat ita describit, ut illa oculis lustrare videaris. Ad hæc, consilia deinde acta, postremo eventus ita suo ordine inseruntur, ut lector etiam parum attentus turbari nullo modo possit. Genus dicendi fusum atque tractum, et cum lenitate quadam æquabili profluens (24), ita ut eum

(21) La Popelinière, Histoire des Histoires, pag. 440.

(22) Joh. Henric. Boecler., in præsat. Ser. Cæser. German., apud Pope Blount, Cens. Author., pag. m. 384.

(23) Michaël Vascosanus, epist. dedicat. Historiæ Pauli Æmilii. Fédéric Morel, dédiant à Henri III la version française de cette Histoire, copia presque tous les éloges donnés à l'auteur dans l'épître dédicatoire de Vascosan.

(24) Cela est bien différent de ce que Paul Jove, in Elog., cap. CXXXIX, pag. 282, dit Livio aliquanto magis compositum et

perspicuum sentire possit.

 $(D) \dots D'$  ailleurs on la condamne en plusieurs choses. C'est ce qu'on va lire dans un passage de M. Sorel. « On » donne cette louange à Paul Emile, » d'avoir été le premier qui a mis les » règles anciennes en pratique pour » notre histoire. On tient que son » style est grave et nerveux, et est » quelquefois aigu et subtil, mais » docte et sentencieux partout. Voilà » ce qu'en pensent ceux qui sont » amoureux de la belle latinité. Nous » avons à leur dire que, si nous vou-» lons nous servir de cet auteur, > comme d'un auteur classique, pour » apprendre à bien parler, il y a » quelque raison de l'estimer; mais » qu'il vaudrait bien autant s'adres-» ser aux historiens romains qui doi-» vent mieux savoir leur langue. Il ne » faut pas croire aussi que son beau » latin doive faire trouver son his-» toire meilleure: les naturels Fran-» cais ont dû savoir notre histoire » mieux que lui; et l'on ne remarque » pas qu'il ait été fort soigneux d'en » faire recherche. Ce qui rend son » ouvrage plus ample, ce sont ses » harangues et ses autres pièces con-» trouvées à plaisir. Ce qui concerne » la vérité de l'histoire y est fort en » abrégé, et cela est obscur et em-» barrassé. Nous ne demeurons pas » satisfaits pour ces pièces oratoires » faites selon le modèle des Grecs et » des Romains; elles ne sont pas tou-» tes en lieu convenable, parce qu'en » plusieurs endroits l'historien a fait » parler des barbares doctement et » éloquemment, ce qui se voit pres-» que partout (25). Pour un exem-» ple remarquable, quoiqu'on trouve » dans nos histoires les plus certai-» nes, que cet avocat appelé Hauier, » ou Hanier, qui fit une invective » devant le roi Louis Hutin contre » Enguerrand de Marigny, s'en ac-» quitta pitoyablement, et dit quan-» tité de sottises, Paul Etnile, qui lui change jusqu'à son nom, l'appelant Annalis, le fait parler avec une » éloquence affectée, qui n'a rien de

que Paul Émile a écrit avec une brièveté laco-

(25) Conférez avec ceci la remarque (L) de l'article Abbkhaur, tome l'et., pag. 33, et celle de l'article Valurs (Jacques), tome XIV.

» semblable à ce qu'on rapporte de » lui. Il fait aussi prononcer une dé-» fense par cet Enguerrand qui, sui-» vant ce qu'on en a écrit, n'eut au-» cune liberté de parler, de sorte » que tout cela n'est que pour exercer » la plume de l'historien. Cela donne » du divertissement aux lecteurs, » mais ce n'est pas un moyen d'être » informé de la vérité (26).» Du Haillan a critiqué Paul Émile par un autre endroit; il l'a trouvé trop diffus sur les matières étrangères, et trop serré sur son principal sujet. Il a elegamment et latinement fait l'histoire de France, dit-il (27), mais trop brefvement ès affaires de France, et plus estendue qu'il ne seroit besoing aux guerres sainctes, aux schismes de l'église, et aux affaires d'Italie.

(E) C'est à tort qu'on l'acensuré de n'avoir rien dit de la sainte ampoule de Reims. ] Claude du Verdier prend ce silence pour une malignité. Pauli Æmilii Veronensis, dit-il (28), malignum silentium non silebo, qui multorum non meminit quæ ad Gallorum gloriam pertinerent. Nec ea ignordsse dici potest, quæ nullus ante ipsum præteriit, ut oleum illud ad unctionem regum cælitus demissum, et lilia similiter: quibus si fidem non adhibuit, eam saltem honinum mentibus opinionem insitam esse dicere oportuit. Vossius approuve ce silence (29).

(F) Un auteur français a témoigné du chagrin de ce que la cour préféra un étranger à tous les Français, pour la fonction d'historiographe. Ce qu'il a dit là-dessus est plein de mensonges. ] Le passage que je m'en vais rapporter est un peu long; mais je m'assure qu'il ne fatiguera point ceux qui demandent une connaissance exacte et bien circonstanciée. Ils vont connaître de cette sorte les pensées de l'auteur que j'ai ici à critiquer (30). « Le roy Loys dou-

(27) Du Haillan, dans la préface de son Histoire de France.

(28) Claud. Verderius, in Auctor. Censione, pag. 88, apud Pope Blount, Cens. cel. Auctorum, pag. 385.

(29) Vossius, de Hist. lat., pag. 675. (30) La Popelinière, liv. I de l'Histoire nouvelle des Français, pag. 371 et suiv. Voyez-le aussi Histoire des Histoires, liv. VIII, pag. 438.

<sup>(26)</sup> Sorel, Bibliothèque française, au chap. IV de la Guide de l'Histoire de France, pag. m. 370.

al est fort avaid de quelques LUS ÆMILIES. unus inter no . ., ou historia ve .. pour pede culc. Auguant. doctum, i. .. un des **til**itaten . Maut des Lingue umo si la Sell . ريان de bons mu , t venir par 1'11 sque Ponchér n. de Verone ...uade par ses corables en cela ..res qui les ont , ce jour, qu'un . : beaucoup mieux ouller plutost, l'honie les siens, que nul rançois. Dessein aussi my et practiqué, voi-. ... François premier, . .... , lequel.... par me-, accreut la genereuse . de Poncher (31) d'une Nostre-Dame de Paris. ...icia au Veronnois. Ne s'addu prejudice qu'il faisoit à e beaux esprits qu'il avoit cet hien subtilise, pour s'em-... en ceste vacation aussi bien , autres. Et notamment à frère 🔾 t Guguin religieux aux Ma-..... de Paris. Lequel avoit jà w un si beau commencement tustoire de France en latin, que ... ust été aussi bien animé par , preeminences royalles que fut italien, la France eust, peut-estre, 👡 lors esté affranchié d'un tel , probre entre les estrangers. Mais , pauvie moine n'ayant ( faute de moyens ) les aisles assez fortés pour mire voler et cognoistre ses graces u deld les cloistres de son couvent; an esprit ainsi lié et comme pri-. wunier, sut forcé de monstrer, que les graces, pour grandes qu'elles soient, fanissent aussi tost, et

(11) L'évêque Poncher de Touraine fut, le Novelno de P. Émile, et travailla le plus à le uver d'Italie pour venir dresser l'Histoire des Français en latin. Même le voyant mal moyen-.. en France pour y élever un tel corps d'hisware, lui donna la prébende à Nostre-Dame plupart des frais de son œuvre. La Pop., la miduse , pag. 343 , 344.

υ μο peuvent luire sans matiere pro-

🤫 » pre pour en èntretenir et envoyer la , Ju » chaleur plus avant. Ces deux genitant » tils et bien affectionnez esprits à » l'honneur de cet estat, combat-» toient comme à l'envy soubs ces » deux princes, à qui rendroit plus » de tesmoignage de sa suffisance et » devotion au bastiment de l'Histoire » des François, qu'ils faisoient en mes-» me langue, mesme ville, soubs » pareils mémoires et subjects, mais » non soubs semblable libéralité roya-» le : nous laisserent héritiers de » lears beaux Jabeurs. Mais P. Æmile » dressa son histoire avec tel soing, » éloquence et verité, que les Fran-» cois n'ayans jusques-là rien veu de » si louable, la receurent pour la » premiere de toutes les histoires fran-» coises. Et laquelle, à bien dire, » a depuis servy de fonds et vive » source, de laquelle tous les survib vans ont tire et faict decouler tous » ces petits ruisseaux, desquels ils » ont pensé estancher la soif des plus » alterez de leur temps. Gaguin , » prieur de la Trinité, antrement du » convent des Mathurins, ne s'y mons-» tra moins liberal du temps, de la » peine et de tous ses moyens que » l'autre. Mais, soit qu'il se sentist » aussi despourveu des graces de la » nature que des faveurs de son prin-» ce et autres, s'y rendant inférieur » en beauté d'accidens, ordre, elo-» quence et gravité de subjets, il ne » peut acquerir autre advantage sur » ce Lombard, que d'être plus sim-» ple et veritable en son narré, et plus soigneux à rechercher nom-» bre de notables particularitez que » le peu d'affection au pays avoit » faict mespriser à P. Æmile. »

Il y a trois faussetés impardonnables dans ce discours. Premièrement, Gaguin n'était pas Français comme la Popelinière le suppose ; il était Flamand, et presque aussi étranger que Paul Emile. Ainsi l'opposition entre les faveurs de ce Lombard, et les disgraces de ce prétendu Francais est ridicule. En second lieu, Gaguin était mort depuis treize ans (32), lorsque François Ier. monta sur le trône. Comment donc oșe-t-on se plaindre que ce monarque lui fit un grand préjudice par les libéralités

(32) Il mourut l'an 1501.

qu'il accorda à l'Italien! Comment ose-t-on nous représenter ces deux historiographes comme deux compétiteurs, qui disputent trés-long-temps le prix de la course? L'un mourat trois ans après que Louis XII eut commence de régner : l'autre fut attiré à Paris par ce monarque, et y vécut jusques à la quinzième année de François ler. J'ajoute que si l'on compare les faveurs et les libéralités de la cour de France envers Gaguin, avec celles dont Paul Emile fut gratifié, on trouvera que les ser∙ vices du prétendu Français recurent plus de récompenses que ceux du Lombard. Enfin je dis qu'il est absur∸ de prétendre que si Gaguin àvait en de bonnes pensions il aurait fait une histoire aussi bonne que celle de Paul Emile. Eut-il eu dix mille livres de gages par an, il n'aurait jamais atteint de compétiteur. Le goût et la connaissance de l'antiquité et de la belle latinité se trouvaient en lui dans un degré si médiocre que, pour le louer dignement, il suffit de dire qu'il n'est pas aussi barbare qu'on l'étuit alors dans les cloîtres. Robertus Guguinus non ità pridem hubitus est magni nominis, dictione tamen quam scriptis vendibilior; verum suo seculo : nunc vix inter latine loquentes reciperetur (33). Voila le rang qu'Erasme hi donne: c'est le traiter selon son mérite. Le Véronais était un antre homme; et c'est avec heaucoup d'injustice que l'on blame Louis, XII de l'avoir préféré à ses sujets. Il n'y avait en ce temps-là, (34) dans tout le royaume, aucun écrivain qui égalat Paul Emile pour ce qui concerne la belle latinité et les lois de l'art historique ; sans que pour cela je prétende qu'on ait pu le faire marcher de pair avec les Salluste et les Tite-Live:

........ Quique alter haberis Et Titus, et Crispus, nostra unus conditor ingens Historia, Æmili (35)........

Notons encore une méprisé de la Popelinière. Il à dit que Louis XII

retira de Vérone Paul Émile (36). Cela n'est pas vrai : cet auteur était à Rome quand on l'appela en France. C'est ce qu'on peut inférer des vers latins qui se trouvent au commencement de son histoire, et où il parle de sa famille et de son état \*1. On le peut aussi recueillir des vers latins qui se trouvent au commencement de la traduction française, signés Fed. M. F.

(G) Ses mœurs étaient aussi pures que son langage. | Citons encore Michel Vascosan: Atque hoè etiam nomine præstantius esse debet hoc opus, quòd non ingenium solum I rancorum regibus suppeditatum est, ut Cyro à Xenophonie, sed etiam authoritas spectatissimi atque in primis probati viri. Non enim magis in eo fuit admiranda eruditio excellens, cum pari eloquentia, quam perpetua vitae integritas atque sanctimonia. L'épin taphe rapportée ci-dessus (37) confirme cela. Si vous voulez un temoin plus irréprochable, lisez ce qui suit. Pauli Æmilii et reconditam exuditionem, et diligentiam, et vitæ sang-TITATEM, et summam in historia fidem exosculor. Tullianam dictionem nec affectavit, nec habet (38). Ges paroles sont d'Erasme, et je les ai tirées d'un livre dont l'épître dédicatoire est datée du 14 de février 1528; et notez qu'Erasme parle là de Paul Emil@comme d'un anteur qui vivait encore.

(H) Il faudra dire quelque chose d'un ouvruge qui lui d été attribué par.... Scaliger, etc. ] Jules - César Scaliger se vanta d'avoir lu un livre qui contenait l'histoire de la maison della Scala, et qui avoit été mis en beau latin par Paul Émile \*2. Non-

(36) La Popelinière, Histoire des Histoires, pag. 437.

\* Parmi ces vers il y 4 un distique que transtrit Lèclere et que voici :

Incolui Romam. Rétinét me Gallia, Cardó Karlus babet. Gallis condimus historias.

les mots Cardo Karlas signifient, d'après l'explication de la Monnoie, Cardinalis Karolus, patron d'Émile. Ce distique prouve que des 1488, date de la mort du cardinal; P. Émile avait commencé son ouvrage.

(37) Dans la remarque (B).

(38) Erasmus, in Ciceroniano, pag. m. 72.

\*2 Leclerc observe que les Scaliger père et illa
ne sont pas trop dignes de foi lorsqu'ils parlent
des prérogatives de leur, prétendue maison.

<sup>(33)</sup> Erasmus, in Ciceroniano, pag. m. 73, (34) Je parle des premières années du règne de Louis XII.

<sup>(35)</sup> Rodolphus Botereius, in Lutetia, apud Du Breul, Antiquités de Paris, liv. I, pag. m. 14.

» ziesme, bien que bon prince, et » vrayement surnommé le père du » peuple, peu affectionné pourtant » à l'honneur de ses subjects, ou » mal conseillé: ou assez tost pour » les deux occasions : ne daiguant » resveiller ny ëschauster aucum des » siens pour suppléer au défaut des » historiens françois (comme si la » France fust despourveuë de bons » esprits ) acheta; et fit venir par » les inductions de l'évesque Poncher » et autres Paul Ethile de Verone » en Lombardie. Persuade par ses » conseillers aussi favorables en cela » que plusieurs autres qui les ont » suivis jusques à ce jour, qu'un » Italien pourroit beaucoup mieux » relever, mais estouffer plutost, l'hon-» neur perdu entre les siens, que nul » untre de ses François. Dessein aussi \* légérèment suivy et practiqué, voi-» re confirmé par François premier, son successeur, lequel.... par me-» nues faveurs, accreut la genereuse » liberalité de Poncher (31) d'une » prébende en Nostre-Dame de Paris, » qu'il confeta au Veronnois. Ne s'ads visant du prejudice qu'il faisoit à » tant de beaux esprits qu'il avoit » esveille et bien subtilise, pour s'em-» ployer en ceste vacation aussi bien » qu'és autres. Et notamment à frère » Robert Gaguin religieux aux Ma-» thurins de Paris. Lequel avoit ja » donie un si beau commencement s'à l'Histoire de France en latin ; que » s'il éust été aussi bien ahime par » les preeminences royalles que fut » l'Italien, la France eust, peut-estre, » dés lors esté affranchie d'un tel » opprobre entre les estrangers. Mais » le pauvre moine n'ayant ( faute de w moyens ) les aisles assez fortes pour s faire voler et cognoistre ses graces » au delà les cloistres de son couvent, » son esprit ainsi lie et comme pri-» sonnier, sut forcé de monstrer, » que les graces, pour grandes qu'el-» les soient, fanissent aussi tost, et » ne peuvent luire sans matiere pro-

(31) L'évêque Poncher de Touraine fut, le Méchais de P. Émile, et travailla le plus à le tirer d'Italie pour venir dresser l'Histoire des Français en latin. Même le voyant mal moyenné en France pour y élever un tel corps d'histoire, lui donna la prébende à Nostre-Dame de Paris, du revenu de laquelle il fournit à la plupart dès frais de son œuvre. La Pop., la même, pag. 343, 344.

» pre pour en entretenir et envoyer la » chaleur plus avant. Ces deux gen-» tils et bien affectionnez esprits » l'honneur de cet estat, combat-» toient comme à l'envy soubs ces » deux princes, à qui rendroit plus » de tesmoignage de sa sulfisance el » devotion au bastiment de l'Histoire » des François, qu'ils faisoient en mes " me langue, mesme ville, soube » pareils memoires et subjects, mais u non soubs semblable libéralité roya-» le : pous laisserent héritiers de » leurs beaux labeurs. Mais P. Æmild " dressa son histoire avec tel soing, » éloquence et verité, que les Fran-» cois n'ayans jusques-là rien veu de » si louable, sa receurent pour la » prémiere de toutes les histoires fran-» coises. Et laquelle; à bien dire, » a depuis servy de fonds et vive » source, de laquelle tous les survib vans ont tire et faict decouler tous » ces petits ruisseaux, desquels ill » ont pensé estancher la soif des plus s alterez de leur temps. Gaguin » prieur de la Trinité, autrement de » convent des Mathurins, nes'y mons b tra moins liberal du temps, de la » peine et de tous ses moyens qui » l'autre. Mais, soit qu'il se sentis » aussi despourveu des graces de la » nature que des faveurs de son prin-» ce et autres, s'y rendant inférieu » en beauté d'accidens, ordre, elo » quence et gravité de subjets, il ne » peut acquerir autre advantage su n ce Lombard, que d'être plus sim » ple et veritable en son narré, e b plus soigneux à rechércher nom » bre de notables particularitez qui » le peu d'affection au pays avoi » faict mespriser à P. Æmile. »

Il y a trois faussetés impardonna bles dans ce discours. Premièrement Gaguin n'était pas Français comm la Popelinière le suppose; il éta Flamand, et presque aussi étrange que Paul Émile. Ainsi l'oppositio entre les faveurs de ce Lombard et les disgrâces de ce prétendu Français est ridicule. En second lieu Gaguin était mort depuis treize au (32), lorsque François Ier. monta su le trône. Comment donc ose-t-on plaindre que ce monarque lui fit u grand préjudice par les libéralit

(32) Il mourut l'an 1501.

n'avait pas été un article considérable du procès (47); et il prétendit qu'on n'avait pu rien répondre à ses autres observations. Je finis par cette note: Paul Émile fut l'un des héros de Jules-César Scaliger, qui le régala d'un petit poëme conjointement avec Torellus Saraina, et qui inséra ce poème dans un ouvrage intitulé Heroës (48).

(47) Breviter concedo tibi, verba patris tui, quibus Æmilium Annales Noricos latinos fecisse dicit, non rectè à Scioppio intellecta fuisse (tametsi id adhuc controversi juris est); sed nego id attulisse Scioppium quasi de quo tecum litigare vellet. Opocinus Grubinius, Amphot. Sciop., pag. 271.

(48) Voyes les Poésies latines de Scaliger, à

la page 321, édit. de 1591.

ÉMILIUS (Antoine), en latin AEmilius, professeur en histoire dans l'académie d'Utrecht, naquit le 20 de décembre 1589, à Aix-la-Chapelle, où son père s'était retiré pour la religion (A). Il fit ses premières études dans sa patrie, et au pays de Juliers, sous Jean Kunius, et puis à Dordrecht, sous Adrien Marcellus, et sous le célèbre Gérard-Jean Vossius. Lorsqu'il eut achevé ses classes il alla à Leyde, et s'attacha principalement aux leçons de Baudius. Il alla voir ensuite les académies des pays étrangers, et mit quatre ans à ce voyage. Il logea à Heidelberg chez David Paréus, et vit à son aise la bibliothéque palatine. A Saumur, il fut connu avec distinction de M. du Plessis-Mornay, qui lui fit avoir autant de livres qu'il souhaita. De retour à son pays, il remplit la place de Vossius, qui avait exercé le rectorat du collége de Dordrecht. Il était alors dans sa vingt-sixième année. Trois ou quatre ans après (a) il se trans-

porta à Utrecht, pour y exercer un semblable emploi. L'ayant rempli quelques années, il le quitta je ne sais pourquoi, et le reprit au bout de quatre ans (b), joint à une charge plus honorable, savoir à celle'de professeur en histoire dans l'école illustre. Cette école fut érigée peu après en académie : Emilius y continua sa profession jusques à sa mort, et y fit estimer son érudition et son éloquence. On voulut l'attirer à Leyde pour remplir la profession grecque que Vossius, appelé à Amsterdam, laissait vacante. Il s'arrêta pourtant à Utrecht; mais pour l'aider à prendre cette bonne résolution messieurs d'Utrecht lui augmenterent ses gages, sans quoi, comme on l'avoue dans son oraison funèbre (c), il aurait infailliblement changé de demeure. Le principal thème de ses leçons, pendant plus de vingt-six ans que dura sa charge, fut tiré des Annales de Tacite. Il mourut le 10 de novembre 1660 (d). On n'a point dit dans son oraison funèbre qu'il eût bien de l'attachement pour la nouvelle philosophie. Cela eût renouvelé la mémoire de-ses liaisons avec Descartes (B). Il publia en 1651 un recueil de harangues et de poésies latines.

(b) L'an 1634.

<sup>(</sup>c) Haud dubiè secutura fuerat alia (vocatio) priori pinguior, secutura dico, sed longo intervallo in locum Heinsii emeriti, nisi Pallas Ultrajectina huic conatui injecisset securim aucto stipendio Æmiliano sub decessum Schotani jurisconsulti ad prensatores Batavos.

<sup>(</sup>d) Tiré de son Oraison funèbre, prononcée par Daniel Berckringérus le 21 de nou. 1660. Le Diarium du sieur Witte met mal sa mort à l'année 1661.

(Λ) Son père s'était retiré à Aixla-Chapelle pour la religion.] Il s'appelait Jean Melès (1): dans sa jeunesse, il fut marchand à Anvers; il le fut ensuite à Rome, et puis, partout où il demeura. Il était né catholique; mais ayant remarqué à Kome que plusieurs pendant la messe s'entretennient de leurs fortunes d'amour, il entra en défiance sur sa religion, et l'examina de plus près : il s'en dégoûta de plus en plus, et il embrassa secrètement la réformée. Enfin, pour en faire profession ouverte, il quitta le pays de Liege, et sut s'établir à Aix-la-Chapelle, d'où il se réfugia dans le duché de Juliers, lorsque l'empereur sit fermer le temple et l'école de ceux de la religion à Aix-la-Chapelle. Enfin, il se réfugia à Dordrecht (2).

(B) Il eut des liaisons avec Desoartes. ] Émilius, en faisant l'oraison funchre de Reneri, qui avait publiquement enseigné les opinions de M. Descartes dans l'académie d'Utrecht, donna beaucoup d'éloges à M. Descartes. Il suivit en cela son inclination et le désir du premier magistrat d'Utrecht, qui lui envoya ordre exprès de faire les éloges de M. Descartes et de la nouvelle philosophie dans l'oraison funèbre de M. Roneti (3). L'auteur de l'éloge envoya sa harangue manuscrite à M. Descartes, avec une lettre respectueuse. On répondit comme l'on devait à ces avances d'honnéleté, et ce fut le commencement de la liaison. Ceci se passa en l'année 1639. Il n'était pas besoin alors de faire le Nicodême, d'être disciple caché propter metum Judæorum, car la tempête contre Régius n'avait pas encore commencé: ainsi ce ne serait pas une preuve du courage d'Émilius; mais en voici une: non-seulement il ne voulut point participer aux procédures qui furent faites par l'académie d'Utrecht, l'an 1642, contre M. Descartes et contre M. Régius, son sectateur, mais il forma aussi opposition au jugement qui fut rendu (4).

(3) Baillet, Vie de Descartes, tom. II, p. 22. (4) La même, pug. 755.

EMMA, fille de Richard II, duc de Normandie, femme d'Etelrede, roi d'Angleterre, et mère de saint Édouard, qui fut aussi roi d'Angleterre, avait beaucoup de part au gouvernement sous le règne de son fils, et un tel crédit à la cour, que le comte de Kent, qui avait eu une grande autorité sous plusieurs règnes, consut contre elle une violente jalousie. Il ne voulait point qu'une femme partageat avec lui le ministère d'état, c'est-à-dire, pour l'ordinaire, l'autorité d'ordonner sous le nom du prince tout ce qu'on veut, et voici l'expédient qu'il employa pour se défaire de cette rivale. Il l'accusa de plusieurs crimes, et gagna quelques grands seigneurs qui confirmèrent ses accusations auprès du roi; de sorte que ce bon prince, qui apparemment ne serait jamais entré dans le calendrier sans sa grande simplicité (A), crut facilement que sa mère était criminelle, et fut la treuver inopinément pour lui ôter tout ce qu'elle avait amassé. Il allégua pour ses raisons que c'était un bien mal acquis, et le fruit d'une avarice insupportable. Elle eut son recours dans cette disgrâce à l'évêque de Winchester son parent: mais ce fut une nouvelle matière de calomnie pour ses ennemis; car le comte de Kent lui fit un crime des visites trop fréquentes qu'elle rendait à cet évêque (B), et l'accusa d'avoir avec ce prélat un commerce d'impudicité. Le roi continuant à être crédule, il fallut qu'Emma se justifiat par les voies ordinaires en ce temps-là, c'est-à-

<sup>(1)</sup> Son fils Antoine latinisa ce nom honorablement, puisqu'il le convertit en celui d'une très-illustre famille de Rome, Gens Æmilia.
(2) Tiré de l'Oraison funèbre d'Antoine Émi-

dire qu'elle marchat sur des fers ardens (C). Cette dure épreuve montra clairement son innocence. Le roi l'ayant reconnue se soumit à la peine des pénitens (a). Je ne trouve point ce que devinrent les accusateurs; et il faut avouer qu'il y a plusieurs réflexions à faire sur la coutume de cas siècles-là (D).

(a) Foyez Théophile Raynaud, Hoplothec., sect. II., serie II., cap. KI, qui cite Polydore Virgile, Nicolas Harpsfeld et Rodolphus Cestrensis. Notes que le père d'Orléans a rapporté cette histoire avec beaucoup de netteté dans le 1<sup>er</sup>. tome des Révolutions d'Angleterre.

(A) Edouard, son fils.... ne serait jamais entré dans le calendrier sans sa grande simplicité.] Je veux dire que la canonisation ne lui aurait jamais assigué un jour de fête. Il est certain que ceux qui sont sur le trône ont plus de besoin que les autres du secours du tempérament pour devenir saints. S'ils n'ont pas reçu de la nature un esprit simple, doux, bénin, humble, ils concorvent des passions qui les engagent à une conduite peu conforme à la perfection chrétienne: mais avec les qualités que j'ai marquées, ils se laissent conduire comme des moutons à leurs directeurs spirituels, et ce sont de grandes avances pour obtenir un jour à la cour de Rome la béatification, et ce qui s'ensuit. Je ne prétends pas exclure les exceptions que l'on jugara nécessaires. Mais, quoi qu'il en soit, l'auteur que je cite a reconnu la simplicité de saint Edouard (1).

(B) On lui fit un crime des visites trop fréquentes qu'elle rendeit à l'éveque de Winchester. ] Le monde a toujours été médisant, et n'a jamais voulu croire que les longues et fréquentes conversations des personnes de différent sexe soient exemptes d'impureté. Soyez veuve, soyez vieil-

le, soyez reine donairière; ayez hesoin de conseil, choisissez un ecclésiastique plutôt qu'un laïque pour
confident; rien ne vous sauvera des
mauyais soupçons et des traits de la
médisance. Emma est peut-être la
cent millième parmi les femmes de
haut rang, qui ont fait causer de
leur conduite.

(C) Il fallut.... qu'elle marchet sur des fers ardens. ] Un certain Robert. qui fut en suite archevêque de Cantorbéri, seconda vigoureusement les machinations du comte de Kent. Ce fut lui qui fit en sorte que l'on condamnat la reine mère à se purger par cette épreuve du feu. La coutume de ce temps-là voulait que la personne accusée passat nu-pieds sur neuf coutres de charrue rougis au fau. Il fut dit qu'Empa ferait neuf pas sur ces coutres pour elle-même, et cinq pour l'évêque de Winchester dont elle avait fort à cœur la réputation. Elle accepta le parti, et passa en prières toute la nuit précédente auprès du tombeau de saint Suitin. Le jour venu on fit, dans la même église où elle passa la nuit, toutes les cérémonies requises; après quoi, en présence d'Edouard et de tous les grands du royaume , elle marcha sur les neuf coutres au milieu de deux évêques. Elle était habillée comme une petite bourgeoise, et nue jusqu'au genou, et regardait toujours vers le ciel. Le feu lui sit si peu de mal, que l'on marchait déjà hors de l'église, lorsqu'elle demanda quand serait-ce qu'elle arriverait au lieu où étaient les coutres (2). Ayant su que tout était fait, elle remercia Dieu d'avoir donné à conpaître si clairement son innocence. Le roi Edouard se mit à genoux devant sa mère et lui demanda pardon, et vonlut que pour réparer l'offense qu'on avait faite tant à elle qu'à l'évêque de Winchester, les évêques donnassent la discipline à lui Edouard; et pour cet effet on lui découvrit les épaules, et on le fouetta en pénitent (3). Les coutres furent

sect. II, ser. II, cap. VI, pag. 304.
(3) Rex matri supplex ad pedes accidit, el pro molestid matri ac episoopo Aluino ereata

<sup>(1)</sup> Reginam Emmam apud filium Eduardum sanctum quidem sed simplicis animi dehonestavit. Apud regem omnes ex suo ingenio simplici et candido (metientem). Theoph. Raynaudus, Hoploth., sect. II, ser. II, cap. VI, pag. m. 204. Jajoute le mot metientem; le sens le dermande.

<sup>(2)</sup> Cum progrediendo decursi essent romeres, jamque extra ecclesiam procederent cingentes Einmam episcopi, interrogavit Emma, ecquando ad vomeres esset perventura, quis rei exitum edocta immensas gratias pro tanti probri abstersione Deo egit. Theoph. Raynaudus, Hoploth., sect. II, ser. II, cap. VI, pag. 304.

enterrés dans un clottre de Win- Grétha, village de l'Oostfrise, chester.

(D) Il y a plusieurs réflexions à faire sur la coutume de ces siècles-là.] Les histoires sont remplies d'événemens tout pareils à celui-ci. On voit que l'épreuve du fer chaud était souvent pratiquée en divers lieux de l'Europe, et que les personnes qui s'y soumettaient s'en tiraient à leur honneur. Pourquoi ne continue-t-on plus à s'en servir depuis long-temps? Estce qu'on a reconnu qu'elle était sujette à l'illusion, et que l'artifice humain la pouvait faire réussir en faveur du crime? Si cela est, il ne faudrait pas tenir pour justifiés ceux et celles qui ont marché sur les coutres sans sentir aucune douleur. Est-ce, qu'il ne faut point tenter Dieu? Mais pourquoi le tentait-on donc en ce tempslà? Pourquoi ne condamne-t-on ceux qui autorisaient cet usage? Pourquoi croira-t-on que Dieu faisait voir par un miracle une innocence qui ne méritait pas cette grace, puisqu'elle recourait à un crime : c'est celui de tenter Dieu? Il est fort difficile de résoudre ces difficultés sans l'intervention d'une cause occasionelle; mais avec cette hypothèse on les résoudrait aisément. On n'aurait qu'à supposer une intelligence qui aurait pris soin des innocens; et qui par ses désirs aurait déterminé le premier moteur à ne point suivre dans cette rencontre la loi générale de la communication des mouvemens. On pourra ensuite supposer, non pas comme les païens, que ces sortes d'intelligences meurent; mais qu'elles passent à d'autres emplois, et qu'alors elles ne continuent plus de présider à ces épreuves. Voilà comment il se pourrait faire que certains miracles fussent en vogue en un temps, et cessassent en un antre. Il n'en faudrait rien conclure contre l'immutabilité des lois générales. On se tromperait peut-être si l'on croyait qu'entre les esprits créés, il n'y a que l'ame de l'homme qui soit sujette au changement.

nudo dorso ritu pænitentium plagas ab episcopis excepit. Theoph. Raynaudus, Hoploth., pag. 204.

EMMIUS (UBBO), savant professeur à Groningue, naquit à

le 5 de décembre 1547. Il était fils du ministre de ce village (A). Il n'avait que neuf ans lorsqu'on l'envoya étudier à Emden : il y demeura jusqu'à l'âge de dixhuit ans, après quoi il fut envoyé à Brème, l'an 1565, pour profiter des leçons du célèbre Jean Molanus. Etant retourné chez son père, on ne l'envoya point tout aussitôt aux académies; on le fit passer quelque temps à Norden, où le collége se rétablissait alors. Mais quand il. eut passé l'âge de vingt-trois ans on l'envoya à Rostock, où l'académie était florissante. Il y entendit les leçons de David Chytræus, théologien et historien célèbre, et celles de Henri Brucéus, habile mathématicien et médecin. La nouvelle de la mort de son père l'obligea à s'en retourner en Oostfrise, après avoir séjourné à Rostock plus de deux ans; et l'affliction de sa mère fut cause qu'il ne sit point un voyage en France, comme il l'avait souhaité. Il demeura auprès de la bonne femme trois ans de suite; après quoi, comme le temps l'avait un peu consolée, il s'en alla à Genève, et y demeura deux ans. Lorsqu'il fut de retour en son pays, il eut à son choix deux conditions, celle de ministre et celle de recteur de collége. Comme il était si timide naturellement qu'il n'osait presque rien dire en compagnie (a), il n'osa s'engager au minis-

<sup>(</sup>a) A priore ad quam animus ferebat, retraxit eum verecunda modestia qua hareditaria adeò naturæ ejus insita fuit, ut nimis penè modestè de se sentiens, in hominum, catu fari vix auderet. Vit. Prof. Groning., pag. 32.

tère, quoique son inclination gue, ayant érigé leur collége l'y portât. Il s'engagea donc au en académie (c), donnèrent à rectorat d'une école (b), l'an Emmius la profession en histoire 1579. Il la fit steurir extrême- et en langue grecque. Il fut le ment; mais on luiôta cette fonc- premier recteur de cette noution, l'an 1587, parce qu'il ne velle académie, et il en fut un voulut point souscrire à la con- des plus beaux ornemens par ses fession d'Augsbourg. A cause de leçons, jusques à ce que les ince refus quelques luthériens ze- firmités de la vieillesse le conlés lui firent ôter ses gages et traignirent de ne plus paraître la permission d'enseigner. Il fut en public. Il ne devint pas inuappelé à Leer au même pays tile pour cela, ni à la républid'Oostfrise, l'an 1588, pour une que des lettres, ni à l'académie fonction semblable à celle qu'il de Groningue; car il continua avait perdue. Il donna à l'école de faire des livres (B), et de de Leer un tel éclat, qu'elle communiquer ses sages conseils surpassa celle de Norden, où au sénat académique, dans toutes les luthériens ne purent jamais les affaires de conséquence. C'éréparer la décadence qu'elle souf- tait un homme dont l'érudition frit depuis la destitution d'Em- ne faisait pas tout le mérite : il mius. Îls avaient chassé de Gro- était capable de donner des conningue plusieurs personnes qui seils aux princes mêmes. Guilsuivaient la réforme de Calvin. laume Louis, comte de Nassau, La conformité de fortune sit gouverneur de la province de que ceux d'entre ces exilés qui Frise et de celle de Groningue, se retirerent à Leer, lierent une le consultait très-souvent (C), amitié très-étroite avec notre et il ne s'écartait guère du con-Emmius; ce qui fut cause que seil qu'il en recevait. Voilà une lorsque la ville de Groningue qualité qu'on ne trouve pas ors'associa avec les Provinces-Unies, dinairement parmi ceux qui ont et qu'elle songea à rétablir son passé toute leur vie dans la pouscollége, la recommandation de sière de l'école. Il y eut quelques plusieurs personnes fit jeter les autressingularités dans Emmius: yeux sur lui. On l'appela pour le il se fixa à Groningue (D), et rerectorat de ce collége, et on lui jeta les vocations qui lui furent donna pouvoir d'y établir et d'y adressées de divers endroits, et abroger tels statuts qu'il trouve- il ne s'entêta point de son pays; raità propos. Il prit possession car au contraire il réfuta fortede cet emploi, l'an 1594, à l'âge ment les contes que les histoves, au bien et à l'avantage de Cet amour de la vérité lui fit foule dans cette école. Au bout de ce temps-là messieurs de Gronin-

(b) Ce sut celle de Norden en Oostfrise.

de quarante-sept ans, et l'exerça riens frisons débitent sur les près de vingt années consécuti- antiquités de leur nation (E). la jeunesse que l'on envoyait en beaucoup d'ennemis (d). Il mou-

<sup>(</sup>c) Ce fut l'an 1614, et non pas, comme l'assure Valère André, Biblioth, Belg., pag. 842, l'an 1607.

<sup>(</sup>d) Voyez la remarque (E).

rut à Groningue le 9 de décembre 1625, à l'entrée de sa soixante et dix-neuvième année (e). La connaissance de l'histoire fut son fort (F). Il a été loué par plusieurs grands hommes (G), et nommément par Scaliger. Il laissa postérité (H). Les magistrats firent mettre son portrait dans la maison de ville.

- (e) Tiré de sa Vie, imprimée avec celle des Professeurs de Groningue. Cette Vie n'est presque autre chose que l'Éloge d'Uhho Emmius, que Nicolas Mulérius, docteur en médecine, et professeur en mathématique à Groningue, public saus y mettre son nous, l'an 1638,
- (A) Il était fils du ministre de Grétha.] Ce ministre s'appelait Emmo Diken : il avait été disciple de Luther et de Mélanchthan, et fort considéré de Jean Lascus, qui eut pendant quelque temps l'intendance des églises de ces quartiers-là. Sa femme, mère de notre Ubbo Emmius, était fille d'Egbert Tiarda, qui avait été trente ans de suite bourgmestre de Norden, et qui avait un frère nommé Ubbo Emmius, bon jurisconsulte, qui donna son nom à celui dont il s'agit en cet article. Le père d'Emmo Diken était un bon paysan, qui avait sous sa direction l'écluse du lieu (1).

(B) Il continua de faire des livres. Ce fut alors qu'il travailla aux trois tomes du Vetuș Græcia illustrața, dont le premier contient une description géographique de la Grèce; le second l'Histoire des Grecs; le troisième la forme particulière de chaque état, ou de chaque république de la Grèce. Si les imprimeurs avaient usé de la diligence qu'ils avaient promise, il eût eu la satisfaction de voir sortir cet ouvrage de dessous la presse avant sa mort; mais leurs délais ordinaires furent cause que ce livre ne vit le jour qu'en 1626 (2). Le sieur Paul Fréher en a ignoré la publication (3). L'auteur avait publié des ouvrages d'importance avant que de travailler à

cglui-là : tels sont, ses Décades rerum Frisicarum, et en général tout ce qu'il a composé tant sur l'Histoire de Prise et de Groningue, que sur la descripțion géographique de ces payslà. Tols sont encore ses ouvrages de chronologie et de généalogie, qui comprennent dans une méthode fort travaillée, l'histoire romaine et l'histoire générale. Je ne dis rien de son histoire de Guillaume Louis, corate de Nassau, gouverneur de Frise, où l'on trouve non-seulement l'éloge de ce seigneur, mais aussi un abrégé de l'histoire des Pravinces-Unies, depuis l'an 1577 jusqu'à 1614. Je ne dis rien non plus de ses Disputes Théologiques contre Daniel Hofman, ni du livre qui a pour titre Vita et saera Eleusinia Davidis Georgii, qui monstra pudendorum errorum aut furorum veterum à se recocta mundo propinavit, ex libris ejus mysticis eruta (4). Il travaillait lorsqu'il mourut à l'histoire de Philippe, roi de Macédoine, père d'Alexandre - le - Grand. Son dessein était de montrer pour l'usage des Provinces-Unies, par quelles obliquités ce Philippe avait opprimé la liberté de la Grèce. Il avait déjà conduit cette histoire jusqu'à l'an quinze du règne de ce monarque (5).

(C) Guillaume Louis, comte de Nassau..... le consultait très-souvent. On ferait tort à la mémoire d'Ubbo Emmius, si l'on p'apprenait pas à toute la terre les honneurs qu'il reçut de ce gouverneur de Frise. Voici donc de quelle manière son historien en a parle: Ab eo tempore quo sedes suas Groningæ habuit, per annos xxvi effectum illustrissimi principis Guilhel-MI LUDOVICI comitis Nassoviæ, gubernatoris nostri quondam laudatissimæ memoriæ, tam benevolum et benignum semper sensit Emmius, ut humilioris suæ conditionis sibi conscius, in ruborem sæpè daretur. Nam viri hujus cordatum ingenium Nestoreamque in consiliis dandis prudentiam sæpe expertus Heros inclytus, eum ad se accersere, benignè habere, per fidos domesticos, per literas in maximis negotiis consulere, et à mente ejus haud temerè recedere, in more positum habebat (6).

(4) Freher. , ibidem.

(6) Ibidem, pag. 47.

<sup>(1)</sup> Tiré de la Vie d'Ubbo Emmius imprimée parmi celles des Professeurs de Groningue.

<sup>(2)</sup> Vit. Profess. Groning., pag. 50.

<sup>(3)</sup> Theat. Freheri, pag. 1521.

<sup>(5)</sup> Vit. Profess. Groning., pag. 50.

(D) Il se fixa k Groningue.] J'ai parlé deux ou trois fois (7) de la vie ambulatoire des professeurs. En voici un qui fut préservé de la maladie épidémique de ceux de son ordre. Certè præter alios, Dordrechtani, Leovardienses., his excitati, ad similem apud se functionem, Emdani verò ad aliud vita genus capessendum, amplissimis propositis prænitis eum invitarunt. Sed ille gratiis quibus debebat actis, non suum lucellum, sed raipublica literaria commodum semper quærens, Groningæ, guoad Deo visum, manere, quam aliò trans-Jerri maluit, et quod aliis in simili casu occinere solebat, ipse ad usum quoque suum revocevit dictum hoc vulgare,

Si que sedes, qua sit tihi commade se-

illä sede sede, nec ab illä sede recede (8).

Il y a bien peu de gens qui ressemblent à Issachar (9), fils du patriarche Jacob.

(E) Il réfuta fortement les contes que les historiens frisons débitent sur les antiquités de leur nation. ] On a pu voir ci-dessus dans l'article As-GILLOS combien Suffridus Pétri est crédule (10). Il n'est pas le seul des auteurs frisons qui s'est plu à débiter mille fables. Le pis est qu'on s'est fâché contre ceux qui les ont proscrites: Ubbo Emmius se fit des querelles pour cela, et se vit exposé à cent médisances. Ne croyez pas que ce soit par vanité qu'il affecte de parler de ses ancêtres paternels et maternels, et de la manière dont il avait été élevé. Ce sont autant d'articles qu'il devait à sa justification : on avait tâché de le rendre méprisable par tous ces endroits, en haine de sa honne foi contre les

(7) Foyes ci-dessus la citation (12) de l'artiele Dicius, tome V, pag. 433.

(8) Vila Profess. Groning., pag. 45.

(a) Il a vu que le repos était bon. Genèse,

chap. XLIX, us. 15.

(10) Voici un passage de M. de Thou, qui concerne Suffridus Petri et Emnius : Postea à Frisias ordinibus invitatus, origines, colonias nobilitatem, libertatem, jura gentis sua illustranda suscepit, in quibus altius repetendis dum admistis fabularum figmentis nimium stilo indulget, multorum reprehensiones incurrit ul Unnons Emmio, qui éam provinciam summé fide ac admirande simplicitate posten executus est, potitis lampada tradidisse, quam ei in scribendd patrid historid proluxisse videatur. Thuan., lib. CXIX, pag. 816, ad ann. 1507.

vieilles légendes de son pays. « (11) Patriam et originem paulò accuratiùs in historia descriptam, aliaque sua posteris reliquit, ob sinistrum quorundam affectum, quibus quasi sudes in oculis erat, ingenua virl » in dicendo scribendoque libertas : præsertim quoties de jure libertateque Frisiorum mota esset controversia. Coëgit quoque hoc facere » eum adversarlorum iniquitas, qui cùm fabulas suas ab eo temni aç refelli indignis ferrent animis, eum » convitils conspuere et boni nominis » ejus famam lacerare voluerunt, eum μισοφρίσονα esse, hostem patriæ, » ignarum ignotumque sibi, et cujuș conditionis sit, clamitantes Quibus » ille responsum hoc debuit (\*): Me quod attinet, sum origine et patria Frisius non minus qu'am hi qui » me flagellant, si modo hujusmodi hi sunt, honesta domo utraque natus, honestd quoque in re, in litteris voluntate ac sumptu meorum, 🔊 sine onere aliorum, honestè domi » forisque educatus, idque cum di-» minutione hæreditatis meæ. Adver-» sariis meis affectu in communem » patriam et gentem nostram non » concedo; sed affectum veritati in » historia vim facere non patior, in-» traque terminos me contineo. L'erum » tradere tuerique ante omnia laboro: » et hunc laborem difficilem Frisiis » meis impendo gratis, solo patriæ » ac veritatis studio ductus, et hoc » inter negotia assiduā cum valetu-» dinis jactura præsto. »

(Y) La connaissance de l'histoire fut son fort. ] Ce que l'on a dit de l'étendue de ses connaissances, accompagnée d'une présence de mémoire tout-à-fait heureuse, est très-difficile à croire. On débite que sans nulle préparation, et sans se tromper aux circonstances du temps, du lieu, des personnes, il pouvait répondre à toutes sortes de questions sur l'histoire de quelque pays que ce fût, tant ancienne que moderne. Il savait non-seulement les actions, les événemens, les motifs, mais aussi l'intérêt des peuples, leur forme de gouvernement, le génie des princes, les moyens dont ils ont use pour s'agrandir, leurs al-

r" 200

<sup>(11)</sup> Vit. Profess. Groning., pag. 40. (\*) De Orig. et antiq. Fris., pag. 3 et 4.

liances, leur extraction. Il savait de puiné était mort à Orléans peu de plus la figure, la situation, la grandeur des villes et des forteresses, les positions des fleuves et des grands chemins, les contours des montagnes, etc. De peur qu'on ne s'imagine que j'exagère, je citerai les propres paroles de son historien. In omni omnium populorum ac gentium historia versatissimus, de cujusque gentis ac cujuslibet temporis historia rogatus ex tempore disserebat, recitatis omnium locorum, temporis, et personarum circumstantiis, haud secus ac si præmeditatus et paratus accederet ad historias istas exponendas; ut satis appareat non fuisse eam superficiariam ipsi cognitionem, quæ multis contigit, sed quæ paucis exactam, solidam, ad interiora penetrantem atque descendentem. Notissimas habebat in veteri et nová historia, non solum res gestas, earumque causas et eventus, cujusque populi πολιτείαν, sed et urbes arcesque à forma, situ, magnitudine, simulque vias publicas, fluvios, montium tractus, geniumque loci, principum ingenia, mores, cupiditates, ambitus artesque quibus ad honores grassati, quibus propinquitatibus subnixi, quo sanguine creti (12).

(G) Il a été loué par plusieurs grands hommes. ] L'auteur de sa Vie a recueilli plusieurs éloges que M. de Thou, Scaliger, Douza, Heinsius, David Chytræus, et quelques autres lui ont donnés. Ils sont d'une grande force, et principalement ceux qui viennent de Scaliger; car il a traité de divine l'histoire de Frise d'Ubbo

Emmius (13).

(H) Il laissa postérité. Il se maria à Norden, l'an 1581. Sa femme qui mourut en couche avec son fruit lui laissa un garçon qui mourut à l'âge de dix-neuf ans. Il demeura veuf pendant trois années, et puis il se maria avec Marguerite de Berghen, fille d'un bourgeois d'Emden, laquelle lui surlorsque son père mourut. Son frère dits Seldénus (2) a cru qu'il avait fait

(12) Vita Profess. Groning., pag. 48. (13) Hankius, dans le volume de Romanarum Rerum Scriptoribus, lib. II, pag. 188, rap-porte une partie des éloges imprimés avec la Vie d'Émmius.

mois avant leur père (14).

(14) Tiré de la Vie d'Ubbo Emmins.

ENCOLPIUS, auteur d'une histoire de l'empereur Alexandre, dont il avait été fort aimé (a). J'ajoute deux choses à ce qu'en a dit Moréri. La première est que cette histoire ne subsiste point, et que l'écrivain anglais qui se vanta de l'avoir traduite du grec, passe justement pour un imposteur (A). La seconde ne sera que le développement d'une action qu'Encolpius avait décrite, et que Moréri ne fait nullement connaître. Je ne prétends pas qu'il ait été obligé de la rapporter; mais si je la rapporte, j'espère que mes lecteurs n'en seront pas mécontens (B).

- (a) Quo (Encolpio Alexander) familiarissimo usus est. Lamprid., in Alexandro Severo, cap. XXVII.
- (A) L'écrivain anglais, qui se vanta d'avoir traduit du grec l'histoire d'Encolpius, passe justement pour un imposteur. Ill vivait sous le règne de Henri VIII, et s'appelait Thomas Elyot. Il publia un livre intitulé Image of Governance compiled of the Acts and Sentences notable of Alexander, Severus; c'est-à-dire, l'Idée du Gouvernement, tirée des actions et des sentences notables d'Alexandre Sévère. Il se vanta d'avoir traduit cet ouvrage sur le manuscrit grec d'Encolpius, qu'un gentilhomme napolitain, nommé l'udéric, lui avait prêté. Mais on a montré (1) qu'il avait pris des matériaux dans Lampridius et dans Hérodien; qu'il avait mal entendu, ou détourné en un autre sens vécut, avec deux enfans, un fils et une plusieurs choses que ces deux histosille: le sils s'appelait Wesselus Em- riens ont dites; et qu'il a inventé mius, il était ministre de Groningue quantité de faits qu'ils n'ont point

(1) Voyes l'Histoire romaine de M. Wotton, imprimée en anglais, à Londres, l'an 1701.

<sup>(2)</sup> Selden., in Euty, pag. 474, 475. Voyes, Tillemont, Histoire des Empercues, tom. III, pag. m. 372.

une version d'un manuscrit grec composé par un moderne; mais M. Wotton n'en croit rien, et il remarque que Baléus ayant partagé en deux classes les écrits de Thomas Elyot, l'une pour les compositions, l'autre pour les traductions, a mis dans la première l'ouvrage dont il s'agit; ce qui prouve qu'en ce temps-là l'on ne doutait point que l'Encolpius prétendu ne fût supposé (3). Je m'imagine que ce Thomas Elyot fut encouragé à cette fraude par le succès qu'avait eu le Marc Aurèle de Guévara. Je dis ailleurs (4) que cet Espagnol tâcha de persuader qu'il avait tiré d'un vieux manuscrit la vie de cet empereur, laquelle il donnait comme un modèle du gouvernement: il l'intitula l'Horloge des Princes.

(B) Si je..... rapporte une action qu'Encolpius avait décrite, j'espère que mes lecteurs n'en seront pas mécontens.] Elle est fort singulière. « Lampride rapporte qu'Ovinius » Camillus, sénateur, et d'une famil-» le très-ancienne, voulut s'élever à » l'empire. Alexandre en fut averti, » et on lui en donna des preuves in-» dubitables. Sur cela il envoya prier » Camillus de venir au palais, et té-» moigna lui être obligé de ce qu'il » s'offrait de lui-même à se charger » du fardeau des affaires, au lieu » qu'il y fallait contraindre les autres » maigré eux. Après cela il alla au » sénat avec Camillus, qui tremblait » de peur, agité par les remords de » sa conscience, l'associa à l'empire, » et lui donna un appartement dans » le palais, le fit manger avec lui, et le » fit revêtir d'ornemens impériaux » plus magnifiques que les siens. Il y » avait alors quelque guerre contre » les Barbares, qui demandait la pre-» seuce de l'empereur : Alexandre » offrit à Camillus de l'y mener avec » lui, s'il n'aimait mieux aller lui seul » (5). Alexandre qui allait à pied invi-» ta Camillus à en faire autant : mais » comme il était fort délicat, se trou-

(3) Tiré du Journal de Leipsie, nov. 1702, pag. 489, dans l'extrait du livre de M. Wotton.
(4) l'oyes la remarque (H) de l'article Gui-

» vant las au bout de deux lieues, Alexandre l'obligea de monter à cheval; et comme il ne put même » le suivre à cheval que durant deux jours, il lui fit donner un carrosse. » Enfin, Camillus demanda par gra-» ce de renoncer à l'empire, protes-» tant ou sincèrement, ou par crain-» te, qu'il aimait mieux mourir que de viyre de la sorte : et Alexandre lui permit de se retirer dans ses terres à la campagne, l'assurant qu'il n'avait rien du tout à craindre; et il le re-» commanda même aux soldats. Camillus vécut ainsi long-temps dans ses terres. Mais, depuis, l'empereur qui régnait alors (car on ne croit point que ce fût Alexandre (6), ) le » fit tuer, parce qu'il savait la guerre » et était aimé des soldats. Lampride » ajoute que le peuple attribuait cette » action à Trajan, quoi qu'aucun de » ses historiens n'en parlât, au lieu que plusieurs auteurs la rapportent d'Alexandre, dans l'histoire de sa » vie (7).

Il faut ajouter, pour faire honneur à Lampridius, qu'il a remarqué expressément qu'un historien ne doit point suivre les opinions du vulgaire, quand elles ne s'accordent pas avec les auteurs. L'histoire, dit-il, est tout autrement véritable que les bruits du peuple: puis donc que les historiens de Trajan ne lui donnent point cette action, et qu'elle est donnée à l'empereur Alexandre par ceux qui ont fait sa vie, il faut rejeter les discours du peuple qui l'attribuent à Trajan. Scio vulgum hanc rem, quain contexui, Trajani putare: sed neque in vita ejus id Marius Maximus ita exposuit, neque 'Fabius Marcellinus, neque Aurélius Verus, neque Statius Valens, qui omnem ejus vitam in litteras miserunt. Contra autem Septimius, et Acholius, et Encolpius vitæ scriptores, cæterique de hoc talia prædicaverunt : quod ideò addidi, ne quis vulgi magis famam sequeretur, quam historiam, quærumore utique vulgi verior reperitur. Cette observation de Lampridius est fort judicieuse. Le fait en question

VARA, tome VII.

(5) Lamprid., in Alexandro Severo, cap.

XLVIII. Je me sers de la traduction de M. de

Tillemont, Histoire des Empereurs, tom. III,

pag. 344, 345: il croit que ceci se passa l'an

228,

<sup>(6)</sup> Ceci ne se trouve pas dans Lampridius, qui dit seulement, sed post jussu imperatoris occisus est. Voyez les commentateurs.

<sup>(7)</sup> Tillemont, Histoire des Empereurs, tom. III, pag. 345.

τον εςί και αὐτὸς ὁ ἐσπουδασμένος οὕhos inairious autor Modulios, nai phous περί των Έλληνικών καλώς μέν Ευδοξον, κάλλισα δ' "Εφορον έξηγείσθαι περί καίσεων, συγγενειών, μετανας άσεων, άρχηγοτών. Talis cùm sit Ephorus, aliis tamen est melior : et îpse Polybius ita studiosè eum laudans, dicensque de rebus Græcis Eudoxum bellè, Ephorum optime scripsisse, de origine urbium, cognationibus, migrationibus, ducibus atque auctoribus (6). Ce défaut est une contradiction assez manifeste (7), et d'autant moins excusable que l'auteur avait pris beaucoup de peine pour éclaircir le sujet, et pour réfuter ceux qui en avaient parlé peu exactement. Il s'était même félicité de sa diligence : Ο' 🐧 ασμεύ καιοίβοικος εμιγέλει, ομι ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα διακριζοῦν εἰώθαμεν, όταν ή τι των πραγμάτων ή παντελώς απορούμενον, η ψευδή δόξαν έχον. Tamen Ephorus, quasi re præclare gestá, addit hanc se accurationem adhibere solere, cum aut dubia omninò res est, aut falsa de ed obtinet opinio (8). Ce n'est pas la seule contradiction qui soit échappée de sa plume : il tomba quelquefois dans cette espèce de faute : Δοκεί μοι τάναντία જારાદાં, રેંગ્ઈ હેંત્ર વર્ણ જારુલ્લાર્લ્ટર પ્રયો ન્યાંદ έξαρχης υποσχέσεσι. Videtur mihi nonnunquam contrarium ejus facere quod ab initio instituerat ac promiserat (9). Ces paroles sont de Strabon, qui en donne tout aussitôt une preuve, car il dit qu'Ephore ayant censuré les auteurs qui mêlent des fables avec l'histoire, s'étend sur les louanges de la vérité, et promet de suivre principalement cette vertu en rapportant ce qui concerne l'oracle de Delphes, n'y ayant rien de plus absurde que de mentir lorsque l'on traite d'un oracle si éldigné de la trompérie. Просіθησι τῷ περί τοῦ μαντείου τοῦτου λόγφ, σεμινήν τινα οπόσχεσιν, ώς πανταχοῦ μέν άρισον νομίζει τ' άληθές, μάλισα ઈક પ્રવાસ જોર છેજાંઇઉક્ટાર જવાંજમર વૈજ્વπον γάρ, ει περί μεν των άλλων άεὶ τόν τοιούτον τρόπον διώκομεν, φησί περί δε του μαντείου λέγοντες, δ πάντων ές ν वीश्पर्वेड्याण , नर्गेड व्यानकड वेर्ताइवाड सर्वो ψευδίσε χρησόμεθα λόγοις. Sermoni de

(8) Idem , ibid. , pag. 320. (9) Idem , lib. IX , pag. 290.

hoc oraculo promissum adjicit gravitatis plenum, se cum alias veritatem maximi facere, tum vel apprime in hoc argumento. Absurdum enim est, inquit, si veritatem aliis in rebus sectantes , de oraculo dicturi omnium veracissimo, ita incredibilibus et falsis utamur narrationibus (10). Cela est fort sensé : un tel discours fait honneur et à la personne, et au jugement d'Ephore; mais la suite n'y répond point; car la narration que cet auteur donne touchant l'oracle de Delphes, ne vaut guère mieux que l'opinion

populaire.

Il parla si faussement de l'Egypte, i qu'il fit connaître non-seulement qu'il n'y avait jamais voyagé, mais aussi qu'il n'avait pas eu soin de s'en informer exactement à ceux qui la connaissaient (11). C'est le sentiment de Diodore de Sicile. Peu après l'ayant convaincu de mensonge, il fait cette réflexion: Oux av ris map Epope Curiosis έκ παντός τρόπου τάκριθες, όρων αὐτὸν πολλοίς ώλιγωρηκότα της άληθείας. Certi quid apud Ephorum nemo inquiret, qui viderit in multis eum ne gligere veritatem (12). Sénèque nous en donne encore une plus mauvaise opinion, lorsqu'il rejette son témoignage au sujet d'une comète. Rapportons tout ce qu'il dit, car nous y verrons de quel poids doit être en général l'autorité des historiens quand ils parlent des prodiges. Nec magna molitione detrahenda est auctoritas Ephoro: historicus est. Quidamincredibilium relatu commendationem parant, et lectorem aliud acturum, si per quotidiana duceretur, miraculo excitant. Quidam creduli, quidam negligentes sunt: 'quibusdam mendacium obrepit, quibusdam placet. Illi non evitant, hi appetunt. Et hoc in commune de tota natione; quæ approbare opus suum, et fieri populare non putat posse, nisi illud mendacio aspersit. Ephorus verò non religiosissimæ fidei, sæpè decipitur, sæpè decipit (13). Vous verrez dans Vossius

(10) Idem, ibid. (11) Scriptor hic non solum ipse locorum Ægypti naturam non vidisse, sed nec ab iès, quibus regionis illius ratio cognita est, diligenter percunctatus nobis videtur. Diodor. Sicul.

lib. I, cap. XXXIX, pag. m. 35.

<sup>(6)</sup> Strabo, lib. X, pag. 320.
(7) Voyez Strebo, lib. XIII, pag. 319.

<sup>(12)</sup> Idem, ibidem. (13) Senece, Quast. naturals, lib. VII, cap. XVI, pag m. 908.

(14) quelques mensonges d'Ephore, et le mépris que Duris de Samos, Dion Chrysostome, et Suidas (15), avaient pour son style. Denys d'Halicarnasse (16) et Diodore de Sicile (17) en faisaient un tout autre jugement, et ils étaient bons connaisseurs. Quoi xou, de Rebus passim admirabilibus, qu'il en soit, je m'imagine que tous ceux qui aiment l'histoire regrettent la perte des écrits d'Ephore. Pour moi je la regrette beaucoup. Notez que Vossius n'a pas bien caractérisé toutes les erreurs qu'il lui reproche; car il le blâme d'avoir trompé ses lecteurs sans être trompé lui-même, en parlant d'un temple d'Hercule (18): Decipitur quidem, citm..... tradidit..... decipit autem in eo quod de Herculis fano in Hispania finxit, ut est apud Strabonem initio libri III, et fuere id genus apud Ephorum permulta. Unde et Diodorus Siculus lib. 1. our de rus, etc. (19). En 1er. lieu, il est très-probable qu'il disait cela dé bonne foi ; que gagnait-il à écrire une telle chose contre sa conscience? Il était si mal informé de l'état des Espagnols, qu'il ne les prenaît que pour une ville. Josephe infère de là que les Grecs connurent tard ce qui concernait les nations occidentales. Vossius ne désapprouve pas cette couséquence: pourquoi donc veut-il qu'Ephore ait bien su la vérité touchant ce temple? En 2<sup>e</sup>. lieu, Strabon n'est pas bien cité, car il ne désigne point en particulier si Ephore écrivait selon ses lumières, ou contre. En 3e. lieu, le passage de Diodore de Sicile ne prouve point qu'il y ait eu dans les ouvrages d'Ephore plusieurs faussetés opposées à la connaissance de l'auteur. On l'accuse au contraire d'avoir négligé de s'instruire. Si l'on critiquait à la rigueur, on trouverait presque partout des unde aussi mai placés que celui de Vossius.

(14) Vossius, de Hist. gracis, pag. 36, 37. (15) Εφορος μη τὸ μθος απλούς, την δε ippenveiar the isopiae untros xai robpòs και μαθεμίαν έχων επίτασιν. Ephorus inrenio anidem erat simplici : in dictione verò historica supinus, et segnis ac contentione carens. Suidas, apud Vossiam, ibid.

(16) Dionys. Halicarn., de Collocat. Verborum, cap. LXXXI, pag. m. 58.

(17) Diodor. Sicul., lib. V, init. Jai cité ses paroles ci-dessus, citation (2).

(18) Vossius, de Hist. gracis, pag. 36. (19) Voyez la suite ci-dessus, citation (12).

(B) Il composa d'autres livres. Un traite Περί τῶν εὐρημάτων, de Rebus inventis. Strabon en a fait mention (20). Un Περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, de Bonis ac malis, divisé en XXIV lives (21). Un Περί παραδόξων τῶν ἐκας άdivisé en XV livres (22). Un Hipi Opaμίων πολισμάτων, de Civitatibus Thraciæ. Harpocration en a cité le IV. livre (23). Un intitulé Exixépies, où il traitait de sa patrie (24). Le père Hardouin lui attribue un traité particulier de l'origine des villes (25), et un autre de l'accroissement du Nil: mais les auteurs qu'il allégue (26) ne temoignent point cela, car Polybe a seulement prétendu qu'Ephore expliquait très bien dans son histoire la fondation des villes, leurs colonies, etc.; et pour ce qui est du scoliaste d'Apollonius il n'a prétendu citer que ce qu'Ephore avait dit du Nil dans la même histoire. Ce n'est point par des traités particuliers de géographie qu'il a mérité d'être mis au nombre des géographes (27); mais à cause qu'il s'était fort attaché à la description des lieux dont le cours de son histoire le faisait parler (28). Ne doutons point qu'il n'ait publié quelques harangues, ou quelque traité de rhétorique, puis que Cicéron s'est servi des termes que je m'en vais rapporter: Omitto Isocratem disciputosque ejus Ephorum et Naucratem, quanquam orationis faciendæ et ornandæ autores locupletissimi, summi ipsi oratores esse debeunt (29). Comment douterious-nous qu'il n'eût écrit sur la rhétorique, puisque nons savons que son traité Hepi nigent, de Dictione, a été cité par Théon? Eidem (Theoni) et

(20) Strabo, lib. XIII, pag. 428.

(21) Suidas, in "Ефорос.

. (22) Id., ib.

(23) Harpocrat. Foce Alvoc.

(24) Plut., de Vita Homeri, init. apud Vossium, de Hist. græcis, pag. 36.

laudatur "Epopos it to repi higews.

(25) Jonsius, pag. 67, semble aussi le lui donner.

- (26) Harduin., in Indice Autory cite Polybe apud Strabon., lib. X, pag. 465. quant au Traité de Origine Urbinan, et le Sceliaste d'Apollonius, in lib. IV, vs. 269, quant au Traité de Nili Incremento.
  - (27) Strabon, lib. I, init. l'y a mis...
  - (28) Ibid., Ub. VIII, init.
  - (29) Cicero, in Oratore, cap. LI.

Cujus operis penè initio hexametrum effundere ait (30). C'est ainsi que Vossius s'exprime : on peut l'accuser d'un péché de commission et d'un péché d'omission; car il assure que le vers que l'on trouvait proche du commencement de ce traité était hexamètre : nous ne voyons point cela dans Théon; et il ne dit pasque ce versse rencontrait dans le même lieu où Ephore condamna la cadence et les nombres du discours, circonstance que Théon rapporte, et qui fait une singularité qu'il ne fallait pas omettre. Le passage de ce sophiste, rapporté un peu au long, nous fera voir une autre faute de Vossius. Dupprouns d'afiou, orar sis exerrá ris έμπέση ποτέ τα μέτρα, άπερ έχει ομοιόσητα πρός τὸ πεζόν οίδν ές ι τὸ ιαμεικόν. διό και πάντες οι συγγραφείς, ακοντες εμπίπτουσιν είς τὸ γένος τουτο ο γουν Έφορος εν τῷ περὶ λέξεως, δι' αὐτοῦ τοῦ ἀπαγορεύοντος λόγου, μι τη εὐρύθμο χρησθαι διαλέκτος, εύθυς εν αρχή είχον είρημεν, είπών πάλιν δε περί της ευρύθμου Jiffiju (31). Venia tamen dari solet iis qui forte in versus, qui quam proxime ad solutam accedunt orationem, incidunt (32), quales iambici: quod omnibus ferè scriptoribus invitis evenire solet. Ephorus cer è in libro de sermone, eo ipso loco, ubi nimis numerosam usurpare elocutionem vetat, statim initio versum ipse extulit, hoc modo,

Posthac modos orationis inquiram.

Théon venait de condamner sans quartier la prose où il se trouvait de grands vers pompeux, et puis il excuse les vers qui ressembleut à la prose, comme sont les ïambes, et il dit que presque tous les écrivains tombent malgré eux dans ce défaut, qu'il leur echappe de cette espèce de vers. Il en donne pour exemple notre Ephore, mais il ne dit pas, comme Vossius le prétend, que ce vers-là fût presqu'à l'entrée du traité. Notez que ce qu'Ephore a dit d'Homère (33) n'était pas dans un traité particulier sur ce poëte, mais dans celui qu'il composa touchant sa patrie (34). Son traité mapi

(30) Vossius, de Hist. græcis, pag. 36.
(31) Theo, Progymnasm., cap. 11, p. m. 25.

(32) Ces deux mots ont été omis dans la traduction qu'Heinsius a corrigée. (33) Voyez Pluterane, de Homero, et Tation

(33) Voyen Pluterque, de Homero, et Tation Orat. ad Grecos.

(34) Voyes Scaliger, in Euseb., num. 1101, (25, m. 62)

τύρημάτων fut réfuté par le philosophe Straton, comme Pline nous l'apprend. Stratone qui contra Euphori supiματα scripsit (35). C'est ainsi que le père Hardouin a corrigé ce passage, où on lit contra Ephori theoremata. Jonsius insinue cette correction (36). Notez qu'on parle d'un Euphoaus auteur d'un livre Περὶ τῶν εύρημάτων, de Rebus inventis. Vossius (37) prétend qu'Athénée l'a cité (38), et qu'il ne faut point corriger Euques pour met-"Εφορος; car, dit-il, celui qu'Athénée allègue en cet endroit-là est tout-àfait différent de l'historien. Cela pourrait-être, mais je ne crois pas qu'on en pût donner la moindre preuve. Le père Hardouin (39) a cru qu'il fallait lire Epopos, tout comme dans le chapitre XII du VIIIe. livre d'Athénée dont il applique ces deux passages à l'historien Ephore? Les deux endroits de Clément d'Alexandrie (40) allégués par Vossius, peuvent fort bien convenir à ce même historien, et ainsi l'on a lieu de croire que les copistes ont mis là Ευφορος pour Εφορος. Cela leur est arrivé dans le grand Etymologicon (41), où l'on cite Eŭqueos er vi Εὐρώπη. Il fallait dire "Εφορος, car nous apprenons de Strabon (42), que le IVe. livre de l'historien Ephore était intitulé Eucann. C'est Vossius qui fait cette observation: pourquoi ne croirait-on pas que la même faute s'est glissée dans Diogène Laërce, comme Pont jugé Aldobrandin et Jonsius (43)? M. Ménage (44) aime mieux suivre l'opinion de Vossius; mais c'est pure courtoisie, puisque Vossius n'a point prouvé son sentiment. Le grand Scaliger (45) affirme qu'on a mis deux tois Ευφορος pour Εφορος dans Clément Alexandrin , et que par une semblable faute nous trouvons E' popos au lieu

(35) Plia., lib. I, in Indice, lib. VII.

(36) Jonsius, de Script. Hist. Phil., pag. 44. (37) Vossius, de Hist. grec., pag. 367.

(38) Athen., lib. IV, cap. XXV, pag. 181. (39) Harduin., in Indice Autorum Plinii.

(40) L'un est in lib. I Stromat., pag. 306, l'autre, ibid., pag. 339.

(41) In Voce \$701 X 9/45 vnv, apud Vessium, de Hist. gree., pag. 367.

(42) Strebo, lib. VII.

(43) Voyes M. Ménage, in Diogen. Laërt., lib. I. num. 41, pag. 23.

(44) Ibidem.

(45) Scaliger Animad. in Eusebium, ad ana. 2191, pag. m. 62.

d'Esques dans Diogène Laërce à la Vie de Thalès. Il croit aussi que l'Euphorbus de la Chronique d'Eusèbe (46) n'est autre que notre Ephorus, que l'on a d'abord changé en Euphorus, et puis en Euphorbus. Il est sûr qu'Eustathius (47), appuyé sur le témoignage d'Étienne de Byzance, a cité un Euphorus qui se nomme Ephorus dans le livre de cet Etienne (48). J'adopterais facilement l'opinion de Scaliger; car il ne faut jamais multiplier les auteurs, non plus qu'aucune autre chose, sans nécessité.

Voilà bien des minuties, me dirat-on. Oui, répondrai-je; mais qui se trouvent dans les ouvrages des plus savans hommes de ce siècle. C'est une fatalité inséparable de la critique; et n'en déplaise aux censeurs, je ferai encore une remarque de même nature. Quand le nom d'un écrivain est rapporté si diversement dans un ouvrage qu'il semble qu'on puisse juger qu'il s'agit là de plus d'un auteur, il ne faut pas toujours s'en prendre aux copistes, la faute peut fort bien être dans. l'original : ne doutons point qu'Athénée n'ait pu écrire tantôt Eu фоρος, tantôt Έφορος, quoiqu'il eût en vue le même auteur. On m'avouera qu'il se trouverait aujourd'hui des écrivains qui ayant à parler du père Bouhours, dans un ouvrage de longue haleine, le nommeraient quelquefois Bours, quelquefois Bouours, quelquefois Bohours. J'ai vu des lettres écrites par d'habiles gens, où tel nom propre était orthographie tantôt d'une façon et tantôt d'une autre : tantôt Bordeaux phore a pu être plagiaire d'un tel Daiou Tholose, et tantôt Bourdeaux ou Toulouse. Voyez la remarque (B) de l'article Démetrius, et l'article Durer à la fin.

(C) L'on fit un livre... où l'on marqua ses larcins.] Eusèbe nous a conservé un beau fragment du Ier. liyre de Porphyre περί της φιλολογίας ακροάosos, de erudito auditu. On voit là une dispute entre deux savans, dont l'un préférait Ephore à Théopompe (49), et l'autre traitait Ephore de pla-

(46) Euseb., num. 1101. (47) Enstathius, in Iliad., lib. II, folio 275, apud Jonsium de Script. Hist. Philos., pag. 44.

Eum ipsi quoque Theopompo anteponebal.

giaire, et l'accusait d'avoir pris de Daimachus, de Callisthène et d'Anaximène jusqu'à trois mille lignes mot à mot Aurais λίξεσιν ές ιν ότε τρισχιλίους όλους μετατιθέντος στιχούς. Tria nonnunquam versuum millia totidem verbis in sua transtulerit (50). Je ne trouve point que son adversaire nie le fait; il se contente de récriminer, il dit seulement que Théopompe a été un grand plagiaire. On verra dans un autre lieu (51) 'ce que c'est. Porphyre, quelques pages après, assure qu'on avait deux livres d'un certain Lysimachus mepì της Έφορου κλοπής, de furto Ephori, et qu'Alcée, poëte satirique, avait censuré d'un air moqueur les voleries de cet historien.

Il se présente ici une petite disficulté. Daimachus, l'un des auteurs qui selon Porphyre furent pilles par Ephore, fut envoyé en ambassade à la cour du fils d'Androcottus, roi des Indes; il a donc vécu après Ephore, et par conséquent Porphyre se trompe. Voilà une raison chronologique dont Vossius (52) s'est servi pour réfuter Casaubon (53), qui a cru que le Daimachus volé par Ephore est celui qui était natif de Platée, et que Plutarque (54) et Athénée (55) ont cité. Il est sûr que celui qu'Athénée cite avait fait une relation des Indes, et qu'il était de Platée (56). Il est donc certain que celui dont Casaubon parle ne diffère point du Daimachus qui fut envoyé aux Indes (57) sous le règne d'Allitrochade, fils d'Androcottus (58). Il s'agit donc de savoir si Émachus, La chronologie, dit-on, y répugne, car Androcottus régnait aux Indes lorsque Séleucus bâtissait les fondemens de la puissance qu'il obtint depuis (59). Vossius trouve très-forte

Porphyrius, apud Eusebium, Præper., Ub. X, cap. III, pag. 464.

(50) Idem. ibid. (51) Dans l'article Tueopoupe, remarq. (M),

iome XIV. (52) Vossius, de Hist. græc., pag. 76. (53) Casaub., in Diogen. Laërt., lib. I,

пшп. 30. (54) Plut., in Paral, Solon. et Poplic., p. 111.

(55) Athen., lib. IV, pag. 394.

(56) Harpocrat., voce Eyyudnun. (57) Strabo, lib. 11, pag. 48.

(58) D'autres le nomment Sandrocottus. (59) Sandrocottus ed tempestate que Seleucus

(48) Steph., de Urbibus, Voce Alicovec. futura magnitudinis fundamenta jaciebat, In-(49) Λύτον και Θεοπόμπου προυτίθει. diam possidebat. Justin., lib. XV, sub fin., pag. m. 341.

cette raison. Cave igitur putes, ditil (60) après l'avoir alléguée, Ephorum pleraque hujus Daimachi in historiam suam totidem verbis transcripsisse.... nam Ephorum tanto esse antiquiorem satis ex iis, quæ suprà diximus, liquet. Pour moi, je ne la trouve point forte. Ephorus étudia l'éloquence sous isocrate en cinq ans (61), lorsqu'Alexandre le fit rétablir dans sa patrie. Il vit le règne de Ptolomée en Egypte. Pourquoi donc ne croiraiton pas qu'Ephore vécut jusqu'à l'entier établissement de la monarchie de Séleucus? Rien ne nous empêche de supposer que le règne d'Androcottus fut assez court, et que Daimachus était avancé en âge lorqu'on l'envoya aux Indes. Il pouvait donc avoir publié des histoires avant qu'on l'y envoyat. Ephore pouvait les avoir lues, et ne pas faire plus de difficulté d'y moissonner que dans celles d'Anaximène, son contemporain. Il ne faut point du tout prétendre que Porphyre ait cru qu'Ephore pilla l'Histoire des Indes composée par Daimachus: il a entendu sans doute quelque autre ouvrage, comme vous diriez l'Histoire des Grecs attribuée visiblement par Plutarque à ce Daimachus (62), qui fit aussi un Traité de Bellicis machinamentis (63), et peut-être même un Traité de Religion (64). Si M. Menage (65) avait bien examiné toutes ces choses, il n'aurait pas adopté l'opinion de Vossius. Elle a aussi été adoptée dans le Recueil des Plagiaires (66), et l'on y attend des méthodes d'absoudre Porphyre, dont il n'a aucun besoin. Eadem reprehensio in Porphirium cadit, ad quem provocat Casaubonus, nisi vot doceant eruditi alium quendam fuisse Daimachum Ephoro supparem aut antiquiorem, vel nomen Daimachi apud Porphyrium fuisse corruptum (67).

Au reste, tous les curieux doivent savoir gré à Eusèbe d'avoir sauvé du

(60) Vossius, de Hist. greeis, pag. 76. (61) Voyes son article [l'article Isognate n'existe pas ].

. (62) Plut., in Paral. Solon. et Poplic., pag.

(63) Полиринтина оториниста. Роуск Stephanus Byzantinus, voce Aantoaimar.

(64) Poyes Plutarque, in Vita Lysandri, pag.

(65) Menagius, Not. ad Diogen. Laërt., lib.

(66) Thomasius, de Plegio Litterario, p. 180.

(67) Idem, ibid.

naufrage un si beau morceau de Porphyre: mais il me semble qu'il ne devait point l'employer dans un ouvrage intitulé Præparatio Evangelica; car de quoi sert-il, ou pour l'avantage de la religion chrétienne, ou pour la confusion des fausses divinités, que les auteurs grecs aient été plagiaires les uns à l'égard des autres? N'est-ce pas une coutume de tous les pays et de tous les temps? Les pères de l'Eglise ne prenaient-ils pas bien des choses les uns des écrits des autres? Ne fait-on pas cela tous les jours de catholique à catholique, et de protestant à protestant? Eusèbe a été plus judicieux quand il a fait voir que les Grecs avaient été plagiaires à l'égard des barbares (68) : cela sert de quelque appui aux histoires saintes. D'où l'on peut conclure en passant qu'il était moins désavantageux aux Grecs de s'être pillés les uns les autres, que d'avoir pillé les richesses étrangères. Ce désavantage est une exception aux règles communes. Le marin disait que prendre sur ceux de sa nation c'était larcin; mais que prendre sur les étrangers c'était conquête, et je pense qu'il avait raison. Nous n'étudions que pour apprendre, et nous n'apprenons que pour faire voir que nous avons étudié. Ces paroles sont de M. de Scudéri (69). Si j'ai pris quelque chose, continue-t-il, dans les Grecs et dans les Latins, je n'ai rien pris du tout dans les Italiens, dans les Espagnols ni dans les Français, me semblant que ce qui est étude chez les anciens est volerie chez les modernes. La Mothe-le-Vayer est du même sentiment, car voici ce qu'il a dit dans l'un de ses livres: « Prendre des anciens et » faire son profit de ce qu'ils ont écrit, » c'est comme pirater au delà de la » ligne; mais voler ceux de son siècle » en s'appropriant leurs pensées et » leurs productions, c'est tirer la lai-» ne aux coins des rues, c'est ôter les manieaux sur le Pont-Neuf (70).» Je crois que tous les auteurs conviennent de cette maxime, qu'il vaut mieux piller les anciens que les modernes, et qu'entre ceux-ci il faut épargner ses compatriotes préférablement aux é-

(68) Euseb., Presp. Evangel., lib. X, cap. V. (69) Scudéri, préface d'Alaric. (70) La Mothe-le-Vayer, lettre CXXXIX, pag. 261 du XIIº. tome,

trangers. La piraterie littéraire ne ressemble point en tout à celle des armateurs. Ceux-ci se croient plus innocens lorsqu'ils exercent leurs brigandages dans le Nouveau-Monde, que s'ils les exerçaient en Europe; les auteurs, au contraire, arment en course bien plus hardiment pour le Vieux-Monde, et ils ont lieu d'espérer qu'on les louera des prises qu'ils y feront. « Celui qui a fait des annotations sur » la Jérusalem du Tasse a cru lui » faire honneur en faisant remarquer » dans son poëme deux ou trois mille » endroits imités de divers auteurs : » et les commentateurs de Pétrarque » et de Ronsard ont aussi fait la me-» me chose (71). » Tous les plagiaires, quand ils le peuvent, suivent le plan de la distinction que j'ai alleguée; mais ils ne le font point par esprit de conscience; c'est plutôt afin de n'être pas reconnus. Qu'un jeune ministre français se serve des prédications de M. Daillé, ou de celles de quelque autre ministre de la nation, cachera-t-il son pillage? Ne dolt-il pas craindre que les auditeurs ne sachent bientôt d'où il a pris ce butin? La prudence veut donc qu'il les dépayse, et qu'il se pare des ornemens d'un prédicateur anglais. Malheur à lui néanmoins s'il y a une trop grande dispro-portion entre ce qu'il vole et ce à quoi il le coud (72). Elle fait juger aux connaisseurs, non-seulement qu'il est plagiaire, mais aussi qu'il l'est maladroitement. Ils se persuadent qu'il a gaté une excellente matière, et qu'il l'avait dérobée, puisqu'il y a mis une si mauvaise forme (73). Le meilleur remède à cela ne vaut rien du tout. Ce serait de débiter, sans y rien changer, ce que l'on emprunte; mais c'est en ce genre-là le souverain crime : L'on peut dérober à la façon des abeilles sans faire de tort à personne, mais le vol de la fourmi, qui enlève le grain entier ne doit jamais être imité (74).

(71) Scuderi, preface d'Alaric. late qui splendeat unus sreus , alter

Assuitur pannus...... Horat., de Arte poët., vs. 15. (73) Qui benè vertendo et casdem describen-

do malè, ex Græcis bonis latinas fecit non bonas. Terentius, in prologo Eunuchi, e. 7.

(74) La Mothe-le-Vayer, lettre CXXXIX du XII\*, tome, pag. 260.

latin, lisez ce qui suit: Multum interest apum more circumvolitans agilis Thyma ex variis floribus odorem excerpas, an verò ignavum fucos pecus imitando mel ex alveariis suffureris. C'est ce que Frischlin représentait à son ennemi.

Si vous aimez mieux cette pensée en

(D)Un se moqua bien de lui sur la manière dont il fit mention de sa patrie. ] En ce temps-là, dit-il, la ville de Cumes était en repos. Σκώπτεται δε και ο Εφορος διότι πες πατρίδος οὐκ έχων έργα φράζειν έν τη διαριθμήσει τών αλλων πράξεων, ού μεν ούδ' αν αμινημόνευτον αύτην είναι θέλων, ούτως έπιφωνεί. Κατά δε τον αυτόν καιρόν Κυμαίοι τάς ησυχίας ηγον. Ephorus notatur false, quòd in rerum gestarum enumeratione, cum nihil haberet quod à suis diceret actum, et tamen patriæ vellet mentionem facere, ita acclamaverit : Eo tempore quieti erant Cumæi (75). N'eût-il pas bien mieux valu ne rien dire de ce peuple, que de le faire paraître sous une forme si peu honorable?

(E) Il laissa un fils dont je dirai quelque ohose. ] Ce fils s'appelait Démophile, et était homme de lettres, car on crut qu'il avait mis la dernière main à l'histoire de son père, c'est-àdire, qu'il en avait achevé vers la fin ce qu'Ephore avait laissé imparfait. De là vient qu'Athénée (76) ayant à citer le dernier livre de cet ouvrage paraît incertain s'il doit le donner à Ephore, ou à Démophile. Le père Hardouin n'a pas bien compris celà; car il suppose (77) qu'Athénée doute si les trente livres que cette histoire comprenait étaient l'ouvrage du pere ou celui du fils. La conjecture de Jonsius me semble solide. Causa quare ita dubitet ( Athenæus), dit-il (78), est quòd Ephorus belli non ita pridem confecti historiam imperfectam filio pertexendam forte reliquerit. Cinq ou six lignes après, il ne parle plus en doutant ; il affirme, et il se fonde sur l'autorité d'un célèbre historien: Brevi autem post.... historiam suam Ephorus intperfectam necdum absolutam Demophilo filio tradidit pertexendam', tes-

<sup>(75)</sup> Strabo, lib. XIII, pag. 428. (76) Athen., lib. VI, cap. IV, pag. 232. (77) Hardninus, in Indice Autorum Plinit. (78) Jonsins, de Scriptor. Hist. Phil., p. 43

te Diodoro. Ut ita Athenæus historiam belli Phocici à patre et filio simul descriptam utrique eorum dubiè non immeritò tribuat (79). Je n'ai point trouvé que Diodore de Sicile observe qu'Ephore chargea son fils de suppléer à son histoire ce qui y manquait, ét je trouve que si Jonsius a Ju cela dans Diodore de Sicile, il'n'a pas dû parler tantôt en doutant, forte, tantôt d'un ton décisif.

(79) Jonaius, de Script. Hist. Phil., pag. 44.

ÉPICURE, l'un des plus grands philosophes de son siècle, naquit à Gargettium (A) dans l'Attique, l'an 3 de la 109°. olympiade (a) (B). Son père Néoclès, et sa mère Chérestrata (C), furent du nombre des habitans de l'Attique que les Athéniens envoyèrent dans l'île de Samos (b). C'est ce qui fit qu'Èpicure passa dans cette île les années de son enfance. Il ne revint à Athènes qu'à l'âge de dixhuit ans (c). Ce ne fut pas pour s'y fixer; car à l'âge de vingttrois ans il alla trouver son père qui demeurait à Colophon; et depuis, il séjourna en divers endroits avant que de se fixer à Athènes, comme il fit à l'âge d'environ trente-six ans (d). Il se mit à ériger une école dans un beau jardin qu'il acheta (e): il y vécut avec ses amis fort plaisir. C'est en vain que M. Artranquillement, et il y éleva un nauld a critiqué cette doctrine grand nombre de disciples. Ils (H). Les stoïciens qu'on pourrait vivaient tous en commun avec nommer les pharisiens du pagaleur maître (D), et l'on n'avait nisme, firent tout ce qu'ils pujamais vu de société mieux ré-

glée que celle-là. Le respect que ses sectateurs conservèrent pour sa mémoire est admirable. Son école ne se divisa jamais; on y suivit sa doctrine comme un oracle (f). Son jour natal était encore solennisé du temps de Pline, et l'on fêtait même tout le mois de sa naissance. Ils mettaient son portrait partout (g). Il écrivit beaucoup de livres, et il se piquait de ne rien citer (E). Il mit dans une extrême réputation le système des atomes. Il n'en était pas l'inventeur (h); mais il y changea quelque chose, et ce ne fut pas toujours une vraie réparation : car, par exemple, ce fut gâter le système, que de ne pas retenir la doctrine de Démocrite touchant l'âme des atomes (F). Ce qu'il enseigna sur la nature des dieux est très-impie (G). Quant à sa doctrine touchant le souverain bien ou le bonheur, elle était fort propre à être mal interprétée, et il en résulta de mauvais effets qui décrièrent sa secte: mais au fond elle était très-raisonnable, et l'on ne saurait nier qu'en prenant le mot de bonheur comme il le prenait, la félicité de l'homme ne consiste dans le rent contre Epicure, afin de le rendre odieux et de le faire persécuter. Ils lui imputèrent de

<sup>(</sup>a) Diog. Laërt., in Epicuro, lib. X, mum. 14.

<sup>(</sup>b) Diog. Laërt, in Epicuro, lib. X, ≽um. I.

<sup>(</sup>c) Ibidem.

<sup>(</sup>d) Voyez Gassendi de Vitá et Moribus Epicuri, lib. I, cap. III.

<sup>(</sup>e) Laert., in Epicuro, lib. X, num. 10.

<sup>(</sup>f) Voycz la remarq. (D). (g) Gassendi, de Vitâ et Moribus Epicuri, lib. II, cap. IV, ex Ciceron., lib. V, de Finib., init. et ex Plinio. lib. XXXV, cap. II.

<sup>(</sup>h) Foyes l'art. de Leucippe, tome IX.

ruiner le culte des dieux, et de mourut dans les douleurs d'une pousser dans la débauche le gen- rétention d'urine, avec une pare humain. Il ne s'oublia point tience et une constance toute en cette rencontre (i) : il exposa particulière, l'an 2 de la 127°. ses sentimens aux yeux du pu- olympiade (m). Il commençait blic; il fit des ouvrages de piété, il recommanda la vénération des dieux, la sobriété, la continence; et il est certain qu'il vécut exemplairement, et conformément aux règles de la sagesse et de la frugalité philosophique (k): mais on fit courir des impostures contre ses mœurs (I), et il y eut un transfuge de sa secte, qui en dit beaucoup de mal (K). Un fort savant homme a soutenu depuis deux ans (1) que ce philosophe n'a point nié la providence divine (L). Quoiqu'il ne nous reste aucun des ouvrages d'Epicure, il n'y a point d'ancien philosophe dont les sentimens soient plus connus que les siens. On est redevable de cela au poëte Lucrèce et à Diogène Laërce, et plus encore u savant Gassendi, qui a trawillé avec une extrême diligenlesanciens livres, et à le réduire en un système complet. Si jamai on a eu sujet de connaître de sa norale spéculative, qu'il n'y plu que des entêtés ou des ignoran qui en jugent mal. Il

d'entrer dans sa soixante-douzième année. On ne saurait dire assez de bien de l'honnêteté de ses mœurs, ni assez de mal de ses opinions sur la religion. Une infinité de gens sont orthodoxes et vivent mal: lui au contraire, et plusieurs de ses sectateurs, avaient une mauvaise doctrine, et vivaient bien (N). N'oublions pas qu'il avait une très-bonne morale par rapport à l'obéissance qui est due aux magistrats (O). Il fut beaucoup plus célèbre après sa mort que pendant sa vie (P), comme Sénèque l'a remarqué, et comme Métrodore l'avait prédit.

Il ne sera pas inutile de donner ici un exemple de la malignité et de la mauvaise foi que l'on employait en censurant Epicure. Il fit un ouvrage intitulé le Festin, et il y traita la quesc à ramasser tout ce qui se tion: Quel est le temps le plus touve sur la doctrine et sur la propre à s'approcher d'une fempersonne de ce philosophe dans me? Ses censeurs voulant avoir un prétexte de médire représentèrent infidèlement son procédé, ils en changerent les cirque e temps fait enfin justice à constances. Il faut bien qu'il ait l'innocence opprimée, c'est à été innocent, puisque Plutarque l'égad d'Épicure : car il s'est a eu l'équité de faire voir qu'il élevétant d'illustres défenseurs n'y avait rien là qui ne fût dide sa norale (M) pratique, et gne d'un philosophe (Q). Le même Plutarque a fait un traité exprès pour prouver que l'on ne peut vivre agréablement dans les principes d'Épicure. Il fait voir entre autres choses que la

<sup>(</sup>i) Rondlus, de Vita et Moribus Epicuri, pag. 1, 20.

<sup>(</sup>k) Voyeza remarque (N). (l) On écriceci l'an 1695,

<sup>(</sup>m) Diog. Laërt., lib. X, num. 15 et 23.

quand il faut mourir (R). Je ne regrette point que cet auteur se soit abstenu, d'examiner si ceux qui niaient la providence dogmatisaient plus conséquemment que ceux qui la reconnaissaient, je veux dire, si en supposant, comme faisaient tous les philosophes, que la matière ne devait qu'à elle-même son existence, il n'était pas d'un plus solide raisonnement de soutenir que les dieux n'agissaient point sur la matière, que de soutenir qu'ils en disposaient à leur fantaisie. Encore un coup, je ne regrette point que Plutarque ne soit point entré dans l'examen de cette question: car il était trop prévenu contre l'épicuréisme, et trop engagé dans certaines hypothèses, pour ne pas embarrasser et embrouiller ce grand sujet ; mais je suis fâché de n'avoir lu aucun livre où il y eût quelque chose touchant cette discussion. Il me semble que parmi tant d'apologistes d'Epicure, il y en devait avoir quelques-uns qui en condamnant son impiété, s'efforçassent de montrer qu'elle coulait naturellement et philosophiquement de l'erreur commune à tous les païens sur l'existence éternelle de la matière (S). Je ferai quelques observations là-dessus, qui montreront entre autres choses, 1°. que quand on n'est point dans le système de l'Écriture à l'égard de la créa- venait de conter, qu'un certain à Cospean aveit fait une certaine choise. tion, plus on raisonne conséquemment plus on s'égare

doctrine qui rejette la providen- 2° que ce système est le seul qui ce de Dieu, et l'immortalité de ait l'avantage d'établir les sonl'âme, ôte à l'homme une infi- demens solides de la providence nité de consolations pendant la et des perfections de Dieu (T). vie, et le réduit au désespoir Il n'y a rien de plus pitoyable que la méthode dont Epicure se servait pour expliquer la liberté (U) des actions humaines.

> (A) Il naquit à Gargettium.] C'est pour cela que Stace le nomme Gargettius auctor (1), et Senior Garget-

Delicia quas ipre suis digressus Athenie Mallet deserto senior Gargettius horto (2).

Cicéron lui en avait montré l'exemple. Catius... quæ ille Gargettius, etiam ante Democritus isona, hic spectra nominat (3). Blien (4) et plusieurs autres se sont servis du même surpom en parlant de notre Epicure. Je m'étonne donc que Cruquius ait pu croire que Stobée, en se servant de ce surnom, a désigné un autre Epicure. Toutefois, dit-il, Stobée fait souvent mention d'un certain Épicure qu'il surnomme aussi Gargettien. On ne parle pas ainsi quand il s'agit du grand Epicure, ou, si on le fait, on mérite d'être sifflé, comme ce bon provincial qui disait un nommé Turenne (5). C'est à Cruquius à choisir, et, quelque parti qu'il prenne, il se convaincra d'une bévue. S'il dit qu'il a cru que le Gargettius Epicurus de Stobée est le fondateur de la secte de Epicuriens, 'il avouera qu'il a par impertinemment: on ne se sert ps des termes Epicuri cujusdam, quad on parle de ce fondateur (6). S'il at qu'il a ignoré que l'épithète de Grgettius fût propre au grand Épicre, il reconnaîtra qu'un fait très-comaun ne lui était pas connu. Je ne le rois point coupable de l'incivilité stique, ou plutôt de l'impertinent qui

<sup>(1)</sup> Stat., 46. II, Silva II, vs. 113.

<sup>(2)</sup> Idem, lib. I, Silva III, es. 93. (3) Epist. XVI libri XV ad Familials.

<sup>(4)</sup> Lib. IV, cap. XIII Var. Histo (5) Ménage, Anti-Baillet, tom. I pag. 39. Je le lui avais out dire dans sa Meuriale à propos de ce qu'une personne de la ompagnic

<sup>(6)</sup> Voyes tome II, pag. 407, la marque (F) de l'article Arnaged (Antoine), dostaride Sor-

se trouve dans les termes un certain Epicure, appliqués à celui de cet article. Je crois que, se souvenant qu'il y a eu diverses personnes du nom d'Epicure (7), il s'est figuré que celui à qui Stobée donne l'épithète de Gargettien est un de ceux qui sont différens du fondateur de la secte épicurienne. Asia que mes lecteurs puissent juger si ma conjecture est bien fondée, je rapporterai tout le passage de Cruquius. Je le tire de son Commentaire sur ces paroles d'Horace, Gallis hano Philodemus, qui sont au vers 121 de la ile. satire du ler. livre. Fuit hic Philodemus Epiourus (ut Strabo scribit) patria Gadaræus, quem Asconius Pedianus in oratione Cic. pro Lucio Pisone scribit Epicureum fuisse ed ætate nobilissimum: sed arbitror apud Asconium legendum esse pro Epicureum, Epicurum dictum, ut habet Strabo, vel hunc ex illo restituendum : tamen Epicuri cujusdam (quom etiam Gargettium nominat) frequens est mentio apud Stobæum. Ce tamen témoigne que l'anteur aimerait mieux que l'on mît le mot Epicurus dans Asconius Pedianus, que si l'on mettait dans Strabon le mot *Epicureus*, et je ne sais même s'il n'a pas voulu insinuer que l'Epicure Gargetuus de Stobée, et l'Epicure Gadarœus de Strabon, ne différent que parce que les copistes ont altéré l'orthographe. En tout cas, il insinue manifestement que puisque Stobée a fait mention d'un Epicure Gargettien, il est très-probable que Strabon parle d'un Epicure Gadarien. Or, c'est distinguer, ce me semble, ces deux Epicures d'avec celui qui fut fondateur de secte. Un pourrait critiquer bien d'autres choses à Cruquius. 10. Le Philodème d'Horace n'est point calui d'Asconius Pédianus; car les maximes de celui d'Horace, en ma-· tière d'amour, sont directement opposées à celles du Philodème de Fedianus (8). 2°. Il n'est pas vrai qu'on puisse lire dans Strabon (9) Epicurus

(7) Diog. Laërce, lie. X, num. 26, en compte quatre. M. Ménage, ibid., en comple trois autres, outre lesquels Gassendi, Præfat. de Vita et Moribus Epicuri, parle d'un Épicure, faiseur d'emplaires, dont Galien fait mention.

(8) Voyes M. Dacier, sur la IIe. satire du ler.

au lieu d'Epicureus. 3º. La harangue de Cicéron n'est pas pour Pison, mais contre Pison, et d'une manière trèsviolente.

(B) .... l'an 3 de la 10ge. olympiade. Il faut relever ici une faute de Vossius. Il met la mort d'Epicure à la 107<sup>e</sup>. olympiade. At Epicurus est mortuus Olymp. CVII, quo tempore Philippus Alexandri M. parens, duodecimum regnabat annum (10). On ne peut pas le disculper en disant qu'il avait écrit Olymp. CXXVII, qui est le vrai temps de la mort de ce philosophe (11), mais que l'imprimeur oublia deux lettres numérales. Cette apologie serait ici très-inutile : ce serait le précipiter dans une erreur aussi palpable que celle dont on le voudratt justifier; on le chargerant d'avoir cru que l'an 12 du règne de Philippe, père d'Alexa/adre-le-Grand, appartient à la 127°. olympiade. Concluons donc que la faute était dans son manuscrit. Or il est bien étrange que sa mémoire ait été assez infidèle ce jour-là, pour lui laisser écrire qu'Epicure sortit du mondé avant qu'Alexandre montat sur le trône.

(C) Et sa mère Chérestrata. Je ne sais sur quoi se fonde M. Moréri, quand il dit qu'elle était sortie d'une famille très-noble. Laërce et Gassendi qu'il cite n'en disent rien. Il la nomme Chérécrate dans l'article d'Epicure : c'est sa seconde faute. Ses péchés d'omission lui peuvent être reprochés, car il y avait deux choses curieuses à dire sur cette femme.

I. Elle s'en allait avec son fils jusque dans les maisons désertes, pour en chasser les lutins à force de prières. C'est ainsi que le docte M. du Rondel (12) a rendu ce grec de Diogène Laërce: Σύν τη μιατρί περιίοντα αύτὸν ές τὰ οἰκίδια καθαρμούς ἀναγινώσzer (13). Il a expliqué la chose plus amplement dans son édition latine, et toujours d'une manière avantageuse

Voyez la-dessus M. Ménage, qui croit, avec le vieux Scoliente d'Hornce, que ce poète a parte de ce Philodème.

(10) Vossius, de Histor. græc., lib. I, cap. XXI, pag. m. 137.

(12) Laërt., lib. X, num. 15.

livre d'Hornee, pag. m. 176.

(9) Lib. XII, pag. 52. Diogen. Laërce, liv. X, num. 3, appelle épienries ce Philodème.

<sup>(12)</sup> Du Rondel, dans la Vie d'Epicure, pag.

<sup>(13)</sup> Diog. Laurt., in Epicaro, lib. X, num. 4.

à Epicure. Certum est, dit-il (14), Epicurum utpotè pusionem et matris asseclam hinc hausisse pietatem suam ineffabilem, οσιότητα άλεκτον, ex illoque tempore fuisse divis addictissimum, ut patet ex illa portentifica superstitione, qua cum matre-Epicurus circumeundo ædiculas carmina lustralia, καταρμούς, legeret, vel ad affectus moderandos, vel ad spectra abigenda; quasi Hecates diaconifuissent, in cujus nomine pleraque patrare tum poterant miracula. Quand je dis qu'il a tourné la chose d'une manière avantageuse à Epicure, je ne prétends pas lui imputer d'avoir prétendu que l'occupation de Chérestrata fût honorable. Il a trop d'esprit et d'érudition pour ne savoir pas qu'on regardait comme un emploi vil et mercenaire celui de ces vieilles femmes, qui allaient lire certains formulaires de prières asin de purifier les maisons ou les personnes (15). Ce métier d'exorciste ne passait point pour honorable. L'orateur Eschine, fils d'une femme qui l'avait exercé, essuya mille reproches honteux sur ce sujet de la part de Démosthène. Épicure et lui se trouvaient dans le même cas: ils avaient aidé chacun sa mère dans cette cérémonie; Démosthène le reproche à l'un et les stoïciens à l'autre. Voici ce qu'un des nouveaux commentateurs de Laërce (16) a remarqué sur ces paroles zaθαρμούς αναγινώσκων. Eadem exprobrat Eschini Demosthenes in orat. de Coron (17). The mutple Texauon rds Richous areziraones nai tanha oures-24υώρου, etc. Nempe Epicuri mater dicitur fuisse anicula piatrix quæ domos circumibat, et piaculo aliquo. contactos solvebat, aut totam domum expiabat. Epicurus verò matri præibat carmen piaculare : utrumque ministerium driuov. Notez qu'il y a eu. des auteurs célèbres, qui ont compo-

(14) Du Rondel, de Vita et Moribus Epicuri,

(15) Et veniat quæ lustret anus lectumque, locumque,

Præferat et tremula sulphur et ova manu. Ovid., de Arte amandi, lib. 11, vs. 329. Voyes Loméier, de Lustrationibus Gentilium, cap. XIII, pag. 119.

(16) Josehimus Kuhnius, pag. 544, edit. Laertii, Amstelod., 1692.

(17) Voyes Loméier, de Lustrationibus, pag.

sé de ces formulaires d'expiation (18). On me dira peut-être qu'on ne trouve point que les formulaires de Chérestrata et de son fils Épicure aient été des exorcismes de lutins; mais qu'importe? M. du Rondel ne laisse pas d'avoir eu un fondement légitime pour avancer ce qu'il a dit; car il est indubitable que les païens ont eu des cérémonies destinées à chasser les spectres. M. Loméier a cité Ovide (19), Valérius Flaccus (20) et Lucien (21). Ur, voici de quelle manière le tour qu'a pris M. du Rondel est avantageux à Epicure. Ce philosophe, ne croyant pas que les dieux se mêlassent de nos affaires, était suspect d'irréligion : cela le rendait odieux et l'exposait à l'infamie. Il n'y a donc rien de plus propre à lui conserver sa réputation, que de dire que depuis sa plus tendre jeunesse il allait lire des prières dans les maisons, pour le service de son prochain. C'était un

acte de piété superstitieuse. II. La seconde chose curieuse qu'on pouvait dire de Chérestrata, c'est qu'au dire de son fils, elle avait eu dans son corps cette quantité d'atomes dont le concours est nécessaire

pour former un sage. Η δε μήτηρ ἀτό-

μους έσχεν ές αὐτή τοσαύτας, οία συνελθούσαι σοφόν αν έγέννησαν. Μαtrem quoque suam in se tot tantasque habuisse atomos, quarum congressu sapiens ederetur (22). Plutarque allègue cela comme une preuve de la vanité d'Epicure. Cette preuve n'est pas mal choisie, car c'est une grande présomption que de croire que l'on a été formé de l'élite des atomes, et qu'on a eu une mère en qui la nature avait rassemblé tout autant d'ingrédiens qu'il en fallait pour la forma-

de Plutarque. Tout le monde s'imagine que ce fut Néoclès, frère d'Epicure, qui dit cela de sa mère. Gassendi, qui entendait bien le grec,

tion d'un sage. Je ne vois personne

qui ait rapporté fidèlement ce passage

(18) Épiménide en est un. Voyes Vossius, de

Poëtis græcis, pag 17.

(19) Lib. V, Fastor, apud Lomeierum de veterum Gentil. Lustrationibus, pag. 231, 232.

(20) Argon., lib. III, vs. 448, apud eumd., pag. 309. (21) In Necyom., apud eumd., pag. 313.

ter vivi jaxta Epicurum, pag. 1100, A.

(22) Plut., in Tractatu qued non possit suave

n'aurait point commis cette faute (23), original, on s'expose à d'étranges s'il avait eu recours à l'original; mais comme il crut que les traductions étaient fidèles, il ne passa pas plus loin. La version latine et la version d'Amyot sont telles, que l'on ne pourrait pas soutenir qu'elles ne contiennent pas le sens de l'original : néanmoins elles sont défectueuses, parce qu'elles sont également susceptibles de deux interprétations. Elles peuvent aussi bien signifier que Néoclès disait cela, qu'Epicure le disait. D'où l'on peut recueillir en passant que les Yaugelas et les Bouhours ont plus de raison qu'on ne pense de recommander un arrangement de mots qui exclue jusqu'aux moindres ambiguïtés. Naudé, avant Gassendi, avait commis cette faute. Néoclès,, dit-il (24), disait à la louange d'Epicure son frère, que, lors de sa génération, la nature avait assemblé tous les atomes de la prudence dans le ventre de sa mère. Il est clair que c'est une paraphrase bien libre du grec de Plutarque, ou plutôt que c'en est une falsification. Le père Rapin s'est égaré encore plus. Epicure, dit-il (25), était naturellement sage, puisqu'il était né philosophe jusque dans le plaisir : il était si éclairé que son frère Néoclès dit, dans Plutarque, que la nature avait assemblé tous les atomes de la sagesse et de la science pour composer sa personne, pendant qu'il dit lui-meme qu'il ne sait rien. Ce qu'il y a ici de rare est de voir que l'on allègue comme une preuve de la modestie d'Epicure ce que Plutarque avait allégué pour le convaincre d'orgueil. On suppose qu'il rejette très-humblement les éloges que son frère lui présente, et c'est lui-même qui se donne ces éloges dans l'auteur qu'on cite. Tant il est vrai que quand on s'amuse à appliquer des passages pris hors de la source, ou qu'on se hasarde à en tirer des conséquences avant que d'être assuré du sens littéral et

(23) De Vita et Moribus Epicuri, lib. I, cap.

VIII. (24). Apologie des grands Hommes, chap. XVII, pag. m. 502.

menteries!

M. Chevreau a suivi l'erreur de Gassendi et du père Rapin. Voyez la deuxième page du premier tome du

Chevræana. (D) Ses disciples vivaient tous en commun avec leur mastre. Laërce (26) témoigne qu'Epicure avait tant d'amis, que les villes mêmes n'auraient pu les contenir. On allait à lui de toutes les villes de la Grèce et de l'Asie (27). L'Égypte même lui envoyait des disciples (28). La ville de Lampsaque, où il avait professé la philosophie (29), lui en envoyait beaucoup. Il ne voulut pas imiter Pythagoras, qui enseignait qu'entre amis les biens doivent être communs: il trouvait qu'un tel établissement marquait de la désiance (30), et il aimait mieux que les choses fussent sur un pied que chacun contribuât volontairement aux besoins des autres quand cela était nécessaire. Il est sûr que cette idée approche plus de la perfection que ne fait la communauté des biens, et qu'on ne saurait assez admirer l'union des disciples d'Epicure, et l'honnêteté avec laquelle ils s'entr'aidaient, chacun demeurant le maître de son patrimoine. Voici un beau passage de Cicéron. De qua (amicitia) Epicurus quidem ita dicit, omnium rerum quas ad beate vivendum sapientia comparaverit, nihil esse majus amicitid; nihil uberius, nihil jucundius. Neque verò hoc oratione solum, sed multo magis vita et moribus comprobavit. Quod quam magnum sit, fictæ veterum fabulæ declarant, in quibus tam multis tamque variis ab ultima antiquitate repetitis, tria vix amicorum paria reperiuntur, ut ad Orestem pervenias profectus à Theseo. At verò Epicurus und in domo, et ed quidem angusta, quam magnos, quantaque amoris conspiratione consentientes tenuit amicorum greges? Quod fit etiam nunc ab Epicureis (31). Qu'on nous vienne dire après cela que des gens qui

<sup>(25)</sup> Réflexions sur la Philosophie, num. 29, pag. 361, édition de Hollande, 1686. Voyes les Nouvelles de la République des Lettres, mai 1686, art. IV, pag. 528, où l'on ne fait qu'insinuer que c'est mal traduire Plutarque.

<sup>(26)</sup> Lib. X, num. 9-

<sup>(27)</sup> Voyes Gassendi, de-Vita et Moribus Epicuri, lib. I, cap. VII.

<sup>(28)</sup> Idem, ibid., ex Plutarcho.

<sup>(29)</sup> Pendant quatre ans, selon Suidas.

<sup>(30)</sup> Laërt., lib. X, num. 11.

<sup>(31)</sup> Cicero, de Finibus, lib. I, cap. XX.

nient la providence, et qui établissent pour leur dernière sin leur propre satisfaction, ne sont nullement capables de vivre en société; que ce sont nécessairement des traîtres, des fourbes, des empoisonneurs, des voleurs, etc. Toutes ees belles doctrines ne sont-elles pas confondues par ce seul passage de Cicéron? Une vérité de fait, comme celle que Cicéron vient d'attester, ne renverse-t-elle pas cent volumes de raisonnemens spéculatifs? Voici la secte d'Epicure dont la morale pratique sur les devoirs de l'amitié ne s'est nullement démentie pendant quelques siècles : et nous allons voir qu'au lieu que les sectes les plus dévotes étaient remplies de querelles et de partialités, celle d'Epicure jouissait d'une paix profonde. On y suivait sans contestations, sans contradictions, la doctrine du fondateur (32). Dolet profecto mihi eos (successores Platonis) omnia molitos non esse, ut plenam sibi atque integram in amnibus cum Platone consensionem defenderent. Et ed quidem Plato dignus erat, qui magno illo Pythagord ut melior non fuerit, non fuit tamen fortasse deterior: quem discipuli quòd sequuti omnes ac venerati fuerint, id etiam egere potissimum, ut summo apud omnes in pretio habeatur. Hoc ipsum Epicurei, perperam illi quidem, sed tamen cum intelligerent, nulla unquam in re ab Epicuro dissidere visi sunt, sed potiùs eadem omnind se cum sapiente suo sentire professi, jure proptereà id nominis habuere. Quin etiam, qui longissimo deinceps intervallo consequuti Epicurei sunt, ii nec abs se mutuo, nec ab eodem Epicuro tantillum, quod quidem meminisse attineat, discessere. Imò sceleris apud eos, vel potius impietatis ille damnetur, qui novi quippiam invexerit. Quare nemo prorsus id audeat. Sed eorum dogmata ob constantem illam omnium inter se perpetuam-que concordiam, in altissima quadam et tran-

quillissima pace versantur. Ita hæe Epicuri secta veræ cuidam reipublicæ persimilis est, quam ab omni seditione remotissimam, mens quædam una communis, unaque sententia moderetur. Quam illi disciplinam et anteà sequuti sunt multi perlibenter, et sequuntur etiamnum, alque adeò, ut simillimum veri est, in posterum sequentur. At stoïcos inter factiones extitere, quæ ab ipsis corum commissæ principibus, ad nos usque propagatæ sunt (33). Voilà ce que dit un homme qui vivait dans le 11e. siècle: l'union des disciples d'Epicure s'était conservée jusqu'à ce temps-là, et ne paraissait point menacée de quelque revers. C'est ce que Numénius témoigne. Sa conjecture n'a pas été dé-

mentie, que je sache.

Parlons ici d'une chose que j'ai promise dans les dernières lignes de l'artièle de Carréade. L'une des accusations intentées à Epicure fut d'avoir parlé satiriquement des plus illustres philosophes. Diogène Laërce (34), voulant montrer que c'était une calomnie insensée, se contente de dire qu'on avait des témoignages suffisans de l'honnêteté et de la débonnaireté extrême d'Epicure envers tout le monde. Il allègue les statues d'airain érigées à ce philosophe, le grand nombre de ses amis, l'attachement immuable de tous ses disciples, et la succession perpétuelle de son école. Il dit que les leçons d'Epicure furent un chant de sirène qui captiva tous ses auditeurs, excepté Métrodore de Stratonice, qui le quitta pour s'attacher à Carnéade: Οἴτι γνώριμοι πάντις, τοῦς δογματικαίς αύτου σειρήσι προκατασχεθέντες, πλην Μυτροδώρου του Στραστονικέως πρός Καρνιάδην αποχωρήσαντος, τάχα δαρυνθέντος ταῖς ἀνυπερδλήτοις αὐτοῦ χρης ότησην. C'est-à-dire, selon la version latine imprimée avec le grec de Diogène Laërce: Prætereà omnes discipuli quos illius dogmatica syrenes occuparunt, præter unum Metrodorum Stratonicensem, qui ab illo se ad Carneadem contulit: cui forte gravis erat viri incomparabilis bonitas. Selon cette traduction, la bonté extraordinaire d'Épicure fut cause que ce Métrodore le quitta. Ce

<sup>(32)</sup> Ea que Epicuro placuerunt, ut quasdam Solonis aut Lycurgi leges ab Epicureis omnibus servari. Themistius, orat. IV, apud Gassendum, de Vita et Moribus Epicuri, lib. II, cap. V. Apud istos quicquid dicit Hermachus, quicquid Metrodorus ad unum refertur. Omnia qua quisquam in illo contubernio loquatus est, unius ductu et auspiciis dicta sunt. Seneca, epist. XXXIII.

<sup>(33)</sup> Namenius, apud Euseb. Prespar. Evang., lib. XIV., cap. V., pag. 727. (34) Laërt., lib. X, num. 9.

sens choque d'abord les lecteurs; mais il s'accorde parfaitement bien avec le but de Diogène Laërce, et quand on a fait une sérieuse attention aux bizarreries du cœur humain, on ne trouve point incroyable qu'il y ait des gens qui se trouvent rebutés, importunés et fatigués de l'excessive bonté de leur bienfaiteur. C'est pourquoi, si l'on suppose que Diogène Laërce a voulu dire que Métrodore, qui de tous les disciples d'Epicure fut le seul qui l'abandonna, ne le sit peut-être, que parce que les trop grandes bontés d'Epicure lui étaient à charge, on trouvera (un raisonnement suivi et un fait assez possible : on trouvera que la désertion même de Métrodore sert à prouver l'humanité incomparable dont il s'agissait d'assurer la louange et la possession à Epicure. Mais, comme il arrive plus fréquemment, sans comparaison, que les marques excessives d'amitié attirent les gens, qu'il n'arrive qu'elles les éloiguent, il y a une interprétation des paroles de Laërce mille fois plus naturelle que celle qui a couru jusqu'ici; c'est de dire que Métrodore ne se sépara d'Epicure pour s'attacher à Carnéade, que parce peut-être qu'il se trouva accablé du poids des bontés que Carnéade avait eues pour lui. Cette interprétation est moins favorable au but de l'auteur que la première, et néanmoins elle ne le traverse pas beaucoup; car si vous supposez que rien ne débaucha Métrodore que l'amitié extraordinaire, et que les caresses excessives de Carnéade, vous ne pourrez pas soutenir que sa désertion ébranle ce que l'on a dit du bon naturel d'Epicure, et qu'on a prouvé entre autres raisons par l'attachement fidèle de ses disciples. Ainsi rien n'empêche que nous ne prenions pour plus naturel ce nouveau sens des paroles de Diogène Laërce. Ce n'est pas peut-être ce qu'il a voulu dire, car cet auteur n'ayant guère plus d'exactitude dans ses raisonnemens que dans ses récits, on peut fort bien se tromper en lui imputant les pensées qui semblent avoir la plus grande liaison avec ses phrases. Quoi qu'il en soit, faisons savoir au public que M. de la Monnoie est l'auteur de la nouvelle interprétation que l'on a vue ci-dessus; mettons ici

l'extrait d'une de ses lettres : « Je suis » persuadé avec Gassendi, que lors-» que Diogène écrit que, de tous les » disciples d'Epicure, Métrodore est » le seul qui le quitta pour s'attacher » à Carnéade, on ne doit pas enten-» dre que Métrodore ait été auditeur d'Epicure, mais simplement qu'il a été le seul épicurien qui ait chan-» gé de secte, et renoncé à la philo-» sophie d'Epicure pour suivre celle » de Carnéade. M. Ménage déclare » qu'il serait volontiers de ce sentiment sans ces mots de Diogène, τάχα βαρυνθέντος ταις άνυπερελήτοις αὐτοῦ χρηςότησι, par où il paraît, » dit-il, que, nonobstant toutes les » explications de Gassendi, il fallait » que ce Métrodore sût contemporain » d'Epicure, puisque ce ne fut que » pour se défaire des honnêtetés fatigantes d'un si bon maître desquel. » les il était accablé, qu'il cessa d'é-» tre épicurien, et passa de ce parti à celui de Carnéade. M. Ménage ni » M. Gassendi n'ont pas vu que le » véritable sens du passage de Diogène » est que, si Métrodore, d'épicurien qu'il était auparavant, devint sec-» tateur de Carnéade, ce ne fut peut-» être qu'à cause des bontés sans » bornes dont celui-ci l'accablait. Le » pronom airou, qui doit être entendu de Carnéade, a été jusqu'iei » mai rapporté à Epicure, et c'est ce » qui a fait tout l'embarras (35). »

Ceux qui rapportent le pronom airou à Epicure, doivent convenir que Diogène Laërce est coupable d'une insigne fausseté; c'est-à-dire, qu'il a cru que Carnéade et Epicure ont philosophé en même temps. Gassendi (36) montre fort bien que c'est une erreur grossière. Il fait voir qu'Epicure mourut ayant que Carnéade naquit. Il remarque que Métrodore n'a point passé de la secte d'Épicure à l'école du Carnéade, dont Cicéron a parlé à la fin du Ve. livre de Finibus; car ce Carnéade était lui-même épicurien, Epicuri familiaris. Il prouve aussi que Métrodore de Stratonice n'a point été auditeur d'un Carnéade contemporain d'Epicure et d'Arcésilas, mais du Carnéade qui fut le quatrième successeur d'Arcésilas, et qui

(35) La Monnoie, remarque MS.

(36) Gassendi, de Vita et Moribus Epicurie lib. IV, cap. VIII, pag. m. 205.

n Virgile ou de Lucain; pour ne rien tentons-nous de ces exemples : n'alk-" dire de celle d'Ennius ou de Ne-» vius, qui remplit des pages en-» tières dans les œuvres philosophi-» ques de Cicéron (53)... et nous » pouvons encore remarquer par l'A-» pologie d'Apulée, l'une des plus » éloquentes pièces de toute l'anti-» quité, nonobstant les impuretés de » quelques locutions dont nous avons » déjà parlé, que du temps des An-» tonins on ne pensait pas que les » passages grecs et latins dussent gan ter un bel ouvrage, vu que celui-» là est rempli de textes de Platon et » de plusieurs autres philosophes, » avec un grand nombre de vers d'Homère, de Catulle et de Virgile (54).» La Mothe-le-Vayer plaide là sa cause, car c'était le plus grand citateur du monde. On dira tant qu'on voudra que ses livres seraient meilleurs, s'ils n'étaient pas si farcis de pensées étrangères : on ne niera jamais, sans man- 'méthode de composer est la plus péquer de discernement et de goût, qu'il n'eût beaucoup de génie. On dira tant qu'on voudra que les écrits de Costar sont trop pleins d'autorités, on l'appeliera tant qu'on voudra le protecteur des lieux communs (55), il n'en sera pas moins vrai que c'était un fort bel esprit. M. Ménage qui lui donne cet éloge est lui-même l'un des auteurs qui feront le plus d'honneur à la France. Je ne vois guère de gens qui lui contestent le titre de Varron francais (56). En un mot, c'est un grand auteur ; cependant il disait lui-même : Mademoiselle de Scudéri.... a fait 80 volumes qu'elle a tous tirés de sa tlie. et moi s'ai tiré de côté et d'autre tout de que j'ai composé (57). Con-

(59) Voyes la Ino. partie de la Prose chagrine de la Mothe-le-Vayer, pag. 341 du IX.
tome, où il est dit que Ciceron, Senèque et Pla-tarque, dans leurs OEuvres philosophiques, ne laissent passer aucune occasion de rapporter ce qu'ils avaient appris des plus grands poetes, orateurs et philosophes anciens à leur égard, dont ils tachaient d'imiter les ouvrages, et dont ils avaient fait leurs lieux communs.

(54) La Moske-le-Vayer, Discours de l'Éloquence française, pag. 84 du IVe. tome de

(55) C'est le titre que Furetière lui donne dans la Nouvelle allegorique.

(56) Il surpasse même Varron, qui était savant sans être poli. M. Mênago avec beaucoup d'érudition possédait jusqu'à la bagatelle du bel espril.

(57) Menagiana, pag. 290 de la première édi-

tion de Hollande.

guons point les Tiraqueau, les Brisson, les Servin, et telles autres grandes lumières du parlement de Paris; ne disons pas qu'ils citaient prodigieusement, et qu'on le faisait aussi dans ces pièces d'apparat que les premiers présidens où les gens du roi récitaient en ce siècle-là (58) à l'ouverture des audiences. Ne parlons point non plus des excellens et des admirables plaidoyers de M. le Maître, l'ornement du même barreau au siècle suivant. Qui ne sait qu'ils sont pleins de citations (\*)?

C'est donc une vérité de fait incontestable, qu'il se trouve de grands génies et de grands, auteurs dans la secte de Chrysippe, et que ce n'est pas le propre des génies et des auteurs de cette espèce, de ne citer rien ou de citer peu. Parlons présentement de l'autre question : examinons quelle

nible.

Je crois qu'on peut réduire à deux classes les grands citateurs : il y en a qui se contentent de piller les auteurs modernes, et de ramasser en un corps les compilations de plusieurs autres qui ont travaillé sur la même matière. Ils ne vérifient rien, ils ne recourent jamais aux originaux: ils n'examinent pas même ce qui précède et ce qui suit dans l'auteur moderne qui leur sest d'original; ils n'écrivent point les passages; ils marquent seulement à leur imprimeur les pages des livres imprimés d'où il faut tirer ces passages. On ne peut nier que cette méthode de faire des livres ne soit très-aisée, et que, sams fatiguer beaucoup la tête d'un écrivain, elle ne le puisse mener bientôt à dix gros volumes. Il y a d'autres citateurs, qui ne se fient qu'à eux-mêmes ; ils veulent tout vérisier, ils vont toujours à la source, ils examinent quel a été le but de l'auteur, ils ne s'arrêtent pas an passage dont ils ont besoin, ils considérent avec attention ce qui le précède, ce qui le suit. Ils tâchent de faire de belles applications, et de bien lier leurs autorités : ils les com-

(58) C'est-à-dire, au XVII. siècle.

<sup>(\*)</sup> Non pas qu'ils aient été ainsi prononcés; mais M. le Maître orna de ces citations ses plaidoyers, particulièrement dans une édition, qu'il en fit faire exprès. Chacon mit cela. Rum. cuit.

parent entre elles, ils les concilient, ou bien ils montrent qu'elles se combattent. D'ailleurs ce peuvent être des gens qui se font une religion, dans les matières de fait, de n'avancer rien sans preuve. S'ils disent qu'un tel philosophe grec croyait ceci ou cela, qu'un tel sénateur ou capitaine romain suivait certaines maximes, ils en produisent les preuves tout aussitôt; et parce qu'en certaines occasions la singularité de la chose demande plusieurs témoignages, ils en ramassent plusieurs. Je ne crains point de dire de cette méthode de composer, qu'elle est cent fois plus pénible que celle de notre Epicure, et qu'on ferait un livre de mille pages en moins de temps selon la dernière méthode, qu'un livre de quatre cents pages seselon la première. On comprendra mieux cela par un exemple. Qu'un habile homme ait à prouver qu'untel père de l'église a été d'un tel sentiment (59), je suis sûr qu'il lui faudra plus de jours afin d'assembler les passages qui lui seront nécessaires, qu'asin de raisonner à perte de vue sur ces passages. Ayant une fois trouvé ses autorités et ses citations, qui peut-être ne rempliront pas six pages, et qui lui auront coûté un mois de travail, il aura dans deux matinées vingt pages en raisonnemens, en objections et en réponses à des objections : et par conséquent ce qui naît de notre propre genie coûte quelquefois beaucoup moins de temps que ce qu'il faut compiler (60). Je suis sûr que M. Corneille aurait eu besoin de plus de temps pour justifier une tragédie par un grand ramas d'autorités, que pour la faire; et je suppose le même nombre de pages dans la tragédie, et dans la justification. Heinsius mit peut-être plus de temps à justifier (61) contre Balzac, son Herodes infanticida, qu'un métaphysicien espagnol n'en met à un gros volume de disputes où il débite tout de son crû. Je pense que les plaidoyers où M. le Maître ramassa quantité

(59) On n'entend pas toutes sortes de sentimens; mais certaines opinions particulières

qu'on ne fait qu'insinuer par-ci par-là.

(60) Voyes les nouvelles Lettres du Critique de M. Maimbourg, au commencement de la X. leure, pag. 298, 299.

(61) Cette Apologie contient deux cent soixan-& quatre pages, in-80.

d'autorités, lui coûtèrent plus que les autres; et qu'ils furent composés avec plus de peine que ceux de M. Patru

qui ne citait presque rien.

Je n'entre point dans la question de la préférence : je dirai seulement que les auteurs qui n'empruntent rien sont pour l'ordinaire moins instructifs que ceux qui répandent leurs recueils. Une bonne pensée, de quelque endroit qu'elle parte , vaudra toujours mieux qu'une sottise de son cril (62), n'en déplaise à ceux qui se vantent de trouver tout chez eux, et de ne tenir rien de personne (63).  $y_{a-\nu}$ joute qu'il n'y a pas moins d'esprit ni moins d'invention à bien appliquer une pensée que l'on trouve dans un livre, qu'à être le premier auteur de cette pensée. Cela paraît dans les 🤘 entretiens de Voiture. Un a ouï dire au cardinal Du Perron, que l'application heureuse d'un vers de Virgile, était digne d'un talent (64). Je laisse ceux qui comparent la première production d'une pensée avec l'acte de la génération, et l'art d'appliquer les vieilles pensées avec la puissance de ressusciter. C'est se déclarer trop partial pour les recueils : néanmoins, j'alléguerai les paroles de celui qui s'est montré si prévenu. « Comme » beaucoup de personnes péchent en » l'usage immodéré des allégations, » il y en a assez d'autres ridicules » dans une sotte affectation de ne ci-» ter jamais personne, et de prendre » tout chez eux; semblables à cet » Hippias Elien, qui se vantait har-» diment de ne rien porter que ses » mains n'eussent fait. Car j'attribue » facilement à cette vanité le grand » mépris que quelques-uns font de » toute sorte d'autorités, pour mon-» trer qu'ils ne produisent rien que » d'eux-mêmes, que les belles pensées » sortent de leur tête, comme Pallas » de celle de Jupiter, et qu'ils engendrent comme lui sans l'aide » d'autrui. A quoi néanmoins on » pourrait répondre, que la généra-» tion se fait par une action si com-» mune dans tous les ordres de la na-» ture, qu'il n'y a pas lieu de faire

<sup>(62)</sup> Voyes Saint-Ament, préface du Moise

<sup>(63)</sup> La Mothe-le-Vayer, tom. IX, pag. 341. (64) Voyes l'abbe de Marolles, dans la préface de son Abrégé de l'Histoire de France.

tant de cas d'une chose si facile; au
lieu que c'est un miracle de ressusciter les morts en les faisant parler
de telle sorte, que comme on a dit
dans la religion que les ossemens
avaient opéré plus de merveilles
que les corps animés, ou peut soutenir de même dans la rhétorique,
que ceux qui ne sont plus ont beaucoup plus de force à nous persua-

» der, que n'en ont les vivans (65). » (F) Ce fut gâter le système des atomes...que de ne pas retenir la doctrine de Démocrite touchant l'âme des atomes. | Saint Augustin ne nous permet pas de douter que Démocrite n'ait cru que tous les atomes étaient animés. Democritus, dit-il (66), hoc distare in naturalibus quæstionibus ab Epicuro dicitur, quod iste sentit inesse concursioni atomorum vim quandam animalem et spiritalem ... Epicurus verò neque aliquid in principiis rerum ponit præter atomos. Prétendre qu'un assemblage d'atomes inanimés peut être une âme, et peut envoyer des images qui nous donnent des pensées; c'est se payer d'une hypothèse plus confuse que le chaos d'Hésiode. C'était néanmoins la prétention d'Epicure. Quorum corpusculorum concursu fortuito et mundos innumerabiles, et animantia, et ipsas animas fieri dicit, et Deos quos humana forma, non in aliquo mundo, sed extra mundos, constituit, et non vult omninò aliquid, præter corpora, cogitare: quæ tamen ut cogitet, imagines dicit ab ipsis rebus, quas atomis formari putat, defluere, atque in animum introire subtiliores, quam sunt illæ imagines, quæ ad oculos veniunt (67). Mais en supposant une fois que tous les atomes ont une âme, on conçoit sans peine que leurs divers assemblages forment diverses espèces d'animaux, diverses manières de sentimens, diverses combinaisons de pensées; et par-là on est à l'abri de l'objection foudroyante de Galien: Cum atomus una dolere non possit, quòd alterationis, et sensus incapax sit, si dum caro acu pungitur, atomus una non sentiat,

(67) August. epist, LYI, pag. m. 273.

non sensuras duas, nectreis, necquatuor, nec plureis; perindèque fore, ut si adamantum, aliarumve rerum invulnerabilium acervus fodiatur. Et, ut digiti connexi absque dolore separantur; sic iri atomos diductum, absque ullo doloris sensu, cùm sese mutuò solum contingant (68). Plutarque avait déjà fait une semblable objection à Colotes (69). Qu'on se tourne de tous les côtés imaginables, comme ont fait Lucrèce et Gassendi (70), pour soudre cette difficulté, on ne pourra pas même l'effleurer, et ce qu'on dira de meilleur est que tous les philosophes qui reconnaissent que les principes des corps mixtes sont privés de sentiment, s'exposent autant qu'Epicure à la même difficulté. Il faut dire les choses comme elles sont, l'hypothèse de l'âme du monde. ou celle des automates, est la seule voie de se tirer de cet embarras ; car il serait dangereux de reconnaître dans les bêtes une âme immatérielle comme dans l'homme : et pour ce qui est de la distinction de nos péripatéticiens entre la matière et l'âme matérielle des bêtes, c'est un vain subterfuge qui n'est pas moins foudroyé par l'objection de Galien, que les atomes d'Epicure (71). Au reste, il n'est pas plus absurde de supposer que les atomes sont essentiellement animés, que de supposer qu'ils existent et qu'ils se meuvent d'eux-mêmes. Voyez l'article de Leucippe , à la remarque (E).

Ceux qui voudront voir d'autres différences entre Démocrite et Épicure n'auront qu'à consulter Cicé-

ron (72).

(G) Ce qu'il enseigna sur la nature des dieux est très-impie. ] Ce serait observer un peu trop négligemment les lois sacrées de l'équité, que d'accuser Épicure d'avoir cru que les dieux ne méritent pas notre culte, nos respects et nos hommages: car il a professé ouvertement le contraire,

<sup>(65)</sup> La Mothele-Vayer, tom. IV, pag. 83, 84. (66) August., epist. LVI: j'ai cité ce passage tout entier tome V, pag. 474, citation (107) de l'article Dimocrite.

<sup>(68)</sup> Galenus dam interpretatur illud Hippoeratis, si unum esset homo, non doleret, quie non foret unde doleret. Apud Gassendum, Phys., sect. III, lib. VI, cap. III Oper., tom. II, pag. 343. Il cite lib. de Const. art., cap. 4 de elem. 3 et 4.

<sup>(69)</sup> Plut., adv. Colot., pag. 1111.

<sup>(70)</sup> Voyes Gassendi, ibidem.

<sup>(71)</sup> Voyes les remarques (C) et (L) de l'article Dichangun, disciple d'Aristote, tome V. (72) Lib. I, de Finib.

et publié d'excellens livres sur le culte que l'on doit aux dieux (73). J'avoue qu'on lui objectait qu'en agissant selon ses principes il ne devait avoir nulle religion; mais en cela on ne faisait que disputer sur le droit, on ne niait pas le fait, on tombait d'accord de sa religion extérieure. Nous ne saurions produire un témoin plus digne de foi que Sénèque. Or voici ce qu'il en dit : Tu denique, Epicure, Deum inermem facis; omnia illi tela, omnem detraxisti potentiam...hunc non habes quare verearis, nulla illi nec tribuendi nec nocendi materia est... Atqui huno vis videri colere, non aliter qu'am parentem: grato, ut opinor, animo: aut si non vis videri gratus, quia nullum habes illius beneficium, sed te atomi et istæ micæ tuæ forte ac temere conglobaverunt, cur colis! Propter majestatem, inquis, ejus eximiam, singularemque naturam. Ut concedam tibi: nempe hoc facis nulld spe, nullo pretio inductus. Est ergò aliquid per se expetendum, cujus te tpsa dignitas ducit: id est honestum (74). Nous avons là en peu de mots la religion qu'Epicure professait : il honorait les dieux à cause de l'excellence de leur nature, encore qu'il n'attendit d'eux aucun bien, et qu'il n'en craignit aucun mal (75). Il leur rendait un culte qui n'était point mercenaire; il ne considérait aucunement son propre intérêt, mais les seules idées de la raison qui demandent que l'on respecte et que l'on honore tout ce qui est grand et parfait. On ne se trompait pas peut-ëtre, lorsqu'on l'accusait de n'agir ainsi que par politique (76), et afin d'éviter la punition qui lui est été immanquable s'il eût renversé le culte des dieux; mais quand même cette accusation aurait été bien fondée, elle n'aurait pas laisse d'être téméraire. L'équité veut que l'on juge de son

(73) De sanctitate, de pietate adversus Deos libros scripsu Epicurus. At quo modo in his loquitur? Ut Coruncanum aut Sci ces maximos te audire dicas. Cicero, de Naturâ Deorum, lib. I, cap. XLI.

(74) Senec., de Benesiciis, lib. IV, cap.

(76) Voyes Cicheon, la même, cap. XLIV,

prochain sur ce qu'il fait, et sur ce qu'il dit; et non pas sur les intentions cachées que l'on s'imagine qu'il a. Il faut laisser à Dieu le jugement de ce qui se passe dans les abimes du cœur. Dieu seul est le scrutateur des reins et des cœurs. Et après tout, pourquoi ne voudrions - nous pas qu'Epicure ait eu l'idée d'un culte que nos théologiens les plus orthodoxes recommandent comme le plus légitime et le plus parfait? Ils nous disent tous les jours que quand on n'aurait ni le paradis à espérer, ni l'enfer à craindre, l'on serait pourtant obligé d'honorer Dieu, et de faire tout ce que l'on croirait lui être agréable (77). Je rapporterai ci-dessous (78) le témoignage que Diogène Laërce a rendu à

la piété d'Epicure.

Ainsi la seule preuve du texte de cette remarque est qu'Epicure réduisait la nature divine à l'inaction : il lui ôtait le gouvernement du monde, il ne la reconnaissait point pour la cause de cet univers. C'est une énorme impiété. Les auteurs ne s'accordent pas sur la question, s'il enseignait que les dieux étaient composés d'atomes. S'il avait enseigné cela, il aurait ôté à la nature divine l'éternité et l'indestructibilité, dogme affreux et infiniment blasphématoire; mais je ne crois point qu'on puisse le lui imputer; car l'un de ses premiers principes était que Dieu étant bienheureux et immortel, ne fait du mal à personne, et ne se méle d'aucune affaire. In illis selectis ejus brevibusque sententiis quas appellant xupias dožas, hæc, ut opinor, prima sententia est, quòd beatum et immortale est, id nec habet, nec exhibet cuiquam negotium (79). Nous voyons que le premier point de méditation qu'il donnait à ses disciples était l'immortalité et la félicité de Dieu-Πρώτον μέν, τον Θεον, ζώον άφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων, ώς κ κοινή τοῦ Θεού νόησις υπεγράφη μηθέν μήτε της άφθαρσίας άλλότριον, μήτε της μακαριότητος αιοίκειον αυτώ πρόσαπτε παν δε το φυλάττειν αύτου δυνάμενον την μετά άφθαρσίας μαχαριότητα, περί αὐτὸν δό-Eals. Primum quidem, Deum esse

<sup>(75)</sup> Voyès ce que Cicéron fait débiter par l'épicurien Velleius au 1et. livre de Natura Decrum, cap. VIII et segq.

<sup>(77)</sup> Voyes Gassendi, de Vita et Moribus Epicuri, lib. IV, cap. III.

<sup>(78)</sup> Dans la remarque (P), (-9) Cicero, de Natura Deorum, lib. I, cap. XXX. Yoyer aussi cap. XV4[.

animal immortale ac beatum, puta, sicut communis de Deo dictat intelligentia ; nihil illi aut ab immortalitate alienum, aut à beatitudine, applicans. Cæterum omne quod illius cum immortalitate beatitudinem servare possit, de eo opinare (80). Il ne croyait donc pas que les dieux eussent été faits comme le monde par la rencontre fortuite des atomes; il sentait bien que par-là il les eut visiblement assujettis à la mort. Idem facit in naturd Deorum, dum individuorum corporum concretionem fugit ne interitus et dissipatio consequatur, negat esse corpus Deorum, sed tanquam corpus: nec sanguinem, sed tanquam sanguinem (81). Tertullien (82) et saint Augustin (83) soutiennent pourtant qu'il disait que la nature divine était composée d'atomes; mais Lactance a mieux rapporté le sentiment de ce philosophe. Deos, dit-il (84), aiunt incorruptos, æternos, beatos esse: solisque dant immunitatem, ne concursu atomorum concreti esse videantur: si enim Deos quoque ex illis constituissent, dissipabiles fierent, seminibus aliquando resolutis, atque in naturam suam revertentibus. Je finis cette remarque par censurer ces paroles de M. Moréri: Les sentimens d'Epicure pour l'âme et pour la divinité ne semblent pas raisonnables à quelques-uns. Est-il possible qu'un prêtre ait parlé ainsi d'un sentiment qui renverse l'immortalité de l'âme, et la providence de Dieu?

a critiqué cette doctrine.] Pour rendre plus intelligible ce que j'ai à dire, i'observe d'abord que presque tous les anciens philosophes qui ont parlé du bonheur de l'homme se sont attachés à une notion externe, et c'est ce qui a produit parmi eux un grand partage de sentimens (85). Les uns ont

(80) Diog. Laërt., lib. X, num. 123.

(82) Tertull., adv. Gentes, cap. XLVII.

(84) Lectant., de Irâ Dei, cap. X, pag. m.

(85) Ne croyes pas néanmoins ce que tant de gens nous disent, que selon Varron il y avait deux sent quatrogingt huit opinione différentes

mis le bonheur de l'homme dans les richesses; d'autres dans les sciences: d'autres dans les honneurs ; d'autres dans la réputation; d'autres dans la vertu, etc. Il est clair qu'ils ont attaché l'idée de la béatitude, non pas à sa cause formelle , mais à sa cause efficiente; c'est-à-dire, qu'ils ont appelé notre bonheur ce qu'ils ont jugé capable de produire en nous l'état de félicité, et qu'ils n'ont point dit quel est l'état de noire ame quand elle est heureuse. C'est cet état que je pomme la cause formelle du bonheur. Epicure n'a point pris le change; il a considéré la béatitude en elle-même, et dans son état formel, et non pas selon le rapport qu'elle a à des êtres tout-à-fait externes, comme sont les causes efficientes. Cette manière de considérer le bonheur est sans doute la plus exacte et la plus digne d'un philosophe. Epicure a donc bien fait de la choisir, et il s'en est si bien servi, qu'elle l'a conduit précisément où il fallait qu'il allat : le seul dogme, que l'on pouvait établir raisonnablement selon cette route, était de dire que la béatitude de l'homme consiste à être à son aise, et dans le sentiment du plaisir, ou en général dans le contentement de l'esprit. Cela ne prouve point que l'on établit le bonheur de l'homme dans la bonne chère, et dans le commerce impur que les sexes peuvent avoir l'un avec l'autre; car tout au plus ce ne peuvent être que des causes efficientes, et c'est de quoi (H) C'est en vain que M. Arnauld il ne s'agit pas : quand il s'agira des causes efficientes du contentement, on vous marquera les meilleures; on vous indiquera d'un côté les objets les plus capables de conserver la santé de votre corps, et de l'autre les occupations les plus propres à prévenir l'inquiétude de votre esprit : on vous prescrira donc la sobriété, la tempérance, et le combat contre les passions tumultueuses et déréglées qui ôtent à l'âme son état de béatitude, c'est-à-dire, l'acquiescement doux et tranquille à sa condition. C'étaient là les voluptés où Epicure faisait consister le bonheur de l'homme. On se récria sur le mot de volupté; les gens qui étaient déjà gâtés en abusèrent;

> sur la nature du seuverain bien. C'est un jeu d'esprit de Varrou. Voyes saint Aug., de Civit Doi. lib, XIX, cap. I.

<sup>(81)</sup> Cicero, de Natura Deorum, lib. I, cap. XXV, fin.

<sup>(83)</sup> Quorum corpusculorum concursu fortuito et mundos innumerabiles, et animantia, et ipsas animas fieri dicit et Daos. August., epist. LVI, pag. 273.

les ennemis de sa secte s'en prévalurent, et ainsi le nom d'épicurien devint très-odieux. Tout cela est accidentel au dogme, et n'empêche pas qu'Epicure n'ait solidement philosophé. Bien entendu qu'il commettait une grande faute, en ne reconnaissant pas qu'il n'y a que Dieu qui puisse produire dans notre ame l'état qui la rend heureuse.

Passons à M. Arnauld. Il critiqua de toutes ses forces cette doctrine du père Mallebranche, Tout plaisir est un bien, et rend actuellement heureux celui qui le goûte (86). L'auteur des Nouvelles de la République des Lettres, en donnant l'extrait du livre de M. Arnauld, se déclara sur cet article pour le père Mallebranche. Il n'y a rien de plus innocent, dit-il (87), ni de plus certain que de dire, que tout plaisir rend heureux celui qui en jouit pour le temps qu'il en jouit, et que néanmoins il faut fuir les plaisirs qui nous attachent aux corps. . . . Mais, dit-on, c'est la vertu, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu, ou plutôt c'est Dieu seul, qui est notre béatitude. D'accord en qualité d'instrument ou de cause efficiente, comme parlent les philosophes; mais en qualité de cause formelle, c'est le plaisir, c'est le contentement qui est notre seule *félicité*. Là-dessus M. Arnauld prit à partie le nouvelliste de la République des Lettres, et lui adressa un avis (88), dans lequel il le réfuta de point en point, et selon toutes les règles de sa manière de combattre, qui était sans doute celle d'un très-habile logicien. Le nouvelliste répliqua (89), et soutint toujours son dogme, et s'attacha principalement à ôter les équivoques qui ont été répandues sur cette matière par la diversité des phrases tropologiques dont on s'est servi, la plupart des écrivains ayant donné à la cause le nom de l'effet, je veux dire, ayant appelé bonheur ou malheur, non pas ce qui l'est effective-

(86) Voyes les Réflexions philosophiques et théologiques sur le nouveau Système de la Nature et de la Grace, liv. I, chap. XXI, pag. gon et suiv.

(87) Nouvelles de la République des Lettres. mois d'août 1685, art. III, pag. 876.

(88) Voyes les Nouvelles de la République des Leures, mois de décembre 1685, art. I.

(89) Voyes les mêmes Nouvalles, mois de janvier 1686, pag. 93.

ment, mais ce qui le cause. Il s'engagea même à réfuter ceux qui s'imaginent que les plaisirs de nos sens ne sont point spirituels: il soutint qu'à ne les considérer que selon leur entité physique ils sont purement spirituels, et qu'on ne peut les appeler corporeis qu'en conséquence d'un rapport accidentel et arbitraire qu'ils ont au corps; car ce rapport n'est fondé qu'en ce qu'il a plu à Dieu d'établer pour la cause occasionelle de ces plaisirs, l'action de certains objets sur le corps de l'homme. M. Arnauld ne voulut pas avoir le dernier : il réfuta tout de nouveau son adversaire par une docte dissertation (90), où il n'y a rien de plus important, ce me semble, que la dernière partie. Elle a pour titre, Examen d'une nouvelle spéculation touchant la spiritualité et la matérialité des plaisirs des sens. Il la commence de cette manière : « Il ne me reste plus, » monsieur, qu'à vous dire un mot » de la plus importante chose de vo-» tre écrit. C'est une pensée métaphy-» sique si subtile et si abstraite, que j'ai » une double peur; l'une, de n'avoir » pas tout-à-fait hien pris votre pensée; » l'autre, de ne pouvoir dire la mien-» ne d'une manière qui puisse être » entendue de tout le monde. Vous » prétendez, monsieur, qu'il faut » distinguer deux choses dans les plai-» sirs des sens, leur spiritualité que » vous regardez comme leur étant es-» sentielle; et leur matérialité que » vous voulez qui leur soit accessoire » et accidentelle : d'où vous concluez » qu'un plaisir des sens pourrait de-» meurer idem numero, et n'avoir » rien de matériel, parce que la matérialité en peut être séparée (91).» Il développe ensuite fort nettement la doctrine de son adversaire, et le combat d'une manière très-digne de sa logique et de son habileté; mais je crois pourtant qu'il n'a pas raison dans le fond, et qu'il n'a pas assez pris garde à la différence qui se trouve entre nos sentimens et nos idées. Le rapport de nos idées à leur objet est essentiel; et il a raison de dire que Dieu ne pourrait pas faire que l'idés

(90) Veyes la Bibliothéque universelle, tom.

VI. pag. 379.
(91) Arnauld, Dissertation sur le prétendu bonheur des Sens, wag. 108.

du cercle fût séparée du rapport au cercle. Mais il n'en va pas de même de nos sentimens. Notre âme pourrait sentir du froid sans le rapporter à un pied, ni à une main, tout comme elle sent la joie d'une bonne nouvelle et le chagrin, sans le rapporter à aucune des parties du corps; et si pendant qu'elle est unie à un corps elle rapporte à quelque partie de ce corps la douleur et certains plaisirs, le sentiment de brûlure, le chatouillement, etc., ce n'est que par un établissement tout-à-fait libre de l'auteur de son union avec le corps; ce n'est qu'asin qu'elle puisse mieux veiller à conserver la machine qui lui est unie. Si cette raison cessait, il ne serait plus nécessaire qu'elle rapportat hors de soi ses sentimens, et néanmoins elle serait toujours susceptible de la modification qu'on nomme douleur, plaisir, froid, chaud: Dieu pourrait lui imprimer toutes ces modifications ou sans se régler sur aucune cause occasionelle, ou en se réglant sur une cause occasionelle qui ne serait pas un corps, mais les pensées de quelque esprit. L'auteur de l'Art de penser a raison de dire qu'il est très-possible, qu'une âme séparée du corps soit tourmentée par le seu, ou de l'enfer ou du purgatoire, et qu'elle sente la même douleur que l'on sent quand on est brulé, puisque lors même qu'elle était dans le corps, la douleur de la brûlure était en elle et non dans le corps, et que ce n'était autre chose qu'une pensée de tristesse qu'elle ressentait, à l'occasion de ce qui se passait dans le corps auquel Dieu l'avait unie (92). Mais il n'a pas raison de supposer qu'il faudrait que Dieu disposat tellement une certaine portion de la matière à l'égard d'un esprit, que le mouvement de cette matière fût une occasion à cet esprit d'avoir des pensées affligeantes. Un être tout-à-fait immalériel pourrait faire la fonction d'une telle cause occasionelle, et en ce cas-là notre ame pourrait sentir le même plaisir que nous nommons sensuel et corporel: elle le pourrait, dis-je, sentir sans le rapporter à une bouche, ou à une oreille, comme nous y rapportons présentement le plaisir de la

(92) Art de penser, Ite. partie, chap. IX,

pag. m. 86.

bonne chère et de la musique. D'où il résulte que le plaisir, de quelque espèce qu'on le suppose, peut faire le bonheur de l'âme en quelque état qu'on la suppose, unie ou non avec la matière. Cela mériterait un discours à part. Si le nouvelliste de la République des Lettres n'avait pas été malade quand la dissertation de M. Arnauld parut, il l'aurait réfutée; et il jugea qu'il serait trop tard de la réfuter lorsque sa santé lui permit de

prendre la plume.

(1) Un fit courir des impostures contre ses mœurs.] On le fit passer pour un goinfre, pour un impudique, pour un nouveau Sardanapale; et comme, selon la coutume de ces siècles-là (93), il reçut au nombre de ses disciples quelques femmes qui aimaient la philosophie, on sit passer son école pour un franc bordel. On disait que la courtisane Léontium, étant devenue curieuse de philosophie, et s'étant adressée à ce philosophe, n'avait pas discontinué son premier métier, et qu'elle faisait plaisir de son corps à toute la bande, et nommément à Epicure tout à découvert (94). On ne se contenta pas de répandre ces médisances dans la conversation; on les inséra dans des livres, et ce qu'il y eut de plus injuste, on forgea des lettres lascives que l'on publia sous le nom de ce philosophe. Διότιμος δε ο Στωϊκός δυσμενώς έχων πρός αύτον πικρότατα αύτον διαδέδληκεν έπιςολάς φέρων πεντάκοντα άσελγείς, ώς Έπρ κούρου, και τά είς Χρύσιππον άναφερόμενα έπις όλια, οις Έπικούρου συντά-Euc. Diotimus autem stoïcus infesto adversus illum animo acerrime insectatus eum est, quinquaginta circumferens lascivas, veluti ab Epicuro scriptas, epistolas, easque quæ Chrysippi feruntur, veluti sub Epicuri nomine componens (95). Nous avons encore une lettre attribuée à Léontium; mais c'est une pièce supposée. On

(93) Voyes Gassendi, de Vita et Meribes Epicuri, lib. VII, cap. V.

(94) H de oux ore φιλοσοφείν πρέατο, έπαύσατο έταιρούσα, πάσι τε τοῖς Ἐπιπουρείοις συγήν εν τοίς κήποις Επικούρφ de uni arapardor. Que philosophie opram navare cism incorpieset non ideò scortari destitit, sed Epicurois omnibus in kortis se prostituit, et palam quidem Epicuro. Athennus, lib. XIII, pag. 588.

(95) Diog. Laërtius, lib. X, num. 3.

feint que Léontium écrivit à Lamia les chagrips qu'elle avait à essuyer auprès d'Epicure, vieillard de quatre-vingts ans, et retombé en enfance, couvert de poux, et de si mauvaise humeur qu'il ne faisait que gronder contre sa maîtresse et que l'assassiner de ses soupçons: Ouder duraperorepor, as forχέν, έςι πάλιν μειραχιευομένου πρεσδύτου. οία με Έπικουρος ούτος διοικεί, πάντα λοιδορών, πάντα υποπτεύων, επισολάς αδιαλύτους μοι γράφων εκδιώκων έκ του κήπου μεά την 'Αφροδίταν, εί "Αδωνις ην, **μομ ολφομκολια λελολφε έτμ, ος κ ας ας ιος** άνεσχόμην, φθειριώντος, και πολυγοσούντος, καὶ καταπεπιλημένου, εὖ μάλα πόκοις, άντὶ πίλων, Nihil est, ut mihi videtur, repuerascente sene importunius: Quo sanè modo erga me Epicurus iste se habet, omnia improbans, omnia in suspicionem vertens, litteras ad me ambagiosas scribens; abacturus sanė ex horto ipsam Venerem, tametsi Adonis foret, natus jam ut est, annorum octoginta. Absit illius amore tenear, qui et scatet pediculis, et plane morbidus est, contractus præ senio, nec injurid vellera gestans pro pileis, etc. (96). La supposition de cette lettre est évidente, puisque Léontium mourut avant Epicure (97), et qu'Epicure ne vécut qu'un peu plus de soixante et onze ans. Ce qu'il y a de certain, c'est que Métrodore, l'un des principaux amis d'Epicure, couchait avec cette Léontium; peut-être l'avait-il épousée: au pis aller il la tenait pour sa concubine; or, dans le paganisme, le concubinage n'était pas fort décrié. Danaë, fille de Léontium, ne fut pas plus chaste que sa mère (98). Quelques-uns prétendent que Léontium coucha avec un certain Corniade. et qu'il pouvait savoir combien de fois, car il tenait registre de ses débauches; quand il voulait repasser par sa mémoire ses bonnes fortunes et ses bons jours, il consultait son papier journal: Non inepté quis intelligat, ce sont les paroles de Gassendi (99),

(96) Ex secundo libro Alciphronis, apud Gassend., de Vita et Moribus Epicuri, 4b.

(97) Metrodore et Léontium, sa concubine, laisserent un fils , dont Epicure fait mention dans son testament comme un orphelin qu'il recommande. Voyes Gassondi, ibid., cap. VI.

(99) De Vita et Moribus Epicuri, 46. VII,

(98) Atheneus, lib. XIII, pag. 593. Voyes l'article L'autrum, remarque (D) tome IX.

ex hoc contubernio desumptum quod Plutarchus scribit Corniadem quasi ex ephemeride repetere solitum quoties cum Hedid et Leontio rem habuisset, Thasium bibisset, opipare cœnásset. D'autres prétendent que Gassendi s'est laissé tromper ici par le traducteur latin de Plutarque, et que le grec porte que les gens modestes et sages n'entretiennent point dans leur esprit les images des plaisirs passés, et ne font pas ce qui exposa Corniade à la moquerie; ils ne récitent pas comme s'ils lisaient dans leurs tablettes ou dans leur livre de compte, combien de fois il ont eu affaire avec Hédia ou avec Léontium, etc. Ceux qui sont capables d'entendre le grec que je cite, pourront juger du vrai sens. J'aimerais mieux suivre celui de Gassendi. Ours roue merpioue xai co-Φρογας είκὸς ένδιαπρίδειν τη έπινοία τών τοιούτων, ούδε άπερ έσκωπτε τόν Κοργιάδην πράττοντα, οἶον ἐξ ἐφυμερίδων ἀναλέγεσθαι , ποσάκις `Ηδεία και Λεοντίω συνήχθον , η που Θάσιον έπων, ποίας εικάδας έδείπνησαν πολυτελές ατα, δεινήν γάρ εμφαίνει καὶ θυριώδυ περί τὰ γινόμενα καὶ προσδομώμενα της ήδονης έργα ταραχήν και λύσσαν η τοσαύτη πρός άναμγήσεις βάμχευσις auths the Juxus nai moisures. Neque probabile est, modestos ac temperantes homines hujusmodi cogitationibus immorari, aut ea facere, ob quæ Carneadem subsannat ille, tanquam ex ephemeridibus repertentem, quoties cum Hedeia aut Leontio rem habuisset, ubi Thasium vinum bibisset. quibus idibus splendidissime cœndsset. Atrocem enim ac belluinam in fruendis aut expectandis voluptatibus exagitationem animi ac rabiem designat tanta ipsius ad recordandum bacchatio atque adhæsio (100). Voyez dans Gassendi, au VII<sup>e</sup>. livre de la Vie d'Epicure, une solide réfutation des calomnies que j'ai rapportées. Voyez aussi la remarque (N). Notez qu'au lieu de Kopriádur, il me semble qu'il faudrait lire Kapriádhy dans cet endroit de Plutarque; car on sait que l'un des amis d'Épicure se nommait Carnéade. J'ai cité sur ce sujet un passage de Cicéron dans la remarque (M) de l'article Arcésilas, tome II, page 252.

(100) Plut. non posse vivi suaviter justa Epieur., pag. 1089, G, ex versione Xylandri.

(K) Il y eut un transsuge de sa secte, qui en dit beaucoup de mal.] Ces gens-là, pour l'ordinaire, médisent furieusement du parti qu'ils quittent. L'envie de se venger de quelque injure, ou de faire accroire que ce n'est point par inconstance qu'ils en sont sortis, les pousse à le décrier; et quelque suspects qu'ils puissent être, ils ne laissent pas de trouver beaucoup de crédules. Je me souviens d'avoir lu qu'une religieuse, qui sortit de l'ort-Royal fort mécontente, débita plusieurs petits contes dont les jésuites se prévalurent dans leurs écrits (101). Mais parlons du transfuge dont il est ici question. Il était frère de Métrodore, et il s'appelait Timocrate. Il publia que l'on faisait des assemblées nocturnes dans le jardin d'Epicure, desquelles il n'avait pu a'échapper qu'avec mille disticultés (102). Comme il y avait quelques femmes parmi les disciples d'Epicure, je vous laisse à penser quels commentaires on faisait sur ces paroles de Timocrate. On est allé jusqu'à comparer avec le sabhat des sorciers ces conventicules d'Epicure (103); et je ne doute point qu'on n'en ait dit la même chose que des assemblées des adamites. Præter comessationes et compotationes possunt ea intelligi quæ in nocturnis bonæ deæ sacris patrari quondam objecta sunt (104). Outre cela Timocrate faisait passer Epicure pour un goulu et pour un ivrogne, que les excès de la goinfrerie faisaient vomir deux fois chaque jour (105). Épicure n'épargna pas ce déserteur de sa secte; il écrivit contre lui, et le traita durement. On voit dans un ouvrage de Cicéron, qu'afin d'insulter ce philosophe, on suppose que ses démêlés avec l'imocrate n'étaient fondés que sur une

(101) Voyez les lettres intitulées, les Imaginaires et les Visionnaires.

bagatelle. Cum Epicurus.... Metrodori sodalis sul fratrem Timocratem, quia nescio quid in philosophia dissentiret, totis voluminibus conciderit (106). Il n'y a nulle bonne foi dans cette objection; et si jamais l'emportement d'un écrivain était excusable, ce serait dans des disputes semblables à celles d'Epicure contre son disciple

fugitif.

(L) Un fort savant homme a soutenu, .... qu'Epicare n'a point nié la providence divine.] Ce savant homme s'appelle M. du Kondel. Il était professeur en éloquence dans l'académie de Sedan, depuis un assez bon nombre d'années, lorsqu'on supprima cette académie, l'an 1681. Il se retira en Hollande, où son mérite lui fit bientôt trouver de l'emploi : on l'appela à Mastricht pour y être professeur aux belies - lettres. Il y exerce cette charge avec beancoup de réputation. Avant que de quitter sa patrie, il avait donné au public une édition de Musée en grec et en latin, avec des notes (107); la Vie d'Epicure, en français (108); et une dissertation de Glorid (109). Depuis qu'il est hors de France, il a publié des réflexions sur un chapitre de Théophraste (110), une dissertation sur le Chénix de Pythagore (111), et un traité de Vita et Moribus Epicuri (112). C'est dans ce dernier ouvrage qu'il a entrepris de prouver qu'Epicure n'a point nié la providence de Dieu. Ceux qui voudront connaître le mérite de ses productions (113), et qui ne les auront pas, feront bien de consulter les journalistes qui en ont parlé. Ils y trouveront une partie des éloges qui sont dus à sa profonde érudition et à son esprit pénétrant. Quand il voudra produire les trésors de son cabinet, le public sera convaincu qu'il faudra que les journalistes emploient les ex-

<sup>(102)</sup> Εαυτόν τε διηγείται μόγις έμφυvery ioxuoax ras yuxterivas exervas qi-LOGOPÍAS XAI THY MUSIKHY EXEITHY GUYAyωγήν. Seque ipsum narrat vix effugere poluisse nocturnas illas philosophandi consuetudines arcanamque illam conventiunculam: Laërt., lib. X, num. 6.

<sup>(103)</sup> Cur item illud sodalitium comparetur gregi sociorum Ulyssis, ac jam à nostrorum plerisque dicta Magorum synagoga. Gassend., de Vita et Moribus Epieuri, lib. VII, cap. I.

<sup>(104)</sup> Id., ib. (105) Laert., lib. X, num. 6.

<sup>(106)</sup> Cicer., de Natura Deorum, lib. I, cap.

<sup>(107)</sup> A Paris, chez Cramoisi, 1678, in-80. (108) A Paris, chez Antoine Cellier, 1679, in-12. On l'a réimprimée en Hollande avec un titre captieux. Voyes les Nouvelles de la République des Lettres, mois de janvier 1686, pag-

<sup>(109)</sup> Imprimée à Leyde, 1680, in-12.

<sup>(110)</sup> A Amsterdam, 1685, in-12. (111) A Amsterdam, 1690, in-12. (112) A Amsterdam, 1693, in-12.

<sup>(113)</sup> Je ne prétends pas en avoir donné la liste complète.

pressions les pluis remplies de louange, s'ils veulent lui rendre justice. Je m'étendrais davantage sur cette matière, si l'amitié qui est entre nous ne m'avait appris que je ne lui ferais pas plaisir. Voyez la préface du projet de ce Dictionnaire que je lui ai adressée. Au reste, on he pouvait pas soutenir plus doctement, ni plus finement qu'il a fait, le paradoxe de l'orthodoxie d'Epicare, sur le chapitre de la providence. Il n'a pas oublié de se prévaloir (114) du Vis abdita Quædam de Lucrèce. Lorsque M. Minutoly eut su que ce livre de M. du Kondel avait paru, il m'écrivit que dans le recueil de Jean-Michel Brutus il y a une lettre de Pierre Viotorius à Jean della Casa, archeveque de Bénévent, qui roule sur la question si Lucrèce qui, dans le commencement de son poëme, invoque Vénus, ne pèche pas en cela contre la doctrine d'Epicure, et si cela est compatible avec l'inaction que ce philosophe donnait aux dieux.

(M) Il s'est élevé tant d'illustres défenseurs de sa morale. Le savant Gassendi remarque qu'aussitôt que l'on commença de ressusciter les belleslettres au XV°. siècle, il y eut d'habiles gens qui parlèrent pour Epicure opprimé depuis tant de siècles barbares sous un tas de préjugés. Cum Epicurus infamis fuisset habitus tota uld pene sæculorum serie, qua litteræ bonæ sepultæ jaeuerunt; vix tamen libros humaniores, pulvere excusso, redusse in manus ante duo ferè sæcula, quam omnes penè eruditi symbolum pro eo contulerunt (115). Il nomme Philelphe, Alexander ab Alexandro, Cœlius Rhodiginus, Volaterran et Jean-François Pic (116). Il observe sur la foi de Jean Trithème que Baptiste Guarinus a fait un livre de la secte d'Epicure. Il ajoute que Marc-Antoine Bonciarius en avait composé un, pour établir qu'Epicure est de tous les anciens philosophes celui qui s'est le plus approché de la vérité (117). Enfin, outre Palingénius, dont il rapporte plusieurs vers à la louange

(114) Pag. 79. (115) Gamendi, de Vitâ et Moribus Epicuri, lb. VII, cap. VII, pag. m. 224.

d'Epicure, il remarque qu'André Arnaud, auteur provençal, a fait une apologie de ce philosophe. Andreas Arnaudus Forcalqueriensis in hác Provincia Prosenescallus, in libello cui nomen Joci, Apologiam pro Epicuro inter cætera edidit, brevem illam quidem, et foliolis paucis; sed in qua tamen ea delibantur ex Laërtio præsertim, atque Senecd, unde convincatur, quod vir ille pereruditus initio proposuit, fuisse Epicurum injustius lacessitum, et laniatum ab obtrectatoribus (118). Les curieux ne me sauront pas mauvais gré de trouver ici un plus long éclaircissement touchant cette apologie. J'en suis redevable à l'obligeant et très-docte M. Minutoly (119). Voici ce qu'il m'écrivit au mois de novembre 1693. « Je trouvai » l'autrejour un petit livre imprimé à » Avignon, intitulé : Andreæ Arnau-» di, Joci, Epistolæ, Rara, Epigram-» mata, Tumuli, Apologiæ. Cette » dernière classe de pièces contient » les Apologies de Bacchus, d'Epi-» cure, de Phalaris et d'Apulée.... » Dans le Recueil des Epîtres, il y en » a une de Guirandus Arnaudo, où » après lui avoir parlé avantageuse-» ment de Ravisius Textor, dont il » Iui envoyait les dialogues comme » une nouveauté, il lui dit: In nono » dialogo miraberis Textorem cujus » scripta tantam doctrinam testan-» tur, tam malè de Epicuri volup-» tate testari, nec animadvertisse » Epicurum opinione Sardanapa-» lum, re stoïcissimum, Bacchana-» lia simuldsse, et Curios vixisse. » Epigr. 152.

Nam licet illecebris hominem velit esse beatum,
Stoïcus interek moribus ipse fuit.

" Ita Frusius, sed tu fusius nuper dicebas et docebas, cum non sine miratione opinionem quorundam rapiebas ad paradoxum de Baccho, Epicuro, Phalaride et Apuloio. O nostri sæculi felicitudo, si
momnes Epicuri essent, nulla hypocrisis; si Bacchi, nulla Bacchanalia; si Phalarides, nulla injustitia;
si Apuleii, nulla ineloquentia.

l'ai oublié de dire que Gassendi a

(118) Gassendus, de Vità et Moribus Epicuri, Lib. VII, cap. VIII, pag. 224-(119) Pasteur et professeur à Genève.

<sup>(116)</sup> Je m'étonne qu'il oublie Laurent Valle. (117) Voyes les Paroles de Gassendi, t. III, pag. 546 dans l'article Bouctantus, remarque (C), citation (6), où j'ai trouvé une faute.

fait mention d'Erycius Putéanus parmi ceux qui ont loué Epicure. Le fameux don Francisco de Quévedo, fit imprimer à Madrid une apologie de ce philosophe, l'an 1635. Son livre est intitulé Epicteto Español en versos con consonantes, con el origen de los Estoicos y su defensa contra Plutarcho, y defensa de Epicuro contra la opinion comun (120). Je n'ai point vu celle que Sarrazin a écrite en notre langue pour la morale d'Epicure. Le sieur Colomiés en fait mention dans la page 125 de sa Bibliothéque choisie. Mais j'ai vu les Réflexions de M. de St. Evremond sur cette matière \* : elles sont curieuses et de hon goût. On les trouve dans l'édition de ses œuvres, contrefaite en Hollande, l'an 1693, à la fin du IIIe. tome. Un les avait imprimées à Amsterdam, l'an 1684, avec trois ou quatre pièces du même auteur. M. le baron des Coutures publia la morale de ce philosophe, avec des réflexions, l'an 1685: l'édition de Paris fut contrefaite deux fois en Hollande la même année (121). Ce livre fait voir Epicure par un très-beau côté, et vaut un panégyrique. Il nous produit le chancelier de l'église et de l'université de Paris (122), sur le pied d'un apologiste d'Epicure. La Mothele-Vayer (123) et Sorbière (124) ont joué le même rôle; mais je ne crois point qu'en quelque pays, ou en quelque temps que l'on ait écrit pour ce philosophe, on ait égalé notre Gassendi. Ce qu'il a fait là-dessus est un chef-d'œuvre, le plus beau et le plus judicieux recueil qui se puisse voir,, et dont l'ordonnance est la plus nette et la mieux réglée. M. le chevalier Temple, si illustre par ses ambassades et par ses beaux livres, s'est dé-

claré depuis peu le défenseur d'Épicure, avec une adresse toute particulière (125).

lière (125). (N) Lui et plusieurs de ses sectateurs avaient une mauvaise doctrine, et vivaient bien.] Rien n'est plus capable d'éteindre la dévotion dans le cœur de l'homme, et de faire entièrement renoncer au culte de Dieu, que de croire que Dieu ne fait aucun bien ni aucun mal au genre humain, qu'il ne châtie point ceux qui l'offensent, et qu'il ne récompense point œux qui le servent. Les chrétiens les plus dévots, s'ils veulent être sincères, avoueront que le plus fort lien qui les unit à Dieu, c'est de le regarder sous l'idée de bienfaisant; c'est de considérer qu'il distribue des récompenses infinies à ceux qui lui obéissent, mais que d'ailleurs il punit éternellement ceux qui l'offensent. Voici un homme qui s'acquittait des devoirs de la religion suivant la coutume de son pays (126), sans aucun motif d'intérêt; car il fatsait profession de croire que les dieux ne distribuaient ni peines ni récompenses (127). « Il était fort asidu aux » temples, et la première fois que Dio-» clès le vit, il ne put s'empêcher de » s'écrier : quelle fête! quel spectacle » pour moi de voir Epicure dans un » temple (128)! tous mes soupçons » s'évaponissent, la piété reprend sa » place, et je ne vis jamais mieux la » grandeur de Jupiter, que depuis » que je vois Epicure à genoux. n » πανήγυρις όφθαλμών, etc. » J'ajonte à cela ces paroles de Laërce : Tis uit γαρ πρός Θεούς όσιότυτος, και πρός πατρίδα φιλίας άλευτος η διάθεσις (129). Selon quelques-uns elles veulent dire, qu'il eut un attachement ineffable à la piété et à l'amour de la patrie (130); mais

(120) Nic. Antonio, Bibl. Script. Hisp., tom. I, pag. 354.

[\* Ces réflexions avaient été attribuées mal à propos à M. de Saint-Évremond. Elles sont de Sarrazin, et ont été insérées dans les nouvelles OEuvres de cet auteur, imprimées à Paris en 1674. Voyez la Vie de Saint-Évremond de M. des Maizeaux, pag. 241, édit. de 1726. Add. de l'édit. d'Amst.]

(121) Voyes les Nouvelles de la République des Lettres, mois de janvier 1686, art. IX, pag. 86.

(122) M. Cocquelin, dans l'approbation du livre, laquelle contient quatre pages.

(123) Traité de la Vertu des Païens, au tom. V de ses OEuvres, in-12.

(124) Lettre XXXIII, in-40.

(125) Voyez ses Œuvres mêlées : on les a traduites d'anglais en français, et imprimées a Utrecht, l'an 1694.

(126) On le voyait incessamment aux temples. Il faisait force sacrifices, et force offrandes, etc. Du Rondel, Vie d'Épicure, pag. 20-Voyes toute la suite du passage, et dans l'édition latine, voyes pag. 60.

(127) La même, pag. 34 de l'édition fran-

caise.
(128) Voyes une application de ceci dans les Nouvelles de la République des Lettres, mois de déc. 1684, au catalogue des livres nouveaux, num. II.

(129) Laërt., lib. X, num. 10.

(130) Gassendi a traduit, nam sanctitatis quidem in Deos et charitatis in patriam fait in es affectus ineffabilis.

jusqu'ici les éditions de Laërce nous fournissent une autre interprétation. Les paroles grecques y signifient qu'Épicure ne se relâcha jamais ni dans le culte des dieux, ni dans le zèlé pour le bien de la patrie: Nam quid de cultu in Deos, et de amicitid adversus patriam dicam, quam constantissime usque ad finem tenuit? Il semble que le traducteur ait lu non pas alimprimé, mais alimprimé, mais alimprimé, mais alimprimé, on trouve là un grand éloge de la piété d'Épicure.

Pour réfuter pleinement ceux qui l'accusent de goinfrerie, il suffit de les renvoyer au témoignage que ses ennemis mêmes lui ont rendu sur le chapitre de la frugalité. Voyez Sénèque qui en qualité de grand stoicien a dû le mordre en toutes rencontres, pour peu que les apparences lui fussent contraires; il ne laisse pas de convenir qu'on faisait très-mauvaise chère dans le jardin d'Epicure. Eo lubentius, dit-il (131), Epicuri egregia dicta commemoro, ut istis, qui ad illa confugient, spe mald inducti, qui velamentum seipsos suorum vitiorum habituros existimant , probem , quocumque ierint, honeste esse vivendum. Cum adierint eos hortulos, et inscriptum hortulis, Hospes hicbenè manebis, hic summum bonum voluptas est : paratus erit istius domicilii custos, hospitalis, humanus, et te polenta excipiet, et aquam quoque largè ministrabit, et dicet : Ecquid benè acceptus es? Non irritant, inquam, hi hortuli famem, sed extinguunt: nec majorem ipsis potionibus sitim faciunt, sed naturali et gratuito remedio sedant. Peu s'en faut que, de l'ayeu de Sénèque, les hôtes de notre Épicure ne vécussent au pain et à l'eau. Voyez plusieurs semblables autorités dans le livre que je cite (132). Pour ce qui est du plaisir vénérien, nonseulement les maximes et les conseils d'Epicure étaient extrêmement sages (133), mais il préchait tellement d'exemple, que Chrysippe son perpétuel antagoniste se vit oblige d'expliquer ce phénomène, par l'insensibilité de tempérament qu'il lui impu-

(134) Gassend., de Vitâ et Moribus Epicuri, lib. VII, cap. IV : il cite Stobée, Serm. de. Ven. et Am.

ta. Scribit Stobæus quempiam fuisse gui et non iri captum amore virum sapientem dixerit, et ipsius Epicuri exemplointer cæteros id probarit : Chrysippum autem contradixisse, et Epicurum quod attineret, excepisse nihil ex ejus exemplo concludi, quoniam foret ἀναίσθυτος, sensu carens (134). Je renvoie aux beaux recueils de Gassendi (135); mais je ne puis me passer de ces paroles de Cicéron : Ac mihi quidem, quod et ipse bonus vir fuit, et multi Epicurei fuerunt, et hodiè sunt, et in amicitiis fideles, et in omni vita constantes et graves, nec voluptate, sed officio consilia moderantes, hæc videtur major vis honestatis, et minor voluptatis. Ita enim vivunt quidam, ut eorum vita refellatur oratio, atque ut cæteri existimantur dicere melius quam facere, sic hi mihi videntur meliùs façere quàm dicere (136). Vous voyez là Epicure et plusieurs de ses sectateurs ornés de l'éloge de bons amis, d'honnêtes gens, de personnes graves qui remplissaient exactement les devoirs de la vertu. On leur objecte seulement qu'ils ne vivaient pas selon leurs principes : objection qui n'est pas moins vraie contre les orthodoxes, et qui à leur égard est mille fois plus honteuse. Cicéron vous met en fait qu'il n'y a rien à redire aux mœurs d'Epicure, et qu'on lui reproche seulement de n'avoir pas eu assez d'esprit pour mettre d'accord ses dogmes avec sa conduite. Ratio ista quam defendis, præcepta quæ didicisti, quæ probas, funditus evertunt amicitiam, quamvis eam Epicurus, ut facit, in cœlum efferat laudibus. At coluit ipse amicitias, quasi quis illum neget, et bonum virum, et comem, et humanum fuisse. De ingenio ejus in his disputationibus, non de moribus quæritur (137).

On s'étonnera peut-être qu'Epicure ayant pratiqué une si belle morale, soit tombé dans une infamie qui a rendu odieuse et sa secte et sa mémoire, pendant plusieurs siècles, partout où il a été connu. Je fais là-

<sup>(131)</sup> Seneca, epist. XXI.

<sup>(132)</sup> Gassendi, de Vita et Moribus Epicuri, lib. VI, cap. III et IV.
(133) Voyes Laerce, lib. Z, num. 118.

<sup>(135)</sup> Ibid., et cap. V, VI, VII.

<sup>(136)</sup> Cicero, de Finib., lib. II, cap. XXV.

<sup>(137)</sup> Idem, ibidem, d. C.

serve premièrement qu'il faut recon- le, et qui montre de quelle manière naître ici comme en plusieurs au- plusieurs grands hommes, entraînés tres choses l'empire de la fatalité. par le torrent, ont suivi de siècle en siè-Il y a des gens heureux; il y a des cle les préjugés établis, sans examiner gens malheureux : c'est la meilleure les choses au fond. Plusieurs pères sont raison qu'on puisse donner de leur dans le cas; mais Grégoire de Naziance diverse fortune. Je dis en second lieu ne se laissa point tromper (139), et que la concurrence d'Epicure avec le je me souviens d'avoir lu dans Oricélèbre philosophe qui fut le fonda- gène (140), que les sectateurs d'Epiteur des stoïciens, a dû produire de cure s'abstenaient de l'adultère au-Mcheuses suites. Les stoïciens faisaient tant que les stoïciens, quoiqu'ils le profession d'une morale sévère : se commettre avec ces gens-là c'était à peu près le même inconvénient que par rapport à l'obéissance qui est due d'avoir aujourd'hui des démélés avec aux magistrats.] Nous avons vu ciles dévots. Ils intéressaient la religion dans leur querelle; ils faissient craindre que la jeunesse ne fût pervertie; le bien de la patrie. Il n'en sorlit ils alarmaient tous les gens de bien; on ajoutait foi à leurs délations : le lut avoir sa part des maux que soufpeuple se persuade aisément que le fraient ses compatriotes. Il se nourrit vrai zèle et l'austérité des maximes wont toujours ensemble. Il n'y avait donc point d'aussi grands destructeurs de réputation que ces gens-là. Il ne faut donc pas trouver étrange qu'à force de décrier Épicure, et d'employer contre lui les fraudes pieuses, les suppositions de lettres, ils aient formé des impressions désayantageuses qui ont duré fort long-temps. Je dis en troisième lieu, qu'il était facile de donner un mauvais sens aux dogmes de ce philosophe, et d'effaroucher les gens de bien avec le terme de volupté dont il se servait. Si l'on n'en avait parlé qu'en y ajoutant ses explications, on n'eût pas gendarmé le monde; mais on écartait avec soin tous les éclaircissemens qui lui étaient favorables; et puis il se trouva quelques Epicuriens qui abusérent de sa doctrine. Ils ne se débauchèrent pas à son école, mais ils eurent la finesse de mettre à couvert leurs débauches sous l'autorité d'un si grand nom. Non ab Epicuro impulsi luxuriantur, sed vitiis dediti, luxuriam suam in philosophiæ sinu abscondunt; et eo concurrunt, ubi audiunt laudari voluptatem. Nec æstimatur voluptas illa Epicuri (ita enim mehercules sentio) quàm sobria et sicca sit : sed ad nomen ipsum advolant, quærentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum (138). Consultez Gas-

(138) Seneca, de Vitâ beatâ, cap. XII, pag. m. G25. Voyes les Pensées sur les Comètes, pag. 535.

dessus trois petites observations. J'ob- sendi, qui développe ceci à merveil-

fissent par un différent motif.

(0) Il avait une très-bonne morale dessus (141) comment on le loue de n'avoir jamais varié dans le zèle pour point dans le temps fâcheux, il voude fèves, et il en nourrit ses disciples, pendant que Démétrius assiégeait Athènes, et il les partagea avec eux, comptées une par une : Kuapaous mos αριθμόν μετ' αὐτῶν διανεμόμενον Fabas cum ipsis ad numerum partitum (142). Il souhaitait de bons souverains, et se soumettait à ceux qui gouvernaient mal (142\*). C'est une maxime trèsnécessaire au bien public; c'est le fondement de la sureté de tous les états. Je suis témoin, disait un sage moderne (143), et non pas un juge de la vie des princes; et quand je n'approuverais pas leur conduite, je me tiendrais ferme à ce vieux oracle : Bona tempora voto expetere, qualiacum que tolerare. Cela est pris de Tacite (144), et se trouve aussi dans la harangue qu'un empereur fit à ses soldats. Xph d' dropas yerraious re xai oùφρονας ευχεσθαι μέν υπάρχειν τὰ βέλ-

(140) Origenes contra Celsum, lib. VII, pag. 375

(143) Balzac, lettre XXIV du XIPe, liere,

pag. 613 de l'édit. in-fol.

<sup>(139)</sup> Il a reconnu que les mœurs d'Épicare étaient fort réglées, lamb. XVIII. Voyes Gas-sendi, lib. VII, cap. IV.

<sup>(141)</sup> Remarque (N), cital. (129). (142) Plut., in Demetr., pag. 905, A.

<sup>(142\*)</sup> Semper vota fecil pro reipublica prosperitate ac vetere regimine, acquievit vero teme pori præsenti ac dominis sorte datis. Donec iracundos habuit magistratus, patiens fuit ac docilis; qu'um verò bonos ac mites, gratus fuit ac obsequiosus. Rondellus, de Vita et Moribus Epicuri, pag. 126.

<sup>(144)</sup> Hist., libi IV, gap. VIII.

τις a, φίρειν δε τὰ προσπίπτοντα. Decet autem viros fortes atque moderatos optima quidem optare, sed ferre

quæcunque incidant (145).

(P) Il fut beaucoup plus célèbre après sa mort que pendant sa vie. Sénèque, parlant de plusieurs grands hommes qui n'avaient pas reçu de leur siècle la justice qu'ils méritaient, n'oublie pas Epicure. Qu'am multorum profectus, dit-il (146), in notitiam evasere post ipsos? quam multos fama non excepit, sed eruit? Vides Epicurum, quantopere non tantum eruditiores, sed hæc quoque imperitorum turba miretur. Hic ignotus ipsis Athenis suit, circa quas delituerat. Multis itaque jam annis Metrodoro suo superstes, in quadam epistola, cum amicitiam suam et Metrodori, gratá commemoratione cecinisset, hoc novissime adjecit, nihil sibi et Metrodoro inter bona tanta nocuisse, quod ipsos illa nobilis Græcia non ignotos solum habuisset, sed penè inauditos. Numquid ergò non postea, quam esse desierat, inventus est? numquid non opinio ejus emicuit? Hoc Metrodorus quoque in quadam epistold confitetur, se et Epicurum non satis eminuisse; sed post, se et Epicarum, magnum paratumque nomen habitures, apud eos qui voluissent per eadem ire vestigia. Remarquez qu'au temps de Sénèque, nonseulement les doctes, mais aussi les ignorans avaient de l'admiration pour Epicure. Un père de l'église va témoi gner que Métrodore ne se repaissait pas d'illusions, ou de vaines espérances, en s'imaginant que la secte d'Epicure, son bon ami, ferait plus de bruit dans les siècles à venir, qu'elle n'en faisait pendant leur vie. Lactance déclare que cette secte a toujours été plus florissante que les autres (147).

(Q) Plutarque a eu l'équité de faire voir qu'il n'y avait rien dans.... son Festin, qui ne fût digne d'un philosophe. ] On connaît ses préventions contre Épicure, et ainsi l'on est assuré qu'il ne lui fait point de grâce, et que s'il le justifie, c'est parce qu'il

(145) Alexander Severus, apud Herodian., lib. VI, cap. III, pag. m. 262.

trouve qu'on le critique mal à propos. Il commence par dire qu'on le deschiroit comme homme impudent qui avoit importunément mis en avant un propos, qui n'estoit ni beau ni honneste, et encore moins necessaire, mesmement en un banquet où il y avoit force jeunes gens, d'aller faire mention des œuvres de Vénus, un homme vieil et ancien comme lui, devant de jeunes adolescens, et proposer la question, s'il est meilleur avoir affaire aux femmes devant ou après le souper, cela sembloit procéder d'extrême incontinence (148). Il dit ensuite que Zopirus le médecin, qui estoit fort versé dans la lecture de ce philosophe, représenta à ces critiques : « Qu'ils n'avoient pas assez di-» ligemment leu le convive d'Epicu-» rus, parce qu'il n'avoit pas pris » ceste question à traiter dés le com-» mencement, comme un sujet ex-» pressément choisi, pour terminer » encore leur devis à ne parler d'au-» tre chose que d'icelui : mais ayant » fait lever les jeunes hommes de ta-» ble, pour se pourmener après le » souper, il en commença à discou-» rir pour les induire à continence » et temperance, et les retirer des » cupiditez dissolues, comme de » chose tousjours dangereuse à faire » tomber l'homme en quelque incon-» venient, mais qui faisoit encore » plus de mal à ceux qui en usoient » après avoir bien beu et fait grand » chere en un festin. Et quand bien, » dit-il, il eust pris pour son prin-» cipal sujet, le discourir de ce poinct-» là, est-il impertinent et du tout » malseant à un philosophe de traiter » et enquerir du temps propre et » commode à couscher avec les fem-» mes, ou bien (estant certain qu'il » vaut trop mieux en user en temps » oportun, et avec raison, qu'autre-» ment) est-il deshoneste d'en devi-» ser en un festin à la table, en-» core qu'il ne fust pas impertinent » d'en disputer ailleurs? Quant à » moi, il me semble au contraire, » qu'on pourroit avec raison repren-» dre et blasmer un philosophe qui » disputeroit publiquement de plein » jour en son escole, devant toule

(148) Plutarque, au IIIe. livre des Propos de table, chap. VI: je me sers de la version d'Amyot.

<sup>(146)</sup> Seneca, epist. LXXIX, pag. m. 325. (147) Epicuri disciplina celebrior semper fuit quam caterorum. Lactant, divin. Instit., lib. III, cap. XVII.

» sorte de gens, de ceste matiere; mais et sans offrir à l'esprit une infinit » estant la table mise devant ses fa- d'images obscènes? Mais ne serait-oi » miliers et amis, là où il est quelque- pas ridicule de prétendre sous ce pré » fois expedient de diversisser, en texte, qu'ils ne doivent pas la discu » buvant, un propos qui sera ou tie- ter, quelque utiles que puissent être » de ou froid, comment voulons-nous » qu'il soit deshoneste de dire et » d'ouïr chose qui soit salubre et » utile aux hommes pour l'usage de » la compagnie des femmes? car » quant à moi, par le chien (149), » j'aimerois mieux que les esquarquil-» lemens de Zénon eussent esté cou-» chez en quelque livre de banquet, » et en quelque joyeux traité, qu'en » une composition si grave, et si sé-» rieuse, comme sont les livres du » gouvernement de la chose publi-» que (150). » Voilà donc Epicure justific par un écrivain qui n'était sa vie de ce grand repos qu'il disoi guère de ses amis; le voilà, dis-je, justifié et quant au fond, et quant de philosophie, ains n'y a celui qu aux manières, contre un tas de mé- ne se trouve par chacun jour assaill disans qui avaient tort dans le fond, et qui rapportaient de mauvaise exercices qui le travaillent infinie foi les circonstances. Mais voici une ment, ausquels il n'est ni beau ni bon autre sorte de justification. Plu- d'exposer le corps ainsi resolu, afoibli tarque l'imite: il traite à table la et debilité d'un furieux exploit de même question; il la tourne de tous les côtés; il en raisonne en grand maître. C'est néanmoins l'un des plus graves auteurs du paganisme, et celui qui se déclarait le plus constamment pour les bonnes mœurs. Ce qui doit apprendre à nos faux dévots, et à nos faux délicats, qu'ils se scandalisent témérairement de la liberté qu'on s'est donnée dans ce Dictionnaire, de rapporter ce qu'on nomme matières grasses. Nos médecins chrétiens, je parle même de ceux qui conservent soigneusement le caractère de la gravité, et qui témoignent beaucoup de zèle pour la pureté des mœurs, ne traitent-ils pas la même question que l'on blâmait Epicure d'avoir traitée? Quel que soit leur style, la peuvent-ils examiner sans remuer des ordures,

(149) C'était un serment parmi les anciens

(150) Il y a au grec Nh ròy xúva, xal rou Ζήνωνος αν εξουλόμην διαμερισμούς έν συμποσίφ τινί και παιδία μάλλον ή σπουδής ποσαύτης εχομένα συγγράμματι τη πολιτεία κατατητάχθαι. Per canom adjuro, optare me suos illos diamerismos obscenos Zenonem in convivio aliquo aut joco quam in tam serio da republica opere posuisse. Plut., in Sympos., lib. III, cap. VI, pag. 653.

les règlemens, les ménagemens, le observations qu'ils étalent? Notes qu'Amyot, évêque d'Auxerre, et granc aumônier de France, n'a fait nu scrupule de publier en français le cha pitre dont j'ai cité des morceaux : ce pendant il est tout farci de matière grasses qu'il a exprimées bien naïve ment. Avouons aussi que la morale de Plutarque y est très-belle : il veu par un principe de religion, qu'or prenne la nuit : Car tout le monde dit-il (151), n'a pas le grand loisi d'Epicurus, ni provision pour toute avoir acquis par les lettres et l'estude de plusieurs affaires, et de plusieurs concupiscence. Parquoi laissons lui tenir quant à lui sa folle opinion, que les Dieux estans immortels et bien heureux, ne se soucient et ne s'entremettent point de nos affaires: mais nous obeissans aux lois, us et coustumes de nostre pays, ainsi comme tout homme de bien doit faire, donnons-nous bien garde d'entrer le matin au temple, et de mettre la main aux sacrifices, venans tout freschement de faire un tel acte. Car il est honeste qu'interposans la nuict et le sommeil entre deux, et y mettans suffisant espace et intervalle, nous nous y venions presenter purs et nets, comme nous estans levez en un autre jour nouveau avec toute nouvelle pensée, ainsi que dit Democritus.

(K) La doctrine qui rejette la providence de Dieu, et l'immortalité de l'ame, ôte à l'homme une infinité de consolations, etc.] Plutarque prouve cela si solidement, qu'après avoir lu ce qu'il expose, on ne peut être assez étonné du pouvoir qu'ont sui notre esprit les premières impressions de certains objets. La première idec qui se présente à ceux qui veuleut

(151) Idem, pag. 655.

examiner l'état de l'irréligion, est l'idée d'une liberté fort heureuse selon le monde, dans laquelle on satisfait tous ses désirs sans aucune crainte, sans aucun remords. Cette idée s'enracine si avant dans l'âme, et en occupe tellement la capacité, que si quelqu'un nous vient dire que l'état d'un homme pieux n'est point comparable, en fait d'avantages temporels, à celui d'un épicurien, nous rejetons cela comme un mensonge très-absurde. Et cependant ce mensonge prétendu a de son côté une foule de raisons trèsfortes, comme Plutarque l'a fait voir. La bonne foi de cet auteur dans cette partie de sa dispute me paraît considérable, en cas qu'il ait bien connu combien ses raisons pouvaient servir à disculper l'épicuréisme ; car s'il est certain qu'en niant la providence de Dieu et l'immortalité de l'âme, on se prive de mille douceurs et de mille consolations, ce n'est point par des motifs d'intérêt, par amour-propre, par attachement à la volupté, qu'Épicure a choisi l'hypothèse philosophique qu'il a enseignée. Il aurait plutôt choisi l'autre, s'il se fût déterminé par de semblables motifs. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette matière; mais il vaut mieux les renvoyer à un autre livre (152), où j'examinerai aussi une objection que M. le Fèvre a proposée contre Plutarque. Il l'accuse de s'être contrédit, et pour le prouver il allègue ce que Plutarque disputant contre Epicure a observé sur les avantages et sur le bonheur temporel de la religion, et ce que le même Plutarque a soutenu en un autre endroit, que la superstition est pire que l'athéisme (153).

(S) Quelques apologistes d'Épicure auraient dû s'efforcer de montrer que son impiété coulait naturellement.... de l'existence éternelle de la matière.] Il y eut parmi les physiciens du paganisme une grande diversité d'opinions sur l'origine du monde, et sur la nature de l'élément, ou des élémens dont ils prétendirent que les corps particuliers furent formés. Les uns

soutinrent que l'eau fut le principe de toutes choses, d'autres donnérent cette qualité à l'air, d'autres au feu. d'autres à des parties homogènes, etc. : mais ils s'accordèrent tous en ce point, que la matière du monde était improduite. Il n'y eut point de dispute entre eux sur la question si quelque chose avait été faite de rien; ils convinrent tous que cela était impossible, et par conséquent l'éternité indépendante qu'Epicure attribuait aux atomes n'était point un sentiment que les autres sectes pussent condamner à l'égard de cette existence nécessaire et incréée, car chacune d'elles attribuait la même nature aux principes qu'elle admettait. Or je dis que cette impiété une fois posée, que Dieu n'est point le créateur de la matière, il est moins absurde de soutenir, comme faisaient les épicuriens, que Dieu n'était pas l'auteur du monde, et qu'il ne se mélait pas de le conduire, que de soutenir, comme faisaient plusieurs autres philosophes, qu'il l'avait formé, qu'il le conservait, et qu'il en était le directeur. Ce qu'ils disaient était vrai ; mais ils ne laissaient pas de parler inconséquemment, et c'était une vérité intruse; elle n'entrait point dans leur système par la porte, elle y entrait par la fenêtre; ils se trouvaient dans le bon chemin, parce qu'ils s'étaient égarés de la route qu'ils avaient prise au commencement. S'ils avaient su s'y conduire, ils n'eussent pas été orthodoxes, et ainsi leur orthodoxie était une production bâtarde et monstrueuse, elle était sortie de leur ignorance par accident; ils en étaient redevables à l'incapacité de raisonner juste. Ce reproche était encore beaucoup plus fort à l'égard des philosophes qui précédèrent Anaxagoras, puisqu'ils expliquerent la génération du monde, sans y faire intervenir le doigt de Dieu(154). Si après cela ils admettaient la providence divine, ils raisonnaient beaucoup plus mal que ceux qui ne l'admettaient qu'après avoir supposé que l'entendement divin présida au débrouillement du chaos et à la première formation des parties de ce wonde.

<sup>(152)</sup> Dans la suite des Pensées diverses sur les Comètes.

<sup>(153)</sup> Tanaquil le Fèvre, préface de sa traduction du Traité de Plutarque, touchant la Superstition. Voyez-le aussi à la fin de ses Remarques sur ce Traité.

<sup>(154)</sup> Voyes l'article Anaxagonas, remarq. (F), tome II, pag. 38.

Si je n'en disais pas davantage, la plupart de mes lecteurs s'imagineraient que je débite un paradoxe aussi impie que le dogme même d'Épicure. Il faut donc développer tout ceci le plus nettement qu'il sera possible. Pour cet effet, je dois établir d'abord ce fondement que, selon le système de tous les philosophes païens qui croyaient un Dieu, il y avait un être éternel et incréé distinct de Dieu : c'était la matière. Cet être ne devait son existence qu'à sa propre nature. Il ne dépendait d'aucune autre cause, ni quant à son essence, ni quant à son existence, ni quant à ses attributs et à ses propriétés. On n'a pu donc dire sans choquer les lois et les idées de l'ordre, qui sont la règle de nos jugemens et de nos raisonnemens, qu'un autre être a exercé sur la matière un si grand empire, qu'il l'a tout-à-fait changée; et par conséquent, ceux qui ont dit que la matière, ayant existé par elle-même, éternellement sans être un monde, a commencé à être un monde lorsque Dieu s'est appliqué à la mouvoir en cent façons différentes, à la condenser en un lieu, à la rarésier en un autre, etc., ont avancé une doctrine qui choque les notions les plus exactes à quoi l'on soit tenu de se conformer en philosophant. Si Épicure avait ainsi questionné un platonicien, dites-moi, je vous prie, de quel droit Dieu a ôté à la matière l'é-Lat où elle avait subsisté éternellement? quel est son titre? d'où lui vient sa commission pour faire cette résorme? Qu'aurait-on pu lui répondre? Eût-on fondé le titre sur la force supérieure dont Dieu se trouvait doué? Mais en ce cas-là ne l'eût-on point fait agir selon la loi du plus fort, et à la manière de ces conquérans usurpateurs, dont la conduite est manifestement opposée au droit, et que la raison et les idées de l'ordre nous font trouver condamnable? Eûton dit que Dieu étant plus parfait que la matière, il était juste qu'il la sou-mit à son empire? mais cela même n'est pas conforme aux idées de la raison. Le plus excellent personnage d'une ville n'est pas en droit de s'en rendre maître; et il ne peut y dominer légitimement, à moins qu'on ne lui confère l'autorité. En un mot, nous ne connaissons point d'autre titre lé-

gitime de domination, que celui que la qualité de cause, ou la qualité de bienfaiteur, ou celle d'acheteur, ou la soumission volontaire, etc., peuvent conférer. Or, rien de tout cela n'a lieu entre une matière incréée et la nature divine: il faut donc conclure que, sans violer les lois de l'ordre, Dieu ne pourrait se rendre maitre de cette matière pour en disposer à sa fantaisie. Si vous m'alléguez ce qui se passe entre l'homme et les autres animaux, cet empire qu'il exerce sur les bêtes sans les avoir ni produites, ni nourries (155), je vous répondrai (156) que ses besoins ou ses passions étant la base de cet empire, cela ne peut point servir à faire comprendre que Dieu se soit emparé du commandement sur la matière, lui qui n'a besoin de rien (157), et qui trouve en soi-même tout le fond de sa béatitude infinie, et qui n'est capable d'aucune passion, et qui ne peut faire aucune action qui ne soit parfaitement conforme à la justice la plus exacte. Un platonicien qu'on presserait de la sorte, se verrait contraint de dire que Dieu n'exerça son pouvoir sur la matière que par un principe de honté. Dieu, dirait-il (158), connaissait parfaitement ces deux choses : l'une, qu'il ne ferait rien contre le gré de la matière en la soumettant à son empire; car comme elle ne sentait rien, elle n'était point capable de se fâcher de la perte de son indépendance; l'autre, qu'elle était dans un état de confusion et d'imperfection, un amas informe de matériaux dont on pouvait faire un excellent édifice, et dont quelquesuns pouvaient être convertis en des

(155) On parle ainsi, parce qu'on considère les hommes et les bêtes en général, et non pas un homme en particulier qui achète, qui nourrit, etc., une telle ou une telle autre bête.

(156) On suppose que c'est Épicure qui répond cela, et non pas un homme qui a lu dans la Genèse quelle est la source légitime de l'autorité que nous exerçons sur les animaux.

(157) Omnis enim per se divum natura necesse est

Immortali ævo summd cum pace fruatur..... Ipsa suis pollens opibus, nihil indiga nostri.

Lucret., lib. I, vs. 57.
(158) Notez qu'il faudrast que ce platonicien,
pressé par les objections d'Epicure, abandonuit
le sentiment que Plutarque attribue à Platon
touchant l'âme de la matière. Voyez la remarque (U), vers la fin.

y avoir un état plus convenable à une chose, que celui où elle a toujours été, et où sa propre nature, et la nécessité de son existence, l'ont mise éternellement; une telle condition n'est-elle pas la plus naturelle qui se puisse imaginer? ce que la nature des choses, ce que la nécessité à laquelle tont ce qui existe de soimême doit son existence, a réglé et déterminé, pout-il avoir besoin de quelque réforme? ne doit-il pas durer nécessairement une éteroité, et n'est-ce pas une preuve que toute réforme viendrait trop tard, et serait par conséquent incompatible avec la

sagesse du réformateur?

II. Mais supposons la maxime, Il vaut mieux tard que jamais, præstat serò qu'am nunqu'am, comment fera ce réformateur pour changer l'état et la condition de la matière? ne faudra-t-il pas qu'il y produise le mouvement; et pour cela ne faudra-t-il pas qu'il la touche, et qu'il la pousse? S'il la peut toucher et pousser, il n'est pas distinct de la matière; et s'il n'est pas distinct de la matière, c'est à tort que vous admettez deux êtres incréés, l'un que vous appelez matière, l'autre que vous appelez Dieu. S'il n'y a en effet que de la matière dans l'ude la matière, il n'a aucune étendue; dum naturam, fit forte fortuna (160). dites-moi donc comment il se pourra appliquer à des corps pour les chasser de leur place? Le platonicien répondrait que la matière a eu toujours du mouvement, et qu'ainsi il a seulement fallu le diriger : mais on lui ré-Pliquerait que, pour diriger le mou-

corps vivana, et en des substances vement de certains corps, il en faut pensantes; il voulut donc communi- remuer d'autres. Cela paraît dans la quer à la matière un état plus beau et manœuvre des vaisseaux, et dans touplus noble que celui où elle était. Y a- tes les machines : c'est pourquoi la t-il là quelque chose qui ne soit di- nature divine, si elle n'était pas corgne de l'être souverainement juste, et porelle, ne pourrait pas plus aisésouveraigement bon? Voilà, ce me ment donner une nouvelle déterminasemble, ce qu'un platonicien pourrait tion à un mouvement existant, que répondre de plus sensé; mais il me produire de nouveau le mouvement. semble aussi qu'Épicure ne demande- Notez qu'Aristote a trouvé absurde rait pas mieux que de voir réduire à la supposition du mouvement éterces termes là cette controverse. Il au- nel de la matière. Il réfute très bien rait beaucoup de disticultés à proposer: Platon qui a dit qu'avant la forma-I. Il demanderait d'abord s'il peut tion du monde, il y avait dans les élémens une agitation déréglée (159): il le convainc de contradiction; et il observe en général contre tous ceux qui ont enseigné que le mouvement antérieur à l'existence du monde était en désordre, qu'ils avançaient une absurdité, vu que le mouvement qui convient à plus de choses, et plus long-temps, doit être censé naturel; d'où il s'ensuit que la production du monde serait plutôt un renversement de l'état de la nature, qu'une introduction du vrai état naturel : Em, TÒ देरदेशराका, अवैदेश ईडाए हैरहारण, में को παρά φύσιν, η γάρ τάξις η οίκεία, πών αίσθητών φύσις έςίν αλλά μλη και τοῦτο άτοπον καὶ άδύνατον, τὸ, τὸ ἄπειρον άταπτον έχειν πίνησιν· ές ι γ αρ ή φύσις έπείνη των πραγμάτων, οίαν έχει τα πλείω, και τόν πλείω χρόνον. Συμβαίνειν our autois rouvartion, the plan atagian είναι κατά φύσιν, την δε τάξιν και τον πόσμον παρά φύσιν καί τοι οὐθὲν ὡς ἔτυχε γίγνεται τῶν κατὰ φύσιν: Prætereà inordinate quippiam fieri nil aliud est, quam fieri propter naturam: ordo enim proprius sensibilium natura nimiram est. At verò et hoc absurdum est ac impossibile, infinitum inquam inordinatum motum habere. Est enim ea natura rerum quam plures et majori tempore habent. Contrarium igitur ipnivers, notre dispute est finie : cet sis accidit, inordinationem quidem esse auteur du monde, ce directeur, cette secundum naturam, ordinem verò providence divine dont il s'agissait, mundumve præter naturam : et tas'en vont en fumée. S'il est distinct men nihil eorum, quæ sunt secun-

> (159) Πρίν γενέσθαι τὸν κόσμον εκινείτο τά τοιχεία άτάντως. Elementa inordinate movebantur antea quam mundus esset. Plato, in Timeo, apud Aristotelem de colo, lib. III, cap. II, pag. m. 370, G.
> (160) Aristot., de Coslo, lib. III, cap. II,

pag. 371, B.

C'est pourquoi il remarque qu'Anaxagoras, qui supposa que les parties de la matière étaient en repos quand le monde commença d'être produit, avait entendu habilement cette affaire-là (161). Revenons à Épicure.

III. Ne comptons pour rien toutes mes raisons à priori, si vous voulez, dirait-il eneore au platonicien. Je renonce même à cette objection, c'est que la bonté pour être louable doit être accompagnée du jugement. Or, nous ne voyons pas que les personnes judicieuses, quelque bon que soit leur naturel, s'ingèrent de leur propre mouvement dans les désordres domestiques de leur prochain : ils se contentent de mettre un bon ordre chez eux (162). Un prince sage remédie aux abus de son état; mais il ne se mêle point de réformer les monarchies voisines; il en laisse le soin à ceux à qui elles appartiennent. L'on pourrait présupposer sur cette idée de sagesse, que Dieu ne pouvait pas entreprendre de remédier aux imperfections de la matière. Il n'en était pas responsable, puisqu'il n'avait eu nulle part à la production des corps. C'était l'ouvrage de la nature, et c'était donc à elle d'en disposer. Je renonce à cette instance, dirait Epicure, et je vous permets de vous servir de l'exemple de ces héros, qui ont été mis au rang des dieux pour avoir rendu de grands services au genre humain (163); voyons d'un autre sens si ces motifs de bonté dont vous parlez n'ont pas du céder à des raisons de sagesse.

IV. Un agent sage n'entreprend point de mettre en œuvre un grand amas de matériaux, sans en avoir bien examiné les qualités, et sans avoir reconnu qu'ils sont susceptibles de la forme qu'il aurait envie de leur don-

(161) Έοικε δε τουτό γε αυτό καλώς 'Αναξαγόρας υπολαθείν, εξ άκινήτων γάρ άρχεται κοσμοποιείν. Videtur autem Anaxagoras hoc ipsum benè accepisse: ex immobilibus enim incipit conficere mundum. Id., ib., C. (162) Veyes Ésasme sur le proverbe, Ædibus in postrie ann preva aut recta geruptur. qui est

(162) Veyes Erasme sur le proverbe, Ædibus in nostris que prava aut recta geruntur, qui est le LXXXV°. de la VI°. centurie de la Ir°. chiliade, pag. m. 222.

(163) Romulus, et Liber pater, et cum Castore Pollux,

Post ingentia facta, Deorum in templa recepti, Dum terras hominumque colunt genus, aspera bella

Component, agros assignant, oppida condunt. Horat., epist. I, lib. II, vs. 5.

ner. Et si la discussion de leurs que lités lui fait connaître qu'ils ont de défauts incorrigibles, qui feraient qu leur nouvelle condition serait pir que la première, il se garde hien d' toucher , il les abandonne à leur état et il juge qu'il se conduira, et plu sagement, et avec plus de bonté, el laissant les choses comme elles sont qu'en y donnant une autre forme qu deviendrait pernicieuse. Or vous con venez, vous autres platoniciens (164) qu'il y a eu dans la matière un vic réel, qui a été un obstacle au proje de Dieu; un obstacle, dis-je, qui n' point permis à Dieu de faire ui monde exempt des désordres que nou y voyons; et il est certain d'autr côté que ces désordres rendent la con dition de la matière infiniment plu malheureuse, que ne l'était l'état éter nel, nécessaire, et indépendant sou lequel elle avait été avant la généra tion du monde. Tout était insensible sous cet état : le chagrin, la douleur le crime, tout le mal physique, tou le mal moral, y étaient incounus. Oi n'y sentait à la vérité aucun plaisir mais cette privation de bien n'étai pas un mal; car elle ne saurait êtr un malheur qu'en tant qu'on s'ei aperçoit, et qu'on s'en afflige. Vou voyez donc qu'il n'était pas d'un bonté sage de faire changer d'état la matière, pour la métamorphose en un monde tel que celui-ci. Ell contenait en son sein les semences d tous les crimes et de toutes les mi seres que nous voyons; mais c'étaien des semences infécondes, et dans ce état elles ne faisaient pas plus d mal que si elles n'eussent pas existé elles n'ont été pernicieuses et funeste

(164) Nota, Materiam inobsequentem et ab e Prava esse. Plato sopè hoc tangit, et huc tran sit: ut clim dicit Materiam, aut in ed Yuxi ἄτακτον , καὶ κακοποίον , Animam incomp sitam et mali auctorem, sive maleficam iterus que: έναντίαν καὶ ἀντιπαλον τῆ ἀγο θούργα φύσε: adversariam et rebellem ben fice Nature, id est Deo. Animam sive vim Materia dicit: neque enim ipsam per se vu malam, sed latens in ed aliquid, quod in g neratione se exserit et promit. Imò duas Muu animas ab eo statui, natu jam grandiore, in l bris de Legibus; et chm din fluctuâsset, benefica ac malesicam, Plutarchus est auctor. Lipsius Phys. Stoicor. , lib. I , dissert. XIV , pag. n 867. Il cite Plutarque, de Iside et Osir. Il de vait le citer aussi de Anime procreat. ex Time Voyes aurei Maxime de Tyr, serm. XXV.

qu'après que les animaux en ont été éclos par la formation du monde. Ainsi la matière était une camarine qu'il ne fallait pas remuer (165). Il fallait la laisser dans son repos éternel, et se souvenir que plus on agite une matière puante, plus on répand à la ronde son infection. Ne doutons pas que la nature divine ne se soit conduite par cette idée. Ce n'est donc pas elle qui a fait le monde.

V. On ne pourrait pas répondre à Epicure que Dieu ne prévoyait pas la malignité des âmes, qui seraient écloses de ces semences de la matière; car il répliquerait tout aussitôt: 1º. que par-là ou attribuerait à Dieu une ignorance qui aurait eu des suites funestes; 2° que pour le moins Dieu aurait remis les choses au premier état, après avoir vu les mauvais effets de son ouvrage; et qu'ainsi le monde n'aurait pas duré jusqu'au temps où lui, Epicure, disputait sur la doctrine de la providence avec un

platonicien.

VI. Sa dernière objection serait la plus forte de toutes. Il aurait représenté à son adversaire que la notion la plus intime, la plus générale, la plus infaillible que l'on ait de Dieu, est que Dieu jouit d'une parfaite béatitude (166). Or, cela est incompatible avec la supposition de la providence; car s'il gouverne le monde, il Pa créé; s'il l'a créé, il avait prévu tous les désordres qui y sont, ou il ne les avait pas prévus. S'il les avait prévas, on ne peut pas dire qu'il eût fait le monde par un principe de bonté, ce qui renverse la meilleure réponse da platonicien. S'il ne les avait point prévus, il est impossible qu'en voyant le manvais succès de son ouvrage, il n'ait eu un très-grand chagrin. Il se sentait convaincu d'avoir ignoré les qualités des matériaux, ou de n'avoir pas eu la force d'en vaincre la résistance, comme il l'avait espéré sans doute Il n'y a point d'ouvrier qui

(165) Voyes Erasme sur le proverbe Movere Cestle LXIV rio de la Ise chiljade. Il cite ce vers gree :

Mi mireir ramapirar, axiruros adp dutivar.

No moreas camarinam, etenim non tangere \* præstal.

(166) Voyez les vers de Lucrèce cités ci-dessus, citation 157), el dans la remarque (N) de Varticle Spinosa , num. V, tome XIII.

puisse connaître sans chagrin que ses espérances l'ont trompé; qu'il n'a pu parvenir à son but; qu'ayant en dessein de travailler au bien public, il à fait une machine ruineuse, etc. Nous avons bien des idées pour connastre que Dieu ne se peut jamais trouver dans un tel cas; mais non pas pour connaître que, si par impossible il s'y trouvait, il ne serait pas à plain-

dre, et très-malheureux.

VII. Si vous supposez ensuite, qu'au lieu de ruiner un tel ouvrage, il s'obstine à le conserver, et à travailler sans fin et sans cesse ou à la réparation des défauts, ou à faire en sorte qu'ils ne s'augmentent, vous nous donnez l'idée de la plus malheureuse nature qui se puisse concevoir. Il avait voulu construire un magnifique palais pour y loger commodément les créatures animées, qui devaient sortir du sein informe de la matière, ét pour les y combler de bienfaits, et il se trouva que ces créatures ne firent que s'entremanger, incapables qu'elles étaient de continuer à vivre, si la chair des unes ne servait d'aliment aux autres. Il se trouva que le plus parfait de ces animaux n'épargna pas même la chair de son semblable; il y eut des anthropophages, et ceux qui ne se portèrent pas à cette brutalité, ne laissèrent pas de se persécuter les uns les autres, et d'être en proie à l'envie, à la jalousie, à la fraude, à l'avarice, à la cruauté, aux maladies, au froid, au chaud, à la faim, etc. Leur auteur luttant continuellement avec la malignité de la matière productrice de ces désordres (167), et obligé d'avoir toujours la foudre à la main (168), et de verser sur la terre la peste, la guerre et la famine qui, avec les roues et les gibets dont les grands chemins abondent, n'empêchent pasque le mal ne se maintienne, peut-il être regardé comme un être heureux? Peut-on être heureux, quand au bout de quatre mille ans de travail on n'est pas plus avancé qu'au pre-

(167) Utrum... Deus quod vult efficiat, an in multis rehus illum tractanda destituant, et & magno artifice prave formentur multa, non quia cessat ars, sed quia id in quo exercetur sæpe inobsequens arti est. Seneca, in præf., lib. I Quest. natur.

Neque (168) Per nostrum patimur scelus Iracunda Jovem ponere fulmina. Horat., ed. 111, lib. I, vs. 38.

trepris, et que l'on souhaite passionnément d'achever? Cette image d'infortune n'est-elle pas aussi parlante que la roue d'ixion, que la pierre de Sisyphe, que le tonneau des Danaïdes. Je ne dis rien qui ne soit très-vraisemblable, quand je suppose qu'Epicure se persuadait que les dieux se seraient bientôt repentis d'avoir fait le monde, et que la peine de gouverner un animal aussi indocile et réfractaire que l'homme, troublerait leur félicité. Ne voyons-nous pas dans l'Ecriture que le vrai Dieu, s'accommodant à notre portée, s'est révélé comme un être qui, après avoir connu la méchanceté de l'homme, se repentit, et fut marri de l'avoir créé (169), et comme un être qui se fâche, et qui se plaint du peu de succès de sa peine (170)? Il dit, quant à Israël, j'ai tout le jour étendu mes mains contre un peuple rebelle et contredisant (171). Je sais bien que le même livre qui nous apprend toutes ces choses nous apprend aussi à rectifier l'idée qu'elles présentent d'abord; mais Epicure, destitué des lumières de la révélation, ne pouvait pas redresser sa philosophie. Il fallait nécessairement qu'il suivit la route qu'un tel conducteur lui montrait. Or, en le suivant fidèlement, et appuyé sur ces deux principes, l'un que la matière existait par elle-même, et ne se laissait point manier selon les désirs de Dieu; l'autre que la félicité de Dieu ne peut jamais être troublée le moins du monde, il a dû trouver son port dans cette conclusion-ci, c'est qu'il n'y a point de providence divine. Nous tirerons de cela quelques conséquences au profit des vérités de la religion chrétienne. Voyez la remarque qui suit. Notez que si au lieu de mettre Epicare aux prises avec un platonicien, je l'avais fait disputer avec un prêtre d'Athènes, il aurait remporté la victoire plus facilement. Voyez la remarque suivante.

(T) Le système de l'Ecriture est le seul qui ait l'avantage d'établir les fondemens solides de la providence et des perfections de Dieu.] Les objections d'Epicure, qui ont été éta-

(169) Genèse, chap. VI, vs. 5 et 6. (170) Essão, chap. V et passim alibedans les prophètes et dans les psaumes. (171) Epitre aux Romains, chap. X, vs. 21.

mier jour dans l'ouvrage qu'on a en- lées dans la remarque précédente, et qui pouvaient mettre à bout les philosophes du paganisme, disparaissent et s'évanouissent comme de la fumée par rapport à ceux à qui la révélation a enseigné que Dieu est le créateur du monde, tant à l'égard de la matière qu'à l'égard de la forme. Cette vérité est d'une importance non-pareille; car on en tire comme d'une source féconde les dogmes les plus sublimes, et les plus fondamentaux, et l'on ne saurait poser l'hypothèse opposée à celle-là sans ruiner plusieurs grands principes du raisonnement. De ce que Dieu est le créateur de la matière, il résulte : 1°. Qu'avec l'autorité la plus légitime qui puisse être, il dispose de l'univers comme bon lui semble; 2°. qu'il n'a besoin que d'un simple acte de sa volonté pour faire tout ce qu'il lui plast; 3°. que rien n'arrive que ce qu'il a mis dans le plan de son ouvrage. Il s'ensuit de là que la conduite du monde n'est pas une affaire qui puisse ou fatiguer ou chagriner Dieu, et qu'il n'y a point d'événemens, quels qu'ils puissent être, qui paissent troubler sa béatitude. S'il arrive des choses qu'il a défendues, et qu'il punit, elles n'arrivent pas néanmoins contre ses décrets, et elles servent aux fins adorables qu'il s'est proposées de toute éternité, et qui font les plus grands mystères de l'Evangile. Mais pour mieux connaître l'importance de la doctrine de la création, il faut aussi jeter la vue sur les embarras inexplicables à quoi s'engagent ceux qui la nient. Considérez donc ce qu'Epicure pouvait objecter aux platoniciens comme on la vu ci-dessus, et ce qu'on peut dire aujourd'hai contre les sociniens. Ils ont rejeté les mystères évangéliques, parce qu'ils ne les pouvaient accorder avec les lumières de la raison. Ils ne se seraient point suivis, s'ils étaient tombés d'accord que Dieu a créé la matière; car ce principe philosophique ex nihile nihil fit, rien ne se fait de rien, est d'une aussi grande évidence que les principes en vertu desquels ils ont nié la Trinité et l'union hypostatique. Ils ont donc nié la création; mais que leur est-il arrivé? C'est de tomber dans un abîme en fuyant un autre abime (172): il a fallu qu'ils recon-(172) Incidit in Scyllan supions vituse Chanussent l'existence indépendante de la matière, et que cependant ils la soumissent à l'autorité d'un autre être. A a fallu qu'ils avouassent que l'existence nécessaire peut convenir à une substance qui est d'ailleurs toute chargée de défauts et d'imperfections, ce qui renverse une notion très-évidente, savoir que ce qui ne dépend de quoi que ce soit pour exister éternellement, doit être infini en perfection; car qui est-ce qui aurait mis des bornes à la puissance et aux attributs d'un tel être? En un mot, ils ont à répondre à la plupart des difficultés que j'ai supposé qu'Epicure pouvait proposer aux philosophes qui admettaient l'éternité de la matière (173). Inférez de là en passant qu'il est très-utile à la vraie religion que l'on fasse voir que l'éternité de la matière entraîne après soi la destruction de la providence divine. On montre par ce moyen la nécessité, la vérité et la certitude de la création.

Je suis sûr qu'un des plus grands philosophes de ce siècle, et en même temps l'un des écrivains les plus zélés pour les dogmes de l'Evangile, tombera d'accord qu'en faisant l'apologie d'Epicure telle qu'on l'a vue ex hypothesi dans la remarque précédente, on rend beaucoup de service à la vraie foi. Il enseigne non-seulement qu'il n'y aurait point de providence, si Dieu n'avait point créé la matière, mais même que Dieu ignorerait qu'il y eût une matière, si elle était incréée. Je rapporterai un peu au long ses paroles: les sociniens y trouveront leur condamnation. « Que les philosophes » sont stupides et ridicules! Ils s'ima-» ginent que la création est impossi-» ble, parce qu'ils ne conçoivent pas » que la puissance de Dieu soit assez » grande pour faire de rien quelque » chose. Mais conçoivent-ils bien que » la puissance de Dieu soit capable » de remuer un fétu? S'ils y prennent garde, ils ne conçoivent pas » plus clairement l'un que l'autre; » puisqu'ils n'ont point d'idée clairé

rybdim. Voyes Érasme, chil. I, centur. V, num. 4.

(173) Notes qu'on assure qu'il y a eu des sociniens qui sont devenus spinosistes, à cause des difficultés qu'ils ont trouvées dans l'hypothèse d'un principe matériel existant par luimême et distinct de Dieu.

» d'efficace ou de puissance. De sorte » que s'ils suivaient leur faux princi-» pé, ils devraient assurer que Dieu » n'est pas même assez puissant pour donner le mouvement à la matière. » Mais cette fausse conclusion les engagerait dans des sentimens si impertinens et si impies, qu'ils devien-» draient bientôt l'objet du mépris » et de l'indignation des personnes même les moins éclairées. Car ils » se trouveraient bientôt réduits à » soutenir qu'il n'y a point de mouvement ou de changement dans le » monde, ou bien que tous ces chan-» gemens n'ont point de cause qui » les produise, ni de sagesse qui les » règle (174)..... Si la matière était incréée, Dieu ne pourrait la mouvoir ni en former aucune cho-» se. Car Dieu ne peut remuer la matière, ni l'arranger avec sagesse, sans la connaître. Or, Dieu ne peut » la connaître, s'il ne lui donne l'être. Car Dieu ne peut tirer ses connaissances que de lui-même. Rien ne peut agir en lui, ni l'éclai-» rer. Si Dieu ne voyait donc point en lui-même, et par la connaissan-» ce qu'il a de ses volontés. l'existence de la matière, elle lui serait éternellement inconnue. Il ne pourrait donc pas l'arranger avec ordre ni en former aucun ouvrage. Or, » les philosophes demeurent d'accord » aussi bien que toi, que Dieu peut » remuer les corps. Ainsi, quoiqu'ils » n'aient point d'idée claire de puis-» sance ou d'efficace, quoiqu'ils ne » voient nulle liaison entre la volon-» té de Dieu et la production des » créatures, ils doivent reconnaître » que Dièu a créé la matière, s'ils » ne veulent le rendre impuissant et » ignorant, ce qui est corrompre » l'idée qu'on a de lui et nier son » existence (175).»

Ne finissons pas sans faire cette observation. J'ai fait disputer Épicure contre un philosophe platonicien. Ce n'était pas ménager les avantages; car il serait venu plus facilement à bont de la plupart des autre sectes que de celles de Platon. Maisson plus grand avantage eût été de disputer avec un prêtre.

<sup>(174)</sup> Le père Mellebranche, Méditations chrétiennes, IX. méditation, num. 3, pag, m. 140.

<sup>(175)</sup> Là même, num. 5, pag. 141, 142.

Donnous un essai de cela : feignons qu'Epicure lui disait : Vous me traitez d'impie, parce que j'enseigne que les dieux ne se mêlent point du gouvernement du monde; et moi je vous accuse de ne savoir pas raisonner, et outre cela de faire un grand tort aux dieux. Est-ce suivre les lumières de la raison, que de croire que Jupiter a toute puissance sur la machine du monde, lui qui est fils de Saturne et petit-fils du Ciel? C'est bien à une divinité de trois jours comme lui, à conduire la matière qui est un être éternel et indépendant! Sachez que tout ce qui a commencé n'est que d'hier et d'aujourd'hui en comparatson de l'éternité. Ne renversez donc point l'ordre, en soumettant à un dieu si jeune la matière de l'univers. Passons à l'autre point; répondez-moi, s'il vous plaît : les dieux sont-ils contens de leur administration, ou en sont-ils mécontens? Prenez bien garde à mon dilemme : s'ils sont contens de ce qui se passe sous leur providence, ils se plaisent au mai; s'ils en sont mécontens, ils sont malheureux: or, il est contre les notions communes qu'ils aiment le mal, et qu'ils ne soient pas heureux. Ils n'aiment point le mal, répondrait le prêtre; ils le regardent comme une offense qu'ils pupissent sévèrement : de là viennent 'les pestes, les guerres, les famines, les naufrages, les inondations, etc. Je conclus de votre réponse, répliquerait Epicure, qu'ils sont malheureux; car il n'y a point de vie plus malheureuse que d'être continue'lement exposé à des offenses, et continuellement exposé à s'en venger. Le péché ne cesse point parmi les hommes; il n'y a donc aucun moment dans la journée où les dieux ne recoivent des affronts : la peste, la guerre, et les autres maux que vous venez de nommer, ne cessent jamais sur la terre; car s'ils finissent de temps en temps dans un pays, ils ne finissent jamais à l'égard de tous les n'excluait que la direction d'une caupeuples, et ainsi, les dieux n'ont pas plus tôt achevé de se venger d'une nation, qu'il faut qu'ils commencent la suite des lois éternelles et nécesd'en punir une autre. C'est toujours à recommencer : quelle vie est-ce que cela? Que pourrait-on souhaiter de plus atroce à son mortel ennemi (176)?

(176) Hostibus eveniant talia dona meis.

Paime bien mieux leur attribuer u état tranquille et sans aucun soir Mais, dirait le prêtre, vous vouls donc qu'ils regardent de sang-froi et sans y apporter nul remède les dé ordres du genre humain? Cette in différence leur est-elle bien bonora ble? Ne sont-ils pas venus depuis qu le ciel était formé? dirait Epicure ne dites-vous pas que le plus ancie des dieux qui règnent présentemen compte le Ciel pour son grand-père Ils n'ont donc point fait le monde ce n'est donc point à eux à s'intéres ser à ce qui se passe sur la terre of ailleurs? Ils savent que la matièr existe de toute éternité et qu'on n change pas la nécessité fatale des être qui existent par eux-mêmes : ils lais sent donc passer le torrent, et n'en treprennent pas de réformer un ordr immuable. Et il ne faudrait pas s'é tonner que leurs perfections fussen limitées; car vous avouez que celle de la matière qui existe éternelle ment sont fort petites. Votre Jupites et ses assesseurs au conseil célesti n'ont pas bonne grâce de vouloir punir l'impudicité, eux qui sont si in fidèles à leurs épouses, et qui ont viole tant de filles. Vous ne sauriez de moins nier, répondrait le prêtre, que le dogme de la providence ne serve beaucoup à tenir les peuple dans leur devoir. Ce n'est pas de quoi il s'agit, lui répondrait-on : ne changez pas l'état de notre dispute Nous cherchons, non pas ce qui peu avoir été établi comme une invention utile, mais ce qui émane véritable ment des lumières de la raison.

(U) Rien de plus pitoyable que sa methode.... d'expliquer la liberté. Il n'y a point de système d'où la néces sité fatale de toutes choses sorte plus inévitablement que de celui qu'Epi cure emprunta de Leucippe et de Démocrite; car ce qu'ils disaient, que le monde s'était formé par hasard, ou par rencontre fortuite des atomes se intelligente, et ne signifiait point que la production du monde ne fût saires du mouvement des principes corporels. Aussi est-il certain que Démocrite attribuait toutes choses à un destin nécessitant. Qu'un duce sententiæ fuissent veterum philosophorum; una corum qui censerent, om- et néanmoins on ne voit guère de nia ita fato fieri, ut id fatum vim necessitatis afferret, in qua sententia Democratus, Heraclitus, Empedocles, Aristoteles fuit; altera corum, quibus viderentur sine ullo fato esse animorum motus voluntarii: Chrysippus tanquam honorarius arbiter, etc. (177). Epicure, ne pouvant s'accommoder d'une opinion qui paraissait renverser toute la morale, et réduire l'âme humaine à la condition d'une machine, abandonna sur ce point le système des atomes, et se rangea du parti de ceux qui admettaient le franc arbitre dans la volonté de l'homme. Il se déclara contre la nécessité fatale, et il prit même des précautions inutiles; car, de peur que l'on n'inférât que, si toute proposition est vraie ou fausse, tout arrive fatalement, il nia que toute proposition soit vraie ou fausse (178). Cependant il aurait pu accorder cela sans que personne en eût pu raisonnablement conclure la nécessité du fatum. Considérez bien de quelle manière Cicéron lui montre la vérité de ce que je viens de dire. Licet enim Epicuro concedenti, omne enuntiatum aut verum aut falsum esse, non vereri ne omnia fato fieri sit necesse. Non enim æternis taussis naturæ necessitate manantibus, verum est id quod ita enunciatur: Descendit in Academiam Carneades, nec tamen sine caussis. Sed interest inter caussas fortuitò antegressas, et inter caussas cohibentos in sa efficientiam naturalem. Ita et semper verum juit: Morietur Epicurus, quum duo et septuaginta annos vixerit, archonte Pytharato: neque tamen erant caussæ fatales cur ita accideret : sed quod ita cecidisset, certè casurum sicut cecidit fuit (179). Cette doctrine de Cicéron a été amplement développée dans les cours de philosophie des jésuites: il n'y a point de philosophes plus ardens qu'eux à soutenir que duarum propositionum contradictoriarum de futuro contingenti, altera est determinate vera, altera falsa;

(177) Cicero, de Fato, cap. XVII. Voyes ci-dessous, citation (183).

(179) Idem, de Fato, cap. IX.

gens qui se déclarent plus qu'eux pour le dogme de la liberté d'indifférence. Concluons de là qu'il se trouve des moyens de concilier le franc arbitre de l'homme avec l'hypothèse que toute proposition est vraie ou fausse. Mais, comme Epicure n'était pas fort assuré de son fait, il craignit de s'embarrasser s'il ne niait ce dogme : il n'en connaissait pas tous les tenans et aboutissans.; et ainsi, pour jouer au plus sur, il aima mieux se retrancher dans la négative. Chrysippe n'y était guère plus éclairé; car il croyait qu'à moins de prouver que toute proposition est vraie ou fausse, il ne viendrait pas 'à bout de prouver que toutes choses arrivent par la force du destin. Contendit omnes nervos Chrysippus, ut persuadeat omne àfiqua aut verum esse aut falsum. Ut enim Epicurus veretur, ne, si hoc concesserit, concedendum sit fato fieri quæcunque fiant ( si enim alterutrum ex æternitate verum sit, esse id etiam certum; et si certum, etiam necessarium: ita et necessitatem et fatum confirmari putat ); sic Chrysippus metuit, ne, si non obtinuerit, omne quod enunciatur, aut verum esse aut falsum, omnia fato fieri possint ex caussis æternis rerum futurarum (180). Ni l'un ni l'autre de ces. deux grands philosophes ne comprit que la vérité de cette maxime, toute proposition est yraie ou fausse, est indépendante de ce qu'on appelait fatum: elle ne pouvait donc point servir de preuve à l'existence du fatum. comme Chrysippe le prétendait, et comme Epicure le craignait. Chrysippe n'eut pu accorder, sans se faire tort, qu'il y a des propositions qui ne sont ni vraies ni fausses, mais il ne gagnait rien à établir le contraire; car, soit qu'il y ait des causes libres, soit qu'il n'y en ait point, il est également vrai que cette proposition, le grand Mogol ira domain à la chasse, ou n'ira pas, est vraie ou fausse. On a eu raison de considérer comme ridicule ce discours de Tirésias (181), tout ce que je dirai arrive-

(180) Idem, ibid., cap. X.

<sup>(178)</sup> Voyes Ciceron, de Nat. Deor., lib. I, eap. XIX et seqq., et Quest. academ., lib. IV, cap. XIII.

<sup>(181)</sup> Quid hoc refert vaticinio illo ridiculo-Tiresiæ? quidquid dicam aut erit aut non. Boetius, de Consol. philosoph., lib. P, presa III. pag. m. 124.

ra ou non, car le grand Apollon me confère la faculté de prophétiser (182). Si par impossible il n'y avait point de Dieu, il serait pourtant certain que tout ce que le plus grand fou du monde prédirait arriverait, ou n'arriverait pas. C'est à quoi ni Chrysippe ni Epicure ne prenaient

pas garde. Mais voyons ce qu'Epicure inventa pour se tirer de l'embarras du destin. Il donna à ses atomes un mouvement de déclinaison, et il établit là le siége, la source et le principe des actions libres; il prétendit que par ce moyen il y avait des événemens qui se soustrayaient à l'empire de la nécessité fatale. Avant lui, on n'avait admis dans les atomes que le mouvement de pesanteur, et celui de réflexion. Celui-là se faisait tonjours par des lignes perpendiculaires, et ne changeait jamais dans le vide; il ne recevait du changement que lorsqu'un atome se choquait avec un autre. Epicure supposa que, même au milieu du vide, les atomes déclinaient un peu de la ligne droite, et de là venait la liberté, disait-il. Sed Epicurus declinatione atomi vitari fati necessitatem putat : itaque tertius quidam motus oritur extra pondus et plagam, qu'um declinat atomus intervallo minimo, id appellat inixisor: quam declinationem sine caussa fieri, si minus verbis, re cogitur confiteri ..... Hanc Epicurus rationem induxit ob eam rem, quòd veritus est, ne, si semper atomus gravitate ferretur naturali ac necessarid, nihil liberum nobis esset, qu'um ita moveretur animus, ut atomorum motu cogeretur. Hinc Democritus auctor atomorum accipere maluit necessitate omnia fieri, quam a corporibus individuis naturales motus avellere (183). Remarquons en passant que ce ne fut pas le seul motif qui le porta à inventer ce mouvement de déclinaison, il le fit servir aussi à expliquer la rencontre des atomes; car il vit bien qu'en supposant ju'ils se mouvaient tous avec une égale vitesse, par des lignes droites

(182) O Laërtiade, quicquid dicam aut erit

Divinare etenim magnus mihi donat Apollo. Horat., sat. V, lib. II, vs. 59.

(183) Cicero, de Fato, cap. X.

qui tendaient toutes de haut en bas, il ne ferait jamais comprendre qu'ils eussent pu se rencontrer, et qu'ainsi la production du monde aurait été impossible. Il fallut donc qu'il supposât qu'ils s'écartaient de la ligne droite (184). Lucrèce nous va décrire ce double usage du mouvement de dé-

Illud in his quoque te rebus cognoscere ere-Corpora cum deorsum rectum per inane fe-Ponderibus propriis incerto tempore fermè, Invertisque locis spatio decedere paullium: Tantum quod momen mutatum dicere possis. Quod nist declinare solerent, omnia deorsum, · Imbris uti gulla, caderent per inane profundum: Nec foret offensus natus, nec Plaga create Principiis i ita nil unquam natura creasset (185).. ••••••• Denique si semper motus connectitur omnie, Et vetere exoritur semper novus ordine certo, Nec declinando saciunt primordia motus . Principium quaddam, quod fati fiedera runpal, Ex infinito ne causam causa sequatur: Libera per terras undè hæc animantibus exial,

·Undè est hac (inquam) fatis avolsa voluntas. Per quam progredimur, quo ducit quemque voluptas (186)? 

Quare in seminibus quoque idem fateare necesse'sL,

Esse aliam præter plagas, et pondera cau-

Motibus , undè hæc est nobis innæta potestæst De rubilo quoniam fieri nil posse videmus. Pondus enim prohibet, ne plagis omnia fiant ,

Externá quasi vi, sed ne mens ipsa neces-

Intestinum habeat cunctis in rebus agendis; Et devicta quasi cogatur ferre, patique: - Id facit exiguum clinamen principiorum, Mec regione looi certa, nec tempore cer-10 (187).

S'il s'agissait de montrer les absurdités de cette doctrine, on en montrerait plusieurs; car, en 1er. lieu, qu'y a-t-il de plus indigne d'un philosophe que de supposer du bas et du haut dans un espace infini? C'est néanmoins ce qu'Epicure supposa : car il prétendit que tous les atomes se mouvaient de haut en bas. S'il

<sup>(184)</sup> Voyes Cicéron, au I<sup>er</sup>. livre **de Fin.**. cap. VI.

<sup>(185)</sup> Lucret., lib. II, vs. 216.

<sup>(186)</sup> Idem, ibidem, vs. 251. (187) Idem , ikidem , ur. 284.

ent supposé qu'ils se mouvaient par qui n'a ni raison, ni sentiment, ni toutes sortes de lignes droites, il volonté, s'écarte de la ligne droite assigné une bonne cause de leur rencontre , sans être obligé de recourir au prétendu mouvement de déclinaison. En 2e. lieu, ce mouvement-là l'engageait à se contredire. Il enseignait que de rien on ne faisait rien, et cependant la déclinaison des atomes ne dependait selon lui d'aucune cause; elle venait donc de rien. Cette conséquence est d'autant plus forte, que nous avons vu (188) que Lucrèce avoue que les actions libres de notre ame viendraient de rien, si les atomes n'avaient pas le mouvement de déclinaison. Il prétend qu'elles ne dépendent ni du mouvement de pesanteur, ni du mouvement de répercussion des atomes; oar, en ce caslà, il serait contraint de reconnaître qu'elles se trouvent dans l'enchaînement des causes éternelles et nécessaires, et par conséquent qu'elles sont assujetties à la fatale nécessité dont il veut les exempter. Et ce qui fait selon lui que ne dépendant nullement ni de la pesanteur, ni de la répercussion des atomes, néanmoins elles ne sont pas faites de rien, c'est que les atomes out un mouvement de déclinaison. Je conclus de là que ce mouvement se fait de rien, ou, ce qui est la même chose, qu'il n'a point de cause (189), et je précipite Epicure dans l'abîme qu'il a voulu fuir. S'il répond qu'il est autant de la nature des atomes de décliner, que de se mouvoir de haut en has, et de s'entre-choquer toutes les fois qu'ils se rencontrent, je réplique que leur déclinaison no sert de rien à la liberté humaine, et n'empêche pas la fatalité: je lui soutiens ad hominem que toute la fatalité des stoïques est conservée; car il avoue que le mouvement de pesanteur et celui de répercussion introduisent inévitablement la nécessité fatale. En 3<sup>e</sup>. lieu , il est absurde de supposer qu'un être

(188) Ci-doesus, citation (187). (189) Les anciens objectèrent cela à Epicare: Επικούρφ μέν γαρ ούδε ακαρές έγκλίναι την ατομον συγχωρούσιν, ώς αναίτιον innearours nivuous in too mi outof. Sand Epicuro ne momentaneam quidem atomi inclinationem concedunt, quod eum dicant motum absque causd ex non ente introducere. Plutarch., de Anima processa, en Timos, peg. 1015.

dans un espace vide, et qu'il s'en écarte non pas toujours, mais en certains temps et en certains points de l'espace non réglés (190). Pour 4c. absurdité, je lui allègue la disproportion qui se rencontre manifestement entre la nature de la liberté, et le mouvement quel qu'il puisse être d'un atome qui ne sait ni ce qu'il fait, ni où il est, ni qu'il existe. Quelle conséquence y a-t-il entre ces deux propositions, l'ame de l'homme est composée d'atomes qui, en se mouvant nécessairement par des lignes droites, déclinent un peu du droit chemin, donc l'âme de l'homme est un agent libre? Cioéron a très-bien jugé de cette hypothèse d'Epicure, quand il a dit qu'il serait beaucoup moins honteux d'avouer que l'on ne peut pas répondre à son adversaire, que de recourir à de semblables réponses. Hoc persæpè facitis, ut cum aliquid non verisimile dicatis, et effugere reprehensionem velitis, afferatis aliquid, quàd omninò ne fieri quidem possit: ut satius fuerit illud ipsum de quo ambigebatur, concedere, quam tam impudenter resistere: velut Epicurus cùm videret, si atomi ferrentur in locum inferiorem suopte pondere, nihil fore in nostra potestate, quòd esset earum motus certus et necessarius, invenit quo modo necessitatem effugeret, quod videlicet Democritum fugerat: ait atomum, cum pondere, et gravitate directo deorsum feratur, declinare paululum. Hoc dicere turpius est, quam illud quod vult, non posse defendere (191). Il a très-heureusement décrit l'embarras où ce philosophe se trouva. Nec qu'um hæc ita sint, est causa cur Epicurus fatum extimescat, et ab atomis petat præsidium, easque de vid deducat, et uno tempore suscipiat res duas inenodabiles : unam, ut sine caussa fiat aliquid, ex quo existet, ut de nihilo quippiam fiat; quod nec ipsi, nec cuiquam physico placet : alteram, ut quùm duo indi-

(190) Id facit exiguum clinamen principio-

Nec regione loci certa, nec tempore certo. Lucret., lib. II, vs. 292.

(191) Cicer., de Natura Deorum, lib. I, cap. XXV.

vidua per inanitatem ferantur, alterum è regione moveatur, alterum declinet (192). Il était facile, ce me semble, de l'embarrasser : Comment voulez - vous, lui pouvait - on dire, que la liberté de l'homme soit fondée sur un mouvement d'atomes qui se fait sans aucune liberté? la cause peut-elle donner ce qu'elle n'a pas? cent atomes qui se penchent sans savoir ce qu'ils font, peuvent-ils former un jugement par lequel l'âme se détermine avec connaissance de cause, au choix de l'un des partis qui se présentent? Épicure eut pu connaître par-là combien il lui importait d'attribuer à chaque atome une nature animée et sensitive, comme il semble que Démocrite l'avait fait (193), et comme Platon avait supposé que la matière avait une âme avant même que Dieu eut construit le monde : Άκοσμία γάρ ঈν τα πρὸ τῆς του πόσμου γετέσεως αποσμία δέ, οὐκ ασωματος, οὐδε ακίνητον, οὐδε αψυχος .... Ο γαρ Θεός ούτε σώμα τὸ εσώματον, ούτε ψυχήν το άψυχον εποίηou. Fuit nimirum, antequam mundus nasceretur, materies, non corporis eò, non motils, non animæ expers.... Etenim Deus neque corpus de incorporeo, neque animam de inanimo redigit (194).

Il ne faut pas oublier ce que Cicéron rapporte, c'est que Carnéade inventa une solution bien plus subtile que tout ce que les épicuriens avaient sorgé. Ce fut de dire que l'âme avait un mouvement volontaire dont elle était la cause. Acutius Carneades, qui docebat posse epicureos suam caussam sine hac commentitia declinatione defendere. Nam quùm doceret esse posse quendam animi motum voluntarium, id fuit defendi melius, quam introducere declinationem, cujus præsertim caussam reperire non possunt : quo defenso, facilò Chrysippo possent resistere (195).... De ipsd atomo dici potest, quùm per inane moveatur gravitate et ponde-re, sine caussa moveri, quia nulla caussa accedat extrinsecus. Rursus

(192) Idem, de Fato, cap. IX.
(193) Voyes la remarque (F).
(194) Plutarchus, de Anime procreat., ex Timeo, pag. 1014, B.
(195) Cicer., de Fato, cap. XI.

autem, ne omnes à physicis irrideamur, si dicamus quicquam fieri sine caussa, distinguendum est, et ita dicendum, ipsius individui hanc esse naturam, ut pondere et gravitate moveatur, eamque ipsam esse caussam cur ita feratur. Similiter ad animorum motus voluntarios non est requirenda externa caussa : motus enim voluntarius eam naturam in seipse continet, ut sit in nostra potestate, nobisque pareat, nec id sine caussd. Ejus enim rei caussa, ipsa natura est (196). Il est certain que Carnéade leur fourmissait là une réponse non-seulement beaucoup plus solide que celle qu'ils employaient, mais aussi la plus ingénieuse et la plus forte que l'esprit humain puisse produire. J'avoue qu'on eût pu lui demander ces actions volontaires de l'âme, qui ne dépendent point d'une cause externe, dépendent-elles de la nature de l'âme comme le mouvement de pesanteur dépend de la nature des atomes selon Epicure? En ce cas-là, vous n'ôtez point la fatalité des stoïques ; car vous n'admettez aucun effet qui ne soit produit par une cause nécessaire. Ni Carnéade, ni aucun autre philosophe païen, n'était capable de répondre rien de positif à cette question.

(196) Ibid., d. l.

ÉPISCOPIUS \* (Simon), l'un des plus habiles hommes du XVII<sup>e</sup>. siècle, et la principale colonne de la secte des arminiens, était d'Amsterdam. Il y naquit l'an 1583, et y ayant fait ses classes, il alla étudier à Leyde, l'an 1600. Il y reçut le degré de maître ès-arts, l'an 1606. Il s'attacha ensuite à l'étude de la théologie, et y fit de si grands progrès, qu'en peu de temps il fut jugé digne du ministère. Les bourgmestres d'Amsterdam souhaitèrent qu'il y fût promu; mais parce que, durant les démêlés de Gomarus et d'Armi-

<sup>\*</sup> Son nom de famille était BISSCHOP.

nius, il avait pris le parti de ce trans; mais le synode ne souffrit dernier, il trouva plusieurs ob- point qu'aucun d'eux comparût stacles à sa réception : de sorte à l'assemblée sur le pied de juge, qu'il se dégoûta de l'académie et ne les voulut admettre que de Leyde, et s'en alla à Franc- comme des gens cités. Il fallut ker, en 1609. Il ne s'y arrê- céder à cette nécessité. Ils se ta pas long-temps; car il s'a- présentèrent: Épiscopius haran-perçut que pour avoir disputé gua, et déclara qu'ils étaient prêts avec trop de feu, il avait irrité à conférer avec le synode. On lui le professeur Sibrandus Lubertus répondit que la compagnie n'égrand gomariste. Il quitta donc tait point là pour conférer, mais Francker, et retourna en Hol- pour juger. Ils la récusèrent, lande où il fut reçu ministre et ne voulurent point acquiescer l'an 1610, et donné à un vil- au règlement qu'elle fit, c'est lage (a) qui dépend de Rotter- qu'ils ne pourraient expliquer dam. Il fut l'un des députés à la et désendre leurs sentimens, conférence qui fut tenue à la qu'autant qu'elle le jugerait né-Haye, l'an 1611, devant les cessaire. Sur le refus d'acquiesétats de la province, entre six cer à ce règlement, ils furent ministres contre-remontrans et chassés du synode, et l'on se présix ministres remontrans; et il para à les juger sur leurs écrits y fit extrêmement éclater son (b). Ils défendirent leur cause à esprit et sa doctrine. L'année coups de plume, et ce sut Epissuivante il fut choisi pour remplir à Leyde la profession de théologie que Gomarus avait quittée volontairement, et il publia quelque temps après. Il vécut en paix avec Polyander, son collègue, quoiqu'ils eussent des sentimens opposés sur la prédestination. Les fonctions de sa charge et les études de son cabinet furent un fardeau léger en comparaison des insultes et des médisances où il se vit exposé pendant les troubles de l'arminianisme (A); car le feu de la division et de la haine gagna bientôt les esprits du peuple. Les états de Hollande ayant invité Épiscopius au synode de Dordrecht, afin qu'il y eût séance comme les autres professeurs des sept provinces unies, il s'y rendit des premiers, accompagué de quelques ministres remon-(a) Il s'appelle Bleiswic.

copius qui composa la plupart des pièces qu'ils produisirent dans cette occasion, et qu'on furent déposés de leurs charges par le synode; et parce qu'ils ne voulurent point signer un écrit qui contenait une promesse de ne faire en particulier aucune fonction de ministre, ni directement ni indirectement, ils furent bannis des terres de la république. Episcopius s'arrêta dans le Pays-Bas Espagnol autant que dura la trêve (B), et ne fut pas si occupé des affaires de son parti

<sup>(</sup>b) Cum synodus libertatem illam limitibus istis circumscribere vellet, quantum ipsa salis esse posse el debero judicarel ; ipsi vero tamen iniquis conditionibus, quibus causam suam proderent, per conscientiam acquiescore non possent, tandem à synodo sunt ejecti, tanquam indigni cum quibus ipsa ullerius quicquam ageret. Synodusque se ad eos ex scriptis ipsorum judicandos accinxit. Stephanus Curcelleus, prof. Oper. Episcopn.

France, et travailla par ses écrits, fortifier et à consoler ses frères (D); et enfin, un temps plus favorable s'étant présenté, il revint en Hollande, l'an 1626, pour être ministre de l'église des remontrans à Rotterdam. Il s'y maria l'année suivante (E), et il se transporta à Amsterdam en l'année 1634, pour y régir le collège que ceux de sa secte y érigeaient. Il mourut dans cet emploi, le 4 d'avril 1643 : ce fut d'une rétention d'urine. Il avait perdu la vue quelques semaines auparavant (c). Il composa plusieurs livres depuis son retour en Hollande, et ne garda pas toujours la modération de style que ses principes de tolérance, joints aux devoirs évangéliques, exigeaient de lui d'une façon spéciale. Ses amis s'efforcent de l'excuser là-dessus (F). On dit que ses OEuvres ont été goûtées en Angleterre parmi les épiscopaux; mais qu'il s'y élève présentement quelques auteurs qui prennent à tâche de les décrier, comme si c'étaient des livres très-dangereux. On ne peut nier que la distinction qu'il observe, quand il dit que certains articles qui ont toujours passé pour iondamentaux sont veritables,

abattu, qu'il ne travaillat con- mais qu'il n'est pas absolument tre l'église romaine pour les vé- nécessaire de les croire pour obrités communes à tous les corps tenir le salut, ne puisse avoir de protestans (C). Lorsque la guerre mauvaises suites, On a blamé dedes Espagnols et des Hollandais puis peu le savant père Mabillon eut recommencé, il alla en au sujet des Œuvres d'Episcopius (G). Les arminiens firent autant qu'il lui fut possible, à en 1690 une démarche d'éclat, qui témoigne combien l'honneur de ce ministre leur est cher. On sait qu'ils chargèrent un de leurs professeurs d'accuser publiquement de calomnie M. Jurieu (H), qui avait mal parlé d'Épiscopius. J'ai oublié de dire que les ouvrages posthumes \* de ce docte arminien furent fournis au sieur de Courcelles par François Limbourg, gendre de Rembert Episcopius, frère de notre Simon (d); et que dans la préface, qui m'a fourni cet article, on n'a rien dit du voyage qu'Episcopius fit en France, l'an 1615, au sujet duquel ses adversaires répandirent plusieurs faux bruits (I) : mais au lieu de faire mention de ce voyage effectif on y a parlé d'un voyage imaginaire sous l'an 1610.

> \* Le père Niceron, tome III de ses Mémoires, dit que les OEuvres d'Episcopius ont été imprimées à Amsterdam, 1650, 2 vol. in-fol., et réimprimées à la Haye, 1678, 2 voi. in fol Sur cela Joly observe que le 1er. volume est de 1650, le second de 1665. Quant à l'édition de 1678, elle ne contient que le tome 1er, de 1650, sans faire aucune mention du second. « On en a usé ainsi, dit Joly, parce que le second tome ne contient que des ouvrages peu importans.

> (d) Steph. Curcelleus, praf., in Op. Epis-

copii.

(A) Ses études furent un fardeau léger en comparaison des insultes et des médisances où il se vit exposé pendant les troubles de l'arminianisme. ] La dispute sur la prédestination commença dans les académies, et sauta bientôt sur les chaires des prédicateurs, et se répandit de la dans

<sup>(</sup>c) Tiré de la préface de ses Œuvres, composée par Etienne Courcelles. On ne se rend point garant (N.B.) des faits qu'on emprunte de là, soit dans le corps, soit dans les remarques de cet article.

les familles, et porta même le feu de 1617, la maison du frère ainé d'Épila division parmi les personnes du gouvernement (1). Tout était en rumeur et en trouble, et dans ce conflit personne n'était plus exposé aux malédictions de la populace que les plus habiles gens du parti arminien, parce qu'on les regardait comme la première cause de ces désordres (2). Jugez si l'on épargnait Épiscopius dont l'habileté était fort connue. Il fut insulté à Amsterdam, dans le temple et dans la rue, la seconde année de sa profession de Leyde, parce qu'en assistant au baptême d'une de ses nièces, il avait répondu quelque chose au ministre officiant, qui demandait si la doctrine de son église n'était point la vraie et la parfaite doctrine da salut. Episcopius, au lieu de répondre à cette question, selon la coutume, par un signe d'acquiescement, prit la parole pour témoigner qu'il n'acquiesçait que sous une certaine restriction. Le ministre s'emporta, et le traita de jeune présomptueux. Le peuple s'échaussa, et peu s'en fallut de la guerre, ils se tinrent à Anvers. qu'Episcopius, qu'on chargea d'inju- La raison qu'ils en ont donnée, et qui res, et dans l'église et dans les rues, ne fût battu et lapidé. Si l'on me de- les mettait plus à portée d'avoir soin mande pourquoi il avait voulu s'éclair- de leurs églises et de leurs familles. cir, je répondrai que ce fut à cause Mais quelques-uns de leurs ennemis qu'Uytembogard en pareil cas, ayant eurent assez de malignité pour les acrépondu par un oui tout simple, épronva quelque temps après qu'on qu'afin de comploter avec l'Espagne lui reprocha dans les rues d'avoir renoncé aux dogmes des remontrans. Ce premier péril d'Episcopius fut suivi bientôt après d'un second; car un maréchal, qui le vit un jour passer, sortit de sa forge avec une barre de fer, et se mit à courir après lui en criant à l'arminien, au perturbateur de l'église. Episcopius aurait été assommé par ce brutal, s'il n'eût pris la fuite, et si d'autres gens ne sussent venus au secours. L'auteur que je cite (3) raconte que le 19 de février

(1) Ab academia cathedris in ecclesiarum primum ambones el posteà in vulgus dimanasset, imo etiam reipublica proceres quorum erat tanto malo remedium afferre in studia contraria scidisset. Steph. Curcellzus, prafat. in Opera Episcopii.

(2) Maximi tempestatum fluctus celeberrimos auosque doctrina inter Remonstrantes feriebant, quibus veri ignara plebs et affectu potivis quam iudicio duci solita omnem turbarum culpam im-

putabat. Idem, ibid.

(3) Steph. Carcelluas, prafat. in Opera Episcopii.

scopius fut pillée par la canaille d'Amsterdam, sous le faux prétexte qu'un certain nombre d'arminiens y entendaient la prédication. Voilà les suites inévitables des disputes de théologie, lorsque l'esprit de modération ne les retient pas enfermées dans l'enceinte des auditoires, et lorsqu'on alarme et qu'on essarouche la multitude. Ce qui doit apprendre une chose qu'on ne pratiquera jamais, c'est qu'il n'en faut venir là que dans les cas d'une extrême nécessité. Ce doit être l'ancora sacra des anciens (4), cette ancre que l'on n'employait que dans le der-

nier péril.

(B) Il s'arrêta dans le Pays-Bas Espagnol autant que dura la trêve. Henri IV avait moyenné une trêve de douze ans entre l'Espagne et les Provinces-Unies, l'an 1609. Dès qu'elle fut expirée, la guerre recommença en 1621. Episcopius et ses confrères furent exilés l'an 1618; et depuis ce temps-là jusques au renouvellement est très-vraisemblable, est que cela cuser de n'avoir choisi cette demeure, contre la religion réformée et contre la liberté de la patrie. C'est un grand plaisir et une grande commodité, que de se voir dans le parti qui triomphe; mais, pour l'ordinaire, c'est un engagement à calomnier l'autre parti: car comme la victoire que l'on remporte est mêlée de beaucoup de violences exercées contre le parti terrassé, il faut que pour les justifier, et pour empécher que les bonnes âmes ne plaignent les persécutés, on débite contre eux les plus odieuses accusations. Je n'applique point ceci aux arminiens: J'en aventis expressément ET EN GROSSES LETTRES MES LECTEURS; mais voici les paroles de l'un d'eux : Antuerpiæ durantibus inter Hispaniarum regem et ordines induciis domicilium eligunt, non ut cum patriæ hostibus consilia agitarent, aut ad-

(4) Voyez dans Érasme le preverbe Sacram ancoram solvere : c'est le XXIVe. de la Ite. centurie de la Isa. chiliade.

versus religionem reformatam quicquam molirentur, quemadmodùm ma levoli quidam miseriæ illorum insultantes dictitabant : sed quia propinquus erat ille locus, et ex quo ecclesiis suis dilectis et samiliis commodius quam ex remotiore prospicere pole--

rant (5).

(C) Il travailla contre l'église romaine pour les vérites communes à tous les corps protestans. ] Non-seulement il composa de concert avec l'aigreur de son style ] Courcelles, ne ses confrères une confession de soi, non-seulement il la fit suivre bientôt n'eût pu écrire certaines choses avec par l'Antidotum adversus sy nodi Dor- plus de modération (12), ajoute que dracence canones, mais il disputa diverses causes le poussèrent à se aussi avec une grande force contre servir de ce style: 10. dit-il, Episco-Pierre Wadingus. C'était un jésuite pius n'était jamais l'agresseur; il ne (6) qui lui sit mille honnétetés, et qui provoqua jamais personne: il ne faitacha de l'attirer dans le giron de son sait que repousser les attaques. 2º. Les église, en profitant de l'état de mé- écrits qu'il réfuta étaient quelquesois raisous les plus captieuses des control'a insérée depuis dans l'édition infolio de toutes ses œuvres.

(D) Il travailla par ses écrits.... à fortifier et à consoler ses frères.] Je ne parle pas seulement de plusieurs lettres particulières qu'il faisait tenir en Hollande, mais aussi des ouvrages qu'il composa pour le public pendant son séjour en France; de ce nombre sont les remarques sur quelques chapitres de l'épître de saint Paul aux Romains, son Bodekerus ineptiens, son Examen Thesium Jacobi Capelli, -et sa réplique à Cameron, etc. (8).

(E) Il s'y maria l'année suivante. Ce fut avec la veuve (9) de Henri de Nielles, ministre de Rotterdam, frère

(5) Steph. Curcellerus, profat. in Opera Episcopii.

(6) Il était Irlandais de nation. Voyes Alegambě.

(7) Voyes la préface de cet ouvrage d'Épiscopius.

(8) Ex prafatione Steph. Curcellei.

(9) Elle s'appelait Marie Pesser.

de ce Charles de Nielles que les remontrans regardaient comme l'un de leurs principaux confesseurs. Il fut long-temps en prison: on voit plusieurs de ses lettres parmi celles que les remontrans ont publiées. Il recouvra sa liberté, et fut ministre à Amsterdam (10). Episcopius perdit sa femme sur la fin de l'année 1641, et

n'en eut jamais d'enfans (11). (f) Ses amis s'efforcent d'excuser pouvant disconvenir qu'Episcopius content où il le voyait. Il déploya les très-violens: on en donne pour exemple le livre que les professeurs de versistes de son parti; et, ne se rebu- Leyde publièrent sous le titre de Contant point par les réponses qui lui fessionis Remonstrantium Censura, étaient faites, il changea ses disputes et l'on prétend qu'ils furent poussés de conversation en disputes par écrit. par de très-puissans motifs à parler Il composa deux lettres, l'une sur la sur ce ton-là. Il fallait persuader au règle de la foi, l'autre sur le culte des public que les docteurs contre-remonimages, et les envoya au professeur trans avaient justement condamné les réfugié. Celui-ci ne manqua pas d'y arminiens au synode de Dordrecht, faire une très-solide réponse tout et justement excité les magistrats à aussitôt (7). Elle n'a vu le jour qu'après user d'une grande sévérité contre ce sa mort. On la publia en 1644, et on parti. Cette condamnation synodale, ce zele ardent à aigrir les magistrats, étaient deux choses qui pouvaient flétrir la réputation de ces messieurs, s'il se trouvait que le parti condamné ne fût coupable que d'erreurs légères: il fallait done, pour l'honneur des juges, qu'on donnât un portrait hideux de ce parti ; et parce que le public commençait à dire que les cinq fameux articles n'étaient pas un sujet valuble de persécuter des gens, il fallut soutenir que la confession des remontrans était toute pleine d'hérésies exécrables; que tout y était gâté depuis le commencement jusques à la tin, et que le titre même était une plaie, et là dessus se mettre bien en colère. Quam (Confessionis Remon-

(11) Ibidem.

<sup>(10)</sup> Ex Curcelleo, presfat. in Opera Episcopii.

<sup>(12)</sup> Quia etsi forte quadam lenilis dici potuerint, quamab eo factum fuerit, gravissimas tamen ita scribendi causas habuerit. Curcell. prof. in Opera Episcopii.

strantium Censuram) acerbissimam usurpavit (15). Quand ces excuses seesse, nemo qui vel obiter inspexerit negare potest. Nempè existimationis suæ interesse putabant, ne injuste primite remonstrantes in sy nodo Dordracená condemnavisse, et postea magistratus ad eos persequendos instigásse crederentur. Jam enim vulgo dictitabatur non satis esse causæ in quinque illis decantatis de prædestinatione articulis, cur ita in eos sæviretur, cum in ils totum christianum orbem, exceptá duntaxat Calvini schold, Remonstrantes secum conspirantem haberent. Ideò persuasum omnibus voluerunt professores isti confessionem illorum horrendis hæresibus scatere, nihil in ed à capite ad calcem, imò ne in titulo quidem, sani esse (13). Cet auteur insinue donc que les professeurs de Leyde n'écrivirent si durement que par politique, et que leur colère n'était qu'une passion de commande, destinée à éloi- ... » avaient déjà demandé à quelques grer le scandale du public et la flétrissure de leur propre réputation. 3°. Enfin il dit que la patience d'Episcopius fut mise à bout, en voyant que ces messieurs fouillaient dans les intentions secrètes et dans les replis du cœur, lorsqu'ils ne trouvaient rien à mordre sur les paroles de la confession de foi qu'ils censuraient. Voilà un moyen infaillible de trouver toujours que son adversaire est hérétique; car il aura beau tenir le langage des orthodoxes, on lui dira qu'il cache au tond de son coeur le poison de l'hérésie (14). Imò quod omnes modestiæ limites excedit, cum in confessionis verbis et phrasibus nihil occurrebat quod cum specie aliqua admordere possent, in Dei xapdioyvésou jura temerario ausu involantes suspicionem lectoribus ingerere studuerunt, an ua ex animo sentirent Remonstrantes prout oratione sua profitebantur. Nihil ergò mirum si adeò barbara et christianis plane indigna agendi ratio D. Episcopium moverit ut duro nodo durum cuneum adhiberet, et sordida illa censuræ ulcera acriori apologiæ sale et aceto aliquando perfricaret: quod etiam adversus unum aut alterum censoribus illis similem

(13) Ibidem.

raient meilleures, il serait toujours vrai de dire que ceux qui en ont besoin sont moins louables que ceux à qui elles ne sont pas nécessaires.

(G) On a blâmé le père Mabillon au sujet des œuvres d'Episcopius.] Une lettre imprimée l'an 1691, sous le titre de Avis important à M. Arnauld, sur le projet d'une nouvelle Bibliothéque d'auteurs jansénistes, contient ce qui suit (16). Le père Mabillon, dans son Traité des Etudes monastiques « a fait dans toutes les » formes l'éloge des Institutions théo-» logiques d'Episcopius, où le soci-» nianisme, comme vous savez, est autorisé. M. Nicolle n'eut pas plus tôt appris ce bel éloge, qu'il recommanda fortement qu'on en donnât avis à l'auteur, afin de l'ôter; mais ¥ il n'y avait plus de remède: le livre » était publié. Plusieurs jeunes abbés » libraires de Paris avec bien de l'em-» pressement les ouvrages de cet ar-» minien, dont le père Mabilion con-» seillait si expressément la lecture : c'est un grand bonheur que les li-» braires n'en aient aucun exemplaire, » n'y ayant point de théologien qui » soit si fort opposé à la doctrine de » saint Augustin, et même à celle de » toute l'église qu'Episcopius, qui a » même introduit dans son parti la » tolérance des religions. Voici, mon-» sieur, l'extrait de ce père: Je ne » saurais m'emplcher de dire ici que » si l'on avait retranché quelques en-» droits des Institutions théologiques » d'Episcopius, dont Grotius faisait » tant de cas qu'il les portait partout » avec lui, on s'en pourrait servir » utilement pour la théologie. Cet » ouvrage est divisé en quatre livres, » dont l'ordre est tout différent de » celui qui est communément en usa-» ge. Le style en est beau; la ma-» nière de traiter les choses répond » fort bien au style; et on ne perdrait » pas son temps à le lire, si on l'avait » purgé de quelques endroits où il » parle contre les catholiques, ou en » faveur de sa secte. Quelle purga-» tion, je\_vous prie, peut-on faire » d'un auteur qui met en doute les

<sup>(14)</sup> Voyes contre la conduite de telles gens, divers endroits du Fantôme du jansénisme, et la présace du Janua colorum reserata.

<sup>(15)</sup> Curcellaus, prasat, in Opera Episcopii. (16) Pag. 16.

» mystères de la trinité et de l'incar- ple accusation de M. Jurieu, sans » nation, ne jugeant pas que la créan-» ce de ces mystères soit nécessaire » pas, selon lui, clairement dans » l'Ecriture? Il fait le même jugement » de nos autres mystères : d'où il » conclut qu'on n'a aucune raison de » rejeter de sa communion les soci-» niens. Le père Mabillon serait plus excusable, s'il n'avait pas lu le livre » d'Episcopius; mais il a témoigné » lui-même qu'il l'avait emprunté du o bibliothécaire de M. l'archevêque » de Reims (17), et qu'il l'a gardé » plus de deux mois. » L'auteur de l'Avis parle deux pages après d'un chanoine régulier qui témoigna à ses amis que la lecture de Grotius a commencé à lui ouvrir les yeux. « Il n'est pas le seul de sa commu-» nauté qui ait parlé de cette manière: » plusieurs y dogmatisent; et il y en a » quelques-uns qui lisent en partica-» lier les œuvres de Courcelles, qui » renferment en abrégé la théologie » d'Arminius, et une bonne partie » de celle des sociniens. Il est bien à » craindre que les louanges excessi-» à quelques bénédictins de chercher » ses ouvrages, ou d'avoir la théolo-» gie de Courcelles ».

(H) Les arminiens.... chargèrent un de leurs professeurs d'accuser publiquement de calomnie M. Jurieu. M. Leclerc, professeur dans le collégé des arminiens à Amsterdam, et l'un des plus savans hommes de ce siècle, eut ordre de ses supérieurs, dit on, de publier une lettre adressée à M. Jurieu, où il expose que ceux qui ont quelque lecture des écrits d'Episcopius, et qui connaissent la société des remontrans, n'ont pas besoin qu'on les justifie dans leur esprit; et que pour ceux qui n'ont point lu cet auteur, et qui n'ont jamais conversé avec aucun remontrant, s'ils étaient assez injustes pour juger sur la sim-

s'informer davantage des faits dont il s'agit, ils ne meriteraient pas que » au salut, parce qu'on ne les trouve l'on essay ât de les désabuser; ils ne sauraient ce que c'est qu'équité, a auraient apparemment l'esprit bouché pour toute sorte de justification; qu'aussi est-on persuadé qu'il n'y a aucune personne équitable dans les Provinces-Unies ni ailleurs, qui son disposée à croire cet accusateur sur sa parole; que ce n'est donc pas pour désabuser le public qu'il adresse cette lettre à M. Jurieu, c'est pour tâcher, s'il était possible, de le saire rentrer en lui-même et l'engager à demander pardon à Dieu du péché qu'il a commis, en calomniant son prochain d'une manière si odieuse; qu'une chose pourrait bien faire espérer qu'il serait en état de donner gloire a Dieu après avoir lu cette lettre, c'est que dans ce qu'il dit il paraît bien plus de zèle inconsidéré et d'entétement que d'artifice et de préméditation; car enfin accuser sans preuves un auteur célèbre, et dont les livres sont entre les mains de tout le monde, d'avoir eu des opinions qu'il rejette » ves que le père Mabillon a données formellement, et qui n'ont aucune » aux Institutions théologiques d'E- liaison nécessaire avec ses principes, » piscopius, ne fassent naître l'envie ce n'est pas le moyen de gagner personne.

Après ce préambule M. Leclerc entre en matière. Vous accusez Épiscopius de deux choses, dit-il; la première c'est d'être socinien, et la seconde c'est d'être ennemi de la religion chrétienne. Ce dernier chef n'est qu'une conséquence de l'autre, selon votre manière de raisonner : de sorte que si l'on avait prouvé que le premier est une grossière catomnie, on vous aurait convaincu, suivant vos principes, d'accuser sans raison, de la plus détestable hypocrisie que l'on puisse concevoir, une personne qui a toujours fait profession de croire en Jésus-Christ, et qui a donné des preuves éclatantes de sa foi. Plus l'accusation est atroce, plus les preuves doient être claires; et rependant n'en apportez aucune qui ait quelque sorte de vraisemblance. On fait voir ensuite qu'à l'égard de la trinité et du sacrifice de Jésus-Christ, Episcopius a lété très-éloigné du sentiment des sociniens: on indique plusieurs de ses livres où, sur ces deux chefs oapitaux,

<sup>(17)</sup> Juges par-là combien les Œuvres d'Épiscopins sont rares en France. Il faut que les bénédictins les empruntent à un prélat qui a été Ards-curieux d'assembler les livres qu'on trouve le plus difficilement. Voyes le catalogue de sa Bibliothèque, imprimé à Paris, l'an 1693,

il a expliqué très-nettement sa pensée, et réfuté celle des sociniens. On montre que M. Jurieu a cité infidèlement deux endroits d'Episcopius, l'un toul'autre touchant la peine éternelle des réprouvés; et après avoir ainsi rétuté la première accusation, on renverse facilement la seconde, tant parce qu'elle n'est qu'une conséquence de la première, que parce que la conduite et les livres d'Episcopius témoignent très-clairement qu'il avait de la vertu et de la conscience, et du zèle pour la religion chrétienne. On marque l'endroit de son Institution (18), où la vérité du christianisme est prouvée d'une manière si nette et si forte, que si les tibertins pesaient bien ses raisons, on pourrait espérer qu'il n'y en aurait jamais plus au monde : et vous le trailez, monsieur, d'ennemi du christianisme (c'est ainsi que parle M. Leclerc à M. Jurieu) sans qu'il paraisse seulement que vous ayez lu ses écrits ou examine sa vie! En vérité, il n'y a que le trouble du rèle aveugle, qui paraît en vous il y a long-temps, qui puisse me faire dire, Seigneur, pardonnez-lui; car en effet vous ne savez ce que vous taites. Vous ne pouviez choisir de meilleur moyen de passer pour homme peu instruit des devoirs du christranisme, et même de la société civile, que de parler de la sorte. Il n'y a plus que quel que peu de femmelettes chargées de péchés, et qui vont au sermon sans y rien entendre, comme elles n'entenclent rien dans l'Evangue, qui s'y puissent laisser tromper.

Cette démarche si éclatante des remontrans est un signe manifeste qu'E-Piscopius avait été calomnié; car il n'y a pulle apparence que M. Leclerc ent voulu mettre son nom à la lettre dont je parle, s'il eût cru possible que M. Jurieu justifiat ses accusations: mais ce qui n'était qu'un signe, on, si l'on veut, qu'une forte présomption de l'innocence d'Episcopius, en est devenue une preuve démonstrative par le silence de l'accusateur. De notoriété publique sa réputation lui est d'un prix infini : il n'y'a donc que l'impossibilité absolue de soutenir son accusation qui l'ait obligé à se taire,

(18) C'est le liv. VI, sect. I, c. II et III.

et à soussrir patiemment la slétrissure publique dont la lettre de M. Leclerc le couvre. Et après cela qu'on nous vienne dire que M. Jurieu est tellechant le mystère de la trinité, et ment possédé de l'esprit vindicatif, qu'il n'a jamais donné un exemple de patience. L'âme du monde la plus débonnaire n'aurait pas souffert, comme il a fait, sans ouvrir la bouche, l'injure atroce du professeur arminien; injure qui, en supposant l'innocence d'Episcopius, n'est qu'un acte de justice. On s'étonnera peut-être que les supérieurs de l'accusateur ne se soient pas intéressés à sa gloire, autant que tout le parti arminien s'est intéressé à la gloire d'Episcopius. Des que celui-ci fut accusé, son parti se remua pour faire voir au public son innocence; mais personne n'a obligé l'accusateur à se purger aux yeux du public, et à effacer la note de calomniateur dont M. Leclerc l'a stigmatisé. Mais cette différence de conduite ne doit point surprendre. L'honneur d'Episcopius tire plus à conséquence pour tout son parti, que la gloire de M. Jurieu pour les églises wallonnes; et de plus, encore que la raison veuille que toute l'infamie qu'un accusé mériterait, si on l'accusait justement, retombe sur celui qui le calomnie, on n'en juge pas néanmoins ainsi en pays de droit canon (19). Trouver des hérésies dans un livre, encore qu'il n'y en ait point, est une chose qui passe souvent pour une marque de zèle : on en est quitte pour un ayis d'aller désormais moins vite; et quelquesois même on n'essuie pas cette remontrance. Il est donc plus nécessaire d'aller au secours d'un docteur accusé injustement qu'au secours d'un faux délateur d'hérésie.

Deux raisons solides m'ont engagé à faire cette remarque. La première est qu'il n'y a rien qui soit du ressort de ce Dictionnaire autaut que les faussetés de fait; de sorte que sans une affectation, et sans une acception de personnes qui aurait été blâmée fort justement, je n'aurais pu passer sous silence le mensonge diffamațoire qui a eté publie contre Simon Episcopius. En second lieu, il se présentait une occasion de faire connaître M. Jurieu

<sup>(19)</sup> Entendez ceci seulement par rapport à la pratique asses fréquente; car du reste les lois canoniques ne soumettent pas moins que les civiles le calomniateur à la peine du talion.

DESCRIPTION OF PROPERTY. THE THREE ! IS banigana taa terretain. e i' m 45 Contractor land Guiden . . . Section's OLEGANAor of Agents, regg, tipper. or and que T letitles. of last talks CHECK HAM Julie. **164** 

mente. Manten son in Planers, l'un des ministres d'Ansterdam, était celui qui le couvrait de ar commence repare ces calomnies. Enfin, il dit que tout cas calomnies. Enfin, il dit que tost le monde commençait à reconnaître la familie sur la peconde accusation.

Neque hoc solum, sed et quòd colloquem cum D. Molinaro studio dechnaverim, neque unquàm de compellando eo cogniaverim: Quam rem falsam et vanem esse, tu si ita videbitur, testimonio tuo confirmare potes, et quiequid ed in re à te et me factum est verbulo significare, et que some common point a la char
some common co coingremmende M. Loclere? l'avone que que généralement parlent les de servet current hammenup plus lous- chefs de parti, dans les disputes de littérature ou de religion , ne dépeneste puntiquement qu'il s'était trons- sent par assez en espions. Ce m'est par e: mane on me purvent per tout d'un qu'ils n'aient ans extrême consincité
oup à le verte hermane : on y un de saves tout ce que font et unant ce
ver appres : et c'est un bon commen que disent leurs adversaires ; mans ils manust cane de un par répliquer a l'aretorne de cama que l'en a colonne.

I' l'est un servage en france, de pour témorgnage. Le zile
un super respect ses administres repute
de qu'un hérétique est empadale des
plus sellums complois : me trent manners four fourt plus plus influes complete; et de cette remens avec le nere fourt plus influes complete; et de cette remens avec le nere fourt plus infre, c'est qu'on s'imagine qu'il reformer actuellement tentes les manchi-reformers, et cultures. reinemer, et calibrate autons dont on le jage espalaire. S'estlis mateurent par de la mateur de que dit l'Ecriture, de l'adoratione de que dit l'Ecriture, de l'adoratione ..... It dis own la bouche parle (22), en con-... vivis vertit ses soupçons, ses permunions bermelles.

(ve) Epiet, occionisse, et thunles, page, finf., et et., Nicola, page, finf., finf., page, finf.

KPPENDORF (HENRI D'), 5000tilhomme allemand (A), scratt aujourd'hui fort inconnu dans la republique des lettres, s'il n'avoit eu un grand démêlé avec Frasme. Il soutint cette querelle avec beaucoup de vigueur, et pameis peut-être le grand Erasme ne trouva un adversaire quai le reduisit à des conditions d'accommodement si désagréables.

Les articles de cette pacification n'ayant pas été observés, Eppendorf en sit du bruit, et publia un ouvrage qui contient l'histoire de cette dispute (B). Nous y apprenons qu'il était sorti de son pays pour s'avancer dans les sciences; qu'il avait été disciple du célèbre Zasius, professeur en droit; qu'il avait fait un fort long séjour à Strasbourg; et qu'il était demeuré neutre entre les factions violentes que la réformation de Luther excita dans l'Allemagne (C). Il faut avouer qu'afin de tirer raison d'un écrit injurieux qu'on avait fait contre lui, il se servit d'un moyen trèspropre à réfréner les auteurs les plus médisans (D).

(A) Gentilhomme allemand. Voici ce qu'on trouve là-dessus dans l'ouvrage qu'il intitula ad D. Erasmi Roterodami libellum, cui titulus, Adversus mendacium et obtrectationem utilis Admonitio, justa Quere-<sup>la</sup>, et qu'il fit imprimer à Haguenau (1), l'an 1531. Natus sum in appro cui gens mea nomen dedit, non longe a Friburgo, urbe Misniæ celebri, avos, atavos, parentes item (quibus et claris et optimis progressus sum) tam soleo jactare quam alus suas sordes exprobro. Quid enim med rejert qua lend, quove aut sacerdote aut monacho, quibusve è sterquilinus quis prorepserit, modo ingenii dotibus damna quæ non sud culpa accidunt, rependat, supereique? Il me semble que je vois ici un reproche de bâtardise fait tacitement à Erasme. Notez qu'on accusait Eppendorf de se vanter de noblesse quoiqu'il fût fils d'un roturier (2).

(B) Il publia un ouvrage, qui contient l'histoire de sa dispute avec Érasm:] Vous en avez vu le titre, et l'an-

(1) Apud Joannem Sercerium.

née de l'impression, dans la remarque précédente. C'est un livre que je n'ai pas lu, mais on m'en a envoyé de longs extraits (3), qui m'ont fait connaître l'état de cette dispute aussi bien que si je m'étais servi de mes propres yeux. Eppendorf fut le demandeur dans ce proces; il porta sa plainte contre Erasme aux magistrats de Bale qui promirent de faire justice. Il s'agissait d'une lettre injurieuse dont il accusait Erasme d'être l'auteur. Il demanda trois choses outre la rétractation de la lettre: 1°. Qu'Erasme lui dédiat un livre; 2°. qu'il écrivît en sa faveur au duc de Saxe ; 3°. que pour réparer l'injure qu'il lui avait faite il fût obligé de donner aux pauvres trois cents ducats (4). Erasme répondit qu'il désavouait la lettre (5), et que, s'il s'apercevait de l'amitié d'Eppendorf, il ne ferait point scrupule de lui dédier un livre. Il promit d'écrire au duc de Saxe; mais il ne voulut rien promettre sur le dernier point. Voici plus au long et en latin ce qu'il répondit : Ad quam postulationem sic respondit (Erasmus): Epistolam quam prælegit non agnosco, nec arbitror me scripsisse talia, nec exemplar in meis schedis reperio, et Epistola ducis, si proferatur, testabitur me talia non scripsisse; tantum admonui ducem, ut illum ad honestam functionem ab otio revocaret, aut certe quietem mihi ab illo impetraret. De inscriptione libelli, si videro animum illius factum amicum, non gravabor, majora fac turus amicitiæ nomine. Quam sit illi princeps iratus nescio, aut quas irarum causas habeat mihi non constat: habebat Eppendorphius Emserum hostem capitalem apud principem, si ex med quereld princeps factus est alienior, non gravabor hoc meis litteris civiliter scriptis mitigare, quatenus licet cum tantis principibus agere. De eleemosinis ipse curabo, cum mihi Deus in mentem miscrit; nec

(4) Cent pour ceux de Bâle, et deux cents pour ceux de Strasbourg.

<sup>(2)</sup> Dux (Saxoniæ) non admisit hominem, negans se velle eum agnoscere qui non agnosceret patrem suum. Jactavit enim se nobilem, qu'un sit plebeius. Erasmus, epist. LIII, lib. XXX, pag. 1940.

<sup>(3)</sup> M. Bachelier des Marsets, natif de Reims, et demeurant à Paris, et pourvu d'une belle bibliothéque, a eu la bonté de les faire, et de me les envoyer le plus obligeamment que monde par M. Janniçon.

<sup>(5)</sup> Chm tamen, dit Eppendorf, vix ovum ovo tem simile esset, sic per omnie referebat Erasmum.

magis gaudeo. De aureis quos postulat sibi dari præstat silere, ne videatur ob hanc causam intendisse litem; agat amicè et desinat populum in me concitare, uberius illi prodesse possum officiis quam si dem 200 aureos. Beatus Rhénanus, qui se portait pour médiateur dans cette querelle, mit la réponse d'Erasme entre les mains d'Eppendorf. Celui-ci, se trouvant lésé à l'égard du second article, puisqu'on exigeait de lui qu'au préulable il promît son amitié à une personne qui lui avait fait un affront, il fallut qu'Erasme s'engageat sans condition à la dédicace d'un livre, et voici sous quel formulaire: Erasmus Roterodamus Henrico Eppendorphio S. D. Divites divitibus mittunt equos, nait, en faisant semblant de ne pas nus. Voici la sentence qu'ils prononcèrent en présence de Louis Bérus,

(6) Cium articuli mei habeant propter impetitam et innocentiam et simplicitatein meam pauperibus esse clargiendam pecuniam.

med refert quomodo hic aut Fribur- et de Henri Glaréan, Quoniam ex gi vixerit; quo sanctius vixit, hoc consensu utriusque nobis jus fecistis dissidii inter vos amice componendi, visum est nobis ut D. Erasmus ad evitandam molestiam et alendam Christianam concordiam præstet duos articulos sicut scripto recepit: pro tertio eodem animo non gravabitur in subsidium pauperum dare florenos circiter viginti, nostro arbitrio dispensandos. Et hæc facienda censemus citra notam alterutrius, tantum ut utrinque offensis, querelis et suspicionibus abolitis, de integro certamen inter vos sit benevolentiæ, cum oblivione præteritorum omnium, perindè quasi nihil esset aut dictum aut factum. D. Henricus Eppendorphius premat, si quid scripsit: et utrique liberum relinquimus, an vicissim aliquo benevolentiæ symbolo, an aulæa, gemmas et aurum, muta ni- potius mutuo animo contenti esse vemirum munera nec duratura, pos- lint. Actum Basileæ postridie puritremò quæ nec meliorem, nec orna- ficationis anno M.D. XXVIII. tiorem reddunt eum cui mittuntur, Les parties acquiescèrent à cette senet pauperiorem alium à quo proficis- tence, et s'embrassèrent en signe de cuntur: inter eos verò quos litterarum réconciliation. Le lendemain on les communis amor fæderavit, aliud fit diner ensemble: mais peu s'en donorum genus commeare decet, quæ fallut que la guerre ne recommençat; nec exhauriunt largientem, et fruc- car Eppendorf à l'issue du repas tum simul ac decus afferunt accipien- ayant averti Erasme de tenir prête la ti. Proinde libellum mitto, tuo dica- lettre qu'il avait promis d'écrire au tum nomini, litterariæ societatis olim duc de Saxe, et Erasme ayant réponinter nos initæ monumentum, quam dor qu'il n'écrirait qu'au chancelier, ego perpetuam esse vehementer cu- il s'éleva entre eux une forte contespio : nec tantum permittemus malis tation, et ils se séparèrent ce jour-là linguis ut nostram amicitiam Musa- très-peu satisfaits l'un de l'autre. Le rum auspiciis conciliatam dirimant, lendemain Erasme écrivit au prince, utcumque moliti sunt nos inter nos et envoya sa lettre onverte à Eppencommittere. Sed non te remorabor dorf qui en sut content. Bientôt après amplius, quo tibi vacet audire quid il courut des bruits désavantageux à loquatur libellus. Eppendorf content Erasme, comme s'il eût, consenti à sur les deux articles ne le fut point un accord qui le flétrissait. Vous alsur le troisième. Il trouva beaucoup lez voir qu'il se plaignit des fanfarond'artifice dans le tour que l'on pre- nades de son adversaire. Le passage sera un peu long, parce que je suis entendre à quel usage il avait destiné bien aise d'y enfermer ce qui regarl'argent qu'il voulut que son adver- de l'accord, de la manière qu'Erasme saire payat (6). Il se plaignit d'être le racontait. Mon lecteur pourra comaccusé d'exciter la populace. Trois parer ensemble les narrations de chajours se passèrent en contestations que partie. Opinor Dilsum tibi narrasse sur ces griefs-là; enfin, on s'en remit de reatu meo. Ego hac in re obsecunà la décision de deux arbitres, qui davi consilio Beati Rhenani, et Ludofurent Bonisace Amerbach, et Rhéna- vici Beri. Alioqui sciebam illum nihil acturum. Fumos hominis janu olim novi. Sed Beati ingenio semper abusus est ad hujusmodi dramatu. Turbam amoliti sumus qualibus cumque conditionibus, pacem iniquani æquo bello præferentes. Nihil omissum est. Compromissum est. Adhibiti duo testes. Arbitri datis dextris stipulati sunt obsequium: Pronunciatum est de scripto arbitrium. Assensimus utrique. Subscripsimus manu utrique. Deinde bibimus ex eodem pocula, fracto inter nos pane, datæ dextræ. Ominatus sum amicitiam fore perpetuam. Annuit ille, et comprobavit. Exhibitum est omnibus convivium φίλιον. In abitu petüt epistolam ad ducem. Id præter pacta præstiti, ne quam darem occasionem. Petiit præfationem in librum ipsi dicandum. Id, quanquam absurdum et ineptum, tamen autore Bonifacio feci. Quid consecutum est? Mox dicitur misisse samulum proprium, qui sub nundinas vulgaret airocem rumorem, Erasmum esse damnatum Basileæ, conditionibus gravissimis, ut scriberet librum et epistolam contra seipsum, deinde daret pecuniam. Et hic ante abitum jactavit se adegisse Erasmum ad conditiones, ad quas ipse nollet descendere pro tribus millibus aureorum. Hic rumor mirum quantùm exhilaravit Pseudo-Evangelicos. Qui triumphi! Quæ exultatio de nihilo! Hæc ego suspicabar futura, sed neque Beato, neque Bero potui persuadere, qualis esset artifex (7).

Cette paix fut mal observée, les hostilités en paroles et en manuscrits ne cesserent presque jamais, et enfin les livres furent de la partie. Erasme en publia un où Eppendorf fut maltraité. C'est celui qui fut réfuté par Eppendorf dans l'ouvrage imprimé à Haguenau l'an 1531 : j'en ai rapporté le titre. Notons que ces guerres littéraires ressemblent beaucoup à celles des princes; chacun des contestans se vante d'avoir observé religieusement le traité de paix, et accuse l'autre de mille et mille infractions. Eppendorf expose que depuis l'accord il fut averti qu'Erasme continuait de le décrier (8), et qu'il agirait prudemment s'il se défendait. Il n'en voulut rien croire jusqu'à ce qu'on lui montra des lettres d'Erasme. Respondi me nihil horum exspectare ab Erasmo, nec pulare eum bonorum et præclarorum

virorum arbitrium violaturum : quid disam, litteras mittunt hujus animi testes, queror apud amiculos, alterum item ex judicibus coram appello: quid mihi post pactum accidat, injurias tam atroces diù sustinere non posse. Et tamen interim expectat dominus Erasmus à me multas salutes, honorificam mentionem, litteras amicas: nec saltem has efflagitat, verùm etiam urgere me vult ut in omnibus convivas eum per ora hominum veham. In Utopid forsitan offenduntur, qui pro tam insignibus maleficiis bonas gratias referunt. Officii ducat quod par pari non retulerim; post initam concordiam non seripsi unam litteram in Erasmum, et quæ ante concordiam ad tuendum nomen meum adornáram, concordid sic jubente suppressi. Si nous consultons Erasme, il nous dira que son adversaire viola la paix avant même que de sortir du lieu de la signature, et que c'était un menteur insigne, qui n'avait été à la diete d'Augsbourg, l'an 1530, que pour y répandre des faussetés (9). Scripsit ad me dux, ut Julii litteris fidem haberem. Julius scripsit amantissimė doctissimėque multa, quorum hæc erat summa, ut præfationi adderem libellum Eppendorphio dicatum, veluti ex fædere, quoniam ille multis violdrit fædus, priusqu'am exiret Basileam, nec post destiterat de me hostiliter et scribere et loqui, subindè recitans furiosum librum, quem in me scripsit. Nec in aliud quærebat librum, nisi ut iterum gloriaretur, ad quas conditiones adegisset Erasmum. Sperabat ex arbitrorum sententid nonnihil prædæ: id quoniam fefellit, factus est ex inimico inimicior; et quim nemo nesciret, illum omnia fecisse contra pacta, tamen perinde petit suum jus, quasi omnia præstiterit : nec pudet quicquam. Decreveram omnia perpeti potius, quam levissimi hominis nomine meas chartas contaminare : sed posteaqu'am ille nullum facit mentiendi finem, causæ summam perstrinxi excuso libello, ne toties fatigem ama-

<sup>(7)</sup> Erasm., epist. XLVI, lib. XXX, p. 1933. Elle est datée de Béle au mois d'avril 1528. (8) Nomen maum ignominiose in libellos sues transfundere.

<sup>(9)</sup> Qui videtur hac polissimum de causa venisse Augustam ut in ed celebritate hominum seminaret sua mendacia, qua non aliter ex se gignit quam aranea filum. Erasmus, epist. LIU, lib. XXX, pag. 1940.

nuenses meos (10). Pour entendre le commencement de ce passage, il faut savoir qu'Eppendorf n'ayant pu parler au duc de Saxe, ni voulu direses raisons à Simon Pistorius, auquel ce prince l'avait renvoyé, obtint qu'il les pourrait dire à Jules Pflug. Tandem improbitate sud perfecit, ut dux causam delegaret Julio Pflug, cujus aures Eppendorphius noster explevit innumeris mendaciis, quod erat illi bonum atque commodum, quod Julius nec Eppendorphium nosset, nec causam (11). Il lui fit connaître sa cause par de beaux côtés à la faveur de mille mensonges. C'est Erasme qui l'assure. Après quoi le duc de Saxe écrivit à Erasme d'ajouter foi à la lettre de Jules Pflug.

(C) Il était demeuré neutre entre les factions..... que la réformation...,... excita dans l'Allemagne.] Sans doute il était de ceux qui croyaient que la communion romaine avait besoin de réformation, et que les protestans ne la réformaient pas Dien. Ainsi il déplaisait aux uns et aux autres. On en vint jusqu'à l'accuser d'être pensionnaire des papistes et des luthériens, tout à la fois. Il se représente comme un homme qui cherchait à vivre à l'abri de cette tempête, et qui ne sachant pas bien encore de quel côté était la justice, attendait que le temps sit voir plus clair dans cette affaire. Voici ses paroles: Oblatæ sunt nuper litteræ scriptæ ad principem quemdam virum, ubi nefandissimus scurra scripserat me quingentos aureos habere à lutheranis totidemque à pontificiis, ut vocant, utrosque à me emungi auro atque haberi ludibrio, me enim neque novum neque vetus evangelium curare. Quid facerem? Risi impudentiam nebulonis: nec ita multò post in colloquium accersitus rogatusque ab eo, qui Romanæ sedi plurimum favet, quidnam mihi de præsenti rerum statu videretur? prodidi libere quæ tum in animo haberem: Kursum evangelicis aperui quæ mihi pro meo plusquam juvenili captu, temere aut exigi aut novari viderentur, non admodum bonam gratiam apud utrosque iniens. Volui in hunc

usque diem ab negotio illo quod evangelicum vocant esse integer, precans saltem ut in fatali nunc illa et memorabili rerum immutatione nobis miseris mortalibus eveniat quod faustum, felix bonumque sit. Neo nomen alicui sectæ daturus, nisi novus aliquis Solon huc me perpulerit: tum scias me saniori subscripturum parti, etiam si vita impendenda sit. A ne juger des choses que par les principes de la lumière naturelle, le parti qu'Eppendorf choisit était raisonnable. Il voulut attendre le dénoûment de cette affaire, avant que de se ranger ou du côté qui soutenait les abus, ou du côté qui les combattait. L'un et l'autre lui paraissaient trop ardens : la tempête lui semblait trop forte de part et d'autre; il disait comme Cicéron, quem fugiam habeo, quem sequar non habeo (12), et il aimait trop la paix pour s'embarquer dans cette guerre de religion. Mais ce fut en vain qu'il espéra de se tenir sur le rivage, spectateur tranquille des émotions de cette mer. Il se trouva plus exposé à l'orage que s'il eut été sur l'une des flottes. C'est là le destin inévitable de ceux qui veulent garder la neutralité pendant les guerres civiles, soit d'état, soit de religion. Ils sont exposés à l'insulte des deux partis tout à la fois; ils se font des ennemis sans se faire des amis, au lieu qu'en épousant avec chaleur l'une des deux causes, ils auraient eu des amis et des ennemis. Sort déplorable de l'homme, vanité manifeste de la raison philosophique! Elle nous fait regarder la tranquillite de l'âme et le calme des passions comme le but de tous nos travaux, et le fruit le plus précieux de nos plus pénibles méditations; et cependant l'expérience fait voir que, selon le monde, il n'est point de condition plus disgraciée que celle des ames qui ne veulent point s'abandonner aux flots des factions, ni de condition moins incommode que celle des hommes qui hurlent avec les loups, et qui suivent le torrent des passions les plus agitées. Ils ont entre autres avantages celui de ne pas connaître qu'ils ont tort; car il n'y a point de gens plus inca-

<sup>(10)</sup> Erasm., epist. LIII, lib. XXX, p. 1940.

<sup>(11)</sup> Idem, ibid.

<sup>(12)</sup> Cicero al Atticum, epist., VII, lik.

pables de connaître les défauts de leur faction, et le bien qui se peut trouver dans l'autre parti, que ceux qui sont transportés d'un zèle ardent et d'une vive colère, et sous les liens d'une forte préoccupation. Beati pacifici, dit l'Écriture (13), bienheureux les pacifiques. Cela est très-vrai quant à l'autre monde; mais dans celui-ci ils sont misérables: ils ne veulent point être marteau, et cela fait que continuellement ils sont enclume à droite

et à gauche.

(D) Il se servit d'un moyen trèspropre à réfréner les auteurs les plus *médisans*.] Il porta sa cause devant les juges, et il demanda entre autres réparations d'offense, que l'agresseur fût condamné à une amende au profit des pauvres. Voilà un remède trèsefficace contre la bile de quantité d'écrivains. Ils sont et plus querelleux, et plus difficiles à réconcilier que les gens de guerre. C'est dit-on, parce que les gens de guerre vidant leurs disputes l'épée à la main, il y va de la vie; mais les auteurs qui se querellent ne s'exposent pas à verser leur sang, il ne leur en coûte que du papier et de l'encre. S'ils exposaient leur peau à la pointe d'une épée comme à la pointe d'une plume, ils seraient plus pacifiques. Disons aussi que si leur bourse encourait quelque danger pour chaque injure qu'ils diraient, leur style serait plus honnête; et qu'ainsi notre Eppendorf recourat à une bonne méthode. Il doit être permis aux auteurs de se critiquer les uns les autres à l'égard de l'érudition ou d'un faux raisonnement; les juges civils n'ont rien à voir là-dessus. Mais il serait à souhaiter qu'ils exerçassent la rigueur des lois par des amendes pécuniaires, pour le moins, contre les auteurs qui attaquent leur prochain, et qui le chargent d'injures à d'autres égards. Cela bannirait des livres une infinité de phrases diffamatoires, et introduirait la modération dans les procès du Parnasse, où elle est fort peu connue.

(13) Évangile de saint Matthieu, chap. V,

ÉRASME (Didier, en latin Joly con Desiderius), naquit à Rotter— cet ordre so dam, le 28 d'octobre 1467. (A). tom. XIV.

On ne peut nier qu'il ne soit batard (B) : c'était un scrupule mal fondé que de n'oser publier cela au commencement du XVII°. siècle (C); la chose était déjà (a) trop connue: mais on ne peut nier quelques circonstances odieuses que les ennemis d'Erasme ont publiées touchant sa naissance (D). A l'âge de neuf ans il fut envoyé à Deventer, où il fit de très-bons progrès dans ses études; car il n'est pas vrai, comme bien des gens le croient, qu'il ait eu l'esprit tardif (E). A quatorze ans il n'avait ni père ni mère, et il fut mis sous la conduite de certains tuteurs qui en usèrent fort mal. Ils le contraignirent d'entrer dans l'état ecclésiastique: il s'en défendit long-temps; mais enfin il fallut prendre le froc parmi les chanoines réguliers \* au monastère de Stein, proche de Tergou. Quelque temps après il entra chez l'évêque de Cambrai avec la permission de ses supérieurs, et sous l'habit de son ordre; et ne voyant pas que ce fut un protecteur sur lequel il pat compter, il fit en sorte qu'on l'envoyat à Paris. Ayant étudié dans cette fameuse ville au collége de Montaigu, il passa en Angleterre : il y trouva bien des gens qui lui rendirent justice, et il s'accommoda merveilleusement de l'érudition et des autres avantages du pays (F); mais ne voyant pas qu'il y dût attendre tout ce qu'on lui avait fait espérer, il fit un voyage en Italie

(a) Voyes les remarques (C) et (D).

\* Joly croit qu'Érasme se détermina pour cet ordre sur les conseils de B. Vulcanius qui avait été son précepteur. V. Vulcanius, tom. XIV.

journa plus d'un an dans la ville publia contre lui les injures les de Bologne, puis il alla à Ve- plus choquantes, mais non pas nise où il publia ses Adages, en- celle de bâtard (I). La cause de suite à Padoue, et enfin à Rome cette querelle n'a pas été bien où sa réputation était grande. Il rapportée dans le Scaligérana aurait pu s'y établir avec avan- (K). Cela est un peu surprenant; tage, si les promesses magnifi- car qui devait mieux savoir la ques de ses amis d'Angleterre vérité de cette affaire que le fils ne l'eussent fait revenir en ce de l'agresseur? Erasme parut pays-là, au commencement du fort sensible à cette invective, et règne de Henri VIII. Il se fût tâcha d'en faire périr les exemfixé là tout le reste de sa vie, plaires (L). Il en méconnut pens'il y eût trouvé ce qu'on lui avait dant quelque temps le vrai aupromis; mais ne l'y trouvant pas il passa en Flandre où il fut fait conseiller de Charles (b) ce qui mérite d'être observé. d'Autriche (c). Je n'ai pas dit Ceux qui ont nié qu'on ait eu qu'il se sit recevoir docteur en envie à Rome de le faire cardithéologie dans l'université de nal ont eu tort (N). Le bruit Turin. Il passa plusieurs années qui avait couru à Paris, qu'on à Bâle, et y publia un très-grand travaillait dans Rotterdam à nombre de livres : il en partit une nouvelle édition de ses Œulorsque la messe y fut abolie, et vres, était mal fondé (O). On se retira à Fribourg dans le faisait espérer sa Vie (P); mais Brisgaw, d'où il sortit quelques nous n'avons point vu encore l'acannées après pour des raisons de complissement de cette promessanté, et s'en retourna à Pâle se. De tous ses ouvrages ceux (G), où il mourut le 12 de juil- qui ont été le plus souvent imlet 1536. Il y fut enterré hono- primés sont ses Colloques (Q), et rablement, et l'on y fait encore son Éloge de la folie (R). Il eut beaucoup d'honneur à sa mé- de la peine à souffrir qu'on le moire (H). Nous verrons ailleurs peignît (S), mais enfin il y don-(d) comment elle est honorée na les mains : Holbein ; fameux dans sa patrie; et si l'on peut peintre, et son ami particulier, contester à Rotterdam la gloire fit son portrait, que Bèze ord'être le lieu où il est né. Il se- na d'une épigramme qu'on a rait superflu de remarquer que fort louée (e). Parce que Erasme c'était un des plus grands hom- n'embrassa point la réformation mes qu'on ait jamais vus dans la de Luther, et qu'il condamna république des lettres : c'est une cependant beaucoup de choses vérité peu contestée. Il eut beau- qui se pratiquaient dans le pacoup d'ennemis, et entre autres Jules-César Scaliger, qui

(b) Qui depuis fut l'empereur Charles-

(c) Tiré de sa Vie, composée par lui-

(d) Dans l'art. de ROTTERDAM, tome XII.

teur (M), et l'attribua à un autre avec une extrême confiance; pisme, il s'est attiré mille injures, tant de la part des catholiques que de la part des protestans (T). Jamais homme n'a été

(e) Voyez en la critique dans la remarque (S).

ait eu raison de dire que Cœlius nanus. Rhodiginus accusa Erasme d'être plagiaire (CC).

On aurait eu plus de raison si l'on avait dit qu'il a été accusé de n'avoir eu qu'une connaissance très-petite de la langue grecque (DD), et d'avoir écrit trop à la hâte une bonne partie de ce qu'il faisait imprimer (f). Nous avons vu (g) le reproche qu'on lui fit d'avoir trop aimé à boire : je ne doute point que ce ne fût une calomnie; car dans le même lieu où il avoue qu'il n'avait pas vécu assez chastement, il proteste qu'il avait toujours été fort sobre (EE), et qu'il avait été fàché de ne pouvoir vivre sans boire ni sans manger. Ce que Matthieu Sladus, recteur ducolléged'Amsterdam, et grand adversaire des arminiens, décla-

plus éloigné que lui de l'humeur ma violemment contre lui (FF), impétueuse de certains théolo- fut solidement réfuté par Gaspar giens qui approuvent les voies Barlæus, dans un ouvrage qui a de fait, et qui se plaisent à cor- pour titre Bogermannus ἐλεγχόner la guerre. Pour lui, il aimait µsvos. Il court un bruit (h) qu'on la paix et il en connaissait l'im- va commencer à Leyde une édiportance (U). Il était un peu tion de toutes les Œuvres d'Etrop sensible aux libelles qu'on rasme, qui sera dirigée par M. faisait contre lui. Cela paraît par Leclerc . Cette entreprise est ses plaintes contre les impri- très-louable, et tous les amameurs de ces libelles (X). On l'a teurs des belles-lettres doivent cru auteur de plusieurs livres souhaiter qu'elle soit exécutée. qui n'étaient pas de sa façon (Y). On prétend que cette nouvel-On conte que la lecture des épî- le édition contiendra quelques tres Obscurorum Virorum sit écrits qui n'ont jamais été imprien lui un grand effet (Z). Il y més. Elle sera sans doute plus aura ci-dessous une remarque belle que celle qu'on fit à Bâle, pour les fautes de Moréri (AA), l'an 1540, en neuf volumes inet une autre pour quelques er- folio, et qu'on dédia à l'empereurs que je me contente d'indi- reur Charles-Quint. L'épître déquer (BB). Je ne pense pas qu'on dicatoire fut faite par Béatus Rhé-

(h) On écrit ceci en 1699.

\*Gette édition a été publiée à Leyde, de 1703 à 1706, 10 vol. in-fol. Joly renvoie à ce qu'en dit la Bibl. choisie de Leclerc, dont les tomes v et vi contiennent une vie d'Érasme, tirée de ses lettres.

(A) Il naquit .... le 28 d'octobre 1467.] Si je me détermine pour cette année, ce n'est pas que j'ignore que plusieurs font naître Erasme en 1465; c'est asin de me conformer à l'inscription de la statue de Rotterdam, où il est probable qu'on n'a point mis 1467 plutôt que 1465, sans avoir choisi ce qui a paru le meilleur après un bon examen. M. Joly s'est servi de la même réflexion. Il n'y a gueres d'apparen-ce, dit-il (1), qu'il soit né en 1465, comme aucuns tiennent, fondez sur ce qu'en son epitaphe qui est à Basle, il est porté qu'il mourut plus que septuagenaire (2), le 12 juillet 1536 : ce qui ne seroit pas s'il estoit né en 1467,

(1) Joly, Voyage de Munster, pag. 144: (2) Il se trompe : l'épitaphe dit, jam septusgenerius, dejà septuagenaire, titre qui convient à un homme dès qu'il a soixante-neuf ans passés. L'objection ne laisse pas d'être bonne, puisque l'inscription de l'épitaphe est incompatible avec la naissance d'Erasme le 28 d'octobre 1467, portée par l'inscription de la statue.

<sup>(</sup>f) Voyez, tome 1V, p. 237, la citation (61) de l'article Budé.

<sup>😢</sup> Dans la remarque (I), citat. 67.

car cette inscription de Rotterdam doit estre plus asseurée que toute autre chose, estant à croire qu'on a mieux seu le temps de sa naissance à Kotterdam, qui estoit sa patrie, qu'à Basle où il estoit étranger, veu principalement qu'on ne peut recueillir quasi rien de certain touchant cela par ses écrits, ni mesme par ses lettres, pource qu'il paroist que luymesme n'en estoit pas tout-à-fait bien informé, et qu'il y a eu aussi bien de l'erreur en la date de ces lettres par ceux qui les ont copiées et imprimées. La dernière partie de ce passage est nécessaire à la première ; car si Erasme avait su exactement l'année de sa naissance, il eût été aussi facile de la bien marquer à Bâle sur son tombeau, qu'à Rotterdam sur sa statue. Je croirais volontiers qu'il ne l'a point sue précisément, et de la manière qu'il croyait savoir le jour qu'il naquit. Aussi se contente-t-il de marquer au commencement de sa vie, qu'il était né la veille de St. - Simon et de St.-Jude, in vigilid Simonis et Judæ (3)\*. Mais d'autre côté je ne doute point qu'il ne placat sa naissance avant l'année 1467. De là vint que Boniface Amerbach, son héritier : Jérôme Frobénius et Nicolas Episcopius, les exécuteurs de son testament, choisirent pour son épitaphe l'expression un peu vague de jam septuagenarius, qui convient mieux à un homme décédé le 12 de juillet 1536, lorsqu'on le suppose né avant le 28 d'octobre 1467, que lorsqu'on le suppose né ce jour-là. Béatus Rhénanus fait assez connaître qu'Erasme n'avait pu rien apprendre de certain là-dessus à ses amis ; il le fait, dis-je, assez connaître, non pas sans attribuer à David ce que Moïse a dit de la durée de notre vie. Vixit ad septuagesimum annum, quem communem humanæ vilæ terminum regius propheta David statuit, aut certe non multum est supergressus, nam de anno quo natus est apud Batavos nobis non constat : de die constat, ui fuit ad quintum Kalend. Novembr. apostolis Simoni et Judæ sacer

\* Joly dit qu'Érasme n'était pas mieux instruit du jour précis que de l'aunée de sa naissance.

(4). Le passage qui suit en sera une nouvelle preuve : je le tire d'une lettre qu'Erasme écrivit à un professeur (5) qui médisait de lui cruellement. Erasme lui signifie que s'il s'en' voit attaqué publiquement, il lui fera bien sentir qu'il a encore bec et ongles, quoiqu'il ait dejà soixante et dix ans. Quòd si cognovero, quod equidem non spero, te vel tantillum contra me publicare, experieris (n! fallor) Erasmum jam 70 annos natum neque edentulum esse omninò neque exunguem, Cette lettre, datée du 9 de janvier 1535, est la LXVIIIe. du XXXe. livre, dans l'édition de Londres. Ce mois de janvier , dira-t-on (6), appartient à l'année 1536 : soit ; il sera toujours vrai par ce passage qu'Erasme croyait être né avant l'année 1467. J'avoue qu'il ne l'a pas toujours cru; car dans la XIX°. lettre du ll°. livre , datée du mois de février 1516, il dit qu'il n'est que dans sa quarante-neuvième année: annum ago, non plus quam andequinquagesimum. La lettre (7) qu'il écrivit à Jacques de Horn, le 17 d'avril 1519, porte qu'il était dans sa cinquante-troisième année, ce qui marque qu'il était né l'an 1466.

Mais ce n'est pas seulement sur les années 1,465 et 1,467 que roule la naissance d'Erasme: on la promène un pea plus, grâce aux fautes d'impression, et peut-être aussi quelquefois à celles d'auteur. Chytræus (8) la met à l'au 1466. Magirus (9) à l'an 1417. Voyes l'index chronologique de Bucholcer, à l'an 1465. Le père Théophile Raynaud l'a placée à l'an 1469 (10). Les diversités sur la mort d'Erasme ne sont pas moindres. Konig (11) la met en 1526. L'auteur des notes sur Priolo, en 1546. Moréri en 1516, le 11 juillet. Du Verdier Vau-Privas (12), et Hofman font cette dernière faute. Mel-

(4) Beat. Rhenanus, epist. dedicat. Origen.

(5) Il s'appelait Pierre Curtius, et il professait à Rome la rhétorique.

(7) C'est la XXXIIe. du livre V.

(8) Chron. Saxon.

<sup>(3)</sup> C'est-à-dire, le 27 d'octobre; et néanmoins presque tous les auteurs marquent, comme l'inscription de Rotterdam, le 28 d'octobre pour le jour de sa naissance.

<sup>(6)</sup> L'année n'a pas toujours commencé en janvier; mais puisque le testament d'Érasme est daté du 12 de février 1536, il faut qu'il ait suivi notre façon de daler; car autrement il faudrait que son testament filt rapporté à 1537.

<sup>(9)</sup> Eponymol., pag. 317. (10) Voyez la remarque (D).

<sup>(11)</sup> Bibl. vet. et nova, pag. 277. (12) Prosopographie, tom. III, pag. 2428.

chior Adam la met le 6 des ides de juillet (c'est le 10). On a mis sous la taille-douce d'Erseme, à la tête de ses épitres de l'édition de Londres, qu'il est mont le 30 de juillet. Dans l'édition de sa Vie, in-12, il y a quelques pièces au commencement, et entre agéres le conte de la prétendue restitution de l'argent qu'on lui avait pris 4 Douvres (13), à la fin de quoi on met qu'il mourut le jour des ides de imiliet; c'est le 15. Il ne faut plus se fier aux inscriptions en marbre et en bronze, puisqu'on falsifie en tant de fagons celle du tombeau d'Erasme, qui contient en gros caractères la date du 4 des ides de juillet, c'est-à-dire du 12 de juillet. Elle marque aussi que Bopiface Amerbach était l'héritier d'Erasme, et que Jérôme Frobénius et Nicolas Episcopius étaient les exécuteurs de son testament. Ainsi Melchior Adam (14), Swert (15), Magirus (16), Bullart (17), ne rapportent pas l'épitaphe telle qu'elle est; car ils y donneut à tous trois également la qualité d'héritiers. Fréhérus le fait aussi dans son Théâtre, page 844, et Catherinot, dans l'Art d'imprimer, page 6. C'est une chose fâcheuse que les altérations des copistes s'étendent jusqu'aux inscriptions sépulcrales ; car sur d'autres choses cela pourrait causer des contestations malaisées à terminer. Il y a des écrivains, comme celui qui a fait les Délices de la Hollande (18), qui se trompent quant au lieu où Erasme est mort. Ils disent que c'est à Fribourg en Alsace.

(B) On ne peut nier qu'il ne soit bâtard.] Il avoue lui-même que son pere et sa mère ne furent jamais mariés. Il est vrai qu'il dit que sa mère n'accorda la dernière faveur que sous espérance du mariage, et que quelques-uns même prétendent que la promesse lui en fut donnée : Clam habuit rem cum dicta Margareta, spe conjugii, et sunt qui dicant intercessisse verba (19); mais quoi qu'il

(13) Voyes la remarque (BB). (14) In Vita Erasmi.

(15) Athen. Belg., pag. 207.

Le uiso riple

(16) Eponymolog., pag. 319. (17) Academie des Sciences, tom. II, pag.

(18) Pag. 156, édition de 1685. Veyez aussi il Ceremoniele politico, tom. V. pag. 763.
(19) Erasmus, in Vita sua, & Merula, anno

1607, et Scriverio, anno 1615, vulgată.

en soit, il naquit illégitime, et il n'a jamais été légitimé per subsequens matrimonium. Il sera donc mis avec justice, pendant que le monde sera monde, dans le catalogue des bâtards illustres. Pontus Heutérus ne l'a pas oublié dans la longue liste qu'il a donnée de cette sorte de bâtards (20), et jusque-là on ne peut pas se plaindre qu'il ait suivi l'humeur passionnée qui éclate dans ses écrits : mais il devait s'expliquer un peu plus exactement qu'il n'a fait, sur le caractère de celui à qui Erasme doit la vie. Il appelle Erasme fils de prêtre : cela est vrai en un certain sens, comme il est vrai qu'une personne qui devient monarque, communique la qualité de fils de roi aux enfans qu'il avait déjà : cependant puisque, selon la maxime des jurisconsultes, il faut étendre ce qui est favorable, et rétrécir ce qui ne l'est pas, on ne doit jamais appeler simplement et absolument fils de prêtre, que celui qui est né d'un homme actuellement prêtre au temps de la génération; car c'est un plus grand déshonneur d'être né illégitime d'un homme actuellement prêtre. Erasme est dans ce dernier cas : il prétend même que son père ne s'engagea à la prêtrise , que par le chagrin que lui donna la fausse nouvelle qu'on lui écrivit à Rome que sa maîtresse était morte, et qu'ayant connu la fourbe à son retour, il vécut très-honnêtement à l'égard de cette fille, qui de son côté ne songea qu'à bien élever leur commun fils,

sans se vouloir marier. Voilà ce qu'on trouve dans une Vie d'Erasme composée par lui-même, à ce qu'on prétend, et publiée par Mérula l'an 1607, sur l'original qu'Èrasme avait laissé en dépôt à Conrad Goclénius, professeur en langue latine à Louvain. C'est un écrit composé avec la dernière négligence, et ou I'on ne trouve qu'une grande simplicité, sans aucun détail étendu. Un vous y apprend naïvement pour toutes particularités touchant la mère d'Érasme, qu'elle s'appelait Élisabeth, et qu'elle était de Sévenbergue (21), et fille d'un certain médecin nommé

🗡 (20) In Tractatu de libera hominis nativitate, 🌽 💸 seu de liberis naturalibus.

(21) C'est une ville du Brabant, à trois lieues

\* bu minimo Andreward , fish, 12

1.742, 1

Tours - his the de . , stil sur in the files . Pierre, filia medici cujusdam Petri. A l'égard du père on n'y saurait voir d'où il était, ni où il demeurait. Ainsi le lecteur ne fera pas mal de recourir à une lettre de Baudius (22), où l'on trouve, 1°. que le père d'Erasme était bourgeois et habitant de Tergou, d'honnête famille, et assez savant pour ce temps-là; aimant d'ailleurs à rire et à débiter de bons mots, de sorte qu'il en remporta le surnom de Praet, ou de facétieux (23); 2°. que le temps des couches s'approchant, il fut trouvé à propos d'envoyer la mère à Rotterdam, afin de mieux cacher la déconvenue; et que le père donna son nom de Gérard à l'enfant; 3°. qu'à cette faute près il p'y eut rien à redire dans la mère d'Erasme, et qu'elle se pouvait vanter comme Didon.

Huic uni sorsan potui succumbere culpæ.

Il est certain que son péché, fort différent d'ailleurs de ce qu'on nomme conduite de débauchée, a produit un homme si excellent, que si elle eût assez vécu pour voir le mérite extraordinaire de son fils, elle aurait eu plus de sujet que la mère de Pierre Lombard, de Gratien et de Comestor (24), de se servir de la réponse qu'on attribue à celle-ci; car vingt auteurs comme ces trois-là ne valent pas la moitié d'Erasme. Mais elle mourut de peste, lorsque son fils courait la treizième année.

De la manière que Baudius en parle, le bon Gérard eut la direction du baptême de son fils \*. Cependant, la Vie d'Érasme porte que Gérard, n'ayant pu faire changer de résolu-

(22) Elle est datée du 18 d'octobre 1606, et par une faute d'impression on l'a marquée la XXVIII. de la II. conturie, dans l'édition in-12 de 1650.

(23) Baudius se sert du terme d'Eutrapelus, qui répond à celui-là; témoin ce passage de M. Le Camus, évêque de Bellai, dans ses livres contre M. Drelincourt. Certes cette phrase, de blancs-signés donnés à la Vierge-Marie, est si facétieuse, qu'il semble qu'en retueillant ces belles perles vous vouliez vous exercer en la vertu d'entrapélie.

(24) On fait un conte qui est faux, que ces trois auteurs étaient bâtards d'une même mère, laquelle ne crut point avoir besoin de s'en repentir, à cause des services qu'ils avaient rendus à l'église.

\$

\*Les paroles de Baudius rapportées par Joly, disent seulement que Gérard assistant au bapième de son fils, lui donna lui-même son nom.

tion à ses père, mère et frères, qui voulaient à toute force qu'il fût homme d'église, vida le pays secrètement, et leur sit savoir qu'il ne les reverrait plus, et s'en alla à Rome, laissant grosse la fille qu'il avait dessein d'épouser. Valère-André Dessélius (25) copie fort exactement ce que Baudius avait dit à la louange du père d'Erasme; mais Boxhornius (26) y fait une altération notable, puisqu'il veut que ce bon prêtre ait été surnommé Praet, à cause de l'éloquence de ses sermons. Il aurait fallu, pour altérer conséquemment le passage de Baudius, donner aux prédications du père d'Erasme, le caractère de Ménot, de Maillard, de Barlette, du petit père André, etc.; car le terme de facundia, dont se sert Boxhornius, ne répond pas à la vertu d'eutrapélie. Je voudrais savoir d'où il a pris que Gérard était de Sévenbergue. La Vie d'Erasme ne dit cela que de la mère, et Baudius se contente d'assurer que le père était bourgeois et habitant de Tergou. Valère André réunit ce qu'ils assurent séparément: Patrem habuit, dit-il, Gerardum Septimontanum, civem et incolam urbis Gaudanæ. M. Seckendorf se trompe, quand il dit (27) qu'un jeune homme de Rotterdam était le père d'Erasme.

(C) ..... C'était un scrupule mal fondé, que de n'oser publier cela au commencement du XVIIe. siècle.] La lettre de Baudius, que j'ai citée, fait voir que Mérula eut de grands scrupules à combattre, avant que de se déterminer pleinement à la publication de l'écrit que Goclénius avait eu en dépôt. Il craignit assez long-temps de faire tort à la mémoire d'Erasme, et de s'attirer par la découverte de ce seoret l'indignation des partisans de ce grand homme. Baudius lui représenta par des raisons fort solides, que le meilleur parti ayait été d'imprimer. Nec est quod in eo pertimescas offensam cujusquam probi, quasi scilicet invidiosa proditione detexeris quædam arcana digna sacro silentio. nec ipse alio animo seriem vitæ suæ penes principem amicorum deposuit, quam ut se rebus humanis exempto

<sup>. (25)</sup> Valor. Andr., Biblioth. belg., pag. 175.

<sup>(26)</sup> Theatr. Urbium Holl., pag. 284. (27) Histor. Lutheran., lib. I, pag. 140.

posteritas hujus horribilis secreti particeps esset (28). Mais puisqu'il oublie la raison que je m'en vais dire, il faut qu'il ait ignoré qu'on eût déjà fait à Erasme le reproche d'être fils de prêtre. Cette raison est qu'on ne gagnait rien par la suppression de cette vic d'Erasme, et qu'au contraire la publication pouvait servir à exténuer le bruit de la renommée, sur la faute de son père et de sa mère, qui avait été déjà rendue publique avec de fausses circonstances qui la grossissaient. Il n'y a point de doute que Baudius ne se fût servi de cette raison, s'il avait su ce qui était dans le catalogue de Looséus, imprimé en 1581, et dans le livre de Pontus Heutérus, imprimé en 1600. Je ne parle point de ce que Dessélius cite de Paul Jove, et je ne m'étonne pas que Baudius ne sût point ce qui était dans les lettres supprimées de Jules-César Scaliger. On verra bientôt ce que c'est. Baudius n'était pas obligé de connaître un livre de Dessélius, qui n'était pas encore imprimé; je crois même qu'il est fort digne d'excuse de n'avoir pas cru que Paul Jove ait parlé de la bâtardise d'Erasme; car un fort habile homme m'a assuré, 1°. que cela ne se trouve point dans les Œuvres de Paul Jove, et qu'ainsi Dessélius cite mal; 20. que le premier qui ait éventé par un écrit, public ce secret de la naissarace d'Erasme, est l'auteur qui se cacha sous le nom de Philalethes (29.) « Jean Hérold dans son » Philopseudės, ou réponse apologé-» tique, opposée au dialogue publié » sous le nom de Philaléthès, contre » la mémoire d'Erasme, quelque cinq » ans après sa mort, se trouve fort » embarrassé sur l'objection touchant » la naissance d'Erasme; et ne pou-» vant s'en tirer, semble donner d'a-» bord les mains en disant: Ut do-» nemus te verum dicere, per Chris-» tum dic, rogo, an parum videatur v tibi homo ille optimus à te toties la-» cessitus, nisi hanc quoque notamad-» das? L'adversaire, sans traiter Eras-» me positivement de fils de prêtre, » avait dit qu'il était ex condemnato » concubitu natus. Hérold proteste

(28) Baudius, epist. XXVIII, cent. II.
(29) C'est-à-dire, selon lui, Hortensio Lando. Voyes l'art. Lando, remarque (A) tome IX.

» de l'énormité de l'injure, et dit que » de tous ceux qui avaient écrit jus-» que-là contre Érasme, personne » ne s'était encore avisé de lui faire » un tel reproche. Il avait raison

» (3o).»

(D) On peut nier quelques circonstances odieuses... touchant sa naissance.] Les ennemis d'Erasme' ont répandu sur sa naissance beaucoup plus de déshonneur qu'il n'y en avait effectivement. Plusieurs catholiques romains le recounaissent : entre autres Valère André qui, ayant dit que Gérard embrassa la cléricature à son retour de Rome, en conclut que Paul Jove a eu grand tort d'écrire qu'Erasme était né d'un père qui était curé auprès de Tergou (31). Le père Théophile Raynaud a débité le même mensonge, sur la foi d'un catalogue des illustres écrivains d'Allemagne (32). Erasmum, si jocari de joculari homine in scelere licet, non fuisse filium regis, licet is qui eum genuit fuerit coronatus, ut de alio quodam dixit Petrus Bles. Epist. 21, fuisse inquam, Erasmum patre Gondani (lisez Goudani) in Batavia oppidi prope Roterodamum, Parocho genitum, ex famula, catalogus illustrium Germaniæ Scriptorum prodit, etc (33). C'està-dire, d'il est permis en mattère criminelle de plaisanter contre un plaisant, nous pouvons dire qu' $oldsymbol{E}$ rasme, quoiqu'il n'ait pas été fils de roi , a eu néanmoins pour père une tête couronnée, c'est à savoir un curé de Tergou, ville de Hollande, proche de Rotterdam; lequel voyant sa servante enceinte de ses œuvres, et voulant cacher le crime , la fit aller à Kotterdam, où elle accoucha d'Erasme, en 1469. Nous verrons ci-dessous que Scaliger dit encore plus de mal du père d'Erasme.

(30) Ces paroles sont prises d'un mémoire de M. de la Monnoie. Je le citerai encore dans la remarque (L).

<sup>(31)</sup> Reversus (Roma) sacris initiatus est: undè parente parocho, Gaudana civitatis vicino, natum fuisse, prapostere Jovius scripsit. Valer. And., Biblioth. belg., pag. 175. Notes qu'Erasme dit dans sa Vie, que son père se fit prêtre avant que de revenir au pags. Bullart, Académie des Sciences, tom. II, pag. 160, dit la même chose que Valère André.

<sup>(32)</sup> Je crois que c'est celui qui a été fait par un prêtre natif de Tergou, nommé Cornélius Looseus, imprimé à Mayence, en 1581.

<sup>(33)</sup> Th. Rayn., Erotem. de libris, pag. 25.

Pour donner un exemple des altérations que souffrent les faits en passant de main en main, d'un compilateur à l'autre, je veux représenter ici comment dom Pierre de Saint-Romuald a copié le passage de ce jésuite. Erasme, dit-il, n'estoit pas fils de roy, bien que celuy qui l'avoit engendré fust couronné, car le curé du lieu de sa naissance estoit son pere qui l'avoit eu de sa servante, s'il en faut croire le père Théophile Rognaut (34). Il se nommoit du commencement Gherardus Gherardi, mais il voulut qu'on l'appellast Didier-Erasme, prenant plaisir de changer de nom, en quoy il a esté invité par plusieurs autres, et particulierement par Capnion, qui se nommoit auparavant Reuchlin qui signifie fumée, par Pierre Martyr, dit auparavant Vermilius, par Martin Bucer qui se déguisa sous le nom de Aretius Felinus, etc. (35). Ce bon feuillant ne sait pas même le nom du jésuite qu'il copie; mais de plus il lui impute à tort d'avoir dit qu'Érasme est né à la paroisse de son père. Les exemples qu'il donne des changemens de nom contiennent plusieurs méprises. Si le mot invité a été mis par les imprimeurs à la place d'imité, comme il y a de l'apparence, l'auteur allègue Reuchlin fort mal à propos, Reuchlin, dis-je, qui a précédé et non pas suivi Érasme. S'il n'y a point là faute d'impression, Pierre Martyr et Martin Bucer sont mal donnés pour modèle, puisqu'Erasme les a précédés. Joignez à cela que Pierre Martyr n'a point changé le nom de Vermilius en celui de Martyr : il s'est fait appeler toutesavie Petrus Martyr Vermilius; les deux premiers étaient son nom de baptême : l'autre était son nom de famille. Il est vrai que pour abréger , ou pour d'autres raisons, on l'a plus souvent cité et allégué sous le nom de Martyr, que sous celui de Vermilius. Quant à Bucer, il n'a pris le nom d'Arétius Félinus qu'à la tête de quelque livre; il n'y a donc point de conformité entre ce qu'il a fait et le changement de nom de notre Erasme.

Les paroles de Théophile Raynaud ont déplu à son grand admirateur

(34) Il fallait dire Rayuaud.
(35) Abrégé du Trésor chronol., tom. III,
à l'année 1536, pag. 289 et 290, édit. de 1660.

Guy Patin. Je m'étonne, dit-il (36), comment un savant homme, tel qu'est le père Théophile Raynaud, s'est emporté aux mêmes médisances. Il est vrai qu'Erasme était bâtard a fils de prêtre, comme on peut aisément voir dans sa l'ie, qu'il a écrite lui - même. Néanmoins les moines n'ont pas été les premiers qui lui ont reproché le malheur de sa naissance; ç'a été Scaliger le père, dans son Ciceronianus, et ensuite toute la confrérie des capuchons. Cet auteur venait de dire qu'Erasme ne fut jamais moine, qu'il fut seulement novice dans un collège de chanoines reguliers de Saint-Augustin, où son tuteur l'avait sourré, âgé de quatorze ans seulement, pensant l'y faire demeurer pour avoir son bien; mais le compagnon, dit-il, n'en voulut point tâter. Je sais bien que quelquesuns ont dit qu'il avait fait profes-

Il y a queique chose à reprendre làdedans. 1°. Il ne sied pas bien à un homme qui prend le parti d'Erasme, avec autant de chaleur que ce médecin, d'avouer sans l'éclaircissement donné ci-dessus, que ce grand homme était fils de prêtre. 2°. Il est bien vrai que Jules-César Scaliger lui en a fait des reproches; mais non pas dans son Ciceronianus, ou plutôt dans les deux harangues qu'il a faites contre le Ciceronianus d'Erasme (37). 3°. En fin il est très-vrai qu'Erasme fit profession dans l'ordre des chanoines réguliers de saint Augustin. J'avoue qu'il eut bonne envie de se dégager de leurs mains avant la fin du noviciat, et que l'émission de ses vœux tut beaucoup moins un acte de sa volonté que l'effet d'une timidité de tempérament, qui l'empêchait de faire triompher ses lumières et son inclination de toutes les différentes machines dont on étourdissait son esprit: mais enfin il subit le joug, comme il l'avoue lui-même daus sa Vie (38), et dans une longue lettre à

<sup>(36)</sup> Lettre CCLXXVII, tom. II.

<sup>(37)</sup> Les deux pièces de Scaliger sont intitulées, l'une pro M. Tullio Cicerone contra Desid. Erasmum Roterodamum, orat. I; l'autre, contra Desider. Erasmum Roterodanum, oratio II.

<sup>(38)</sup> Parantem abire ante professionem partim pudor humanus, partim necessitas coërcuit.

Lambert Grunnius (39). Et lorsque la providence lui suscita un libérateur qui le tira de la cloture, je veux dire un évêque de Cambrai, qui le voulut avoir auprès de lui pour un voyage de Rome, il ne se contenta pas de la permission de son évêque, il y joiguit aussi celle de son prieur (40), et garda l'habit de l'ordre pendant plusieurs années. Nec horum quicquam factum est, dit-il (41), en parlant de lui-même à Grunnius, misi permissu atque adeò jussu Episcopi ordinarii, permissu præpositi, tum domestici tum generalis, denique cum pace totius sodalitatis. Quamquam autem esset libera conscientia, sciretque se voto adacto non teneri, illud tamen interim dedit.... ne vestem mu-

(E) Il n'est pas vrai.... qu'Erasme ait eu l'esprit tardif ] Il courut en Hollande une tradition qui me paraît mal fondée, c'est qu'Erasme eut au commencement l'esprit si bouché et si tardif, qu'il fallut employer bien des années à lui apprendre quelque chose. Un se sert même de cet exemple pour consoler les pères et mères dont les enfans ne font nul progrès; et cela me fait souvenir de la comédie du Malade ima ginaire, où M. Diafoirus dit de son fils Thomas, Que lorsqu'il était petit, il n'avait jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé; qu'on le voyaît toujours doux, paisible et taciturne; qu'il ne disait jamais mot, et ne jouait jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins; qu'on eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et qu'il avait neuf ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disait sur cela son père en soi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits: on grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus long-temps; et cette lenteur à comprendre, cette pesan-

teur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir (42). On dit que Thomas d'Aquin, dont l'esprit a été si pénétrant et si vaste, passait, durant ses études, pour une grosse bête \*, et que ses camarades d'école l'appelaient bœuf muet. Suares, qui a été l'un des plus subtils scolastiques du XVIIe. siècle, sit son cours de philosophie avec si peu de succès, qu'il se crut incapable d'y réussir de sa vie (43). Quand donc ce que tant de bonnes gens disent d'Erasme serait vrai, il n'y aurait pas lieu d'en être surpris; mais la question est si ce n'est pas une fable. Je crois qu'oui, et je me fonde sur une chose que j'ai lue dans une harangue de David Chytræus (44), et sur quelques autres

témoignages.

Chytræus raconte que Rodolphe Agricola ayant lu les compositions des disciples de son ami Hégius, qui avait rendu fort célèbre l'école de Deventer, trouva celle d'Erasme la meilleure de toutes, et souhaita de voir ce jeune écolier, qui avait alors quatorze ans (45). On le fit sortir de sa classe pour saluer Agricola, qui le prit par le derrière de la tête, et l'ayant considéré fixement, lui dit: Vous, serez un jour un grand homme. Si Erasme n'avait point employé quelques traits d'un esprit et d'un jugement fort avancé, Agricola n'eût point été curieux de le voir. Il y avait donc dans cette composition de classe quelque tour et quelque finesse qui signifiait beaucoup (46) pour un aussi bon juge qu'Agricola. Or peut-on dire qu'un écolier ait l'esprit lourd et tardif, lorsqu'à douze ou à quatoze ans il donne de telles preuves de sa force? Et il faut bien se souvenir qu'en ce tempslà, on ne poussait point les études

(44) De Laudibus Westphaliæ.

<sup>(39)</sup> In summd, vicerunt improbitate. Adolescens et animo abhorrens et verbis refuctans coactus est capistrum accipere, non aliter quam bello capti vinciendas manus victori præbent; ul diutinis victi tormentis faciunt, non quod volunt, sed quod collubuit potentiori. Erasm., epist. V, lib. IV, pag. 1291.

<sup>(40)</sup> Adjunxit suctoritatem prioris et generalis. Idem, in Vita sua.

<sup>(41)</sup> Idem, epist. V, lib. IV, pag. 1291.

I(42) Koyez la remarque (N) de l'article X's-NOCRATE, tome XIV.

<sup>\*</sup> Joly assure tout simplement que ce n'est

<sup>(43)</sup> Alagambe, Bibliotheca Script. Societ. Jean, pag. 136.

<sup>(45)</sup> D'autres, comme Melchior Adam, in Vita Erasmi, ne lui en donnent que douxe.

<sup>(46)</sup> Bucholcer, Ind. chron., pag. m. 420, dit qu'Agricola préféra cet écrit aux autres. Propter inventionis acumen, orationis puritatem et siguras aptè ceu flosculos interspersos. Val. André, Bibl. belg., pag. 175, se sert des mémes paroles, et Melohior Adam aussi, in Vit. Hegii.

des ensans avec la précipitation d'aujourd'hui, et qu'il y avait une extréme barbarie dans les écoles.

Ce que je m'en vais dire après Béatus Rhénanus réfutera peut-être encore mieux la tradition que je combats présentement. Cet auteur raconte que Jean Sintheimus, l'un des meilleurs régens de Deventer, fut si content des progrès d'Erasme, qu'il l'embrassa un jour et le baisa en lui disant, courage, vous arriverez un jour au plus haut faite de l'érudition (47). Erasme n'avait pas encore quatorze ans. Il en avait neuf quand sa mère le mena à Deventer, l'ayant tiré d'Utrecht où il avait été enfant de chœur à la cathédrale. Son esprit brilla d'abord; il comprenait en un instant ce qui lui était enseigné; il le retenait bien, et il surpassait tous ses compagnons. Il savait Térence et Horace sur le bout du doigt, tant il avait la mémoire bonne. et l'esprit subtil. Ingenium Erasmi mox eluxit, quùm statim quæ docebantur perciperet et fideliter retineret, æquales suos omnes superans.... Fuit memoria felicissima, nam puer totum Terentium et Horatium memoriter complexus est (48). Terentü comædias puer non secus tenebat ac digitos suos, memoria namque fuit tenacissima, ingenio perspicacissimo (49). C'est Rhénanus qui nous l'apprend, et il mérite sans doute plus de créance qu'une opinion populaire, dont je ne vois d'autre fondement que ces paroles de la Vie d'Erasme: Son père l'envoya à l'école dès qu'il eut quatre ans, il ne fit nul progrès durant les premières années dans ces études désagréables, pour lesquelles il n'était point né. Dès qu'il eut neuf ans, on l'envoya à Deventer. Il est dissicile d'entendre ceci, la chose est trop enveloppée : car quelles études désagréables et pour lesquelles il ne fût point né , lui pouvait-on faire faire à l'age de cinq ou six ans? N'était-il point né pour apprendre à lire et à écrire, à décliner et à conjuguer en

(48) Idem, ibidem.

latin? Il faut qu'il veuille parlet de quelque autre chose, de la musique peut-être, ou de tel autre exercice des enfans de chœur. Mais quand même il n'aurait pu faire en cela mi progrès, on n'aurait pas ce qu'on pretend; la tradition que je résute n'es serait pas moins sausse.

(F) Il s'accommoda.... de l'eruition et des autres avantages de l'Angleterre. ] Il regardait l'Angletem comme sa patrie d'adoption, et » vonlait pas lui faire une moindre par de ses services qu'à sa patrie de nibsance (50). Il marque en divers edroits qu'il était charmé de ce paysu où il avait rencontré plusieurs illetres Mécènes, et le triomphe de sciences; apud Anglos triumphan bonæ litteræ (51), recta studia (5) Il avoue ingénument (53) que le grad éclat des lettres dont il avait féhale l'Angleterre commençait à l'en rendr un peu jaloux. Il prétend même que les gens doctes dont elle abondait a toute sorte de sciences, pouvaien être un objet d'envie pour l'Italie (54). Il remarque (55) que cette gloire était un ancien partage de la nation; et l nous apprend que les grands seigneun s'y distinguaient par la culture de sciences: ce qui est encore anjour. d'hui un avantage en quoi la noblesse anglaise surpasse celle des autres mations. Il y a du plaisir à lire l'oppostion qu'il fait entre les repas des gent d'église et ceux des milords. Il ne s'à gissait dans les premiers que de ben boire, et avec grand bruit, sans oublier cent basses plaisanteries, et cent furieuses médisances; mais dans les derniers on s'entretenait modeste ment des sciences et de la piété. ! miras rerum humanarum vicissitudi nes! Olim litterarum ardor penes religionis professores erat: nunc illi magná ex parte ventri, luxui, pecuniæque vacantibus amor eruditionis

(51) Idem, lib. XVI, epist. XIX.

<sup>(47)</sup> Complexus aliquando puerum, macte ingenio Erasme, inquit, tu ad summum eruditionis sastigium olim pervenies, simulque osculum dedit et dimisit. Beat. Rhenan., epist. præfixa Operibus Erasmi, edit. 1540.

<sup>(49)</sup> Idem, epist. dedicat. Operibus Origenis profixa.

<sup>(50)</sup> Neque tamen defect nec unquim defecturus sum ab eximio Mecanate meo archipucopo Cantuariensi. Verum in confinio constitutus confido futurum ut utrique satisfacian patria, tium ei in qua natus sum, tim ei in quam sum cooptatus. Erasmus, epist. XII., lib. 11.

<sup>(52)</sup> Ibidem, epist. XX. (53) Ibidem, epist. XXVII.

<sup>(54)</sup> Ibidem, epist. XII. (55) Ibidem, epist. XXVII.

ad principes profanos ac proceres aulicos demigrat. Nam quæ Schola, juod monasterium usquam tam mullos habet insigni probitate doctrindque præditos, quam vestra habet aula? An non optimo jure nos nostri pudeat? Sacerdotum ac theologorum convivia madent vinolentia, scurritibus opplentur jocis, tumultu parum sobrio perstrepunt, virulentis obtrectationibus scatent: et ad principum mensas modestè disputatur de iis quæ ad eruditionem ac pietatem faciunt (56). S'il disait taut de bien de l'Angleterre, lorsqu'il en parlait sérieusement, il n'en faisait pas une description moins pleine d'attraits lorsqu'il prenait son style enjoué. Voyez ce qu'il écrivit à Andrelin, pour l'attirer en ce pays-là. Si Britanniæ dotes satis pernôsses, Fauste, næ tu alatis pedibus huc accurreres : et si podagra tua non sineret, Dædalum te fieri optares. Nam ut è plurimis unum quiddam attingam; sunt hic nymphæ divinis vultibus, blandæ, faciles, et quas tu tuis camoenis facile anteponas. Est prætereà mos nunquàm satis laudatus. Sive quò venias, omnium osculis exciperis; sive discedas aliquò, osculis dimitteris: redis, redduntur suavia; venitur ad te, propinantur suavia ; disceditur abs te , dividuntur basia; occurritur alicubi, basiatur affatim; denique quocunque te moveas, suaviorum plena sunt omnia. ()uæ si tu, Fauste, gustasses semel quam sint mollicula, quam fragranua, profectò cuperes non decennium solum, ut Solon fecit, sed ad mortem usque in Anglia peregrinari (57). Vous voyez que les Anglaises ne lui plaisaient pas moins que les Anglais.

des raisons de santé, et s'en retourna à Bâle. ] Marie, reine de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, le voulait faire venir dans le Brabant: cela fut cause qu'il se transporta à Bâle, tant pour y faire imprimer son Ecclesiastes auquel il n'avait pas mis encore la dernière main, que pour dissiper les restes d'une longue maladie. Il fut loger chez Jérôme Frobénius son ancien ami: son dessein était de se mettre sur le Rhin, pour se rendre aux

(56) Erasmus, epist. XXVI, lib. VI. (57) Idem, epist. X, lib. V, pag. 315.

Pays-Bas, dès que sa santé serait rétablie, et que l'ouvrage qu'il avait en main serait imprimé. Attendant cela il fut attaqué d'une maladie mortelle. Voilà ce qu'on trouve dans une lettre de Khénanus (58); mais Erasme dit quelque part qu'il avait dessein en sortant de Bâle de se retirer à Besancon. Et ce qui est bien notable, il dit qu'encore qu'il fût à Bâle, chez des amis très-sincères, il aimait mieux mourir ailleurs ; la raison qu'il en allègue est qu'ils faisaient profession d'une autre foi. Si mea benè novisses, debebas illi respondere, me necessariò valetudinis causa reliquisse Friburgum, hoc animo, ut ecclesiasta, absoluto Besontium peterem, ne non essem in ditione Cæsaris; sed hic ingravescens valetudo cogit hibernare. Hic enim, quanquam sum apud amicos sincerissimos, quales Friburgi non habebam, tamen ob dogmatum dissensionem malim alibi finire vitam. Utinam Brabantia esset viciniar (59)!

(H) L'on fait dans Bâle beaucoup d'honneur à la mémoire d'Erasme.] Les voyageurs ne parlent pas moins d'Erasme lorsqu'ils ont Bâle sous leur plume, que lorsqu'ils y ont Rotterdam; de sorte que l'on peut dire qu'il ne rend pas moins célèbre le lieu où il est mort, que celui où il est né. Aussi doit-on avouer qu'il avait fait un séjour plus considérable dans la première de ces deux villes que dans aucun autre lieu : un sejour, dis-je, plus considérable, non pas peut-être pour la durée, mais au moins pour l'importance de ses occupations. Il se plaisait beaucoup à Bâle (60) : il en sortait quelquefois, mais il y retournait; hlc illius arma, hlc currus fuit (61). La révolution qui y survint en 1529, au fait de la religion, fut la seule cause qui l'empêcha d'y planter pour jamais ses tabernacles. Obscurum esse non potest mihi non omnia probari quæ isti (Evangelici) faciunt, quæ si probássem, non tanto meo tùm periculo tum dispendio reliquissem ci-

<sup>(58)</sup> C'est l'éplire dédicatoire de l'Origène d'Érasme. Vous la trouverez à la tête des Lettres d'Érasme, à l'édition de Londres, 1642.

<sup>(59)</sup> Erasmus, epist. LXXIV, lib. XXX, pag. 1961.
(60) Voyes sa Xº. lettre du XXIVº. livre.

<sup>(61)</sup> C'est ce que Virgile, Æn., lib. I, vs. 16, disait de Carthage par rapport à Junon.

vitatem cui tot annis affueram, sed jam pridem ipsorum sodalitio totus adhærerem (62). Quoi qu'il en soit, on montre à Bâle la maison où il mourut (63): on y nomme collége d'Erasme celui où les professeurs en théologie font leurs leçons pendant l'hiver, et où se tiennent quelquefois les assemblées de l'académie. Le cabinet d'Erasme est une des plus considérables raretés de la ville: on y montre son anneau, son cachet, son épée, son couteau, son poinçon, son testament écrit de sa propre main, son portrait par Holbein, qui est un chef-d'œuvre, etc. Les magistrats achetèrent ce cabinet l'an 1661, et en donnèrent neuf mille écus aux descendans de Boniface Amerbach héritier d'Erasme (64). Ils en ont fait présent à l'académie, si nous en croyons M. Patin (65). Mais un autre voyageur dit qu'elle déboursa mille écus. Voyez le Voyage de Suisse des sieurs Reboulet et Labrune.

(I) Jules Scaliger publia contre lui les injures les plus choquantes, mais non pas celle de bâtard. | Quelquesuns s'imagineront sans peine que ce nouveau Jules César n'avait point oui parler de la naissance d'Erasme; car s'il en avait su quelque chose, dirontils, il n'eût point manqué de l'appeler fils de putain dans les deux invectives qu'il publia contre lui, et qu'il remplit des plus atroces injures qu'un déclamateur emporté puisse ranger en bataille. Ce n'est pas qu'Erasme lui eût fait le moindre mal; il avait seulement blamé la prévention excessive de ceux qu'on nommait alors Cicéroniens, qui croyaient qu'il n'y avait point de salut pour le latin hors des écrits de Cicéron (66); et en même temps il avait remarqué quelques taches dans ce soleil de l'éloquence romaine. Scaliger cria là-dessus au meurtre, au parricide, et au triple parricide. Il jeta toutes sortes d'ordures sur la tête d'Erasme, il l'ap-

(62) Erasmus, epist. ad fratres German. infe-

(63) Relat. Histor. de Charles Patin, pag.

(64) M. Patin ne l'appelle que légataire.

(65) Relations historiques, pag. 123.

pela cent fois ivrogne. Il seutant qu'Erasme, gagnant sa vie chez Alde Manuce au métier de correcteur, laissait beaucoup de fautes que l'ivresse l'empêchait de remarquer. Non tu in Aldi officina quastum fecisti corrigendis exemplaribus? Nonne errores eos qui tum illis in libris legebantur haud tem erant librariorum atramento, quam tuo confecti vino? Haud tam illorum somnum blebant, quam tuam exha labant crapulam (67)? En un mot, ses exclamations et ses invectives ne furent pas moindres que celles dont Cicéron se servit à la vue d'une horrible conspiration contre l'état.

Sacrilegum strueret cum Catilina nefas, Chm gener alque socer diris concurreret av-Mastaque civili cade maderet humus (68). On demanderait volontiers en voyant

toutes les tempêtes que Scaliger a excitées, si Erasme n'est point quelque scélérat qui a mérité la roue :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Utrum Minxerit in patrios cineres, an triste bidental Moverit incestus (69) ?

ou s'il n'est point quelque capitaine visigoth ou ostrogoth, qui ait résolu d'exterminer toutes les sciences et tous les beaux-arts, et de mettre le feu à toutes les bibliothéques? Jugez si l'on peut s'empêcher de rire, quand on trouve que l'unique sujet de l'emportement qui éclate dans ces deux déclamations de Scaliger, beaucoup plus dignes d'être appelées Stéliteutiques, que celles de saint Grégoire de Nazianze contre Julien l'apostat, est qu'Erasme a combattu une pernicieuse superstition qui s'introduisait dans la république des lettres, et qui allait mettre aux fers l'étude de l'éloquence. Mais brisant là sur cette matière , qui été si noblement et si agréablement touchée dans le XII<sup>e</sup>. Entretien de Balzac, laisserons-nous conclure que si Scaliger eut oui dire que son adversaire était bâtard, il en aurait fait d'étranges vacarmes? Nous ne saurions admettre cette conclusion, et voici pourquoi.

Parmi les lettres de Jules-César Scaliger, que son fils avait supprimées,

<sup>(66)</sup> Vaugelas a en pendant quelque temps une pareille prévention pour l'Histoire romaine de Coëffeteau : il disait qu'il n'y avait point de salut hors de l'Histoire romaine, non plus que hors de l'église romaine.

<sup>(67)</sup> Julius Cæser Scaliger, orat. II.

<sup>(68)</sup> Martial., lib. IX, epigr. LXXII. (69) Horat., de Arte peët., vs. 470.

il y en a une fort longue (70), où il etiam nunc spurius es, Erasme, hoc justifie son premier emportement par un emportement peut-être bezucoup plus énorme. C'est là qu'il appelle Brasme fils de putain, et qu'il déclare que s'il ne l'avait pas fait auparavant, ce n'est pas qu'il n'est oui parler de la chose; c'est parce qu'il n'en était pas assuré, et qu'il ne voulait pas mettre en risque le crédit de ses véritables accusations, en les mélant avec des faits incertains. Dira-t-on que cela est un peu douteux, et que Scaliger paraît trop en colère dans ses deux invectives, pour ne donner pas lieu à ses lecteurs de juger qu'un peu d'incertitude dans un bruit comme celui-là, ne l'aurait point empêché de s'en servir contre Erasme; qu'il n'avait qu'à se ménager une retraite sous le canon de la renommée, à l'exemple des satiriques outrés, et qu'on ne voit pas que sur d'autre oui-dire, qui n'ont rien de plus probable que celui-là, il ait fait tant le scrupuleux; que c'est donc peut-être une ruse que ce qu'il dit sur ce sujet, et une ruse assez ordinaire aux écrivains médisans; car ferait imprimer, attitra de ses amis s'ils apprennent quelque chose contre la réputation de leur adversaire, après la publication de leurs premières satyres, ils se font honneur de n'en avoir point parlé, et convertissent en un silence de raison un silence qui a été pleinement involontaire? Je n'ai rien à répondre à ces conjectures, sinon qu'il n'y avait pas long-temps que Scaliger avait envoyé à l'imprimeur sa seconde harangue, lorsqu'il écrivit la lettre qu'on vient de citer (71). Mais venons au fait et au passage de cette lettre. L'auteur y outre le crime du père et de la mère d'Erasme, il prostitue celle-ci, et fait celui-là un prêtre concubinaire, condamné enfin au bannissement, après l'inutilité des réitérées pour ses rechutes. Ego verò mentiri? quòd te putidum atque nocturnum caput, spurium in illa oratione appellare ausus non sim? Neque enim incerti quidquam à me adferri debuit. Verum hoc erat tamen. At non constabat. Eras tunc atque

multi mihi è commilitonibus retulerunt nostris. Verum ei rumori fidem non habui neque objeci tibi, ne vera compertaque cætera dicenti mihi omnia fides non haberetur. Nunc populares tui, aliquot etiam vicini viri boni nobiles ex incesto natum concubitu, sordidis parentibus, altero sacrificulo, alterd prostitutd; qui pater tuus semel atque iterum à pontifice castigatus, cum ex illius præceptionibus ad vetera scelera nova propensione fieret irritatior, exilio mulctatus vertit solum

(72).

(K).... La cause de cette querelle n'a pas été bien rapportée dans le Scaligérana. Nous venons de voir avec quelle aigreur on s'emporta contre Erasme: voyons maintenant ce que Joseph Scaliger a dit de cette querelle. Mon père, dil-il, a fait une oraison contre Erasme, lequel depuis écrivit que mon père n'était point auteur de cette oraison, quia miles erat. Mon père en fit une autre où il se mit fort en colère. Erasme sachant qu'il la qui achetèrent tous les exemplaires qu'ils purent pour les supprimer; tellement qu'aujourd'hui on n'en trouve plus. Mon père vit depuis la folie qu'il avait faite d'écrire contre Erasme.... Il avait écrit beaucoup d'épitres contre Erasme qui étaient imprimées, mais je les ai fait supprimer, et en ai les exemplaires céans qui m'ont coûté 72 écus d'or, 36 doubles pistoles: j'ai commandé à Jonas de les briller après ma mort. Mon père attaqua Erasme en soldat. Depuis, après avoir étudié, il vit qu'Erasme était un grand personnage. Peut-être mon père n'avait pas lu, ou n'entendait pas Erasme..... Pænituit patrem adversus illum scripsisse, il vit sa peines canoniques qui lui avaient été faute, sed fuerat irritatus cum vocaretur ab Erasmo miles quasi per contemptum, ut Amphitheatrum (73) vocat Dominos Plessæum et Lanouium, milites per contemptum.... Duas epistolas scripserat (Erasmus) ad amicos, quas ipsius amici ad patrem miserunt : unam illarum curavit pater excudi in qua mirabatur suo libro militem respondisse, ut Vasaten-

<sup>&#</sup>x27;(70) C'est la XVe. dans l'édition de Toulouse. Il l'écrivit à Arnoul Ferron, qui n'approuvait point qu'il est publié tant d'injures contre Erasme.

<sup>(71)</sup> Foyes ses Lettres, pag. 35.

<sup>(72)</sup> Julius Cæsar Scaliger, epist. XV, pag. 45. (73) It parle d'un livre du jésuite Scribanius, intituls Amphitheatrum honoris.

conversations domestiques de Scaliger. L'article d'Erasme y contient plusieurs autres choses honorables, et plus vraies que quelques unes de celles qu'on vient de lire.

Car, 1°. il n'est pas vrai que l'irritation de Jules-César Scaliger ait été fondée sur quelque terme de mépris qu'Erasme eût employé contre lui, vu que sa première harangue contre le Ciceronianus, pleine d'injures et d'emportement, fut composée avant qu'Erasme lui eût rien fait ou rien dit, et peut-être même avant qu'il eût ouï parler de lui en façon du monde (74). Ainsi la colère de Scaliger ne pourrait venir de quelque injure qu'il aurait reçue d'Erasme, que par rapport tout au plus au second écrit. 2°. Il ne paraît point par cet autre écrit, ni qu'Erasme ait traité de soldat Jules-César Scaliger, ni que celui-ci ait regardé cela comme une offense. Ce n'eût pas été un sujet de colère pour ce prince de Vérone, car il se piquait d'avoir été à la guerre; et rien ne lui pouvait être plus honorable que de passer pour soldat, et pour auteur en même temps. Il s'était vanté lui-même et avec insulte; de ce que tout jeune et tout soldat qu'il était (75), il faisait la leçon à son adversaire sur un aphorisme d'Hippocrate. Mais quel qu'ait été son goût là dessus, il est du moins fort certain qu'on n'a nulle preuve qu'Erasme l'ait mis en colère en le traitant de soldat.

J'en ai deux bonnés raisons: l'une est qu'on ne trouve dans la seconde harangue de Scaliger auctine plainte, ni réplique qui ait du rapport à ce reproche; et qu'au contraire on y trouve des endroits (76), où l'auteur

(74) On voit dans la IIe. harangue de Scaliger, pag. m. 52, qu Erasme chargea un Flamand de s'informer et de l'informer quel homme était Scaliger.

7

sis Plessœum tractavit tanquam mi- prévient lui-même les objections, qu'il ratus militem posse sacra tractare. lui semble que son aveu d'avoir appris Mon lecteur s'aperçoit assez par la à la guerre certains faits qu'il avait fréquente répétition de la même cho- publiés pour ternir la réputation d'Ese, que ceci est tiré du livre qu'on rasme fournira à sa partie. On entenappelle Scaligérana, où l'on voit les dra mieux ceci, si l'on se souvient qu'Erasme avait débité dans le monde que Scaliger n'était pas l'auteur de la harangue publiée sous son nom. Scaliger qui en fut très-ossensé réfuta cette prétention d'Erasme; et parce qu'il craignit de l'avoir fortifiée en avouant qu'il avait porté les armes, comme si un homme qui n'aurait pas étudié toute sa vie n'était pas capable d'être orateur, il alla au-devant de cette instance. Ce qui prouve invinciblement qu'Erasme ne s'en était point servi. Mon autre preuve est tirée de la lettre même d'Erasme, que Scaliger publia à la tête de sa seconde harangue: son fils en parle comme on l'a vu ci-dessus. Les deux amis auxquels Erasme l'avait écrite conjointement la communiquèrent à Scaliger, sans y joindre aucun mot de civilité ni d'avis. Erasme dans cette lettre dit qu'il sait de bonne part que la harangue que Scaliger avait publiée contre lui n'était point une production de Scaliger (77); mais il ne dit nullement ce que Joseph Scaliger lui impute, qu'il s'étonnait qu'un soldat eut répondu à son livre.

> Allez vous fier après cela à ce que les hommes doctes vous disent au coin de leur cheminée. En voici un des plus haut montés, qui à tout propos dit et répète touchant son propre père deux ou trois mensonges, que des pièces publiques et originales réfutent évidemment. Il veut qu'Erasme ait nié que Scaliger fût l'auteur de la harangue, qu'il l'ait nié, dis-je, par la raison que Scaliger était un homme de guerre : il veut que par-là Érașme ait fort irrité Scaliger; il veut qu'Érasme ait été dans l'admiration qu'un soldat lui ait fait une réponse; enfin il veut qu'on voie cette admiration dans une lettre que son père sit imprimer; il veut tout cela, et ce-

<sup>(75)</sup> Hem Erasme, quanto pudore tuo, quanto gloria tua periculo ab juvene homine, a rudi oratore, à non oratore, à Milite... docearis! Orat: I.

<sup>(~6)</sup> Pag. 16, 17, 42, edit. Tholos., 1620,

<sup>(77)</sup> Julius Scaliger Lutetiæ edidit in me oræ tionem impudentissimis mendaciis ac furiosis convitiis differtam, cujus tamen ip sum non esse autorem multis ac certis argumentis competum habeo. Sed hoc calceamentum ab alio miki non ignoto consutum ille inquit. Notez qu'au lieu d'inquit, il sant lire induit.

pendant il n'en est rien; et sur sa parole tous les auteurs le déhitent, comme M. Pope Blount dans son laborieux et très-utile recueil, intitulé Censura celebriorum Authorum (78), et Magirus dans son Eponymologium (79), etc. Les excuses alléguées par Joseph Scatiger, que son père attaqua Erasme en soldat, et avant que d'avoir étudié, et que peut-être il n'avait pas lu, o n'entendait pas Erasme, ne paraissent point solides; car la harangue contre le Ciceronianus fut imprimée en 1531. L'auteur avait alors quarante-sept bonnes années, beaucoup d'étude et de connaissance des écrits de son adversaire, et une grande érudition. Il avait étudié avec <del>û</del>ne ardeur merveilleuse pendant qu'il avait porté les armes, et il y avait alors assez long-temps qu'il s'élait consacré tout entier aux lettres, comme nous l'apprenons de l'auteur même du Scaligérana (80). Ce qu'il dit de la suppression des lettres de son père contre Erasme, et que des écrivains fort exacts (81) ont entendu des deux harangues, parce qu'en effet il n'eût pas épargné sa bourse pour supprimer aussi les harangues, s'il n'avait été persuadé qu'elles étaient disparues, est beau, et doit être tenu pour certain; encore que son intention ait été rendue inutile, par le soin que prit M. de Maussac de faire réimprimer à Toulouse, et les harangues et les lettres en question, l'an 1620. Au reste, ce m'est point seulement en conversation que Scaliger a commis ces fautes : vous en trouverez une bonne partie dans sa réponse à Scioppius (82), c'est-à-dire, dans un ouvrage où il apportait toute sorte d'application, sachant bien qu'il avait affaire au plus redoutable critique qui fût au monde.

Je voudrais qu'on nous eût appris où, quand, et par les soins de qui

(18) Imprimé à Londres, 1690, in-solio.

l'édition que Joseph Scaliger supprima fut faite. Le repentir dont il parle s'accorde fort bien avec une lettre que son père écrivit à Umphalius (83), et avec les vers qu'il composa sur la mort d'Erasme, et qui commencent par Tunc etiam moreris; mais non pas avec quelques passages de ses livres (84), où il le traite fort durement, et cela sur une fausse supposition quel-

quefois.

Mais enfin cette grande sensibilité pour le reproche d'être soldat, seraitelle un roman qui n'eût aucun fondement dans l'histoire? Je n'en trouve point d'autre origine qu'une lettre (85), où Jules-César Scaliger rapporte que pendant les contestations qui s'élevèrent à Paris, sun la permission d'y imprimer sa première harangue, les amis d'Erasme trouvèrent moyen d'en faire faire une copie, et de la lui envoyer secrétement; et qu'après l'avoir lue il les conjura par tout ce qu'ils avaient de plus sacré de s'opposer à l'impression, et qu'autrement la gloire qu'il avait acquise avec tant de peine. et qui leur était commune avec lui, serait ruinée par un jeune inconnu, et par un homme de guerre étranger, unius juvenis ignoti, militis, peregrini operd. Il est donc vrai pour le moins que Scaliger avait ouï dire qu'Erasme écrivant à ses amis l'appelait soldat; mais il n'est pas vrai que cela ait mis Scaliger dans une plus grande colère. Ce qui augmenta son indignation fut uniquement de se voir méprisé d'Erasme, qui ne daigna point lui répondre, et dont il ne fut traité que de cocu volontaire, à l'égard de la harangue dont il se sentait l'auteur. Ce mépris fut la plus cruelle manière de se venger qu'Erasme aurait pu mettre en usage. Un avait compté sur la gloire d'être le tenant contre lui, et de s'acquérir par-là un grand nom dans la république des lettres, et il fallut décompter pour le coup, et chercher

<sup>(79)</sup> Imprimé à Francfort et à Leipsic, 1687, in-40. L'Histoire des Savans en a parlé en accembre 1088.

<sup>(80)</sup> Epistola de vetust. Gentis Scaligerm, et Jul. Cæsaris Scalig. Vita.

<sup>(81)</sup> Baillet, Jugement des Sevans, tom. II, pag. 13, et tom. III, pag. 134. Beauval, Histoire des Ouvrages des Savans, décembre 1688, pag. 359.

<sup>(82)</sup> Je citerai les passages dans les remarques (L) et (M).

<sup>(83)</sup> Elle est la XVIIº. dans l'édition de Toulouse: l'auteur, y témoigne sa disposition à se réconcilier avec Liasme.

<sup>(84)</sup> Poëtic., lib. III, cap. LXXXIII, et lib. IV, cap I. Not. in Aristot., Hist. animal., lib. IV, cap. VIII, (vide Vossium de Idoloi., lib. IV. cap. XIII.) Exercitat., in Carden. CCXXXIX et alibi, ut patet ex indice, voce Erasmus.

<sup>(85)</sup> C'est la XII. dans l'édition de Toulouse.

une autre porte. Qui n'en serait outré de dépit? Jules Scaliger fit une harangue là-dessus : Est mihi perfecta oratio qua rusticitati quorundam respondebam qui ita dictitarent, Erasmum à scribendo manum abstinuisse, qui me indignum putaret quicum loquere-

tur (86), 1642; et dès l'an 1620 ou 1621, les la première. deux harangues de Scaliger avaient été réimprimées à Toulouse \*. Quoi matière dans mon projet: à présent qu'il en soit, ils confirment ce qu'on trouve dans le Scaligérana, touchant ce complot d'Erasme contre la seconde harangue de Scaliger; ce complot, dis-je, qui fut si heureux, qu'on la chercha vainement au bout de quelques années chez tous les régens de Paris. Curavi conquiri Parisiis apud omnes pedantes, nemo habet: per emissarios septem aut octo curavit omnia exemplaria conquiri et comburi (88). Cela nous doit persuader la vérité de ce que dit Scaliger le père, dans une lettre à Arnoul Ferron (89), qu'un Flamand, à l'instigation d'Erasme, brûlait partout où il passait autant d'exemplaires qu'il pouvait recouvrer de la première harangue, ou par achat, ou par emprunt. Les deux harangues avaient donc été exposées au même sort à peu près; pourquoi donc Joseph Scaliger, et ceux qui ont publié la Vie d'Erasme, n'ont-ils parlé de cette perquisition et de cette brûlure des exemplaires que par rapport à la seconde?

(86) Epist. XIII, pag. m. 30, 31.

Je crois que les émissaires furent plu exacts contre celle-ci que contre l'autre, et que ce fut la raison pourquoi on ne réimprima que la première à Cologne, l'an 1600. Si ceux qui la publièrent eussent pu trouver la seconde, ils les eussent infailliblement fait imprimer toutes deux. Joseph (L) Erasme fut fort sensible à l'in-Sculiger nous dit, que la première vective de Scaliger, et tâcha d'en oraison a été imprimée par les jésuifaire perir les exemplaires. Ceux qui tes avec son éptire de la vie de son ont fait imprimer dans la Hollande la père, mais détronquée où ils ont Vie d'Erasme, avec plusieurs de ses voulu. Je ne sais point s'il entend lettres qui n'avaient point encore pa- l'édition de Cologne en 1600, qui, ru, conviennent (87) qu'il fit ramasser selon Draudius (90) et le catalogue de et brûler par ses émissaires tous les la Bibliothéque de M. de Thou (91), 'exemplaires de la seconde harangue ne contient pas d'autres additions que Scaliger avait publiée contre lui, que des poésies sacrées de Jules-Céà Paris; tellement, disent-ils, qu'au- sar Scaliger, ou s'il parle de quelque jourd'hui on ne la peut trouver nulle autre. En ce dernier cas, il paraîpart. Cette dernière circonstance était trait encore plus visiblement qu'on fausse, lorsque l'édition dont je me avait mieux réussi à la suppression sers fut faite; car elle est de l'an de la seconde harangue qu'à celle de

Voilà ce que je pus dire sur cette j'ai quelque chose à y joindre par la faveur que m'a fait l'illustre abbé (92) qui m'envoya des remarques de M. de la Monnoie. J'ai appris par-là qu'Erasme n'a pas été en état de faire périr les exemplaires de la seconde harangue de Scaliger, puisqu'il était mort quand elle sortit de dessous la presse. On en verra la preuve dans les paroles suivantes (93). « La pre-» mière déclamation de Jules Scali-» ger contre Erasme, envoyée à Pa-» ris des l'an 1529, y fut imprimée » in 8°. par Pierre Vidoue, sur une » permission du lieutenant Morin, » datée du 1<sup>er</sup>. de septembre 1531. » La seconde, quoiqu'achevée dès le » 25 septembre de l'an 1535, ne fut » pourtant imprimée chez le même Vidoue qu'en 1537: il y a au-devant » une lettre d'Hubert Sussanneau » (94) à Hubert de Pradine, où il lui

(91) Part. II, pag. 367.

<sup>(87)</sup> Dans un petit Mémoire inséré à la page 332 de l'édition de Leyde, 1642.

<sup>\*</sup> Ce fut dès 1620, in-40., dit Joly.

<sup>(88)</sup> Scaligérana, pag. 74.

<sup>(89)</sup> C'est la XV°. dans l'édition de Toulouse.

<sup>(90)</sup> Biblioth. classica, pag. 1327, 1444,

<sup>(92)</sup> M. l'abbé Nicrise. Voyes tome III, pag. 48, la remarque (B) de l'article BALBUS BLLEI, au troisième alinéa.

<sup>(93)</sup> Elles sont prises du Mémoire de M. de la Monnoie.

<sup>(94)</sup> Le Croix du Maine l'appelle Hubert Susan, mais Sussannean était son vrai nom. Sa lettre à Hubert de Pradine n'a pas été réimprimée.

a parte de cette seconde pièce de » Scaliger contre Erasme, sur la-» quelle il eut un entretien à Agen, » avec Scaliger lui-même. Inter col-» loquendum, dit-il, de oratione sud » adversus Erasmum secunda per-» cunctatus est. Legisse dixi, sed » manu scriptam. Ibi ille subtra-» tus: O amici, inquit, si unquam v ulli amici sunt, jam pridem exisse » oportuit, ante complures menses » opusculum in hoc Lutetiam mis-» sum; et huc ad me propter viam » perlongam, et non satis tutam, » rarò admodùm nuncii adjeruntur. » Proinde te per musas, Sussannæe, » rogo, atque etiam multis precibus » obsecro, si qui sunt Lutetiæ tua » mandata curaturi, commendatio-» ne editionis maturitatem adjuva. » Ensuite de quoi Sussanneau recom-» mande à son ami de diligenter cette » édition, et de choisir P. Vidoue » pour imprimeur. La lettre est de » Bordeaux, le 5 de juin, sans date » d'année. Il est sûr que ce n'est pas » 1535, puisque la lettre d'Erasme » ad Merbelium et Laurentiam, à » laquelle cette seconde invective » sert de réponse, ne fut rendue que » le douzième de septembre de cette » année à Scaliger, comme il nous » l'apprend lui - même dans l'épître » dédicatoire. Il faut donc que ce soit » nécessairement 1536. Les soins de » Sussanneau et de son ami eurent » leur effet, la pièce vit apparem-» ment le jour sur la fin de la même » année, quoique le libraire, pour con-» server plus long-temps la grace de » la nouveauté à l'édition y ait fait » mettre la date de l'année suivante » en ces termes : Venit Lutetiæ è v regione Gymnasii Remensis, apud » P. Vidovæum , MDXXXVII. » Cette oraison est à la suite de la » première. Les exemplaires n'en sont » pas si rares, qu'il ne s'en trouve en-» core plusieurs. J'en ai un dans mon » particulier, et je me souviens en » avoir vu plus de quatre autres. » Cela étant, il faudra désormais dire, pour peu qu'on veuille être exact, qu'Erasme n'a contribué à la brûlure des exemplaires de la seconde harangue, que parce qu'en sa considération, et peut-être même à sa sollicitation, ses partisans jetèrent au seu tous les exemplaires qu'ils purent trou-

ver (95). Car il faut se souvenir qu'Erasme n'ignorait pas que Scaliger était revenu à la charge : Scaliger rursus evomuit nescio quid libelli in me, quemadmodum et Petrus Curtius. Neutrum vidi. C'est ainsi qu'il parle dans une lettre écrite le 11 de mars 1536 (96). Ses émissaires lui firent savoir sans doute que la seconde harangue était à l'imprimerie : ils le lui tirent, dis-je, savoir dès que le manuscrit fut arrivé à Paris; il parla donc de cette pièce le 11 de mars 1536, comme d'un livre imprimé, il ne savait pas la négligence que les amis de Scaliger ou les libraires avaient eue à l'égard de l'impression (97). Nous allons voir que son fils ne savait guère les circonstances de ce fameux démêlé.

Etablissons d'abord ces deux choses : 1 %, qu'une lettre d'Erasme, écrite le 18 mars 1535, et communiquée à Scaliger, le 12 de septembre de la même année, détermina celui-ci à composer une seconde harangue contre celui-là, laquelle fut achevée avant le 25 du même mois (98); 2°. qu'au mois de juin 1536, cette seconde harangue n'était pas encore imprimée (99), quoique l'auteur se fût figuré qu'elle était en vente quelques mois auparavant (100). Inférez de tout cela que le fils de Jules-César Scaliger se trompe, lorsqu'il dit, 1°. qu'Erasme fit brûler les exemplaires de la seconde harangue; 2º. qu'après cette exécution il écrivit une lettre, où par mépris il donuait à son adversaire le nom de soldat, et l'accusait par ce moyen d'avoir été incapable de composer de telles harangues; 3°. que Scaliger, ayant] su cela, écrivit une troisième harangue, dont la mort

(96) C'est la LI. du XXVII. livre, pag. 1566.

(98) Voyes l'épître dédicatoire de la IIe. harangue.

(99) Ci-deseus la Lettre de Sussannean.

<sup>(95)</sup> Il est sur que les deux harangues reçurent ce traitement, nostrarum orationum exusta exemplaria. Jul. Casar. Scalig., spist. XVI, pag. 55.

<sup>(97)</sup> Voyes ci-dessus, citation (94), le passage de la lettre de Sussanneau.

<sup>(100)</sup> Eam... muneri misi P. Rubrio... Speroque esse Lutetie jam in vulgus editam. Scali-ger, epist. XIV, pag. 35. Elle est sans date, mais il y est fait mention du premier jour de janvier 1536, selon la façon présente de comp-

d'Erasme interrompit l'édition; 4°. qu'Erasme étant averti de cette troisième harangue, écrivit en 1535 (101) que Scaliger le menaçait de quelque livre. Chacun peut connaître par luimême, et sans que je les remarque, les anachronismes et les autres méprises de Joseph Scaliger: je me contente donc de mettre ici ses paroles. Erasmus, qui ubique gentium oranous às habuit, in quibus etiam mercenarios non paucos, tantum abest, ut aliter, quam Scaligerum vocaverit, ut, quia monitus erat eum ferè semper militässe, hoc solo argumento negare ausus sit eum auctorem fuisse orationis, quam pro Cicerone adversus illum scripsit; idque testatus est epistold quam ad amicos duos scripsit. Quod coëgit Julium aliam orationem scribere, qua se prioris auctorem asserit; quæ una cum epistolá illá Lutetiæ apud Vidoveum edita est. Sed Erasmus homo vaferrimus per emissarios suos omnia exemplaria magnis sumptibus conquisita flammis aboleri curavit. Unum exemplar Josephus reliquit Aginni. Neque ullum præter illud posteà nancisci, aut videre potuit. Tanta fuit emissariorum Erasmi diligentia. Quum autem postea in alid epistold eum per contumeliam militem vocaret, et hoc solo aliis vellet persuadere tantùm eruditionis illi non fuisse, ut ejusmodi orationes meditari potuisset, ob eam causam Julius ad tertiam orationem commentandam animum appulit, cujus editionem mors Erasmi interpellavit : et cum reliquis operibus ejus in direptione suppellectilis primo bello civili periit.... De hac tertia oratione monitus ab emissariis ita scribit ad Damianum à Goes, anno MDXXXV: Aiunt Doletum quendam in me scribere. Minitatur nescio quid et Julius Scaliger (102). Je ne sais que croire de la menace dont Erasme fait mention dans sa lettre à Damien de Goes; car Jules-César Scaliger proteste qu'il ne songeait plus à sa querelle (103), quand

(101) Cette lettreest la LXIX. du XXX. liv. (102) Confutat. fabulm Burdonum, pag. 278

il reçut le 12 de septembre 1535, la lettre qu'Erasme avait écrite à Merbellius et à Jean Laurentia. Or, la lettre d'Erasme à Damien de Goes est datée du 21 de mai 1535.

(M) Il en méconnut pendant quelque temps le vrai auteur. I Disons un mot de la confiance avec quoi Erasme assurait que Scaliger ne fit que prêter son nom à la première de ces deux harangues. Cela m'est connu, disaitil, par plusieurs preuves certaines: multis ac certis argumentis compertum habeo. Il avait assuré dans d'autres lettres (104), qu'Aléandre était le véritable auteur, et qu'il en était aussi certain que de sa propre existence; mais qu'il le fallait dissimuler pour ne pas le rendre plus furieux par la découverte de sa fourberie. Julii Scaligeri libellum tam scio illius ( Aleandri) esse, quam scio me vivere. Id tamen dissimulandum est, ne magis insaniat prodito fuco. Il répète la même chose, et la fortifie de raisons dans la LVIII<sup>e</sup>. lettre du XXX<sup>e</sup>. livre. Cependant il était très-vrai qu'autre que Jules-César Scaliger n'avait composé cette harangue (105). D'où paraft que les plus habiles gens donnent à gauche, dans l'attribution des livres à tels ou à tels auteurs ; et si Erasme, qui était la douceur et la modestie même, a décidé à faux d'un fait de cette nature avec tant de hardiesse, il ne faut faire aucun fond sur ce que des esprits tiers, emportes de tempérament et d'habitude, opiniâtres et fanatiques, peuvent declamer d'un ton magistral sur un tel sujet. Il donna dans une semblable illusion à l'égard d'un autre ouvrage, car il prit Aléandre pour l'auteur d'un livre qui avait paru sous le nom d'Etienne Dolet. Aleander denuò emisit librum furiosum sub nomineDo- 🔻 leti (106). Cependant il n'était pas vrai qu'Aléandre en fût l'auteur : cet ouvrage était effectivement de celui dont le nom paraissait au titre (107).

el seq.
(103) Coactus feci ut de integro descenderem
in certamen quod à me jam decertatum esset.
Epist. dedicat., II orat. Veterum inimicitiarum
memoriam qua à me sanè deposita essent renovarent. Epist. XIV, pag. 34.

<sup>(104)</sup> Epist. ad Goclenium edita cum Vita Erasmi, pag. m. 326: c'est la LVI. du livre XXX dans l'édition de Londres.

<sup>(105)</sup> Il offre dans sa Ile. harangue, de montrer l'original écrit de sa main, raturé, etc.

<sup>(106)</sup> Erasmas, epist. LXX, lib. XXX, pag. 1979, date du 2 septembre 1535.

<sup>(107)</sup> Voyes Jules-César Scaliger, epist. XIV, pag. 35.

Cette faute d'Erasme est plus pardonnable que celle que Joseph Scaliger a commise dans ces paroles : Nihil Erasmus tam seriò affectavit quam ex militid ejus (Julii Scaligeri) eum litterarum imperitum probare, quim tamen aliter se sentire apud anucos lissimulare non potuerit: quod quadam ad Conradum Goclenium episwld testatur: Julii, inquit, Scaligen libelium tam scio illius esse, quam scio me vivere. Id tamen dissimulandum est, ne magis insaniat prodito fuco. Vides credidisse et dissimulásse, ex quo conscientiam hominus æstimare licet (108). Il est trèscertain que par illius il faut entendre Aléandre, et qu'ainsi on a eu grand tort, après s'y être trompé, d'accuser Erasme de fourberie.

(N) Ceux qui ont nié qu'on ait eu envie à Rome de le faire cardinal, ont eu tort. ] Boissard (109) témoigne qu'on disait qu'Erasme avait refusé le cardinalat, et que les autres ecclésiastiques avaient regardé comme un miracle le refus d'une dignité aussi brigue que celle-Là. Lorenzo Crasso (110) gne de risée que de foi; mais il s'expose lui-même à l'insulte de ses lecteurs, puisqu'il est très-vrai qu'il ua tenu qu'à Erasme d'être cardinal. Il le serait devenu sans doute sous le pape Hadrien VI, s'il eut voulu lui aller faire sa cour, comme il en fut instamment sollicité par ce pape même, son compatriote, son ami et son compagnon d'études (111). Il s'excusa d'entreprendre ce voyage, tant a cause de ses grandes infirmités, que principalement pour fermer la bouche a ses ennemis, qui publieraient partout qu'il était allé courir après les dignités de l'Eglise (112). Mais sous le pape Paul III l'affaire fut poussée plus loin : le cardinalat devint un fruit mur pour Erasme : il ne restait pour le cueillir qu'à vouloir y tendre la main. C'est ce qu'il nous apprend luimême. Quùm statuisset (Paulus III) in futuram synodum aliquot eruditos in cardinalium ordinem allegere, pro positum est et de Erasmo. Sed obji-

(108) Confutat. fabulæ Burdon., pag. 280.

ciebantur impedimenta, valetudo ad obeunda munia inutilis, ac census tenuis. Ajunt enim esse senatus consultum quo submoventur ab ed dignitate quibus annui reditus sunt infra tria ducatorum millia. Nunc hoc agunt ut me onerent præposituris, ut hinc justo censu parato doner purpureo galero (113). Il témoigne dans la même lettre qu'il avait à Rome un ami qui se remuait extrêmement pour cela, encore qu'il lui eût écrit diverses tois qu'il ne songeait ni à bénéfice, ni à pensions, se sentant près de sa fin. Un trouve le même fait dans une autre lettre (114) avec une plus expresse déclaration de la répugnance d'Erasme. Paulo III visum est..... itaque nunc magno ambitu agitur ut me præposituris onerent, reclamantem ac manibus pedibusque recusantem, ac perpetuò etiam recusaturum. Khénanus parle non-seulement de çe dessein de Paul III; mais il dit aussi que ce pape conféra la prévôté de Deventer à Erasme, et pria la reine de Hongrie, gouvernante du Pays-Bas, de lui en assurer la possession; mais comme Erasme prétend que c'était un conte plus di- •ne se souciait point de ce bénéfice, il n'envoya point à cette reine la lettre du pape (115). M. Joly (116) cite le témoignage de Pierre Bembo, et celui de M. de la Rocheposé, évêque de Poitiers, et plusieurs lettres d'Erasme (117) pour confirmer ce que j'ai dit que Lorenzo Crasso a traité de ridicule. Un autre écrivain (118) cite pour le même sujet deux ou trois lettres qui ne disent pas, comme il prétend, qu'Erasme fut désigné le premier, et nommé pour remplir l'éminente dignité de cardinal, et que Louis As, docteur de Louvain, qui était son ami, et depuis évéque, lui fut envoyé de la part du pape Paul III, avec des lettres de créance qui l'en assuraient. Néanmoins la chose est certaine, quant à ce qui en a été prouvé ci-dessus par les propres paroles d'Erasme. Je ne trouve point ce

<sup>(109)</sup> In Iconibus. (110) Istoria dei Poet. grec., pag. 150. (111) Erasmus, epist. III et IV, lib. XXIII. (112) Sentimens d'Érasme, pag. 22, 23.

<sup>(113)</sup> Erasmus, epist. XXVIII, lib. XXVII.

<sup>(114)</sup> La XXV . du XXV 11 . sivre.

<sup>(115)</sup> Epist. profixa Operib. Erasmi.

<sup>(116)</sup> Avis pour l'Institution des Enfant,

<sup>(117)</sup> Quelques-unes des Lettres qu'il cite ne contiennent pas le fait dont il est question.

<sup>(118)</sup> J. Richard, prieur de Besulieu Sainte-Avoye, pag. 37 des Sentimens d'Erasme.

Louis As dans les lettres qu'on nous courut à Paris. J'apprends, dit-il cite (119), je n'y trouve (120) qu'un Louis Berus, chanoine de Bâle, qui avait donné au pape une lettre d'Erasme, et auquel le pape renvoie celui-ci pour être plus amplement informé de ses bonnes intentions. Il faut bien aider à la lettre, pour trouver là un exprès dépêché à Erasme par Paul III, afin de lui apprendre qu'il avait été nommé le premier au cardinalet. S'il cut reçu un tel message, il en aurait parlé dans les deux lettres que j'ai ci- Ecoutons encore M. Patin. Nous avons tées; car c'eût été quelque chose de ici un honnéte homme qui travaille à plus positif que ne l'est de dire qu'on la Vie du bon Erasme, qui a été un des bénéfices et des supplémens, com- let. Il a eu le malheur de ne pas fut désigné le premier et nommé, etc., affliger (123). Il parla du même ougion, l'un de ces cardinaux avait résolu de nommer Erasme tout le premier. Mais qu'il y a loin de là à une nomination au cardinalat, notifiée par un exprès du pape! Il n'est rien de plus ordinaire que d'étendre plus qu'il ne faut le sens de ce que l'on cite; la raison en est qu'on n'évite guère ce grand inconvénient qu'au moyen d'une application exacte, qui fait qu'on ne compose que peu de pages par jour.

Un peut juger présentement si M. Patin le fils a donné dans la véritable cause, lorsqu'il a dit que, sans la mort prématurée d'un pape, Erasme eut été élevé aux premiers honneurs de l'église (121). Il entend sans doute Hadrien VI; or, nous avons vu que le peu d'ambition d'Erasme, et non pas

éloigné de la pourpre.

(0) Le bruit... qu'on travaillait dans Rotterdam à une nouvelle édition de ses œuvres était mal fondé. ] C'est Guy Patin qui m'apprend que ce bruit

(122), que ceux de Rotterdam, par honneur qu'ils portent à la mémoire de celui qui a été l'honneur de leur pays, font faire à leurs dépens une nouvelle impression de toutes les œuvres d'Erasme. Voilà une nouvelle qui me réjouit fort. Il y a encore de la vertu au monde, et d'honnéies gens qui ont du courage. Je prie

Dieu qu'il soit vrai.

(P) On faisait espérer sa Vie. travaillait à lever l'un des obstacles grand et excellent personnage, qui de sa promotion, en lui cherchant mourut à Bâle, l'an 1536, le 12 juilme pour un cardinal pauvre. Jo suis plaire aux moines, mais cela lui est le plus trompé du monde, si M. Ri- commun avec tant d'honnétes gens, chard n'a point tiré ces paroles, il que je ne conseille à personne de s'en d'une lettre qu'il ne cite pas. C'est la vrage un an après. Nous avons ici un LXVIIIe. du XXXe. livre, où Erasme fort savant homme de condition et de raconte que le pape Paul III ayant probité qui a presque achevé la Vie chargé deux cardinaux d'exhorter les d'Erasme, et par-là vous voyez qu'il savans d'Allemagne à secourir la reli- y a encore d'honnétes gens au monde qui chérissent la vertu. Il y a deux cents ans qu'il était en nourrice, car il naquit l'an 1467; et à mon gré il a été dans le christianisme le plus bel esprit après saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, n'en déplaise à quelques moines qui ne l'aiment point parce qu'il les a trop décriés et trop bien dépeints (124).

Plusieurs bonnes raisons me persuadent que la vie dont M. Patin parle là n'est point celle que M. Mercier, sous-principal du collége de Navarre, a publiée à Paris, avec les Colloques d'Erasme, commentés et repurgés. On me persuaderait aisément que c'est celle dont M. Battier, savant homme de Bdle, en Suisse, parla à M. Colomies, l'an 1668 (125). Il lui dit que M. Joly, chanoine de Notre-Dame à la courte vie de ce pontise, le tint Paris, faisait la Vie d'Érasme, et qu'il avait lu sept fois pour cela toutes les œuvres de ce grand homme. Voilà donc une Vie d'Erasme à met-

<sup>.(119)</sup> L'Index des Lettres d'Érasme de l'édition de Londres, très-exact et très-utile, ne marque aucun Louis As.

<sup>(120)</sup> Epist. XXVI, lib. XXVII.

<sup>(121)</sup> Charles Patin, Relations historiques, pag. 129.

<sup>(122)</sup> Tome I, lettre CXV, datée du 15 aost 1657.

<sup>(123)</sup> Tome III, lettre CDLVIII, datée du 2 sept. 1667.

<sup>(124)</sup> Tome III, lettre CDLXXVI, date de 13 septembre 1668.

<sup>(125)</sup> Colomiés, Bibliothéque choisie, pag-

tre dans la Bibliotheca promissa et latens de M. Alméloyeen (126). La Vie d'Erasme, promise (127) par Mallincrot, doyen de Munster, est encore une pièce pour la même bibliothéque. Ce doyen avait fait la Vie d'Erasme par années, ce qui est une excellente méthode, et qui éclaircit cent difficultés, comme on le peut voir dans la Vie de Cicéron, composée par Francois Fabricius. Il serait bon qu'on travaillât à celle d'Erasme sur ce modéke, et qu'on marquat exactement la première édition de tous ses livres, car les plus doctes s'y trompent (128). Verheiden donnait une grande idée d'un manuscrit gardé comme une relique, par Othon Werckman de Nimègue, et contenant la Vie d'Erasme, écrite de la propre main d'Erasme. C'est celle que Mérula fit sortir de dessous la presse cinq ans après (129). Un auteur très-laborieux et trèseract (130) a mis entre les écrivains de la vie d'Erasme, Mérula et Scrivérius, qui n'ont fait que publier des pièces que d'autres avaient composées, et n'y a point mis Béatus Rhénanus, qui a composé réellement un heau discours sur la vie de cet illustre. Ce petit défaut n'est que dans le X<sup>e</sup>. indice : le corps de l'ouvrage dit là-dessus ce qu'on doit sa voir.

il court un bruit (131) que M. Joly a mis sa Vie d'Erasme entre les mains des censeurs de livres, afin d'avoir leur approbation – et d'obtenir ensuite le privilége d'imprimer. Souhaitons que cette nouvelle soit véritable, et que ces messieurs n'aient pas la dureté qui oblige tant d'écrivains à se plaindre qu'on garde long-temps les manuscrits, et qu'on y essace beaucoup de choses. Voyez les Nouvelles de la République des lettres, à l'article III de

février 1685.

(127) In pressat. Tractathe de arte Typogra-

(130) Teissier, Catal. Auct., pag. 373. (131) On écrit ceci en 1699.

(Q) Ceux de ses ouvrages qui ons été le plus souvent imprimés sont ses Colloques. ] MM. Hofman et Moréri disent qu'un peu après l'édition qu'Erasme fit faire de ses Colloques à Bale, à l'âge de soixante ans, Colinet ", qui les réimprima à Paris l'an 1527, en tira jusqu'à vingt - quatre mille exemplaires, qui, selon M. Hofman, furent tous vendus. Un fait aussi singulier que celui-là demandait une exposition un peu plus circonstanciée; de sorte que ces messieurs se purgeraient malaisément ici de tout péché d'omission. Ils devaient nous apprendre que ce libraire usa de ruse pout augmenter le débit, qu'il se pouvait promettre d'ailleurs bien grand, à cause que l'édition était belle et de fort petite taille. Sa ruse fut de faire courir le bruit que ce livre serait défendu. Colineus quidam excuderat; ut aiunt, ad 24 millia Colloquiorum in modum enchiridii, sed eleganter. Id fecerat non studio mel, sed amore quæstús. Quid multis? nihil erat in manibus præter Colloquia.Præces: serat nescio quis rumor, forte à typographo studiosè sparsus, fore ut hoc opus interdiceretur: ea res acust emptorum aviditatem. Itaque Bedda, etc. (132). La crainte que l'on en eut fit que chacun s'en voulut pourvoir de bonne heure. Ce grand débit fut çause que Bedda, l'ennemi déclaré d'Erasme, sollicita l'interdiction des Colloques, et l'oblint; mais apparemment cette interdiction fit plus de bien que de mal à Colinet. On voit parlà que les souplesses semblables à celle que l'auteur de la Keligion des Hollandais attribue à un libraire d'Amsterdam, par rapport à un livre socinien, n'ont pas commencé en Hoilande. Il prétend que ce tivre fut condamné au feu à la prière même du libraire, afin que le prix en augmentât. Ces sortes de supercheries n'é-

(132) Eresmus, epist. XXIX, lib. XIX., Notes que dans le livre intitulé Sentimens d'Erasme, pag. 73, cette lettre est dite adressée Alphonso Valdesco en 1528; mais c'est Alfonso Valdesio en 1529.

<sup>(126)</sup> C'est une liste des livres qui ont été promis au publie et qui n'ont pas été imprimés. Elle sut imprimée l'an 1692. Un Allemand nommé Rodolphus Mertinus Moelluhrérus a publié en 1699, Accessiones à cette Bibliothéque promises et letens. Poyes les Acta de Leipsic, 1699, pag. 359.

<sup>(128)</sup> Voyes la remarque (R).
(129) Cette Vie d'Éresme contient un avis an lecteur dans l'édition dont je me sers, (qui est de Leyde, 1642) où l'on voit que l'original est dans la bibliothéque de Jérôme de Backère.

<sup>\*</sup> Leclerc remarque avec raison qu'au lieu de Colinet, il fallait mettre Simon de Colines, vétitable nom de l'impriment, appele en istan Colinaus. La circonstance des vingt-quatre mille exemplaires, rapportée par Vigneul-Marville (B. d'Argonnes), paraît sans vreisemblence à Leclero et à Joly.

taient point celles dont Erasme se plai- dit pour excuser-les discours qu'il a gnait le plus; car on lui jouait des tours d'une tout autre conséquence. On publicit sous son nom des livres qu'il n'avait pas faits (132\*) : on vendait aux libraires quelques manuscrits qu'il n'avait dictés que pour des usages domestiques; et l'on faisait tout cela pour l'amour du gain, parce qu'on s'imaginait que son nom à la tête d'un méchant ouvrage, le ferait vendre. C'est de cette manière que ses Colloques virent le jour la première fois (133). Il n'en eut jamais chez lui ni l'original ni la copie; mais un certain Holonius, en ayant recouvré d'ailleurs un exemplaire manuscrit, le donna pour bien de l'argent à Frobénius, qui le sit imprimer long-temps avant l'année 1522 (134). Cela déplut beaucoup à l'auteur, qui , ne pouvant y remédier, tâcha de mettre l'ouvrage en meilleur état, par des additions faites à la hâte. Colloquia me invito atque etiam irato prodierunt. Quibus adjeci quædam in gratiam typographi, levi sanè brachio, ut qui uno die interdum tria absolverim colloquia (135). On peut voir dans la XXXIII<sup>e</sup>. et dans la XLII<sup>e</sup>. lettre du XXI<sup>e</sup>. livre, ses justifications touchant ses Colloques, de l'utilité desquels il sit aussi une lettre qui mérite d'être lue. On l'imprime ordinairement à la fin de cet ouvrage. Mais surtout il est bon de voir le mémoire qu'il envoya aux théologiens de Louvain, où entre autres choses il représente qu'il faut bien considérer quelles sont les personnes qu'il introduit sur la scène (136); car comme les lois du dialogue veulent que chacun des interlocuteurs parle, non pas selon les sentimens des auteurs, mais conformément à son caractère; il n'y aurait rien de plus injuste que d'imputer aux auteurs ce qu'ils font dire à leurs personnages. Autrement il faudrait croire qu'on est Turc, lorsqu'on fait parler un Turc selon ses principes. Nisi forte, si Turcam loquentem facerem, mihi imputandum putent quidquid ille dixe rit (137). N'est hon de voir ce qu'il

(132\*) Erasmus, epist. XLII, lib. XXVII.

(133) Idem , ibidem. (134) Epist. Erasmi LVII , lib. XXX.

(136) Idem, epist. LVII, lib. XXX.

(137) Idem, ibidem.

supposés à la Folie, in Moriæ Encomio: cela est fort sensé. Non perpendunt id quod in dialogis est potissimum, personæ decorum..... quasi verò si quis Ethnicum cum Christiano loquentem faciat, nefas sis Ethnicum quicquam dicere quod abhorreat à doctrina christiana (138). Joignez à ceci le Commentaire de Lystrius sur la préface de l'Encomium Moriæ. La seule chose qu'on peut opposer à cela est qu'un dialogiste ou tel autre écrivain qui, sous la fiction d'un personnage emprunté, veut débiter des pensées, doit choisir des sujets qui, par les lois de la vraisemblance, ne l'engagent point à dire ce qui n'est pas édifiant. C'est là toute l'objection à faire : si l'on y joint cette autre, savoir, que quiconque prête à des hérétiques tout ce qui se peut avancer de plus fort pour leur hérésie, plaide la cause de son cœur, ou tombe dans un jugement ridicule et téméraire. Quoi qu'il en soit, il y a très-peu de livres qui aient fait tant. de bruit que les Colloques d'Erasme. On les a lus publiquement dans les colléges; on a fait défense en divers endroits de les lire (139), ou même de les débiter (140). Les cardinaux et les prélats délégués par le pape Paul III, pour la réformation des abus, trouvèrent que de demander la défense d'enseigner ces Colloques dans les écoles (141) était un article qui importait à leur commission. Ils ont été traduits en diverses langues (142), on les a commentés, on les a chatrés (143), etc. Je me souviens d'un passage des lettres d'Erasme, où il se plaint que ses Colloques, dépravés par un jacobin, avaient paru à Paris, avec la préface que le corrupteur avait fabriquée sous le nom d'Erasme: Lutetiæ rursus Dominicanus quidam corrupit mea Colloquia, et addidit

(138) Idem, chil. II, centur. II, num. (139) A Paris, en 1528. Erasmus, epist. LXX, 46. AA; epist. AAIA, 46. AIA. - (140) En Angleterre, en 1526. Idem, epist. XXXIII, lib. XXI. A Dôle, en 1536. Idem, epist. LV, lib. XXVII.

(143) Baillet, Jugem. sur les Critig., som. III, pag. 152.

<sup>(135)</sup> Frasmus, Purgat. advers. Epist. Lutheri, pag. 54, 55.

<sup>(141)</sup> Sleidan, lib. XII. (142) Voyes Colomiés, Bibliothéque choisie, pag. 140, 142.

Præfationem meo nomine in quá damno me ipsum (144).

(R) ..... et son Eloge de la Folie.] Bucholcer, qui a marqué quelquefois (145) la date des écrits d'Erasme, s'est abusé (146) à l'égard de la première édition de l'Encomium Moriæ, en la plaçant au 9 juin 1508. S'il avait lu le catalogue des compositions d'Erasme, contenu daus une lettre de l'auteur à Jean Botzhémus, il aurait su qu'il ne fallait pas se régler sur la date de l'épître dédicatoire, V. Idus Junias 1508, puisqu'Erasme assure qu'ayant fait ce livre en Angleterre, il le méprisa de telle sorte qu'il ne daigna le faire imprimer (147), et qu'il était à Paris lorsque Richard Crocus en sit faire une méchante édition. Si M. Patin le fils s'était souvenu de cet endroit, il n'aurait pas compté (148) . pour la première des cent éditions, plus ou moins, qui ont été faites de cet Eloge de la Folie, celle de Froben, à Bale, en 1514. Il paraît par une lettre d'Erasme (149) que Badius imprima ce livre l'an 1512. Accepi, dit-il, postremas Bædii litteras..... in quibus scribit Moriam à se formulis excusam, quam tamen hic non vidimus. Herold, dans son Philopseudes, semble reconnaître Badius pour le premer qui ait imprimé l'Eloge de la Folie: Vix igitur tum Badius, dit-il parlant en la personne d'Erasme, Moriam absolverat Leone X inaugurato Basileam huc me contuli. Cet ouvrage fut très-bien reçu du public; il plut principalement aux personnes de qualité : les moines déréglés, les théologiens bourrus s'en fâchèrent, et bien des gens désapprouvèrent le Commentaire de Lystrius, parce qu'il développa des choses de l'obscurité desquelles ils avaient tiré du profit. Vix aliud majore plausu exceptum

(144) Erasmus, epist. XXXII, lib. XXI, pag. 1101. Elle est datée du jour de Péques 1526.

(145) In Indice chrenolog.

(146) Pag. m. 457.

V (147) Il nous apprend dans sa II. chiliade, au proverbe XL de la II. centurie, qu'il le fit en sept jours, sans le secours d'aucun livre.

(148) Épître dédicatoire de l'édition qu'il a faite à Bâle de ce livre, en 1676, in-8°., avec des figures d'Holbein.

(149) La XV<sup>e</sup>. du X<sup>e</sup>. livre, datée de 1512. Ce pussage et le suivant m'ont été fournis dans le Mémoire de M. de la Monnoie.

est, præsertim apud Magnates. Paucos tantum monachos, eosque deterrimos, ac theologos nonnullos morosiores offendit libertas: sed plures offensi sunt, ubi Lystrius adjecit Commentarios, quod anteà profuerat non
intelligi (150). Voyez ce qu'a dit l'auteur moderne qui a critiqué le Calvipisme (151)

nisme (151). (S) Il eut de la peine à souffrir qu'on le peignst. ] C'est qu'il n'était guère content de son visage \* : Ac ne facie quidem proprià delectabatur, vixque extortum est amicorum precibus ut se pingi pateretur. C'est lui-même qui dit cela dans sa Vie: mais il faut qu'il n'y ait eu que le premier coup qui lui ait coûté, puisqu'il est constant qu'Holbein l'a peint plusieurs fois (152). Il ne le peignit qu'à demi-corps, ce qui donna lieu à une épigramme de Théodore de Bèze qui a été fort estimée. Du Verdier-Vau-Privas, à la page 2392 du IIIe. tome de sa *Prosopographie*, l'attribue faussement à Buchanan, et la donne pour une épitaphe. Bèze s'en reconnaît l'auteur en parlant d'Erasme dans ses *Ico*nes. Voici cette épigramme.

Ingens ingentem quem personat orbis Erasmum,
Hic tibi dimidium picta tabella refert.
At cur non totum? mirari desine, lector,
Integra nam totum terra nec ipsa capit.

Je conviens qu'il faut avoir de l'esprit pour faire ces quatre vers, et
qu'ils semblent démentir la maxime
qu'une pensée pour être belle doit être
vraie; mais, tout considéré, j'aimerais mieux soutenir qu'il n'y a que du
faux brillant dans cette épigramme,
puisqu'elle n'aboutit qu'à une fausse
pensée, que de choquer la maxime.
Je prouve que la pensée de Bèze est
une fausse pensée, parce qu'un peintre n'a pas plus de peine à faire un
portrait grand comme nature lorsque
c'est le portrait d'un savant ou d'un

(150) Erasmus, epist. ad Botzhemum.

(151) Nouvelles Lettres de l'auteur de la Critique générale du Calvinisme de Maimbourg, pag. 757.

\* Joly remarque qu'Érasme dit anssi qu'il n'était pas content de ses ouvrages. On n'en conclut pourtant pas qu'ils sont mauvais. Pourquoi donc conclure que son visage était laid? Ce n'est tout au plus qu'une induction que détruisent des témoignages formels rapportés par Joly.

(152) Voyez la Vie d'Holbein, à la tête de l'Encominn Moin de l'édition de Patin.

héros dont la gloire vole partout, que quand c'est le portrait d'un misérable qui n'est connu que dans son village. Ainsi la raison alléguée par le poëte, pourquoi Erasme n'a été peint qu'à demi-corps, est tout-à-fait chimérique (153). Il y en a qui ont cherché d'autres finesses, et même un peu bien malignes, dans l'épigramme; comme si l'on avait fait allusion à cette espèce de neutralité qu'il semble qu'Erasme ait voulu garder entre le pape et les luthériens (154): mais cela même serait d'un esprit faux, puisque jamais une semblable raison n'a pu rendre malaisées à peindre les cuisses d'un homme. Je ne dois pas oublier qu'il y a dans la traduction latine de Louis Guicciardin (155) une addition qui porte que l'on garde à Kotterdam, dans un lieu public, un portrait d'Erasme qui le représente très-naïvement tel qu'il était quatre ans avant qu'il mourût; que ce portrait fut envoyé par le sénat et par le pauple de Bâle, et que c'est celui sur lequel Bèze a composé l'épigramme si subtile, Ingens ingentem, etc. Tous ceux que j'ai consultés m'ont répondu qu'ils n'avaient jamais oui dire que messieurs de Bâle eussent fait un tel présent à messieurs de Rotterdam, ni que le portrait d'Erasme ait été jamais gardé en un lieu public dans cette dernière ville. J'ai seulement appris qu'on a pu l'y voir chez M. Brakel, contre-amiral de la Meuse (156), et que c'est un excellent original du fameux Holbein. J'ai lu dans le Vasari, à la page 307 de la III<sup>e</sup>, partie de la Vie des Peintres, qu'Albert Durer avait fait la tailledouce de la tête d'Erasme.

(T) Il s'est attiré mille injures tant de la part des catholiques que de la part des protestans <sup>4</sup>.] Il n'est pas ici

(153) Emilius, professeur à Utrecht, a imité cette pensée de Théodore de Bèze, dans le distique qui a été mis sous la taille-douce de la demoiselle Schurman.

Non nisi dimidia spectatur imagine virgo Maxima quòd totam nulla tabella capit.

(154) Apud Verheiden, Elog. prest. theolog., pag. 19.

(155) Pag. 308 edit. Arnhem., 1616. L'auteur de cette version latine s'appelle Regnerus Vitellius Zirizzeus.

(156) Il sut tué dans la bataille navale de la Manche le 10 de juillet 1690.

\* Joly, sprès avoir dit qu'on avait écrit pour

question de savoir si la conduite qu'Érasme a tenue par rapport à la religion est bonne; je dirai seulement qu'il a été, ce me semble, un de ces témoins de la vérité qui soupiraient après la réformation de l'Eglise, mais qui ne croyaient pas qu'il y fallût parvenir par l'érection d'une autre société, qui s'appuyât d'abord sur des ligues, et qui passât promptement à verbis ad verbera. Il se faisait une notion trop bornée de la présence de Dieu, et ne considérait pas assez qu'elle nous conduit au même but, tantôt par une route, tantôt par une autre. Ainsi, avec son 'non amo veritatem seditiosam (157), il demeura dans le bourbier, et s'imagina faussement qu'il n'était que de se tenir au gros de l'arbre, puisque la manière dont Luther écrivait, et les guerres qui accompagnaient sa réformation, étaient un préjugé que le temps de la délivrance n'était pas encore venu. Mais il eut beau vivre et mourir dans la communion romaine, et se faire dire bien des injures par quelques zélés protestans, il n'en a pas été moins maltraité, et durant sa vie, et après sa mort, par plusieurs écrivains catholiques, comme le seul livre de Gaspar Chicocius suffit à le faire voir (158). C'est dommage que l'auteur des Sentimens d'Erasme, publiés en 1688, en soit demeuré à la première partie. Voyez le précis que nous donne des pensées d'Erasme, touchant la pacification de l'Église, M. Seckendorf (159). Il les a tirées de l'exposition du psaume LXXXIV, publiée l'an 1533. On ne saurait nier qu'à tout prendre Érasme n'ait été ce qu'on appelle catholique; mais il ne vit pas sans joie les premières démarches de Luther, et il ne fut pas médiocrement inquiet lorsqu'il crut le luthéranisme prêt à se perdre. Il crut, l'an 1528, que Lu-

et contre la catholicité d'Erasme, cite les ouvrages et les auteurs.

(157) Si Lutherus omnia benè scripsisset, mihi tamen magnoperè displiceret seditosa libertas. Ego vel falli malim in nonnullis, quam tanto orbis tumultu pro veritate digladiari. Erasmus, epist. XXVI, lib XVII, pag. 769. Voyes aussi la II°. lettre du I°. livre, pag. 8 et 9.

(158) Voyes l'article Sawicki, remarque (B) tome XIII. Voyes aussi ce que disait Alian-DRE, tome I, pag. 246, remarque (I).

(159) Hist. Lutheran, lib. III, pag. 49.

ther avait rétracté la plupart de ses doctrines, et s'était exposé par-là au mépris de ses confrères comme un radoteur. Cela déplaisait à Erasme, parce qu'il craignait que les moines, délivrés de cette tempête, n'excitassent de nouvelles tragédies. Il ouvrit sont cœur là-dessus à Gattinara, chancelier de Charles-Quint. Indies mitescit febris Lutherana, adeò ut ipse Lutherus de singulis propemodum scribat palinodias, ac cæteris habeatur ob hoc ipsum hæreticus ac delirus. Sed vereor ne quorundam monachorum stolida improbitas excitet nobis aliam tragosdiam (160). A cela se rapporte ce qu'il écrivit la même année à un comte de l'empire: S'i inclinat factio Lutherana, quod ut fiat ipsi sedulo dant operam, exorietur intolerabilis pseudomonachorum tyrannis (161). Il avait déjà été accablé d'injures par Luther et par quelques autres plumes du même parti : cependant il n'eût pas voulu la décadence de cette secte; il était bien aise qu'elle donnât de l'occupation aux moines, et qu'elle les tînt en respect. Il écrivit l'année suivante deux lettres qui sont fort désobligeantes pour les luthériens (162). Luther l'accusa d'athéisme publiquement, en 1534 (163).

(U) Il aimait la paix, et en connaissait l'importance. Une des plus belles dissertations que l'on puisse lire est celle d' Erasme sur le proverbe, Dulce belluna inexpertis. Il y fait voir qu'il avait profondément médité les plus importans principes de la raison et de l'Evangile, et les causes les plus ordinaires des guerres. Il fait voir que la méchanceté de quelques particuliers et la sottise des peuples, produisent presque toutes les guerres; et qu'une chose dont les causes sont si blamables est presque toujours suivie d'un très-pernicieux effet. Il prétend que ceux que leur profession devrait le plus engager à déconseiller les guerres, en sont les instigateurs. Si quis exactius rem excutiat, reperiet omnia serè

(160) Erasmus, epist. LXIII, lib. XX, pag.

christianorum bella vol è stultitid, vel è malitid nasci. Nonnulli juvenes , et rerum imperiti, majorum malis exemplis. historiarum, quas de stultis prodidêre stulti monumentis, ad hoc inflammati, dehine instigantibus adulatorum hortatibus, extimulantibus jure consultis ac theologis, assentantibus, aut conniventibus episcopis, fortassis et exigentibus, temerè magis qu'am malitiose bellum suscipiunt, et tanto totius orbis malo discunt bellum rem esse modis omnibus fugiendam. Alios occultum odium, alios ambitio, alios animi feritas in bellum impellit. Quandoquidem ne nostra quidem Ilias quicquam præterquam stultorum regum et populorum continet iras (164). Les lois, poursuit-il, les statuts, les priviléges, tout cela demeure sursis pendant le fracas des armes : les princes trouvent alors cent moyens de parvenir à la puissance arbitraire, et de là vient que quelques-uns ne sauraient souffrir la paix. Sunt qui non aliam ob causam bellum movent, nisi ut hac vid facilius in suos tyrannidem exerceant.Nam pacis temporibus, senatus authoritas, magistratuum dignitas, legum vigor, nonnihi**l** obstant, quo minus liceat principi quidquid libet. At bello suscepto, jam omnis rerum summa ad paucorum libidinem devoluta est. Evehuntur quibus benè vult princeps, dejiciuntur quibus infensus est, exigitur pecuniæ quantum libet. Quid multis? Tum demum sentiunt se verè monarchas 'esse. Colludunt interim duces, donec infelicem populum usque ad radicem arroserint. Hoc animo qui sint, an eos putas gravatim arrepturos oblatam quamcunque belli occasionem? Cette dissertation se trouve dans les Adages d'Erasme, et a été imprimée à part, sous le titre de Bellum. L'auteur y promet un livre qu'il avait écrit à Rome, sous le pape Jules II. Je ne sais s'il a été jamais imprimé; il devait avoir pour titre Antipolemus.

(X) Il était.... trop sensible aux libelles qu'on faisait contre lui. Cela paraît par ses plaintes contre les imprimeurs de ces libelles.] Voyez la III. lettre du XXI. livre, où il blâme les bons offices qu'un de ses amis avait

<sup>(161)</sup> Idem, epist. LXXII, lib. XX, pag. 1030.

<sup>(162)</sup> L'une in Pseudevangelicos, l'autre ad Festres Germanie inferioris.

<sup>(163)</sup> Voyes Seckendorf, lib. III, pag. 77.

<sup>(164)</sup> Erasmus, Adag., chil. IV, cent. I, num. I, pag. m. 859.

rendus à un libraire, que l'on voulait châtier pour l'impression de quelques écrits satiriques. Erasme montre à son ami que cette indulgence était mauvaise, parce que cet homme, bien loin de renoncer à l'impression des libelles, s'y appliquait plus que jamais. On le voulait justifier par la raison qu'il ne savait comment faire pour nourrir sa femme et ses enfans (165). Qu'il mendie, répondit Erasme, ou qu'il prostitue sa femme; car ce On lui imputa le livre intitulé Capticrime serait moindre que ne l'est celui de ruiner la réputation de son prochain. Il fallait être piqué au vif par une satire, quand on en venait à un tel langage. Le latin de l'auteur plaira beaucoup aux connaisseurs : rapportons-le donc; on y verra dès l'entrée qu'Erasme représentait à son ami, qui était de la religion, que les libelles et les figures satiriques, dont les luthériens remplissaient l'Europe. apporteraient du préjudice à leur parti. An vos creditis talibus præsidiis processurum Evangelii negotium? magis metuo ne talium stulta malitia et malitiosa stultitia, subvertat cum bonas litteras, tùm Evangelium, si fieri possit, et vos vestramque civitatem aliquando pertrahat in grave discrimen. Scottus, inquis, habet uxorem et teneros liberos. Num ista excusatio videatur justa, si scriniis meis effractis sustulisset aurum? Non opinor. Et tamen hoc quod facit longe sceleratius est. Nisi forte putas mihi faniam esse viliorem pecunid. Si deest unde alat liberos, mendicet. Pudet, inquies. Et hujusmodi sacinorum non pudet? Prostituat uxorem, et ad calices vigilanti naso stertat 🗸 adultero? Nefarium, inquis, magis nefarium est quod facit. Nulla lex punit capite qui uxorem prostituat, at capitalem pænam denunciant omnes iis qui libellos edunt famosos (166).

(Y) On l'a cru auteur de plusieurs livres qui n'étaient point de sa façon.] Il s'était fait beaucoup d'ennemis par la liberté de sa plume. Il avait cen-

(166) Erosmus, epist. III, lib. XXI, pag. 1061, écrite à Gaspar Hédion, l'an 1524.

suré assez hardiment les désordres des ecclésiastiques; de la vint qu'ils ne perdirent aucune occasion de le faire passer pour un hérétique et pour un impie: ils le firent passer nommément pour assesseur de Luther, et ils lui attribuaient des livres dont Luther s'était reconnu l'auteur. Quorundam tanta est perversitas, ut ea quoque mihi tribuant, quæ Lutherus in conventu Cæsaris agnovit pro suis (167). vitas Babylonica, parce que les deux premières paroles de cet ouvrage sont presque les mêmes que celles qu'Erasme avait mises à la tête d'un panégyrique (168). N'était-ce pas une belle preuve? Voilà comme sont faits aujourd'hui les gens qui ne peuvent endurer qu'on se moque de leurs dangereuses réveries (169); qu'on s'en moque, dis-je, afin d'en préserver ses frères : ils s'érigent tout ausseitôt en délateurs, et allèguent les plus impertinentes preuves du monde, et trouvent assez de sots qui s'en payent, ou qui font semblant de s'en payer. On attribua à Erasme deux autres livres dont il ne connaissait pas même le titre, et dans l'un desquels il était assez maltraité. Aleander indicavit mihi tribui duos libellos, quorum alteri titulus est Eubulus, alteri Lamentationes Petri. Emoriar si unquam mihi fuerat auditus titulus antequam ille protulisset. Priorem necdum quivi nancisci. In altero sic tractor, ut si sciam autorem, sim illi gratiam non optimam habiturus (170). Dans une autre lettre (171), il raconte, 1° que les théologiens de Louvain lui avaient attribué une satire de Hutténus, intitulée Nemo; 2º. qu'on lui avait aussi imputé celle qui avait pour titre Febris; et néanmoins, dit-il, ni mon génie ni mon style n'ont rien

(167) Idem, epist. XIV, lib. XVII, pag. 758, col. 2: elle fut écrite l'an 1521.

(169) C'est par la maxime, Plurima sunt risu digna revinci ne gravitate adorentur. Elle est de Tertullien.

(170) Erasmus, epist. XIV,, lib. XVII, pag. 758.

(171) La Ite. du livre XI, écrite le 1et. de juin 1518.

<sup>(165)</sup> On m'a dit depuis quelques jours (en 1695,) qu'un certain homme, qui publie des satires continuelles, dit pour ses raisons, qu'il ne saurait à quoi s'occuper pour entretenir son ménage, s'il ne se servait ainsi de sa plume.

<sup>(168)</sup> Fassus est quosdam fuisse suspicatos hoc opus esse meum, quod initiam esset, Velim, nolim, non admodum abhorrens ab exordio panegyrici mei , quo Philis po ex Hispaniis reverso gratulor, qui sic incipit, velis nolis: bella conjectura. Ibidem.

qui ne soit très-éloigné de cet ouvrage, cium tamen totus genius totaque phrasis à med dissentiat; 3°. qu'on lui imputait la harangue de Mosellanus contre les adversaires des trois langues sawantes, et le livre de l'ischer (172) contre Le l'èvre, sans considérer combien le style de ce prélat était différent de celui d'Erasme, cum tanta sit orationis dissimilitudo; 4º. qu'on lui imputait l'Utopie de Thomas Morus, et un certain écrit qui favorisait la France; 5°, qu'on donnait pour preuve la conformité de style; 6°. qu'il n'avait jamais rien écrit, et qu'il n'écrirait jamais rien sans y apposer son nom. Nullum adhue opus conseripsi neque conscripturus sum, cui non præfigam meum nomen. Ceux qui considéreront les paroles que je citerai tout à l'heure, auront lieu de s'étonner qu'il y ait encore des geus qui ne voient pas l'illusion des preuves tirées de la conformité du style. Impingunt (suspiciouem mihi) non alio freti argumento quam stili, qui tamen mei non admodum similis est, nisi mens mihi parum est cognitus : quanquam quid mirum adeò foret, si quid illic aut alibi cum phrasi med congrueret? cium nemo fermè scribat hisce temporibus, qui non aliquid mei stili referat, propterea quòd meæ tuoubrationes multorum manibus terantur, adeò ut in horum etiam libris qui scribunt adversum me, non rarò stilum meum agnoscam, meque meis pennis transfigi sentiam (173).

(Z) La lecture des épîtres obscurorum Virorum (174) fit en lui un
grand effet. ] Elle le sit tant rire,
qu'un abcès qu'il avait au visage,
en creva; il ne sut plus nécessaire de
le percer, comme les médecins l'avaient ordonné. Je cite les paroles de
mon auteur: Adeò ejus lectione in
risum profusus suit, ut abscessum in
facie enatum, quem Medici secare
jusserant, præ nimio risu ruperit.
Simler, qui remarque cela dans la Vie
de Bullinger, observe que Jean-Jacques Ammien, natif de Zurich, avait

prêté à Érasme le livre qui le sit tant rire, et avec taut d'utilité. Ne mettrat-on pas ceci entre les exemples du prosit de la lecture?

(AA) Il y aura ci-dessous une remarque pour les fautes de Moréri. 1 La 1<sup>re</sup>. est celle-ci : Le père d'Erasme prit la fuite avec la fille d'un médecin, nommée Marguerite, qui était déjà grosse de lui. Nous avons montré ci-dessus (175) que Marguerite ne s'enfuit point avec son galant, et qu'elle ne fit que se transporter dans une ville voisine, pour y acconcher pendant qu'il gagnait pays. La 2º. est de dire qu'Erasme prit l'habit de chanoine régulier de saint Augustin dans le monastère de Sion. Il est bica vrai que ses tuteurs le voulurent faire entrer dans ce monastère, qui était aupres de Delft, et la principale maison de l'ordre: mais pour le coup it éluda leurs poursuites; et lorsqu'il y fallut succomber, ce fut dans le couvent de Stein, près de Tergou, qu'il s'enrôla dans cette milice. Je ne trouve point ni par le récit qu'il fait luimême de ses aventures, dans sa vie et dans sa lettre à Lambert Grunnius. ni par les préfaces de Rhénanus, qu'il ait jamais étudié dans le couvent de Sion, comme Boxhornius et Valère André l'assurent. La 3°. est de dire qu'à l'âge de soixante ans il alla à *Bâle* ; car toute la suite de l'article montre que, selon Moréri, ce fut alors qu'Erasme fit le voyage de Bâle pour la première fois. Or, il est aisé de montrer que cela est faux, et voici comment. La soixantième année d'E∸ rasme tombe ou à l'an 1525 ou à l'an 1527, puisque sa naissance est placée par Moréri indétinitivement ou à l'an 1465 ou à l'au 1467. S'il se trouve donc qu'Erasme ait été à Bâle l'an 1516 et l'an 1518 (or cela est clair par ses lettres (176)), il est évident que Moréri s'est trompé. Nous avons nité, ci-dessus (177), un homme qui dit qu'Erasme alia à Bale peu après

<sup>(172)</sup> Rollensis Episcopus, évêque de Roches-

<sup>(173)</sup> Erasmue, epist. I, lib. XI, pag. 545. Voyes aussi la Ire. lettre du livre XII.

<sup>(174)</sup> Quibus non tantum genus dicendi, sed mores quoque theologorum salse perstringuntur. Simler, in Vita Bullingeri, folio 6 verso.

<sup>(175)</sup> Dans la remarque (B).

<sup>(176)</sup> La XIX<sup>e</sup> du II<sup>o</sup> livre, la LIII<sup>o</sup>. et LV<sup>o</sup>. du III<sup>o</sup>. et la XVII<sup>o</sup>. du XV<sup>o</sup>. Joignes à cela que Melch. Adam, in Vitâ Erasmi, partant de la sortie d'Érasme hors de Bâle en 1529, dit qu'il avait commencé d'y venir il y avait quinse ans, y revenant de temps en temps du Brabant. Cela est tiré de la X<sup>o</sup>. lettre d'Érasme, liv. XXIV.

<sup>(177)</sup> Dans la remarque (R).

l'installation de Léon X. Or, ce let au lieu du douzième, ce sont les pape fut élu au mois de mars 1513. La 4<sup>e</sup>. faute est de même nature que la troisième; il dit qu'Erasme étant allé à Bale y fit imprimer ses Colloques, qui furent d'abord débités. Visiblement c'est marquer la première édition de ce livre; mais on a vu cidessus qu'il s'en était fait plusieurs éditions avant l'année 1522. La 5e. faute est de dire, qu'Erasme ayant su que les hérétiques revenaient à Bâle, où ils avaient fait des désordres incroyables, il se retira a Fribourg, l'an 1529. Car c'est supposer que les réformés avaient été chassés de Bâle quelque temps auparavant. Or il n'y a rien de plus fabuleux que cette supposition. Leur parti alla toujours en augmentant depuis l'an 1522, jusqu'à ce qu'en l'an 1529 l'autre fut entièrement ruiné; toutes les images qui faisaient la charge de douze charrettes ayant été rangées devant la maison de ville en neuf piles, et brûlées pour terminer le différent du petit peuple, qui les voulait faire servir à des usages domestiques (178). La 6<sup>e</sup>. est que jous les doctes du pays portèrent Erasme sur leurs épaules, dans l'église cathédrale de Bale, où il fut enterré. Il aurait fallu pour cela que le cercueil n'eût pas été moindre que le lit du roi de Basçan, dont il est fait mention au chapitre III du Deutéronome; car autrement tous les savans du canton de Bâle n'auraient pas trouvé où y placer leurs épaules. Il fallait dire que ceux qui portèrent le corps étudiaient dans l'académie de Bâle, et que tous les autres étudians, avec tous les professeurs et une bonne partie des magistrats assistèrent à la pompe funèbre. Elatus est humeris studiosorum ad ædem cathedralem atque ibi.... honorifice sepultus; nam in pompå funebri non consul modò, sed etiam è senatoribus plerique visebantur, academiæ professorum ac studiosorum aberat nemo (179). Je ne dis rien sur ce qu'on place sa mort à l'onzième de juillet 1516, il est trop visible que ce sont deux fautes d'impression. Pour le moins est-il visible que si Moréri a mis le onzième de juil-

imprimeurs qui ont mis 1516 au lieu de 1536. M. Hofman a mis aussi le onzième de juillet, et a commis seulement la 3°. et la 4°. faute de M. Moréri.

(BB).... et une autre pour quelques erreurs que je me contente d'indiquer.] Je n'examinerai point présentement s'il est vrai, comme Boissard l'avait ouï dire, qu'Erasme ait été recteur de l'université de Bâle, et qu'ayant été maltraité par les écoliers, il ait jeté au feu une partie des priviléges de cette université. Je ne réfuterai point non plus l'historiette qu'on voit à la tête de la Vie d'Érasme, et dans Melchior Adam (180), savoir que Henri VIII, roi d'Angleterre, donna ordre qu'on le fouillat, et qu'on lui ôtat toute la monnaie qu'on lui trouverait, au delà de ce qu'il est permis d'en emporter hors du royaume; et qu'Erasme s'étant présenté au roi pour s'en plaindre, le fit bien rire, et en reçut un présent avec des lettres qui enjoignaient aux commis de lui restituer ce qu'ils lui avaient ôté. Si la chose s'était passée de cette façon, Érasme ne l'aurait point supprimée, lorsqu'il raconta dans un livre (181) la perte qu'il avait faite de son argent à Douvres.

(CC) Je ne pense pas qu'on ait raison de dire que Cœlius Rhodiginus accusa Érasme d'être plagiaire.] Erasme se plaint un peu de Cœlius Rhodiginus, en le touant pourtant beaucoup; il s'en plaint (182), dis-je, à cause qu'il avait remarqué dans le volume des Leçons Antiques quelques traces de cette ingratitude d'auteur, qui fait qu'on profite des travaux d'au. trui, non-seulement sans l'avouer, mais même avec de mauvaises intentions contre celui qu'on dépouille. Et comme d'ailleurs il ne se plaint point que Rhodiginus l'ait accusé d'aucun vol, j'ai quelque penchant à croire que le savant M. Morhof a pris l'un

<sup>(178)</sup> Lexicon Hofmanni, tom. I, pag. 258,

<sup>(179)</sup> Rhenanus, epist. dedic. Origenis.

<sup>(180)</sup> M. Patin le fils la rapporte sans la réfuter, dans la Vie d'Erasme qu'il a mise à la tête de l' Encomium Moriæ, qu'il a fait imprimer à Bale en 1676.

<sup>(181)</sup> In Catal. Lucubrat. ad Joan. Botshemum Abstemium. Voyes aussi Rhenanus, in epist. præfixd Operibus Erasmi.

<sup>(182)</sup> Erasmus, chiliad. I, contur. I, pag. 16, edit. Basil., 1546.

pour l'autre, quand il a dit que Rhodiginus fit un petit procès à Erasme, comme si celui-ci lui avait dérobé quelques pensées concernant les Adages (183). Rhodiginus, ajoute-t-il, ne doit pas se glorisier d'avoir sourni deux ou trois gouttes à cette fontaine, puisqu'il n'a dit que très-peu de choses touchant quelques proverbes, dans ses Antiques Legons. Il est certain que la première édition du livre de Rhodiginus a été postérieure de plusieurs années à la publication de celui d'Erasme sur les Adages. J'ajouterais que l'auteur étant déjà mort quand Erasme fit la plainte rapportée ci-dessus, l'on ne voit pas en quel temps il aurait pu' faire le procès dont parle M. Morhof, ni se glorifier de ses subsides; j'ajouterais , dis-je , cela , și je ne découvrais que les paroles d'Erasme sont trompeuses. Il dit qu'en écrivant cette plainte, il apprit la mort de Cœlius Rhodiginus: Cùm hæc scriberem, ex eruditorum litteris cognovi Rhodiginum obiisse supremum diem (184). Mais c'est une queue qu'il ajouta à une nouvelle édition. La plainte avait paru dans une édition précédente , et pendant la vie de Rhodiginus.

C'est un fait que l'on peut prouver par une lettre que Rhodiginus écrivit à Erasme, le 22 d'avril 1519 (185). Il lui raconte qu'il fut fort surpris lorsqu'on l'assura qu'Erasme était fâché contre lui. La cause de cette rancune, disait-on, était que les sentimens d'Lrasme avaient été combattus dans les Antiques Legons avec des airs d'autorité, et avec un ton de maître : Te, ait, in antiquarum lectionum Commentariis ab ejus sententia diversum abiisse, atque id tanquam docere cuperes (186). Rhodiginus s'étant justifié sur ce point, ajoute qu'il avait lu depuis quelques jours la plainte qu'Erasme avait insérée dans la dérnière édition de ses Adages. Il assure, 1º. que c'était le seul ouvrage d'Erasme qu'il eût lu lorsqu'il publia son livre; 2º. que par cette lecture il sentit presque qu'on lui arrachait les en

(183) Morbof., Polyhistor., pag. 252.

(186) Epist. Gudii, pag. 117.

trailles, vu qu'ayant travaillé longtemps sur cette matière, il se voyait obligé de l'abandonner. Le parti qu'il prit fut d'habiller d'une autre manière ce qu'il avait préparé: Facto tuo, qui occupásti, ad restim mihi rediit res. Evigilatæ mihi tot noctes perière, haustæ lucernarum fuligines, sudoribus toties rigatæ vestes in nihilum recidère.... nova fuit redordienda tela (187). Ce fut une partie des matériaux des Leçons Antiques. Il promet à Érasme de lui en dédier un livre. Tout ceci me persuade de plus en plus que M. Morhof s'est trompé.

(DD) Il a été accusé de n'avoir eu qu'une connaissance très-petite de la langue grecque. ] Voyez ce que je rapporte dans la remarque (E) de l'article Castellan, et joignez-y ce passa. ge de M. Baillet (188) : « Il y a un » autre point qui fait tort à cette uni-» versalité de doctrine que quelques-» uns ont voulu attribuer à Erasme, » et qui paraît avoir plus de fonde-» ment, c'est qu'on prétend qu'il n'a-» vait qu'une connaissance assez su-» perficielle et assez imparfaite de la » langue grecque. Halésius dit (\*1) » qu'il faut tomber d'accord qu'Eras-» me avait beaucoup de subtilité, de » sûreté, et de facilité dans la critique » des auteurs latins; mais qu'il n'en » était pas de même pour les Grecs. » Le célèbre Marianus Victorius (\*2) » qui nous a donné lè saint Jérôme, » allait encore plus loin, et il disait » qu'Erasme ne savait point du tout » cette langue. » L'abbé de Billi aurait pu être ajouté à ces deux té- $\mathbf{m}$ oins ; lisez ces paroles de Girac :  $oldsymbol{n}$ est même si aveugle d'esprit et de corps, dit-il (189), en parlant de Costar, que bien qu'Erasme soit l'écricain du monde le plus fautif, il n'a pu encore découvrir aucune de ses fautes. Cependant il s'est abusé en une infinité de lieux, jusque-la que l'abbé de Billi (\*3) affirme sérieuse-

(187) La même, pag. 118.

<sup>(184)</sup> Erasmus, Adag., chil. I, cent. I, pag. 16.

<sup>(185)</sup> C'est la XXX<sup>e</sup>. dans le recueil des Lettres de Gudius, imprimées à Utrecht l'an 1607.

<sup>(188)</sup> Baillet, Jugem. des Savans, tom. III, pag. 146.

<sup>(\*1)</sup> Males., Not. ad Chrysost., in Paul. ad Hebraos.

<sup>(\*2)</sup> Mar. Vic. Reat., præfat. ad Hier. Op., item poster. Scaligeran., pag. 74.

<sup>(189)</sup> Girac, Réplique à Costar, sect. XV, pag. m. 133.

<sup>(\*3)</sup> Quod quidem ed magis miror quod in Chrysostomo quoque, quo nemo unquam lucu-

ment, que dans la version que cet auteur a faite de huit homélies de saint Chrysostome, il y a trouvé de compte fait plus de cent cinquante erreurs très-grossières: et ailleurs (\*), il est contraint de compter par myriades les bévues qui se rencontrent en la traduction entière des homélies sur saint Paul, quoique personne n'ait jamais écrit avec moins d'obscurité que saint Chrysostome; et ceux qui ont comparé la richesse et la beauté de son expression à l'or pouvaient avec autant de raison en comparer la netteté au cristal le plus pur et le plus poli, et aux fontaines les plus claires et les plus vives. Erasme, néanmoins, était un fort habile homme; et je crois que les fautes qu'il a faites, en traduisant ce grand saint, ne viennent que du mépris qu'il en avait; puisqu'il était parvenu à un tel degré d'insolence, gu'il ose se vanter, dans une lettre à l'éveque Tonstallus, que quand il serait ivre, il écrirait de meilleures choses que saint Chrysostome dans ses Commentaires sur les actes. C'est ainsi que les beaux esprits de ces derniers temps se donnent carrière. J'ai consulté la lettre qui fut écrite à ce Tonstallus, et je me suis convaincu par-là que Girac ne se sert point d'hyperbole; mais il y a dans le paspassage d'Erasme une petite queue qui semble insinuer qu'il ne croyait pas que les écrits qu'il méprisait à ce point-là fussent de saint Chrysostome. Voici le passage tout entier : j'en laisse le jugement à mes lecteurs. ExChrysostomo in Acta verteram Homilias tres, cujus operæ me pænituit, quùm nihil illic viderem Chrysoston. Tuo tamen hortatu recepi codicem in manum, sed nihil unquam legi indoctius. Ebrius ac stertens scriberem meliora. Habet frigidos et ineptos sensiculos, nec eos ipsos commode potest explicare. Ex Commentariis in epistolam ad Corinthios posteriorem verti Homilias sex, eundem artificem illic loqui sentio. Itaque non est animus bonas horas collocare male. Aliud spirat Chrysostomus (190).

lentius faciliusque scripsit, hoc illi nimis quam accidissa deprehendi i aa præsertim in octo prioribus in post. ad Corint. epist. homiliis, in quibus hoc seriò affirmare queam eum plusquam 150 errores admisisse. Bill. Obs. Sacr., l. 1, c. 9.

(\*) L. cod., c. 19. (190) Erasm., epist. LIX, lib. XXVI, p. 1478.

(EE) Il avoue qu'il n'avait pas vécu assez chastement : il proteste qu'il a été sobre. Il dit cela dans une lettre qu'il écrivit l'an 1524, et qui contient un beau portrait des dispositions de son cœur. Je n'en marquerai que ces deux traits. Il assure qu'il n'a jamais été l'esclave de Vénus, et que même il n'en avait pas eu le loisir à cause des grands travaux de l'étude ; mais qu'enfin les fautes qu'il peut avoir faites de ce côté-là ont cessé depuis longtemps, l'âge l'ayant délivré de ce tyran, ce qui fait qu'il trouve trèsagréable la vieillesse. Ces dernières pa roles contiennent beaucoup de vertu; et il n'y a que trop de gens qui ne pourraient s'en servir sans une insigne menterie, tant ils suivent l'esprit de Malherbe, et non pas celui de Sophocle (191)! Pour ce qui concerne la sobriété, Erasme ne pouvait rien dire qui siée mieux à un philosophe chrétien, ni qui convienne à moins de gens que ce qu'il a dit. Et juvenis cibum ac potum semper ita sumpsi, ut pharmacum. Ac sæpenumerò doluit, non licere sine cibo potuque perpetuò , degere. Veneri nunquam servitum est, nè vacavit quidem in tantis studiorum laboribus. Et si quid fuit hujus mali , jam olim ab eo tyranno me vindicavit ætas, quæ mihi hoc nomine gratissima est (192). Des deux choses qu'il avance, l'une, qu'il n'avait nourri son corps que par une espèce de nécessité, et qu'il avait pris les alimens comme un remède et comme une médecine; l'autre, que ses études ne lui avaient pas laissé beaucoup de loisir, la première est digne de foi, et la seconde est indubitablement prouvée par le grand nombre de livres qu'il a donnés au public. Or, ces deux faits une fois poses, on ne peut raisonnablement disconvenir de ce qu'il assure de sa chasteté. Il ne la donne point pour parfaite; il avoue qu'il n'a pas toujours résisté à l'amour impur; mais il nie qu'il ait été aux gages de cette iniquité-là pour la servir, il soutient que s'il n'en a pas été le maître en tout temps, il n'en fut jamais l'esclave. Un homme de grand loisir, et fort soigneux de nourrir

(191) Voyez la remarque (C) de l'article MAL-MERBE, toine X.

(192) Erasmus, epist. V, lib. XXIII, pag.

son corps, serait suspect de mensonge s'il tenait le même langage; car l'oisiveté et la bonne chère sont les nourrices de la luxure (193). Sine Cerere et Libero friget Venus, disait Térence (194): Distento ventre, distenduntur ea quæ ventri adhærent, dissit saint Jérôme. Qu'on n'aille point objecter qu'il y a des personnes sobres et laborieuses qui sont fort sujettes à l'impureté; un peu d'exceptions à la regle générale, fondées sur les qualités occultes du tempérament, ne doivent point nous servir de guide quand il s'agit de juger notre prochain; et ainsi, pendant qu'on ignore si Erasme a été d'un tempérament à faire brèche à la règle générale, l'on doit croire qu'en négligeant de se bien nourrir, et en s'appliquant beaucoup à étudier, il a émoussé la pointe de l'amour, et s'est garanti de la servitude. Joignez à cela que son caractère, la réputation qu'il avait acquise, et la profession qu'il faisait d'être sage et honne te homme, l'engageaient nécessairement à sauver les apparences, et à ne se porter à la transgression des lois de la chasteté qu'avec beaucoup de circonspection. Ur pour cela il faut être un homme de grand loisir; il faut tourner sa vue non pas vers la Vénus volgivaga, vers ces Thais qui expédient sur-le-champ le premier venu, mais vers des personnes qui, de leur côté, soient obligées à sauver les apparences. Elles exigent des préhiminaires, elles se font assiéger dans toutes les formes : se sont-elles rendues, c'est un bénéfice qui demande la résidence (195), mille soins grands et petits : c'est un ciel qui, non plus qu'auparavant, ne conserve pas toujours la même sérénité; les froideurs, les jalousies, les plaintes, les éclaircissemens, les ruptures, les réconciliations continuent à y produire bien des changemens, et cela sans nulle règle.

(193) Fac monitis fugias otia prima meis. Hac ut ames faciunt : hæc ut fecere tuentur.

Hac sunt jucundi causa cibusque mali. Otia si tollas, perière Capidinis arcus, etc. Ovidins, de Remedio Amoris, vs. 136 et seq.

(194) Terent., Ennuch., act. IV, sc. V, vs. 6. Voyez la remarque (I) de l'article Exmizr, num. IV.

(195) Voyez ci-dessus pag. 103 la citation (22) de l'article Éctatis.

In amore hac omnie insunt vitia : injuria, Suspiciones, inimicitia, inducia, Bellum, pax rursum: incerta hac si tu postules

Ratione certa facere, nihilo plus agas, Quam si des operam, ut cum ratione insanias (196).

Il est rare qu'on ne tombe qu'une fois dans cette espèce d'engagement, on ne s'en retire qu'avec un morceau de chaîne qui forme bientôt une nouvelle captivité:

Nec tu, cum obstiteris semel, instantique ne-

Parere imperio, rupi jam vincula dieas. Nam et luctata canis nodum abripit : attamen illi,

Cum fugit, à collo trahitur pars longa catenæ (197).

On m'avouera qu'un homme qui, à l'exemple d'Érasme, a presque toujours la plume et les livres à la main, ne saurait trouver assez de temps pour toutes ces choses, et qu'ainsi E-rasme a parlé raisonnablement quand il a dit que ses études ne lui avaient point permis de s'attacher à l'amour.

(FF) Matthieu Sladus.... déclama violemment contre Erasme.] Il empoisonna le plus malignement qu'il lui fut possible, un passage qu'il trouva dans la première édition des lettres d'Erasme, où il semblait que l'auteur révoquait en doute l'autorité de saint Paul. Ego same nec Hieronymo, nec Augustino sic addictus esse vellem, vix etiam Paulo, ut omnia illius scripta tuerer ac probarem (198). Notez qu'Erasme ajouta dans les autres éditions ce correctif: Ut aliquid dicam ὑπερζολικῶς. Barlæus (199) ne manqua pas de bien crier contre Matthieu Sladus, qui n'avait pas eu l'équité d'avoir égard à ce correctif. Il exagéra l'injustice que l'on commet quand on reproche aux auteurs les fautes qu'ils ont corrigées eux-mêmes, et il fit une bonne apologie d'Erasme sur ce point-là, comme aussi sur l'accusation d'avoir favorisé l'arianisme que le même Sladus lui avait intentée. Ce n'était que renouveler les vieilles plaintes que les moines avaient publiées. L'apologiste rapporte quelques-

(196) Terent., Eunuch., act. I, sc. I, vs. 14. (197) Persius, sat. V, vs. 157.

<sup>(198)</sup> Eresmus, epist. ad Petrum Barbirium. C'est la III<sup>e</sup>. du I<sup>er</sup>. livre, et elle est datée de Bruges, le 13 d'août 1521.

<sup>(199)</sup> Barleus, in Bogermanue entry Louises. pag. 47 et seq.

unes de leurs impertinences, et n'oublie point (200) celle de Jean Standitius, cordelier anglais et évêque de son maître de ce qu'Erasme avait mis sermo au lieu de verbum, au commencement de l'Evangile de saint Jean. Il remarque (201) que les fils de Martin Lydius, professeur en théologie à Francker, gardaient précieusement le manuscrit de l'apologie pro Erasmi theologid, que leur père avait composée.

(200) Barlaus in Bogermanno shey xomero, pag. 58, 59 (201) Ibidem, pag. 60.

ÉRESE, dans l'île de Lesbos, était la patrie de Théophraste (a). L'orge qui croissait dans son territoire donnait une sarine si blanche, qu'on la croyait propre à faire un morceau divin. De la vient que les poëtes ont supposé que Mercure allait à Érèse, afin de faire emplette de cette farine pour la bouche des dieux (A). Henri Etienne parle de cela à propos de la bonne table des gens d'église (B); mais il n'a point cité Athénée, comme il eût dû faire. Consultez Hadrien Junius (b).

- (a) Strabo, lib. XIII, pag. 452. (b) Animadv., lib. III, cap. IV.
- (A) Les poëtes, ont supposé que Mercure allait à Erèse, .... pour la bouche des dieux. ] Un poëte sicilien, nommé Archestrate, a fait mention de ce conte dans un poëme (1) où il traitait de la bonne chère. Nous n'avons plus ce poëme; mais Athénée en a cité plusieurs endroits, et entre autres celui dont il est ici question (2).

· (B) . . . . Henri Etienne parle de cela à propos de la bonne table des gens d'église. ] Voici ses paroles (3):

(2) Lib. III, cap. XXIX, pag. m. 111. (3) Apologie pour Hérodote, pag: m. 264, ,265.

Quand il est question d'exprimer en un mot un vin bon par excellence, et filt-ce pour la bouche d'un roi, il Saint-Asaph, qui se plaignit au roi faut venir au vin théologal. Pareillement, s'il est question de parler d'un pain ayant toutes les qualités d'un bon et bien friand pain (voire tel. que celui de la ville Erésus, pour lequel Mercure prenait bien la peine de descendre du ciel, et en faire provision pour les dieux, si nous eroyons, au poëte Archestrate) ne faut-il pas venir au pain de chapitre?

> ERFORT, capitale de Thuringe, et l'une des plus grandes villes d'Allemagne (A), fut donnée aux archevêques de Mayence par l'empereur Othon (B), après la mort de Burcard, seigneur de Thuringe. Cet empereur consentit que son fils Guillaume, qui obtint cet archevêché, possédat non-seulement cette villelà, mais aussi toute la Thuringe. Les successeurs de Guillaume se maintinrent dans cette possession jusqu'à ce que Louis-le-Barbu s'empara de la Thuringe, et la laissa à ses descendans, qui en ont joui près de deux siècles sous le titre de landgraves. Elle passa ensuite, par mariage, dans la maison des marquis de Misne, qui est la même que celle des ducs de Saxe d'aujourd'hui. Une si longue non-jouissance a fait que les archevêques de Mayence ont renoncé à leurs droits sur la Thuringe; mais ils n'ont jamais renoncé à leurs prétentions sur Erfort : ils en ont toujours été reconnus seigneurs. Il est vrai que pendant un assez long temps ils n'ont eu guère que le titre : les bourgeois ont prétendu avoir racheté, en divers temps, tous les droits des archevêques, et ils ont même soutenu que ces prélats, n'étan t

<sup>(1)</sup> Il était intitulé l'asporopia. On l'a cité aussi sous d'autres titres, Voyes Athénée, lib. I, pag. 4.

ne pouvaient posséder en propriété dans la ville un seul pouce de terre. Les archevêques reprenaient plus ou moins d'autorité, selon la diversité des factions qui divisaient les bourgeois; mais lorsque la ville, ayant embrassé la réformation de Luther, se fut mise sous la protection des ducs de Saxe, les archevêques ne purent plus s'y faire valoir. Gustave, roi de Suède, s'assura de cette ville; et parce qu'elle s'était détachée du parti des Suédois, elle fut soumise tout de nouveau par les armes du général Banner. Ils consentirent, par le traité de Westphalie, qu'elle retournat sous l'obéissance des archevêques. Les habitans prétendirent que cela ne se devait entendre que d'une obéissance chimérique, et pareille à celle qu'ils avaient rendue dans les derniers temps: mais l'archevêque de Mayence soutint au contraire que, par cet article de la paix, il devait rentrer dans tous les droits d'une véritable seigneurie. L'empereur se déclara pour lui, et mit la ville d'Erfort au ban de l'empire. Après quoi cet archevêque, assisté des troupes que la France lui envoya, contraignit les habitans à se soumettre (C); de sorte que présensentement il est maître de la ville, et de la (a) citadelle (b). L'académie d'Erfort, qui avait

point seigneurs du territoire, été si florissante, tomba en ruine pouvaient posséder en pro- ne à cause de l'insolence des écopriété dans la ville un seul pouce liers (D).

> (A) C'est une des plus grandes villes d'Allemagne.] « On ose même » dire que, par son circuit, elle sur-» passe toutes celles d'Allemagne. » Elle a, de plus, beaucoup de lieux » qui sont de sa dépendance, et qui » consistent en trois seigneuries, et » en soixante-douze villages. Elle tire » son nom du château d'Effort, situé » à sept lieues de là, dont le sei-» gneur avait dans la ville le droit » de péage. Beaucoup d'historiens » croient que le monastère de Saint-» Pierre sur le mont, y a été hâti par » Dagobert, roi de France, d'autres » par le roi Pepin, seigneur de Thu-» ringe; et on voit encore sur la » porte de ce monastère six fleurs » de lis (1). »

(B) Erfort ... fut donnée ... par l'empereur Othon. ] Comme tout le corps de cet article a été tiré d'un extrait qui vient de la main de M. Sallo, je me suis contenté de dire avec lui, l'empereur Othon; mais de peur qu'un mot si vague ne me fasse blamer d'une extrême négligence, j'ajoute ici qu'il s'agit d'Othon Ier., et je cite un auteur qui mérite d'en être cru. La ville d'Erfort, dit-il (2), ne fut enclose de murailles qu'en l'année 1163, long-temps après que l'empereur Othon Ier. l'eut donnée, avec la Thuringe, à son frère (3) Guillaume, archeveque de Mayence.

(C) L'archevêque de Mayence, assisté des troupes que la France lui envoya, contraignit les habitans d'Erfort à se soumettre. ] Voici encore un passage de M., Heiss (4). « A » ce propos d'Erfort, il est bien rai- » sonnable que nous nous souvenions » de la générosité que le roi très- » chrétien eut, l'année 1664, d'en- » voyer à ses dépens à l'électeur de » Mayence, Jean Philippe de Schon- » born, son allié, un puissant secours

<sup>(</sup>a) Elle s'appelle de Saint-Ciriace, à cause qu'elle a été bâtie en un lieu où il y avait autrefois un couvent de religieuses de ce nom. Journal des Savans du 19 janvier, 1665. Les Allemands l'appellent Cyriactsburg.

<sup>(</sup>b) Tiré d'un Mémoire touchant la ville d'Erfort duquel on voit un extrait dans le Journal des Savans du 19 janvier 1665.

<sup>(1)</sup> Heiss., Histoire de l'Empire, liv. VI, chap. I, pag. 198 du IIe. tom., première édition de Hollande.

<sup>(2)</sup> Heiss, là même, pag. 199.
(3) Il est fils d'Othon, dans l'extrait du Journal des Savaus.

<sup>(4)</sup> Hist. de l'Empire, liv. VI, chap. I, pag. 199.

» de troupes, commandées par le » comte de Pradel, qui en était gé-» néral, pour l'aider à réduire la vil-» le à son obéissance, en exécution » du ban que l'empereur avait fait » publier contre elle. » Voilà de quoi contenter ceux qui veulent qu'une narration soit soutenue de la circonstance du temps, et de celle des personnes, etc. Ils ne sont pas blâmables d'avoir ce goût; car, sans cela, un récit est un corps sans âme, ou une machine démontée, arena sine calce: et cependant une infinité d'auteurs

ne donnent que de ces récits. (D) L'académie d'Erfort tomba en ruine à cause de l'insolence des écoliers. ] Éobanus Hessus avait eu jusqu'à quinze cents anditeurs dans cette célèbre académie: Luther y reçut ses premiers degrés, et l'appelait le paradis de l'Allemagne. Les choses changèrent de face : les bourgeois ne pouvant plus endurer les débauches et les insultes des écoliers, prirent les armes, assiégèrent les colléges, s'en emparèrent, battirent ou tuèrent autant d'étudians qui leur tombèrent entre les mains, et ne se donnèrent aucun repos qu'ils ne les eussent tous chassés hors de la ville. Je vais citer un long passage d'une harangue d'Alstédius (5), dans laquelle il se plaint amèrement de la vie déréglée des écoliers. Qu'am vellem nobis semper ob oculos versaretur catastrophe florentissimæ academiæ Erfordiensis! Cum studiosi illic loci se petulantiùs gererent adversus cives, cum tumultibus nocturnis urbem lacesserent, cum lapidibus tecta domosque obruerent, cum fenestras et fores hospitum frangerent, populus magno agmine excitus collegiorum domos admotis bellicis tormentis obsedit, expugnavit, ac ut quemque studiosorum juvenum obvium habuit, velut hostem, arripuit, vulneravit, trucidavit, neque priùs quievit, qu'am vitulantium adolescentum multitudo mænibus urbis esset profligata. Jacet ex illo die etiamnum, olim florentissima academia, quam Lutherus, qui primam ibi lauream consecutus est, paradisum Germaniæ id ætatis fuisse testatur: in qua Eobanus Hessus

(5) Elle a pour titre: de Providentia Dei circa Scholarum decrementum. Elle est dans son Encyclopédie, col. 2764 et suivantes.

mille et quingentos auditores habuit: qua denique id fuit in Germania, quod Bononia in Italia, mater scilicet studiorum.

ERMITE (DANIEL L'), en latin Eremita, natif d'Anvers, et secrétaire du duc de Florence (a), vers le commencement duXVII°. siècle, était une assez bonne plume (A), mais ses mœurs et sa conduite ne répondaient point à la profession des belles-lettres, à laquelle il s'était voué. Scaliger avait conçu assez d'estime pour lui, et l'avait fort recommandé à Casaubon; de quoi il se repentit peu après (B), ayant su que ce jeune homme s'était fait catholique. Casaubon a parlé assez amplement de cette aventure (C). Ce changement de religion n'empêcha pas que l'Ermite ne conservât de bons sentimens pour Scaliger. Il le témoigna publiquement après même que Scaliger fut mort; car il écrivit pour lui contre le terrible Scioppius (D). Il s'en trouva mal : Scioppius le réfuta à sa manière, c'est-à-dire en publiant mille contes diffamatoires concernant la vie de Daniel l'Ermite (E). Celui-ci mourut de la vérole à Livourne, l'an 1613. Quelquesuns aiment mieux dire qu'on l'empoisonna(b). Il avait du penchant à la médisance, et il le fit connaître par ses Relations d'Allemagne (F). La manière de composer un panégyrique, qui lui

<sup>(</sup>a) Valer. André, Biblioth. Belg., pag. 160.

<sup>(</sup>b) Obiit Liburnæ ex morbo gallico, anno à Christo nato 1613. Sunt qui veneno extinctum scribunt. Quid juvat humanos scire atque evolvere casus, si fugienda facis et facienda fugis? Swert., Athen. Belgicæ, pag. 203.

est attribuée, convient à quantité d'orateurs (G). Le docte Conringius, en le faisant parvenir jusqu'à la vieillesse, se trompe (H).

On imprime à Utrecht quelques opuscules de Daniel l'Ermite, et entre autres le traité de Aulica et Civili vita. Ils étaient en manuscrit dans la bibliothéque du duc de Florence, et l'on y doit renvoyer l'original après que l'édition sera faite. M. Grævius réfutera dans la préface les médisances de Scioppius. J'ai appris cela par une lettre qu'il me fit l'honneur de m'écrire au mois de juin 1699. Au reste, les paroles dont je me servis dans l'une de mes remarques, il n'est pas ici question d'examiner si Bacchus empiète plus sur Vénus que celle-ci sur Bacchus (c), ont obligé un homme d'esprit, et qui a fait plusieurs grands voyages, à m'écrire qu'il eût souhaité que je n'eusse point omis cette matière. Il m'a prié d'en parler dans la seconde édition, quand ce ne serait que pour réfuter certaines choses qu'on lui a souvent soutenues en Espagne et en Italie. Je ne saurais faire tout ce qu'il voudrait, ni lui refuser absolument tout ce qu'il demande. On verra donc ci-dessous quelques recueils et quelques notes qui ont du rapport aux vues qu'il a bien voulu me communiquer (I). La plupart des personnes désintéressées lui avoueront sans dispute ce qu'il a soutenu, que l'impudicité est moins débordée aux pays froids qu'aux pays chauds.

me. ] Le panégyrique du duc de Florence qu'il publia, l'an 1608, fut estimé. L'Epistolica Relatio (1) de Itinere Germanico quod legatione magni Etruriæ Ducis ad Rodolphum II Imp. Principesque et respublicas aliquot Germaniæ anno 1609 peractum fuit, et sa lettre de Helveticorum, Rhetorum, Sedonensium Situ, Kepublica, et moribus, méritent d'être lues. Voici le jugement que Scaliger fit de lui (2): Quas (litteras) ad te ab \*\*\* scriptas mihi misisti aliquam bonæ frugis spem faciunt. Interest illud ingenium quibusdam finibus coërceri, in quibus si contineatur et illam luxuriem depascatur, nihil ab eo nisi bonum expectandum est. Ses vers latins furent insérés dans le 11°. tome des Délices des poëtes flamands.

(B) Scaliger... l'avait fort recommandé à Casaubon; de quoi il se repentit peu après, ayant su qu'il s'était fait catholique. I Nous venons de voir ce qu'il écrivit à Casauhon, le 15 d'août 1603, et voici ce qu'il lui écrivit, le 8 de décembre de la même année. Proh facinus indignum! quid de \*\*\* audio? adeò immutatum ingenium ejus, ut alius ab eo quem tibi commendavi discederet? Me verò stipitem qui in aliis izuklintus sum, in isto έμυώπισα, ετύφλωσσον..... Nescio an unquam quicquam mihi acciderit quod aut justius aut gravius doluerim, tum quia in illa ætatula vulpem non deprehenderim, tùm quia à me expresserit ut se tibi commendarem. Sed væ illi qui in te ingratus fuit, et me hominem stultum qui vulpem non hominem tibi commendavi! Obstrinxerat me aliquo privato beneficio, non tamen quod æquaret comitatem qua illum amplexus sum, sed tamen ( quæ est προθυμία mea ) quantulumeunque esset quod mihi præstitisset pro magno beneficio habui, neque potui illum splendidiùs remunerari, quam si illi portam aperirem ad amicitiam tuam. Je crois, avec M. Colomiés (3), qu'il s'agit ici du changement de religion de Daniel l'Ermite;

<sup>(</sup>c) Dans la remarq. (F) de cet article, citation (28).

<sup>(</sup>A) C'était une assez bonne plu-

<sup>(1)</sup> Christophle Arnoldus la cite honorablement dans la Vie de Marc Velsérus.

<sup>(2)</sup> Epistola XCVII, pag. 243, edit. Francof., 1628. Il écrit cela à Casaubon. La lettre est datée du 15 d'août : l'année y manque; c'est 1603.

<sup>(3)</sup> In Clavi Epistolarum Scaligeri, pag. 152 Opusculorum, edit. Ultraj., 1669.

publièrent les lettres de Scaliger mé- superstitionibus των έξ εναντίας supra nagérent la mémoire de ce person- fidem obnoxius (5). Il eut bientôt pas bien les deux lettres où il est parlé de lui ; car ils comptent pour la XCVII<sup>e</sup>. celle où Scaliger juge de cet homme ce que l'on a lu dans la remarque précédente, et ils comptent pour la LXXXVIIIe. celle où il en dit ce que je viens de citer. M. Co-Iomiés, qui a cru qu'il s'agit de Daniel l'Ermite dans l'une et dans l'autre. devait bien s'apercevoir du mauvais arrangement; car, selon sa supposition, il est visible que la lettre XCVII est antérieure à la lettre LXXXVIIIe. Cela est visible par un autre endroit. Scaliger, dans la XCVII<sup>c</sup>. avertit qu'il a reçu le commentaire de Casaubon sur l'histoire d'Auguste, et dans la LXXXV°. il marque qu'il a déjà averti deux fois de la réception de ce livre: il est donc certain que la lettre XCVII fut écrite avant la LXXXVe. Or celle-ci est datée du 19 septembre 1603: il faut donc, pour suppléer la date d'année qui manque à la lettre XCVII, ajouter 1603 au xviii Kalend. septembris marqué par l'auteur. C'est à quoi n'ont pas pris garde ceux qui ont publié ces lettres, ils ont mis celle-ci parmi celles de l'an 1604, assez loin de la lettre LXXXVIII, datée du 8 de décembre 1603.

(C) ... Casaubon a parlé assez amplement de cette aventure. | · 11 conçut de l'amitié et de l'estime pour ce personnage sur la recommandation de Scaliger (4); il lui procura une condition, et il travaillait à le faire entrer précepteur chez M. de Montaterre. La chose était presque conclue, quand l'Ermite trouva moyen de se fourrer chez M. de Vic, qui se préparait à l'ambassade de Suisse. M. de Vic était un fort honnête homme; mais extrêmement attaché aux menues dévotion de son parti, et frappé de l'humeur convertisseuse : Est autem Vicquius optimus vir qui-

mais je ne sais pas pourquoi ceux qui dem et iv rois manse qui aches, sed nage, en faisant mettre des étoiles à gagné l'Ermite; une seule conférence la place de son nom. Ils n'arrangèrent avec un des grands clabaudeurs de ce temps-là en sit la raison. C'est de quoi Casaubon ne se pouvait pas consoler. Il connaissait la force du convertisseur, et celle du converti : il savait que l'Ermite était plus docte que le moine portugais; et cependant il apprit que, du premier choc, le moine terrassa l'Ermite. Adolescentem mpòs ra madhmara inquir et benè doctum ab imperitissimo plane, cui nullus inest melioris eruditionis sensus, prima congressione devictum esse, indignissime fero (6). Mais il découvrit bientôt la raison d'une si petite résistance : l'Ermite ne demandait pas mieux que de se persuader que la religion la plus riche était aussi la meilleure. Ergo, mi Daniel, Lusitanus iste mirabile aliquod pietatis arcanum te docuit, anteà tibi incognitum? Ego qui hominem intus et in cute novi satis acceptum habeo non te ab illo, sed ipsum à te potuisse doceri: non acumen in eo tantum, non eruditio, non lectio patrum, ut ad primum ejus congressum herbam porrigere cogereris. Victus igitur es non quia resistere non poteras, sed quia volebas optabasque vinci (7). La convoitise des richesses qu'on avait remarquée en lui parat un mauvais augure (8). La condition qu'on lui procura lui valait cinquante écus par an (9). Cette somme lui parut d'abord bien grande, puis bien médiocre, et après cela un rien. Il épiait toutes sortes d'occasions de s'engraisser, et surtout il jetait la vue sur les maisons épiscopales. Casaubon l'empêcha deux fois de s'y engager, mais il ne s'opposa pas à son entrée chez M. de Vic. Le jeune homme s'y fit papiste, et alla en Suisse avec cet ambassadeur. Son père, bon

(7) Idem, epist. CCLXXXVI, datée le onzième d'avril 1603.

(9) Collocaveram ipsum in honesta conditione ubi proter victum quinquaginta annues aures habebat. Idem, ibid.

<sup>(4)</sup> Urgehat optimus et tul observantissimus Eremita noster. Casaub., epist. ad Scaligerum. C'estla CCLXXXIIIe., pag. 324, edit. Graviana, 1656: elle fut écrite au mois de février 1603. Ego illum semper tud maxime gratid habui charissimum, et quibuscunque potui officiis sum proseculus. Idem, epistola CCLXXXV ad enmd. Scaligerum.

<sup>(5)</sup> Idem, epist. CCLXXXIV. (6) Idem, epist. CCLXXXV.

<sup>(8)</sup> Erat mihi dudum hoe ingenium suspectum propter incredibilem in ed alate opun sitim, quam non levibus notis in eo deprehenderam. Casaubonus, epist. CCLXXXV.

cablé de cette révolte : il tâcha de ramener au bon chemin son enfant prodigue, et il semble même qu'il Jui fit chanter la palinodie; mais ce fut une action trompeuse. Casaubon fit savoir à Leyde, que Daniel l'Ermite était un mangeur d'images, et l'homme du monde le plus affamé de messes (10). Autre tromperie; car il n'en usait ainsi que pour aller aux pensions. On lui avait entendu dire que toutes les controverses des catholiques et des protestans lui paraissaient indifférentes, et que, pour lui, il était tout prêt à s'accommoder aux temps selon l'intérêt de ses affaires; et il se moqua un jour de la sottise de ceux qui ne choisissent pas bien le chemin de la fortune. Vir fide dignus et sibi notissimus his diebus narrabat mihi audisse se cum diceret, omnia sibi quæ hodie disputantur æque et probari et improbari, paratumque se ad omnia pro tempore et rerum súarum emolumento. Cum vir pius hanc vocem abominaretur, cachinno Eremitæ est exceptus, stultitiam eorum πικρώς ridentis qui nescirint τά ίδια τύ τίθεσθαι (11).

. (D) Il écrivit pour Scaliger contre. Scioppius. ] Scioppius assure (12) que Daniel l'Ermite est l'auteur de l'Epistola nobilissimi et literatissimi viri Patavio ad Gasp. Scioppium Romam scripta. Excusa anno 1610. Je ne pense pas qu'il se trompe.

(E) ... Scioppius le réfuta... en publiant mille contes diffamatoires. Il y avait cinq ans que Scioppius l'avait vu à Rome: l'Ermite, dit-il, se joignit avec les deux frères Rubeins et avec deux autres Flamands, pour aller à Tivoli, et ces messieurs furent horriblement scandalisés de ses discours pendant ce petit voyage. Il ne leur parlait que de Pétrone, et des postures de l'Aretin, et il insultait rudement ceux qui paraissaient choqués de l'impureté de

(11) Idem, epist. CCLXXXV. (12) Scioppius, in Oporini Grubinii Amphotid. Scioppian., pag. 335: ce livre fut imprimé

vieillard et bon protestant, fut ac- cette conversation. Bien plus, il peignit toutes sortes de saletés sur les murailles du cabaret où ils logèrent. In toto ille itinere illud unum agere visus est ut Petronium velut unicum et, quemadmodum ipse loquebatur, divinissimum pæderastiæ descriptorem, magistrum, et artificem .... omnibus quotquot sunt, Græcis ac Latinis Scriptoribus multum ad laudem anteferret. In quo ne parum profecisse crederetur, non modò obscenissimis picturis diversorii parietes implevit, sed perpetuo varia vis συγουσίας schemata in ore habuit, et tanquam Elephantiflos libellorum commentatorem atque interpretem ageret, historias peccare docentes, quibus vel Hippolyto fibula laxari ac nequitia persuaderi posset, recitare non cessavit: Ac si quis ex comitibus ejus nequitiam reprehenderet, suasque aures tam impuris et nefandis sermonibus violari nollet, huic ille hypocrisin et pudicitiæ simulationem invidiosè objiciebat. Nec enim quemquam mortalium castum ac pudicum esse persuasum habet, conjectura scilicet de animo suo ducta, sed plerosque sive propter  $oldsymbol{D} oldsymbol{\gamma}$ sopian, sive quòd animi satis non habeant pænasque metuant, suam cujuscunque generis libidinem dissimulare et occultare credit: Itaque verisimile non est qu'am se comites ejus gavisos esse dixerint, simul ac Romam reversi a tam propudioso monstro liberatos se senserunt. Nam piaculares sibi facti videbantur, cum ejusmodi exsecrabiles turpissimi et impudentissimi scurræ sermones, quos neque suburranæ puellæ æquo animo audirent, in aures suas admiserunt (13). Ayant disparu quelque temps après, on s'imagina que la misère l'avait réduit à se jeter dans quelque chartreuse; mais on sut qu'il s'était retiré à Sienne, où il fit sa cour à l'archevêque Ascagne Piccolomini, qui le recommanda à Silvio Piccolomini, grand chambellan du duc de Florence; et par ce moyen il obtint une pension de ce prince, en récompense d'un panégyrique qu'il fit lors du mariage du grand-duc avec Madeleine d'Autriche. Il sollicita si bien pour être envoyé en Allemagne avec le député qui allait faire savoir à

<sup>(10)</sup> Scito neminem hodiž vivere Missarum inexplebiliorem, aut sitientiorem quare illa παλιγοδία simulata fait, mendax et υποκρι Tixi. In dies ejus herus exspectatur, quo prasente veram vocem audiet a me iste Proteus. ldem, epist. CCCXXXII, ad Scaligerum scripta VI kal., april. 1604.

<sup>(13)</sup> Scioppius, ubi suprà, pag. 336, 337.

plusieurs princes de l'empire, et à plusieurs villes impériales, la mort du pére da grand-duc, qu'il obtint ce qu'il soubaitait. A quoi servirent de beaucoup les raisons de Silvio Piccolomini, qui représenta qu'un tel homme à Florence. Ces jeunes gentilshommes étant Allemand pourrait, en plusieurs étaient ravis de trouver là un Flarencontres, servir de bon interprète mand qui entendait l'italien, et qui et de bon espion tout à la fois. L'Er- les instruisait des coutumes, et ils mite se vanta, dans une lettre écrite allaient volontiers loger chez sou d'Augsbourg, qu'il était l'un des en- hôte. Il faisait par ce moyen bonne voyés du grand-duc, ce qui parut chère à peu de frais, et puis il pretrès-ridicule à Léonard le Coq \*, consesseur de Christine de Lorraine, grande-duchesse de Toscane. Etant néteté de le défrayer, sans quoi il eut de retour à Flogence, il fit cent contes sur l'ivroguerie des Allemands, afin de faire sa cour aux Italiens. Il d'une courtisane un catholique qui fit bien rire ceux-ci quand il leur parla des études de Maurice, landgrave de Hesse, et des vers que faisait ce prince en l'honneur de la jeunesse qui prenaît le degré de bachelier. Il leur contait que ce landgrave, avec le marquis d'Anspach, et avec le prince d'Anhalt, avait bu à la santé du roi de France, et à celle du roi d'Angleterre, et à la male mort du roi d'Espagne, et qu'il avait fait boire à la ronde ce vœu-là, et l'avait porté à l'envoyé du grand-duc. Florentiam reversus, nihil priùs habuit, qu'am Germaniam veluti porcorum patriam Italis, quorum in eo gratiam aucupabatur, describere; quantumve principes Germani quotidie potare ac vomere soleant, satis festivè commemorare : sed in nulla historid tam faventes expertus est auditotores, quam cum de Grammatica Mauritii Hassiæ Landgravii, deque Carminibus, quibus ille novis Baccalaureis et magistris honorem gratulari soleat, narravit. Hoc enim Italis, præsertimque Florentinis, usque aded insolens ac novum videtur, ut id ad Ovidii metamorphoses rectissimė adjici posse existiment. Cum porrò ex eodem Aretalogo suo audiunt, quod idem Landgravius simul cum Marchione Brandenburgico Unspacensi, et Christiano Anhaltino, pro salute regum Galliæ et Angliæ, proque peste ac mald morte regis Catholici votivum poculum circumtulerit, idque legato Florentino propi-

\* Ce consesseur s'appelait Cocqueau, ainsi que le remarque Leclerc. Mais on avait traduit son nom par Cocquœus.

nare nihil veritus fuerit, non videntur Itali tam barbaram immanitatem satis pro merito exsecrari posse (14). Il était fort officieux envers la noblesse luthérienne qui allait d'Allemagne nait la peine de les introduire chez les courtisanes, où ils avaient l'honeu bien de la peine à contenter la mature (15). Il mena un jour au logis avait communié le jour précédent, et qui n'étant pas d'humeur à retomber sitôt en faute, et soupçonnant qu'on le menait au bordel, balançait s'il entrerait. L'Ermite lui fit serment que c'était le lieu où il avait sa bibliothéque et son étude. On ajouta foi à son serment, et l'on entra : la courtisane était sortie, et néanmoins on ne laissa pas de connaître à plusieurs enseignes que c'était un mauvais lieu. On s'en plaignit à l'Ermite, qui ne fit que rire de cette plainte, soit qu'il se moquat des scrupules de celui qui la faisait, soit qu'il 💘 prit pour un hypocrite. Il ramassait tout ce qu'il pouvait trouver de dissertations politiques et de pasquinades; et en chargeait les gentilshommes luthériens qui, avec cette marchandise se croyaient tous transformés en hommes d'état, et faisaient sonner bien haut le nom de Daniel l'Ermite. Quidquid consultationum ac relationum de rebus politicis undeunde corrogare potuit ( sicut ejusmodi frivolorum, quos vocant discursuum plena est Italia) tum præcipue pasquinos sive satyras, quibus summi Pontifices, cardinales, omnis Clerus, præcipue Jesuitæ, contumeliosissime ac plerumque mendacissime infamantur, cum eis communicat. Et illi postea

(14) Scioppius, in Opor Grab. Amphot.

Sciopp., pag. 341, 342. (15) Cum illud nescio quid satistatem ejus, tentare copit, venasque inflavit tetra libedo, quia non habet inselix Quintillæ quod dare possit, lenonis opera ei navanda, el adventoribus ad ipsam perducendis, amicam sibi propitiam morigeramque facit. Scioppius, ibidem, pag.

mercibus ejusmo di onusti, plurimumque sibi de tantarum rerum scientia... gratulantes, consummatissimos politicos se factos putant (16). Celui-ci d'ailleurs se débitait à Florence pour un homme consommé dans les affaires du gouvernement, et promettait un commentaire qui surpasserait tout ce qui avait été écrit sur Tacite (17). Il haissait extremement l'inquisition, et il avait écrit une lettre au secrétaire du grand-due, dans laquelle il frondeit terriblement les inquisiteurs, qui l'avaient contraint de retraucher certaines choses à son panégyrique, qu'ils jugeaient impies et destituées de christianisme. Atheïas quidem specimen vel hodie Panegyricus ejus nobis exhiberet, nisi non pauca, impietatem et omnis Christianæ religionis vacuitatem redolentia, inquisitores indè sustulissent: quod quidem usque eò Eremitæ doluit, ut Epistold Laurentio Usimbardo Magni Ducis secretario inscriptà dolentissimè et rabiosissimė in Inquisitorum ruditatem, barbariem, inscitiam ac tyrannidem invectus fuerit (18). La crainte de l'avenir ne lui donnait pas moins de haine pour ce redoutable tribunal, que le ressentiment du passé. Il avait gagné un vilain mal avec les femmes, et depuis ce tempsla il avait tourné ses amours d'un autre sens. Criminis nomine quam habeat Eremita, cur ab inquisitione metuat, nequaquam ignorant ii, qui eum sciunt, ex quo Scabiem ei Gallicam affricuit.

Fame non nimitu bone puella, Quales in modifi sedent Suburra,

toti propemodum femineo, et quemadmodum ipse seriò censet, sequiori sexui inimicum esse factum, et illud Umbri Calliniachi suum fecisse:

Hostis si quis erit nobis, amet ipse puellas; Gaudeat in puero, si quis amicus erit (19). Une autre cause lui avait donné de l'aversion pour le sexe. Ayant su qu'une

(16) Ibid., pag. 345.

troupe de chanteuses était venue à Florence au temps des noces du grandduc, afin de gagner quelque chose à jouer des instrumens, et peut-être aussi par d'autres voies moins permises, il s'en alla avec un riche Silésien à leur logis, et fit des efforts incroyables pour être introduit dans leur chambre; mais n'ayant pu on venir à bout, il s'en vengea par les injures les plus vilaines dont il se put aviser, qu'il leur chanta long-temps à la porte. Elles s'en plaignirent à la grande-duchesse, et l'on eut tant d'égard à leur requête, que l'Ermite fut mis en prison, et qu'il n'en serait jamais sorti que pour aller aux galères, si Scipion de l'Escale n'eût intercédé pour lui : moyennant cette intercession, il en fut quitte pour l'estrapade (20). Auxit ejus erga mus lieres odium, quòd propter ipsas non ut prius Penalem, sed penè Capitalem in fraudem incidisse se persensit. Cum enim Citharistrias sive Fidicinas quasdam mulieres satis speciosas, quæ occasione nuptiarum Magni Ducis ex arte, atque haud scio an etiam ex corpore suo, quæstum facturæ Florentiam venerant, in hospitio Coronæ divertere accepisset, comite Silesio quodam Equite, eodemque Lutherano, quod is benè nummatus non minus in se lenonem ac perductorem suum, quam in ipsas amicas liberalis fore videretur, ad diversorium illarum venit, omnique vi diruptis penè claustris atque valvis, in cubiculum earum ut admittoretur contendit, ac postquam nihil profecit, unitus et exclusus ostium Occentare, ac bene du turpissimum ante ædes convicium eis facere non destitit (21). Mais quand il eut fait de sérieuses réflexions sur les inconvéniens qu'il y a à se faire brûler vif, il se radoucit un peu envers les filles de joie, et il passa par-dessus la crainte d'un second mal vénérien. Mox tamen ut satietatem hominis, postquam se alicubi in Magni alicujus amici flore Liberi saucidsset, libido distenta rursum tentare cæpit

(21) Ibid., pag. 359.

<sup>(17)</sup> Parium adhuc profeciese se putat; nisi etiam Florentinis imponat, seque ingentem Statistam, quem vulgò dicunt, sive politicum et civilis scientiæ imprimis gnarum videri faciat. Lo consilio passim jactat, se commentarios politicos in Tacitum moliri, quibus cornici oculum configat. Idem, ibid.

<sup>(18)</sup> Ibidem, pag. 351, 352.

<sup>(19)</sup> Ibidem, pag. 352.

<sup>(20)</sup> Cum plus semel Sunsum Chond subductus ac vicissim dimissus fuisset, nec paulo molestiore quam Petronii sui Eumolpus oscillationis genere lusisset. Scioppius, in Opor. Ganb. Amphot. Sciopp., pag. 360.

wasburium dicunt, male metueret, utcumque in gratiam cum Suburramis puellis rediit, et recidivi Galligani illius morbi periculum infra fiduciam posuit, fraudavitque animum dissidentem (22). Comme il traitait de fable l'histoire de Jésus-Christ, il aimait à dire du mal des inquisitours et des gens d'église, et il avait cent contes à faire sur ce sujet qu'il tournait burlesquement (23). Un jour Scipion de l'Escale ne pouvant souffrir cette langue satirique, le sousseta d'importance (24). Voilà l'idée que Scioppius nous donne de Daniel l'Ermite. Je ne réponds ni qu'elle soit insidèle, ni qu'elle ne le soit pas ; je sais seulement que Scioppius était un homme fort satirique. Mais Casaubon nous a dit (25) des choses qui donnent assez de vraisemblance à ces contes de Scioppius.

(F) Il avait du penchant à la médisance: il le fit connaître par ses Relations d'Allemagne. ] La lettre qu'il publia tient un peu de la satire. Conringius ne décide pas que les médisances qui s'y trouvent contre quelques cours de l'empire soient fausses: mais il avoue qu'elles peuvent faire rougir. Nonnihil illa epistola simile quid habet faniosis litteris, siquident quædam de Germanicis principibus eorumque aulis scripsit, quæ pudorem incutiunt. An falso an vero scripserit animo, nescio (26). J'ai déjà parlé des reproches que Scioppius fait à l'Ermite d'avoir diverti les Italiens par de bons contes sur l'inclination à boire qui se remarque dans l'Allemagne. C'est une consolation aux Italiens, accablés de mille satires sur le péché de luxure, d'opposer leur sobriété à l'ivrognerie des pays septentrionaux, d'où leur viennent les tempêtes satiriques: et il me semble même que les controverses de

(22) Scioppius. in Oper. Grub. Amphot. Sciopp., pag. 360.

(23) Ibid., pag. 363, 364.

(25) Dans la remarque (C). (26) Conringius, Dissert. MSS. rerum PP. apud Magirum, Eponymol., pag. 320.

qual à mald illé bestié, quam Vivi- religion se sont quelquefois mélées dans ces reproches mutuels. On ne peut nier que les chrétiens de l'Europe ne soient sujets à deux grands vices, à l'ivrognerie et à l'impudicité. Le premier de ces deux vices règne dans les pays froids, l'autre dans les pays chands. Bacchus et Vénus ont fait ainsi le partage de ces nations. Il se trouve que la réforme ayant partagé en deux cette partie du christianisme, la portion soumise Vénus est demeurée comme elle était, mais la principale partie de la portion de Bacchus a renoncé au papisme. De là vient que l'Italie et l'Espagne sont plus alertes pour décrier l'ivrognerie, et pour en faire un grand crime aux nations du Nord (27); comme si cela pouvait servir de compensation à l'égard des crimes de l'impudicité, et empêcher que l'une des religions ne réduise l'autre au silence par les reproches de mauvaise vie. Il n'est pas ici question d'examiner si Bacchus empiète plus sur Vénus que celle-ci sur Bacchus (28). Il me suffit d'avoir expliqué par un petit commentaire la flatterie de Daniel l'Ermite. Casaubon et Scioppius, si opposés partout ailleurs, seraient tombés aisément d'accord sur les traits à employer dans son tableau. Homo procax et dicax, selon Casaubon (29), quales esse solent qui per gradus syncretismi in apostasiam la-

> (G) La manière de composer un panégyrique, qui lui est attribuée, convient à quantité d'orateurs. Cette manière consistait à lireavec attention les anciens panégyristes, et à recueillir leurs phrases et leurs pensées, et les appliquer ensuite au sujet qu'il entreprenait de louer. C'est ainsi qu'en usent une infinité de gens. Il n'y a presque point de louange qu'on ne trouve dans les anciens panégyristes. Peu s'en faut que Pline n'ait épuisé toutes les idées de la perfection d'un

(28) Voyes la remarque (1).

<sup>(24)</sup> Cum more suo Eremita scurraretur, et de inquisitorum fama atque honore ita, uti maledicentissimèque detr lixi , improbissim here nec monitus desineret, Scaliger, qui tum aderat, scurram pugnis et colaphis ita accepit, et os ejus ferreum adeò molle reddidit, ut, etc. Ibid., pag. 369.

<sup>(27)</sup> J'ai out dire qu'un moine flamand préchait à ses auditeurs, que Dieu jugerait l'ivrognerie selon les idées des Espagnols et des Italiens, et l'impudicité selon les idées des nations septentrionales.

<sup>(29)</sup> Epist. CDLVIII, pag. 551, apud Magirum Eponymolog., pag. 322. Je cite ainsi, parce que cela ne s'accorde point avec l'édition que j'emploie.

bouverain. On ne s'informe guère présentement si le prince qu'on veut ouer est orné des qualités que l'on trouve si noblement exprimées dans es anciens : on suppose qu'il les a ; les pensées et les termes ne coûtent plus guere après cette supposition, on les trouve toutes faites (\*) dans d'autres panégyristes; toute la peine qu'on a consiste à faire quelques petits changemens selon les temps et les lieux. Daniel l'Ermite, si l'on en croit son adversaire, aurait été bien embarrassé au cas qu'il lui eût fallu composer un second panégyrique un peu après le premier; car il épuisait tous ses recueils en la première fois, et il avait besoin d'un terme considérable pour ramasser de nouvelles fleurs. Les phrases de Scioppius sont assez belles pour mériter que je les rapporte. Quoniam a multis jam annis legendis panegyncarum orationum scriptoribus vetustis, itemque Martialis, Ausonii et similium præfaciunculis pedestri sermone contextis, quasdam sententiarum verborumque argutiolas floresque laborios è comportarat, Magni Ducis et Magdalenæ Austriacæ nuptias occasionem suam ratus est, qua suam Jacundiam iis, qui patricias artes istas ac solemnem criticastris hodiernis fucum ignorant, venditaret. Edidu ergo panegyricum, in quo omnem suam scientiam ita consumpsit, ut si repente nec opinanti novæ alicujus orationis scribendæ necessitas imposila fuisset omnino jejunus, siccus nudusque, et ab omni cum verborum... tum sententiarum quoque instrumento flagitiosissimė imparatus futurus fuerit, etc. (30).

(11) Conringius, en le faisant parvenir jusqu'à la vieillesse, se trompe. Scaliger et Casaubon parlent de lui comme d'un jeune homme, l'an 1003 (31); puis donc qu'il est mort l'an 1613, on ne peut en parler comme a

fait Conringius (32).

(1) Quelques recueils et quelques

(30) Scioppius, in Opor. Grub. Amphot. Scioppian., pag. 338.

(31) Voyez les remarques (B) et (C).

notes, qui ont du rapport aux vues qu'il a bien voulu me communiquer. Il m'a écrit qu'étant sur les lieux, dans les endroits de l'Europe les plus dévoués au catholicisme, il se plaisait à faire faire attention à l'énorme et à l'effrénée lasciveté qui y règne. On s'aperçut qu'il prétendait en tirer des conséquences à l'avantage des protestans, et l'on ne manqua pas de lui dire qu'il s'abusait; qu'il ne faut point intéresser la religion dans cette cause; que les vices dont il s'agit sont des vices de climat, et non pas des vices de religion; que si l'Italie était protestante, elle serait sujette aux mêmes défauts que l'on y voit aujourd'hui; et qu'il faut penser la même chose touchant les couronnes du Nord, si elles étaient catholiques. On ajoutait que les catholiques d'Allemagne n'aiment à boire ni plus ni moins que les protestans du même pays, et que la diversité de religion entre les Polonais et les Moscovites n'empêche pas qu'ils n'aient un penchant excessif et prodigieux à s'enivrer (33). Qu'en tout cas il fallait user de compensation. Passez-nous notre défaut en faveur de notre sobriété, lui disait-on, et nous vous passerons l'ivrognerie; vous gagnerez au change. car ce ne sera point en faveur de la chasteté des pays froids que nous laisserons passer les déréglemens bachiques. Cette chasteté est une chimère. On est aussi impudique dans les pays septentrionaux que dans les pays méridionaux, et tout l'avantage qui pourrait appartenir à ceux-là ne regarde que le péché contre nature ; car pour l'autre il n'y règne pas moins qu'en Italie. L'on alleguait, asin de prouver ce paradoxe, les effets de la bonne chère, et ceux du bon vin. Les viandes sont plus succulentes dans les pays chauds, on l'avouait, et répandent partout le corps, plus promptement et en plus grand nombre leurs parties spiritueuses; ces partieslà se dégagent aisément des flegmes et des terrestréités par la digestion et par la circulation ; le soleil a déjà fait la moitié de l'œuvre avant que l'estomac commence d'agir. Mais ce qui manque à la qualité des alimens dans

<sup>(\*)</sup> M. Bayle devait dire, ce me semble, tous fails; car il ne peut pas rapporter toutes faites, a pensées, qui est devant, termes. Rum. cuit.

<sup>(32)</sup> Din in Italia vixit, ibique in aula Florentina tandem consenuit. Conringius, Dissert. MSS. Rerum PP., apud Magir. Eponymolog., pag. 320.

<sup>(33)</sup> Voyes Matthias & Michow , Ub. II, cap. III, de Sarmatia Europea.

les pays froids, on le supplée par la quantité. On y mange beaucoup, et de Sorbière, où la tolérance que l'on on y boit encore mieux; les habitans a dans Rome pour les lieux de prostides pays chauds ne mangent guère, tution est comparée avec celle qu'on et au lieu de via ils se servent de liqueurs rafraîchissantes, et par-là ils fut l'une des choses que Sorbière rédiminuent d'autant les forces de Vénus, tout comme les autres les augmentent par leur crapule. La persoune qui m'a écrit ne pouvait assez s'étonner d'un tel discours, et comme par ses voyages incomparablement plus considérables que ceux d'Ulysse, il a mérité l'éloge que l'on a donné à ce prince grec (34), c'est-à-dire, qu'il a conféré ensemble les mœurs de plusieurs nations, il ne pouvait souffrir qu'on le renvoyat à l'expérience. Informez-vous de ceci, lui disait-on, à ceux qui ont voyagé dans les pays froids; ils vous diront qu'ils y ont trouvé le sexe beaucoup plus fragile, et d'une plus petite résistance qu'aux pays chauds. Ils s'étonnaient de la promptitude et de la rapidité de leurs requêtes; ils rencontraient l'heure du berger au bout de la première demande ; et c'est ce qui les oblige de mettre ce bon avis entre les instructions qu'ils donnent à ceux qui entreprennent de tels voyages: Quand quelque incommodité, ou d'autres raisons valables, vous défendront de profiter de l'occasion, gardez-vous bien de cajoler avec les empressemens d'un homme qui veut obtenir ce qu'il demande, vous seriez pris au mot, et la honte et l'affront vous en resteraient. Quelques-uns prétendent, ajoutait-on, que cette facilité d'accorder la jouissance ne vient pas d'impudicité, mais d'un naturel simple, paresseux et débonnaire: c'est un abus; si vous leur vouliez ôter la bourse, vous les trouveriez d'une fermeté et d'une vigueur extraordinaires. A d'autres, à d'autres, leur répondait mon voyageur : je sais ce qui en est, et que tout ce que vous dites sont de faux contes. Voilà le précis de sa lettre, et voici mes compilations ou mes remarques.

(34) Πολλών δ' ανθρώπων ίδεν άς ει YOUY TYYE. Multorum autem hominum vidit urbes et mores cognovit.

Homer., Odyss., lib. I, vs. 3.

Voyez aussi Horace, de Arte poetică, vs. 142, ou il a traduit ainsi ce vers grec de l'Odyssée, Qui mores hominum multorum vidit et urbes.

I. Je citerai en 1er. lieu un passage a en Hollande pour l'ivrognerie. Ce pondit pour résuter l'espérance que l'on avait eue que son voyage de Rome le ferait rentrer dans la communion des protestans. Le défaut de quelques particuliers, dit-il, ne doit point nuire au public , ni **la licence** de certaine police, à la sévérité qui est gardée dans les tribunaux de la conscience, où l'on condamne ce que les raisons du sage gouvernement ne per mettent pas de punir des peines temporelles avec une pareille rigueur. Vous ne devez pas douter, monsieur, que ce que je vous touche, et qu'il semble que vous avez voulu reprocher à l'Italie, n'ait ôté examiné souventefois, et par de bons vieillards qui n'avaient point d'intérêt à estte connivence; et que si les choses humaines eussent été capables de la perfection que vous faites bien d'y souhaiter, en n'eilt taché de la leur donner. Mais en chaque pays les hommes ont de vicieuses inclinations, et de partioulières intempérances qu'il est bien malaisé de corriger, sans se mettre au hasard de gâter quelques autres choses qui demeurent en leur entier. Et c'est pour cela, à mon avis, que dans tout le Septentrion la sobriétéest estimée une petite vertu, ou du moins l'ivrognerie y est tolérée, si même elle n'y passe pour une galanterie ou pour l'effet d'une indispensable civilité; ce qui ne vous empêche pas de croire que la vraie religion s'y est réfugiée. Je sais bien que les prédicaleurs protestans déclament à l'encontre; mais cependant le magistrat la solère, et croit avec quelque apparence, que sans la permission de ce défaut, les hommes y demeureraient dans l'insociabilité, comme ailleurs on y craint des vices pires que celui que l'on y souffre. Courcelles, professeur arminien à Amsterdam, réfuta cela entre autres raisons par celle-ci : « Que c'est autre chose de conniver à » un vice qu'il est impossible d'arra-» cher dutout, et autre de l'autoriser » par des lois ou permissions publiques » (35). » Et qu'entre les protestans la (35) Courcelles, Réponse à Sorbière, pag. 16.

magistrature et la charge de pasteur ne sont pas jointes en une seule personne, comme elles le sont au pape.

II. Je dis en 2e. lieu, que ceux qui accusent les habitans des pays froids de n'être pas moins impudiques que les habitans des pays chauds, leur laissent un grand avantage, puisqu'ils exceptent la non-conformité. Mais on ne se contenta pas de cet avantage dans une dispute qui s'éleva entre un Allemand et un Italien. Celui-là prétendit qu'à l'égard même de la paillardise, en général, l'Italie, était plus dans le désordre. Lepida est inter Italum et Germanum altercatio...... ille nimiam hanc bibendi consuetudinem, tanquam probrosam objiciebat; iste inconcessam Venerem exprobrabat, tanto perniciosiorem ebrietate, quanto leges severiores in eam latæ. Sed elegans epigramma apponam:

Ut nos vina juvant, sic vos Venus improba vexat, Proposita est Veneri Julia, nulla mero (36).

III. Il est certain qu'il y a des voyageurs qui ont été assez médisans pour publier, que les femmes n'ont pas beaucoup de vertu dans les pays froids, et qu'elles succombent à la tentation avec beaucoup de vitesse. Je ne citerai qu'un gentilhomme français, dont la relation vient d'être réimprimée à Amsterdam. Il n'est pas extraordinaire, dit-il (37), de voir de belles personnes en Danemarck: les villageoises y sont communément fort jolies, et les jeunes filles ont presque toutes un air dégagé, des manières égrillardes, et une physionomie fine..... elles étalent leurs cheveux sur de grands bourrelets...... Ce sont des tresses blondes propres à faire dire mots nouveaux à un poëte amoureux. La vertudes Danoises semble être faite pour leur beauté; c'est-à-dire, qu'elle en permet l'usage, et ne souffre pas que ce soit un trésor inutile : ce n'est point toutefois en elles une inclination vicieuse; c'est une facilité nonchalante, et je suis persuadé qu'elles pechent seulement pour n'avoir pas

(36) Dempsterus, Paralipom. ad Rosinum de Antiq. romanis, lib. V, cap. XXX, pag. m. 866.

la force de se défendre de laisser pécher les hommes. On peut opposer à cela le témoignage d'un autre Français, qui assure que les Danoises sont 81 graves et 81 modestes, qu'elles pe laissent rien espérer à ceux qui les voient. Elles ne tendent aucun piége aux yeux, dit-il; elles ne montrent ni la gorge ni les cheveux; elles n'ont rien de coquet dans leur marcher ni dans leurs gestes. Voici son latin: il exprime tout cela avec plus de force. Cæterum illæ sud nimid gravitate atque modestid omnem amorem, et familiaritatis spem, et occasionem excludunt. Nullæ ibi prætereuntium oculis insidiæ tenduntur, nullum est incedendi, aut vibrandi sese lenocinium; non pectus detegunt, non capillos crispant, ac ne ostendunt quidem (38). Cet écrivain est en cela d'autant plus digne de foi, qu'en d'autres rencontres il s'est plu à représenter l'incontinence des gens du Nord. Il en veut surtout aux ecclésiastiques. Il conte (39) qu'un vieux ministre suédois se mit tellement en belle humeur, après avoir vidé plusieurs fois son grand gobelet, qu'on l'entendit chanter des chansons infâmes. Ce ministre était savant, et avait une fille qui parlait latin. Il se divertissait encore avec d'autres femmes, quoique la sienne fût en vie. L'auteur accompagne cela d'une réflexion, qui est que Luther a tort de prétendre que le mariage des pretres peut refrener leur lasciveté. Deprehendimus hujusmodi homines, tametsi litteratos, et senes, et in oculis omnium positos, cum sive vino, sive cervisia incaluerunt, non in ineptas tantum voces, sed in turpes etiam atque incestas efferri. Circumferatur (inquiebat ille) cantharus : adducatur virgo nuda. Atque hoc carmen canens repetebat, addebatque, en, inquit, cantilena quam juvenes personabamus.Didicimus pos<sub>t</sub> tea, illum hac etiam ætate petulco more in oves suas insilire. At enim 'uxorem habebat, in quam libidinem istam despumare poterat. I nunc, et Luthero crede, nesandorum sacer. dotum lasciviam matrimonium com-

<sup>(37)</sup> Mémoires du chevalier de Beaujen, liv. I, chap. II, pag. 58, édition d'Amsterdam, 1700.

<sup>(38)</sup> Carolus Ogerius, in Itinere Danico, pag. 34, 35.

<sup>(39)</sup> Idem, in Itinere Suecico, pag. 209.

pas en si beau chemin, il ajoute bien d'autres choses à sa première remarque: On ne saurait croire, dit-il (41), combien la passion de boire, et celle de jouir des femmes, sont bouillantes dans la plupart de ces gens-là. Le fait est notoire quant au premier point, de potu manifestum est; et j'ai remarqué quant au second, qu'il n'y a rien qu'ils inculquent davantage aux plus chastes théologiens, que la nécessité du mariage, si l'on souhaite de vivre chastement et pieusement. De altero verò observavi, nihil magis castissimis theologis inculcari, quam hanç matrimonii necessitatem omnibus, qui castè, ac piè vivere cupiant, esse subeundam. Hanc doctrinam adolescentulis ipsis, qui nondùm puberes sunt, et nondum de Venere cogitant, in infimis scholis insinuant (42). Ils insinuent cette doctrine dans les basses classes à des écoliers, qui étant encore au-dessous de l'âge de puberté ne songent point à l'amour. Ils répandent parmi le peuple un faux bruit que le pape Urbain VIII se propose de se marier, et que tous les cardinaux ont la même envie. Eò denique amentiæ ac impudentiæ devenerunt perversissimi doctores, ut apud populum rumores spargant, Urbanum hunc VIII Pontificem romanum de uxore ducenda cogitare, idemque consilium omnium cardinalium animos subiisse; quam stolidissimanı fabulam non in hác modo Suecid, quæ longius ab hominibus abest, sed jam in ipså Dania audieramus (43). N'est-ce pas insinuer qu'au dire de ces docteurs, la réformation de l'église se ferait sous de malheureux auspices, si elle ne commençait par l'abrogation du célibat, et par la célébration du mariage du souverain pontife, et de tous les membres du sacré collége? Et n'estce pas prétendre que ces mêmes docteurs éprouvent en leur personne une telle incapacité de s'abstenir de l'autre sexe, qu'ils ne croient pas qu'on puisse vivre chastement hors du ma-

(40) Carolus Ogerius, in Itin. Suecico, p. 209.

pesci posse (40). L'auteur ne s'arrête riage? Mais continuons d'entendre M. Ogier. Un autre ministre s'excusant, dit-il, de ce qu'il ne pouvait pas nous loger chez lui assez commodément, comme il l'aurait souhaité, allégua pour ses raisons, que sa fortune était presque renversée sens dessus dessous, et que la vie lui était à charge. On lui en demanda la raison : je n'ai plus de femme, répondit-il (44). Peut-être, reprit M. Ogier, ne vous est-il pas permis d'en épouser une seconde. Cela m'est permis, lui répliqua-t-on en gémissant, mais il faut attendre que l'aunée du deuil soit expirée. L'auteur ajoute qu'en considérant ce qu'il a vu, et ce qu'il a examiné, il juge que la loi du célibat est le seul obstacle qui les empêche de se réunir à la communion de Rome , Hunc solum matrimonii et concubii obicem eos à nostrá communione dividere. Quand on parle si désavantageusement des Suédois par rapport à la continence, n'est-on pas bien digne de foi à l'égard des choses que l'on avoue sur la chasteté des danoises? J'ai pu donc opposer M. Ogier au chevalier de Beaujeu. J'avoue qu'on me peut faire une objection assez spécieuse. M. Ogier parle de ce qu'il a vu l'an 1634, et l'autre de ce qu'il a vu l'an 1679. C'est un intervalle plus que suffisant à changer toute Ja face des affaires dans la république des bienséances.Les modes qui tendent à la suppression des lois de l'austérité et de la modestie, font un progrès si surprenant, qu'un voyageur qui va deux fois au même pays se croit transporté dans un nouveau monde; car quand il compare à la conduite des filles et des jeunes femmes, celle que leurs mères avaient tenue, il observe que presque tout a passé du blanc

> IV. Généralement parlant, on n'a rien de bon à dire contre ce que les Italiens objectent, que le vin et la bonne chère excitent à l'impureté: c'est la doctrine constante des anciens païens et des anciens pères; l'expérience de tous les temps et de tous les lieux la confirme. Il n'y a rien que les auteurs ascétiques re-

<sup>(41)</sup> Mirun est quantum hæc tam potûs, quam concubitus libulo in plerisque his hominibus ardeat. Idem , ibid.

<sup>(42)</sup> Idem, ibid.

<sup>(43)</sup> Idem , ibid., pag. 210.

<sup>(44)</sup> Suas quippe fortunas penè esse subversas vitamque sibi invisam : cum rogarem, quid rei esset: uxorem, inquit, non habeo amplius.

commandent avec plus de force que le jeune et les abstinences à ceux qui sont consacrés au célibat. Tertullien vint enfin jusqu'à condamner plusieurs alimens, et à presser plus qu'il ne fallait les xérophagies. Néanmoins on ne saurait l'accuser d'avoir eu recours à l'hyperbole, quand il a marque la liaison de la gourmandise et de l'impudicité, en nous faisant prendre garde à la situation des organes. Il vaut mieux représenter cela dans la langue dont il s'est servi. Monstrum haberetur libido sine gula, cum duo hæc tam unita atque concreta sint, ut si disjungi omninò potuissent, ipsi prius pudenda non adhærerent. Specta corpus et una regio est. Denique pro dispositione membrorum ordo vitiorum : prior venter , et statim cætera saginæ substructa lascivia est: per edacitatem salacitas transit (45). Clément d'Alexandrie remarque qu'atin de n'exciter pas la passion vénérienne, il est bon de ne point manger de chair, et il cite un homme qui a dit que le vin et la chair rendent le corps plus robuste, et l'âme plus faible. Τάχ αν τις των γνωστικών, καί άσκήσεως χάριν σαρκοφαγίας απόχοιτο, και του μη σφριγάν περί τα άφροδίσια την σάρκα. Οίνος γάρ, φησιν Ανδρομυσης, και σαρκών έμφορήσεις, σώμα μέν paparéon areprázonai, Juxin de noxaμοτίραν. Fortasse autem ex iis, qui sunt præditi cognitione, exercitationis quoque gratid abstinuerit à carnibus aliquis, et ne caro nimis luxuriet, et nimio impetu feratur ad rem veneream. Vinum enim, inquit Androcydes, et carnis ingurgitationes, corpus quidem robustum efficiunt, animam verò debiliorem (46). Il y a dans les poëtes grecs plusieurs sentences de meme nature. Consultez Erasme sur le proverbe, Sine Cerere et Baccho friget Venus (47). On a principalement jugé que le vin excitait à la luxure; et de là vint qu'Aristophane le nomma le lait de Vénus (48). Les anciens Romains le défendirent trèssévèrement aux femmes, parce qu'ils pag. m. 134.

le considérèrent comme une chose qui préparait le chemin à l'adultère : Vini usus olim Romanis feminis ignotus outrait la plupart des choses, et il fuit, ne scilicet in aliquod dedecus prolaberentur: quia proximus à Libero patre intemperantice gradus ad inconcessam Venerem esse consuevit (49). Martial décrivant la vie sordide d'un homme, dit, entre autres choses, que lorsque le vin l'avait échaussé il n'avait choisi d'autre objet qu'une paysanne.

> Villica vel duri compressa est nupla coloni, Incaluit quoties saucia vena mero (50).

Les Thraces étaient décriés ancienne-. ment comme une nation également abandonnée à l'ivrognerie et à l'impudicité: Fuisse apud Thracas (Alcibiadem) homines vinolentos rebusque venereis deditos (51). Ces paroles sont de Cornélius Népos. L'un de ses commentateurs (52) a ramassé un assez bon nombre d'autorités pour prouver la liaison de ces deux vices. Il a cité un scoliaste (53) qui a dit que la tradition du Phallus associée à Bacchus était fondée sur ce que les actions vénériennes étaient une suite du vin. Il n'a pas oublié Agrippine, cette abominable femme qui, pour conserver son autorité, tâcha de lier avec l'empereur son fils un commerce incestueux : elle prenait son temps lorsqu'il avait bu , c'était alors qu'elle se montrait à lui bien ornée, et qu'elle lui faisait des avances (54).

Toutes ces choses favorisent ceux. qui prétendent que l'impudicité n'a pas moins de vogue dans les pays froids que dans les pays méridionaux; car il est sûr qu'on mange heaucoup plus de viandes, et qu'on boit beaucoup plus de vin dans les pays froids que partout ailleurs : le vin même le plus fort n'y suffit pas, on y fait une consomption prodigieuse d'eau-de-vie. et l'on y prend un grand soin de se bien nourrir d'alimens propres à réchauffer. Ce sont de grands obstacles à la chasteté. Quelle opinion peut-on

<sup>(45)</sup> Tertullian., de Jejun., cap. I, pag. 544. (46) Clem. Alexander. Strom., lib. VII, pag. fin. 718, C.

<sup>(47)</sup> C'est le XCVIII. de la IIII. centurie de la IIº. chiliade.

<sup>(48)</sup> Athen., lib. X, pag. 444.

<sup>(49)</sup> Valer. Maxim., lib. II, cap. I, num. 5,

<sup>(50)</sup> Mart., epigr. LXVI, lib. IV.

<sup>(51)</sup> Cornel. Nepos, in Vita Alcibiad., sub

<sup>(52)</sup> Janus Gébbardus.

<sup>(53)</sup> Celui d'Aristophane in Acharn.

<sup>(54)</sup> Voyes Tacite, Annal. lib. XIV, cap. II.

avoir de ces jeunes filles de Flandre, qui terrassent, le verre à la main, les officiers d'une garnison (55)? Je veux qu'elles aient la tête assez forte pour boire beaucoup de vin sans s'enivrer; est-ce à dire qu'elles l'aient assez bonne pour ne point passer à l'autre débauche? Il est bien à craindre que la force de la partie supérieure ne soit la faiblesse de la partie inférieure. Et qu'y a-t-il de plus vraisemblable que ce qu'on suppose que l'une de ces héroïnes bachiques répondit à un osticier: Si nous étions aussi bien maîtresses de l'Amour, que nous le sommes de Bacchus, vous ne feriez pas si bien vos affaires que vous les faites en ce pays-ci. Si elles avaient lu Ovide, elles sauraient qu'il y a long-temps que l'on regarde la bouteille comme un grand réveille-matin de Cupidon.

Dant etiam positis aditum convivia mensis:
Est aliquid, præter vina, quod indè petas.
Sæpè illic positi, teneris adducta lacertis,
Purpureus Bacchi cornua pressit Amor,
Vinaque cum bibulas sparsére Cupidinis alas,
Permanet, et capto stat gravis ille loco.
Ille quidem pennas velociter excutit udas:
Sed tamen et spargi pectus amore nocet.
Vina parant animos, faciuntque caloribus
aptos:
Cura fugit, multo diluiturque mero.

Illic sapè animos juvenum rapuere puella : Et Venus in vinis , ignis in igne fuit (56).

Un écrivain allemand que j'ai cité, rend témoignage en faveur de la prétention des Italiens. Il reconnaît deux choses : l'une, que le viu est le précurseur et l'incendiaire de la luxure; l'autre, que le froid de l'air augmente les forces de cette passion, en concentrant au dedans la chaleur du corps, et que le vin est comme une huile qui, étant répandue sur le seu intérieur, l'embrase plus violemment. Voici ses paroles (57): Ebrietatis pedissequa est libido, Bacchusque certus Veneris hortator et armiger Apuleio appellatur, neque fortius homines in Venerem stimulantur, quam cum mero alioque generosiore potu incaluerunt.... Alterum (frigido coelo esse natum) intendendam ad libidinem non minimum conferre norunt omnes, præsertim cum interiore parte per frigus cohibitus calor, vino, quasi suffuso oleo, graviùs succendatur (58). Un autre Allemand (59) déplore la corruption qui règne dans certains collèges parmi les écoliers, et dit qu'elle se remarque principalement in Suevid vinosd.

V. Mais voici une chose qui ne favoruse pas la prétention des Italieus : on boit trop dans les pays froids; et par cet excès on renverse ce que le vin pris avec mesure avait produit : le remède sort du milieu du mal; car autant qu'il est véritable qu'un homme entre deux vins se sent plus d'inclination et plus de disposition à transgresser le précepte de la chasteté, autant est-il véritable qu'un homme tout-àfait ivre n'y a pas beaucoup de disposition. Ovide, qui pouvait denner des aphorismes dans cette matière, aussi sûrs que ceux d'Hippocrate, sera ici mon témoin.

Quid tibi pracipiam de Bacchi munere, que ris ?

Spe brevius monitis expediere meis. Vina parant animum Veneri, nisi plurima sumas:

Ut stupeant multo corda sepulta mero.
Nutritur vento, vento restinguitur ignis.
Lenis alit flammam, grandior aura necat.
Aut nulla ebrietas, aut tanta sit, ut tibi cu-

Eripiat: si qua est inter utramque, nocet (60).

Je joindrai à ce témoignage celui d'un moderne dont l'esprit sera admiré pendant qu'il y aura des connaisseurs. Je parle de Michel de Montaigne. Il remarque que l'on commençait en France à boire moins: S'erait-ce qu'en quelque chose, demande-t-il (61), nous allassions vers l'amendement? Vraiment non ; mais ce peut être que nous nous sommes beaucoup plus , jetés à la paillardise que nos pères. Ce sont deux occupations qui s'entr'empêchent en leur vigueur. Elle a affaibli notre estomac d'une part; et d'autre part la sobriété sert à nous rendre plus coints, plus damerets pour l'exercice de l'amour. Je sersis

<sup>(55)</sup> Voyes le Furctiériana, pag. 177 et suiv., édition de Hollande.

<sup>(56)</sup> Ovid., de Arte amat., lib. I, vs. 229 et

<sup>(57)</sup> Janus Gebhardus, Not. ad Cornel. Nepol., in Alcib., num. LXVII, pag. m. 154.

<sup>(58)</sup> Idem, ibid., pag. 155. (59) Lyserus, in Polygamia triumphat., pag.

<sup>(60)</sup> Ovidius, de Remedio amoris, sub fin., vs. 803.

<sup>(61)</sup> Montaigne, Essais, liv. II, chap. II, pag. m. 20.

Aristote, qui dit que de trop boire rend mal propre à l'acte vénérien, et qui en donne des raisons. Athènée rapporte cela dans l'endroit où il fait mention de l'ivrognerie d'Alexandrele-Grand, vice, dit-il, qui, peut-être, fut la cause de son peu d'inclination à l'amour des femmes (62) : Mi mor out old τουτο ουδε πρός τὰ ἀφροδίσια είχεν ορμήν έξυδρουσθαι γάρ φησιν ο Αρισοπέλης έν τοις προδλήμασι φυσικοίς των τοιούτων την γονήν. Ob immodicam forte illam vini appetentiam, ad Venerem ideò proclivis non fuit (Alexander), quoniam, ut explicat Aristoteles in quæsuombus physicis, hominum ejusmodi

genitura in aquam eliquescat. VI. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on puisse nier que les vices du midi ne fassent plus de progrès au septentrion, que les vices du septentrion n'en font au midi; et par conséquent il faut dire que Bacchus n'empiète pas sur Vénus, autant que celle-ci sur Bacchus. L'ivrognerie est délestée dans la plupart des pays chauds; elle y passe pour une infamie: l'injure la plus atroce qu'on puisse dire à un Espagnol est de l'appeler ivrogne; on m'a assuré qu'un valet, à qui son maître aurait donné un tel nom, pourrait s'en plaindre aux magistrats, et ne le ferait pas inutilement, quoiqu'au reste il souffre avec beaucoup de patience, et sans droit de plainte l'injure de coquin, de pendard, de b....., etc. Un ne voit point que la paillardise soit ainsi traitée dans aucun pays du monde: les hommes dans les pays les plus glacés sont en possession de se divertir au jeu d'amour, sans que cela leur attire quelque flétrissure; et bien loin d'en avoir houte, généralement parlant, ils en font gloire, et tournent en ridicule ceux qui vivent autrement. L'empire de Vénus ne doit point être divisé comme la terre en cinq zones, une torride, deux tempérées, et deux froides : toutes les zones y sont torrides, avec la différence du plus on du moins (63). selle que celle-là; aucun coin du monde n'en a évité le joug : il y a

(62) Athen., lib. X, cap. X, pag. 434. (63) Conféres la rémarque (E) de l'article Boxix, tome III, pag. 575.

blamable si je n'alléguais le grand quelques particuliers qui aspirent à l'indépendance, et qui s'engagent même par vœu, à ne reconnaître pas le souverain; mais ils sont quelquefois les plus fidèles sujets de cet empire. Les pasens out sait profession de croire que la monarchie de Vénus s'étendait plus loin que celle d'aucune autre divinité. Le ciel fut le partage de Jupiter, la mer celui de Neptune, l'enfer celui de Pluton; mais Vénus régnait dans ces trois mondes: toute la nature animée fut son lot :

> IUa, quibus superas omnes, cape tela, Cu-Inque Dei pectus celeres molire sagittas, Cui triplicis cessit fortuna novissima regni. Tu superos, ipsumque Jovem, tu numina ponti e Tartara quid cessant? cur non matrisque, tuumque Victa domas, ipsumque regit qui numina ponti. Imperium profers! agitur pars terlia mundi. Solvit, et arbitrio matris de mille sagittis Unam seposuit : sed que nec acutior ulla, Nec minus incerta est, nec que magis audiat arcum: Oppositoque genu curvavit flexile corau, Inque cor hamaid percussit arundine di-

(64) Ovidius, Metam., lib. V, vs. 366.

ESCHYLE, en latin AEschylus, poëte tragique, était d'Athènes'(A). Il y a mille disputes sur l'année de sa naissance (B); mais on peut savoir certainement en quel temps il a sleuri, puisqu'on sait (a) qu'il signala sa bravoure à la bataille de Marathon (b), à celle de Salamine et à celle de Platée. Il apprit luimeme au public qu'il s'appliqua à faire des tragédies par ordre de Bacchus (C). Quelques-uns ont dit qu'il n'y travaillait qu'après s'être bien enivré (D): ils voulaient dire peut-être qu'il s'abandon-Jamais monarchie ne sut plus univer- nait de telle sorte aux transports outrés de son imagination, qu'il

<sup>(</sup>a) Scholiastes, in Vita Æschyli.

<sup>(</sup>b) Donnée la 2°, année de la 72°, olympiade.

par M. le Fèvre de Saumur (c). Ce poëte n'est pas à la vérité l'inventeur de la tragédie; mais il y fit plusieurs changemens (E), qui la portèrent si près de la perfection, qu'il mérite plus de louanges que ceux qui le précédèrent. Il ne ménagea pas assez la religion en quelques rencontres, ce qui lui attira des affaires qui pensèrent lui être funestes (F). Le chagrin qu'il eut de voir que ses pièces plaisaient moins aux Athéniens que les pièces de Sophocle, beaucoup plus jeune que lui (G), l'obligea à sortir de sa patrie et à se retirer auprès de Hiéron, roi de Syracuse (d). Ceci n'est pas sans difficulté (H). Il ne vécut que trois ans depuis qu'il fut arrivé dans la Sicile. Les habitans de Géla lui dressèrent un tombeau avec une belle inscription (I). Les Athéniens marquèrent publiquement l'estime toute particulière qu'ils avaient pour ses tragédies (K). Il ne nous en reste que sept, quoiqu'il en eût composé un très-grand nombre. La meilleure édition d'Eschyle est celle de Londres 1663 (L). Voyez dans . Moréri la manière dont on a dit que ce pauvre poëte sut tué. Ce fut d'un coup de tortue (M), et ce fut un aigle qui lui fit tomber sur la tête cette tortue. J'ai oublié de dire que Saumaise, rebuté des difficultés qu'il rencon-

(d) Scholiastes, in Vita Eschyli.

écrivait plutôt en homme qui au- trait dans Eschyle, a déclaré rait trop bu qu'en homme de sens que ce poëte est plus obscur que rassis. Le caractère de son génie l'Écriture-Sainte (N). M. Moréa été admirablement représenté ri a fait un assez bon nombre de fautes (0).

> (A) Il était d'Athènes. Macrobe (1) qui l'a fait Sicilien s'est trompé: et qu'on ne dise pas qu'il parle d'un autre Eschyle; car il parle de celui qui fit une tragédie intitulée Ætna. Or, il est certain que celui qui composa cette tragédie ne diffère point de celui qui fut vaincu par Sopliocle, et qui de dépit s'exila d'Athènes, sa patrie, et se retira auprès d'Hiéron roi de Syracuse. Hiéron batissait alors la ville d'Ætna, et cela fut cause qu'Eschyle sit la tragédie de ce nom (2). Le docte Giraldi n'aurait pas bronché comme il a fait, s'il eût pris garde à cette particularité. Il prétend (3) que l'Eschyle de Macrobe était de Sicile, et différent de celui dont il nous reste des tragédies. Il ne sait même si Athénée n'a point parlé de cet autre Eschyle sicilien, en disant (4) qu'Eschyle s'est servi de termes siciliens. Je ne sais ce que veulent dire ces paroles, fuit Cyrenæus (Æschylus) familiaris Callimachi. Athenœus lib. viii. Elles sont dans le Valère Maxime *Variorum*, sur le chapitre XII du lX<sup>e</sup>. livre. On les donne pour être de Colérus.

(B) Ily a mille disputes sur l'année de sa naissance. La Vie d'Eschyle, composée par son scoliaste, porte qu'il naquit en la 40°. olympiade, et qu'il donna des preuves de sa valeur dans la bataille de Salamine. Ces deux faits sont incompatibles; car cette bataille se donna la dernière année de la 74°. olympiade (5). Eschyle pouvait- il faire le devoir d'un bon soldat à l'âge d'environ cent quarante ans? On ne dispute point parmi les critiques si le nombre 40 a été fourré dans cette Vie d'Eschyle par des copistes

<sup>(</sup>c) Dans la Vie des Poëtes grecs. Voyes aussi M. Baillet, Jugem. sur les Poëtes, tom. I, pag. 148 et suiv.

<sup>(1)</sup> Saturn., lib. V, cap. XIX. (2) Scholiastes, in Vita Kschyli.

<sup>(3)</sup> In Dialogis de Poet. gruc.

<sup>(4)</sup> Athen., lib. 1X.

<sup>(5)</sup> Selon d'autres, la première de la 75°. olympiade; différence qui peut veni**r de ce que** les derniers mois d'une olympiade, et les premiers de la suivante, répondent à la même année des Romains.

ignorans : tout le monde le confesse ; mais on dispute quel autre nombre il faut mettre à la place de celui-là. Casaubon (6) y substitue 63; Samuel Pettit (7), 65; Memrsius (8), 70. Cette dernière opinion est insoutenable, puisqu'Eschyle se signala à la journée de Marathon la seconde année de la 72°. olympiade, à ce que dit l'auteur de sa Vie. Vossius corrige comme Meursius, et pour n'être pas embarrassé de l'objection, il suppose que le scoliaste a remarqué, non la naissance, mais l'état florissant d'Eschyle (9). C'est un abus; le scoliaste s'est servi du mot yeyorác. Stanley se fondant sur les marbres d'Arondel, met la naissance de ce poëte à l'an quatrième de la 63°. olympiade. Selon ces marbres, Eschyle mourut à l'âge de soixante-neuf ans, lorsque Callias était archonte, c'est-à-dire, l'an premier de la 80°. olympiade. La conséquence que Stanley (10) a tirée de ce principe est juste. M. Barnes dans la vie d'Euripide se rėgieaux mėmes marbres, touchant la naissance d'Eschyle.

(C) Il apprit lui-même..... qu'il s'appliqua aux tragédies par ordre de Bacchus.] Etant encore petit garçon il fut envoyé à la campagne pour garder des vignes. Il songea une nuit que Bacchus lui commandait de faire des tragédies : dès qu'il fut jour il essaya d'obéir à cette divinité, et il trouva que son travail lui réussissait heureusement et sans peine. \*Εφη δε Αίσχύλος μειράκιον δη καθεύδειν έν άγρφ φυλάσσων ςαφυλάς, καὶ οἱ Διόγυσον έπιςάττα κελεύσαι τραγφδίαν ποιείν. ως δε ην ημέρα (πείθεσθαι χάρ iθέλειν) ράς α non πειρώμενος ποιείν. Hoc autem ipse de se scriptum reliquit, puero sibi olim dum uvas custodiret: in agro dormienti Bacchum imperasse ut tragædiam scriberet : seque cum primum illuxisset dicto audientem periclitatum quid in ed re posset, omniaque se minimo negotio consecutum (11).

(6) De Satyrick Poësi, libro I, capite V, apud Stanleium, Not. in Eschyl., pag. 702, 703.

(7) Miscellan., lib. III, cap. XIV, apud eumdom, ibid.

(8) De Archont., apud eumdem, pag. 704.

(9) Vossius, de Poët. grac., pag. 25. (10) Not. in Eschyl., pag. 704.

(11) Pausanias, lib. I, pag. 19.

(D) Quelques-uns ont dit qu'il n'γ travaillait qu'après s'être bien enivré. C'est ce que Chaméléon avait remarqué dans son livre de la vie d'Eschyle. Median de incies ras reaγφδίας Λίσχύλος, ώς φησι Χαμαιλέων. (12). De là vint qu'on lui reprocha qu'il faisait ses tragédies comme il fallait, mais sans savoir ce qu'il faisait. Ce fut de Sophocle qu'il reçut ce coup : Σοφοκλής ούν ονείδιζεν αύτο, ότι કાં દેવો τα δίογτα ποιεί, άλλ' ούκ είδώς γι. Quapropter ei Sophocles objecit, etiamsi ea traderet scriptis quæ oporteret, id tamen inscientem facere (13). Il était bien heureux d'attraper le point de la perfection à tâtons et par hasard, ce que tant d'autres ne sauraient faire avec toute leur étude. On lui a reproché une autre faute, c'est d'avoir été le premier qui ait introduit des gens ivres dans une pièce de théâtre, comme s'il avait voulu justifier ses défauts en les imputant aux héros de ses tragédies (14). Chaméléon n'est pas l'unique témoin qu'on puisse citer; Callisthéne avait dit la même chose. Ού γάρ ως τὸν Αίσχύλον ὁ Καλλισθένης ἔφη που λέyar, ras reapodías ir eiro peapeir, έξορμώντα καὶ άναθερμαίνοντα την ψυxiv. Non enim ut Æschylum dixit alicubi Callisthenes tragædias scripsisse quum vino prolutus incaluisset ( 15 ). Plutarque rapporte la même chose, et prétend que toutes les pièces d'Eschyle, sans en excepter celle qu'on faisait passer pour un enthousiasme du dieu Mars (16), étaient l'effet d'une inspiration bachique (27). Pour öter toute équivoque, je dois avertir que, par cette inspiration bachique, j'entends une ivresse réelle et sans métaphore, et non pas des transports tels que ceux dont parle Horace dans l'ode XIX du II<sup>e</sup>. Livre, et dans la XXV<sup>e</sup>. du

IIIe., où il est visible qu'il s'agit de

(13) Idem, ibid.

(14) Idem , lib. X, pag. 428.

(15) Lucian., in Demosthenia Encom., Oper., tom. II, pag. m. 924.

(16) Elle a pour titre Enva ini OnCais, septem contra Thebas.

(17) Plut., Sympos., lib. VII, quast. X, pag. m. 715. Stauley, Not. in Eschyl., pag. 701, a rétabli très-ingénieusement ce passage : il veut qu'au lieu de µíγις 01 "Apros, en lise µις οι Α΄ ρεως.

<sup>(12)</sup> Athenaus, lib. I, pag. 22, et lib. X, pag. 428.

l'enthousiasme du dieu de la poésie. Voyez le commentaire de M Dacier : vous y trouverez que Bacchuset Apollon'n'étaient que le même dieu.

(E) Il fit plusieurs changemens à la tragédie. Horace ne les a pas tous

marqués:

Ignotum tragica genus invenisse Camana Dicitur, et plaustris vexisse poemata Thes-

Qua cancrent agerentque peruncti facibus

Post hunc persone pallaque repertor honeste Eschylus, et modicis instravit pulpita tignis, Et docuit magnumque loqui, nitique cothur-

Voici la note de M. Dacier. « Il n'est » pas si aisé d'inventer que d'ajouter aux inventions des autres. Les chan-» genrens que Thespis avait déjà faits » à la tragédie donnérent lieu à La-» chyle d'en faire de nouveaux et de » plus considérables. Il donna un mas-» que à ses acteurs ; car persona est » ici un masque, et non pas un per-» sonnage; les habilla de robes traf-» nantes, leur chaussa le brodequin; » au lieu de charrette, fit bâtir un » théatre médiocrement exhaussé, et » changea entièrement le style, qui » devint grave et sérieux, au lieu » qu'il était auparavant fort burles-» que , ligis yeloia. Mais je m'é-» tonne qu'Horace ne dise rien des » changemens plus importans qu'A-» ristote attribue à Eschyle: car il dit » dans sa Poétique, qu'ilajouta un ac-» teur à celui de Thespis; qu'il dimi-» nua les chants du chœur, et qu'il in-» venta un premier rôle, πρωταγονις λγ » λόγον. Cela méritait d'être remarqué » (19). » On attribue à Eschyle une innovation qui s'accordait peu avec l'impétuosité de sa verve. Les anciens lui donnent la louange d'avoir le premier éloigné des yeux des spectateurs les meurires et les choses atroces (20). C'est donc lui qui a le premier pratiqué la règle, qu'il ne faut pas ensangianter le théâtre. M. Dacier prétend que ceux qui trouvent dans les tragédies d'Eschyle l'inob-

(48) Horat., de Arte poëtică, vs. 275.

de Arte poëtic., vs. 185.

servation de cette règle se trompent. Touchant ce qu'il dit, après Aristote, qu'Eschyle diminua le chœur, j'ajoute ce petit mot. Un accident très-fâcheux donna lieu à cette réforme. Dans la tragédie des Euménides (c'était une pièce d'Eschyle), le chœur, composé de cinquante personnes, paraissant sur le théâtre avec des habits affreux (21), épouvanta de telle sorte les spectateurs, que les femmes grosses se blessèrent, et que les petits enfans s'évanouirent. Là-dessus on sit une bi pour réduire à quinze les personnes qui composaient le chœur (22). Philostrate (23) a parlé fort avantageusement de la réforme du théâtre, inventée et perfectionnée par Eschyle. Les décorations, les machines, les tombeaux, les autels, les fantômes, les furies, les trompettes qui parurent sur le théâtre, furent l'invention

de ce poëte (24).

(F) Il ne ménagea pas assez la religion en quelques rencontres, ce qui lui attira des affaires qui pensèrent lui être funestes. On l'avait condamné comme un impie, à cause d'une pièce de théâtre, et l'on était sur le point de le lapider, lorsqu'Amynias, son frère, retroussant sa manche, fit voir au peuple qu'il avait perdu une main au service de la république. Amynias avait été ainsi estropié à la bataille de Salamine, où il s'était signalé plus qu'aucun Athénien (25). Les juges, faisant réflexion sur sa valeur et sur l'amitié qu'il portait à son frère, firent grace à Eschyle, et le déclarèrent absous. C'est ainsi qu'Elien raconte la chose (26). Jai lu quelque part (27) qu'il aurait été lapidé sur le théâtre, s'il ne se fût retiré auprès d'un autel de Bacchus, et qu'ensuite on le déféra aux juges, parce que dans une tragédie il avait porté queique coup sur les mystères

(22) Eachyle fut le premier qui mit des ser-

pens sur la tête des suries au lien de cheveux.
(22) Voyez le Scoliaste d'Aristophane in Equit., et Julius Pollux, lib. IV, cap. XV, apud Stauleium, pag. 702, 707.

(23) Philostrat., in Vitt Apollonii, lib, FI, cap. VI.

'(24) Vita Eschyli editioni Robortelli prefixa, apud Stanleium, pag. 702.

(25) Voyez Diodore de Sicile, lin. XI, chap. XXVII.

(26) Var. Histor., lib. V, cap. XIX.

<sup>(19)</sup> Dacier, sur Horace, tom. X, pag. 290, **∉d**ition de Hollande.

<sup>(20)</sup> Dacier, l'a même, pag. 214, sur ces paroles d'Horace:

Nec pueros coram populo Medea trucidel, elc.

<sup>(27)</sup> Apud Bentleium, Not. ad Malala chron. pag. 14.

le Cérès. Platon est fort raisonnable orsqu'il ordonne que l'on ne pernette pas de jouer les tragédies où es dieux soient maltraités de la manère qu'ils ont été dans quelques vens pril rapporte : il défend aussi aux drécepteurs de se servir de semblades livres pour l'instruction de leurs slèves (28). Les vers dont je parte ont d'Eschyle. Il y joue les dieux cruellement: il introduit Thétis, parlant à peu près en cette manière. Apollon, le jour de mes poces, chanta un hymne où il assurait que j'aurais un fils qui vivrait long-temps sans aucune maladie; il me remplissait de joie par ses. louanges, et par les belles espérances qu'il me donnaits Je croyais qu'il serait un véritable prophète, et cependant c'est lui-mé+ me qui a tué mon cher fils. Il n'y a point de gens qui se donnent plus de carrière en fait de maximes, libertines, que ceux qui composent les pièces de théâtre; car si on les veut tirer en cause, ils peuvent répondre qu'ils ne font que prêter à des protanes ou à des personnes dépitées contre leur fortune, les discours que le vraisemblable exige. Il est bien certain que l'auteur d'une tragédie ne doit point passer pour croire tous les. sentimens qu'il étale, mais il y a desaffectations qui découvrent ce qu'on. peut mettre sur son compte; et quoi qu'il en soit, on peut justement interdire le théâtre à certaines pièces soit que l'auteur y débite, soit qu'il. n'y débite pas ses sentimens. Cirano Bergerac répandit dans son Agrippine quelques impiétés qui la firent; interdire (29).

(G) Ses pièces plaisaient moins aux Athéniens que les pieces de Sophocle, beaucoup plus jeune que lui.] Voilà une disgrace à quoi les plus a qui s'élèvent de telle sorte sur. leurs rivaux, que la voix publique leur confère hautement la royauté dans la, le. La dispute entre Simonide et Esscience qu'ils ont cultivée. L'un dor. mine sur les pièces, de théâtre, un. autre sur les romans. etc. : par mal heur cette monarchie n'est pas tou-Jours viagère. Il vient un soleil levant qui attire à peu près teus les suffra-

ges; et alors le grand auteur, qui avait porté la couronne plusieurs années, se voit dégradé par un jeune homme, et ce sont pour lui cent coups de poignard, contre lesquels c'est une bien faible consolation que de se plaindre du mauvais goût ou de l'injustice du public, et que d'en appeler au jugement de la postérité (30). Le poëte, qui représente si bien les désavantages de la longue vie (31), ne devait pas oublier qu'elle expose à cette fâcheuse disgrâce les auteurs du premier rang. Ils devraient mourir dés que leur gloire est parvenue à son comble, et ne donner pas le temps à un nouvel astre de gagner sur eux le haut point de l'horizon (32). Quoi qu'il en soit, on prétend que le triomphe de Sophocle sur Eschyle fut accompagnée d'une distinction merveilleuse. La dispute avait été établie pour honorer une insigne solennité que l'on célébrait alors (33). Cimon, qui était: le principal acteur dans cette fête, nomma les juges, un de chaque tribu, et c'était la première fois que Sophocle donnait une pièce de théatre. Quel coup de massue pour Eschyle, de se voir vaincu par un coup d'essai, lui qui était un vétéran tout couvert de gloire, et sier de plusieurs triom, phes poétiques! Cela fut cause qu'il abandonna son pays natal. Nucion 1705 δή του Σοφοκλίους, λίγοται τον Λίσχύλον repiration y evolution . Rapide frequist-Ta, Xporor of moder. Adiryon hayayeir, eit diceother di opphy eis Zwedian, drou zai reheutheas nepi Téhan télantah Victore Sophocle, Aschylum sama tenet discruciatum, atque id iniquo animo ferentem non diù Athenis hæsisse, indèprofectum fuisse ex indignatione in Siciliam, ubi defunctus quoque et circa Gelam humatus est (34). Le scolizate le rapporte ; il est sameux auteurs sont sujets. Il y en vrai qu'il ajoute que d'autres veulent que c'ait été Simonide, et non pas Sophocle, qui ait triomphé d'Eschy-

<sup>(28)</sup> Plato, de Repub., lib. II, sub finam. (29) Veres la Guerre des Auteum, par Guéret, pag. m. 155.

<sup>(30)</sup> C'est ce que fit Eschyle, quand il suctemps. Athen., lib. VIII, pag. 374.

<sup>(31)</sup> Juvenal., sat. X, vs. 190 et coqq. (32) Rac data pæna diir viventibus.

Idem , ibid. , vs. 243.

<sup>(33)</sup> C'était l'invention et la translation des os de Thésée. Plut, in Cimone., pag. 483. (34) Plat., ibid., F.

partie de sa gloire pour le sujet de son épitaphe; il aima mieux employer la gloire que sa valeur lui avait acquise (45). Pour preuve de cela Athénée cite les deux derniers vers de l'épita-

phe qu'on a vue ci-dessus.

(K) Les Athéniens marquèrent publiquement l'estime...., qu'ils avaient pour ses tragédies.] Ils firent un décret public pour établir que ses tragédies seraient jouées après ea mort ; et il fut le seul dont les pièces furent ainsi honorées (46). C'est pourquoi on: l'a introduit se glorifiant que sa poésie n'était pas morte avec lui, comme celle d'Euripide était morte avec son auteur (47). Philostrate, au VIc. chapitre du VIe. livre de la Vie d'Apollohius, observe que les Athéniens considérèrent Eschyle comme le père de la tragédie ; et il semble même nous apprendre qu'ils l'invoquaient après sa mort pendant les fêtes de Bacchus. Επάλουν δε καὶ τεθνεῶτα ές Διονύσια, in Dionysii feetis etiam mortuum invocant: c'est ainsi qu'a traduit Rhinuccinus. Morel a traduit convocant. Vigénère a traduit *ayant encore accou*tumé de l'invoquer aux jeux et fêtes de Dionysius. Mais sans doute il n'avoulu dire autre chose, si ce n'est qu'ils le conviaient à ces fêtes, en tant que par un décret public ils ordonnaient que ses tragédies y fussent jouées, d'où il arrivait qu'il remportait de nouveaux triomphes. Consultez Vossius, à la page 30 de son Traité. des Poëtes grecs. Quintilien diminue un peu cet honneur; car il se contente. de dire que l'on permit dans Athènes, de faire combattre les tragédies d'Eschyle après avoir été corrigées; et il remarque que plusieurs de ceux qui les corrigérent gagnérent le prix. De ce nombre furent Euphorion et Bion fils d'Eschyle (48). Le seoliaste qui a fait la Vie d'Eschylé donne une autre forme au décret des Athénieus : il prétend qu'ils ordonnérent que tous ceux qui voudraient jouer les tragédies d'Eschyle obtiendraient un chœur (49). Il dit aussi que tous les poêtes

(45) Alche ent le même geut. Voyes tome II, p. 278 la citation (36) de l'article Augustiques: (46) Scholiastes Aristophanis, apud Stanleium,

pag. 707.

tragiques avaient de contume d'aller au tombeau d'Eschyle, pour faire bonneur à sa mémoire, et qu'ils jouaient là leurs pièces. Quintilien encore un coup n'était pas homme à rapporter ces historiettes; car il dégrade ce poëte du rang que d'autres lui donnent. Quelques-uns (50) le mettent au-dessus de Sophocle et d'Euripipe, d'autres, sans décider de la primanté, veulent que chacun de ces trois poètes ait excellé en certaines choses (51). Mais voici le jugement de Quintilien. Tragoedias printus in lucem Æschylus protulit, sublimis et gravis, et grandiloquus sæpë usque ad vitium: sed rudis in plerisque et incompositus, propter quod correctas ejus fabulas in certamen deserre posterioribus poëtis Athenienses permisère; suntque es modo multi coronati. Sed longè clarius illustraverunt hoc opus Sophocle's atque Euripides : quorum in dispari dicendi vid uter sit poëta melior, inter plurimos quæritur (52). Le philosophe Ménédème donnait toujours à Eschyle le premier rang. Voyez sa Vie dans Diogène Laërce, au livre II, section

(L) La moilleure édition d'Eschyle est cello de Londres (53).] Thomas Stanley la publia, l'an 1663, in-folio. Il y joignit une traduction latine et un savant commentaire de sa façon, les notes du vieux scoliaste, les fragmens des pièces perdues, les diverses leçons des manuscrits, et les observations de quelques doctes critiques qui ont travaillé sur ce poète. Voici l'ordre des éditions précédentes. La première fut celle d'Alde Manuce à Venise, l'an 1518 : elle ne comprensit que six tragédies (54). Turnèbe les sit réimprimer à Paris, l'an 1552, avec des variæ lectiones. La même année Francois Robortel publia les sept tragédies d'Eschyle, à Venise, avec ses conjectures et celles de Michel Sophiani, et

λου χορόν λαμδάνειν (d'anares lisent χρυod ) quod quieunque fabulas Eichyli docere vellet choro (junta allos nuro) donaretar.

50) Aristophanes, in Manis. (51) Pluterchus, apad Stanleium, et Phrysichus apud Photium, cilante codem Stanleio,

pag. 701, 702.
(52) Quintitian., lib. X, cap. I.
(53) Poyes le Journal des Savans du 2 mars 1665:

<sup>(47)</sup> Aristophanes, in Ranis. (48) Vide Vossium, de Poët. grucis, pag. 30. (49) Τὸν βουλόμενον διδάσκειν πὰ Αἰσχύ-

<sup>(54)</sup> Celle qui a peter titre Chéphore y manque.

avec tout autant de scolies qu'il avait pu ramasser en consultant les vieux exemplaires. Cinq ans après on vit sortir de l'imprimerie de Henri Étienne une édition qui surpassa les précedentes. Elle contenait tout l'Agamemnon qui jusque-là n'avait paru que tronqué: on corrigea en plusieurs de Pierre Victorius. On y joignit les Observations de Henri Etienne. Enfin Guillaume Cantérus publia une nouvelle édition à Anyers, l'an 1580, dans laquelle il corrigea une infinité de fautes, et disposa chaque vers selon son ordre, ce qui n'avait point été fait encore. La version latine que Jean Sauromannus publia chez Oporin ne vaut rien (55). Ceux qui travailleront à perfectionner les dictionnaires historiques ne devront pas oublier l'histoire des éditions.

(M) Il fut tué.... d'un coup de tortue.] Valère Maxime (56) cité par M. Moréri, n'est pas le seul qui dise cela: Suidas l'assure en deux endroits (57) : le scoliaste d'Eschyle l'assure aussi (58). Pline l'avait dit avant eux (59), et avec cette circonstance qu'Eschyle s'était mus en rase campagne, alind'éviter l'effet d'une prédiction qui le menaçait ce jour-là de la chute de quelque chose. Ingenium est ei (aquilæ) testudines raptas frangere è sublimi jaciendo: quæ sors interemit poëtam Æschylum prædictam fatis (ut ferunt) ejus diei ruinam securd cœli fide caventem (60).

(N) Saumaise.... a déclaré, que ce poële est plus obscur que l'Ecriture Sainte. Voici les paroles de Saumaise (61): Quis Æschylum possit adfirmare græce nunc scienti magis patere explicabilem quam Evangelia aut Epistolas apostolicas? Unus quantum est librorum sacrorum cum suis hebraïsmis et syriasmis, et tota hellenistica supellectile vel farragine.

(55) Tiré de la préface de Thomas Stanley.

(56) Lib. IX, cap. XII.

(58) In Vitâ Æschyli.

(0) M. Moréri a fait un assez bon nombre de sautes. ] Ayant dit qu'Eschyle avait témoigné dans trois batailles, qu'il n'était pas moins homme de guerre qu'homme de lettres, il ajoute que, pour donner quelque marque plus particulière de son courage, il suffit de dire qu'il était frère de ce endroits le texte d'Eschyle, on sit la fameux Cynégire qui, s'étant fait coumême chose sur les scolies, et on les per les deux mains en arrétant un donna plus amples. Ce sut le travail vaisseau ennemi, ne laissa pas de faire la guerre aux Barbares. Je trouve quatre fautes dans ces paroles. 1º. Ayoir un frère très-brave n'est nullement une preuve qu'on soit brave. 2°. Pour le moins ce n'en est pas une preuve si convaincante, qu'afin d'en persuader les lecteurs, il suffise de la proposer. 3º. Pour le moins ce n'en est pas une marque plus particulière que celle qui est empruntée du courage qu'on a fait parattre dans trois grandes occasions. 4º. Quant à Cynégire, il fallait s'ez tenir à ce qu'hérodote en dit : c'est qu'il fut tué ayant eu la main coupée, la main, dis-je, avec quoi il tenait un vaisseau des Perses. Les autres choses que les Greos y ont ajoutées, ressemblent moins à l'histoire qu'aux légendes de Roland et des quatre sils Aimon. Qui pourrait croire qu'un homme à qui on aurait coupé tout fraîchement les deux mains ent la force de prendre un vaisseau de guerre à belles dents, et de le tenir en état? Cynægiri quoque militis atheniensis gloria magnis scriptorum laudibus celebrata est , qui post prælii innumeras cades, cum fugientes hostes ad naves egisset, onustam navem dextra manu tenuit, nec prius dimisit, quam (manum) amitteret; tum quoque amputatá dextrá, navem sinistrá comprehendit, quam et ipsam cùm amisisset, ad postremum morsu navem detinuit. Tantam in eo virtutem ejus Agamemnon obscuritate superat fuisse, ut non tot cædibus fatigatus, non duabus manibus amissis victus. truncus ad postremum, veluti et rabida fera, dentibus dimicaverit (62). Je croirais aussitôt ce que Pline dit de la Remore dans le Ier. chapitre du IIIe. livre. 5e. La cinquième faute de M. Moréri est qu'il dit qu'Eschyle, depuis les batailles de Marathon, de Salamine et de Platée, s'adonna à la

<sup>(57)</sup> In voce Aio Xúxos et in voce Xahava.

<sup>(59)</sup> Ceci ne se rapporte pas à Val. Marime.

<sup>(60)</sup> Plin., lib. X, eap. III, pag. m. 391. (61) De Hellenistici, pag. 37, epist. dedica-

<sup>(62)</sup> Justinus, lib. II, cap. IX.

tragédie. Il avait écrit lui-même (63) qu'il s'y adonna n'étant encore que petit garçon, et il disputa le prix de la tragédie contre Pratinas, environ vingt ans avant la bataille de Platée (64). 6°. Le scoliaste ne met point la mort de ce poëte sous la 78e. olympiade,

(63) Ci-dessus, citation (11).

(64) En la 70°, olympiade. Suides, in Πρα-Tivas.

roi Jéchonias. Il commença de prophétiser cinq ans après (c), et continua de le faire pendant vingt ans (d). Il fut tué par celui qui commandait les Juifs en ce quartier-là, homme qui adorait les idoles, et qui ne put souffrir que ce prophète l'en censurât (e). On enterra Eséchiel dans le sépulcre de Sem (A), et il se faisait un très-grand concours de peuple à ce tombeau, par principe de dévotion. Les Chaldéens voulurent un jour tailler en pièces cette multitude de dévots; mais ils éprouvèrent qu'Eséchiel était un autre Moïse (B). Voilà ce qu'on trouve dans la vie de ce grand prophète, attribuée à saint Epiphane. On y trouve quelques autres miracles du même prophète. Les Juiss, entêtés de leurs rêveries superstitieuses et ridicules, ont conté cent choses extraordinaires tou-

(a) Eséchiel, chap. 1, vers. 3.

chant son tombeau (C). Quelques. uns de leurs docteurs ont débité qu'il s'en fallut peu qu'une assemblée de rabbins, délibérant sur le livre de ses prophéties, ne conclût à le chasser du canon des écritures (D). On a voulu dire que Pythagore fut son disciple (E). Le plus docte et le plus laborieux commentaire ÉSÉCHIEL, l'un des quatre qui ait paru jusques ici sur Eségrands prophètes dont les écrits chiel, est celui de deux jésuites sont une partie du Vieux Testa- espagnols (f), en trois volumes ment, était fils du sacrificateur in-folio. Il ne faut point con-Buzi (a), et descendait d'un fondre avec ce prophète, un Éségrand-sacrificateur (b). Il fut CHIEL, poëte juif, dont on a transporté en Babylone avec le encore une tragédie grecque (F).

## (f) Pradus et Villalpandus.

(A) On enterra Eséchiel dans le sépulcre de Sem.] L'auteur que je cite (1) assure qu'on voyait encore ce tombeau composé de deux cavernes; mais un auteur qui a vécu sous le règne de Constantin (2) raconte que le sépulcre d'Eséchiel était le même que celui de Job, de Jessé, de David, proche de Béthléem. Benjamin de Tudèle (3) rapporte que le roi Jéchonias ayant été mis en liberté, s'en alla avec trente-cinq mille Juiss faire batir une magnifique voûte sur le tombeau d'Eséchiel, entre le Chobar et l'Euphrate. Il prétend que l'on voyait peints sur les murailles de la voûte, Jéchonias et tous ceux qui l'avaient suivi. L'image de Jéchonias était la première, et celle d'Eséchiel la dernière. Nous dirons ci-dessous ce que cet auteur rapporte touchant les pelerinages et les dévotions qui se faisaient à ce monument.

(B) Les Chaldéens.... éprouverent qu'Éséchiel était un autre Moise.] Les Chaldéens n'étaient pas sans crainte à la vue d'un tel concours de pèlerins; c'est pourquoi ils résolurent un

<sup>(</sup>b) Epiphanius, in Vita Esechielis.

<sup>(</sup>c) Eséchiel, chap. 1, vers. 2.

<sup>(</sup>d) Epiphanius, in Vità Ezechielis.

<sup>(</sup>e) Idem, ibidem.

<sup>(1)</sup> Epiphenius, ( aut qui sub nomine Epiphanii scripsit Vitas prophetarum,) in Vita Esechielis.

<sup>(2)</sup> Scriptor Itinerarii Hierosolymitani, apud Huet., Demonstrat. Evangel., pag. 458, edic. Lips., 1694. (3) In Itinerario, pag. m. 78.

e dévots, en faisant main basse sur eux qui étaient alors autour du séiraélites eurent gagné l'autre rivage, ous les Chaldéens qui osèrent les oursuivre furent submergés. Il obtint ces mêmes dévots mourans de faim ne grande multitude de poissons. On rétend que pendant sa vie il fut ransporté de Chaldée en Judée, atin e convaincre les incrédules (4). Si ibrabaniel s'était fondé sur cela, il urait pu dire qu'Eséchiel a prophéisé, et dans le pays de Chanaan, et lans la Chaldée; il aurait pu, dis-je, e soutenir sans craindre qu'on le éfutât de la manière que M. Huet e réfute. Facessat etiam Abrabaniel jui Ezechielem et in terra Chanaan, textra eam vaticinatum esse docet, um quinto demum post deportationem suam anno futura prædicere

aggressus sit (5).

(C) Les Juifs ont conté cent choses extraordinaires touchant le tombeau d'Eséchiel. | Benjamin de Tudèle, qui vivait au XIIe. siècle, assure (6) que jusques à ce temps-là, le tombeau de ce prophète avait été regardé comme un lieu saint; qu'on s'y rendait des pays les plus éloignés pour y faire ses prières; que ces voyages de dévotion commençaient avec l'année, et duraient jusques à la fête de l'expiation; que les chefs du peuple juif ne manquaient pas de partir de Bagdad pour se rendre à ce sanctuaire et pour faire mettre des tentes à douze milles à la ronde; que les marchands arabes y allaient tenir une foire; que le jour de l'expiation on étalait un grand livre écrit de la propre main d'Eséchiel, et qu'on le lisait; et depuis le temps que le prophète avait allumé lui-même une lampe sur son sépulcre, on n'avait jamais souffert qu'elle s'éteiguît, car on avait eu grand soin de mettre de l'huile et de la mêche dans cette lampe toutes les fois qu'il en avait fallu; qu'il y avait là une trèsbelle bibliothéque, à laquelle tous ceux qui mouraient sans enfans laissaient leurs livres; que même les sei-

our de faire cesser ces attroupemens e dévots, en faisant main basse sur eux qui étaient alors autour du séulcre. Mais le prophète arrêta les aux du fleuve, et fit que quand les vénérait tellement ce saint lieu à raélites eurent gagné l'autre rivage, our suivre furent submergés. Il obtint ces mêmes dévots mourans de faim gneurs mahométans allaient là faire des prières, tant ils étaient remplis d'amour pour Éséchiel; que tous les Arabes en usaient de même, et qu'on vénérait tellement ce saint lieu à cause du bienheureux Éséchiel, que même dans le temps de guerre, ni les oursuivre furent submergés. Il obtint tort à personne.

Un autre rabbin (7) va nous conter encore plus de merveilles. Un roi de Babylone ayant voulu voir les reliques du prophète Eséchiel, ce grand faiseur de miracles, on lui répondit que cela n'était point possible : comme c'est un saint, vous ne pourriez pas, lui dit-on, le déterrer; et parce que cette réponse ne lui faisait point passer son envie, on le pria de faire l'essai sur le sépulcre de Baruch, disciple d'Eséchiel. Il ordonna donc qu'on déterrat Baruch; mais tous ceux qui voulurent y mettre la main tombèrent morts. Par le conseil d'un Israélite il commanda aux Juifs de le déterrer. Ils s'y préparèrent par un jeûne de trois jours, et vinrent à bout de ce travail sans aucun dommage. Le roi trouvant que c'était trop pour un seul lieu d'avoir le sépulcre d'Eséchiel et celui de Baruch, ordonna qu'on transportat ailleurs le cercueil de celui-ci. Quand on l'eut porté un mille, les porteurs n'eurent plus la force de faire un pas : les chevaux et les mulets dont on se voulait servir se trouvèrent dans la même impuissance (8). Le rabbin Salomon expliqua ainsi ce prodige: C'est ici le lieu, dit-il, que le prophète choisit pour sa sépulture. On s'en rapporta à son interprétation, et l'on bâtit en

(7) R. Petachias Ratisbonensis. Il vivait an XII<sup>e</sup>. siècle. Son Voyage a été publié en hébreu et en latin par M. Wagenseil, l'an 1687.

<sup>(8)</sup> Compares avec ceci ce que l'on conte de l'image de Notre-Dame de Czestochovie en Pologne. Ladislas, duc d'Opolie, la voulut transporter, l'an 1328, dans son duché; mais quand elle sut arrivée à Clermont auprès de Czestochow, elle ne voulut point bouger de cette montagne, où elle s'appesantit de telle sorte qu'il se donta de sa volonté, qui lui fut ensuite révélée par un songe. Il y bâtit une église. Le Laboureur, Voyage de la reine de Pologne, 111. part., pag. 22. Le dimanche des Rameaux 1430, les hussites de Bohème pillèrent ce temple:... ils emportaient l'image vers la Silésie; mais à quatre cents pas de la montagne elle se fixa de telle sorte, qu'ils ne purent pas l'entraîner. quelque peine qu'ils prissent pour en venir à beut à sorce de chevaux frais. La même.

<sup>(4)</sup> Ex Epiphanio, in Vita Ezechielis.

<sup>(5)</sup> Huet., Demonstr., pag. 458. (6) In Itinerario, pag. 78 et seq.

ce lieu-là un beau monnment à Ba- par le conseil d'un Juif, il mit de ruch. Ce qui suit regarde le tombeau pièces d'argent sur le tombeau, et d'Éséchiel. Il est dans un bois, à une des qu'il en eut mis pour la valeur du journée, ou à une demi-journée de poulain, la porte s'élargit autant Bagdad, entouré d'une muraille, et qu'il fut nécessaire (11). Tous les accompagné d'un beau bâtiment. Il Ismaelites, qui vont au sépulcre de n'y a qu'une très-petite porte dans Mahomet, passent par celui d'És-la muraille : les Juiss en ont la clef : chi l, et y laissent des offrandes, et quand ils veulent entrer par cette lui sont cette prière: Monseigneur porte, il faut qu'ils marchent à qua- Eséchiel, si je reviens en bonne ire pieds, tant elle est basse; mais le santé, je vous donnerai telle ou telle jour de la fête des tabernacles, jour chose (12). Ceux qui entreprennent où il aborde là une prodigieuse af- un long voyage mettent en dépôt à sluence de monde (9), cette porte ce tombeau ce qu'ils ont de plus prés'elargit et se hausse d'elle-même, cieux, et disent : Monseigneur Esc jusques à pouvoir laisser passer des chiel, gardez-moi ce précieux dépôt personnes montées sur des chameaux. jusqu'à ce que je revienne, et ne per-Des que la sête est sinie, la porte re- mettez point qu'autre que mes hentourne au premier état, et cela à la tiers y touche. Plusieurs de ces dépôts vue de tout le peuple qui se trouve ont eu le temps de pourir en ce lieulà pour apporter ses offrandes au tom- là. On y met aussi des livres : u beau d'Esechiel. Il n'y a point de homme qui en voulut dérober un, manz contre quoi l'on se recommande devint aussitôt aveugle. Ce lieu et plus dévotement et plus fréquemment à l'intercession de ce prophète, que contre la stérilité. Un homme qui ne se sent pas propre à engendrer, et une femme qui ne se sent pas propre à concevoir, recourent ordinairement à faire des vœux au tombeau de ce prophète. Ils y recourent aussi pour lever la stérilité de leurs bestiaux (10). Un prince qui avait une cavale stérile, et qui demeurait à quatre journées de ce sépulcre, s'engagea par vœu à consacrer au prophète le poulain que sa cavale ferait, si elle venait à porter. La cavale fit un poulain que le bla, firent disparaître cette colonne prince trouva si beau, qu'il le garda; (13). mais le poulain prit la fuite, et s'en alla de lui-même vers le sépuicre d'Eséchiel : la porte de la muraille s'ouvrit aussi d'elle-même atin qu'il entrat. Le prince n'ayant pu trouver ce poulain, avec quelque diligence qu'il l'eût fait chercher partout, s'imagina que peut-être il le trouverait au tombeau de ce prophète : son vœu lui fit naître cette pensée. Il l'y trouva et ne put jamais le faire sortir, la porte trop étroite ne le souffrait pas : alors,

orné très-richement; on y tient treste lampes allumées nuit et jour. L'argent des vœux est employé aux réparations de la synagogue, et à marie des orphelins, et à faire étudier plusieurs pauvres écoliers. Les présens et les ex voto sont en si grand nombre, qu'il y a deux cents personnes preposées à les garder à tour de rôle. Autrefois il y avait une colonne de leu sur le tombeau du prophète; mais quelques profanes s'étant une fois meles avec les quatre-vingt mille dé vots que la fête des tabernacles assem-

Voilà bien des fables; mais on en peut inférer certainement cette vénté : c'est que l'invocation des saints et depuis long-temps une pratique des Juifs; car pour n'insister pas sur les autres preuves, nous voyons ici le rabbin Pétachias, qui fait des offrandes et des prières à Eséchiel, et qui pretend qu'elles opérèrent un grand miracle. Ipse R. Petachias ad Ezechic lis sepulchrum se contulit, obryzum, sive auri grana manibus secum affic

(12) Domine Ezechiel, si ( sanus salvusque) rediero, dabo tibi hoc aut illud., ibidem, pag-

<sup>(9)</sup> Le nombre des juifs qui s'y rendent est de soixante ou de quatre-vingt mille. Peregrin. R. Petachiæ, apud Joh. Christoph. Wagenecilium, exercitat. IV, pag. 179.

<sup>(10)</sup> Compares avec ceci ce qu'on lit dans le Supplément du Voyage de M. Burnet, pag. 102, de ces bêtes que l'on fait benir à Rome, le jour de Saint-Antoine.

<sup>(11)</sup> Pauxillatim successive eousq s ar monumento ingessit quoad pretium aquevil, « dilatata porta, pullus egressus est. Petich, Peregrin., pag. 180.

<sup>(13)</sup> Tiré du Voyage du rabbin Petschis, pag. 181.

tund excidissent, domine Ezechiel, inquit, tui honoris causa excessi : (et ceu facere me par erat, dona nihilominus ubicunque locorum jacent, tua sunto. (Dixerat hæc) et mox conspicit oculis suis, è longinquo, aliquid sideris instar micare: cum gemmam esse suspicaretur, eo se contulit, et rem scrutatus est, reperitque grana sua aurea, ac proinde Ezechielis sepulchro illa dedicavit (14). On ne publicrait pas ces fables parmi les Juifs, si l'invocation des saints leur paraissait une chose défendue. Les protestans ont raison de déplorer la honteuse crédulité de ce peuple, et la hardiesse de ses écrivains à publier cent mille sornettes; mais chacun doit apprendre par les choses qui se passent dans son parti, que la pente dans cet endroitlà est très-glissante. Combien y a-t-il de choses dans la pratique des protestans d'aujourd'hui, qu'ils n'eussent pas approuvées il y a cent ans? Je suis assuré que l'auteur des Pastorales a publié plus de faux miracles qu'il ne devait : mais je ne suis pas moins sûr qu'on lui en a écrit beaucoup plus que l'on n'en trouve dans ses lettres. Or considérez un peu qu'à la réserve d'un très-petit nombre de gens, dont la plupart étaient des laïques, personne n'a témoigné que ce débit d'événemens mystérieux le choquat. Où en serait-on déjà si les prédictions que l'auteur fondait là-dessus avaient eu quelque sorte de succès? Généralement parlant, où en serait-on déjà, 81 l'on n'était pas tenu en respect par l'esprit de contradiction, à la vue de ce qui se passe dans la communion romaine?

(D) On a débité qu'il s'en fallut peu qu'une assemblée de rabbins.... ne conclut à le chasser du canon des Ecritures.] Le Talmud contient un traite (15) où on lit que les rabbins, considérant qu'il y a dans les prophéties d'Eséchiel quelques passages qui semblent contraires à la doctrine de Moïse, mirent en délibération s'il ne

(14) Ibidem, pag. 180, 181. (15) Cest celui de Sabbatho. Voyes Huetii Demonstrat. Evangel., pag. 462.

rens. Ea cum ex manibus forte for- serait pas à propos de rejeter l'ouvrage de ce prophète. Les voix ayant été recueillies, on allait prononcer la sentence de dégradation, lorsqu'un mea quæ tibi litarem, mecum attuli.) certain Ananias représenta qu'il se Sed amisi grana (aurea, huic rei des- faisait fort de concilier les différences tinata, improvide) et perierunt illa; que l'on trouvait entre Moïse et Eséchiel: et comme il fournit sur-lechamp une méthode de concilier ces différences, de la quelle on se contenta. on laissa le livre d'Eséchiel au nombre des canoniques. Voyez ce que M. Huet (16) a répondu à cette remarque de

Spinosa.

(E) On a voulu dire que Pythagore fut son disciple. On se fonde sur un passage de Clément Alexandrin; mais ce, fondement est assez infirme, puisque ce père lui-même rejette ce qu'il rapporte. Voici ses paroles (17): Axigarδρος δε έν τῷ περὶ Πυθαγορικῶν συμδόλων, Νασαράτο το Ασσυρίο μαθητεύσαι ίς ο . ρεί τὸν Πυθαγόραν, Ιέσεκιλλ τοῦτον λγοῦνrai rives oux esi de, as emeira duxabiorrar Alexander autem in libro de symbolis Pythagoricis refert Pythagoram fuisse discipulum Nazarati Assyrii; quidam eum existimant Ezechielem: sed non est, ut ostendetur posteà. On doit excuser ceux (18) qui prétendent que Clément Alexandria veut dire que Pythagoras est Eséchiel. selon le sentiment de quelques-uns; car si l'on ne consulte que les lois de la grammaire, cette explication est aussi bonne que l'autre. Tous les livres grecs et latins sont remplis de ces équivoques : on y trouve des périodes où il y a deux ou trois personnes, et au bout de cela un pronom qui se peut rapporter également à toutes les trois. Il faut deviner, à force de méditations sur ce qui précéde ou sur ce qui suit, où doit tomber le rapport. Je crois avoir dit plus d'une fois que notre langue, lorsqu'on sait bien observer ses règles, n'est point sujette à ces inconvéniens. Mais encore qu'on puisse excuser ceux qui entendent de travers ce passage de, Clément d'Alexandrie, il est sûr que

(16) Ubi suprà.

(17) Clem. Alexandr., Stromat., lib. I, pag.

<sup>304</sup> (18) Le père Rapin est de ceux-là. Clément d'Alexandrie, dit-il, pag. m. 287 de la Com-paraison de Platon et d'Aristote prétend que Pythagoras passa dans l'opinion de quelques savans de son temps pour le prophète Eséchiel, mais sens aucun fondement.

quand on pese movement le fil du discours, on s'aperçoit que le mot recov se rapporte à Nazaratus, et non pas à Pythagore. Sunt qui hæc Clementis verba ita interpretentur, quasi Ezechielem non Zaratum, sed Pythagoram haberi à quibusdam voluerit; quod non ita esse cognoscet, quisquis locum totum attente lustra-

verit (19).

(F) Il y a un Eséchtel, poëte juif. dont on a encore une tragédie grecque.] La tragédie qu'on a de lui a pour titre Egaywyn; elle roule sur la sortie d'Egypte. Il fut, dit-on, l'un des interprétes qui travaillèrent à la Bible des septante. La chronologie le souffre; car il est cité par des auteurs qui ont précédé l'ère chrétienne, et qui ne remarquent pas qu'il fût mort depuis peu de temps. Certe non Eusebium solum et Clementem Alexandrinum præcessit ætale, sed et Alexandrum Polyhistorem qui fuit L. Sullæ æqualis, et Demetrium judæum qui ex ejus scriptis fragmenta depromit apud Eusebium. Vixisse autem Demetrium hunc inter Ptolemæos Philopatora et Lathyrum paulo post patefaciam (20). Je viens de lire dans le Journal de Hambourg, une chose qui me persuade que l'on ne distingue pas toujours l'un de l'autre, le prophète Eséchiel, et le poëte Eséchiel. Voici les paroles du journaliste (21). L'exemple des Greas et des Romains n'est pas le seul par lequel cot autour (22) prétend faire voir l'estime que les anciens ont faite des poëmes dramatiques. Il y joint celui des Hébreux, qui ne les ont pas jugés contraires à la pureté du culte de Dieu, et qui ont cru même pouvoir s'en servir à représenter les plus mémorables événemens de leur histoire. Il cite pour le prouver le fragment d'une tragédie intitulée la sortie d'Egypte, qu'il attribue à Eséchiel. Il y a peu de gens, à

(19) Huet., Demonst. Evangel., pag. 459. Il lit dans ce père, non pas Ναζάρατος, mais Ζάρατος. Voyes Seldenus, de Diis Syris, lib. II, cap. I.

(20) Idem, Huet., ibid., pag. m. op. Il cite Euseb., de Præparat. Evangel., lib. IX, cap. XXI; et Clem. Alexandr., Stromat., lib. I.

- (21) C'est un ministre français, nommé M. Dartis, homme d'esprit, et auteur de fort bons livres.
- (22) C'est-à-dire, l'auteur de la Dissertation sur la condamnation du Théâtre.

mon avis, à qui ce fragment soit connu; et j'avone que je n'en avais jamais oui parler jusques ici, non pas meme à feu M. Frémond d'Ablancourt, qui trouvait des poëmes dramatiques partout le Vieux Testament, et qui s'en était fait une clef pour l'explication de plusieurs endroits difficiles, et en particulier pour celle du Canique des Cantiques et du livre des psaumes (23). Comme je n'ai point le livre dont le journaliste donne la l'extrait, je ne puis point dire si l'on s'y est exprimé d'une manière à donner lieu de prétendre que l'on attribue au prophète Eséchiel cette tragédie.

(23) Journal de Hambourg du 1es. d'octobre 1694, pag. 68, 69.

ESMENDREVILLE (JEAN DE Bosc, Seigneur d'), président en la cour des aides de Rouen, passa par les mains du bourreau avec le ministre Marlorat et quelques autres, comme l'un des principaux auteurs de la résistance que cette ville avait faite aux armes du roi dans la première guerre civile sous Charles IX. " (a) Il était digne d'une » meilleure destinée, pour avoir » en sa personne tout ce qui se » peut désirer de grandes qualités en un magistrat accompli. Il avait été élevé comme les illustres de son temps, qui aspiraient à la possession des » belles sciences, et principalement de la jurisprudence, qu'il alla puiser dans sa source au voyage qu'il fit exprès en Italie...... Il fut reçu conseiller et commissaire aux re-» quêtes du palais, à Rouen, le » dernier jour de juin 1544, et » passa de la à la charge de se-» cond président à la cour des

(a) Le Laboureur, Addit aux Mémoires de Castelnau, tom. I, pag. 878, 879.

aides de la même ville, le 26 » janvier 1562, qui fut l'année » même de sa mort, ayant été » décapité et son corps pendu le » 1 er. de novembre ensuivant(b). Il laissa de N. Guyot, sa pre-» mière femme, trois fils et deux » filles, qui n'eurent rien de » ses biens; Catherine Guérin » sa seconde femme, se remaria » avec Robert du Tour. Martin » du Bosc, seigneur de Bour-» neville, son frère puiné, » homme d'armes de la compa-» gnie du vidame de Chartres, » acquit par décret la seigneurie " d'Esmendreville, et de lui et » d'Isabeau le Moine, sa fem-" me, dame de Surdeval, sont » descendus les autres seigneurs » d'Esmendreville. Il était ca-» tholique, et c'est de lui qu'il » est parlé comme d'un grand » ligueur dans le Catholicon » d'Espagne. » Cette famille est ancienne (A), et a produit diverses branches. Le président d'Esmendreville est auteur de quelques livres (B). Mézerai l'appelle Jacques du Bosc Mandreville (C), passionné huguenot, poursuit-il, mais qui s'était ruiné par son mauvais ménage (c). M. le Laboureur (d) rapporte ce dernier fait.

(b) Le Laboureur, Addit aux Mémoires de Castelnau, tom. I, pag. 881.

(c) Mézerai, Hist. de Charles IX, pag. 85 du IIIe. vol. in-folio.

(d) Additions à Castelnau, tom. I, pag. 879.

(A) Cette famille est ancienne. ] Il était fils de Louis ou Bosc, seigneur de Radepont, d'Esmendreville, etc., et avait pour frère ainé, 1°. Louis ou Bosc, seigneur de Radepont, duquel sont issus les seigneurs de Radepont et de Fleuri; 2°. Robert ou Bosc, seigneur de Beaumoncel, qui ne laissa que

deux filles. Il était petit-fils de Louis DU Bosc, seigneur de Radepont, et arrière-petit-fils de Rossword Bosc, seigneur d'Esmendreville, de Branville, etc., dont le père, Guillaume du Bosc, seigneur de Tendos, de la Chapelle, et d'Esmendreville, fut en otage pour le roi Charles VII, en Angleterre, et mourut le 1<sup>er</sup>. novembre 1430. Il était fils de Gullaume ou Bosc, seigneur de Coquereaumont, de Fescamp, d'Esmendreville, etc., mort l'an 1409, et petit-fils de Jean dy Bosc qui mourut l'an 1381, et était fils de Martin du Bosc, seigneur de Tendos, lieutenant du grand-maître des eaux et forêts de Normandie. Ce Martin mourut l'an 1360, et fut père de deux autres file, savoir, 1º. de Mateueu du Bosc, seigneur de Bréteville, qui fut père de Simon du bosc, docteur en décret, moine de Saint-Ouen, abbé de Jumiéges, camérier du pape ; 2º. de Nicole (1) DU Bosc, évêque de Bayeux. Ce prélat servit également à l'honneur et à l'agrandissement de sa maison; car ce fut lui qui acheta les terres d'Esmendreville, d'Espinai et du bois d'Annebout, et autres biens... Il fut premièrement conseiller au parlement de Paris, ensuite évêque de Bayeux, l'an 1374, puis premier président clerc de la chambre des comptes, à mille livres parisis de gages sa vie durant. Les lettres de la création, en date du 13 février 1398, portent que cette charge lui était donnée pour reconnaître les fideles services qu'il avait rendus pendant quarante ans. Par autres lettres du dernier décembre 1380, il fut fait conseiller du roi, sur le fait du domaine et des subsides, à mille francs d'or de gages, demeurant (2) néanmoins toujours premier président de la chambre des comptes. Il mourut le 19 septembre 1408. Il avait été employé dans deux ambassades importantes, l'une en Bretagne l'an 1394 avec le duc de Bourgogne, et l'autre à Ardres, l'an 1381, pour la négociation de la paix avec les Anglais, à 12 francs par jour pour sa dépense. Il fut enterré

(1) Voyes l'errata de M. le Laboureur.

<sup>(2)</sup> Je copie mot à mot M. le Laboureur; mais il est visible qu'il y a erreur aux chiffres; car si cet évêque fut créé premier président l'an 1398, il ne pouvait pas joindre cette charge l'an 1380 avec selle de conseiller sur le fait du domaine.

dans la chapelle de Saint-Louis en l'église des Cordeliers de Paris (3). Voyez dans M. le Laboureur diverses branches de cette familie.

(B) Il est auteur de quelques livres.] Pendantson voyage d'Italie « il compo-» sa un livrelatin, imprimé l'an 1532, » intitulé Joannis Boschæi Neustrii » mepi duasoyapias (4). Outre cela, il fit » un traité de la vertu et des proprié-» tés du nombre septenaire, et de la » raison pour laquelle Justinien avait » divisé ses pandectes en sept parties. » Il y réfute quelques opinions qu'il » avait vu soutenir publiquement au » fameux docteur Alciat, son con-» temporain; et on a encore quel-» ques autres ouvrages manuscrits de » lui (5). » Théodore de Bèze (6) le fait auteur d'un ouvrage de IVumæ Pompilii sacris, qui déplut beaucoup

aux catholiques romains.

(C) Mézerai l'appelle Jacques du Bosc-Mandreville. ] M. de Mézerai se trompe souvent aux noms de baptême. Ouant à la faute de *Mandreville* pour Esmandreville, il s'en faut prendre à ceci. La prononciation est la même dans la plupart des provinces, et parmi plusieurs personnes par tout le royaume, soit que vous disiez le président de Mandreville, soit que vous disiez le président d'Esmandreville. Ceux qui veulent être exacts jusque dans les moindres choses ne se fient pas à la prononciation, ils consultent la vraie orthographe des noms propres. M. de l'hou ne l'avait pas consultée, puisqu'il a latinisé le nom de ce président par Mantrevilla (7). Cela est peu surprenant en comparaison de ce qu'on voit dans l'Histoire ecclésiastique des églises réformées. Rèze, qui en est l'auteur, rapporte les procédures qui furent faites, et les arrêts qui furent rendus contre Esmandreville, Marlelorat, etc., et le nomme toujours Mantreville. Est-ce que les greffiers

mêmes qui dressèrent ces procédures et ces arrêts ne savaient pas le vrai nom de ces criminels? Est-ce que Théodore de Bèze se servit d'une mauvaise copie (\*)?

(\*) On lit Mandreville, tom. II, peg. 620 de l'Histoire ecclésiast. de Bèze, et l'indice de ce tome suppose qu'on ne lit pas autrement dans tout le volume, aux endroits où il est parlé de cet insortuné magistrat. L'Index Thuani le nomme Mantreville, et d'Aubigné Mandreville, tom. I, pag. 222 de son Histoire, dernière édi-tion. Mais il y a de l'apparence qu'on dissit indifféremment Mantreville ou Mandreville, et Esmandreville; comme Pasquier, liv. III, chap. XXIX de ses Recherches, appelle Touteville le sameux cardinal résormateur de l'Université de Paris, appelé Estouteville par Nasde, chap. VI de son Addition à l'Bistoire du roi Louis XI, pag 192 de l'édition de 1630. Ren.

ESOPE, en latin AEsopus, nom de quelques anciens personnages dont je vais parler dans des articles séparés. Je commence par celui auquel l'ordre du temps et le mérite tout ensemble doivent conférer la première place.

ÉSOPE, le premier ou le principal auteur des apologues (A), était Phrygien, et florissait au temps de Solon, c'est-à-dire vers la 50°. olympiade (a). Sa vie, telle que Planude nous l'a donnée, est si connue de tout le monde, jusques aux petits enfans, que cela seul pourrait me déterminer à n'en point donner d'extraits. Mais une autre raison me détermine à n'avoir aucun égard à cet ouvrage, c'est que tous les habiles gens conviennent que c'est un roman (B), et que les absurdités grossières que l'on y trouve le rendent indigne de toute créance. Renvoyant donc à M. Moréri ceux qui souhaiteront un article tiré de Planude, je ne dirai ici que des choses qui viennent de bonne main

(a) Voyes la remarque (C).

(5) Le Laboureur, Additions à Castelnau, tom.

**I**, pag. 878.

(6) Beza, Resp. ad Balduin., pag. 229, tom. II Operum.

<sup>(3)</sup> Tiré de M. le Laboureur, Additions à Castelnau, tom. I, pag. 897 et suiv.

<sup>(4)</sup> Il y a dans M. le Laboureur dixasoyavias. Ce livre est ordinairement marqué sous le titre, de Legitimis Nuptiis.

<sup>(7)</sup> Thuan., lib. XXXIII, pag. 668, ad annum 1562.

(b). Plutarque assure (c). 1°. que tes : elles viennent bien de lui Crésus envoya Esope (C) à Pé-pour la plupart, quant à la mariandre, tyran de Corinthe, et à tière et à la pensée, mais les l'oracle de Delphes; 2°. que So- paroles sont d'un autre (K). Si crate ne trouva point d'autre toutes les fables des poëtes expédient pour obéir au dieu des avaient ressemblé à celles-là, songes, sans faire tort à sa pro- il n'eût pas été nécessaire que fession, que de mettre en vers les Strabon en eût entrepris l'apofables d'Ésope (d) (D); 3°. qu'É- logie (L). Il est mal aisé de comsope et Solon se virent à la cour prendre pourquoi Sénèque pose de Crésus, roi de Lydie (e); 4°. en fait que les Romains n'aque ceux de Delphes ayant fait vaient point encore essayé leur mourir Esope (E) cruellement et injustement, et s'étant vus exposés pour cette injustice à divers fléaux, firent publier qu'ils étaient prêts de faire satisfaction à la mémoire d'Esope (f); 5°. qu'ayant transigé sur cela avec un homme de Samos, ils furent délivrés du mal qui les affligeait. On peut aisément connaître par la conversation qu'Esope et Solon eurent ensemble, que si le premier tint le langage d'un courtisan, le dernier parla en vrai philosophe (F). Cela n'empêche pas qu'on ne doive convenir qu'Esope employa contre les défauts des hommes les leçons les plus sensées et les plus ingénieuses dont on se pût aviser (G). Ceux qui ont dit que ses apologues sont les plus utiles de toutes les fables de l'antiquité (H) savent bien juger des choses. La réponse qu'il fit à Chilon est merveilleuse (I). Il n'y a point d'apparence que les fables qui portentaujourd'hui son nom soient les mêmes qu'il avait fai-

plume sur cette sorte de compo-. sition (M). Les Athéniens éleverent une statue à Esope (g). Quelques-uns croient que c'est lui qui sous le nom de Locman, est devenu si célèbre parmi les orientaux. Il a été mis au nombre des personnes ressuscitées (N).

Depuis la première édition de cet ouvrage, j'ai lu la vie d'Ésope composée par Méziriac. On en verra ci-dessous quelques extraits (0).

## (g) Phedrus, Fabul. X., lib. II.

(A) C'est le premier ou le principal auteur des apologues.] Je n'ai pas voulu dire qu'Esope en a été l'inventeur, car Quintilien n'est pas de ce sentiment. Illæ quoque fabulæ, ditil (1), quæ etiamsi originem non ab Esopo acceperunt, (nam videtur eorum primus autor Hesiodus) nomine tamen Æsopi maximè celebrantur, ducere animos solent, præcipuè rusticorum et imperitorum, qui et simplicius quæ ficta sunt, audiunt, et capti voluptate, facile iis quibus delectantur consentiunt. C'est donc à Hésiode, que j'aimerais mieux attribuer la gloire de l'invention; mais sans doute il laissa la chose très-imparfaite. Esope la perfectionna si heureusement, qu'on l'a regardé comme le vrai père de cette sorte de productions.

Æsopus auctor quam materiam repperit, Hanc ego polivi versibus senariis.

<sup>(</sup>b) C'est-à-dire empruntées des anciens auleurs.

<sup>(</sup>c) In Convivio Sapientum, pag. 150.

<sup>(</sup>d) De audiendis Poëtis, pag. 16.

<sup>(</sup>e) In Vità Solonis, pag. 94. (f) De Sera Numinis Vindicta, pag. 556,

<sup>(1)</sup> Quint., Institut. Orator., lib. 7, cap. XI, pag. m. 241.

C'est par-là que Phèdre commence ses fables. Aviénus fait la même observation dans la préface des siennes (2). Priscien se sert du mot d'inventeur à l'égard d'Esope; mais il se corrige peu après, et réduit l'affaire aux termes qu'il faut: Usi sunt ed, (fabula) dit -il, vetustissimi quoque autores, Hesiodus, Archilochus, Plautus, Horatius. Nominantur autem ab inventoribus fabularum aliæ Æsopiæ, aliæ Cyrice, aliæ Libycæ, aliæ Sybaritica, omnes autem communiter Æsopiæ, quoniam in conventibus frequentor solobat Æsopus fabulis uti. Cela n'est pas exact; car si Hésiode, qui est plus ancien qu'Esope, s'est servi de la fable, il s'ensuit qu'Esope n'en a pas été l'inventeur. Des quatre espèces de fable dont Priscien parle, il y en a trois qui ont un nom de pays, et non pas le nom de leur inventeur. Enfin, si toutes ces quatre espèces sont communément appelées Æsopiæ, parce qu'Esope parlait ordinairement par fables, pourquoi peu de lignes auparavant avait-on dit que les fables qu'on nommait Æsopiæ, s'appefaient ainsi à cause de leur inventeur? Aphthone est tombé dans la plupart de ces fautes. Kanitai de, dit-il (3), Συζαριτικός, καὶ Κίλιξ, καὶ Κύπριος, πρὸς τοὺς εὐρόντας μεταθεὶς τὰ όνόματα , νικῷ δε μάλλον Αϊσωπος λέγεσθαι τῷ τὸν Αϊσωπον άρις α πάντων συγγράφαι τούς μυθούς. Vocatur autem et Sybaritica, et Cilix, et Cypria, accepto ab inventoribus nomine. Verum quoniam Æsopus egregiè præter cæteros conscripsit fabulas, evicit ut potius Æsopia diceretur. Macrobe fait une remarque qui ne sera pas ici hors de propos. Il distingue entre sabula et fabulosa narratio: il veut qu'une fable soit un récit absolument faux, et qu'une narration fabuleuse soit un amas de sictions bâties sur un fondement véritable. C'est le propre des poëmes épiques et des romans. Macrobe donne les fictions d'Esope pour un exemple de fables, et les récits d'Hésiode, les rituels ou les livres de rcligion, pour un exemple de narrations fabuleuses. In quibusdam et argumentum ex ficto locatur, et per

(3) In Præexercitamentis.

mendacia ipse relationis ordo contexitur, ut sunt illæ Æsopiæ fabulæelegantid fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem fundatur veri soliditate: sed hæc ipsa veritas per quædam composita et ficta profertur, et hoc jam vocatur fabulosa narratio. non fabula, ut sunt cerimoniarum sacra, ut Hesiodi et Orphei qua de Deorum progenie actuve narran. tur (4). Freinshémius n'a pas bien compris la pensée de Macrobe, lorsqu'il a voulu s'en servir pour expliquer le passage de Priscien, où il est dit qu'llésiode, Archilochus, etc., mirent la fable en usage. Freinshémius donne sur cela un avis; c'est qu'il y a une grande différence entre les fables d'Hésiode et celles d'Esope; celles d'Hésiode sont des narrations fabuleuses; celles d'Esope sont proprement une fable (5). Il prend cette distinction au sens de Macrohe, et le cite : c'est s'égarer; car lorsque Quintilien et Priscien et d'autres disent qu'Hésiode emploie la fable, ils veulent dire qu'il se sert des fictions de l'apologue : ils n'ont point pensé aux narrations fabuleuses qu'il a chantées sur la naissance et sur les actions des dieux (6). Ainsi les fables d'Hésiode dont il est question, et celles d'Esope, sont de la même nature.

(B) Tous les habiles gens conviennent que sa vie par Planude est un roman. ] C'est avec raison que dans le Moréri de Hollande, on a averti le lecteur que Planude n'a point donné l'histoire d'Esope, mais un amas de mensonges et d'absurdités. M. de la Fontaine n'ignorait pas le jugement du public sur cette vie d'Esope : Je ne vois presque personne, dit-il (7), qui ne tienne pour fabuleuse celle que Planude nous a laissée; il l'a pourtant suivie, et il a dit même qu'il a trouvé à la fin peu de certitude dans la critique de l'ouvrage de Planude. Elle est en partie fondée, poursuit-il,

(5) Freinshem., in Notis ad Fabulas Phædri, init.

(7) La Fontaine, présace des Fables choisies

<sup>(2)</sup> Hujus materiæ ducem nobis Æ sopum noveris, qui responso Delphici Apollinis monitus ridicula orsus est, ut legenda firmaret.

<sup>(4)</sup> Macrobius, in Somn. Scipion., lib. I, cap. II.

<sup>(6)</sup> Considéres ces paroles de M. Ménage, in Laërt, lib. I, num. 72. Dictus est Æsopus λογοποιός, non quod primus muta loqui docuerit, nam ante eum Hesiodus hoe secrat in sermone Luscinize ad accipitrem; sed quia przecipus hoe scribendi genus sectatus est.

sur ce qui se passe entre Xantus et Esope: on y trouve trop de niaiseries. Il répond que de pareilles choses avrivent à tout homme sage. Mais 81 cette réponse lui paraissait fort solide, pourquoi a-t-il retranché de l'ouvrage de Planude ee qui lui semblait trop puérile, ou qui s'écartait en quelque façon de la bienséance? Voità donc M. de la Fontaine qui approuve par ses actions une critique qu'il avait combattue par ses paroles. Ce n'est pas la seule chose qu'on lui puisse critiquer? car on lui peut soutenir que les faussetés historiques, le roi de Babylone Lycérus, contemporain de Necténabo, roi d'Egypte, et semblables ignorances, sont la principale raison qui fait rejeter la vie d'Esope. M. de la Fontaine n'a point retranché cela, et voici pourquoi: Comme Planude, dit-il (8), vivait dans un siècle ou la mémoire des choses arrivées à Esope ne devait pas être encore éteinte, j'ai oru qu'il savait par tradition ce qu'il a taissé. Si Planude avait vécu deux cents ans après Esope, ses connaissances venues de la tradition auraient été déja bien incertaines. Un homme qui se tient bien sur ses gardes ne croit guère, touchaut la vie d'un particulier, les traditions de deux siècles: il demande si les faits qu'on conte ont été mis par écrit au temps de leur nouveauté; et si on lui dit que non, mais que la mémoire s'en est conservée de père en tils et de vive voix, il sait bien que le pyrrhonisme est le parti de la sagesse. A plus torte raison faut-il rejeter les faits de Planude, s'ils ne viennent que de la tradition, puisqu'il n'est venu au monde que dix-huit siècles après Esope, plus ou moins. Si M. de la Fontaine avait pris garde à cela, aurait-il dit que Planude vivait dans un siècle où la mémoire des choses arrivées à L'sope ne devait pas être encore éteinte? Quelqu'un a fort bien dit que sur les choses qui regardent les patriarches et les prophètes, les Juiss du VIe. siècle ne sont pas plus dignes de foi que ceux du XVIIe.; je parle des Juiss qui ne citent que des traditions venues de vive voix. Disons la même chose touchant Esope. Il n'était pas plus certainement connu, par la tradition, sux moines grees du XIII. ou du XIVe. siècle, qu'il l'est à ceux d'aujour-d'hai.

l'oubliais la crasse ignorance de Planude en fait de chronologie. Il ne savait pas qu'Esope a vécu long-temps avant Euripide: il a introduit Esope alléguant deux ou trois vers d'Euripide, et nommant même Euripide. Concluons de la que toutes les duretés qu'Esope dit à la femme de son mastre la première fois qu'il la voit, sont de l'invention de Planude; et s'il a forgé cette première conversation, il a pu forger bien d'autres choses. Il suppose que le philosophe Xanthus ayant acheté Esope, en sut grondé par sa semme à cause de la laideur prodigieuse de cet esclave, et qu'Esope dit à cette femme: Vous voudriez, mademoiselle, que monsieur votre mari vous eut acheté un valet bien jeune, bien fait, bien vigoureux; qui vous vit toute nue dans le bain, et qui jouds avec vous à un jeu funeste à l'honneur de votre époux. O Euripide, votre bouche était une bouche d'or, puisque ces paroles en sont sorties (9). Il récita des vers d'Euripide contre les femmes. N'est-il pas vrai que Planude, se voulant decharger d'un lieu commun qui lui pesait dans la tête, a fait parler ainsi Esope sans jugement? j'ai lu dans M. Ménage (10) que cette faute de chronologie a été marquée par Méziriac, et par le père Yavasseur. Quant à ce dernier, comme j'ai son livre de ludicrd Dictione, j'ai pu vérisier la citation de M. Ménage. Elle est très-juste; car voici les paroles du jésuite (11): Quale autem, Balzaci, putas quòd Æsopo primum in herilem domum ingresso, eumque hero (12)

<sup>(9)</sup> Σύ, ω δίσποινα, εξούλου τον φιλόσοφον ωνήσασθαί σοι δούλον νέον, εὐσωματούντα, σφριγώντα, ον έδει γυμνήν σε κάν τῷ βαλανείῳ θεασᾶσθαι, καί τοι προς παίζειν τὰ εἰς αἰσχυνὴν τοῦ φιλοσόφου; Εὐριπίδη, χρυσοῦν εγώ σου φημε τὸ ζόμα τοιαῦτα λέγωτ. Τα, ε domina, velles philosophum emisse tibi servum juvenem, hono habitu, vigentem, qui te nudam in balneo spectaret, et tecum luderet in dedecus philosophi; ε Euripides, aureum ego tuum inquam os talia dicens. Planudes, in. Vità Æsopi, pag. m. 25.

<sup>(10)</sup> In Diog. Laërt., lib. I, num. 72. (11) Vavass., de ludiera Dictione, pag. 10.

<sup>(12)</sup> Il fallait hers.

colloquenti sententiolam affingit Euripidis adversus mulieres, atque ipsum
etiam Euripidem appellari nomine
facit qui octoginta (13) minimum annis natus est postquam Æsopus vivere
desiit? Mais pour la vie d'Esope par
le savant Méziriac, il m'a été impossible de la trouver: je ne la connais
que par ces paroles de M. Pellisson, au
catalogue des œuvres de Méziriac (14).
La véritable vie d'Ésope en français:
je dis la véritable, parce que celle de
Planude est tenue pour fabuleuse par
les savans. Voyez la remarque (0).

(C) Plutarque assure que Crésus envoya Esope.] Je trouve probable qu'Esope a été à la cour de Crésus, eucore que j'aie lu dans Séthus Calvisius, qu'il florissait l'an 3 de la 46°, olympiade; qu'il mourut l'an 4 de la 53<sup>e</sup>.; et que Crésus monta sur le trône l'an 2 de la 54°. Calvisius a beau citer Suidas, je me sie plus à Plutarque, qui observe en divers endroits qu'Esope parut à la cour de Crésus, et qu'il fit des voyages pour ce prince. Mademoiselle de Scudéri (15) a donc pu le faire trouver à cette cour avec Solon, et avec plusieurs autres grands personnages; elle a pu, dis-je, supposer cela sans se servir du privilége des anachronismes, dont les faiseurs de romans ne sont pas moins en possession que les poëtes. Elle a trèsbien fait soutenir à Esope son personnage, dont les ingénieuses fables, ditelle, cachent une morale si solide et si sérieuse sous des inventions naïves et enjouées. J'ai bien peur que M. de la fontaine n'ait pas aussi bien ajusté ses comptes dans un ouvrage historique, que mademoiselle de Scudéri. dans un roman. Il met (16) la naissance d'Esope vers la 57<sup>e</sup>. olympiade; or il se trouve que Crésus perdit son royaume et la liberté dans la 58e. olympiade: où placerons-nous donc ce qui s'est passé entre Crésus et Esope, au dire même de M. de la Fontaine? J'ai

(14) Histoire de l'Académie française, pag. m. 262.

(15) Voyes la IVe. partie du Grand Cyrus. (16) Dans la Vie d'Esope.

dit que je préférais l'autorité de Plutarque à celle de Suidas , et je ne m'en repens point; car il n'y a que des brouilleries incompatibles dans Suidas. D'un côté il dit que les habitans de Delphes précipitèrent Ésope, la 54°. olympiade, et de l'autre qu'Esope composa deux livres vers le milieu de la 40°. olympiade, touchant ses aventures de Delphes. Il ajoute qu'Esope a vécu auprès de Crésus (17), avec l'avantage d'avoir part à l'amitié de ce prince. Scaliger (18) prétend que le dernier de ces deux passages résute l'autre : sa raison est qu'un homme qui fait l'histoire de ce qui lui est arrivé à Delphes, n'a pu être précipité à Delphes. Mais cela ne prouve point que Suidas se soit trompé au premier passage: Esope aurait pu aller à Delphes plus d'une fois, et l'histoire de ses aventures pourrait concerner seulement son premier voyage. Pour réfuter Suidas, il fallait dire, 1º. qu'un homme de la condition d'Esope n'a pu être de conséquence dans sa première jeunesse; qu'il aurait donc eu pour le moins trenteans lorsqu'en la 40°, olympiade, il faisait l'histoire de son voyage de Delphes; il aurait donc eu quatrevingt-six ans lors que ceux de Delphes le précipitèrent, en la 54°, olympiade. Or, il est absurde de le faire si agé. 2°. Si Esope avait été assez important pour publier ses aventures de Delphes, dans la 50°, olympiade, il n'aurait pas pu vivre jusques au règne de Crésus. L'autorité de Suidas est donc nulle ici. Celle d'Eusèbe est plus forte. ll place la mort d'Esope à l'an 4 de la 54<sup>e</sup>. olympiade.

(D) Socrate ne trouva point d'autre expédient, pour obéir au dieu des songes.... que de mettre en vers les fables d'Esope. ] Pour voir ce fait dans une juste étendue, il faut recourir à Platon, qui nous dira que Socrate se sentait souvent averti en songe de s'appliquer aux exercices des muses (19). Il prit cela pour autant d'exhortations à continuer ce

(18) Animadvers., in Euseb., num. 1453, pag. 92, 93.

<sup>(13)</sup> Cela ne s'accorde point avec les paroles de l'extrait des Fables d'Esope publiées par M. Lestrange. Entre autres le père Vavasseur fait remarquer qu'on fait citer Euripide par Esope qui vivait près de deux cents ans avant Euripide. L'anachronisme est un peu violent. Histoire des ouvrages des Savans, décembre 1692, pag. 153.

<sup>(17)</sup> Διέτριψε παρά Κροίσφ φιλούμε-

<sup>(19)</sup> Μουσικήν ποίει καὶ εργάζου. Fac musicam atque exerce. Plato, in Phædone, page m. 46, C. Il paraît par ce qui suit, que μουσι-

qu'il faisait : il crut que la philosophie était le grand et le véritable métier des Muses. Mais quand il se vit condamné à mort, il pensa que la poésie était peut-être l'exercice que les songes lui ordonnaient. Ainsi afin de jouer au plus sûr (20), il se résolut d'obéir à l'ordre du dieu des songes, en l'interprétant selon le sens ordinaire. Il se mit donc à faire des vers, et il commença par un poëme en l'honneur du dieu (21) dont la stête était alors célébrée. Ensuite considérant que, pour être poëte, il fallait débiter des fables, et qu'il n'était point de profession à cela, il mit en vers quelques-uns des apologues d'Esope : ceux qui lui revenaient les premiers dans la mémoire (22). Socrate, le jour même de sa mort, fit cette réponse à Cébès, pour lui rendre raison des poésies qu'il avait faites en prison. Cébès lui avait demandé la cause de cette nouvelle conduite. Plutarque va nous expliquer le tempérament que Socrate imagina, pour concilier ensemble le caractère de poëte et celui de philosophe. Ce fut de choisir une manière de fables qui contenaient des vérités très-solides, et une excellente règle des mœurs : 'Otto ο Σωκράτης έκ τινων έγυπνίων ποιητικής άψάμενος, αύτος μέν, άτε δη γεγονώς άληθείας άγωνισής τον άπαντα βίον, ού πιθανός πν ούδ' εύφυλς ψευδών δημιουργός τους δε Αισώπου τοις έπεσι μύθους έγόμιζεν, ώς ποίησιν ούκ ούσαν ή ψιύδος μη πρόσις. Itaque Socrates quibusdam somniis ad scribendum carmen compulsus, quùm ipse, ut qui per omnem vitam pro veritate decertasset, facultate probabilia mendacia fabricandi destitueretur, Æsopi fabellas argumentum sibi delegit : poësin non putans eam à qua abesset mendacium (23). M. de la Fontaine, l'homme de France qui réussissait le

mieux à tourner un conte, ne s'est pas cru obligé à suivre servilement le narré de Platon. On pourra juger par les remarques suivantes, si le tour qu'il a donné à ce récit est aussi heureux qu'il le devrait être, venant d'une telle plume.

1°. Le commencement et la fin du narré de M. de la Fontaine ne semblent pas être faits l'un pour l'autre (24). A peine les fables qu'on attribue à Esope virent le jour, que Socrate trouva à propos de les habiller des livrées des muses. Voilà le commencement. Il employa à les mettre en vers les derniers momens de sa vie. Voilà la fin. Le commencement nous prépare à voir beaucoup d'impatience dans Socrate: la fin nous apprend qu'il attendit jusqu'à l'heure de sa mort: et comme il vécut soixante et dix ans, il est aisé de connaître qu'il ne se pressa pas beaucoup; car on ne peut pas dire que les fables d'Esope ne parurent que vers les dernières années de la vie de Socrate : elles parurent pendant la vie de l'auteur, et il se passa environ cent ans entre la mort d'Esope et la naissance de Socrate. Jugez si l'on a pu dire qu'à peine ces fables virent le jour, que Socrate jugea à propos de les mettre en vers. 20. M. de la Fontaine a conduit de telle sorte le fil de sa narration, que l'on ne saurait y voir si Socrate traduisit les fables d'Esope le jour même de sa mort, ou quelques jours auparavant; et qu'on y trouve plus vraisemblable le premier parti que le dernier. Cependant le premier est faux. 3°. L'auteur avance que le songe était revenu depuis la condamnation de Socrate; cependant Socrate ne dit point cela à Cébès. 4°. L'auteur suppose que Socrate fut exhorté en songe à s'appliquer à la musique, et qu'il fut en peine sur le sens d'un pareil songe, à cause de l'inutilité de la musique par rapport aux mœurs. Mais il est visible, par la narration de Platon, que Socrate ne s'imagina jamais que le dieu des songes exigeat de lui qu'il fût chanter et jouer des instrumens. Ce philosophe supposa toujours qu'au sens littéral, ses songes l'exhor-

n'n se doit prendre ici pour la poésie, pour cet art auquel les Muses président.

(22) Plate, in Phædone; pag. 46, C.

taient à la poésie.

<sup>(20) \*</sup> Ασφαλέστερον γὰρ είναι μὰ ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώσασθαι ποιήματα πειθόμενον τῷ ἐνυπνίῳ. Tulius enim ferè arbitratus sum antequam è vild migrarem ab hoc me officio liberare, et parentem insomnio poëmata facere. Plato, ibid.

<sup>(21)</sup> C'était Apollon.

<sup>(23)</sup> Plutarchus, de Audiendis Poëtis, pag. 26, C.

<sup>(24)</sup> La Fontaine, présace des Fables choi-

mourir Esope. ] Cette histoire se voit dans Plutarque (25). Il raconte qu'Esope vint à Delphes, bien chargé d'or et d'argent, et ayant ordre de Crésus d'offrir un grand sacrifice à Apollon, et de donner à chaque habitant une somme considérable. La querelle qui s'éleva entre lui et ceux de Delphes, fut cause qu'après avoir fait le sacrifice il renvoya à Crésus l'argent qu'il avait reçu de lui : il jugea que ceux à qui ce prince l'avait destiné s'en étaient rendus indignes. Les habitans de Delphes machinèrent de l'accuser de sacrilége, et prétendant l'avoir convaincu, le précipitérent du haut fauts des hommes les leçons les plus d'an rocher. Dien irrité de cette action les châtia par la peste et par la famine : de sorte que, pour faire cesser ces fléaux, ils sirent signisser dans toutes les assemblées de la Grèce, que si quelqu'un venait exiger pour l'honneur d'Esope la vengeance de sa mort, ils lui donneraient satisfaction. A la troisième génération il se présenta un homme de Samos (26), qui n'avait autre relation à Esope, sinon qu'il était issu des personnes qui avaient acheté à Samos ce fabuliste. Les Delphiens donnérent contentement à cet homme, et se délivrèrent par là des maladies et de la disette qui les tourmentaient (27).

(F) Si Esope parla en courtisan, Solon parla en vrai philosophe.] Solon ne relacha rien de ses maximes rigides auprès de Crésus : il lui parla de la vanité des grandeurs humaines sur le même ton que s'il eût eu à consoler un pauvre malade; et il n'eut aucune complaisance pour les préjugés de ce monarque, infatué de la pensée que les richesses sont la source du bonheur. Cela déplut fort à Crésus, de sorte qu'il renvoya Solon sans lui donner aucune marque d'estime. Ésope, qui avait été mandé par ce prince,

(25) Plat., de sera Numinis Vindicta, pag. **556**, 557.

(26) Il s'appelait Idmon, selon Plutarque, et Jadmon, selon Hérodote, liv. II, chap. CXXXIV, qui dit qu'il était fils du fils de amon, ches qui Esope avait servi en même temps que Rhodope la courtisane.

(27) Καὶ τούτφ τινάς δίκας δόντες οἰ Δελφοί των κακών άπηλλάγησαν. Ημίς pro delicto satis dedisse Delphos, itaque eos malis liberatos fuisse. Plut., de sera Numinis Vindicm, pag. 557, A.

(E) Ceux de Delphes ayant fait se voyait fort honoré dans cette cour: il fut marri de la disgrâce de Solon, et lui parlant en ami, voyez-vou, Solon, lui dit-il, ou il ne faut point s'approcher des rois, ou il faut les entretenir de choses qui leur soienttier agréables. Ce n'est point cela, répondit Solon, il faut ou ne leur rien dire, ou leur dire de bonnes choses (28). On m saurait nier que cet avertissement d'Esope ne sente son homme qui cornast la cour et les grands : mais la riponse de Solon est la véritable lecon des théologiens qui dirigent la con-

science des princes.

(G) Esope employa contre les désensées et les plus ingénieuses dont on se put aviser. Peut-on voir du inventions plus heureuses que la images dont Esope s'est servi pour instruire le genre humain? Elles sont très-propres pour les enfans, et ne laissent pas d'être utiles aux personnes d'âge : elles ont tout ce qui est nécessaire pour la perfection d'un précepte, je veux dire le mélange de l'utile avec l'agréable (29). Aulu-Gelle exprime très-bien cela dans le XXIXº. chapitre du IIº. livre de es Nuits attiques. Æsopus ille è Phrygid fabulator haud immeritò sapiens existimatus est; quùm quæ utilia monitu suasuque erant, non severè, non imperiose præcepit et censuit, ut phlosophis mos est, sed festivos delectabilesque apologos commentus, res salubriter ac prospicienter animadversas, in mentes animosque hominum cum audiendi quadam illecebra induit. De tous temps on les a fait succéder aux contes des bonnes nourre

(28) Ο δε λογοποιός Αίσωπος ( ἐτύγχανε γάρ είς Σάρδεις γεγονώς μετάπεμπτος ύπό Κροίσου, και τιμώμενος) μχθέσθη το Σόλωνι, μηθημιάς τυχόντι φιλανθρωπίας, και προτρέπων αυτόν, "Ω Σόλων (έφι) पर्वोद्द हिक्नारेस्विन हिंहें केंद्र मैराइक में केंद्र बेरीहरू ομιλείν. Και ο Σόλων, Μά Δι (είπει) αλλ છેડ મૈદ્રાફ્ય મેં છેડ તૈફાફય. Erat eddem tempestate Sardibus fabularum scriptor Æsopus, quem Crasus accilum in honore habebat. Hic vicem Solonis doluit illiberaliter dimissi, monensque eum, cum regibus, Solon (infit), est aut nequaquam aut quam jueundiesime agendum. Cu Solon, Minime, inquit, imo nequaquam au quam optime. Plutarch., in Solone, pag. 04

(29) Omne tulit punctum qui miscuit uule dulci,

Lectorem delectando pariterque monende. Horat., de Arte poctica, vs. 343.

ularum proximè succedunt narrare ermone puro et nihil se supra mo-'um extollente, deinde eamdem grailitatem stylo exigere condiscant (30). t quelque orgueilleux qu'il soit, les stime et les admire, et leur donne ontaine leur a procuré de nos jours in grand honneur et un grand éclat. )n parle avec grand éloge du travail l'un bel esprit d'Angleterre sur ces nêmes fables. Il se nomme M. Lesrange ou l'Estrange. Voyez ce que 4. de Beauval en dit dans son journal lu mois de décembre 1692.

(H) Ses apologues sont les plus utiles de toutes les fables de l'anti*juité.* ] Platon en a fait ce jugement ; ear ayant banni Homère de sa république, il y a donné à Esope une place très-honorable. Il souhaite que les enfans sucent ces fables avec le lait: il recommande aux nourrices de les leur apprendre; car on ne saurait l'accoutumer de trop bonne heure à la sagesse et à la vertu. C'est de la préface de M. de la Fontaine que j'emprunte ces paroles. Il a raison de parler ainsi, car encore que Platon n'ait nommé aucun fabuliste dont il veuille que l'on apprenne les inventions aux enfans, il suffit qu'il dise qu'il y a des fables à rejeter, et des fables à retenir, et qu'il mette entre les fables à rejeter, celles qui représentent les dieux comme auteurs de plusieurs actions blamables. Telles sont, ajoute-t-il, les fables d'Homère et les fables d'Hésiode. On peut inférer de là qu'il a mis les fables d'Esope entre celles qu'il faut retenir : or voici de quelle manière il recommande celles de cette classe (31): Tous de equestérras (muteus) meisomen τάς τροφούς τε καί μητέρας λέγειν τοις παιοί, και πλάττειν τας ψυχάς αυτών τοις μύθοις πολύ μάλλον η τά σύματα Tais Xspoir. Quas denique elegerimus (fabulas) per nutrices et matres pueris narrandas curabimus, ut ipsorum animi fabulis multò magis informentur quam corpora manibus. Apollo-

es. Esopi fabellas quæ fabulis nutri- nins de Tyane s'est plus clairement expliqué que Platon sur la préférence des fables d'Esope. Elles sont plus propres, dit-il (32), que toutes les autres fables à nous inspirer la sagesse; it jamais elles ne sont tombées dans le car celles des poëtes ne font que cornépris. Notre siècle, quelque délicat rompre l'oreille des auditeurs : elles représentent les amours infâmes des dieux, teurs incestes, leurs querelent sortes de formes. L'inimitable la les, et cent autres crimes : elles nous font voir des pères qui dévorent leurs enfans. Ceux qui entendent parler de semblables choses, rapportées par les poëtes comme des faits véritables, apprennent à aimer les femmes, les richesses, la domination; à croire qu'ils ne pechent point en satisfaisant leurs désirs les plus déréglés, puisqu'ils ne font qu'imiter les dieux. Esope, non content d'avoir rejeté en faveur de la sagesse les fables de cette nature, à inventé une nouvelle méthode. Apollonius, continuant son parallèle, montre par plusieurs autres raisons, combien les fables d'Esope surpassent celles des poëtes; après quoi il fait un conte qu'il avait appris de sa mère, pendant son enfance: c'est qu'Esope étant berger, et faisant paître son troupeau auprès d'un temple de Mercure, demandait souvent à ce dieu, et avec des vœux ardens, la possession de la sagesse. Il avait un grand nombre de compétiteurs. Qu'arriva-t-il? Ils entrèrent tous dans le temple de Mercure les mains biens garnies : chacun apporta de riches offrandes. Esope qui était pauvre fut le seul qui n'offrit rien de précieux; il ne présenta qu'un peu de lait et de miel, et quelques fleurs, qui n'étaient pas même liées ensemble (33). Mercure en distribuant la sagesse eut égard au prix des offrandes : il donna selon cette proportion à l'un la philosophie, à un autre la rhétorique, à un autre l'astronomie, à un autre l'art poétique. Il ne se souvint d'Esope qu'après avoir achevé sa distribution, et s'étant souvenu en même temps d'une fable que les Heures lui avaient contée, lorsqu'il était au maillot, il com-

<sup>(30)</sup> Quintil., Instit., lib. I, cap. IX. (31) Pluto, de Republica, lib. II, pag. m.

<sup>(32)</sup> Voyes Philostrate dans la Vie d'Apollonius, liv. V, chap. V.

<sup>(33)</sup> Il n'avait pas pris la peine d'en faire un bouquet : serait-il juste, disait-il à Mercure, que je négligeasse mon troupeau, pendant que je m'appliquerais à des bouquets? Philostrote, Vie d'Apollonius, liv. V, chap. V.

muniqua à Esope le don d'inventer des apologues, qui était resté seul au logis de la Sagesse. Un critique outré, se fondant sur ce récit de Philostrate, ferait un procès à M. de la Fontaine, à l'occasion de ce qu'on va lire. Je ne sais comme les anciens n'ont point fait descendre du ciel ces mêmes fables, et comme ils ne leur ont point assigné un dieu qui en est la direction, ainsi qu'à la poésie et à l'éloquence (34). On pourrait s'être souvenu de ce passage de Philostrate, et avoir parlé néanmoins comme a fait M. de la Fontaine; car il n'y a point eu une tradition bien établie dans la bonne antiquité, touchant l'origine céleste de l'apologue. Je n'ai garde de citer Strabon; car encore que son apologie des fables comprenne les fictions d'Esope, il est certain qu'elle est destinée principalement à justifier celles d'Homère. C'est une étrange sorte d'apologie, puisque Strabon reconnaît ingénument qu'il a été nécessaire que les législateurs et les républiques adoptassent les contes des poëtes, asin d'imprimer dans l'esprit des peuples les sentimens de religion; car ne vous imaginez pas, dit-il, que les femmes, que le menu peuple, puissent être conduits à la foi et à la piété par des discours philosophiques; on a besoin pour cela de superstitions, et sans les fables vous ne sauriez former la superstition. Il a donc fallu forger des fables, afin de s'en servir comme de spectres et de fantômes pour faire peur aux ignorans. La philosophie n'est que pour peu de gens : les fables sont un bien pu-blic : elles remplissent les théâtres. Ού γαρ όχλος τε γυναικών, και παντός χυδαίου πλήθους έπαγαγείν λόγφ δυνατὸν φιλοσόφφ, καὶ προκαλέσασθαι πρὸς εύσέδειαν, καὶ ὸπότητα καὶ πίςιν, άλλὰ θεί και διά δεισιδαιμονίας τουτο δ' ουκ άνευ μυθοποιίας, και τερατείας. Κεραυνός γάρ, καὶ αίγίς, καὶ τρίαινα, καὶ λαμπάδες, και δράκοντες, και θυρσόλογχα τών Θεών όπλα μύθοι, και πάσα θεολογία αρχαϊκή ταῦτα δ' απεδέξαντο οἰ τάς πολιτείας κατας πσάμενοι μορμολύ-Las Tivas mode Tous vamiopovas...... "Αυτη μέν οὖν πρὸς ὁλίγους, ή δε ποιητική δημοφελες έρα, καὶ θέατρα πληρούν δυ-

(34) La Fontaine, préface des Fables choisies.

ναμένη. Fieri enim non potest, ut mulierem, ac promiscuæ turbæ multitudo, philosophica ratione excitetur ducaturque ad religionem, pietatem, ao fidem, sed superstitione prætered ad hoc opus est, quæ incuti sine fabularum portentis nequit. Etenim fulmen, ægis, tridens, faces, angues, hastæque deorum thyrsis præfixæ, atque universa prisca theologia, sabulæ sunt, receptæ à civitatum autoribus, quibus veluti larvis insipientum animos terrerent..... Verum hæc ipsa (philosophia) ad paucos pertinet: poëtica in publicum utilior est, quæ etiam theatra implere valet (35).

(I) La réponse qu'il fit à Chilon est merveilleuse. ] Chilon, l'un des sept sages de la Grèce, était déjà vieux en la 52e. olympiade (36), lorsqu'Esope était dans sa fleur. On ne sait pas bien où et quand Chilon, ayant demandé à Esope quelle était l'occupation de Jupiter, remporta cette réponse : Il abaisse les choses hautes, et élève les choses basses (37). Mais on ne peut douter que cette réponse ne soit l'abrégé de l'histoire humaine. Prenez l'histoire par quelque bout qu'il vous plaira, et suivez-en les progrès depuis le commencement jusqu'à la fin, vous verrez partout des exemples de l'alternative qu'Esope voulait signisier. Le monde est un véritable jeu de bascule; tour à tour on y monte et on y descend. On doit admirer dans ce jeu-là les profondeurs d'une sage providence, et l'activité de nos passions. Un homme est-il devenu riche, ses enfans, élevés dans l'opulence, se remplissent de vanité, sont prodigues et se ruinent. Les enfans de ceux-ci, n'ayant pour toute ressource que leur industrie, travaillent nuit et jour pour s'enrichir, et s'élèvent. Un royaume acquiert une très-grande puissance, il s'enorgueillit, il traite fièrement ses voisins: chacun craint d'être conquis; et,

(35) Strabo, lib. I, pag. 13.

<sup>(36)</sup> Diog. Laërt., lib. I, num. 72, in Chilone. (37) Φασὶ δ' αὐτὸν καὶ Αἰσώπου πυθέσθαι, ὁ Ζεὺς τί ἔιπ ποιῶν, τον δὲ φάναι, τὰ μέν ὑψηλὰ ταπεινοῦν, τὰ δὲ ταπεινὰ ὑψοῦν. Ferunt eum et Æsopum interrogasse quidnam faceret Jupiter, illumque respondisse, excelsa humiliat, et humiliæ extoblit. Idem, ibid., num. 69. Voyez l'Index Achilleus de M. Drelincourt, num. 377.

pour se tirer du danger, on forme des ligues si formidables qu'elles abaissent le prince qui s'était tant élevé. Cette règle a ses exceptions; car il y a des familles et des états qui conservent très-long-temps leur élévation. La république romaine, qui abolit tant de souverains, s'augmenta de plus en plus pendant quelques siècles. Les païens étaient si persuadés que le ciel prenait à tâche d'humilier les choses hautes, qu'ils s'imaginèrent des dieux à qui la prospérité des hommes causait une violente jalousie. Les philosophes mêmes, qui niaientla Providence, reconnaissaient un je ne sais quoi qui affectait de renverser les grandeurs (38). Si l'homme n'était pas un animal indisciplinable, ne se serait-il pas corrigé de son orgueil, après tant de preuves de la maxime d'Esope, réitérées en chaque pays et en chaque siècle? D'ici à deux mille ans, si le monde dure autant, les réitérations continuelles de la bascule n'auront rien gagné sur le cœur humain. Pourquoi donc les réitérer sans fin et sans cesse? Il faut mettre le doigt sur la bouche, et adorer humblement la sagesse du conducteur de cet univers, et reconnaître en même temps la corruption infinie de notre nature, et sa servitude sous le joug des impressions machinales, maladie invétérée qui ne code qu'aux opérations miraculeuses de la grâce. Si l'on connaissait toute l'étendue de cette servitude, et le détail des lois de l'union de l'âme avec le corps, on ferait un livre sur les causes de la réciprocation contenue dans la réponse d'Esope ; un livre, dis-je, qu'on pourrait intituler : De centro oscillationis moralis, où l'on raisonnerait sur des principes à peu près aussi nécessaires que ceux de M. Huygens, et des autres philosophes qui out traité De centro oscillationis, ou des vibrations des pendules.

(K) Ses Fables... viennent bien de lui quant à la matière; mais les paroles sont d'un autre. ] Je veux dire de Planude. C'est le sentiment d'un très-bon critique. Verisimile ac propè certum vide-

tur, dit-il (39), Planudem partim auribus accepisse à majoribus natu commenta Æsopica, partim legendo diversis ex auctoribus mutuatum : quædam etiam inventsse per se et concinnásse ad arbitrium suum: etjam ἐπιμύθιον et appendiculam illam explicatricem fabulæ subjecisse plerumque ex suo sensu: omnia porrò verbis complexum fuisse propriis et suis. Il confirme sa conjecture par la conformité de style que l'on observe entre la Vie d'Esope, et les fables d'Esope. Or personne n'ignore que Planude est l'auteur de cette Vie. Il est remarquable qu'Henri Etienne, dans son Trésor de la langue grecque, n'a jamais cité les fables d'Esope (40) : ce qui montre qu'il les a prises pour l'ouvrage d'un Grec moderne. On ne sera pas fâché de trouver ici quelques autres preuves du sentiment de François Vavasseur. Ce savant jésuite observe (41) qu'il est fait mention du Pirée dans l'une des fables d'Esope: or le Pirée ne fut bâti qu'environ la 76°. olympiade; avant cela le Phalère était le port des Athéniens : ce serait donc le Phalère et non le Pirée qu'Esope aurait allégué; Esope, dis-je, qui mourut (42) long-temps avant que Thémistocle fit construire le Pirée. On trouve dans l'explication de l'une des fables d'Esope ces paroles de saint Jacques (43), Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grace aux humbles. Ο μύθος δηλοί, ότι Κύριος र्गेजन्मक्रिंग्राह संग्रामसंज्ञाता, नयजनाग्राह की δίδωσι χάριν, Fabula declarat quòd Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Concluez de là que c'est Planude qui a composé cette fable, ou qui du moins y a joint cette explication. Si ce n'est point Planude, c'est quelqu'autre chrétien, ou du moins un juif (44), et ne me dites point qu'il y a certaines notions communes qui peuvent aussitôt sortir de ·la plume d'un Phrygien, que de celle

(39) Franciscus Vavassor, de Ludiera Dictione, pag. 21.

de Salomon ou de Planude; car ou-

(40) Le père Vavasseur, de Ludicra Dictione ;

(41) Ibidem, pag. 19.

(43) Epist., cap. IV, vs. 6.

<sup>(38)</sup> Usque adeò res humanas vis abdita quadam

Obteris et mulchene fasces savasque sen

Obterit, et pulchros fasces, savasque se-

Proculcare ac ludibrio sibi habere videtur. Lucretius, lib. V, vs. 1233.

<sup>(42)</sup> Dans la 54°. olympiade, selon le père Vavasseur, là même. Voyez ci-dessus la remarque (C).

<sup>(44)</sup> La même sentence se trouve au III. chapitre des Proverbes de Salamon.

tre qu'il est fort rare que le hasard fourniese précisément les mêmes paroles et le même arrangement de lettres à deux personnes, pour exprimer la même pensée, il est sur qu'Ésope n'aurait pas mis Képies dans la maxime dont il s'agit. Ce mot ne se prend par excellence pour Dieu que dans la version des septante et dans les auteurs qui les imitent (45).

Le père Vavasseur n'est pas le premier qui a pris Planude pour l'auteur des fables d'Esope que nous avons aujourd'hui. Nevelet, qui publia, en . 16:0, un recueil des fabulistes, se déclara pour ce sentiment. Ex MSS, illis ques habuit ne unieus quidem vulgātas jam habuit Æsopi fabulas, quas à Planude, ut Æsopi Vita est, scriptas existimo (46). Les manuscrits dont il parle étaient dans la bibliothéque d'Heidelberg, et lui avaient fourni environ CXXXVI fables, qu'il ajouta à celles d'Esope qui étaient déjà imprimées. S'il joignit ces CXXXVI fables à celles d'Esope, ce n'est pas .qu'il l'en crût l'auteur; car il avoue qu'il ne sait à qui les attribuer, et qu'elles paraissent être de plusieurs auteurs: il attribue à quelques moines celles où il est parlé de la vie monastique avec éloge (47). Le père .Vavassour (48) remarque qu'il y a CL fables dans la compilation de celles d'Esope, faite par Planude, et qu'il y en manque trois (49) que l'antiquité donnait à Leope. La compilation de Nevelet comprend CCXCVI fables d'Esope.

Notez que l'abservation touchant le mot Κύριος a besoin d'un correctif. Le père Vavasseur prétend que c'est le propre des septante interprètes d'employer ce mot pour désigner Dieu, et qu'ainsi Ésope ne s'en serait point servi en ce sens-là. Adde quòd horum interpretum proprium suit pro κύριον hìc, ut ubique vertunt, usurpare, quod Æsopum facere non convenit, sed τὸν Θεὸν appellare, seu πὸ

(45) Voyes le père Nevescur, pag. 19 et 20, et les Nouvelles de la République des Lettres, 46c. 1684, art. I, vere la fin.

(47) Idem, ibidem.

(48) De Ludicra Dictione, pag. 16.

Ouor (50), Je crois qu'il a raison à l'égard d'Ésope: mais je ne suis plus dans la pensée où j'étais pendant la première édition de cet ouvrage. Je sais présentement qu'un auteur païen, qui a vécu depuis les apôtres, a donné à Dieu le nom Κύριος, et qu'il l'a joint même avec celui d'ixinou, comme on l'a fait dans les litanies de l'église. Arrien est cet auteur-là; voici ses paroles: Νύν δε τρέμοντες τὸ οργιθάριος πραπούμετ και τοι Θεόν επικαλούμετα θεόμεθα αύτου, Κύριε ελένσον, επίτρε τον μω έξελθυν. At nunc tremebundi moramur aviculam, et Deum implorantes rogamus ipsum supplices: Miserere mei, Domine, da ut possim evadere (51). Il ne faut pas oublier que dans le même chapitre il observe que geux qui allaient consulter un devin lui donnaient le nom Kúpies; citons ce-18. Διά τουτο πολακεύομεν πούς Μάγπις. πληροτομήσου, Κύριι, τον πατέρα; ίδωμετ, επεκθυσώμεθα. Ναὶ Κυριε, ώς κ τύχα θά-ત્રકા; કંજના લેંજમ સ્ત્રમ ભાગાના છાટે, છેદ જનાં નાંτοῦ τὰν κληρονομίαν ἐιληφότες, εὐχαρισοῦμω αὐτφ. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous flattons les devins : Seigneur, hériterai-je de mon père? voyons, consultons les entrailles des victimes. Oui, deigneur; quelle est la volonté de la fortune? et quand il a répondu, vous hériterez, nous le remércions comme si c'était de lui que nous recussions la succession. Arrien se moque très-justement de cette pratique.

(L) Si toutes les fables des poëtes avaient ressemblé aux siennes, il n'est pas été nécessaire que Strabon en est entrepris l'apologie. Nous avons vu ci-dessus (52) quelle est cette apologie. L'auteur y oublia le principal point. C'est celui que Platon et Apollonius de Tyane ont touché, quand ils ont dit que ceux qui voient commettre aux dieux toutes sortes d'infamies sont portés à croire qu'il n'y a point de mal à en faire autant (53). Que pouvait répondre Strahon à une telle objection? Les conseils de la rhétorique l'ont dû porter à faire semblant de n'avoir point su que l'on

(52) Dans la remarque (H).

<sup>(46)</sup> Isaacus Nicolaus Neveletus, in præfat.

<sup>(49)</sup> Lucien, in Philotimo, parle de l'une. Aulu-Gelle, lib. II, cap. XXIX, parle d'une autre. Elien, Var. Hist., lib. X, cap. V, parle d'une autre. Mais cette desnière ne semble point avoir été un apologue.

<sup>(50)</sup> Vavassor, de Ludicra Dictione, pag. 20. (51) Arrianus, in Epicteto, lib. II, cap. VII, pag. m. 85. M. du Rondel m'a indiqué ce passage.

<sup>(53)</sup> Voyez la remarque (H), citation (33), et les Pensées sur les Comètes, pag. 559.

biectat une telle chose contre les

ables des poëtes.

(M) Sénèque... pose en fait que 35 Romains n'avaient point essayé eur plume sur cette sorte de compoitions. ] Voici ce que dit Sénèque: Von audeo te usque eò producere ut abellas quoque et Æsopeos logos, ntentatum Romanis ingeniis opus, olitá tibi venustate connectas (54). orsque Sénèque parlait ainsi, n'a-'ait-on point vu à Rome les fables de 'hèdre, qui sont un ouvrage incomparable? Lipse répond à cette quesion que Phèdre n'était point Romain, t que Sénèque parle seulement des sprits romains, Romanis ingeniis. l'ai de la peine à croire que Lipse, nabile homme autant qu'il l'était, se oit payé d'une si méchante raison. Est-ce que les comédies de Térence, né en Afrique, ne passaient point pour la production d'un auteur romain? Pourquoi les fables de Phèdre, né dans la Thrace, et affranchi d'un empereur, n'auraient-elles pas le même sort? Il est sur que Sénèque oppose la langue latine à la langue grecque : 11 veut douc dire qu'il n'y avait encore que des livres grecs sur la matière des apologues. Dirons-nous que Phèdre ne publia point lui-même ses fables, et qu'ainsi elles pouvaient être encore un manuscrit particulier du temps de Sénèque? Cela n'est ni vraisemblable, ni compatible avec tous les préambules de l'auteur. Il faut donc dire que Sénèque avait oublié qu'il y eût un livre au monde qui s'appelât les fables de Phèdre. Des gens aussi habiles que lui ont été sujets, dans ces derniers siècles, à de semblables mensonges.

(N) Il a été mis au nombre des personnes ressuscitées.] Ptolomée, fils d'Hephæstion, en parlait peut-être amplement: nous n'en savons aujourd'hui que ces deux ligues : Ω'; Aiσωπος αναιρεθείς υπό Δελφών ανεδίωσε, καί συνemaxnos tois Exxnos repi Germonuxns. Comme Esope, tué par les habitans de Delphes, ressuscita, et combattit avec les Grecs au passage des Thermopyles (55). Si je ne me trompe, c'était le titre d'un chapitre, dans

l'ouvrage dont Photius nous a conservé quelques extraits, et il ne ressemblait pas à un chapitre de la chronique des anciens preux. Scaliger (56), ayant cité les paroles grecques qu'on vient de lire, s'écrie fort justement: nugæ Græculorum; mais je n'entends pas ce qu'il avait dit avant que de les citer, Nugatur Græculus Alexander apud Photium 252. Il me semble qu'il en veut à un certain Alexandre, qui avait fait un recueil de choses extraordinaires (57). Mais outre que Photius le place sous le numéro 189, il ne nous dit point que cet auteur ait parlé d'Esope. Si l'on en croit un auteur du XVI<sup>e</sup>. siècle, Platon le comique avait parlé de cette résurrection (58). Disons plutôt, si l'on en croit Suidas (59).

(0) La Vie d'Esope, composée par Méziriac. On en verra..., quelques extraits. C'est un petit livre imprimé à Bourg en Bresse, l'an 1632. Il ne contient que 40 pages, in-16. Il est devenu extrêmement rare. M. Simon de Valhebert (60), bibliothécaire de M. l'abbé Bignon, a eu la honté de m'envoyer son exemplaire. Voici ce que j'en tire. Il est plus probable qu'Esope était né à Cotiœum, bourg de la Phrygie, qu'il n'est probable qu'il naquit à Sardis, ou à l'île de Samos, ou à Mésambrie dans la Thrace. Le premier maître qu'il servit fut un certain Zémarchus, ou Démarchus, surnommé Carasius, natif et habitant d'Athènes (61). Il y a donc de l'apparence que ce fut là qu'il apprit la pureté de la langue grecque comme en sa source, et acquit la connuissance de la philosophie morale, qui pour lors était en estime... Par succession de temps, il fut vendu à Xanthus, natif de l'île de Samos, et du-

(61) Méziriac, ex Aphthonio.

<sup>(54)</sup> Seneca, de Consol. ad Polybium, cap. XXVII.

<sup>(55)</sup> Photius, in Biblioth., num. 190, pag.

<sup>(56)</sup> Scalig., Animadv. in Ensebium, num. 1453, pag. 93.

<sup>(57)</sup> Θαυμασίων συναγωγή, Admirabilium collectio. Photius, num. 189, pag. 468.

<sup>(58)</sup> Porrò ex Græcis sunt qui Æsopum hunc revixisse fabulentur, quod comicus item Plato, eignificavit. Cal. Rhodiginus, lib. XV, cap. XXVI, pag. m. 824.

<sup>(59)</sup> In 'Avaliavai. Voyes là-dessus une note de François Postus, qui contient un passage du scoliaste d'Amstophane.

<sup>(60)</sup> Voyez l'éplire dédicatoire des Osigines de la langue française de M. Ménage, à dédit. in-folio, 1694.

depuis au philosophe Idmon ou Iadmon, qui était aussi Samien de nation, et qui l'affranchit (62). Après avoir recouvré sa liberté, il acquit en peu de temps une fort grande réputation parmi les Grecs, ..., si bien que le bruit de sa rare sagesse étant parvenu jusqu'aux oreilles de Crésus, il l'envoya quérir, et l'ayant pris en affection l'obligea par ses bienfaits à s'engager à son service jusqu'à la fin de ses jours.... Il voyagea par la Grèce, soit pour son plaisir, soit pour les affaires particulières de Crésus; et passant par Athènes (63), peu de temps après que Pisistratus edt usurpé la puissance souveraine, et aboli l'état populaire, et voyant que les Athéniens portaient le joug sort impatiemment .... il leur raconta la fable des grenouilles qui demandèrent un roi à Jupiter.... Il s'assembla de rechef avec les sept sages (64), en la ville de Corinthe, chez le tyran Périander (65).... Quelques-uns (66) rapportent que, pour montrer que la vie de l'homme est remplie de beaucoup de misères, et qu'un plaisir est accompagné de mille douleurs, L'sope soulait dire que Prométhée ayant pris de la boue pour en former et pétrir l'homme, il la détrempa, non avec de l'eau, mais avec des larmes. Voici une autorité qui consirme l'opinion de Xénophane que le mai surpasse le bien.

Je laisse quelques autres faits recueillis par Méziriac: on les peut trouver dans les remarques de cet article.
Il conclut son petit livre par ces paroles: « Certes, si l'on demeure d'ac» cord que ce (67) soit une œuvre lé» gitime d'Ésope, il faut avouer
» que nous n'avons point d'écrit qui
» soit plus ancien que celui-ci, ex» cepté les livres de Moïse, et quel» ques autres du Vieux Testament. »
Avec le respect qui est dû à la mémoire de ce savant personnage, je
dirai qu'il a fini par une méprise, bien

(62) Idem, ex Schol. Aristoph. in Aves, He-

rodoto et Plutarcho. (63) Idem, ex Phædro. lourde; car qui ne sait que les poésies d'Homère et celles d'Hésiode, ont précédé tout ce qu'Ésope a pu produire? N'avoue-t-il pas lui-même (68) que l'honneur de l'invention des fables est dû au poëte Hésiode? D'où vient donc que peu de pages après il fait Ésope antérieur à Hésiode? Distractions d'esprit \*.

Notez que M. Ménage (69) lui impute faussement d'avoir réfuté la bévue chronologique de Planude, à l'égard de la citation d'Euripide.

(68) Idem, ex Quintiliano.

(69) Voyes la remarque (B), citation (10).

ÉSOPE, auteur d'un éloge de Mithridate, était lecteur de ce prince. Il fit aussi un ouvrage sur Hélène (a), dans lequel il débita une chose qui a tout l'air d'une fable (A). L'article où M. Moréri a parlé de cet Ésope est tout plein de faussetés (B).

- (a) Suidas, in Airwros.
- (A) Il débita une chose qui a tout l'air d'une fable. Il disait qu'on trouve, dans un poisson nommé pan, une pierre que les rayons du soleil peuvent mettre en feu, et qui s'appelle astérites. On en fait de bons philtres, ajoutait-il. C'est Suidas qui nous l'apprend. Il y a quelque apparence qu'Esope parla de ce philtre, parce que pour excuser Hélène il feignit que Pâris ne l'enleva qu'après lui avoir donné de l'amour par des moyens extraordinaires.

(B) L'article de M. Moréri... est tout plein de faussetés.] 1°. L'on y voit d'abord qu'Ésope, historien grec, écrivait l'histoire d'Alexandre-le-Grand en lettres. C'est ainsi que M. Moréri a traduit ce latin de Vossius, Vitam Alexandri Magni litteris prodidit (1). On s'est imaginé sans doute que cet Ésope était à la suite d'Alexandre, et qu'il mandait des nouvelles de l'armée à ses amis, et que le recueil de

<sup>(64)</sup> Méziriac avait déjà dit qu'Ésope s'était trouvé avec eux à la cour de Crésus.

<sup>(65)</sup> Idem, ex Plutarcho. (66) Idem, ex Themistio.

<sup>(67)</sup> C'est-à-dire, les Fables qui paraissent sous son nom.

<sup>\*</sup> Joly, après Sallengre qu'il cite, pense que ce n'est qu'une saute d'impression, et qu'aprèsle mot écrit, l'imprimeur de Meziriac a oublié ceux-ci : en prose. L'addition de ces mots, en esset, rendrait nulle la critique de Bayle.

<sup>(1)</sup> Yoss., de Histor. grec., pag. 316.

ses lettres fut ensuite une histoire de ce conquérant. 2°. M. Moréri ajoute qu'il est différent (il parle de l'historien épistolaire) de celui dont Diogène Laërce fait mention en la vie de Chilon. Un homme qui aurait su que Diogene Laërce parle là d'Esope le Phrygien, n'aurait point parlé comme a fait M. Moréri; car outre que cet Esope doit être caractérisé par le merveilleux talent qu'il avait pour l'apologue, il faut savoir que M. Moréri venait de donner un long article touchant Esope le Phrygien. Il a donc cru que les personnes nommées Esope, dont il parle dans l'article suivant, différent d'Esope le Phrygien; il est donc incontestable qu'il a ignore que l'Esope de la Vie de Chilon est celui qui s'est acquis un si grand nom par ses fables. Nous pouvons donc compter cela pour la seconde fausseté. La troisième consiste en ce qu'il a dit qu'Esope, auteur de l'Eloge de Mithridate, était ami de Pompée. Il cite Suidas et Vossius : ce n'est pas qu'il ait consulté le premier de ces deux auteurs : il l'a vu cité par le dernier, et cela lui suffisait. Voici d'où est venue sa méprise : il avait lu ces paroles dans Vossius (2): Pompeii familiari (3) ac Mithridatici belli scriptori subdatur Mithridatis anagnostes Æsopus, cui Mithridatis encomium nomen peperit. Il a cru que cela signifiait qu'Esope était ami de Pompée. C'est ainsi qu'il prenaît la peine d'examiner attentive ment ce qu'il copiait.

(2) Voss., de Histor. græc., pag. 528, 529.
(3) Il entend l'historien Théophane, dont il venait de parler.

ESOPE, auteur grec d'une histoire romanesque d'Alexandre-le-Grand. On ne sait en quel temps il a vécu: son ouvrage a été traduit en latin par un certain Julius Valérius, qui n'est guère plus connu qu'Esope. Le manuscrit de cette version a été entre les mains de François Juret (a), et de Gaspar Barthius (b). Ce dernier attribue tout l'ou-

(b) Adversar., lib. II, cap. X.

TOME VI.

vrage à un moine : je rapporterai (A) ce que lui et Freinshémius en ont dit.

(A) Je rapporterai ce que Barthius et Freinshémius en ont dit. Voici ce qu'on trouve dans la liste que le savant Freinshémius nous a donnée de tous les auteurs de l'histoire d'Alexandre (1). Julius Valerius. Latinam fecit historiam fabulosam de Alexandro, quæ ab aliis Æsopo, ab aliis Callistheni adscripta fuit. Unde fabulas suas certatim hauserunt Antoninus, Vincentius, Urspergensis, alii. Pretium videbatur adscribere hoc loco judicium C. Barthii ex 2,10, adversariorum. Talia multa in non inerudito monacho sunt, qui vitam Alexandri magni prodigiosis mendáciis farctam edidit ante aliquammulta secula : quæ fabula tantum olim fidei habuit, ut à prudentibus etiam scriptoribus sit testimonio citata, qualis sanè ante plus qu'am quatuor secula fuit in Anglia Silvester Giraldus, qui non dubitavit ejus cellionis auctoritate uti. An ea egregia . historia edita unquam sit nescio, nos in chartd scriptam habemus, sed tanti vix æstimamus, ut in bibliothecam recipiamus. Est idem auctor quem Æsopum vocat, et interpretatum à Julio Valerio Franciscus Juretus ad Symmachi, lib. 1, epist. 54, editione quidem priore. Ego verò neque de auctore neque de interprete credo Komani Grecive hominis esse, maxima enim in eo . Græci sermonis ignorantia, nec ulla Romani notitia est. Hactenus Barthius. Typis excusa est Germanicè, anno 1486. Argentorati. Citatur et Salmasio ad Solinum pag. 1025, vetus scriptor qui res Alexandri fabulosè composuit. Il y a beaucoup d'apparence que ce roman a été forgé durant les siècles de la barbarie; et comme tout était bon à des gens aussi fins critiques que Vincent de Beauvais, il ne faut pas s'étonner du cas qu'on tit de ce mauvais livre.

(1) Elle est à la tête de son Commentaire sur Quinte-Curce.

ÉSOPE (CLODIUS), comédien célèbre, florissait au VII<sup>e</sup>. siècle de Rome. Lui et Roscius ont été

(

<sup>(</sup>a) Voyez ses Notes sur la Lettre LIV du livre de Symmaq., édit. 1601.

les meilleurs acteurs qu'on ait vus parmi les anciens Romains; lui pour le tragique, et Roscius pour le comique. Cicéron se mit sous leur discipline pour se perfectionner dans l'action (a). Esope faisait des dépenses prodigieuses. On a fort parlé d'un repas où il fit servir un plat de terre qui coûtait dix mille francs (A). Ce plat ne fut rempli que d'oiseaux qui avaient appris à chanter ou à parler, et qui coûtaient chaçun six cents livres. Le fils d'Esope ne donna pas moins dans le luxe que son père. Il ne se contentait pas de donner à ses conviés les oiseaux qui coûtaient le plus, comme sont ceux que l'on instruit à chanter, il leur donnait aussi à avaler des perles dissoutes. Quelques-uns parlent de cela comme s'il en eût fait métier et coutume (B); mais d'autres insinuent qu'il ne fit avaler des perles qu'une seule fois (C). Horace ne parle que d'une perle de grand prix (D), que le fils d'Esope avala dissoute dans du vinaigre. Esope, malgré ses grandes dépenses, mourut riche de près de deux millions (b). On dit qu'il se passionnait de telle sorte sur le théâtre, et qu'il se remplissait si étrangement de son sujet qu'il en devenait extatique. Il tua un jour un homme pendant ces transports (E). M. Moréri a fait ici quantité de lourdes fautes (F).

(a) Plutarc., in Cicer. Vita, pag. 863. (0) Æsopum ex part arte ducenties sester tium reliquisse filio constat., Macrob., Saturn., lib. 11, cap. X. Ducenties sestertium selon Gassendi, in Abaco Sestertiorum, sont 1,861,111 livres et quelques sous.

(A) On a fort parlé d'un repas.] C'est dans Pline que nous trouvons

cette histoire: on va voir ses paroles selon l'édition du père Hardouin. Maxime insignis est in hac memorid Clodii Æsopi tragici histrionis patina HS. centum taxata, in qua posuit aves cantu aliquo aut humano sermone vocales HS. sex singulas coëmptas : nulla alia inductus suavitate nisi ut in his imitationem hominis manderet, ne quæstus quidem suos reveritus illos opimos et voce meritos (1). Le père Hardouin a corrigé ce passage (2): il a mis cent mille sesterces, qui valent selon lui dix mille livres, monnaie de France. Voilà pour le prix du plat : quant à celui des oiseaux, il a mis dans le passage, six mille sesterces, c'est - à - dire, deux cents écus de France. A l'égard de cent mille sesterces, il confirme sa correction par un passage de Pline, et par un passage de Tertullien; car Pline a parlé ainsi dans le chapitre XII du livre XXXV. Nos cum unum Æsopi tragœdiarum histrionis in naturd avium diceremus sestertiis centum stetisse, non dubito indignatos legentes. Pour ce qui est de Tertullien (3), il a dit que le plat d'Esope avait coûté centum miltium. Il me semble que Pline veut trop faire l'homme d'esprit, et que sa pensée en devient fausse. Esope, dit-il, ne trouva point d'autre ragout dans cette espèce d'oiseaux, si ce n'est qu'en les mangeant il mangeait une copie d'homme : il ne respecta pas même ce gain immense qu'il avait fait avec sa voix. Il est facile de comprendre l'allusion de Pline. Il veut reprocher à Ésope de n'avoir pas eu assez de respect pour ses semblables : Esope en qualité de comédien n'était qu'un copiste d'homme; sa voix n'était que l'imitation de celle des autres hommes, et il avait acquis des sommes immenses par le moyen d'une telle imitation: il ne devait donc pas les prodiguer à la destruction des oiseaux qui comme lui copiaient l'homme. On m'avouera que e'est trop subtiliser. Mais quand Pline ajoute que les excès du père surpassent les excès

<sup>(1)</sup> Pliu., lib. X, cap. Ll, pag. m. 443. (2) Voyes les corrections du Xº. livre, num.

<sup>(3)</sup> De Pallio, pag. m. 32. Voyen la-dessue les Commentaires de Saumaise, vous y trouve res les corrections du père Hardonin.

du fils, à cause que c'est un plus grand désordre de manger des langues d'homme, que de manger les plus excellentes productions de la nature (4), ne découvre-t-il pas manifestement la fausseté de sa pensée? Ne montre-t-il pas qu'il explique mal l'intention d'Esope? Le ragoût que ce comédien trouvait dans cette sorte d'oiseaux procédait de ce qu'ils coûtaient beaucoup. Il n'en faisait pas un mets de sa table parce qu'ils avaient su parler, (cette cause n'entrait que par accident dans son motif) mais parce qu'on n'avait pu les acheter qu'à un prix extraordinaire. S'il y avait eu des oiseaux qui, sans avoir appris à parier, eussent été encore plus rares et plus chers que ceux-là, il en eût garni son plat avec plus de joie. Lisez ce qui suit. O miserabiles quorum palatum nisi ad prétiosos cibos non excitatur! Pretiosos autem non eximius sapor aut aliqua faucium dulcedo, sed vanitas et difficultas parandi facit (5). Pétrone a bien touché cette partie du luxe, dans son ales phasiacis petita Colchis, etc.

(B) Il donnait... à avaler à ses conviés des perles dissoutes. Quelquesuns parlent de cela comme s'il en eut fait métier et coutume. | Valère Maxime en parle sur ce pied -là. Huic (6) nimirum magis Æsopus tragoedus, dit-il'(9), in adoptionem dare filium suum, quam bonorum suorum hæredem relinquere debuit non solum perdita, sed etiam furiosæ luxuræ juvenem : quem constat cantu commendabiles aviculas immanibus emptas pretiis in coend pro ficedulis ponere, acetoque liquatos magnæ summæ uniones potionibus aspergere soultum, ampliesimum patrimonium tanquam amaram aliquam sarcinam quam celerrime abjicere cupientem. Je ne crois pas me tromper en assurant qu'on a confondu, dans ce passage, deux choses qui devaient être distinguées. Il ne fallait point attribuer au fils d'Esope la dépense en perles dissoutes, et la

dépense en oiseaux qui savaient chanter : celle-ci devait être mise sur le compte du père, et l'autre sur le comple du fils. Pline et Tertullien seront mes garans : ils distinguent le luxe du père d'avec le luxe du fils ; ils attribuent au père d'avoir dépensé de grosses sommes pour la façon d'un certain plat, et pour le remplir d'oiseaux qui avaient appris à chanter et à parler; ils ne disent point qu'il fit dissoudre des perles pour les boire. C'est au fils qu'ils attribuent cette prodigalité, et ils ne lui attribuent point l'autre. Voyez Pline à l'endroit que j'ai cité (8); vous trouverez qu'il ajoute aux paroles déjà rapportées : Dignus prorsùs filio à quo devoratas diximus margaritas. Nous verrons dans la remarque suivante le passage auquel il renvoie son lecteur. Mais voici ce qu'a dit Tertullien: Qua (gulā) Æsopus histrio ex avibus ejusdem pretiositatis ut canoris et loquacibus, quibusque centum millium patinam confiscavit. Filius ejus pos**t** tale pulpamentum potuit sumptuosiùs esurire, margaritas namque vel ipso nomine pretiosas dehausit, credo, ne mendiciùs patre cœnasset (9).

(C)... D'autres disent qu'il ne fit avaler des perles qu'une seule fois, Pesez bien les paroles que je mets cidessous; vous trouverez, je m'assure, qu'elles marquent que le fils d'Esope ne tomba dans cet exces qu'un jour qu'il régalait ses amis. Considérez principalement la comparaison que Pline a faite entre le fils de ce comédien et Cléopatre, et vous trouverez qu'il n'a point cru que cette débauche ait été réitérée; car si elle l'avait été, il aurait eu grand tort de ne le point dire : l'infériorité qu'il voulait donner à Cléopâtre en aurait été beaucoup plus sensible. Nec ferent tamen hanc palmam, (Antonius et Cleopatra) spoliabunturque etiam luxuriæ glorid. Prior id fecerat Romæ in unionibus magnæ taxationis Clodius tragædi Æsopi filius, relictus ab eo in amplis opibus hæres, ne Triumviratu suo ninus superbiat Antonius, penè histrioni comparatus, et quidem nulla sponsione ad hoc producto, quo magis regium fiat; sed ut experiretur in glorid palati, quid saperent

<sup>(8)</sup> Lib. X, cap. LI, pag. 443.
(9) Tertullianus, de Pallio, pag. vn. 56.

<sup>(4)</sup> Non sit tumen, ut verum fatear, facile inter duos judicium turpitudinis: nisi quod minus est summas rorum naturæ opes quam hominum linguas candsse. Plin., lib. X, cap. LI. (5) Seneca, Consol. ad Helvinm, cap. IX.

<sup>(5)</sup> Seneca, Consol. ad Helvinm, cap. IA.
(6) C'est-à-dire, à Cains Sergins Orata, dont
il venait de représenter la gourmandise extraordinaire.

<sup>(7)</sup> Val. Maxim., lib. IX, cap. I, mun. 2.

margaritæ: atque, ut mire placuere, en lui-même, mais peu singulier, si ne solus hoc sciret, singulos uniones convivis quoque absorbendos de-

dit (10).

(D) . . . Horace ne parle que d'une perle de grand prix. Représentonsnous deux hommes, dont l'un avale une perle en présence des amis qu'il traite, et l'autre ne se contente pas de cela, il en fait aussi avaler une à chacun des conviés; nous trouverons une différence très-notable entre ces festins: le dernier nous paraîtra infiniment plus somptueux que le premier, toutes choses étant égales d'aillears. C'est pourquoi, si le fils d'Esope a fait ce que Pline lui attribue, il est certain que son festin a été tout autrement remarquable, que s'il eût été le seul qui eût avalé une perle. Je passe plus avant, et je dis que la principale singularité de ce festin, et l'endroit par où il se devait le plus attacher à la mémoire des hommess. était que chacun des conviés y but la dissolution d'une perle. D'où vient donc qu'Horace ne dit rien de cette insigne et de cette principale singularité? Il est certain que si Pline l'avait oubliée, il aurait montré qu'il ne savait pas choisir entre deux choses remarquables celle qui l'était le plus, et qu'il aurait négligé ses avantages; car ayant à faire voir qu'un simple bourgeois de Rome, fils d'un comédien, avait primé Cléopâtre, il eût passé sous silence ce qui relevait principalement l'action du bourgeois au-dessus de celle d'une grande reine. On peut faire la même objection à Horace : son raisonnement eût été beaucoup plus fort, s'il avait dit du fils d'Esope tout ce que Pline en a dit. Pourquoi donc l'a-t-il oublié? Pourquoi choisir entre deux faits très-notables celui qui l'est beaucoup moins? Pourquoi négliger les avantages de sa preuve et de sa moralité? On me répondra peut être qu'il ne savait sur la prodigalité de ce sils de comédien que ce qu'il en dit Mais c'est donner lieu à une autre difficulté. Comment s'est-il pu faire que le festin de cet homme ne soit venu à la connaissance d'Horace que par l'endroit le moins remarquable, que par un fait fort singulier, je l'avoue, si on le considère

(10) Plin., lib. IX, cap. XXXV.

on le compare à l'autre? Quoi qu'il en soit, voyons les paroles de ce poète:

Filius Æsopi detractam ex aure Metella (Scilicet ut decies solidum exsorberet) aceto Diluit insignem baccam : qui sanior, ac si Illud idem in rapidum flumen, jaceretve

cloacam (11)?

Un vieux scoliaste d'Horace dit que cette Métella était la femme du fils d'Esope. D'autres (12) disent qu'elle n'était point sa femme, mais qu'elle l'honorait de ses bonnes grâces, et qu'elle lui fit présent de cette perle qui valait vingt-cinq mille écus. Ils ajoutent qu'elle pourrait bien être la sœur de Q. Cæcilius Métellus, mariée à L. Lucullus. Nous examinerons ceci

quelque jour (13).

(E) Il tua un jour un homme pendant ces transports.] La chose mérite bien d'être rapportée. Voyons ce qu'en dit Plutarque. Tor & Aloumor router ίς ορούσιν ύποκρινόμενον έν θεάτρα τον περί THE TIMEPIES TOU BUISOU BOUNEUGHETET Arpia, των υπερητών τινος άφνω παραδραμόντος έξω των ξαυτού λογισμών διά το πάθος όντα τῷ σκίπτρο πατάξαι καὶ areheir. Hunc Esopum tradunt dum in theatro agit Atrea de puniendo deliberantem Thyeste ita fuisse motum, ut impos mentis ministrum quemdam qui repente prætercurrebat feriret sceptro, et occideret (14).

(F) M. Moréri a fait ici quantité de lourdes fautes.] 1°. Il est faux qu'Esope le comédien fût poëte tragique. 20. Il était sur son déclin (15), lorsqu'en l'an de Rome 698, le théâtre de Pompée fut dédié. Un bon chronologue ne l'aurait donc point placé vers l'an 700 de Rome. 3º. Les auteurs cités par M. Moréri ne disent point qu'Esope fût ami de Cicéron. Si l'on voulait parler de cette amitié, il fallait citer d'autres gens ; et , faute de les avoir cités, on mérite, à certains égards, la qualité de menteur. Il aurait fallu citer Ciceron même : j'ai de-

(11) Boret., set. III, lib. II, vs. 230. (12) M. Dacier, sur ce passage d'Horace, tom. FII, pag. m. 301.

(13) Dans Vart. METELLA, remarq. (A) t. X. (14) Pluterch., in Cicer. Vita, pag 863.

<sup>(15)</sup> Honorie caused in scenam redierant is quos ego honoris caussa de scena decessisse arbitrabar. Delicia verò tua noster Asopus ejusmodi fuit, ut ei desinere per omnes homines licerei Is jurare chim capisset, vox eun desecit in illo loco, si sciens falle. Cicero, epist. I, lib. VII ad Famil.

jà cité l'endroit où il le traitait de grand sesterce est la même chose que noster Æsopus (16), et où il nous fait mille sesterces. Or, je trouve que sesavoir une aventure fort singulière, c'est qu'Esope, déjà tout usé, voulant leur de mille sesterces surpasse de paraître aux jeux magnifiques que beaucoup 25 écus. Mille sesterces, se-Pompée donna au peuple, en dédiant lon Gassendi, valent 93 livres, un son théâtre, ennuya tous les specta-sou, un denier, etc. Selon le père teurs, et manqua tout-à-fait de voix Hardouin, ils valent cent livres. Ainsi lorsqu'il récita l'endroit du serment M. Moréri se trouve partout du côté où l'on exprimait les peines que l'on du vent. 6°. Il n'est pas vrai que le voulait bien subir, si l'on jurait avec plat d'Esope fût rempli de langues fraude. Dans une autre lettre, Cicéron recommande à son frère Quintus de s'informer d'un esclave qui s'en était fui de chez Esope. Æsopi tragœdi nostri familiaris Licinius servus tibi notus aufugit (17). Macrobe est aussi un homme qu'on peut citer sur cette matière (18). 40. Ce que dit M. Moréri, qu'Esope accompagnait souvent Cicéron lorsqu'il allait entendre les harangues d'Hortensius, comme Valère Maxime le remarque, est une insigne fausseté. Charles Etienne a été ici le mauvais guide de M. Moréri : il avance le même fait, et cite Valère Maxime, qui dit seulement que Roscius et Esope allaient écouter Hortensius (19). 5°. M. Moréri rapporte très-mal ce que Pline a dit touchant le luxe d'Esope. Il a ignoré qu'au lieu de sexcentum sestertium, il faut me a quoi il faisait monter le prix d'un ce prix monte selon le calcul du père Hardouin, en supposant qu'il faut hre centum, sont quelque chose d'incroyable, quel monstre ne sera-ce pas que de dire, en retenant la leçon sexcentum, que chaque grand sesterce valait 25 écus? Ne faut-il pas que M. Moréri admette comme une consequence înévitable, que le plat de terre d'Esope avait coûté 45 mille livres? Au reste, ce qu'il appelle le

(16) Voyez la citation précédente.

lon les auteurs les plus exacts, la vad'oiseaux; il était rempli d'oiseaux mêmes. On dirait que M. Moréri a voulu confondre ceci avec le luxe de Vitellius (21), et qu'il a pris l'un pour l'autre. 7°. Pline ne dit point que ces langues avaient été achetées six écus la pièce. Il dit, dans les bonnes éditions, que chaque oiseau avait coûté six mille sesterces, c'est-à-dire, six cents francs, selon le calcul du père Hardouin; et il dit, dans les éditions ordinaires, que chaque oiseau avait coûté six sesterces, nummis sex. On ne saurait s'imaginer rien de plus plaisant que la traduction que M. Moréri a donnée de ces mots latins. Il a cru que le nummus de Pline était un écu de France, et ce n'était qu'un sesterce, c'est-à-dire, environ deux sous de notre monnaie; d'où paraît que cette leçon ordinaire impute à lire centum sestertium (20). N'a-t-il Pline deux absurdités; car en ce caspas élé étonné de la prodigieuse som- là il dirait que les oiseaux qui avaient le mieux appris à chanter et à parplat? Et si les dix mille livres à quoi ler ne coûtaient qu'environ douze sous la pièce, et qu'Esope en achetant de cette sorte d'oiseaux avait fait un acte insigne de luxe et de prodigalité. 8°. Personne n'a dit, non pas même Valère Maxime, que le fils d'Esope mettait de la poudre de perle en tous ses breuvages. C'est monter mille degrés au-dessus du bon Valère Maxime, qui n'avait déjà que trop usé d'hyperbole, quand il avait parle de cela comme d'un usage ordinaire de ce fils prodigue. 9°. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est de prétendre, comme fait M. Moréri, que les perles qu'on aurait tirées des oreilles d'une maîtresse, fourniraient assez de poudre pour qu'on en pût mettre dans tous les

<sup>(17)</sup> Idem, epist. II, lib. I ad Quintum fra-

<sup>(18)</sup> Histriones non inter turpes habitos Cicero lestimonio est, quem nullus ignorat Roscio et Esopo histrionibus tam familiariter usum, m res rationesque corum sud sollertid tueretur, <sup>quod</sup> cum aliis multis, tum ex epistolis quoque ejus declaratur. Macrob., Saturn., lib. II, cap. X.

<sup>(19)</sup> Val. Maxim., lib. VIII, cap. X, Bun. 2.

<sup>(20)</sup> Vores la remarque (A).

<sup>(21)</sup> In hac (patina) scarorum jecinora, phasianorum et pavonum rebella, Linguas phænicopterum, murænarum lactes à Parthid usque fretoque Hispanico per navarchos ac triremes petitarum, commiscuit. Sucton., in Vitellio, cap. XIII.

breuvages qu'on avalerait. 10°. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est de voir qu'il s'appuie du témoignage d'Horace, et qu'il cite même les vers où ce poëte dit expressément que le fils d'Esope sit dissoudre une perle dans du vinaigre, et l'avala. Ce sut donc une affaire d'un moment, qui, selon Horace, ne sut point réitérée. 11°. Horace n'a point remarqué que Métella sût la maîtresse du fils d'Ésope. 12°. Ensin il ne fallait pas citer le XXX°. livre de Pline, mais le X°.

ESPAGNE (JEAN D'), natif de Dauphiné, et ministre de l'église française de Londres au XVII<sup>e</sup>. siècle, a publié divers opuscules (A), et un entre autres qui a pour titre: Erreurs populaires ès points généraux qui concernent l'intelligence de la religion.

On trouve qu'il a fort bien réussi en expliquant la doctrine de la communion eucharistique. Il a critiqué assez librement un ouvrage de Calvin, sans respecter la faveur publique et tout-àfait singulière dont cet ouvrage

avait été honoré (B).

(A) Il a public divers opuscules.]
On les rassembla en un corps dans
l'édition de Genève 167..., qui est en
trois volumes (1), in-12. Cet auteur
est ausez digne d'être lu : son livre
des erreurs populaires contient de
très-bonnes choses. Il le dédia à Charles ler., roi d'Angleterre. Il nous apprend dans l'épitre dédicatoire, que le
premier de ses livres fut publié par
commandement du roi Jacques. Cela
montre que M. Allard (2) ne marque
pas bien les temps, lorsqu'il dit que
Jean d'Espagne était ministre à Londres, l'an 1662.

(B) Il a critiqué... un ouvrage de Calvin, sans respecter la faveur publique... dont cet ouvrage avait été honoré.] Cet ouvrage de Calvin est un catéchisme divisé en LV sections.

(2) Bibliothéque du Dauphiné, pag. 87.

Il sert de texte pour l'un des sermons du dimanche, dans les églises de la confession de Genève, et c'est l'un de leurs livres liturgiques. Il fut reçu avec applaudissement des qu'il parut, et il a été traduit en plusieurs langues. Eodem anno, c'est-à-dire en 1540 (3), scripsit (Calvinus) catechismum gallice et latine.... quem tanti fecerunt calvinistæ, ut non modò vernaculis plurimis linguis, utpote germanica, anglica, scotica, belgica, hispanica, sed etiam hebraica donatus sit ab Emanuële Træmelio, et græcd ab Henrico Stephano (4). Voilà le livre que Jean d'Espagne a critiqué.

(3) Fazaminerai cette date dans la remarque (B) de l'article Senultinoius, tome XIII.
(4) Natalis Alexander, Histor. eccles., tom.
VIII, pag. 135, in-folio.

ESPAGNET (JEAN D'), président au parlement de Bordeaux, a été l'un des savans hommes du KVII<sup>e</sup>. siècle. Il goûta la nouvelle philosophie; et l'on a vu des marques publiques du progrès qu'il y avait fait (A). Il publia, en 1616, un vieux manuscrit intitulé le Rozier des guerres (B), et l'accompagna d'un traité de sa façon, sur l'institution du jeune prince. C'est de lui que parle le père Abram, dans son commentaire sur les oraisons de Cicéron (C).

J'avais oublié de dire qu'en publiant le Rosier des guerres il n'imita point ceux qui changent le vieux langage des manuscrits qu'ils font imprimer. Il suivit son original avec la dernière exactitude, et en retint même ponctuellement toute l'orthographe. La raison qu'il en donna peut confirmer une remarque que j'ai faite sur la nouvelle édition des lettres du cardinal d'Ossat (a) (D).

(a) Voyes l'article OSSAT, au texte, vers la fin, tome XI.

<sup>(1)</sup> L'édition de la Haye, 1674, ne contient que deux tomes in-12.

(A) Il donna des marques publiques du progrès qu'il avait fait dans la nouvelle philosophie. ] On lui attribue un livre qui a pour titre : La Philosophie naturelle des Anciens, réta-

blie en sa pureté (1).

Allongeons un peu cette remarque qui était trop courte dans la première édition (2). En l'année 1623, il fut imprimé à Paris un livre intitulé : Enchyridion Physica restituta \*, lequel on a su être un ouvrage de messire Jean d'Espagnet, président au parlement de Bordeaux, parce que quelques personnes qui étaient de sa connaissance en ont assuré, et qu'on a aussi tiré des conjectures de cela, à cause qu'au commencement du livre, il y a cette devise: Spes mea est in agno, et au-devant du traité de chimie, Penes nos unda Tagi, qui sont deux anagrammes de son nom. Un peut dire que c'est le premier livre qui ait paru en France, où il y ait une physique complète, contraire à celle d'Aristote. Cependant l'auteur prétend que ce n'est que l'ancienne philosophie qu'il a rétablie en ses droits. Il y a mis pourtant beaucoup de choses de son invention. Il réfute l'opinion de la matière premiere, qu'on a tenue être étendue partout, sans être aperçue en aucun lieu, et désirer incessamment l'alliance des formes, sans en avoir aucune, étant la base et le suppôt des contraires, c'est à savoir des élémens qu'on dit en être produits. Il remontre que ce fondement de la nature est imaginaire; qu'il n'y a aucune contrariété dans les élémens, et que celle qui s'y remarque ne procède que de l'excès de leurs qualités, et que lorsqu'elles sont tempérées, il ne s'y trouve point de contrariété. Néanmoins il croit qu'il y a une matière première dont les élémens résultent, et deviennent la matière seconde des

(2) Sorel, de la Perfection de l'homme, pag.

249, édition de Paris, 1658.

choses, qui sont l'eau et la terre, car il ne tient point l'air ni le feu pour élémens. Les élémens, selon son opinion, ne se transforment point de l'un en l'autre; il n'y a que l'eau qui monte en vapeur, et la vapeur devient eau par circulation. Pour le vrai feu du monde, il le place dans le soleil (3), lequel il n'appelle pas seulement l'œil de L'univers, mais l'œil du créateur de l'univers, par lequel il regarde d'une manière sensible ses créatures sensibles, et qui est le premier agent du monde. Dans tout le reste de son livre, il se trouve beaucoup de particularités très-curieuses touchant l'origine des choses, leur subsistance et leurs divers changemens, ce qui se rapporte fort au dessein que ce nouveau philosophe a eu de parler de choses ehimiques. Aussi a-t-il mis ensuite un traité qu'il appelle, Arcanum hermeticæ philosophiæ opus, dans lequel il parle de la matière de la pierre philosophale et de ses digestions, des degrés du feu, de la figure des vaisseaux et de celle du fourneau, de la composition de l'élixir et de sa multiplication.... Ce livre a été traduit en français depuis quelques années, sous le nom de la Philosophie des Anciens rétablie en sa pureté.

(B) Il publia,.. un manuscrit intitulé le Rosier des Guerres. | On l'avait trouvé à Nérac dans le cabinet du roi. M. d'Espagnet a cru que son édition était la première, et que Louis XI était l'auteur de ce livre; mais il se trompa. Ce livre avait été imprimé, in-folio, l'an 1523; et cette édition est plus ample que celle de l'an 1616. Il manquait au manuscrit de Nérac toute la II<sup>e</sup>. partie, et les trois derniers chapitres de la première (4). Le prologue seul est capable de nous convaincre que Louis XI n'est pas l'auteur de l'ouvrage (5), comme on l'assure dans le titre : c'est néanmoins lui qui parle pour donner des instructions au dauphin son file.

(4) Veyes Naudé, Addition à l'Histoire de Louis XI, pag. 72, et in Syntagm., de Studie militari, pag. m. 73.

(5) Naudé, la même.

<sup>(1)</sup> Voyen la préface du sieur de la Montagne, en-devant du livre intitulé. Le Monde dens la Lune, imprimé à Rouen, 1656, in-8°. C'est la traduction d'un livre anglais.

La Bibliothique française ramarque que cet Enchyridion n'est que l'introduction de l'Arcanum philosophim hermeticm, qui n'est cependant pas plus ample que l'Enchyridion et « qui, ches coux qui s'appliquent à la recherche de la pierre philosophale, passe pour une pratique sure mais énigmatique du grand quere. »

<sup>(3)</sup> Notes qu'il croit que la lumière du soleil et toute autre lumière est spirituelle, et que notre sen matériel est spirituel en quelque sorte. Sorel, de la perfection de l'homme, pag. 250.

Voyez la Bibliothéque choisie du sieur Colomiés (6), et la remarque (Z) de

l'article Louis XI, tome IX.

(C) C'est de lui que parle le père Abram, dans son Commentaire sur les oraisons de Cicéron. ] Je ne fais cette remarque qu'en faveur de ceux qui se trouveraient dépaysés à la lecture de ces paroles : Atque etiam nunc pueros à sagis rapi solere, et dæmonibus devoveri testatur Spagnetus in sud præfatione ad Petrum Anchoranum (7). Cela veut dire que le président d'Espagnet, dans la préface qu'il a mise au-devant d'un livre de Pierre de Lancre, conseiller au parlement de Bordeaux, témoigne que les sorcières volent des enfans, et les consacrent au démon.

les consacrent au démon. (D)... Il en retint même ponctuellement toute l'orthographe. La raison qu'il en donna peut confirmer une remarque que j'ai faite sur la nouvelle édition des lettres du cardinal d'Ossat. ] « Ce petit traité du Rozier, 'dit-» il (8), m'a semblé si beau, que je » ne l'ai pas voulu farder ny deguiser, » ains l'ai laissé en sa naïfveté toute » entiere; et bien que son langage ne » soit pas à l'usage de ce siecle, il ne » laissera pas de se faire bien enten-» dre, estant si plein de sens et de » bon suc, qu'avec son jargon il fera » taire les langues affétées de la cour » et du palais. J'ay aussi voulu con-» server soigneusement l'orthographe, » parce qu'en ostant ou adjoustant » une lettre, on change bien souvent » le mot, et d'un ancien on en faict » un nouveau. On a par ce moyen, à » mon jugement, corrompu le lan-» gage de Philippe de Comines dans » son histoire; pensant emender l'or-» thographe, et polir la diction, on » a arraché les marques de l'antiquité, » tellement que le style de son livre » n'est pas celuy de son temps, ainsi » que nous pourrons juger tant par ce » petit manuscript, que par plusieurs » autres de mesme aage qui se tron-» vent es celebres bibliotheques, no-» tamment par l'histoire du roi Char-» les VI, faicte par messire Jean Ju-» venal des Ursins, et depuis peu

(6) Pag. 15. (7) Abram., in Cicer., Orat., tom. I, pag. 204, col. 2. » mise en lumiere par le sieur de Go-» defroy. J'estime que cette plaie pro-» cède de l'insuffisance des correc-» teurs, lesquels voulant corriger l'es-» criture l'ont falsifiée, et se sont ren-» dus plagiaires.

ESPINE (JEAN DE L'), ministre de l'église réformée. Cherchez SPINA, tome XIII.

ESSARS (CHARLOTTE DES), maîtresse du roi Henri IV, et puis du cardinal de Guise (a), se maria avec le maréchal de l'Hospital, comme je l'ai dit ailleurs (b); mais il faut que je rectifie ici une faute qui m'échappa (A), et que j'ajoute que cette dame se mêlait trop des grandes intrigues (B).

- (a) Voyes la remarq. (B) de l'art. Guisz. (Louis de Lorraine, cardinal de), tome VII. (b) Dans la remarq. (B) de l'article de ce maréchal, tome VIII.
- (A) Il faut que je rectifie ici une faute qui m'échappa.] M'étant sié au père Anselme, je crus que le maréchal de l'Hospital avait épousé en secondes noces Françoise Mignot, l'an 1633, d'où je conclus qu'il avait répudié sa première femme, Charlotte des Essars, et je fis sur ce sujet quelques réflexions. Je tiraj cette conséquence de ce que le père Anselme a mis la mort de Charlotte des Essars à l'an 1651. J'ai su depuis la seconde édition de ce Dictionnaire, que le second mariage de ce maréchal fut contracté l'an 1653 (1). Il ne faut donc point prétendre que le premier fut déclaré nul. J'avais résolu d'effacer mes réflexions; mais des gens pour qui j'ai beaucoup de déférence m'ont conseillé de les laisser où elles étaient. Ils m'ont représenté qu'elles ne sont fausses que dans l'application particulière à Charlotte des Essars, et que pourva que j'avertisse mes lecteurs qu'elles devaient être rectifiées à cet égard-là, on ne trouverait pas mauvais que j'eusse sauvé un passage qu'on peut

<sup>(8)</sup> Espagn., dans son avertissement au lecteur.

<sup>(1)</sup> Voyes l'errata du père Anselme.

ppliquer justement en plusieurs ren- » maisons, de changer le major de la ontres. » garnison de Nanci, et de mettre en

(B) Elle se mélait trop des grandes ntrigues. Je n'en donnérai qu'un xemple. Elle avait un fils au service lu duc de Lorraine; un fils, dis-je, jui se faisait appeler le chevalier de lemorantin, et qu'elle avait eu du ardinal de Guise. Elle crut que le noyen de l'avancer était de rendre juelque service au duc de Lorraine, in le réconciliant avec la France, et en le faisant rétablir dans ses états. Elle engagea donc M. du Hallier, son nari, qui commandait en Lorraine, à conseiller à la cour de France de traiter avec le duc, et en même temps elle sollicita la princesse de Cantecroix, que ce duc avait épousée quoiqu'il fut déjà marié, d'employer toute son adresse à lui persuader l'accommodement (2). La négociation fut agréée de part et d'autre, et se termina par le traité de Saint-Germain en 1641; mais le duc n'exécutant point ses promesses, et ne se voyant pas en état de se maintenir, se retira avec ses troupes dans son ancien poste, entre Sambre et Meuse. « Pour colorer au moins » sa retraite, il dépêcha un courrier » au cardinal de Richelieu, par le-» quel il l'avertissait que ce qui l'obli-» geait à se retirer, n'était pas qu'il » eût dessein de violer son traité; » mais que la crainte, que madame » du Hallier lui avait donnée, qu'il » avait dessein de le faire arrêter, en » était l'unique cause. Pour justifier » que cette crainte n'était pas fondée » en l'air, il lui envoya un billet, » écrit de la main de cette dame à la » mère supérieure des filles de la con-» grégation de Nanci, nommée Angé-» lique, et fort sa confidente, par le-» quel elle la priait de lui faire savoir, » que les ombrages que ses déporte-» mens donnaient à la cour du roi, y » faisaient songer aux moyens de se » saisir de sa personne. Le cardinal » lut si piqué de la hardiesse qu'avait » eue madame du Hallier à donner cet » avis, que son mari, qui était alors » occupé au recouvrement des peti-» tes places de Lorraine, et attaché » au siége de Chaté, recut ordre du » roi, par un courrier exprès, d'en-» voyer sa femme dans une de ses

(3) Mémoires de Beauvau, pag. 70, 71.

» garnison de Nanci, et de mettre en » sa place un nommé Belcastel, qua » n'était pas de ses amis; et qu'aus-» sitôt après la réduction de Chaté, » il allat rendre compte à la cour de » ses actions, et de celles de sa fem-» me (3)..... M. du Hallier obéit exac-» tement aux ordres du roi; et com-» me il en avait toujours été aime, et » estimé d'une fidélité incorruptible, » il fut renvoyé quelque temps après » en Lorraine, avec ordre d'achever » de reprendre toutes les places qu'on » avait rendues au duc, et de les re-» mettre sous le pouvoir de sa ma-» jesté. Pour sa femme, de l'ambition » de laquelle on avait pris sujet de » défiance, elle fut obligée de res-» ter dans la maison où elle avait été » reléguée (4).

(3) Mémoires de Beauvau, pag. 76.

(4) La même, pag. 77.

ESSÉ \* (André de Montalèm-BERT, SEIGNEUR D'), d'une des plus nobles et anciennes familles de Poitou, commandait dans Landrecies lorsque l'empereur Charles-Quint assiégea la place, l'an 1543. Il la défendit si bien, avec de mauvaises fortifications et une garnison accublée de misères, que l'empereur fut contraint de se retirer, le 5 de novembre, après un siége de trois mois et demi. D'Essé obtint pour récompense de ce service, la charge de gentilhomme de la chambre de François I<sup>er</sup>. Il fut envoyé en Ecosse par Henri II, pour y commander l'armée que ce prince y fit passer au secours des Écossais, contre les Anglais : il y fit de belles actions, et à son retour il fut fait chevalier de l'ordre. « Ce fut aussi lui qui défen-

<sup>\*</sup> L'article de ce seigneur appartenait, \* dit Leduchat, à la lettre D: son surnom • était Dessé. Dessius, dans M. de Thou, \* est rendu par de Dessé, dans l'index • Thuani. •

» du Bouchet, auteur des Annales d'Aquitaine. Mézerai dit, » dans l'Histoire de France, » qu'il est l'honneur immortel » du Périgord, se trompant à » l'égard du nom de son pays, » puisqu'il était de Poitou. Bran-» tôme parle amplement de lui » sous le nom d'Essé (a). »

(a) Tiré d'une Lettre insérée dans le Mercure Gelent, d'août 1705, pag. 317 et

ETAMPES (a), en latin Stampæ, ville de France dans la Beauce, avec titre de duché. Elle est située sur la rivière de la Juine, entre Paris et Orléans, dans un pays assez fertile. Il y a bailliage, prevôté, élection, maréchaussée et grenier à sel; deux collégiales de fondation royale: une sous le titre de Notre-Dame, avec une dignité et dix ou onze chanoines; et une sous le titre de Sainte-Croix, avec deux dignités et dix-neuf chanoines; cinq paroisses et diverses maisons religieuses. Le roi Robert jeta les premiers fondemens du château d'Etampes, lequel fut détruit à la réquisition des habitans, au commencement du règne d'Henri IV. Le prince de Condé y mit

» dit Térouenne contre l'armée en garnison, en 1562, une partie » de Charles-Quint, et qui en- des troupes que d'Andelot avait » fin y périt, ayant été tué sur amenées d'Allemagne, qui pensa brèche, après y avoir sou- dant six semaines qu'elles y res-» tenu trois assauts redoublés tèrent, firent horriblement souf-» qui durèrent dix heures. Il frir les habitans, et surtout les fut privé par sa mort, de la di- ecclésiastiques. Cette ville est » gnité de maréchal de France, de l'ancien domaine de la cou-» qui lui était destinée, selon ronne. Le roi Charles IV l'ériges en comté en faveur de Charles d'Evreux, son cousin. Auparavant elle était baronie, ainsi qu'il se voit dans les lettres de son érection en comté, qui son du mois de septembre 1327. Etant revenue à Charles VII, il la donna, en 1421, à Richard de Bretagne; et depuis, ayant été réunie au domaine de la couronne, Louis XI la donna à Jean de Foix : les lettres de donation sont de l'an 1498, au mois d'avril. Gaston de Foix, fils de Jean, ayant été tué à la bataille de Ravenne, Anne de Bretagne, femme de Louis XII, devint comtesse d'Étampes par la donation que lui en sit le roi son mari, en l'année 1513, au mois de juin. Après la mort de cette princesse, qui arriva l'année suivante, le comté d'Étampes passa à madame Claude de France, sa fille aîuée, qui depuis fut mariée à François I<sup>er</sup>., pour lors duc de Valois. Cette bonne princesse étant morte, le roi en donna la jouissance à Jean de la Barre. Après la mort de celui-ci François Ier. érigea Etampes en duché, en faveur de Jean de la Brosse de Bretagne et d'Anne de Pisseleu, son épouse, laquelle avait beaucoup de part aux bonnes grâces du roi : son nom est assez connu dans l'histoire. Henri II les déposséda de ce duché.

<sup>(</sup>a) Voyes tome XVI, les Avertissemens sur la seconde édition, [où Bayle disait ne ponvoir alors donner cet article, syant reçu les mémoires trop tard. ]

de Poitiers, sa favorite, femme armée de neuf à dix mille homle Louis de Brézé, grand séné- mes. chal de Normandie. Charles IX, étant parvenu à la couronne, le rendit à Jean de la Brosse, au mois d'avril 1562. Etant mort sans postérité, Henri III en gratifia, en 1576, le duc Jean Casimir; mais y ayant renoncé l'année d'après, le roi le donna par engagement à la duchesse de Montpensier, d'entre les mains de qui il le retira pour le donner à Marguerite de Valois, sa sœur, reine de Navarre; et cette princesse le donna quelques années après à Gabrielle d'Etrée, duchesse de Beaufort, qui l'a laissé à César, duc de Vendôme, fils naturel du roi Henri IV. La postérité illustre de ce prince en est encore en possession. Il y en a qui prétendent qu'Artus Gouffier, grand maître de France, a été comte d'Etampes. L'acte de donation ne s'en trouve point. Si cela est, il faut que la possession de madame Claude de France ait été interrompue. En tout cas, ce seigneur n'en a pas joui fort long-temps, étant mort en 1518. Pendant les troubles de 1652, la ville d'Etampes, au grand regret des habitans, toujeurs fidèles au roi, fut livrée par un perfide à l'armée des princes, laquelle y fut aussitôt assiégée par l'armée du roi, qui, après avoir resté devent la ville près de six semaines et fait plusieurs attaques où il y eut quantité de monde de tué de part et d'autre, fut enfin obligée de lever le siége pour aller à la rencontre du

en 1553, pour en gratifier Diane secours des princes avec une

## CONCILES D'ÉTAMPES.

La ville d'Étampes a été honorée de plusieurs conciles provinciaux et d'un concile national. On ne sait point le sujet du Ier, : il fut tenu en 1048, et convoqué par Gerduin, archevêque de Sens. Voilà ce qu'on en lit dans la Vie des archevêques de Sens: Gerduinus synodum Stampis habuit, anno 1048, in quá Imbertus Parisiensis, Ysambortus Aurelianensis, Maynardus Trecensis, Hugo Nivernensis, Gilbertus Antissiodorensis, et Galtherius Meldensis, adfuere rege Henrico præsente. Le II<sup>e</sup>. fut assemblé par Richérius, Richer, archevêque de Sens, en 1092, au sujet de l'ordination d'Yves de Chartres, faite par Urbain II. Cet archevêque prétendait qu'Yves était criminel de lèse-majesté, pour s'être fait ordonner hors du royaume sans permission du roi, et ainsi qu'il devait être déposé. Le III°. se tint en 1112. Daimberg, archevêque de Sens, y présida. On s'y plaignit d'abord de la mauvaise conduite de l'évêque de Troyes sur quoi il lui fut écrit par le concile. Ensuite on procéda à la consécration d'un évêque de Nevers; et enfin on y fit plusieurs règlemens pour la réformation des mœurs. Le concile national tenu à Etampes l'an 1130, a été assemblé par les soins de Louisle-Gros: ce fut pour savoir quel parti il sallait prendre entre le pape Innocent II, et Pierre de duc de Lorraine, qui venait au Léon qui se faisait appeler Anaclet II. Saint Bernard, qui s'y devant du roi son fils jusques trouva, dit hautement qu'Inno- aux frontières d'Espagne (B). Le cent avait été canoniquement roi se divertit avec elle tant qu'il élu, et que l'on n'avait pu vala- lui plut, et quoique personne blement procéder à une autre n'en doutât, il ne laissa pas de élection. Tout le concile se con- lui trouver un mari qu'il fit duc forma au jugement de saint Ber- d'Etampes (C). Le mariage n'emnard, et Innocent fut reconnu pêcha point qu'elle ne retînt son pour vrai et légitime successeur premier poste auprès du roi : sa de saint Pierre. Ce pape vint faveur monta au plus haut point exprès de Chartres à Étampes, (D), et dura autant que ce prinpour donner aux habitans des ce. Par la jalousie furieuse qu'elle marques de sa reconnaissance. conçut contre la maîtresse du Il y resta deux jours, et logea dauphin (b), elle se porta à une dans l'abbaye de Morigni, ordre noire perfidie (E), que le cardide saint Benoît, à demi-quart nal de Lorraine empêcha qu'on de lieue d'Étampes. C'est ce que ne punît (F), et qui aurait sait nous apprenons de la chronique passer la France entre les mains de cette abbaye, qui n'a jamais des étrangers, si Charles-Quint reconnu d'autre supérieur que l'archevêque de Sens. Louis-le-Jeune, auparavant son voyage en Orient, assembla son parlement à Etampes et laissa la régence du royaume à Raoul, comte de Vermandois, et à Suger, abbé de Saint-Denis. Dans la contestation entre Alexandre III et le cardinal Octavien qui avait pris le nom de Victor, le même prince assembla, en 1160, l'église gallicane à Étampes, pour savoir lequel il devait reconnaître; et, sur le jugement des évêques, le roi adhéra à Alexandre.

ÉTAMPES (Anne de Pisse-LEU, DUCHESSE D'), maîtresse de François I<sup>er</sup>., donna de l'amour à ce prince peu après qu'il fut sorti de prison. Elle était alors fille d'honneur de madame la régente (a), et s'appelait mademoiselle de Heilli (A). Elle avait suivi cette princesse allant au-

avait su se prévaloir de l'occision. Comme elle en avait use très-mal avec son mari (c), elle n'eut aucune ressource après la mort de François Ier., et elle & vit réduite à passer le reste de ses jours dans une maison de campagne (G). On dit qu'elle y vécut dans les sentimens des réformés (H). Le duc d'Étampes avait fait faire des informations contre elle (I), où l'on vit une chose bien merveilleuse, c'est que le roi Henri II subit l'interrogatoire en faveur de ce malheureux mari. M. Varillas a ignoré et le temps et les motifs de cette aventure (K). J'examine ailleurs (d) les autres fautes chronologiques que lui et son copiste (e) ont faites. J'ai de la peine à croire que François Ier. ait jamais dit sérieusement qu'il ne

<sup>(</sup>a) Louise de Savoie, mère de Francois Ier.

<sup>(</sup>b) C'était Diane de Poitiers, veuve du grand sénéchal de Normandie.

<sup>(</sup>c) Voyes les remarques (C), (I) et (K). (d) Dans l'art. de Poitiers (Disne) l. XIL (e) L'auteur des Galanteries des Rois de France,

ouchait pas avec cette dame (L), t je doute fort qu'elle eût souaité qu'on eût cru cela.

Si ce qu'un savant homme apporte était véritable, il faurait dire que l'amour de Franois Ier. pour elle ne commença moint au temps que l'on a marqué f), c'est-à-dire lorsque ce prine revint en France après sa prison le Madrid; car ce savant homme uppose qu'elle était maîtresse du oi avant que le connétable de Bourbon eût pris le parti de Chares-Quint. Or il le prit en 1523, et François 1er. ne fut mis en liberté qu'en 1526.

## (f) Dans la remary. (B).

(A) Elle..... s'appelait mademoiselle de Heilli. Elle était fille de Guillaume de Pisseleu, seigneur de Heilli, et d'Anne Sanguin, sa seconde femme (1). Il fut marié trois fois, et eut trente enfans. Il était fils de Jean de Pisseleu, seigneur de Heilli, qui avait eu l'honneur d'Etre des chevaliers du sacre de Louis XI, et qui avait été assez considérable pour épouser Jeanne de Dreux, princesse du sang royal, après la mort de Marie de Hargicourt, sa première femme, mère de Guillaume, père de la duchesse d'Etampes (2).

(B) Elle avait suivi la régente..... jusques aux frontières d'Espagne.] Selon M. Varillas (3), la régente excita sans y penser cette nouvelle pas-810n du roi, en menant au-devant de d'entrer en qualité de fille d'honneur dans la maison de cette princesse. Tous les historiens conviennent que la régente s'avança jusqu'à Bayonne, auparavant. Pourquoi donc abrége til ici le voyage? Voudrait-il dire

(1) Le Laboureur, Additions aux Mémoires de Castelnan, tom. I, pag. 863.

qu'elle laissa ses filles d'honneur au Mont-de-Marsan, et que sans cette partie de son train elle poussa jusqu'à Bayonne? Mais ne scrait-ce pas débiter des paradoxes à plaisir? L'auteur des Galanteries des rois de France n'ayant fait que copier M. Varillas à l'égard de François Ier., ne me demandez pas s'il s'est arrêté au Mont-'de-Marsan. Je ne saurais me persuader que Brantôme ne se trompe point, lorsqu'il prétend que madame la régente *produisit* la demoiselle *Heilli* au roi François, à son retour d'Espa-

gne à Bordeaux (4). (C) Le rei ne laissa pas de lui trouver un mari.] Elle épousa Jean de Brosse, fils de René de Brosse et de Jeanne, fille de Philippe de Comines. Ce René avait suivi le duc de Bourbon , et fut tué à la journée de Pavie ; le 24 de février 1525,-Par arrêt du parlement de Paris, donné le 13e. jour d'août 1522, il avait été condamné à être décapité et ensuite pendu, avec confiscation de tous ses biens. Il était issu de Jean de Brosse, et de Nicole de Châtillon, dite de Bretagne, comtesse de Pentheure, très-riche héritière, lequel Jean de Brosse était fils unique de Jean de Brosse, maréchal de France, qui descendait de mâle, en mâle des anciens vicomtes de Limoges. Jean de Brosse, fils de René, implorant en vain le bénéfice du traité de Madrid, afin de rentrer en possession des biens que la rébellion de son père lui avait fait perdre, et ne trouvant point d'autre voie pour y entrer que celle du cocuage, se résolut d'épouser la demoiselle de Heilli. Le roi, en faveur de ce mariage, lui tit rendre les biens confisqués, et y ajouta le duché d'Eluijusqu'au mont de Marsan, la jeune tampes (5) : il le sit anssi chevalier de Anne de Pisseleu, que l'on appelait l'ordre, et gouverneur de Bretagne. la demoiselle de Heilli, et qui venait Le nouveau duc d'Etampes ne s'en trouva point plus heureux; car, « outre que tous ces biens et ces » grandeurs lui venaient d'une source » empoisonnée, dans laquelle il ne et M. Varillas l'avait assuré dix pages » s'osait mirer, de peur de voir un » monstre en sa personne, il en jouit » si peu heureusement que, comme » il ne servait que de titre à sa fem-» me, non-seulement il ne les possé-

(4) Brantôme, Dames galantes, t. II, p. 394. (5) Tire de M. le Laboureur, Additions à Castelnau, tom. I, pag. 863.

<sup>(3)</sup> Varillas, Hist. de François Ier., Liv. P1, pag. m. 101, à l'ann. 1526.

» paya l'usure de son propre (6).» Comme il n'eut point d'enfans, ses hiens passèrent à Sébastien de Luxembourg, vicomte de Martigues, fils de Charlotte sa sœur, et père d'une fille unique qui fut semme d'Emanuel de Lorraine, duc de Mercœur (2).

(D) Sa favour monte au plus haut point.] Elle s'en servit pour enrichir sa famille : à sa recommandation Antoine Sanguin son pucle devint abbé de Fleuri, évêque d'Orléans, cardinal, et enfin archeveque de Toulouse. Elle donna à Charles, son second frère, l'abbaye de Bourgueil et l'évéché de Condom. François, son troisième frère, fut abbe de Saint-Cornille de Compiègne, et évêque d'Amiens; et le quatrième, nommé Guillaume, fut pourvu de l'éveché de Pamiers. Deux de ses sœurs furent encore abbesses, l'une de Maubuisson, et l'autre de Saint-Paul en Beauvoisis : elle maria les autres dans les maisons de Barbançon Canni, et de Chabot Jarnae, et la dernière et la mieux aimée n'eut point d'enfans de François de Bretagne, comie de Vertus et de Goello, baron d'Avaugour. D'Adrien de Pisseleu sieur de Heilli, son frère ainé, sont sortis les autres seigneurs de Heilli jusqu'à présent (8). Il y a des historiens qui prétendent que cette duchesse, le connétable de Montmorenci et l'amiral Chabot, eurent la meilleure part dans les affaires (9); et que Charles-Quint, craignant qu'on ne l'arrêtat à la cour de François Ier., ne trouva point de meilleur expédient que de gagner cette femme, qui gouvernait absolument le roi (10). Il la gagna, dit-on, par le présent d'une riche bague, qu'il laissa tomber exprès afin que la duchesse la ramassat, et qu'il pût lui dire galamment qu'il ne voulait point reprendre une chose qui était tombée en si bonnes mains (11). Mézerai rejette cela comme un conte fait à plaisir (12); mais

(6) Le Laboureur, là même, pag. 864.

(7) Là même. (8) Là même.

(10) La même, pag. 389.

» da que de nom, mais encere il en il avoue(13) que le roi ne pouvait rien refuser à cette dame, et qu'elle eut assez de crédit, 1°. pour contribuer beaucoup à remettre en grace l'amiral Chabot, qui avait été dégradé et déclaré indigne de ses charges, par un arrêt solennel; 20. pour perdre le chancelier Poyet. S'on malheur, à ce qu'on tient, dit-il (14) en parlant de ce chancelier, lui vient de l'antichambre des dames. La dochesse avait fait obtenir des lettres royaux à la Renaudie qui plaidait contre du Tillet, et qui les porta au sceau avec une recommandation de cette dame. Le chancelier, qui supportait du Tillet, refusa de soeller, a moins que l'on n'f changeat quelque chose qui n'était point selon sa pensée. La dame en étant avertie s'offensa de ce mépris au dernier point, et s'en venged cruellement; car elle porta le roi à faire mettre en prison le chancelier, qui fut ensuite foudroyé par un artêt du parlement. Quelques historiens (15) disent qu'elle avait eu beaucoup de part à la disgrâce du connétable; mais ils disent aussi que la reine de Navarre se joignit à la duchesse pour perdre le chancelier \*. Les lettres royaux de la Renaudie furent montrées au roi avec les ratures que l'oyet y avait faites, et on n'oublia point de représenter au prince que cela choquait son autorité (16). Il se contenta de dire à la Renaudie de reporter ses lettres au chancelier, et de lui commander plus précisément, au nom de sa majesté, de les expédier sans modification. La Renaudie retourna vers le chancelier, et lui fit son message d'un ton arrogant, en présence de la reine de Navarre, qui le sollicitait alors pour un de ses domestiques, convaincu d'avoir enlevé une très-riche héritière. Le chancelier..... prit les lettres de la Renaudie, et les montrant à la reine de Navarre, il ajou-

> (13) Là même, pag. 1009, à l'ann. 1540. (14) Mézerai, Hist. de France, pag. 1014, a

Cann. 1542. (15) Varillas, Hist. de François Ier., liv. IX,

(16) Varillas, Histoire de François Ier. . liv.

IX, pag. 413.

<sup>(9)</sup> Varillas, Histoire de François Ier., liv. IX, pag. m. 3ro.

<sup>(11)</sup> La même, pag. 390, 391. (12) Mézerai, Hist. de France, in-folio, tom. II, pag. 1007.

pag. 397.

\* Leclerc dément le récit de Varillas, et ne croit pas que le chancelier ait parlé à la reine. comme on prétend qu'il le fit. D'ailleurs lors de la destitution de Poyet, la reine de Navarre était en Béarn.

a: Voilà le bien que les dames font la cour. Elles ne se contentent pas l'y exercer leur empire, elles entrerennent même de violer les fois, et le faire des leçons aux magistrate les plus consommés dans l'exercice de eurs charges. Encore que le chanceier n'eut entendu parler que de la luchesse, il arriva malheureusement sour lui que la reine de Navarre y rit part, à cause que les termes taient équivoques, et pouvaient s'exiliquer aussi bien de la sollicitation ju'elle venait de faire au chancelier vour le rapt que son domestique avait ommis, que de la violence qu'on lui faisait en le contraignant de sceller les lettres de la Renaudie..... Elle re fut pas plus tôt sortie de la maison du chancetier, qu'elle alla trouver la duchesse, pour lui faire part de l'emportement de ce magistrat; et ne la quitta qu'après avoir concerté avec elle les moyens de le décréditer auprès du roi. C'est un grand désordre, il faut l'avouer, que la destinée des gens, leur faveur, leur disgrâce dépendent de la fantaisie d'une coquette, qui scandalise tout un royaume par le commerce criminel qu'elle entretient tambour battant avec le prince : mais si l'on s'amusait à s'écrier, ô tempora! 6 mores! si l'on faisait l'étonné et le surpris, on passerait justement pour un étranger dans le monde: car on admirerait comme d'extraordinaire ce quelque chose qui a été toujours très-commun, et qui l'est encore (17), et qui selon toutes les apparences le sera jusques à la un du monde. Ce qui console les esprits chagrins là-dessus, c'est que ces puissances coquettes sont fort exposées au jeu de la bascule (18).

(E) Elle se porta à une noire perfidie \*.] La duchesse d'Étampes s'apercevant que la santé de François Ier. diminuait tous les jours, et ayant tout à craindre après la mort de ce prince, soit parce qu'elle ne pouvait pas espérer que son mari la voulût reprendre, soit parce que la maîtresse

du dauphin aurait toute sorte de pouvoir; cette duchesse, dis-je, dans cette situation, noua des intelligences avec Charles-Quint. Elle n'ignorait point l'antipathie qui était entre les deux frères, le dauphin et le duc d'Orléans; cela lui fournit des ouvertures pour ses négociations : elle porta l'empereur à favoriser la faction du duc d'Orléans; et des qu'elle eut su les dispositions de sa majesté impériale à donner à ce jeune prince l'investiture du Milanais, ou du Pays-Bas, elle forma une liaison si étroite avec l'empereur, qu'il ne se passa plus tien de secret à la cour ni dans le conseil dont il ne fut ponctuellement averti : et de fait la première lettre qu'il reçut par la voie du comte (19) lui rendit un office si signalé, qu'ell**e** sauvd sa personne et toute son armée (20). Il était en Champagne avec une très-puissante armée, mais il manquait de vivres, et ainsi ses soldats étaient sur le point de se débander, lorsque le comte lui écrivit un billet, dont la substance était : ()ue le dauphinavait fait un grand amas de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de son armée dans Epernay; que cette ville était très-faible d'elle-même; mais que les Français avaient cru que l'empereur ne penserait point à la surprendre, parce que la rivière de Marne se trouvait entre elle et lui; que l'ordre avait été donné de rompre le seul pont sur lequel ils pouvaïent passer; mais que la duchesse en avait si finement éludé l'exécution , que le pont était encore en état de servir : d'où le comte concluait, que sa majesté impériale n'avait qu'à se hâter pour avoir de quoi rafralchir son armée, et pour jeter celle de France dans la même nécessité dont il se délivrerait. L'empereur profita de l'avis, et parut lorsqu'on s'en défiait le moins, devant Epernay, dont les habitans intimidés lui ouvrirent les portes. Il était encore dans la joie de cette conquête qui rétablissait ses affaires, lorsqu'il reçut un second billet du comte , qui

<sup>(17)</sup> Casus multis hie cognitus, Et è medio fortuna ductus acervo. Juvénal, sat. XIII, vs. 9.

<sup>(18)</sup> Vorez ci-dessus la remarque (1) de l'arncle Esope, le premier, etc. pag. 284.

<sup>\*</sup> Les témnignages qu'en rapporte Bayle ne satisfont ni Leclerc ni Joly.

<sup>(19)</sup> C'était le comte de Bossu, l'homme d'affaires de la duchesse d'Étampes, et son négociateur avec Charles-Quint. Il était de la maison de Longueval.

<sup>(20)</sup> Varillas, Hist. de Français Ier., lib. XI, pag. 101, & l'ann. 1544.

marquait qu'il y avait dans Château- tout le royaume. François les. en fut Thierry un autre magasin de farines quitte à bon marché, et se vit en et de blés, non moins considérable que celui d'Epernay; qu'il n'y avait alors aucunes troupes destinées pour le garder; et que si le dauphin le perdait, il lui serait impossible de suivre de près l'armée de sa majesté impériale, ni par conséquent d'en empecher les principaux progrès. L'empereur, attiré par le fruit incomparable qu'il avait recueilli du premier avis, tourna ses enseignes du côté de Château-Thierri, qu'il força avec peu de perte; la bourgeoisie, à qui femme ne lui eut rendu l'embonpoint l'on n'avait point envoyé de troupes, n'ayant pu soutenir l'assaut. L'abondance de toutes choses qui s'y rencontra au delà même de l'espérance des Impériaux, etc. (21). La cour de France, réduite aux plus étranges embarras, fit « tout ce qui se pouvait » faire dans une telle conjoncture: » mais le secret qui devait être l'âme » de cette grande affaire n'était point » gardé; et la France aurait infail-» liblement changé de maître, si » quelque chose de plus fort que le » raisonnement humain ne se fût » opposé à la révolution prochaine » dont elle était menacée. Le dau-» phin n'agissait que de concert avec » le roi son père; et le roi ne pre-» nait aucunes mesures que la du-» chesse ne fît aussitôt savoir par le » comte de Bossu, à l'empereur (22).» La consternation fut si grande dans Paris, que les plus riches bourgeois s'enfuirent avec ce qu'ils avaient de plus précieux, les uns vers Orléans, et les autres du côté de Rouen (23). Une femme fut la cause de tout ce désordre (24), dux fæmina facti; une femme eût alors renversé la monarchie, si la tête n'eût tourné à Charles-Quint, ou plutôt s'il ne se fût élevé des jalousies secrètes entre lui et Henri VIII, roi d'Angleterre (25), avec lequel il avait partage d'avance

(21) Varillas, Hist. de François Ier., liv. XI, pag. 101, à l'ann. 1544.

(22) Là même, pag. 103.

(23) La même, pag. 104. (24) La description que M. de Mézerai a faite, tom. II, in-folio, pag. 1031, de la consternation des Parisiens, est affreuse. Les fuyards étaient pilles en chemin et tes femmes

(25) Il était en même temps sur les côtes de Picardie, où il prenait des villes.

paix au mois de septembre de la mê-

me année (26). Comme M. Varillas s'est toujours plu à conter des choses qui tinssent du merveilleux, je ne me sierais pas trop au récit qu'il vient de faire, si je n'en voyais la substance dans M. de Mézerai. L'armée des Français, ditil (27), avait abondance de commodités, et celle des Impériaux en etait si dépourvue, que dans peu de jours elle allait périr, si la trahison d'um et la vigueur. Il y avait lors deux brigues à la cour : celle de la dame d'Etampes, maîtresse du roi, et celle de Diane de Poitiers, maîtresse du dauphin. La première de ces dames, piquée d'une furieuse jalousie contre la seconde.... s'était attachée aux intérets du duc d'Orléans, pour avoir un appui en ce prince, si le rollu venait à manquer.... et averlissait l'empereur de tout ce qui se trailait au conseil, se fiant aux belles promesses qu'il lui faisait, qu'au cas que la paix se put conclure, il rendrait le duc d'Orléans l'un des plus puissans princes de l'Europe. Et l'on dit (28) que, comme il était en si pressante nécessité qu'il ne pouvait racheter sa vie et son armée qu'en la remettante la discrétion de ses ennemis, elle lu donna avis qu'il y avait une grande quantité de vivres à Epernai, l'une des étapes de notre camp, et que méme le dauphin ayant donné charge a un capitaine d'infanterie de rompre le pont et de jeter dans la riviere toutes les provisions qui ne se pourraient pas sauver dans trois jours, elle retarda l'exécution de ce commande ment par les inventions de Longue val qui était son confident et son am bien familier. Ainsi les ennemis ayant trouvé abondance de vivres et de bu-

(26) Le traité de Crespi fut conclu le 18 de septembre 1544.

(27) Tome II, in-folio, pag. 1031.

<sup>(28)</sup> Mezerai parle plus affirmativement dans la Vie de Henri II. Nicolas Boseu-Longueval. dit-il, pag. 1058 du IIe. volume, qui avail el de la cabale de la dame d'Étampes, score non sans susur d'avoir donné avis aux Impériaux de prendre Epernai et Château-Thiem, racheta sa vie par sa belle maison de Marches, près de Laon, qu'il donna à l'archevêque de Reims par une vente supposée. Vojes la remarque suivante.

tin dans cette ville, et encore plus grande quantité dans Château-Thier- . » raison, quoiqu'elle ne fût pas sans ri, qu'ils surprirent par les avis de la même dame, se rafraichirent tout à leur aise, etc.

(f) . . . que le cardinal de Lorraine empecha qu'on ne punit.] Je me servirai des paroles de M. Varillas pour expliquer tout ce mystère d'iniquité: voici ce qu'il dit en rapportant l'état où étaient les choses, la première année du règne de Henri II. « Le comte » de Bossu était la principale cause » des progrès que l'empereur avait » faits en Champagne avant le traité » de Crespi, et l'on s'imaginait que » la seule protection de la duchesse » d'Étampes avait été capable de » l'exempter du supplice. Après que » la faveur de cette dame eut expiré » par la mort du roi, on s'avisa de » mettre Bossu en justice, et l'on » crut que son procès servirait à » maintenir la réputation de la Fran-» ce, en apprenant aux étrangers » que si l'empereur s'était avancé si » près de la ville capitale, ce n'avait » été qu'à la faveur d'une insigne » trahison, dont la peine avait bien » pu être différée, mais non pas » omise. Bossu ne s'oublia pas dans » une conjoncture si dangereuse; et » se sentant crăminel, il ne chercha » de salut que dans la protection du » cardinal de Lorraine (29). » Il lui nt dire qu'il lui donnerait son chateau de Marchez, pourvu que sa personne et les autres biens qu'il possédait en France fussent en sureté (30). La proposition fut acceptée : le cardinal sollicita la grace de Bossu. « L'ex-" pédient qui lui servit le plus fut » de montrer au roi que le crime de » Bossu lui était commun avec la » duchesse\_d'Etampes; et que par » conséquent on ne le pouvait re-" chercher dans les formes, sans y b comprendre cette duchesse, ni sans » noircirle commencement de son re-» gne par un affront insigne fait sans » nécessité à la mémoire de son père, » en abandonnant à la vengeance de la " justice l'objet qu'il avait si tendre-» ment aimé durant près de vingt» deux ans. Le roi se rendit à cette » réplique; et Bossu sortit heureu-

» sement d'affaire (31). » (G) Elle se vit réduite à passer le reste de ses jours dans une maison de campagne. J Voici ce que Mézerai en dit, lorsqu'il parle des changemens qui se sirent à la cour, après la mort de François I<sup>er</sup>. « Pour la dame » d'Etampes, elle se retira dans une » de ses maisons, méprisée de tout le » monde et de son mari même, qui » était Jean de Brosse, où elle vécut » encore quelque années dans l'exer-» cice secret de la religion réformée, » corrompant beaucoup d'autres per-» sonnes par son exemple (32). » M. ·Varillas raisonne amplement sur les motifs qui portèrent la sénéchale (33) à ne point pousser sa vengeance jusqu'aux dernières extrémités; et il conclut par c∉s paroles (34) : « Quoi » qu'il en soit, la sénéchale se con-» tenta de témoigner de l'indifférence » pour tout ce qui regardait la du-» chesse, et la laissa jouir en paix de » tout ce dont elle avait profité sous » le règne précédent, quoiqu'il y eût » eu dans sa conduite assez de choses » qui, dans la rigueur des lois, pou-» vaient être recherchées. Il était aisé » de voir que la duchesse, d'Etampes » avait été plus heureuse en ce point » que tout le monde et qu'elle même » n'avait cru, puisqu'il n'y avait au-» cun courtisan qui n'eût parié sa » perte. Elle se retira dans une des » maisons de campagne qu'elle avait » achetées; et elle y supporta avec » d'autant plus de facilité l'absence » et la haine du duc d'Etampes son » mari, qu'elle n'avait jamais eu » beaucoup d'estime pour lui. Les » relations particulières n'en décou-» vrent pas la cause; mais s'il est » permis de la deviner par le procès » verbal de ce duc contre elle, qui se » trouve entre les manuscrits de Lo-» menie, on jugera qu'il fallait bien

» qu'il eut peu d'esprit, ou qu'il fut

1

<sup>1058.</sup> (29) Varillas, Hist. de Henri II, liv. I, pag. 67, a l'ann. 1547.

<sup>(30)</sup> Il fit proposer cela par Nicolas de Pelve, fils de sa sœur, et domestique du cardinal.

<sup>(31)</sup> Varillas, Histoire de Henri II, liv. I, pag. 68.

<sup>(32)</sup> Mézerai, tome II, in-folio, pag.

<sup>(33)</sup> C'est-à-dire, Diane de Poitiers, mastresse de Henri II.

<sup>(34)</sup> Varillas, Histoire de Henri II, liv. I, pag. 34, à l'ann. 1547.

» beaucoup insensible (35) puisqu'il » contribua à sa propre infamic, » en décriant sa femme avec autant » de soin que les personnes de » sa qualité, lorsqu'elles sont pru-» dentes, en preunent pour établir » on pour augmenter ieur réputa-» tion. »

(H).... On dit qu'elle y vécut dans les sentimens des réformés . ] Nous avons vu ce que Méserai a dit sur ce fait : il ne s'y est pas étendu comme Varillas, qui en recherche les motifs. et qui en rapporte plusieurs circonstances. « Les jugemens de Dieu, dit-» il (36), sont terribles sur les péchés p d'habitude, et prancipalement sur » ceux qui sont contraires à la pureté. » Il y avait vingt et un ans que la du-» chesse d'Etampes vivait dans un » désordre public, et le calvinisme » lui parut la plus propre de toutes » les sectes pour étouffer les remords » de sa conscience, parce que d'un n côté elle ôtait la nécessité de la » confession ; et d'un autre oôté el-» le déclarait que tous les hommes » étaient également ennemis de Dieu, n et qu'ils n'étaient distingués les » uns des autres que par une justice imputative. Il n'y avait rien de plus n commode que ces deux maximes » pour entretenir la duchesse d'E-» tampes dans son crime; et elle se » les persuada si fortement, que non-» séctement elle devint culviniste, a mais de plus elle protégea autant » qu'ellement, suns trop se découvrir, » cent que l'on avait arrêtés pour la » nouvelle hérésie, et que l'on con-» dammait irrémissiblement au feu. D Elle eut hesein en cela de tous ses n charmes et de toutes ses ruses : car n encore que l'amour que françois » ler. avait pour elle la première fois n cru'il l'a vit au Mont-de-Marsan, sù » elle avait accompagné la duchesse

(35) Cos paroles seront examinées dans la

reneurque (E.).

\* Leduchat dit que toute la preuve qu'il pour-rait donner du protestantisme de la duchesse d'Etampes se réduit à un argument négatif d'Étampes et de la duchesse de Valentinois, exalte besucoup le catholicisme de cette dernière, et un dit pas un mot des sentimens de l'autre sur la seligion. Joly dit que Brantôme, qui manque de la première et de la plus necessaire des qualités pour un historien, c'est-à-dire, la fidélité, ne mérite pas d'être cité.

(36) Hist. de Henri II, liv. I, pag. 34,

» d'Angouléme sa mère, en qualité » de fille d'honneur, n'eût point di-» minué ; il y a néramoins de l'appa-» rence que s'il eût appris qu'elle fût » devenue calviniste, il l'aurait auxi » peu éparguée qu'il maitraita son » valet de chambre Mitron, pour le » même sujet, en le blûment de sorte » qu'il en perdit l'esprit, et qu'au » sortir du Louvre, il se précupita dans » le premier puits qu'il rencontra. Mais après la mort de François I., la duchesse d'Etampes me crut plu être obligée à la profonde dissimula-» tion qu'elle avait jusque là obser-" vée. Elle vécut à la calviniste dans » sa maison de campagne ; et toute h » précaution qu'elle prit fut de se » point entretenir de ministre. Ele » n'alla plus à la messe que dans les » jours solemnels, et elle :ne se con-» tenta pas de pervertir coux de sa » domestiques qui curent la faiblese » de changer de religion pour la plaire, et de chasser les autres; » mais de plus elle ne dépensait du » revenu des grands biens qu'elle avait acquis durant en favour, que ce qui lui était absolument néce-» saire pour l'entretien de sa famille, et elle en mettait le reste dans l'endroit que l'on appelait alors la be-» te à l'errette ; c'est-à-dire entre les mains de ceux qui le distribusies! aux pauvres calvinistes, on qui l'enployaient à corrompre les pauvres » gens de métier ou de la campage. » qui ne faissient point de scrupule » de renoncer à l'ancienne religion, parce qu'en leur donnant de l'atgent, on leur assurant que rieu ne » leur manquerait à l'avenir, pourve » qu'ils embrassassent la mouvelle re-» ligion et qu'ils y persévérassent. Je fais deux réflexions sur ce récit. La I<sup>re</sup>. est mon étomnement sur le adence de Théodore de Béze. S'il est vrai que la duchesse d'Etampes at été charitable envers ceux de sa religion , et qu'elle ait taut contribué à faire eroltre le nombre des réformés, il l'a su certainement. D'où vient tirs de Bransane, qui, patient de la ducheuse donc que son Histoire des Eglises, où l'on trouve taut de cheses de bese-

coup moindre importance, ne con-

tientrien touchant cette dame? Je veux

que, par des raisons de politique, il ait

affecté de ne la point joindre avec la

reine de Navarre, comme a fait le

iour Maimbourg (37), pour persualer à François ler. d'ouir les prédicaeurs du parti : je veux qu'il ait cru jue l'on ferait quelque déshonneur à a réforme, si l'on avouait que cette iame , actuellement plongée dans un idultère public, favorisait la nourelle religion; mais je demande pourruci il aurait eu le même ménagenent, lorsqu'il s'agissait des bons offizs qu'elle rendait à la cause pendant a retraite? Etait-il honteux è l'élise réformée qu'une telle femme en it profession; une femme, dis-je, ni avait criminellement perdu sa rirginité; qui ensuite avait été infilèle à sou mari , à sou galant (38) , ison roi, à sa patrie ; qui àvait abué de sa faveur pour commettre mille njustices ; à qui enfin toute la Françe pouvait imputer le malheur de tant le familles ruinées et de tant de temnes violées, la honte d'un traité de paix désavantageux, et la perte d'une occasion très-favorable de ruiner l'armée de Charles-Quint et de se venger glorieusement de tous les affronts drought recht de ce mortel ennemi du nom français? Mais outre que l'héodore de Rèse pouvait ignorer les détestables intrigues de cette duchesse avec Charles - Quint, et la noire et déloyale ingratitude dont elle se rendit coupable envers un roi qui l'aimait si tendrement; voulons - nous que ce ministre soit plus délicat que l'Écriture? Les évangélistes ont-ils fait difficulté de publier que la Madelcine avait suivi Jésus-Christ? Les apotres n'ont-ils point mis (39) Raab la paillarde dans la nuée des témoins les plus illustres que le Vieux Testament nous paisse fournir pour le soutien de notre foi? Quel mal pouvait laire aux églises réformées l'aveu que leur historien aurait fait, qu'une maîtresse du grand roi François Ier., desabusée des vanatés de la cour, aurait reconnules superstitions papales et donné gloire à la vérité, afin d'ex-Pier ses fautes passées? Je conclus que

Théodore de Bèze et ses semblables. n'ayant point parlé d'un fait qu'ils ne pouvaient ignorer et qu'ils n'avaient aucune bonne raison de supprimer. il faut attendre à le croire qu'on en produise de fortes preuves. Je sais que l'auteur moderne de l'Histoire de l'Édit de Nantes assure (40) que cette duchesse favorisait ouvertement les luthériens, et qu'après la mort du roi elle vécut fort retirée, dans tous les exercices de la religion protestante, protégeant de tout son pouvoir ceux qui en faisaient profession; mais comme je me persuade qu'il n'a dit cela que sur la parole de Mézerai, je ne

change point de sentiment.

Ma 2º, réflexion regarde les controverses à quoi M. Varillas s'est ingéré de toucher d'une manière tout-à fait propre à lui attirer mille duretés de la part de quelque théologien bilieux. Je ne crois point qu'aucune secte chrétienne ait des dogmes qui puissent accommoder une femme plongée dans l'habitude de l'adultère, au vu et au su de tout le monde: mais de toutes les communions occidentales il n'y en a point qui dût être moins au goût de la maîtresse de François Ier., que celle qu'on nomme le calvipiame; car elle livrait la guerre à outrance non seulement à l'adultère et à la galanterie , mais aussi aux vanités de la cour, au jeu, à la danse, aux discours libres, etc. Jugez si cet évangile pouvait fort tenter notre duchesse d'Etampes. Les deux raisons de l'historien sont très-mauvaises; car la confession n'est pas l'unique moyen de réveiller la conscience, et n'est pas même un moyen de la réveiller qui fasse de grands progrès. La sénéchale de Normandie ne valait pas mieux que la duchesse d'Etampes, quoique M. Varillas nous apprenne (41) qu'elle avait une aversion prodigieuse pour les anti-catholiques. Il y a plus : cet anteur avoue que pendant la vie de François Ier. cette duchesse n'osa témoigner ses sentimens : il fallait donc qu'elle subît les austérités de la discipline romaine, les jeunes, la confession, etc.; qu'aurait-elle donc gagné à suivre intérieurement le système de Calvin? Si elle y trouvait

<sup>(37)</sup> Histoire du Calvinisme, liv. I, pag.

<sup>(38)</sup> Il y a beaucoup d'apparence que le comte de Bossu couchait avec elle. Peses bien les expressions de Mézerai, ci-dessus, citation (27). Poyez aussi la remarque (I), et consultes Brantome, Vie de Henri II, pag 6.

<sup>(39)</sup> Voyes l'Epître aux Hébreux, chap. XI,

<sup>(40)</sup> Tom. I, liv. I, pag. 8 et 9.
(41) Varilles, Histoire de Henri II, liv. I,

quelque chose de commode, il ne lui était pas permis de s'en prévaloir: ainsi tout le charme était sevé, et le leurre perdait sa force. Ajoutez à cela qu'elle ne pouvait adhérer intérieurementau calvinisme, sans croire qu'en assistant à la messe elle commettait le plus grand de tous les crimes; et par conséquent rien n'était plus propre à lui bourreler la conscience, que de suivre la loi des réformateurs dans une cour où il fallait qu'elle professat régulièrement le catholicisme. Car pour ce qui est du dogme de la justice imputative, M. Varillas en juge comme un aveugle des couleurs, puisque tous les protestans reconnaissent que cette justice ne sert de rien sans la repentance : il n'est donc pas vrai qu'elle soit la senle chose qui distingue les bons d'avec les méchans.

Depuis la première édition de ce Dictionnaire, j'ai découyert que Florimond de Rémond a dit quelque chose du prétendu luthéranisme de la duchesse d'Etampes. Il la met au nombre des dames que les luthériens avaient attirées à leur cordèle, et qui leur donnèrent accès auprès de la reine de Navarre, sœur de François ler. Il met dans la même catégorie les dames de Cani, de Pisseleu, sœur de cette duchesse, et il assure que celles-ci en gagnèrent quelques autres. La conquête de ces simples âmes, ajoutet-il, et de ce fragile sexe fut bien aisée ; car la rigueur des lois et règles de l'église, et surtout cette gêne de la confession, était insupportable à plusieurs d'entr'elles (42). Mais outre qu'il ne cite aucun auteur, il insiste si peu sur ce fait-là, il en donne si peu de particularités, il est si destitué de circonstances, qu'il ne me fait point changer d'opinion. Je crois que ses lumières se réduisaient à un ouïdire vague, qu'il voulut mettre à profit, afin d'avoir lieu de débiter un lieu commun. C'est celui du stratagème de l'ancien serpent qui fit suocomber la première femme. Cet historien a ramassé là dessus je ne sais combien de moralités et d'autorités. Ce lieu commun est pitoyable: il a le défaut de pouvoir être rétorqué; il n'y aucune secte qui ne puisse s'en

(42) Florimond de Rémond, Bistoire de la naissance et progrès de l'Hérésie, liv. VII, chap. III, pag. m. 84.

servir. Voyez la critique genérale de l'Histoire du Calvinisme (43).

l'Histoire du Calvinisme (43). (1) Le duc d'Etampes avait fait faire des informations contre elle. Nous trouverons encore en faute M. Varillas: Elle était en si mauvaise intelligence, dit-il (44), avec le duc d'Etampes, son mari, qu'il avait fau faire une enquête juridique de sa conduite depuis son mariage: ce qu'on ne pouvait imputer qu'à la jalousie qui l'obligeait à prendre des mesures si honteuses, afin de se venger de sa femme lorsqu'elle aurait perdu la protection du roi. Si M. Varillas avait bien lu les manuscrits dont il se vante qu'on lui a donné communication, il ne raisonnerait pas comme il a fait sur les motifs du duc d'Etampes. Il saurait que les enquêtes sur la conduite de la duchesse furent faites longtemps après la mort de François I<sup>er</sup>., que le mari n'avait point pour but de faire connaître que son épouse n'avait point gardé la foi conjugale. Ilaurait fallu qu'il cut été le plus nizis de tous les hommes, s'il avait cru que son cocuage avait besoin d'informations pour devenir un fait certain. Toute la France en était persuadée, en aurait juré et se serait hautement moquée de quiconque aurait traité la chose de problématique. L'enquête ne fut donc point une affaire de jalousie, et ne tendait point à un dessein de vengeance, après que François Ier. ne serait plus. Je l'ai déjà dit, elle fut faite après la mort de ce monarque; et j'ajoute qu'elle tendait à faire voir, non pas le tort que le duc d'Etampes avait souffert en son honneur, par la conduite de sa femme, mais celui qu'il avait souffert en ses biens: de quoi il voulait ramasser des preuves pour s'en servir dans un procès. M. le Laboureur va nous l'apprendre. Le duc, dit-il (45), non-seulement ne posséda que de nom les hiens que François ler. lui fit, mais encore il en paya l'usure de son propre. En voici une preuve de la propre bouche, et attestée par serment en justice, du

de Castelnau, tom. I, pag. 864.

<sup>(43)</sup> Au paragraphe XIII de la XXX°. lettre, troisième édition. Voyes aussi la remarque (D) de l'article Gaugnant les., tome VII. (44) Varillas, Histoire de François les., lu. XI, pag. 96.

roi Henri II, qu'il supplia de vouloir déposer en sa faveur, au procès qu'il avait contre Odet de Bretagne, comte de Vertus, son cousin, comme héritier de François de Bretagne, son frère aîné, comte de Vertus; lequel François ayant épousé Charlotte de Pisseleu, sœur de la duchesse d'Etampes, elle obligea le duc son mari de lui faire telle raison qu'il lui plut sur ses prétentions, à cause de Madeleine de Brosse, dite de Bretagne, son aïeule. En suite de l'examen a futur que le roi lui accorda à Paris, le 3. juin 1556, il lui fit encore la grace de subir l'interrogatoire, le 12 dudit mois, en l'hôtel vulgairement appelé la Maison Maigret, dans la rue Sainte-Avoye, qu'il donna depuis au connétable de Montmorenci : en présence duquel il déclara, que le duc d'Etampes lui a dit souvent qu'il craignait bien que le mariage du comte de Vertus avec la sœur de la dame d'Etampes se fît à ses dépens; ..... que le bruit a été tout commun que Longueval maniait toutes les affaires de la duchesse (46), et que le duc s'est souvent plaint qu'il lui faisait faure plusieurs choses à son désavantage ; que les honneurs qu'a eus ledit Longueval sont assez connus, et venaient de la faveur de ladite dame; que ledit duc s'est souvent plaint que ladite dame recevait les gages de son état de gouverneur de Bretagne, et lui ne jouissait de rien; qu'il se doulait le plus des contrats qu'on faisait pour la dame d'Avaugour; que le duc s'est plusieurs fois plaint à lui ,.... qu'il était contraint de faire plusieurs actes et contrats au désavantage de lui et de sa maison, selon le vouloir de ladite duchesse, dudit de Longueval, et autres leurs ministres; sur quoi, etc.

(K) M. Varillas a ignoré et le temps et les motifs de cette aventure. | Cela paraît clairement par notre remarque précédente; mais en voici de nouvelles preuves. Au lieu, dit-il (47), en parlant de la duchesse d'Etampes, de ménager dans sa faveur le duc.... son mari, dont l'humeur assez insensible et peu sujette aux plaisirs de l'amour aurait été amusée par de

légères marques de la libéralité du roi et par de vains emplois, pourvu qu'il les eut reçus dans le temps qu'il en avait besoin, elle l'avait mécontenté jusqu'au point qu'il s'était emporté au delà de la bienséance, par le plus étrange caprice que la jalousie ait jamais inspiré, en publiant lui-même son déshonneur par l'enquete juridique de la conduite de sa femme, dont on a déjà parlé. Ce procédé qui les rendait irréconciliables ôtait à la duchesse l'espérance de retourner auprès de son mari; et la réduisait à ce point de misère, que la sénéchale, après la mort du roi, pourrait se servir du meme mari comme d'un instrument pour la tourmenter, jusqu'à ce que sa vengeance filt pleinement assouvie. Voilà M. Varillas très-persuadé que l'enquête juridique du duc d'Etampes était déjà faite l'an 1544, du vivant de François I<sup>er</sup>.; et néanmoins elle ne fut faite qu'en 1556. Ainsi tous les beaux raisonnemens qu'il y fonde ne sont que de belles chimères. C'est un écueil dangereux pour tous les historiens qui se plaisent trop à rechercher les motifs de la conduite des cours, et qui ne se plaisent pas assez à consulter la chronologie. Nous voyons de plus celui-ci très-persuadé qu'un caprice étrange de jalousie poussa le duc à faire informer juridiquement contre sa femme; et néanmoins ces informations ne procédèrent que de l'envie de gagner un grand procès. Au reste, M. Varillas n'est pas le seul qui prétende que ce mari eut la faiblesse d'étaler lui-même son déshonneur au yeux du public. L'abbé de Saint-Réal n'en jugeait pas autrement. Voici ses paroles (48) : « Ce » que vous avez dit, repris-je, de Cé-» sar, qui ne voulut pas porter témoi-» gnage contre le galant de sa femme, » me fait souvenir d'un autre mari » dont j'entendis parler il y a quelque » temps, et qui ne fut pas si délicat. » C'est celui de la belle duchesse » d'Etampes, première maîtresse de » François I<sup>er</sup>. Après la mort de ce » prince, le bon homme voulut re-» prendre un procès contre elle (49)

(48) Césarion, entretien I, pag. 24, édit. de la Haye, 1685.

(49) M. le Laboureur me paraît beaucoup

plus croyabla: il dit, Addit. à Castelnau, tom.

<sup>(46)</sup> Voyes la remarque (E), citation (19). (47) Varillas, Histoire de François Ier., liv. XI, pag. 98, a Cann. 1544.

» qu'il n'avait pu poursuivre jusqu'a-» lors, à cause de la considération » que le roi avait conservée toute sa » vie pour cette dame; et ayant be-» soin de prouver en justice cette im-» possibilité, il fit faire une infor-» mation, où Henri II, et les pre-» mières personnes de la cour témoi-» gnèrent à sa requête, dans les ter-» mes les plus honnêtes qu'ils purent » choisir, le grand pouvoir de sa » femme sur le feu roi, et l'étroite » amitié qui avait été entre ce prince » et elle. » M. le Laboureur ne s'éloigne pas de cette façon de juger. Le pauvre duc, dit-il (50), doit avoir bien pâti, pour avoir été obligé de laisser à la postérité ce monument injurieux de sa honte et de son malheur. M. Varillas a donc quelques suffragans, quoiqu'ils ne s'expriment pas aussi fortement qu'il s'exprime, quand il assure (51) qu'il fallait bien que le duc d'Etampes eult peu d'esprit, ou qu'il fitt beaucoup insensible, puisqu'il contribua à sa propre infamie, en décriant sa femme avec autant de soin, que les personnes de sa qualité, lorsqu'elles sont prudentes, en prennent pour établir ou pour augmenter leur réputation.

N'en déplaise à ces messieurs, il me semble qu'ils vont un peu de travers dans la sentence qu'ils prononcent contre ce duc. Il n'était point dans le cas où les maris qui publient leur cocuage se déshonorent. Quand on est cocu par une force majeure, et qu'on se pourvoit envers le public par des démarches éclatantes qui témoignent que bien loin d'être cocu volontaire, l'on enrage de ne pouvoir pas repousser l'insulte, on conserve hautement tout son honneur et toute sa réputation. Si la qualité de souverain n'efface pas l'infamie à l'égard d'une maîtresse, elle l'efface pour le moins à l'égard de tout mari qui témoigne hardiment son indignation; et bien loin qu'un mari se déshonore en donnant des preuves publiques du mépris qu'il a sonçu pour sa femme, qu'il se déshonorerait au contraire s'il lui servait de couverture; et si, pour empêcher

I, pag. 864, que le duc plaidait, non contre sa femme, mais contre le comte de Vertus, son cousin.

(50) Le Laboureur, là même, pag. 865. (51) Histoire de Henri II, liv. I, pag. m. 34.

qu'elle ne passat pour impudique, il se reconnaissait le père des enfant qu'elle aurait du prince. Je sais bien que les courtisans appellent sottise la mauvaise humeur d'un mari qui n'a point l'adresse de parvenir aux pensions, aux charges, aux gouvernemen de province, en consentant de bon cœur que son épouse accorde les dernières faveurs au souverain; mais je sais aussi que, d'autre côté, ils méprisent tout cocu volontaire qui a cette adresse; et qu'ils font de cruelles railleries de sa corne d'abondance. Et il est si vrai que, même selon le jugement corrompu du siècle, un mari se fait honneur de n'avoir nul ménagement pour sa femme, devenue maitresse du prince, qu'on croirait le bien louer dans une épithaphe, dans une oraison funèbre, et dans de semblables pièces, en marquant cette conduite; et qu'on n'oserait y louer d'une conduite toute contraire, ceux qui auraient dissimulé cet affront afia de faire fortune. Le genre humain est bien corrompu, mais non pas jusques au point que le trafic qu'un mari peut faire de son épouse soit censé une conduite honorable. C'est un moyen que l'on n'emploie que trop souvent pour parvenir aux richesses : il était connu à l'ancienne Rome (52), il n'a jamais discontinué; et cependant il ne se sépare point tout-à-fait du mépris et de la honte qu'il mérite.

Outre cela, il faut bien considérer la différence qui se trouve entre notre duc d'Etampes, et César, ou tout autre particulier qui plaide pour se faire déclarer cocu. Les galanteries de la femme de César n'étaient point pabliques : les accusés ne convenaient point du fait : disons la même chose sur les procès d'adultère qui occupent quelquefois les tribunaux. Mais pour la duchesse d'Étampes, elle ne disconvenait point qu'elle f**ût la mai**tresse de François Ier. Ce prince le niait encore moins (53); de sorte que deur commerce passait par toute l'Europe pour un fait certain et incontestable. Aiusi le duc n'ajoutait rien à son infamie par son enquête: on ne doit donc pas le prendre, ni pour un

(53) Voyez la remarque suivante.

<sup>(59)</sup> Scortator erit, cave to roget sultro
Penelopen facilis potiori trade.

Horat., sat. V, lib. II, vs. 75.

homme de peu d'esprit, ni pour un ceux qui en ment ainsi loreque d'ailhomme insensible, sous prétexte de l'information : on ne doit pas le comparer à ces maris qui manifestent des aventures domestiques, qu'il dépend d'eux de tenir toujours sous le videau. Une enquête juridique n'est pas un monument aussi à craindre que l'histoire. Or, le duc d'Etampes devait être fermement persuadé que cent bons historiens éterniseraient l'adultère de son épouse. Puis donc que l'enquête lui pouvait être d'un grand usage dans un procès de conséquence, on le deit louer de l'avoir faite; ear en ne la faisant pas il n'empêchait point que sa honte (si honte il y avait) ne retint tout ce qu'elle avait

de public.

Il me reste une chose à dire qui suffirait sende à sa justification. C'est qu'il ne fit point des enquêtes pour prouver son cocuage, mais pour prouver que sa semme lui avait fait perdre beaucoup de bien. Pourrait-on blamer um homme qui, dans un procès où il est question du recouvrement de ce bien, fait connaître par des procedures juridiques, que sa femme le lui a êté injustement? On se persuade, à moins qu'on n'y prenne garde de près, qu'il n'y a point de femmes plus complaisantes envers leurs maris, que celles qui leur font porter des cornes. Voyez là-dessus l'un des contes de M. de la Fontaine (54). C'est pourquoi les parties du duc d'Etampes auraient pu prétendre que sa femme lui avait fait cent passe-droits, afin de lui faire porter patiemment le mauvais titre qu'elle lui donnait. Il fut donc obligé de justifier juridiquement qu'elle lui avait causé de très-grandes pertes.

Qu'on ne le blame donc pas d'avoir joint à la qualité de cocu de chromique celle de cocu de registre ; car celle-ca était contenue éminemment dans la première, et ne pouvant pas aggraver son déshonneur, elle pouvait lui éparguer un grand dommage. Blâmes taut qu'il vous plaira coux qui, n'ayant pas à craindre que leur déshonneur

leurs ils ne sauraient éviter la plume des plus sincères historiographes. Le comte de Bussi-Kabutin reçut une lettre, en 1668, où il est parlé d'un homme qui se trouvait au premier cas. Voici en quels termes cela est conçu: Pour la lettre de madame de . . . . à mansieur de . . . elle n'a point ocuru.Le mari l'a montrée au roi 🖈 et l'a donnée au parlement. Ainsi n'étant point cocu de chronique, au moins le sera-t-il de registre (55).

(L) Pai de la peine à croire que François I<sup>er</sup>. ais jamais dit sérieusoment qu'il ne couchait pas avec cette dame.] L'auteur que je contredis ici n'est pas d'un poids à me donner des scrupules sur la liberté dont je me sens envers lui. Voyons ses paroles: Le roy l'rançois donc delivré de prison retournant d'Espaigne, madame la regente sa mère le vint trouver à Bordeaux accompaignée de plusieurs dames et damoiselles , entre lesquelles estoit Anne de Pisseleu qui despuis fut comtesse de Pontievre, et après duchesse d'Estampes à cause de son mary. Dame qui fut tousjours despuis favorisée du roy, ear il faisoit pour elle ce qu'il eust denié à d'autres: et quoy qu'on soubconnast moins honnestement qu'il ne falloit de ceste privauté , si est-ce que le roi s'en purgeo, et protesta qu'il n'aimait ceste dame que pour se grace et gaillardise. Quoi qu'il en fust, on tient qu'il s'an servoit au lict, veu mesmes qu'il e**ssoi**t assez enclin à l'amour des femmes, ce qui estoit le seul deffaut et vice dont ce prince estoit entaché (56). Il est contre la vraisemblance que ce prince se soit jamais avisé de protester tout de bon, qu'il ne se passait rien de malbonnéte entre lui et la duchesse d'Etampes. Il avait trop d'esprit et trop de monde, pour ne savoir pas que personne n'ajouterait foi à de telles protestations, après la comnaissance que l'on avait de son penchant vers le sexe. Et d'ailleurs sur le pied où étaient les choses, il eût craint de se soit inséré dans les annales de l'état, le rendre méprisable à toute sa cour, portent au greffe du parlement, et l'y s'il ett passé pour un joune prince font en registrer; mais ne blamez point qui aurait serva long-temps une belle

(55) Lettres de Bussi-Rabutin, tom. II, lettre CLIII, pag. 335, édition de Hollande. (56) Du Verdier Vau-Prives, Procopogr.,

tom. III, pag. 2347.

<sup>(54)</sup> On peut voir aussi un livre qui fut im-Prime en Hollande, l'an 1682, sous le titre de, les Privilèges du Cocuage. C'est un dialogue entre un cocu et un jaloux.

en obtenir rien. La protestation qu'on lui impute serait moins éloignée de n'avait joui d'elle. la vraisemblance, s'il eût commencé à s'attacher à la duchesse lorsqu'ils étaient l'un et l'autre dans l'âge de maturité; mais il en parut amoureux des le retour de sa prison : il n'avoit que trente-deux ans; la demoiselle de Aleilli était une jeune fille pleine de harmes: quelle apparence qu'il ne se soit pas pressé d'en venir à la conclusion, et qu'il n'ait point frappé au but dans quelque temps? Que si la vertu de la belle avait été invincible, il aurait sans doute porté ses soupirs vers un autre objet, avant la fin de l'année. Mais je ne vois point d'auteur qui soit assez simple pour louer notre Anne de Pisseleu par rapport à la chasteté. La crédulité de l'auteur que je réfute. s'est arrêtée à moitié chemin ; car s'il a été persuadé que François Ier. protesta de son innocence, il n'a point cru qu'il fallût ajouter foi à cette protestation. Si elle méritait d'être crue, et si d'ailleurs la duchesse avait été du parti des réformés, ceux-ci auraient eu dans leur communion le plus grand exemple de chasteté qui ait paru sur la terre. En ce cas-là cette duchesse aurait surpassé, par rapport à cette vertu, non-seulement les vierges du martyrologe, mais aussi les héroïnes de roman. Qu'on ne s'étonne pas des situations de ce parallèle : je ne suis pas le premier qui dise (57) que les exemples de vertu que l'on forgeait dans nos grands romans d'autrefois (58) allaient plus loin que la pratique des plus saintes femmes. Car les héroïnes de roman se conservent pures et nettes de toute tache, dans la vie de la cour, obsédées d'un amant trèsaccompli qu'elles aiment, enlevées de temps en temps, et toujours au milieu des tentations les plus dangereuses. La chasteté des cloîtres, celle des vierges martyres, n'a pas les mêmes difficultés à vaincre : elle est donc moins merveilleuse que ne le serait celle des dames de la Clélie. Mais comme celles-ci, au bout de deux ou trois ans, plus ou moins, trouvaient la fin de leur peine dans un heureux mariage, leur vertu incorruptible n'égale

(58) Cassandre, Cléopâtre, Cyrus, Clélié, etc.

fille sans lui rien demander, ou sans point celle qu'il faudrait attribuer à la duchesse d'Etampes, si jamais le roi

> ÉTIENNE de Bysance, auteur d'un dictionnaire géographique dont il ne nous reste qu'un abrégé fort imparfait. Cherchez Stéphanus, tome XIII.

EUCLIDE \*, natif de Mégare, et disciple de Socrate (A), ne suivit point l'esprit de son maitre; car au lieu de s'attacher principalement à la doctrine des mœurs, il se mit à raffiner les subtilités de la logique. Il fonda une secte qui passe pour une branche, ou plutôt pour une continuation de l'école de Xénophanes, de Parménide et de Zénon d'Elée (a). Ceux qui suivirent sa méthode de philosophie furent nommés Mégariens, Megarici, et ensuite disputeurs, et enfin dialecticiens (b). On ne connaît guère le détail de ses opinions, et il est assez difficile de comprendre quelque chose dans sa doctrine sur la nature du bien (B). Il n'employait que des conclusions dans ses disputes (C); et par-là nous pouvons juger de l'ardeur et de l'impétuosité qu'il y apportait. Nous en pouvons juger aussi par le caractère d'esprit qu'il inspira à ses disciples. Ce fut une rage ou une fureur de disputer (c). Eubulide, qui lui succéda, fut l'inventeur de divers sophismes extraordinairement captieux et embarrassans (D). Alexinus, qui succéda à Eu-

<sup>(57)</sup> Voyes l'abbé de Villiers, dans ses Ré-Aexions sur les défauts d'autrai.

<sup>. \*</sup>L'article de la Biographie universelle est de M. Lacroix qui donne quelques détails sur les principales éditions d'Euclide.

<sup>(</sup>a) Cic., Acad. Quæst., lib. IV, cap. XLII. (b) Diogen. Laërt., lib. II, num. 106.

<sup>(</sup>c) Voyez la remarq. (D).

bulide, fut grand amateur de la Supplément Eucrire le géomètre, dispute, et s'y porta avec tant et je marquerai ici quelques faude véhémence, qu'il en acquit tes du père Rapin (F). un surnom (d). Diodore, autre disciple d'Eubulide, s'entêta et s'infatua si fort de cette espèce de combats, qu'il mourut de déplaisir, pour n'avoir pu soudre sur-le-champ les questions de dialectique que Stilpon lui avait faites (e). Si cette secte avait contribué quelque chose à l'éclaircissement de la vérité, il faudrait regarder cela comme un prodige; car rien n'est plus propre à brouiller et à obscurcir les matières, et à jeter des doutes dans l'esprit des auditeurs et des lecteurs, que l'application aux subtilités, et aux quintessences de la controverse (E), qui dégénèrent presque toujours en chicanes, en opiniâtreté, en mauvaise foi et en vanité de sophiste. Nous ne savons rien du système de physique de ces philosophes; et il n'y a guère d'apparence que leur passion de raffiner les idées dialecticiennes leur ait laissé ou l'envie ou le loisir de travailler à l'explication des effets de la nature. J'ai lu dans Aristote (f), qu'ils enseignaient qu'il n'y a point de puissance séparée de son acte, c'est-à-dire, qu'une cause qui ne produit pas actuellement un effet n'a pas le pouvoir de le impies des spinosistes. Aristote

produire. C'est un des paradoxes l'a bien réfuté (g). Je renvoie au

(A) Il était disciple de Socrate. Cicéron (1), Strabon (2), et Diogène Laërce (3) témoignent cela; mais aucun d'eux n'a rapporté une circonstance très-curieuse que nous trouvons, dans Aulu-Gelle; c'est qu'Euclide n'osant aller à Athènes, à cause que les Athéniens avaient établi la peine de mort contre tous les Megariens qui y viendraient, y allait de nuit, déguise en femme, et après avoir reçu des instructions de Socrate, s'en retournait à Mégare le lendemain matin avec le même déguisement. Notez qu'il avait été disciple de ce philosophe avant que cet arrêt sévère des Atheniens eut été rendu. Decreto suo Athenienses caverant, ut, qui Megaris civis esset, si intulisse Athenas pedem prehensus esset, ut ea res ei homini capitalis esset.... Tum Euclides, qui indidem Megaris erat, quique ante id decretum et esse Athenis et audire Socratem consueverat, postqu'am id decretum sanxerunt; sub noctem, quim advesperasceret, tunica longa muliebri indutus et pallio versicolore amictus, et caput ricd velatus è domo sua Megaris Athenas ad Socratem commeabat; ut vel noctis aliquo tempore consiliorum sermonumque ejus fieret particeps: rursusque sub lucem millia passuum paulo amplius viginti, eddem veste illå tectus redibat (4). Aulu-Gelle rapporte là ce qu'il avait ouï dire à un célèbre philosophe platonicien, nommé Taurus, qui faisait en même temps une opposition entre ce qu'on avait pratiqué envers Socrate, et ce que faisaient alors les philosophes: Nous voyons aujourd'hui les philosophes, disait-il, aller enseigner dans les maisons riches, et attendre jusqu'à midi que les disciples aient dissipé les vapeurs du vin. At nunc, inquit, videre est philosophos ultrò currere, ut doceant, ad fores juvenum divitum; eosque ibi sedere atque

<sup>(</sup>d) Ανηρ φιλονεικότος διό καὶ Έλεγξίνος έπεκλήθη. Vir acer et contentiosus viribus ac nervis clarus: undè et Blenxinus cognominatus est. Diogen. Laërtius, lib. II, num. 109. (e) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>f) Aristot., Metaphys., lib. IX, cap. III.

g) Idem, ibidem.

<sup>(1)</sup> Cicero, Academ. Quæst., lib. IV, cap.

<sup>(2)</sup> Strabo, lib. IX, circa init., pag. m. 271.

<sup>(3)</sup> Diogen. Laërt., lib. II , in Socrate, num. 47.

<sup>(4)</sup> Aulus Gellius, lib. VI, cap. X.

cipuli nocturnum omne vinum edormiant (5). Il y aura bien des gens qui ne liront point ceci sans se souvenir Je crois franchement qu'aucun de ces de la comédie du Bourgeois Gentilhomme, où l'une des plus agréables scènes (6) est composée d'un maître de philosophie, d'un maître de musique, d'un maître à danser, d'un maître d'armes, etc. Je ne sais si jamais Aristophane et Lucien raillèrent plus cruellement les philosophes, que Mosière les joua en cet endroit. Il les représente comme des gens qui vont montrer dans les maisons, à l'exemple d'un maître à danser et d'un maître d'armes; et puis il suppose qu'ils se querellent avec ces autres maîtres, et qu'ils en sont bien battus. Notez que la jurisprudence n'a pas été moins avilie que la philosophie. La plupart des jeunes gens faisaient venir un sifleur des institutes, et ne se donnaient point la peine d'aller aux leçons publiques. M. le Tellier, qui est mort chancelier de France, sit saire des réglemens contre cet abus.

(B) Il est assez difficile de comprendre quelque chose dans sa doctrine sur la nature du bien.] Il le faisait unique, sous différens noms: en l'appelle, ajoutait-il, tantôt prudence, tantôt Dieu, tantôt entendement, et ainsi du reste (7). Il rejeta toutes les choses contraires au bien, et enseigna même qu'elles n'avaient aucune existence (8). C'est ainsi que sa doctrine est représentée dans Diogène Laërce ; mais voici de quelle manière Cicéron la représente, Euclides Socratis discipulus Megareus, à quo iidem illi Megarici dicti, qui id bonum solum esse dicebant, quod esset unum et simile, et idem et semper (9). Il faut ou que Ciceron, ou que Diogène Lacerce aient mal décrit ce dogme d'Euclide, car s'il n'y a qu'un bien, et si le bien est toujours semblable à soi-même, et toujours unique, comme Cicéron le suppose, comment pouvaiton dire que la prudence, Dieu, l'entendement étaient le bien? La prudence et l'intelligence de l'homme ne taxat, ninuirum quasi consequutiones

opperiri propè ad meridiem, donec dis- dissèrent-elles pas de Dieu? sont-elles semblables à Dieu? sont-elles une simple et unique essence avec Dieu? auteurs n'a bien compris la doctrine des Mégariens; et que ceux-ci mêmes, ou ne la comprenzient pas, ou n'en donnaient pas une bonne explication. On y entrevoit quelques raisons de ce que nos théologiens enseignent de la nature du souverain bien. Il semble aussi que notre Euclide ait eu quelque petite notion de ce qu'ils enseignent sur la nature du mal. Ils disent que le mal n'est rien, et qu'il ne consiste que dans une pure privation. A qui est-ce que les Mégariens espéraient de faire accroire que les maladies, les chagrins, les vices, et toutes les autres choses contraires au bien, sont des chimères qui n'ont aucune existence? Leur système à cet égard-là était un chaos.

(C) Il n'employait que des conclusions dans ses disputes. Les paroles de Diogène Laërce sont celles-ci (10): Ταις τε αποδείξεσιν ένίς απο, ού κατά λήμματα, άλλα κατ έπιφοράι. Utebatur probationibus, non his quæ per assumptiones, sed quas per conclusiones fiunt. Cotto version latine est meilleure que celle d'Aldobrandin que je m'en vais copier : Argumentorum con clusiones non sumptionibus, sed conclusionibus refellendis oppugnabat. Parlons plus librement : la version d'Aldobrandin ne vaut rien; il a besu citer Cicéron, qui a remarqué que le mot anoduju signifie argumenti conclusio (11), et que le mot aime signifie sumptio (12): il ne persuadera jamais qu'il y ait du sens dans ces paroles, combattre les conclusions des argumens, non en réfutant les propositions, mais en réfutant les conelusions. Gassendi, ce me semble, a très-bien développé la pensée de Diogene Laërce. Duo fere solum, ditil (13), novimus ex Laërtio. Unum quòd soleret Euclides casterorum do monstrationes non sumptionibus impugnare, sed conclusionibus dun-

<sup>(5)</sup> Aulus Gellius, lib. VI, cap. X.

<sup>(6)</sup> La IIIe. du ler. acte.

<sup>(7)</sup> Diogen. Laërt., lib. II, num. 106.

<sup>(8)</sup> Idem, ibid.

<sup>(9)</sup> Cicero, A cadem. Quest., lib. IF, cap. XĽII.

<sup>(10)</sup> Diogen. Laert., lib. II, mm. 107. (11) Cicero, in Quest. academ., lib. IV, cap. VIII.

<sup>(12)</sup> Idem, de Divinat., lib. II, cap. LIII. (13) Gamend., de Logic., cap. III, p4. 40, tom. I Operum.

gerebat, Ergò, Ergò, Ergò; quæ arguendi ratio, quasi respirare non sinens, est omnium urgentissima, quare et eum hoc modo foret instans, premens, as vehemens, notatus fuit a Timone quasi quandam litigii, seu contention is rabiem, Auster thouse, Megaricis inspiravisset. Alterum quòd, etc. Il n'y a rien, sansdoute, qui soit plus capable d'embarracer et d'étourdir ceux qui soutiennent une thèse, que la véhémence avec quoi un disputant entessedes conclusions l'une sur l'autre, donc, donc, donc, C'est

ce que faisait Euclide.

(D) Eubulide... fut l'inventeur de divers sophismes extraordinairement captieux et embarrassans. ] Voici leurs noms: le menteur, le trompeur, l'Electre, le voilé, le sorite, le cornu, le chauve (14). Vous trouverez dans Gassendi (15) une bonne explication de tous ces sophismes, fortifiée d'exemples. Vous la trouverez aussi dans M. Ménage (16). Je me contenterai de faire connaître ce que c'était que le menteur. On supposait un homme qui disait je ments, et puis on argumentait de telle manière que de ce qu'il disait vrai, on concluait qu'il mentait, et de ce qu'il mentait, on conclusit qu'il disait vrai. Si dicis te mentiri, verumque dicis, mentiris: dicis autem te mentiri, verumque dicis, mentiris igitur (17). Pour embarrasser davantage, on faisait considérer que dans les raisonnemens semblables à celui-là quant à la forme, la conclusion était vraie : comment donc oserez-vous rejeter la conclusion de celui-ci, disait-on, pendant que vous admettez celle des autres? Cicéron remarque que Chrysippe, qui formait lui-même ces difficultés, n'en pouvait donner la solution. Qui potes hanc non probare, quum probaveris ejusdem generis superiorem? Hæc Chrysippea sunt, ne ab ipso quidem dissolute (18). On bâțissait le même sophisme sur ce qu'Epiménide, qui était de l'île de Crête, avait dit que tous les Crétois étaient menteurs. Il a donc

forent satis perspicuæ, illasiones con- menti en disant cela, concluait-on, donc les Crétois ne sont pas menteurs, donc ils sont dignes de créance, donc il faut ajouter foi à l'assirmation d'Épiménide, donc tous les Crétois sont menteurs. Aristote (19) a reconnu que ces sophistiqueries étaient presque inexplicables. Le jurisconsulte Africanus, ayant posé un cas où le nœud était indissoluble, le compare au sophisme dont il s'agit ici. Dixi των ἀπόρων hanc quæstionem esse: qui tractatus apud dialecticos vou Levdousvov dicitur, etenim quidquid constituerimus verum esse, falsum reperietur (20). Il est bon de voir comment Sénèque se moque de coux qui perdaient du temps à ces vaines subtilités: Quid me detines in eo, quem tu ipse Pseudomenon appellas, de quo tantum librorum compositum est? Ecce tota mihi vita mentitur: hanc coargue, hanc ad verum, si acutus es, redige (21). Quelques-uns séchèrent sur pied en s'appliquant trop à méditer ces sortes de choses : ils y contractèrent une maigreur qui leur sit perdre la vie; et cela fut mis sur leur épitaphe (23) : Kırduysusıs จนัง สงรง ปีส नवर्णनवर नवेद कृत्यमार्थवर, विकार के Kaioc Φιλητάς, ζητών τον καλούμενον ψευδολόyou tor hayou, quoins insing flahubuvan ισχνός γάρ πάνυ το σώμα διά τας ζητάweis Peropeeros, anébarer as to mes ton μινημείου αὐτοῦ ἐπίγραμμα δυλοῖ.

> Zeive, Dirnias eini. volan o fengone-Dasce, nai vuntav opovrides icat-

Est itaque periculum, ne ob has curas aliquando, ut Philetas Cous, pervestigans ex rationibus, falsas et mendaces, exolutus pereas. Nam corpore ob id studium valdè attenuato is obiit: quod insculptum ejus monumento declarat hoc epigramma.

Hospes, Philetas sum, mendax et captiesa

Me perdidit, vespertinaque ac nocturna studiorum cure.

On pourrait donc dire sans hyperbole

(19) Aristot., Ethic. ad Nicomach., lib. VII,

cap. 111. (20) Africanus, lib. LXXXVIII, B, ad L. Falcid. Vide ibi Cujacium, item Menag., in Diogen. Laërtium , lib. II, num. 108.

(21) Senec., epist. XLV, pag. m. 241. (22) Athen., lib. IX, pag. 401, E. Voyes aussi Hesychius Illustrius, in Philets.

<sup>(14)</sup> Diogen. Leërt., lib. II, num. 108.

<sup>(15)</sup> Gassend., de Logic., cap. III, pag. 40, tom. I Operum.

<sup>(16)</sup> Menag., in Laërt., lib. II, num: 108. (17) Cicero, Academ. Quest., lib. IV, cap. XXVIII et XXIX.

<sup>(18)</sup> Idem, ibidem.

et sans figure, que les inventions d'Eubulide étaient des sophismes à tuer les gens. Les subtilités de Stilpon, son condisciple, ne furent pas moins meurtrières (23). Ceci rapproche du vrai ce que Timon le Phliasien objectait à notre Euclide : son terme de rage de dispute en devient moins hyperbolique.

'Αλλ' οῦ μοι τούτων φλεδόνων μέλει, ούδε γάρ άλλου

Ouderds, ou Paidwros, Bris ye mer, ou र्ड इंदार्टिश्वर्थ

Εύκλείδου, Μεγωρεύσιν δς εμβαλε λύσσαν έρισμού.

Non ego horum nugatorum curam gero. nec alterius

Cujusquam; non Phædonis, quisquis ille sit, nec litigiosi

Euclidis, qui Megarensibus contentionis rabiem invexit (24).

Notez que les scolastiques se sont escrimés sur cette matière: on n'a qu'à voir ce qu'ils disent touchant les propositions qu'ils nomment seipsas fal-

sificantes (25).

Comme j'ai parlé assez amplement du sorite dans un autre endroit (26), il n'est pas nécessaire d'y revenir. Je dirai seulement qu'il me semble que le sophisme qu'on nommait le chauve était une espèce de sorite, et qu'il consistait à demander le nombre précis de cheveux qu'il faut arracher à un homme pour le rendre chauve. Un ou deux suffisent-ils? Il fallait répondre que non: on continuait d'interroger, en passant de trois à quatre, et de quatre à cinq', etc.; et si ensin vous répondiez ce nombre suffit, vous vous trouviez obligé de confesser que la différence du chauve et du non chauve, consiste en un seul cheveu. Voyez Gassendi, à la page 41 du ler. tome de ses œuvres.

(E) Rien n'est plus propre à . . . . obscurcir les matières et à jeter des doutes.... que l'application aux.... quintessences de la controverse. De tous les exercices philosophiques il n'y en a point à qui la médiocrité

(23) Voyez le corps de cet article, à la citakon (e).

(24) Timon, apud Diog. Laertium, lib. II,

num. 107, pag. m. 142.
(25) Voyes Arriaga, disput. II, in Summules, sect. IV, subsect. IV, pag. m. 21

el 22. (26) Dans la remarque (0) de l'article de CHRYSIPPE, tome V, pag. 1-5.

soit plus nécessaire qu'à celui de la dispute; car des qu'on y passe certaines bornes, on tombe dans des inutilités, et même dans des travers qui gatent l'esprit, et qui l'empêchent de trouver la vérité. C'est à cela qu'on peut appliquer fort justement ces paroles d'Aulu-Gelle (27): Hos aliosque tales argutæ delectabilisque desidiæ aculeos qu'um audiremus, vel lectitaremus; neque in his scrupulis aut emolumentum aliquod solidum ad rationem vitæ pertinens, aut finem ullum quærendi videremus : Ennianum Neoptolemum probabamus, qui profectò ita ait :

Philosophandum est paucis : nam omnind hand

Une dispute bien réglée et bien limitée (28), et où l'on ne se propose que d'éclaireir les matières, est la chose du monde la plus utile dans la recherche de la vérité; et l'on n'a pas tort de dire que la dispute ressemble au choc de deux pierres qui en fait sortir le feu qu'elles renferment invisiblement (29). Mais il est fort difficile de tenir un juste milieu dans cette fonction : c'est par rapport à cela principalement que l'on pourrait faire la remarque de Tacite : Retinuit quod est difficillimum, ex sapientia ou in sapientid modum (30). Pour peu qu'on lâche la bride à la passion de disputer, on se fait un goût de fausse gloire qui engage à trouver toujours des sujets de contredire, et dès lors on n'écoute plus le bon sens, et l'on s'abandonne à la passion de passer pour un grand maître de subtilités. On peut pardonner à un professeur la peine qu'il prend d'éveiller par cette voie l'esprit d'un jeune écolier; mais on ne saurait excuser Euclide, ni ses successeurs, d'avoir fait leur capital de cela toute leur vie, et d'avoir voulu se distinguer par des inven-

<sup>(27)</sup> Aulus Gellius, lib. P, eap. XV. Il dit, dans le chapitre suivant : ejusdem illius Envisni Neoptolemi... consilio utendum est, qui deguetandum ex philosophia censet non in eam ingurgitandum.

<sup>(28)</sup> Voyes l'Art de penser, IIIe. part., chap: XIX, num. 7, pag. m. 354, où les bons et les mauvais effets de la dispute sont trèsbien décrits.

<sup>(19) . . . .</sup> Quárit pars semina flamma Abstrusa in venis silicis. . Virgil., Ea., 4b. VI, vs. 6. (30) Tacit., in Vita Agricolm, cap. IV.

tions qui ne tendaient qu'à embarrasser l'esprit. Elles ne servaient de rien à la correction du vice; elles ne pouvaient guérir d'aucun défaut important, et outre cela elles n'avancaient en aucune manière la connaissance des vérités spéculatives : elles étaient beaucoup plus propres à la retarder. Voilà deux défauts énormes. Sénèque a très-bien décrit le premier. Invenissent forsitan necessaria, nisi et superflua quæsissent. Multum illis temporis verborum cavillatio eripuit, et captiosæ disputationes, quæ acumen irritum exercent. Nectimus nodos, et ambiguam significationem verbis alligamus, deinde dissolvimus. Tantum nobis vacat? jam vivere, jam mori scimus? Tota illò mente pergendum est, ubi provideri debet, ne res nos, non verba decipiant. Quid mihi vocum similitudines distinguis, quibus nemo unquam nisi dum disputat, captus est? res fallunt : illas discerne. Pro bonis mala amplectimur... Adulatio quam similis est amicitiæ?... Doce quemadmodum hanc similitudinem dignoscere possim. Venit ad me pro amico blandus inimicus: vitia nobis sub virtutum nomine obrepunt: temeritas sub titulo fortitudinis latet: moderatio vocatur ignavia: pro cauto timidus accipitur. In his magno periculo erratur: his certas notas imprime. Cæterùm qui interrogatur, an cornua habeat, non est tam stultus, ut frontem suam tentet : nec rursus tam ineptus aut hebes, ut non habere se nesciat, quod tu illi subtilissima collectione persuaseris. Sic ista sine noxa decipizint: quomodò præstigiatorum acetabula et calculi, in quibus fallacia ipsa delectat. Effice, ut quomodo fiat intelligam : perdidi usum. Idem de istis captionibus dico: quo enim nomine potius sophismata appellem? nec ignoranti nocent, nec scientem juvant. Si vis utique verborum ambiguitates diducere, hoc nos doce, beatum non eum esse, quem vulgus appellat (31). On ne peut rien voir de plus sensé ni de plus beau que ces paroles de Sénèque. Passons au second défaut.

L'esprit de dispute dégénère facilement en fausse subtilité. Ceux qui le cultivent tombent dans leurs pro-

(31) Senec., epist. XLV, pag. m. 249-

pres piéges; et après avoir embarrassé leur antagoniste, ils se trouvent eux-mêmes incapables de se soutenir contre les sophismes qu'ils ont inventés, et que l'on peut employer contre leurs dogmes. Voyez ce que j'ai dit de Chrysippe (32) : c'est un grand exemple de ce que je viens de remarquer. Il faisait profession d'être dogmatique; et il ne laissait pas de travailler pour les intérêts du scepticisme, autant presque que Carnéade qui faisait profession de n'assurer rien. L'un et l'autre sacrifiaient principalement aux subțilités de leur esprit : ils se mettaient peu en peine de la vérité, pourvu qu'ils enssent la joie de faire briller et triompher leurs objections. Celui qui a dit qu'à force de contester, on fait perte de la vérité (33), n'était pas un malhabile homme. Combien y a-t-il de gens qui jouissent d'une profonde tranquillité dans une ferme persuasion de la véritable doctrine, qui se rempliraient de doutes s'ils voulaient entendre les raisons de part et d'autre? Et combien y en a-til qui, au lieu de dissiper leur incertitude, s'y plongeraient davantage, s'ils prétaient l'oreille aux répliques et aux dupliques de deux subtils disputeurs? Ceux-là, je veux dire ceux qui ne doutent point, se plaindraient du mauvais office que la dispute leur aurait rendu, et la maudiraient à peu près dans les mêmes termes qu'un orateur a employés pour exprimer le pouvoir de l'éloquence. Malam, inquit, crucem importunæ isti eloquentiæ, quæ me securum animi, compositumque in alteram partem, jam suspensum, et utroque trahentem malè perdidit, quasi in foro disceptaretis apud judicem, adeò me contorto pugnacique isto genere dicendi exanimastis (34). Ceux-ci, je veux dire ceux qui ont quelques doutes, se plaindraient d'être beaucoup plus flottans qu'auparavant, et diraient aux deux antagonistes ce que Térence attribue à l'un de ses personnages,

.......... Fecistis probè : Incertior sum multò quam dudum (35).

(35) Terentius, in Phormione, act. II, sc. III, vs. 18 et 19.

<sup>(32)</sup> Dans les remarques (E), (F), (Q) de son article, tome V.

<sup>(33)</sup> Nimium altercando veritas amittitur. (34) Famian. Strada, Prolus. II, lib. II, pag. m. 242.

Saint Augustin a cru que les disputes subtiles de la logique étaient tellement à craindre, qu'il fallait demander à Dieu, par des processions publiques, la grâce de n'y être pas exposé (36). C'est un instrument dont on peut tirer de bons usages contre le mensonge : mais il n'en demeure point la,; car, après avoir détruit l'erreur, il attaque la vérité: il ressemble à ces poudres corrosives qui, après avoir mangé les chairs baveuses d'une plaie, rongeraient aussi la chair vive, et carieraient les os, si on les laissait faire. N'allons pas si avant, contentons-nous de considérer les mauvais effets de la dispute, par les raisons que Montaigne expose. Nos disputes, dit-il (37), devraient Etre défendues et punies comme d'autres crimes verbaux. Quel vice n'éveillent-elles et n'amoncellent, toujours régies et commandées par la colère? Nous entrons en inimitié, premièrement contre les raisons et puis contre les hommes. Nous n'apprenons à disputer que pour contredire; et chacun contredisant et étant contredit, il en advient que le fruit du disputer, c'est perdre et anéantir la vérité. Ainsi Platon, en sa Képublique, prohibe cet exercice aux esprits ineptes et mal nés..... Que sera-ce enfin? l'un va en orient, l'autre en occident : ils perdent le principal, et l'écartent dans la presse des incidens. Au bout d'une heure de tempête, ils ne savent ce qu'ils cherchent : l'un est bas, l'autre haut, l'autre côtier. Qui se prend à un mot et une similitude. Qui ne sent plus ce qu'on lui oppose, tant il est engagé en sa course et pense à se suivre, non pas à vous. Qui se trouvant faible de reins, craint tout, refuse tout, mêle des l'entrée et confond le propos : ou sur l'effort du débat, se mutine à se taire

(36) Facere non possum, quin hic referam, quæ de beato Augustino, viro Διαλεκτικώ-τάτω, quique de logical plures libros reliquit, tradit beatus Ambresius sersn. 92, illius scilicet pertinaciam et disputationis acrimoniam supplicationibus publicis compescendam, et quasi averruncandam existimasse. Menag., in Diog. Laert., lib. VII, num. 83, pag. 296.

(37) Montaigne, Essais, liv. III, chap. VIII, pag. m. 252, 253. Voyes ce que l'auteur de l'Art de penser, IIIe. part., chap. XIX, num. 7, pag. 356, a jugé de ces pensées de Montaigne.

tout plat par une ignorance dépite, affectant un orgueilleux mépris, es une sottement modeste fuite de contention. Pourvu que colui-si frappe, il ne s'enquiert pas combien il se découvre. L'autre compte ses mets a les pèse pour raison. Celui-la n'y employe que l'avantage de sa voix a de ses poumons. En voilà un qui conelut contre soi-même : et **celui-c**i qui vous assourdit de préfaces et digressions inutiles. Cot autre s'arme de pures injures, et cherche une querelle d'Allemagne, pour se défaire de la société et conférence d'un esprit qui presso le sien. Ce dermier ne voit rien en la raison, mais il vous tient assiégé sur la clôture : alectique de ses clauses, et sur les formules de

son art. On pourrait dire très-justement que l'esprit et le caractère de notre Euclide et de ses successeurs ont régné dans les écoles chrétiennes depuis le fameux dialecticien Abélard. Mais qu'a-t-on produit par-là en faveur de la vérité? Quels sont les dogmes philosophiques que les nominaux et les réaux, les thomistes et les scotistes ont éclaircis? Qu'ont-ils fait que multiplier les opinions, et trouver l'art de soutenir le pour et le contre, à la faveur de plusieurs termes barbares? Ce que l'un soutient, l'autre le nie; et ils ont tous deux des distinctions et des subterfuges pour s'empêcher d'être réduits au silence. Ils ont fait triompher tour à tour les dogmes les plus opposés : or voici la suite naturelle de cette méthode de philosopher. M. Rohault la décrit admirablement. « On remarque, dit-il » (38), une opinidireté invincible dans » la plupart de ceux qui ont achevé » leur cours de philosophie, et qui probablement ne sont tombés dans une si pernicieuse disposition d'esprit, que parce qu'ils ne sont pas accoutumés à des vérités convain-» cantes, et qu'ils voient que ceux » qui soutiennent en public quelque » doctrine que ce soit, triomphent » toujours de ceux qui tâchent de a prouver le contraire : de manière » qu'à leur égard toutes choses ne » passent que pour des probabilités. » Ils ne regardent pas l'étude comme

(38) Robauk, présace de sa Physique.

» un moyen pour parvenir à la dé-» couverte de nouvelles vérités; mais » comme un jeu d'esprit dans lequel » on s'exerce, et dont toute la fin n'est » que de confondre tellement le vrai » avec le faux, par le moyen de quel-» ques subtilités, qu'on puisse égale-» ment soutenir l'un et l'autre, sans » parattre jamais forcé à se rendre » par aucune raison, quelque opinion » extravagante que l'on puisse défeu-» dre. Et c'est en effet le succès erdi-» naire de toutes les actions publi-» ques, où', souvent dans la même » chaire, des opinions toutes con-» traires sent alternativement propo-» sées, et triomphont également, n sans que les matières en soient plus » éclaireies, ni qu'aucune vérité en » soit mieux établie. » Je ne dis rien d'un mal infiniment plus considérable que cet esprit disputeur et dialecticien a produit. Il est passé des chaires de philosophie aux auditoires de théologie, et y a rendu problématiques les plus grands points de la morale chrétienne (39); car quel est le dogme de morale que les casuistes relâchés n'aient ebraulé et tellement obscurci, que le seud moyen d'avoir quelque certitude est d'écouter uniquement la simplicité de l'Ecriture, sans aucun égard aux raisons subtiles et captieuses de ces docteurs :

Nous verrons dans la remarque suivante quelques pensées du père Rapin, qui ne représentent pas moins le défaut de nos philosophes de Mégare, que celui des scolastiques.

(F) Je marquerai quelques fautes du père Rapin. ] Ge ne sera qu'après l'avoir fait connaître par un beau côté: « (40) Les esprits trop vifs et » trop subtils ne sent pas toujours » les plus propres à la philosophie. H » vaudrait mieux s'épaissir l'imagi- » nation par quelque chose de gros- » sier, que de la laisser évaporer en » des spéculations trop fines. Le bon » sens tout simple de Socrate triom- » pha de tout l'art et de toute la fi- » nesse des sophistes. La philosophie » ne devint abstraite que quand elle » cessa d'être solide : on s'attacha à

» des formalités, quand on n'eut plus » rien de réel à dire; et l'on ne s'avisa de recourir à la subtilité, que quand on n'espéra plus faire » valoir la raison par sa simplicité (\*1). Ce Protagoras, qui chercha le premier des raisonnemens captieux, ne prit cet air subtil que parce qu'il n'avait rien que de » faux dans l'esprit.... On gâta tout, » dit Sénèque (\*2), à force de raffiner » sur tout. Car pour faire une vaine os-\* tentation d'esprit, on quitta ce qu'il » y avaitd'essentiel dans les acionces : » on commença à affaiblir la vérité des » choses par l'artifice des paroles; » on se servit de sophismes, quand » on manqua de bonnes raisons. Ce » fut par cet art nouveau que Nau-» siphane et l'arménide renversèrent » tout . . . . . . Ainsi la simplicité » de la raison se corrompit par l'ar-» tisice du discours, et l'on se joua » de la vérité au lieu de la traiter » avec respect. Ce fut le défaut des Espagnols du dernier siècle : ils » firent de la philosophie comme de » la politique : ils portèrent par la » qualité de leur esprit, né aux ré-» sexions, l'une et l'autre à des sub-» tilités inconcevables : il n'y eut point de disciple qui ne raffmât sur » son maître. D'où arriva un désor-» dre semblable à celui dont s'était » autrefois plaint Sénèque (\*3) : la » dispute devint tout le fruit de la philosophie, et l'on s'en servit » moins pour guérir l'âme, que » pour exercer l'esprit ». Cela est bon ot beau: notre Euclide et notre Eubulide eussent pu s'y reconnaître. Mais, voyons ce que le père Rapin dit d'eux nommément.

« Euclide de Mégare subtilisa en
» core davantage ce qu'il y avait déjà

» de subtilité dans la dialectique, et

» il y ajouta un air de disputer plus

» vif, en donnant plus d'ardeur à son

» discours : il porta même cela à un

» excès qui donna lieu à Timon de

» lui reprocher d'avoir inspiré à

<sup>(39)</sup> Foyes l'article Lovols, remarque (8) tome IX.

<sup>(40)</sup> Rapin, Réflexions sur la Philosophie, num. 26, pag. m. 356, 359.

<sup>(\*1)</sup> Habet hoc ingenium humanum, ut clim ad solida non suffecerit, in futilibus atterptur. Vorulem., de Augm. Scient.

<sup>(\*2)</sup> Vide quantum mali fecerit zimia subtilitas et quam infesta sit veritati. Sen., epist. XCVIII.

<sup>(\*3)</sup> Philosophia non in remedium enimi, sed in exercitationem ingenii inventa. Seneca, lib. VII, cap. I, de Benef.

» ceux de Mégare une rage de dis- lide, disciple et successeur d'Euclide. » puter (\*\*), par cette logique cap-» tieuse et sophistique qu'il leur » apprit, que Socrate n'approuvait » pas, parce qu'il n'y avait aucune » sincérité dans sa manière. Ce fut » Euclide, et son disciple Eubulide, » qui inventèrent ces sophismes, les-» quels furent depuis si fameux dans » l'école dont Diogène Laërce fait » mention (\*2), et qui après tout n'ont » rien de réel que leur subtilité, » comme, le dilemme, l'argument » cornu, l'Electre, le sorite, ces in-» terrogations mégariques si célèbres » (41), dont parle Plutarque, et tou-» tes ces chicanes de leur façon, » qui rendirent la dialectique si mé-» prisable à Athènes, que Socrate fut » obligé de la traiter de ridicule, » dans ses discours contre les sophis-» tes, pour en détromper les esprits. » Ce fut de cet Euclide que Démo-» sthène apprit l'art du dilemme et » ces manières pressantes qui le ren-» dirent si véhément dans le ca-» ractère d'éloquence qu'il prit (42).» Il y a six fautes dans ce passage. 1°. Socrate était mort quand la logique d'Euclide parut : il ne fut donc point en état de la blâmer. 2°. Le dilemme n'a point été mis par Diogène Laërce entre les sophismes qu'Euclide et Eubulide inventèrent. Je ne crois point que d'autres auteurs l'aient mis dans cette liste; et dans le fond, il est faux que le dilemme soit un sophisme. C'est une aussi bonne manière de raisonner que le syllogisme; et s'il y a des dilemmes faux, il y a aussi des syllogismes qui ont cette mauvaise qualité: mais, sous prétexte que l'on peut faire des syllogismes sophistiques, on se tromperait beaucoup, si l'on disait que le syllogisme est un sophisme. Appliquez tout cela au dilemme, et vous trouverez que notre père Rapin s'est trompé, et quant à sa citation, et quant à la chose même. 3°. Si Socrate n'a pu désapprouver la dialectique d'Euclide, encore moins at-il pu traiter de ridicule celle d'Eubu-

(\*2) Diog., lib. II.

4º. Démosthène apprit d'Eubulide et non pas d'Euclide, l'art de raisonner. C'est ce qu'Apulée (43), et Diogène Laërce (44), témoignent. 5°. Après avoir mis le dilemme entre les sophismes qui rendirent la dialectique si méprisable à Athènes, que Socrate fut obligé de la traiter de ridicule, il ne fallait point le donner pour une çause de ce caractère d'éloquence qui fit admirer Démosthène (45). 6°. Ce ne fut point par le dilemme, mais par l'enthymème, selon la notion des rhéteurs; soit qu'on prenne l'enthymème selon la notion des rhéteurs, soit qu'on le prenne selon la notion des logiciens. Je passe au père Rapin la citation de Pierre Ramus. C'était Laërce qu'il eût dû citer.

Justifions la première de ces six censures. Il est certain que les disciples de Socrate ne fondèrent point d'école pendant la vie de leur maître, et qu'Euclide ne se retira d'Athènes qu'après la mort de Socrate (46). Il se retira à Mégare en ce temps-là, et il devint fondateur d'une école de philosophie; et par conséquent la dialectique qu'il enseigna, et à laquelle il donna un nouvel air de subtilité, sut postérieure à la mort de Socrate. Disons en passant qu'il recut chez lui à Mégare, Platon et les autres philosophes d'Athènes (47), lorsque la même tyrannie qui avait fait périr Socrate les obligea à se retirer en un lieu de sûreté.

(43) Apuleius, in Apologia, pag. m. 283.

(44) Diogen. Laërt., in Euclide, lib. 11, num. 108.

(45) Rien ne fut plus admirable dans cet oraleur que la véhémence.

(46) Voyez Platon, in Phædone, ou il du qu'Euclide sut présent aux derniers discours de Socrate.

(47) Diogen. Laërt., lib. II, num. 106. Hesychius Illustrius, in Euclide.

EUDES, duc d'Aquitaine, contemporain de Charles Martel, se trouve mêlé dans les plus grandes affaires de son temps. On ne sait pas trop bien le détail de sa généalogie; mais il y a quelque apparence qu'il était fils de Bertrand, duc d'Aquitaine,

<sup>(&</sup>quot;1) Augrav spiomov. Ram., lib. I Dialect., cup. VII.

<sup>(41)</sup> Voyez tome V, pag. 164, la remarque (G) de l'article CERTSIPPE.

<sup>(42)</sup> Rapin, Réflexions sur la Logique, num. 3, pag. 372.

eux contre l'ambition démesurée et rebelle de leur ennemi. Eudes assembla toutes ses troupes,

(a) Poyes Andigier, Orig. des Franc., tom. II, pag. 226.

et frère puîné de saint Hubert et alla joindre l'armée de Chil-(a). Il profita des troubles de la péric auprès de Paris, et lorscour de France, et des malheurs qu'ils eurent été battus il amena où l'invasion des Sarrasins plon- en Aquitaine ce malheureux roi, gea l'Espagne; car pendant que qui avait besoin de cet asile pour ceux-ci ne songeaient qu'à l'af- être à couvert des attentats du fermissement de leur nouvelle vainqueur; car ce vainqueur se domination, et que l'on travail- frayait ouvertement le chemin lait vainement en France à sou- à l'usurpation, qui éclata dans la mettre l'Austrasie où les maires suite selon les formes les plus du palais s'étaient rendus indé-solennelles (b). La retraite de pendans, il s'empara non-seule- Chilpéric en Aquitaine, et sa ment de la première et de la se- défaite auprès de Soissons, arriconde Aquitaine, entre la Loire vèrent l'an 719. Charles le pouret la Garonne, mais aussi de suivitjusques en Touraine. Queltout le pays de Toulouse et d'U- que temps après il envoya des sez. Les Gascons en même temps ambassadeurs à Eudes pour lui se répandirent sur les pays d'en- redemander Chilpéric. Eudes ne tre la Garonne, la mer Océane, et voulut le rendre qu'après avoir les Pyrénées. Il ne faut pas s'éton- tiré parole qu'il serait traité sener si Eudes ayant de telles for- lon sa dignité. Il lui fit de grands ces se vit recherché par Chilpé- présens, et il fut peut-être la ric II, roi de France. Rinfroi, principale cause de ce que prince maire du palais, avait essayé de ne mourut pas dans un monasremettre sous l'obéissance de la tère. Il rendit un service signacouronne française le royaume lé à la nation deux ans après, d'Austrasie, avec le secours des par la victoire qu'il remporta Frisons; mais Charles Martel devant Toulouse sur les Sarral'avait attaqué si à propos dans sins. Ces infidèles, aspirant à la les Ardennes, en 716, qu'il l'a- conquête des Gaules, ne se furent vait mis en déroute. Chilpéric et pas plus tôt rendus maîtres de Rinfroi, som maire, furent con- Narbonne, qu'ils s'avancèrent traints de prendre la fuite; et jusques à Toulouse, et qu'ils en ayant été encore battus l'année firent le siège. S'ils n'y eussent suivante, ils avaient tout à crain- pas perdu Zaman leur général, dre de Charles Martel. Dans cet- et une grande partie de leurs te perplexité, ils eurent recours troupes, on peut s'imaginer en au duc d'Aquitaine; et bien loin quelle passe ils eussent été. Cette de le quereller sur son agrandis- défaite ne les empêcha point de sement, ou sur ses usurpations, revenir peu après, et de s'empails le déclarèrent souverain (A), rer de Carcassonne, de Nîmes, et et le prièrent de concourir avec de toute la Septimanie, jusques au Rhône: si bien qu'Eudes, qui ne trouvait guère raisonna-

<sup>(</sup>b) Lorsque Pepin, son fils, fit déposer le roi légitime, et se fit élire à sa place, l'an

ble de souffrir que Charles Martel allåt à grands pas à l'usurpation de la couronne (B), se trouvait bien embarrassé: il craignait les Sarrasins, et il ne voulait point dépendre d'un homme qui n'avait pas plus de droit que lui à la puissance souveraine. Les précautions qu'il prit furent, d'un côté, de favoriser sous main les cabales qui s'élevaient dans la Neustrie (c), et de l'autre de s'allier avec Munuza, vaillant capitaine maure auquel les Sarrasins avaient confié la Cerdaigne. Munuza devenu amoureux de la fille d'Eudes (C), qui était très-belle, s'engagea pour l'obtenir à se soulever. Il arriva donc qu'Eudes persuadé que les Sarrasins ne se pourraient pas prévaloir de son absence, assez occupés chez eux par la besogne que Munuza leur taillerait, fit une irruption dans la Neustrie. Cette entreprise ne lui réussit pas; il fut vaincu (d) par Charles Martel, et son pays fut pillé par l'armée victorieuse. Son gendre fut encore plus malheureux, comme nous le dirons en son lieu (e): il périt dans les troubles qu'il excita; et alors Abdérame qui l'avait vaincu, ne trouvant rien qui l'empêchât de pénétrer dans l'Aquitaine, y entra avec une armée très-nombreuse. Eudes dépêcha des ambassadeurs à Charles, pour le prier de le secourir, et sans attendre l'arrivée de ce secours il eut la hardiesse de s'engager à une bataille avec les Sarrasins dès qu'ils

eurent passé la Dordogne (f). La politique eut peut-être plus de part que le courage à cette action: il s'était imaginé que s'il battait Abdérame avant l'arrivée de Charles, il pourrait gagner une autre victoire sur celui-ci en cas de besoin; pour ne rien dire de la gloire qu'il avait à attendre, s'il chassait les infidèles sans qu'un autre y contribuât. Il se battit bien; mais enfin après une longue résistance il fut mis en fuite. Quoiqu'on dise que sa perte fut très-grande (D), il ne laissa pas avec ce qu'il put rassembler de troupes de s'avancer vers le lieu où Charles devait passer la Loire, il combattit avec lui dans la fameuse bataille où Abdérame fut tué (E), le 7 d'octobre 732. Mais il ne put se résoudre à laisser en paix la Neustrie; il reprit encore les armes en 735. Ce fut pour la dernière fois ; car il mourut de chagrin dans la même année (F), ayant vu que Charles était entré dans l'Aquitaine et y avait tout mis à feu et à sang. Hunaud, son fils, aussi ambitieux que lui, ne voulut point reconnaître Charles. Cela fit recommencer la guerre, qui, après divers succès tantôt heureux tantôt malheureux, se termina au désavantage de Hunaud. Il fut obligé de se soumettre, et on lui laissa le duché (g).

<sup>(</sup>c) C'est ainsi qu'on appelait la partie occidentale de la monarchie française.

<sup>(</sup>d) En 731.

<sup>(</sup>e) Voyes l'article MUNUEL, tome X.

<sup>(</sup>f) Isidore de Badajos, cité par Catel, Mémoires de l'Hist. du Languedoc, pag. 527, dit que la bataille se donna entre la Garonne et la Dordogne. Voyez-le aussi, pag. 529.

<sup>(8)</sup> Voyes l'Histoire de France de Cordemoi.

<sup>(</sup>A) Chilpéric et ... son maire ... le déclarèrent souverain.] J'aurais pa

e qu'ils le déclarèrent roi, car voicomme parle Frédégaire : Chilpeus itaque et Raganfredus legation ad Eudonem ducem dirigunt, xilium postulantes, rogant: REGNUM munera tradunt. Il ne faut pas s'iiginet que *regnum* signifie là un iple ornement de tête, nommé monne, envoyé au duc d'Aquitai-; il faut entendre la dignité et l'aurité dont la couronne est le symbo-C'est ainsi que M. Valois l'a enten-. Ut suo, dit-il (1), summoque r ac regià potestate in Aquitaniæ minaretur, provincia regiæ ditioni emptd. Je fais cette remarque apres auteur moderne (2), qui semble cuser le savant père le Cointe d'air cru qu'on ne donna point à Eus l'autorité royale; mais qu'on lui voya seulement une couronne. Dans passage que ce père cite (3), regnum prend pour une couronne, j'en nvieus; cependant ce n'est pas une uronne sans relation à l'autorité uveraine. Rhéginon confirme mon utiment, lorsqu'il dit, sous l'année 55, que Charles Martel priva Eudes du royaume et de la vie, Eudonem igno simul et vitá privavit. L'auteur oderne cite pour un troisième téioin, une inscription de saint Maxinn, qui porte qu'en 710, sous Eudes, 'és-pieux roi des Français, et.penant le temps de la descente des Sarisins, on transféra le corps de sainte arie - Madeleine : Anno nativitatis 'omini 710, sextA die mensis decemns.... regnante Odoino piissimo rege rancorum, tempore infestationis entis perfidæ Saracenorum; mais elle autorité a deux grands défauts : un, que l'année 710 n'est point un emps où l'inondation des Sarrasins : nt craindre dans les Gaules ; l'aure, qu'Eudes pour le plus n'a été que n d'Aquitaine; et voici une inscripon qui le traite de roi des Français. e m'étonne que M. Audigier n'ait oint aperçu de faute dans le chitre 710. Ce n'est point dans son liwre me faute d'impression; mais, quoi

qu'il en soit, c'est une faute. Catel, en rapportant cette inscription, l'a ponctuée de telle sorte qu'elle tombe sur l'an 716 (4). Anno nativitatis Domini septuagesimo decimo sexto, die mensis decembris, etc. J'ai lu dans Belleforet (5), qu'en l'an 741, les Sarrasins détruisirent la ville d'Aix en Provence, et que ce fut alors que Girard de Roussillon, comte de Bourgogne et de Provence, fit transporter d'Aix à Vézelai le corps de la benoite Marie-Madeleine.

(B) Il ne trouvait guere raisonnable de souffrir que Charles Martel allat à grands pas à l'usurpation de la couronne. On ne sait lequel vaut mîeux ou de se fâcher, ou de se moquer de l'indigne partialité de tant d'écrivains, qui traitent de brouillons et de rebelles tous ceux qui voulurents'opposer à l'ambition de Charles Martel, et à celle de Pepin. Ces mêmes auteurs auraient tourné la médaille, si la fortune se fût déclarée pour ces prétendus rebelles; et alors les titres de factieux, de perturbateurs du repos public, de perfides et de traîtres, eussent été réservés pour les Martels et pour les Pepins : tant il est vrai qu'il y a du peuple partout, parmi les historiens comme parmi la petite bourgeoisie!

(C) Munuza devint amoureux de la fille d'Eudes. ] Les erreurs de quelques auteurs, touchant cette affaire, seront examinées dans les remarques de l'art. Munuza, tome X.

(D) On dit que sa perte fut trèsgrande. ] Roderic de Tolède (7) en donne une idée affreuse, comme si Dieu seul savait le nombre de ceux qui périrent en cette occasion. Je l'ai déjà remarqué dans l'article d'Abderame (8); mais voici les paroles de cet his-

<sup>(1)</sup> Adrianus Valenius, Hist. Francor.

<sup>(2)</sup> Audigier, Origine des Français, tom. II,

<sup>(3)</sup> Romanus pontifex in signum imperii utiur regno, et in signum pontificii utitur mitrd. unocent. III, apud Audigier, Origine des Franuis, tom. II, pag. 233.

<sup>(4)</sup> Mémoires de l'Histoire du Languedoc, pag. 524. Il l'emprunte de frère Bennard Guido en sa Chronique des Papes, et en la Vie de Nicolas III.

<sup>(5)</sup> Chronique de France, folio m. 52.

<sup>(6)</sup> Juven., sat. X, vs. 73.

<sup>(7)</sup> Histor. Arabum , cap. XIV.

<sup>(8)</sup> Remarque (D),

torien: Abderamen....cum amnes Garumnæ et Dordoniæ pertransisset, Eudonem de quo diximus invenit ad prælium præparatum, sed infelicitate præteritd comitatus in fugam dilabitur fugitivus, et tot ibi de ejus exercitu ceciderunt quod ejus numerus omnæ humanæ scientiæ occultatur. Il ajoute un fait très-faux: savoir qu'Abderame pilla et brûla la ville de

Tours. (E) Il combattit avec Charles Martel dans la fameuse bataille où Abdérame fut tué. Plusieurs historiens (9) lui donnent la principale part à cette insigne victoire (10); car ce fut lui, disent-ils, qui força le camp des Sarrasins, où ayant tout passé au fil de l'épée, sans distinction d'âge ni de sexe (11), il alla charger l'ennemi par derrière; et alors comme ils se crurent enveloppés de toutes parts, ils perdirent courage, et se débandèrent. Mais si ces historiens n'avaient pas eu de meilleurs mémoires sur ce fait-là, que sur ce qu'ils avancent hardiment qu'Eudes introduisit Abdérame dans la France, ils ne mériteraient pas d'être crus. Je sais bien que Frédégaire \* débite ce dernier fait. Voyez Catel, au livre III de ses Mémoires de l'Histoire du Languedoc, où en examinant cette question il penche vers la négative, quoiqu'il avoue qu'Adon de Vienne, les Annales publiées par Pithou, Sigebert, Marianus Scotus, Herman Contract, et plusieurs autres historiens, ont écrit qu'Eudes, pour s'opposer à Charles Martel, avait appelé les Sarrasins à son aide. J'ai réfuté cela dans l'article d'Abdérame (12).

(F) Il mourut de chagrin dans la même année. ] L'annaliste de Fulde s'est trompé en mettant sa mort sous l'an 728. Rhéginon s'est aussi trompé dans les paroles rapportées ci-dessus, où il dit que Charles ôta à Eudes la vie et le royaume. Frédégaire raconte la chose plus exactement : il dit que Charles ayant appris la mort

(9) De Sorres, Du Haillan, etc.

(10) Voyez la remarque (K) de l'article Az-BERANE, tome I, pag. 32.

(11) Les Surrasins étaient entrés en France,

dit-on, avec femmes et enfans.

\* Leclerc observe que, dans cette remarque et dans la suivante, Bayle devait citer le continuateur de Frédégaire, et non Frédégaire lui-même, mort avant le temps dont on parle.

(12) Remarque (1) tome I, pag. 32.

torien: Abderamen....cum amnes d'Eudes, tint conseil, repassa la Loi-Garumnæ et Dordoniæ pertransisset, re, alla jusques à la Garonne, prit Eudonem de quo diximus invenit ad Blaie, etc.

EVE \*, femme d'Adam, fut ainsi nommée par son mari à cause qu'elle devait être la mère de tous les vivans (a). Elle fut formée d'une des côtes d'Adam, et amenée auprès de lui afin qu'elle fût sa femme (b). Dieu leur donna sa bénédiction, et leur commanda de foisonner, de multiplier, et de remplir la terre (c), et néanmoins Adam ne s'avisa de son devoir conjugal qu'après que lui et sa femme eurent violé la défense que Dieu leur avait faite. Ce fut Eve qui désobéit la première à l'ordre de Dieu. Elle se laissa tromper par les mensonges et par les belles promesses du serpent(A), et puis elle sollicita son mari à la même désobéissance. Les incommodités de la grossesse, les douleurs de l'accouchement et la sujétion à son mari furent les peines à quoi Dieu la condamna. Adam ne la connut qu'après qu'ils eurent été chassés du jardin d'Eden (B). Ce n'est pas une preuve nécessaire que cela fût incompatible avec l'état d'innocence (C). Ils eurent plusieurs enfans, dont . Caïn fut le premier, Abel le second: quant à Seth, il ne vint au monde qu'après qu'Abel eût été tué par Caïn. Voilà ce qui est indubitable, puisque la pa-

<sup>&</sup>quot;Joly trouve cet article fort long, et dit que Bayle abuse de son temps et de celui de ses lecteurs, en suppléant par des contes impertinens, et qu'il reconnaît pour tels, à ce que Moïse ne nous a pas appris au sujet de la première femme.

<sup>(</sup>a) Genèse, chap. III, vs. 20.

<sup>(</sup>b) Là même, chap. II, vs. 22...
(c) Là même, chap. I, vs. 28.

role de Dieu le dit; mais comme goûté de ce fruit, il n'y aurait elle n'en dit pas davantage, on jamais eu d'amour entre les peut faire tel cas qu'on voudra deux sexes (F), mais seulement des autres choses qui ont été dé- de l'amitié, on ne saurait ni rébitées concernant Eve. Par exem- futer solidement leur pensée, ni ple, qu'elle accouchait tous les l'appuyer sur de bonnes preuves. ans (d), et chaque fois d'un garçon et d'une fille (D), ou même trois extravagances des rabbins. d'un plus grand nombre d'en- Quelques-uns d'eux disent qu'Efans de chaque sexe : et qu'elle ve fut formée de la queue de son vécut 940 ans (e) (E). Il n'y a mari. Ils prétendent (k) que rien la qui soit contre la proba- Dieu, ayant donné d'abord une bilité; mais ce que je m'en vais queue au corps d'Adam, s'aperdire sent tout-à-fait le roman et çut ensuite qu'elle diminuait la la vision monacale, c'est qu'elle ait institué la religion de certaines filles qui doivent demeurer vierges, et garder inextinguible le feu qui était descendu du ciel sur la victime d'Abel, et que l'on nomma Vesta ou flamme de Dieu (f). Voilà l'origine des Vestales, selon ce beau conte. Nous verrons ailleurs qu'on la rapporte à la femme de Noé. C'est encore une fable très-grossière que de dire, comme l'on a fait (g), qu'Eve coupa une branche de l'arbre de science de bien et de mal, et en fit un gros bâton avec quoi elle contraignit son mari de manger du fruit de cet arbre. D'ailleurs, c'est une pensée tout-à-fait profane que de dire comme quelques-uns ont fait (h), qu'Eve était elle-même l'arbre de science de bien et de mal dont le fruit avait été défendu (i). Quant à ceux qui

Je rapporterai encore deux ou beauté de cet ouvrage, et qu'ainsi il prit la résolution de la couper; mais il ne laissa pas de s'en servir pour en produire la femme qu'il donna au premier homme (l). Cette femme, disent-ils, était si belle, que le prince de tous les anges en devint fort amoureux (m) (G), et c'est ce qui le fit déchoir de son état d'innocence. Il n'y eut qu'elle qui put éteindre l'ardeur amoureuse d'Adam : il avait tenté en vain toute voie (H), et c'est ce qui lui fit dire, à cette fois cette-ci est os de mes os, et chair de ma chair (n). Voilà quelle est leur fureur non-seulement à débiter des pensées abominables, mais aussi à les fonder sur l'Ecriture, par une méthode d'interprétation la plus absurde qui se puisse. Les imaginations d'un auteur juifqui a vécu au XVIe. siècle, et qu'on nomme ordinairement Léon Hécroient que si elle n'avait point breu (o), ne sont guère plus soli-

<sup>(</sup>d) Voyes la Chronique de Génebrard. (e) Salianus, Ann., tom. I, pag. 231.

<sup>(</sup>f) Saint - Romuald, Abrégé du Trésor ebropol, *à l'ann. du monde* 99.

<sup>(</sup>g) Apud Saldenum, Otia Theolog., pag. **607**.

<sup>(</sup>h) Ibidem.

<sup>(</sup>i) Voyes la remarq. (B).

<sup>(</sup>k) Voyez la Bibliothéque rabbinique de Bartolocci, tom. I, pag. 69.

<sup>(</sup>l) Ibidem, tom. 111, pag. 396.

<sup>(</sup>m) Ibidem, tom. I, pag. 322.

<sup>(</sup>n) Genèse, chap. II, vs. 23.

<sup>(</sup>v) Il était fils du rabbin Abrabanel. Voyes tome I, pag. 83, la remarque (I) de l'article Abrabanel.

que Dieu forma au sixième jour était tout ensemble mâle et femelle, et que cet homme, après avoir fait la revue des animaux terrestres et des oiseaux, sans en avoir trouvé aucun dont la compagnie et l'aide lui pussent être agréables et suffisantes, fut plongé dans un profond assoupissement, asin qu'étant divisé en deux il fût tiré de la solitude où Dieu ne trouvait pas bon de le laisser. Après cette division, la femme, qui auparavant n'avait point de nom particulier, fut nommée Eve. L'auteur concilie le mieux qu'il peut son hypothèse avec les androgynes de Platon (q), et s'imagine que l'homme n'eût jamais péché, si les deux sexes qu'Adam contenait au commencement en unité de personne, n'eussent été séparés (I). Il prétend aussi que dans chaque sexe il y avait une partie masculine, et une partie féminine. Les explications de cet écrivain ne sont guère propres à disculper la providence divine par rapport à la chute d'Adam, et ne s'éloignent pas beaucoup de la pensée de ceux qui prétendent que le premier péché fut un acte d'amour impudique. Voyez la remarque (I). En faisant ainsi le procès à ces docteurs infidèles, n'épargnons pas un bel esprit de la communion de Rome, Français de nation. Il fit un sonnet qui a été imprimé, et qui, pour ne rien dire de pis est extrêmement profane (K).

des. Il prétend (p) que l'homme On aurait beau recourir aux priviléges de la poésie : ce serait une excuse frivole : la juste licence des poëtes ne s'étend pas jusque-là; et combien y a-t-il de cas, où leurs maximes contre la morale, et contre la foi, peuvent-être légitimement condamnées selon les formes juridiques de l'inquisition? Voyez la remarque (I) de l'article de Garasse. Un autre bel esprit, Italien de nation, noble Vénitien, le célèbre Lorédano, en un mot; ce bel esprit, dis-je, a mérité quelque censure pour n'avoir pas assez ménagé les bienséances à la gloire d'Ève; car il suppose qu'après qu'elle eut été chassée du paradis avec son mari, elle l'exhorta à lui rendre le devoir conjugal en exécution de l'ordre que Dieu lui avait donné de croître et de multiplier (r). Le decorum exigeait que l'on supposât qu'Adam fût le demandeur. Il y a quelques autres choses à reprendre dans le Lorédano (L). Un écrivain allemand a été infiniment plus favorable à la première de toutes les femmes : il croit que le péché d'Adam est plus grand que celui d'Eve, et que Dieu ne la chassa point du paradis; qu'il n'y eut qu'Adam qui fut châtié de cette peine. Nous verrons sur quoi il se fonde (M).

<sup>(</sup>p) Léon Hébreu, Philosophie d'Amour, dialogue III, pag. m. 612, 613.

<sup>(</sup>q) Voycz tome I, pag. 202, la remarq. (F) de Carticle Adam.

<sup>(</sup>r) Voyes la remarq. (L).

<sup>(</sup>A) Elle se laissa tromper... par les belles promesses du serpent. Je n'aurais jamais fait, si je voulais rapportes toutes les faussetés qui se trouvent dans les livres par rapport à ce serpent. 1°. Les uns ont dit (1) que ce fut

<sup>(1)</sup> Joseph., Antiquit., lib. I, cap. II; Aben Ezra ad Genes. III.

l'animal même que nous appelons ainsi qui tenta la femme d'Adam, et ils supposent qu'en ce temps-là le serpent avait des conversations familières avec l'homme, et qu'il ne per-'dit l'usage de la parole qu'en punition de la malice avec laquelle il avait abusé de la simplicité de cette femme; mais cette opinion est si absurde, qu'il est étonnant de dire qu'un auteur tel que Josephe n'ait pas eu honte de l'avancer. Je m'étonne moins de cela, que de voir qu'un aussi grand visionnaire que Paracelse ait dit (2) que non-seulement le premier serpent a eu la force, par une permission spéciale de Dieu, d'élever Adam et Eve à un degré sublime de connaissance naturelle, mais qu'encore aujourd'hui toutes sortes de serpens retiennent la connaissance des plus hauts mystères naturels, par une volonté particulière de Dieu. 2°. Quelques rabbins (3) conviennent avec Josephe que le tentateur d'Eve n'était qu'un serpent; mais au lieu de dire, comme fait cet historien, que le serpent tenta cette bonne femme, poussé d'un esprit d'envie par la considération du bonheur promis à l'homme, en cas qu'il ne désobest point à Dieu, ils disent que l'esprit d'impudicité l'y poussa. Il aperçut Adam et Eve jouissant l'un de l'autre, comme les lois du mariage le permettent : il les vit tout nus occupés à cet exercice; cet objet fit naitre en lui des passions fort déréglées; il souhaita d'occuper la place d'Adam, et il espéra que ce bonheur lui arriverait si Eve devenait veuve : or il crut que son embuscade ne serait funeste qu'au mari, parce que ce serait le mari qui mangerait la pomme tout le premier ; il résolut donc de dresser la batterie. Peut-on débiter des impertinences plus mai concertées? Un tentateur qui aurait eu ces motifs, aurait-il fait manger la pomme à la temme, en l'absence de son mari. 3°. Si nous en croyons Abarbanel (4), le serpent ne fut tentateur que par les mauvaises conséquences qu'on tira de sa conduite. Il n'eut aucun dessein de faire du mal, il ne dit pas un seul

(2) Paracels., de Myster. Verminm, apud Rivinum, Serpent. seduct., pag. 24.

(3) Salom. Jarchi, apud Rivinum, ihidem, pag. 27.

(4) Apud Rivinum, ibid., pag. 95 et seq.

mot à Eve; il eut facilement l'industrie que les autres bêtes n'eurent pas de monter sur l'arbre de science de bien et de mal, et d'en manger du fruit. Eve voyant qu'il ne s'en portait pas moins bien, en conclut qu'il n'y avait rien à craindre de cet arbre, et en mangea sans avoir peur d'en mourir. N'est - ce pas mépriser l'Ecriture encore plus qu'Eve n'aurait méprisé la défense, que d'expliquer ainsi un récit où il est parlé si précisément d'un dialogue entre le serpent et la femme? 4°. Quelques anciens hérétiques ont rêvé que le serpent tentateur fut une vertu (5), que Jaldabaoth produisit sous la forme d'un serpent. Ce Jaldabaoth avait du dépit qu'une divinité plus grande que lui eut fait marcher l'homme, qui auparavant n'était qu'un ver, et qu'elle lui eût donné la connaissance des divinités supérieures; car Jaldabaoth eût été bien aise de passer seul pour le vrai Dieu. Le dépit donc lui fit produire le serpent du paradis, à la parole duquel Eve ajouta foi, comme à celle du fils de Dieu. Ces hérétiques avaient une grande vénération pour le serpent; car c'est lui, disaient-ils, qui ayant pris du fruit de l'arbre, a communiqué la science du bien et du mal au genre humain. On les appelait Ophites. 50. Ils poussaient plus loin leurs furieuses réveries, si nous en croyons saint Augustin (6): car ils prétendaient que le serpent tentateur était Jésus-Christ; et c'est pour cela qu'ils nourrissaient un serpent qui, à la parole de leurs prêtres, se glissait sur leurs autels, et se repliait sur leurs oblations et les léchait, après quoi il se renfermait dans sa caverne : et quant à eux ils croyaient alors que Jésus-Christ était venu sanctifier leurs symboles, et ils faisaient leur communion. Le sentiment le plus véritable, savoir qu'Ève fut séduite par le démon caché sous le corps d'un serpent, a été joint à mille suppositions par la licence que l'esprit humain s'est donnée. 6°. Car il y a des rabbins (7) qui disent que Sammaël, le prince des diables, se mit à cheval sur un ser-, pent de la grandeur d'un chameau,

<sup>(5)</sup> Tertullianus, de Præscript. adv. Hæret., cap. XLVII, Epiphan., Hæres. XXXVII.

<sup>(6)</sup> August., de Hæres, cap. XVII. (7) Vide Rivinum, pag. 5, 43, 44.

et qu'avec cet équipage il s'approcha d'Eve pour la tenter. 7°. Il y en a qui disent (8) que ce tentateur tira de grands avantages de ce qu'Eve ne rapporta point la défense dans les mêmes termes que Dieu la leur avait faite. Dieu leur avait défendu de manger de l'arbre de science de bien et de mal, mais Eve dit au serpent que Dieu leur avait défendu de manger de cet arbre, et de le toucher. Or comme elle passait près de cet arbre, le serpent la prit et la poussa contre, et lui ayant fait remarquer qu'elle n'en était point morte, il en inféra qu'elle ne serait pas morte non plus si elle en avait mangé. Quelques pères et quelques théologiens modernes (9) condamnent Eve, sur son peu d'exactitude à rapporter ce qu'elle avait oui de Dieu, et l'on peut dire que c'était un mauvais présage pour la mémoire de l'homme. C'était apparemment la première fois qu'on redisait à un autre ce que l'on avait ouï dire : on y fit bien des changemens, et l'on était encore dans le bienheureux état d'innocence. Se faut-il étonner que tous les jours l'homme pécheur fasse des récits infidèles, et qu'un fait ne puisse passer de bouche en bouche pendant quelques heures sans être désiguré? Cela soit dit en passant, comme aussi ce que je vais ajouter; c'est qu'il y a des auteurs qui veulent qu'Eve n'ait su la défense que par le rapport d'Adam, et qu'Adam lui ait fait accroire de son chef qu'il ne leur était pas même permis de toucher à l'arbre; qu'il lui ait, dis-je, fait accroire afin de la rendre plus circonspecte. Précaution inutile. 8°. Quelques-uns (10) nient que le serpent ait parlé à Eve : il se sit entendre, disent-ils, ou par son sifflement, ou par quelques signes; car en ce temps-là l'homme entendait la voix de toutes les bêtes. Cajetan (11) n'a point voulu reconnaître dans la tentation d'Eve l'intervention de la voix : il veut que le serpent ne se soit servi que de suggestions intérieures. 9°. Um rabbin,

d'en manger; ou bien l'une devait être causée par le bois de l'arbre, l'autre par le fruit : là - dessus le ser pent, par un vrai tour de sophule, et comme s'il avait voulu fuir le mensonge à la faveur des équivoques, na que cette menace dût être suivie de l'effet par rapport au bois de l'arbre; il persuada donc à Eve de goûter de ce bois; et comme elle y trouva un goût agréable, elle conclut que le fruit serait encore tout autre chose: ainsi elle en mangea. Distillateurs des saintes lettres, vous seriez moius blamables, si vous abusiez de votre lotsir dans les distillations chimiques, pour la recherche du fantôme de la pierre philosophale. 10°. On a feint que le serpent se donna un visage semblahle a celui d'une belle fille, lorsqu'il voulut tenter Eve. Nicola de Lyra fait mention de cette creuse fantaisie (13), et l'on voit dans les Bibles allemandes, imprimées avant Luther, entre autres figures, celle d'un serpent qui a un visage de fille tout-à-fait joli : Desinit in piscem mulier formose superio (14). Les sirènes étaient aussi un composé

nommé Lanjado, a tellement poin-

tille (12) sur l'expression vous mour-

rez de mort, qu'il a cru que le ser-

pent présupposa qu'elle contenait la menace d'une double mort, dont

l'une devait dépendre de la qualité de

fruit défendu, et l'autre de la défense

Les sirènes étaient aussi un composé monstrueux, dont la partie supérieure ressemblait à une fille. Leur voix trompeuse et traîtresse peut bien être comparée à celle de ce serpent; mais plût à Dieu qu'Ève eût fait ce que l'on a dit d'Ulysse! Elle préta trop l'oreille aux discours de ce séducteur: ce n'est pas qu'il faille sjouter beaucoup de foi à tous les beaux complimens qu'Alcimus Avitus fait intervenir de part et d'autre (15); car, selon le narré de Moïse, cette grande affaire se vida en très-peu de mots. Jamais il n'y eut entreprise de telle importance: il s'agissait de la

(8) Apud Rivinum, pag. 73.

destinée du genre humain pour tous

<sup>(9)</sup> Ambrosius, de Paradiso, cap. II. Rupertus de Trinit., lib. III. Cajetanus, Pererius, Calvinus, OEcolampadius, Lutherus, Gerhardus, apud Rivinum, pag. 73, 74.

<sup>(10)</sup> Apud Rivinum, pag. 103.

<sup>(11)</sup> Ibidem, pag. 104.

<sup>(12)</sup> Ibidem, pag. 122.

<sup>(13)</sup> Voyes Rivinus, pag. ult.

<sup>(14)</sup> Horat., de Arte poët., vs. 4. (15) Voyes les Nouvelles de la République des Lettres, juillet 1686, pag. 764. On J a relevé quelques fautes de Garasse.

les siècles à venir : la félicité éternelle, ou la damnation éternelle de tous les hommes en dépendait, sans compter toutes les sottises, et tout le ridicule de la vie présente; et cependant il n'y eut jamais d'affaire si promptement terminée; jamais peut-être le démon n'a eu si bon marché de l'homme. Apparemment les pensées criminelles des particuliers, qui ne tirent point à conséquence, lui ont toujours plus coûté que celle qui était décisive pour tout le monde; et il faut avouer que les deux têtes à qui Dieu avait donné en dépôt le salut du genre humain, le gardérent si mal que rien plus : ils livrèrent la place à l'ennemi presque sans combat; et au lieu de se battre pour un si précieux dépôt, autant que l'homme pécheur se bat pour sa religion et pour sa patrie, pro aris et focis, ils ont fait moins de résistance qu'un enfant à qui l'on veut ôter sa poupée. lls agirent comme s'il n'y fût allé que d'une épingle : sic erat in fatis. Gardons-nous bien toutefois de croire, ou que Moïse a trop abrégé cette narration, ou que, suivant le génie des Urientaux, il cacha sous le voile de quelques fables ce funeste événement. Ce serait trop commettre les intérêts de nos vérités fondamentales; après tout, la grande innocence d'Eve, et son inexpérience de toutes choses, doivent diminuer l'admiration de sa courte et de sa faible résistance. Il n'y a rien tel pour s'empêcher d'être trompé, que d'être excessivemet méchant et fourbe. Les gens de bien sont ceux qui donnent le plus aisément dans le panneau.

Incapables de tromper, Ils ont peine à s'échapper Des piéges de l'artifice.

Un cour franc ne saurait soupconner en autrui La fourberie et la malice,

Qu'il ne sent point en lui.
C'était donc un triomphe infiniment
plus utile que glorieux, que celui que
le démon remporta sur la première
de toutes les femmes; et l'on pourrait
presque l'apostropher ainsi, lui et le
serpent qui lui servit de second:

Egregiam verò laudem et spolia ampla re-

Tuque puerque tuns, magnum et memorabile nomen,

Una dolo divûm si famina victa duorum est (16).

(16) Virgil., En., lib. IV, vs. 93.

Car ce que nous représente un auteur moderne, que les bons anges n'auraient pas laissé la parlie si inégale entre un démon tout-à-fait expérimenté dans les affaires, et une femme qui ne venait que d'être produite, et qui n'avait jamais vu ni le lever ni le coucher du soleil, ne mérite point d'autre réponse, si ce n'est qu'une pareille raison prouvant trop ne prouve rien. Quod si hoc totum, dit-il (17), ab inscitid et imbecillitate mulieris provenisse dixeris, æquum utique fuisset ignaræ et imbecilli fæminæ succurrisse ex altera parte bonos angelos. Æqui spectatores rerum humanarum haud tulissent tam imparem congressum. Quid enim, si dolo mali dæmonis multiscii et in rebu**s** versatissimi victa fuerit imbellis fæmina, quæ solem nondùm orientem vel occidentem viderat recens in lucem edita, et rerum omnium inexperta? Meruit certè tam charum caput'quod annexam sibi tenuit humani generis salutem, meruit, inquam, custodiam angelicam.

(B) Adam ne la connut qu'après qu'ils eurent été chassés tlu jardin d'Eden. Il n'y a que des gens plus soumis à leur imagination qu'à l'autorité de l'Ecriture, qui puissent nier qu'Adam et Eve ne soient sortis vierges de ce jardin; et c'est à tort que Cornélius à Lapide (18) accuse les protestans de le nier. 1°. Je rengoie donc au pays des fables ceux qui disent que Caïn a été conçu dans le paradis terrestre, et qu'Eve ne fut pas plus tôt produite, qu'elle fut rendue femme. Adam n'ayant usé d'aucune remise à jouir d'elle tout aussitôt qu'il l'eut vue. L'auteur des vers sibyllins soutient que comme l'exemption de toute honte était un des priviléges de l'innocence, l'homme en cet état exerçait le devoir du mariage à la vue du soleil, et aussi librement que les bêtes (19); mais c'est un auteur apocryphe et indigne de toute créance. Les rabbins qui ont eu l'effronterie de débi-

<sup>(17)</sup> Burnet, , Archeol. , pag. 441 , edit. Amstelod., 1694.

<sup>(18)</sup> In Genes., cap. IV, vs. 1. Poyes Heidegg., Histor. Patriarchar., tom. I, pag. 168.

<sup>(19)</sup> Kai we dheet dh kivernov and onominor. Luce palam vulgo coëuntes more fererum., lib. I, pag. 45, edit. Gallei.

ter (20) que le serpent conçut de l'amour pour Éve, en la voyant sur le fait avec son mari, et qu'à cette vue il forma le noir complot de les séduire, sont beaucoup moins supportables que la prétendue sibylle, et que ces autres rabbins qui ont dit qu'Adam dormait pendant le dialogue d'Eve avec le serpent (21); et qu'il s'était endormi pour se délasser de ses corvées conjugales. Ces derniers rabbins ne laissent pas d'étre fort extravagans. Nous en verrons d'autres dans la remarque suivante, qui, sans éviter la réverie, établissent le faif que nous soutenons ici avec un père de l'église (22); c'est qu'Adam n'a songé à la célébration de ses noces que lorsqu'il n'a plus été dans le paradis: Nuptiæ terram replent, virge paradisum (23). 2°. Evitons aussi l'extrémité opposée. Il y a des gens qui ont débité qu'Adam différa quinze ans, ou même trente ans, la consommation de son mariage. D'autres poussent la chose plus loin, et soutiennent qu'Adam et Eve, d'accord de partie, et pour pleurer leur péché, ne rompirent leur continence qu'au bout de cent ans. Les raisons qui réfutent cela sont fort bonnes, soit qu'on les tire du besoin que le monde avait alors d'être peuplé, et de la commission qu'ils avaient reçue de Dieu sur ce sujet; soit qu'on les tire des dispositions où leur age, la constitution de leur corps, et les premiers feux de la convoitise les devaient mettre. Probabiliter censet Torniellus in Annal. Caïn genitum esse mox post expulsionem Adæ et Evæ ex Paradiso, scilicet primo anno mundi et Adæ, tùm quia Adam et Eva creati sunt in statura perfecta et habili ad generandum, tum quia post peccatum mox acres libidinis et copulæ stimulos senserunt, tum quia ipsi erant soli in mundo, et per eos Deus volebat statim propagari et multiplicari toto orbe genus humanum (24). 3°. Ceux qui disent qu'Adam n'eut aucune part à cette continence de plusieurs années sont des rêveurs indignes d'être écoutés. Ils

(25) Apud Saint-Romuald, Abrégé du Triss chronologique, tom. I, pag. m. 35.

autrement l'histoire de la tentation.

Le sage démêle aisément ces chastes

figures, dit cet auteur; quand u

mangé du fruit défendu, et qu'il vécut pendant ce temps-là avec une senme qui comme lui avait été formés de la terre, et qu'ils nomment Lilia. lls ajoutent qu'il engendra les diables par son commerce avec cette femme, et qu'enfin lorsque son excommunication fut levée, il épousa Eve qui était sortie de sa tête, et engendra des hommes. Ce récit est plus confu que celui qu'on trouve dans d'autres livres (26); savoir qu'Adam vou[ant taire pénitence se tint éloignétité pendant cent trente ans, et s'altacha à une autre femme nommée Lilitha, de laquelle il n'engendra que démons. Ce fruit était digne d'une pénitence si déréglée. Mais d'autre côté Epiphane fait mention d'une secte d'hérétiques (27), qui disait que le diable avait eu affaire avec Eve comme un mari ayec sa ƙarme, et qu'il en avait eu Caïn et Abel. Voyez ci-dessous la remarque (G). Voilà des compensations ; Adam quitte Eve pour faire des diables avec une autre femme, et le diable va trouver Eve pour faire des hommes avec elle. 4°. Mais ce qu'il faut principalement condamner, c'est l'erreur profane et libertine de ceux qui disent que l'arbre de science de Dien et de mal n'était autre chose que 🗷 plaisir de l'amour : d'où ils concluent que la chute de nos premiers pères ne fut autre chose de la part de la femme, que l'envie de perdre sa virginité, et de la part de l'homme, que l'accomplissement de ce désir. Corneille Agrip pa n'est pas le premier qui a débite cette sottise : les cathares, les manichéens, les priscillianistes, les basildiens, l'avaient avancée depuis lorgtemps (28); et il paraît par le livre du comte de Gabalis que c'est un des dogmes de la cabale, et que les mties et les adeptes n'expliquent pas

(25) supposent qu'il demeurs exom-

munié cent cinquante ans pour avoir

<sup>(26)</sup> Voyes Heidegger, Histor. Patriarchar., tom. I, pag. 168.

<sup>(27)</sup> Epiph., Heres. XL.

<sup>(28)</sup> Vide Hadrian. Beverland, de Peccale Origin., pag. 44, 45.

<sup>(20)</sup> Apud Rivinum, Serp. Seduct., pag. 27.

<sup>(21)</sup> Apud eumdem, pag. 77, 78. (22) Hieronymus, lib. I in Jovin.

<sup>(23)</sup> Voyes la remarque suivante.

<sup>(24)</sup> Corn. à Lapide, in Genes., cap. IV, vs. 1.

voit que le goût et la bouche d'Eve ne sont point punis, et qu'elle accouche avec douleur, il connaît que ce n'est pas le goût qui est criminel : et découvrant quel fut le premier péché par le soin que prirent les premiers pécheurs de cacher avec des féuilles certains endroits de leur corps, il conclut que Dieu ne voulait pas que les hommes fussent multipliés par cette lâche voie. Robert Flud n'avait donc garde de s'écarter de ce sentiment absurde (29). Graviter erravit Cornelius Agrippa in declamat. De Orig. pecchti, et Robertus Flud, sub nomine anagrammatisato Rudolphi Otreb. in tract. theologico - philosophico, de Vita, Morte, et Resurrectione, lib. 2, cap. 2 et 3, dum tradunt, primum et originale peccatum aliud nihil fuisse, quam copulam carnalem viri mulierisque, et nullum alium Dæmonem Evam tentasse arbitrantur , qu'am illum de quo ait Job, cujus virtus est in lumbis et in umbilioo potestas. A qud etiam opimone non plane alienus videtur Philo Judæus de Opific. mund., fol. 26 et seqq. (30). Quand on accorderait qu'il y a quelque chose de figuré dans le récit de Moïse, on n'en devrait pas être moins certain qu'il le faut prendre à la lettre par rapport à l'ordre du temps. Or, il est incontestable que le premier congrès d'Adam et d'Eve est rapporté dans l'Ecriture, comme postérieur à la sentence que Dieu prononça contre leur crime. Reyssénius a solidement réfuté la fable de ces lilbertins (31). Voilà quatre taussetés sur un seul chef.

(C)..... Ce n'est pas une preuve....
que cela sút incompatible avec l'état
d'innocence.] Plusieurs des anciens
pères, trop prévenus des prééminences de la virginité, ont prétendu (32)
que si l'homme eût persévéré dans
l'innocence, il ne sût point entré
dans le commerce du mariage, et
que la multiplication du genre hu-

main se serait faite tout autrement; mais saint Augustin a soutenu le contraire par de puissantes raisons (33): car enfin , la bénédiction de Dieu , l'ordre de multiplier, et la différence des sexes sont des choses qui ont précédé le péché; et il serait absurde de dire que le péché a été absolument nécessaire, afin que les générations humaines fournissent à Dieu le nombre de ses prédestinés (34). Il est vrai que saint Augustin accorde que dans l'état d'innocence la génération se tût faite sans aucun mélange de passion, et sans la perte de la virginité, et que les parties naturelles auraient été pleinement soumises à la raison; de sorte que, selon lui, la révolte de ces parties fut la suite la plus prochaine et la plus immédiate de la désobéissance de nos premiers pères, comme il y parut à la honte dont ils se trouvèrent saisis sur-lechamp, et qui les obligea à se faire des ceintures. Voluntati membra illa (in Paradiso) ut cætera cuncta servirent. Ita genitale arvum vas in hoc opus creatum seminaret, ut nunc terram manus (35). Seminaret igitur prolem vir, susciperet fæmina genitalibus membris, quando id opus esset, et quantum opus esset, voluntate motis, non libidine concitatis (36). Ita tunc potuisse utero conjugis salva integritate fæminei genitalis virile semen immitti, sicut nunc potest eddem integritate salva ex utero virginis fluxus menstrui cruoris emitti (37). Il semble que certains rabbins aient attribué cela à une qualité naturelle du fruit défendu : les principes mécaniques de la nouvelle philosophie leur fourniraient de quoi défendre cette pensée. Ces docteurs ajoutent (38) que la science que le tentateur promettait à nos premiers pères, par le moyen de ce fruit, était qu'ils auraient envie de s'accoupler, la seule chose qui manquait à leurs connaissances (39). Voità comment

(29) Jacobus Mollerus, in Praetatu de Hermaphroditis, cap. VI, pag. 176.

<sup>(30)</sup> Voyez dans la remarque (I) ce qui sera cué de Léon Hébreu.

<sup>(31)</sup> In justa Detestatione scelerati libelli Adr. Reverlandi. Voyes aussi Polygam. triumphat., pag. 233 et sequent. Saldeni Otia theol., pag. 595 et seq.

<sup>(32)</sup> Vide Salianum, tom. I, pag. 174.

<sup>(33)</sup> August., de Civit. Dei, lib. XIV, cap. XXI at sagg.

<sup>(34)</sup> August., ibidem, cap. XXIII.

<sup>(35)</sup> Idem, ibidem.

<sup>(36)</sup> Idem, ibidem, cap. XXIV.

<sup>(37)</sup> Idem, ibidem, cap. XXVI.

<sup>(38)</sup> Apud Rivinum, pag. 127 et seq.

<sup>(39)</sup> Unicam rem ignoravit, coitum nempe. Aben Esra, apud Rivin, pag. 127.

cet arbre leur devait ouvrir les yeux: Adam devait s'apercevoir de la beauté de sa femme, à laquelle il ne faisait point d'attention, trop occupé qu'il était aux choses intellectuelles; et ils devaient considérer l'un et l'autre les parties destinées aux fonctions du mariage. En conséquence de quoi ils devaient produire d'autres hommes, et devenir semblables à Dieu dans la puissance de faire de nouvaux êtres. Se peut-il voir une impiété plus hardie que celle qu'oh -trouve dans Abarbanel (40); c'est que Dieu, par jalousie contre l'homme, et pour être le seul qui produisît, lui fit défense de manger de l'arbre qui donnait la force d'engendrer? Les rabbins appliquent à cela le proverbe Figulus figulo invidet, faber fabro, et il y en a qui soutiennent (41) qu'Adam sit fort bien de manger du fruit défendu, parce que sans cela J'homme aurait été comme une bête. ne discernant point le bien et le mal, et qu'il n'aurait eu que la parole pardessus la bête. Le savant Maimonide a réluté cette extravagance. Il semble que ces gens-là aient cru que la machine d'Adam et d'Eve était tellement construite, qu'elle avait besoin que les parties spiritueuses du fruit défendu y débouchassent quelques obstructions, faute de quoi ils auraient été toujours insensibles et impuissans, comme ceux dont le titre de frigidis et maleficiatis fait mention.

(D) On a débité qu'elle accouchait..... chaque fois d'un garçon et d'une fille.] Il y a des gens qui ont cru que Cain et Abel étaient frères jumeaux; mais on peut aisément prouver le contraire par la narration de Moïse. Aussi n'est-ce point le sentiment le plus commun. On aime mieux supposer qu'il naissait un fils et une fille à chaque accouchement, et puis on suppose que celle qui était née avec Caïn épousa Abel, et que celle qui était née avec Abel épousa Caïn, et ainsi des autres (42). On prétend affaiblir par-là l'inceste autant qu'il se pouvait affaiblir. Mais il n'étuit pas nécessaire pour cela, ni pour aucune autre raison, que les jumeaux

(40) Apud Rivinum, pag. 129..

fussent de différent sexe; car si Eve a vait accouché la première fois de deux garçons, et la seconde fois de deux filles, les mariages auraient pu se faire aussitôt, et sans up plus grand inceste que dans l'autre supposition. Quoi qu'il en soit, le sentiment le plus ordinaire porte qu'il naissait un fils avec une fille : et l'on s'est même mélé de nous apprendre comment s'appelaient les fisses. La sœur jumelle de Caîn s'appelait Calmana (43), ou Caimana (44), ou Débora (45), ou Azrum (46): celle d'Abel s'appelait Pelbora (47), ou Awina (48). Saint Epiphane, dans l'hérésie XXXIX, fait mention d'Azura et de Sava comme de deux filles d'Adam (49), et il dit que Sava fut femme de Caïn. Cédrénus et quelques autres donnent k nom d'Asua à la fille aînée d'Adam, et la font femme de Caïn. Selon Totat, il était bien vrai que les rabbins donnaient- à Caïn sa sœur jumelle pour femme, mais elle s'appelait Calmana. Voyez la remarque (F) de l'article d'ABEL. Ceux qui ont osé affirmer ces sortes de particularités méritaient, pour le châtiment de leur crédulité téméraire, de tomber dans des variations encore plus grandes que celles que nous remarquons en eux. La confusion des langues doit être le sort des entreprises trop audacieuses; or quelle hardiesse n'est-ce pas que de vouloir pénétrer au delà du déluge, et jusqu'à la première origine des choses, sans l'aide de l'unique historien qui nous soit resté? On bâtirait plutôt la tour de Babel, qu'on ne trouverait de si loin le nom des filles d'Adam. Il fallait quant à œla, et quant à plusieurs autres choses, s'en tenir au seul texte de Moïse. Il ne fallait chercher que ce qu'on pouvait apprendre des écrivains inspirés. Eux seuls savaient les choses; le reste n'était que des contes. Il fallait leur dire ce que les anciens poêtes disaient

<sup>(41)</sup> Apud eumdem, pag. 126. (42) Voyes Heidegg:, Histor. Patriarcher., tom. I, pag. 169, 198.

<sup>(43)</sup> Corn. à Lapide, in Genesim, pag. 95. (44) Comestor, apud Salian., pag. 178.

<sup>(45)</sup> Methodius, apud Raderum. Not. is Chron. Alexandr. citante Saliano, pag. 175.

<sup>(46)</sup> Saidus Patricides, apud Heidegg., son. I, pag. 169.

<sup>(47)</sup> A Lapide, in Genesim, pag. 95.

<sup>(48)</sup> Saidus Patricides, apud Heidegg., tom. I, pag. 16g.

<sup>(49)</sup> Vide Heidegg., ibidem, et Salisa., pes. 183.

aux muses, c'est à vous qui savez ces choses à nous les apprendre:

Et meministis enim divæ, et memorare po-

Ad nos vix tenuis sama perlabitur aura (50). Nous réfutons, dans l'article de Cain, ceux qui disent qu'Eve n'avait eu encore que deux enfans lorsqu'Abel fut massacré.

(E).... et qu'elle vécut 940 ans. ] Si vous demandez des témoins, on vous en donnera trois, Marianus Victor, Génebrard, et Feuardent (51): mais cent mille comme ceux-là seraient incapables de diminuer l'incertitude d'un tel fait. Au reste, je vois des auteurs (52) qui trouvent digne de remarque qu'Eve ait vécu dix ans plus qu'Adam, maigré tant de grossesses et tant d'accouchemens, malgré la domination perpétuelle de son mari, la mort d'Abel, le schisme des Caïnites, et le regret continuel de sa faute. lls ont tort de fourrer dans cette liste l'autorité d'Adam sur sa femme ; car à moins que de le prendre pour un mauvais mari, on ne peut pas regarder cette autorité comme une chose qui ait été capable d'abréger la vie d'Eve. Quoi qu'il en soit, ils doivent donner à cette première femme le meilleur tempérament du monde; car ils prétendent que puisque son mari a pu vivre 930 ans', et communiquer à ses fils pour plusieurs générations les principes d'un si long âge (cela ne convient pas moins à Eve qu'à lui), il faut qu'il ait été d'une tres-vigoureuse complexion. Sa longue péniterace, disent-ils, et le chagrin d'avoir perdu tant de biens, et pour lui, et pour toute sa postérité, affaiblirent peut-être son tempérament; mais on ne sait pas qu'il ait jamais été malade. Tournez la chose comme vous voudrez, ce sera toujours un argument du plus au moins,

(5e) Virgil., Eneid.; lib. VII, vs. 645, 4 l'imitation de cet endroit d'Homère, Iliad., lib. II, vs. 485.

Tueis yap beai ese mapese re isé re marra,

Husis de xxéos oior axovouer oude Te idusy.

Vos enim dem estis, adestisque scitisque

Nos autem famam solum audimus neque quicquam scimus.

(51) Salian., tom. I, pag. 231.

(52) Idem, ibidem.

qui montrera que le corps d'Eve était mieux constitué que celui de son mari. Quantum porrò suerit Adami robur, quæ firmitas laterum, quis nervorum vigor, quis contextus musculorum docet nongentorum et triginta annorum ætas, nullo quod sciatur languore debilitata, eademque in multorum sæculorum posteros propagata, etsi fortassis illam totius corporis firmitatem nonnihil tam diuturna pœnitentia, tam multiplex tristitia, de tot tantisque bonis sibi suisque

amissis, afflixerit (53).

(F) Quelques-uns croient que si elle n'avait point goûté du fruit défendu, il n'y auraitjamais eu d'amour entr**e** les deux sexes. I J'ai rapporté (54) les paroles de saint Augustin, qui témoignent clairement que selon lui les pères auraient produit des enfans avec toute la tranquillité que sentent nos laboureurs lorsqu'ils sèment une terre. On pouvait lui objecter que les bêtes sont demeurées dans l'état de leur création, et que néanmoins elles se portent à multiplier leur espèce avec une ardeur incroyable (55). Ce que que l'on nomme libido, et tout ce que l'on peut concevoir de plus impur et de plus fougueux sous ce terme, se voit manifestement parmi les bêtes quand le feu d'amour les anime : elles n'ont pourtant rien fait qui les ait tirées de leur état naturel. Il **sem**ble donc que ces mouvemens impétueux et accompagnés de volupté, soumis néanmoins à la raison, n'aient rien d'incompatible avec l'état d'innocence. Saint Augustin n'aurait pas manqué de se retrancher sur les différences qui se rencontrent essentiellement entre une créature raisonnable, et faite à l'image de Dieu, et les bêtes brutes; et il serait trèsmalaisé de le forcer dans de tels retranchemens. Laissons-l'y donc en repos, et nous contentons de dire que puisqu'il fallait que l'homme, depuis son péché, fût dans l'impuissance

(53) Idem, ibidem, pag. 109.

(55) Inde fere pecudes persukant pabula læta,

El rapidos tranant amnes. . . . . . Lucret. , lib. I, vs. 14.

<sup>(54)</sup> Dans la remarque (C), citation (35). Voyes le Maître des Senten secund., et d'autres auteurs, apud Casp., à Reies Elys. Jucund. Quest. Campo, quest. XLII, num. 2.

d'obéir exactement aux lumières de la raison, il n'y avait rien de plus nécessaire que d'introduire l'amour dans le monde; car on ne comprend pas que sans cela le genre humain cût pu subsister. Les passions, par rapport au bien naturel des sociétés, sont la même chose que la repentance, par rapport aux biens célestes. une planche après le naufrage; et puisque la raison devait devenir si faible, on ne devait pas recourir à un meilleur pis-aller que l'est celui des passions, entre lesquelles l'amour est sans contredit la principale, et en plus étrange, c'est qu'ils appuienttou-, quelque manière l'âme du monde. Voyez ce qu'en dit Lucrèce, à la suite l'Ecriture, qu'ils tordent et qu'ils so de ca que j'ai mis en note:

. . . . . . . . . . . Ita capta lepore

Te sequitur cupidè, quò quamque inducere

Denique per maria, ac montes, fluviosque rapaces,

Frondiferasque domos avium, camposque

Omnibus incutiens blandum per pectora

Efficis, ut cupide generatim sæcla propagent. Que quoniam rerum naturam sola guber-

Nec sine te quidquam dias in luminis oras · Exoritur, neque fit latum, neque amabile quidquam;

Te sociam studeo scribundis versibus esse, Quos ego de rerum natura pangere co-

Voyez ce qui a été dit sur l'utilité des passions et des préjugés par le critique de Maimbourg, dans le II. tome de ses nouvelles Lettres, depuis la page 499 jusqu'à la page 572. Voyez aussi les Nouvelles de la république des lettres, au mois de septembre

1686, article Ier., page 989.

(G) Les rabbins disent..... que le prince de tous les anges en devint fort amoureux. ] Ils le nomment Samaël, et ils le font père de Caïn, qui, selon leurs réveries, n'était que frère utérin d'Abel; et ils reconnaissent là ce que les médecins nomment superfétation. Lisez ce latin : Ingreditur ad Evam (nempe Samaël) equitans super serpentem, et gravidavit eam Caïno; deinde ascendit Adam, et fœcundavit eam Abele (57). Le père Bartolocci ajoute qu'ils supposent que tous les peuples de la terre, excepté

(56) Lucret., ibidem, vs. 15 et seqq. (57) Bartolocci, Bibl. Rabbin., tom I, pag. 291 , traduisant un passage du Ialkut , sect. Berescith, pag. 26.

les Juiss, doivent rapporter leur ongine à de semblables adultères de la femme d'Adam. Non Samaël solum cognovit Evam, sed et serpens ipse antiquus cum Evá coïvit, ex cujus semine omnes mundi nationes (Judais exceptis) provenire dicunt (58). Ils la font aussi la mère de plusieurs démons. Adamum intra spatium centum triginta annorum dæmones procredsse ex Lilith..... Evam autem dæmonum concubitum per idem tempus appetiisse, ex qué dæmones nati sunt, volunt (59). Ce qu'il y a de tes ces chimères sur des paroles de

phistiquent misérablement.

(H) Il n'y eut qu'elle qui put éteindre l'ardeur amoureuse d'Adam: il avait tenté en vain toute autre voie,] Employons ici les termes d'un religieux italien (60). Quid mirum si hac dicant ( savoir , 10. qu'Adam connut Eve le même jour qu'il fut créé; 2°. quielle conçut quatre enfans : Cam, Abel et deux filles; 3°. qu'ils se hatèrent de consommer leur mariage, parce que leur conduite à cet égardlà devait être une leçon et un exemple à toutes les bêtes, pour travailler à la multiplication des individus; 4°. qu'aucune créature ne précéda l'homme dans cette fonction (61):) quæ minora æstimantur, cum de protoparente Adamo ita sinistrè sentiant, ut etiam ipsum nefariæ incontinentiæ, quod referre pudet, insimulent? In Ialkut, tom. l. n. 24, ante Evæformationem omnia jumenta, ferasque campi carnaliter cognovisse aiunt his verbis..... dixit R. Eleazar, quid sibi vult, hac vice? ( Vulg. hoc nunc) Gen. 2, 23, ad docendum, quod ingressus fuerat Adam super omne jumentum et feram, neque refrigerata est illius concupiscentia, quousque copulata est ei Eva. Le pere Bartolocci remarque qu'il y a quelques rabbins modernes qui disent qu'il faut entendre cela dans un sens métaphorique; mais il soutient le contraire, vu que les dernières paroles, quousque copu

<sup>(58)</sup> Idem, ibidem.

<sup>(59)</sup> Idem , ibid. , pag. 222. (Go) Idem, ibid., pag. 75, 76.

<sup>(61)</sup> Non colvit aliqua creaturarum ante pr mum hominem. Bartolocci, Biblioth. Rahbin., tom. I, pag. 75.

lata est ei Eva se doivent prendre au iens littéral, et que la pensée du raboin est si claire qu'on doit s'étonner que certains auteurs chrétiens aient roulu la traîner à un sens allégorique. Salomon larchi (62), continue-t-il,

l'a entendue littéralement. (I) Léon Hébreu..... s'imagine que l'homme n'eut jamais péché si les deux sexes.... n'eussent été séparés. Leon Hébreu suppose que le serpent ne pouvait tromper la femme pendant qu'elle était jointe avec l'homme, ni tromper l'homme et la femme conjointement (63). Ainsi la puissance de pécher fut une suite de la division des deux sexes; division que Dieu avait faite pour de bonnes fins: savoir, afin que chacun des deux sexes servît d'aide à l'autre dans l'œuvre de la génération. Disons quelque chose des allégories que cet écrivain ajoute à cela. Il prétend (64) que chaque homme et chaque femme sont composés de partie masculine et de partie féminine. L'entendement est la partie masculine, la matière ou le corps est la partie féminine. Ces deux parties étaient de fort bonne intelligence au commencement : La corporité sensuelle féminine estoit obeyssante et servante à l'intellect et raila vio du tout estoit intellectuelle (65). La défense de manger de l'arbre de science de bien et de mal signifiait qu'il ne fallait point qu'Adam détournat son intellect vers les actes de sensualité (66), ni vers l'acquisition des choses utiles; car les objets sensuels, corporels et corruptibles, font que l'intellect qui y est trop adonné devient matériel et corruptible, c'esta-dire subjet à peine et condamnation (67). Toutefois, ajoute ce docteur just, la divinité ne permit pas que l'obéissance de la partie corporelle féminine à l'intellectuelle masculine sût constante. Dieu prévit que l'u-

plus en plus immortelle et parfaite (62) In Postilla G (63) Léon Hébreu, Philosophie d'amour, dial. Ill, pag. m. 616.

nion de ces deux parties ferait de

l'essence de l'homme, mais que d'autre côté elle serait très-préjudiciable à la partie corporelle et féminine, tant à l'égard de l'individu qu'à l'égard de la propagation de l'espèce humaine; car 1°. quand l'intellect s'enflamme en la cognition et amour des choses éternelles et divines, il abandonne le soin du corps, et le laisse mourir devant le temps. 2°. Ceux qui sont ardens aux contemplations intellectuelles, desprisent les amours corporels, et fuyent le lascif acte de la génération: tellement que ceste intellectuelle persection causeroit la perdition de l'espèce humaine. C'est pourquoi Dieu délibéra de mettre quelque division tempérée entre la partie féminine sensuelle et entre la partie masculine intellectuelle, afin que (68) la sensualité tirât l'intellect à aucuns désirs et actes corporels, nécessaires pour la sustentation corporelle individuale, et pour la succession de l'espèce. Et c'est ce que signifie le texte, quand il dit: li n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui aide au-devant ou vis-à-vis de luy, c'est-à-dire que la partie sensuelle féminine ne fust pas tellement suyvante l'intellectuelle que elle ne luy son masculine: en sorte qu'il n'y a- feist quelque résistance, l'attirant voit aucune diversité en l'homme, et ancunement aux choses corporelles, pour l'aydo de l'estre individual, et de l'espece. Pour ce qui regarde le sommeil où Adam tomba, et pendant lequel Dieu lui ôta une côte, pour en former E.e., notre auteur prétend que cela veut dire (69) que la veille intellectuelle prémière et l'ardente contemplation d'Adam fut interrompue, et que l'intellect commença à s'encliner à la partie corporelle, comme un mary à sa femme, et avoir soin tempéré de la sustentation d'icelle, comme de sa partie propre, et de la succession du semblable, pour sustentation de l'espece: tellement que la division d'entre la moytié masculine et féminine fut saite pour bonne et nécessaire fin : et depuis survint la résistance de la matière féminine, et l'inclination de l'intellect masculin vers icolle, avec intempéré pourchas de la nécessité corporelle: et ne fut plus modérée

<sup>(64)</sup> La même, pag. 618. (65) La même, pag. 619. (66) Là même, pag. 620.

<sup>(67)</sup> La même, pag. 621,

<sup>(68)</sup> La même, pag. 622: (69) La même, pag. 623.

par raison, comme il estoit juste leurs yeux: non pas les intellectuels, qu'elle le fust, et comme c'estoit l'in- car ceux-la se fermerent plustost, mais tention du créateur: ainçois cedant ceux de la fantaisie corporelle enet obéyssant l'intellect à la matière viron les actes charnels lascifs : el par se trop plonger en la sensualité, pourtant se cogneurent estre nuds: le péché humain s'en ensuyvit. Et c'est-à-dire qu'ils cogneurent l'inobéc'est ce que dénote l'histoire, quand dience des actes charnels à l'intelelle dit que le serpent trompa la fem- lect : et pour ce procurerent couvrir me, lui disant qu'elle mangeast de leurs instrumens génitaux, comme l'arbre deffendu de cognoistre bien et vergongneux et rebelles à raison et mal: pource que, quand ils en mangeroyent, leurs yeux s'ouvriroyent, et seroyent comme dieux qui cognoissent bien et mal. Quoy voyant la femme, et que l'arbre estoit bon à manger, et beau et delectable, et de cognoissance desirable; mangea du fruit, et en feit manger à son mary avec elle, et lors s'ouvrirent leurs yeux, et cogneurent qu'ils estoient nuds : et cousurent ensemble des seuilles de figuier, et en seirent des ceintures. Le serpent est l'appétition charnelle, qui incite et trompe premierement la partie corporelle féminine, quand il la trouve aucunement divisée de l'intellect son mary, et resistante aux estroites loix d'iceluy, afin qu'elle s'embourbe aux delectations charnelles, et qu'elle s'offusque par l'acquisition des superfluës richesses (qui est l'arbre de cognoistre bien et mal, par les deux raisons que je vous ai dites), lui monstrant que par cela lours yeux s'ouvriront, c'est-à-dire que ils cognoistront plusieurs choses de telle nature que sont celles qu'il leur monstre en cest arbre de bien et de mal: et que parayant ils ne cognoissoyent point: assavoir plusieurs astuces, et cognitions appartenantes à lascivie et à avarice: à quoy paravant ils ne s'amusoyent point. Et dit qu'ils seroyent semblables aux dieux en cela : c'està-dire, en l'opulente génération: car ainsi comme Dieu est intelligent, et que les cieux sont causes productives des créatures à eux inférieures, ainsi l'homme, moyennant les méditations charnelles continuelles, viendroit à engendrer grande lignée. En qui, ne voulant pas mettre en liberte ce cas la partie corporelle féminine formellement un prisonnier, ni le tenon-seulement ne se laissa pas re- nir en prison, le gratissent du bénégler, comme il estoit juste par son fice du laxior custodia, ou avertisintellectuel mary : ainçois l'astira au sent même sous main le geôlier de bourbier des choses corporelles, man- lui fournir les occasions de s'enfuir. geant avec luy du fruict de l'arbre La partie séminine, pendant la jonc-deffendu : et incontinent s'ouvrirent tion à la masculine, était sous une si

sapience. On peut censurer deux choses dans cette doctrine de Léon Hébreu, La première est qu'il dit assez clairement que le premier péché d'Eve fut un acte d'incontinence; d'où il résulte que le fruit de l'arbre qu'elle fit manger à son mari ne fut autre chose que de l'exciter à jouir d'elle. En second lieu, cet auteur fait tenir à Dieu une conduite très-indigne de la souveraine perfection. Il suppose que la jonction des deux sexes dans le premier homme, était un état d'immortalité et de vie intellectuelle qui exclusit la malheureuse capacité de pécher; et que néanmoins Dieu renversa bientôt cet état, afin de remédier à deux inconvéniens: c'est que l'homme négligerait trop son corps, et s'abstiendrait des actes charnels d'où découlent les générations. Dieu prévit ces deux désordres, c'est pourquoi il sépara ce qu'il avait joint. N'eût-11 pas bien mieux valu, dira-t-on à ce faux docteur, former à part ces deux sexes, que de les unir, et peu après les désunir? Fallait-il faire un ouvrage où il y aurait des défauts qui oblige: raient bientôt à le défaire? Et si Dieu prévit ces deux suites de la jonc. tion, ne prévit-il pas aussi les suites de la désunion? Ne prévit-il pas que les deux sexes devenant sujets à la sensualité seraient entraînés au déréglement par la force du plaisir? Cos inconvéniens-là n'étaient-ils pas plus mauvais que les deux autres, et ne demandaient-ils pas pour le moins autant de remède? Il me semble voir dans cette conduite celle de ces juges,

bonne garde, qu'elle ne pouvait pas s'écarter de son devoir; on la détache, et on la met en état de se servir et d'abuser de la liberté. Que penserions – nous d'un médecin qui emploierait les incisions, l'ure, seca, pour guérir ceux qui ne seraient pas assez adonnés au plaisir des sens, et qui ne guérirait pas ceux qui y seraient trop adonnés; qui chasserait le mépris du vin, et laisserait en repos l'ivrognerie (70)? Il faut donc rejeter comme abominables les hypothèses de cet auteur juif.

(K) Un bel esprit..... fit un sonnet.... profane. ] On voit bien que je désigne le fameux sonnet de Sarrasin, Quand Adam vit cette jeune beauté. La conclusion est non-seulement trop satirique contre le sexe, mais aussi d'un libertinage qui va jusqu'à l'impiété.

Cher GRARIEVAL, alors en vérité,
Je crois qu'il fut une femme fidèle;
Mais comme quoi ne l'aurait-elle été?
Elle n'avait qu'un seul homme avec elle.
Or en cela nous nous trompons tous deux,
Car, bien qu'Adam filt jeune et vigoureux,
Bien fait de corps, et d'esprit agréable;
Elle aima mieux, pour s'en faire conter,
Préter l'oreille aux fleurettes du Diable,
Que d'être femme et ne pas coqueter (71).

On dirait que Sarrasin écrivit cela pendant l'accès d'une furieuse jalousie, et ayant appris tout fraîchement que sa maîtresse avait eu beaucoup de civilité pour quelques jeunes blondins qui l'avaient louée; car voilà l'un des caprices de l'amour. Un homme n'est jamais plus disposé à pester contre les femmes en général que lorsqu'il sait que celle qui l'aime, et qu'il aime, écoute agréablement les douceurs que d'autres lui disent; qu'elle s'engage volontiers à un tête-à-tête; qu'elle se divertit fort bien où il n'est pas, etc. Il voudrait que dès qu'une femme 4 lié avec lui une intrigue d'amour, elle regardat de haut en bas tous les autres hommes, et rejetat dédaigneusement toutes leurs cajoleries, et devint à leur égard chagrine, incivile, farouche, brutale; et quand il voit tout le contraire, comme cela lui arrive assez souvent, il se dépite, et

il s'emporte avec si peu d'équité, qu'il faut que tout le beau sexe en pâtisse. Il se déchaîne contre toutes les femmes; il les accuse toutes d'être coquettes essentiellement: et s'il faisait alors une logique, et qu'il en fût au traité des universaux , il donnerait la coquetterie pour le proprium quarto modo du sexe féminin, pour cette propriété quæ convenit omni, soli, et semper subjecto, et cum eo reci*procatur*. Il serait fort éloigné de cette injustice s'il n'était pas amoureux; car il ne verrait rien de condamnable dans le plaisir qu'elles trouvent à être flattées et cajolées, et dans la manière honnête et civile dont elles répondent à un compliment. Il ne donne pas même dans cette injustice lorsqu'il est fort amoureux, et qu'on n'est coquet que pour lui; c'est donc la jalousie qui le fait tant déclamer; c'est elle qui le porte à répandre ses médisances non-seulement sur la maîtresse infidèle, ou prétendue infidèle, mais aussi sur toutes les femmes en général, comme si la coquetterie en était inséparable. Peut-on voir un caprice plus bourru et plus aveugle que celui de ces galans jaloux? Ils ne peuvent pas même endurer que leurs maîtresses témoignent à leurs maris une complaisance caressante. Voici l'une de leurs complaintes à ce sujet-là.

Je penserais n'être pas malheureux, Si la beauté dont je suis amoureux Pouvait enfin se tenir satisfaite De mille amans avec un favori: Mais j'enrage que la coquette Aime encor jusqu'à son mari (72).

(L) Il y a quelques autres choses à reprendre dans le Lorédano. ] Je ne considère ici que son ouvrage de la Vie d'Adam: c'est un livre qui a été traduit d'italien en français: cette traduction, faite sur une huitième édition, imprimée à Venise, par Valvasense (73), fut publiée à Paris l'an 1695, et contrefaite bientôt après à Amsterdam. On a vu, dans le Mercure Galant du mois de décembre de la même année, une fort bonne critique de cet écrit (74). M. Basnage de Beau-

<sup>(70)</sup> C'est-à-dire, qu'il ne la combattrait que par des remèdes palliatifs, et dont il connaftrait et prévoirait l'inutilité.

<sup>(71)</sup> Sarrasin, Poésies, pag. 61, édition de Paris, 1658, in-12.

<sup>(72)</sup> Bussi Rabutin, Histoire amoureuse des Gaules.

<sup>(73)</sup> Préface de la traduction française. (74) Voyes la remarque (∆) de l'article √△-L'ALUS, tome XIV.

val le critique finement dans son mois de mars 1696 (75). On ne saurait dire trop de mai d'un pareil livre, ni padonner à l'auteur la licence qu'il s'est donnée de mêler à un sujet comme celui-là tant d'inventions romanesques, et si éloignées de la gravité, et si propres à une histoire comique. Arrêtons nous seulement à quelques pensées qui ont du rapport à Eve. L'auteur assure (76) que ce fut un effet de la bonté de Dieu envers Adam, de vouloir qu'il dormit alors (77) sachant bien qu'en peu de temps il perdrait le repos dans la compagnie de sa femme...Adam étant doué de l'esprit de prophétie, continue-t-il, pouvait prévoir les maux que la naissance d'Eve devait causer à tout le genre humain; ainsi Dieu l'excite peut-être à dormir, de peur qu'il ne s'opposât à la création de sa femme.... Ne semblait-il pas que Dieu, en créant une seule femme pour Adam, faisait entendre aux hommes qu'ils devaient se contenter d'un seul mariage? mais peut-être le faisait-il pour une autre raison : c'est qu'il ne voulait pas multiplier ses peines, en lui donnant plusieurs femmes, n'y ayant rien d'ordinaire qui soit plus capable d'exercer la patience de l'homme, et de troubler son repos, que les soins du mariage (78). Il suppose (79) qu'Ève était si belle, qu'Adam fut sur le point de l'adorer comme une divinité (80). Il n'y a point de roman où l'on fasse une déclaration d'amour plus passionnée que celle qu'Adam fait ici (81). L'auteur ne trouve point d'incident plus vraisemblable pour prévenir la suite des emportemens avec lesquels le premier homme exprimait la tendresse de son cœur, que de feindre que Dieu vint lui-même interrompre la conversation (82). Adam avertit sa femme de ne point toucher à ce fruit fatal qui devait apporter la mort au monde (83). « Cette défense

(75) Article IV, pag. 327 et suiv.

» rendit Eve curieuse; car c'est ré-» veiller la curiosité d'une femme, » que de lui défendre quelque chose. » La défense excite et enflamme ses » désirs, qui sont pour l'ordinaire » ardens pour les choses permises, » mais insatiables pour les défen-» dues. Emportée donc par cette in-» patience, qui creusait le tombeaude leur félicité, elle quitte Adam, pour » jouir sans témoin et sans reproche » de la vue d'un fruit qu'elle estimat » le plus exquis de tous, parce qu'il » était défendu (84). » Cela ne marche point sans une moralité, qui apprend aux femmes à se tenir sous le yeux de leurs maris. « Plus une fem-» me s'éloigue de son mari, plus elle » s'approche de sa perte : tant qu'elle » en est séparée, elle est en danger » de se perdre : parce qu'elle fait mai-» tre l'occasion, et donne la hardiesse » à tout le monde de lui tendre des » piéges. Une fomme étant toute seule » est exposée à la tentation même » d'un serpent. La lune s'éclipse, » lorsqu'elle est trop proche du 10-» leil; mais la femme au contraire » souffre des éclipses funettes dans sa » pudicité, lorsqu'elle est éloignée de » son mari (85).» Laissons les complimens que l'auteur suppose que le serpent déguisé en jeune fille fit à Eve; mais remarquons qu'il prétend qu'il inséra une menterie dans sa réponse (86), et qu'elle eut recours aux soupirs, aux larmes, aux caresses et aux baisers passionnés (87), afin de porter Adam à manger la pomme qu'elle lui offrait. Devineriez - yous jamais l'occupation que Lorédano donne à Dieu? Cependant, dit-il (88), Dieu se promenait dans le jardin, et prenait le frais que les zéphyrs donnent, lors que sur le déclin du jour ils souffient avec un peu plus de force. Cette action de la divine majesté marquait l'inquiétude que lui causait le péché de l'homme; puisque, pour modérer l'ardeur de sa juste colère, il semblait mendier le secours de ces venu toujours tempérés. Un poëte paien ne serait pas excusable d'avoir dit une telle chose de Jupiter: nous laisson

<sup>(76)</sup> Lorédano, Vie d'Adam, pag. 37, 38, édition d'Amsterdam, 1696.

<sup>(77)</sup> C'est-à-dire, quand Eve fut faite. (78) Loréd., Vie d'Adem, pag. 41.

<sup>(79)</sup> Là même, pag. 42.

<sup>(80)</sup> Là même, pag. 44.

<sup>(81)</sup> La même, pag. 45.

<sup>(82)</sup> La mêine, pag. 47.

<sup>(83)</sup> La même , pag. 49.

<sup>(84)</sup> Là même, pag. 50.

<sup>(85)</sup> La même, pag. 51.

<sup>(86)</sup> Là même, pag. 58. (87) Là même, pag. 71.

<sup>(88)</sup> La même, pag. 77.

cela, puisque nous n'avons promis que ce qui regarde la femme d'Adam.

L'auteur suppose (89) qu'elle tâcha d'adoucir les maux de son époux, qui cherchait de temps en temps quelque consolation entre les bras de sa femme, et qu'elle le sit souvenir que Dieu leur avait commandé de multiplier, et l'avertit de bien prendre garde de ne pas transgresser ce commandement. Tachons, lui disait-elle (90), de recouvrer, par le moyen d'une postérité féconde, ce que nous avons perdu. Faible et légère consolation pour de si grands maux, mais néanmoins nécessaire, puisque Dieu l'a ainsi ordonné. Gardons-nous de désobéir une seconde fois : notre désobeissance serait sans excuse; elle rebuterait la miséricorde divine, et nous serions pour jamais les objets de sa trop juste indignation. Suivons la volonté du ciel, en procurant la propagation de tout le genre humain. C'est le moyen de vaincre la mort qui doit triompher un jour de notre chair, puisque nous vivrons malgré elle en la personne de nos enfans, et de nos neveux, et dans la mémoire de notre postérité. Je ne dis pas que nous devions pour cela tarir entièrement nos larmes. Le regret d'avoir offensé mon Dieu ne firzira qu'avec ma vie; et mon cœur, qui doit l'abandonner le dernier, ne vivra pas plus long-temps que ma douleur. Mais nous devons prendre garde de ne pas irriter par une nouvelle offense, ce Dieu qui nous a traités si favorablement : il n'y aurait pas moins d'impiété que de péru pour nous. Adam lui répondit, en souriant: je ne craindrai plus désormais que votre compagnie me soit jatale, puisque vous ne me sollicitez qu'au bien.... Il est juste de donner quelque reldche à nos maux, de soulager un peu nos sens accablés sous le poids de notre affliction, et de peupler la nature en obéissant à notre Dieu. Joignant alors les caresses aux paroles, il abandonna son dme au plaisir, et oublia pour quelque temps, entre les bras de sa femme, le funeste sujet de sa douleur. Si après la mort d'Abel le père et la mère s'engagèrent à la continence, ce fut Adam qui s'engagea le premier, et avec ser-

(89) Là même, pag. 109. (90) La même, pag. 110.

ment, et sans avoir consulté sa femme (91). C'est traiter les choses comme dans les vieux romans, où les héroïnes faisaient les avances (92); mais il eût mieux valu se conformer aux romans modernes, et à l'esprit de la nation judaïque, qui exigeait une grande retenue de la part des femmes, dans la demande du devoir conjugal; car si quelqu'une le demandait à haute voix, en sorte que les voisines pussent entendre que la conversation roulait sur ces matières, elle pouvait être répudiée (93).

(M) Nous verrons sur quoi il se fonde. | Tant s'en faut qu'il suppose, comme fait Lorédano, qu'Eve fat excitée par la défense à souhaiter le fruit défendu, qu'il suppose (94) au contraire que le serpent la tenta avant qu'elle songeat à l'arbre de science de bien et de mal. Il ajoute; 19. qu'elle se laissa persuader qu'elle n'avait pas bien entendu la pensée de son mari, ou que son mari avait été trompé par quelque faux bruit; 2°. qu'ayant cru qu'il n'était point vrai que Dieu eat fait cette défense, elle mangea de ce fruit, et que sa faute consista en ce que, dans une affaire de si grande conséquence, elle prit son parti précipitamment, et sans consulter son époux ; 3°. qu'ayant peché par ignorance (95), quoique ce ne fût pas par une ignorance invincible, elle commit une faute moins atroce que celle d'Adam ; , car celle-ci fut volontaire, et contre la conscience ; 4°. qu'Eve n'encourut point nécessairement la peine de la mort éternelle; car le décret de Dieu portait seulement que l'homme mourrait, s'il péchait contre sa conscience, si sciens prudens peccasset (96); 5°. qu'encore que sans injustice Dieu eût pu faire mourir Eve, il résolut néanmoins, tant il est miséricordieux en-

(91) Là même, pag. 141.

(92) Voyes la remarque (C) de l'art. Louous. (93) Eadem Maim., c. 24, § 12, et Ammud Golah, seu liber præceptorum parvus, ubi in glosse additur: si fuerit exigens debitum conjugale à marito suo voce clara, ita ut ejus vicina audire potuerint eam loquentem de re istà. Polygam. triumphatrix, pag. 56, col. 1.

(ch) Voyes le livre intitulé Cogitationes nove de primo et secundo Adamo examini eruditorum compendiose proposite, imprimé à Amsterdam apud Eleutherium Aspidium, auno Domini

1700, in-8°., à la page 8.

(95) Ibidem, pag. 10, 12. (96) Ibidem, pag. 15. ges les plus charactures, les jurdins les plus déficient, a accommandent par le montre de la montre de care de care de care de campagne. La trait de litera, alle pours et retenir solution de propose de care de campagne. La public de propose de care qu'an de care de care de care qu'an de care de care qu'an de care de care de care qu'an de care de care de care de care qu'an de care qu'an de care de ca condition in I a la recepte de colles se suit philosophe, et bu out in point and it compates were be plated at meditated. On hard done er are

example desired at the bearing abstract a 427 -<u>ist</u> (103). att. The a A. .. -ظه كتأعمي omicu t A JOSTET o, et que \_\_\_ 2 y re-Adam کا جنبی a seert éter-.... vensiont .... venaient

> wa hvre. »bjecter comme . ... contrevenu au qu'Eve allait ir c'était par nisqu'il n'était mtrát dans le illeurs il y a que si l'on dea femme d' Adroit qui lui ourner dans le drait que non. te seule? Elle

pen près Eve direc-

Ceux qui

\_\_\_ses et le but de

ir appendent dough

. . remsees, feront

fe : les paysarime et secundo

i dusti pag. 60 .

partition of speed from the constitution of the state of the second of the state of the second secon to the state of the product of the state of min terrestre la came è to man in completence of other we were more much be jurdin afficed that to the 8 on comme a general partout on Adam sentent human about with a time of To as tabernacles (101). Cater is no tolien us but compared in in the devait to fixer after me an elecgen many que on suppression and meraide selon le but de se mancie. - estados de et sun de partager avec un me se the seems seins de sa famille. Voyez a mie

(101) Appliques à cala ce qu'en a m = 5

Gallorum facibus , Veiosque

Illic Roma fust.
Lucan , Pharsal. , lib. F. a. -(103) Notez que l'auteur suppose qu'ale demeurant fort proche du Paradus serves et cela par l'ordre de Dien.

EUGÈNE IV, créé pape le : de mars 1431, était d'une famille roturière de Venisc (a), a fils d'Angélo Condelmério, nos non pas neveu du pape Grégoire XII (A), comme on le dit dans le Moréri. Il portait l'habit de célestin \*, lorsqu'il fut mené a Rome par le neveu de ce pape .(b). Ce neveu était aussi celestin, et chanoine de la congrégation de Saint-George in Alga. Le confrère qu'il amena à Rome se rendit bientôt agréable à Grégoire XII, qui le fit son tresorier, et puis évêque de Sienne, et enfin cardinal. Martin V lui donna la légation du Picentin, et puis celle de Bologne. Ce car-

(a) Platina, in Vità Eugeni IV.

\* Leciere observe qu'il ne fut jamais offetin, mais qu'il était de la congrégation des chanoines de Saint-Georges in Alge.

(b) Platina, in Vita Eugenii (V.

dinal s'en acquitta avec beau- secondés par une bonne partie coup d'habileté et succéda à Mar- des habitans. Le combat fut rutin V (c). Je ne m'étendrai pas de; plusieurs y perdirent la vie sur le détail de ses actions; on de part et d'autre. Le prince de le peut voir dans M. Moréri : je me contenterai de rapporter certaines choses qu'il a omises, et et qui méritaient extrêmement d'avoir place dans son Diction-Eugène commença son pontificat par une action qui eut de mauvaises suites. Il prêta l'oreille à des délateurs qui lui rapportèrent que Martin V, possédé e d'une avarice démesurée, avait amassé de grands trésors. Il fit saisir, suivant le conseil de ces gens-là, Oddo Poccio vice-camérier de Martin; mais il donna ordre à Étienne Colonna, général de ses troupes, de le lui amener sans bruit, et sans l'exposer à l'ignominie. Cet ordre ne fut pas exécuté. La maison d'Oddo fu t pillée par les soldats, et il fut traîné comme un voleur au palais du pape, à la vue de toute la ville. Eugène en fut fort fàché, et fit des menaces à Étienne Colonna, qui l'obligèrent à se retirer auprès du prince de Palestrine, et à lui persuader de chasser le pape; car à moins que de le faire, toute la maison Colonna, disait-il, est en danger de périr. Le prince ajoutant foi à ces discours, et ayant pitié des amis de Martin V, qui avaient été fort maltraités, résolut de se rendre maître de Rome. Il se saisit de la porte Appia, et s'avança jusques à l'église de Saint-Marc sans commettre nulle vioet sans trouver nulle résistance: mais en cet endroit-là il fallut se battre avec les soldats d'Eugène,

(b) Ex codem, ibidem.

Palestrine fut obligé de se retirer; mais il exerça dans la suite toutes sortes d'hostilités. Le pape en fit autant sur les Colonnes, et sur leurs fauteurs. Il tomba malade; soit qu'on l'eût empoisonné, soit à cause du chagrin que lui donnait une guerre si embarrassante. C'est pourquoi il ne songea qu'à faire la paix; et l'ayant conclue par la négociation d'Angélotto Fosco, citoyen romain (d), il recouvra sa santé (e). Ceci ce passa un peu avant que l'empereur Sigismond fit le voyage d'Italie. Le pape fit un traité avec lui, et le reçut magnifiquement à Rome, et l'y couronna (f). Quelque temps après il fut exposé à une terrible infortune : ce fut une révolution dans toutes les formes (B): les Romains se soulevèrent, et il eut bien de la peine à éviter par la fuite les effets de leur fureur; mais ils ne purent point se maintenir dans l'état de liberté que cette révolution leur donna; ils essuyèrent de très-rudes châtimens. Eugène mourut le 22 de février 1447, à l'âge de soixante-quatre ans (g). Son pontificat, à quelques jours près, dura seize années, et fut un vrai train de guerre; car sans compter les contestations ecclésiastiques, et fort violentes, qui

(d) Ex eodem Platina, ibidem.

(f) L'an 1433.

<sup>(</sup>e) Nauclerus, generat. XLVIII, fol. m. 934.

<sup>(</sup>g) Platina, in Vità Eugenii IV; Volaterr., lib. XXII, pag. m. 815, ne lui donne que soixante-trois ans.

concile de Bâle, il fut mêlé dans toutes les guerres d'Italie; il excita le roi de Hongrie à prendre les armes contre les Turcs, et le dauphin à les prendre contre les Suisses (h). Il fut d'autant plus responsable des effets funestes de la première de ces deux guerres, qu'il avait envoyé en Hongrie un cardinal légat qui poussa le roi à violer un traité de paix solennellement conclu avec la Porte (i). La réflexion qu'il fit sur sa destinée est considérable (C), et une preuve de la vanité que trouvent dans les plus hautes élévations ceux qui les possèdent. N'oublions pas que pour saire voir qu'il n'était pas uniquement attaché aux occupations belliqueuses, il affecta de faire en personne, et avec beaucoup d'éclat, quelques cérémonies de religion, et de travailler à l'embellissement et à la réforme de quelques églises de Rome (D). Il était bel homme, et d'une mine vénérable, et temait toujours les yeux baissés quand il se montrait en public (k). Il ne buvait point de vin, et observait quant à sa personne, les règles de la frugalité, quoiqu'il y eût dans son domestique beaucoup de magnificence (l). Il n'était point savant, mais il aimait les personnes doctes (E), et leur

(h) Platina, ibid.

régnèrent entre ce pape et le fit du bien. Ce fut sous son reconcile de Bâle, il fut mêlé dans gue qu'il y eut des cardinaux qui
toutes les guerres d'Italie; il commencèrent à entretenir des
excita le roi de Hongrie à prendre les armes contre les Turcs, et à donner dans le luxe des ameule dauphin à les prendre contre blemens et des festins (F).

(A) Il n'était point neveu du pape Grégoire XII \*. M. de la Rochepozai, dans son Nomenclator Cardinalium (1), M. de Sponde, dans ses Annales de l'Eglise (2), et une infinité d'autres ecrivains assurent qu'Eugène IV était fils de la sœur de Grégoire XII. Je crois qu'ils se trompent : ma raison est que Platine, ni Volaterran ne lui donnent point cette qualité, et qu'ils ne l'auraient point ignorée si elle côt été véritable, et que le silence de Platine est tellement conditionné, qu'il vaut une preuve positive. Cet auteur raconte qu'Antoine Corano, neveu de Grégoire XII, amena à Rome Gabriel Condelmério, de la même religion que lui (3), et avec lequel il avait vécu familièrement depuis sa jeunesse: Romam iturus Gabrielem Condelmerium, c'est le même qu'Eugene IV, qui ejusmodi professionis erat, quicum ab ineunte ætate familiariter vixerat, secum aliquandiu recusantem duxit (4). Sont-ce des circonstances où il soit possible à un auteur de ne dire pas qu'un tel est neveu d'un tel? Et notez que Platine, mélant ensemble les avancemens de la fortune de ces deux hommes, donne toujours à Antoine Corario la qualité de neveu du pape, sans la donner jamais à l'autre. Quelque lecteur pen attentif et bien distrait aura trouve là un piége, et n'aura point démêlé ce qui concerne Corario d'avec ce qui appartient à Condelmério; il aura donc pris celui-ci pour le neveu de Grégoire XII, après quoi les historiens se seront suivis les uns les autres, sans s'informer plus amplement de la chose.

(1) A la page 73.

(3) C'est-à-dire, celestin.

<sup>(</sup>i) Voyez la lettre LXXXI d'Enée Silvius.

<sup>(</sup>k) Vir aspectu insignis et veneratione dignus. Platina, in Vita Eugenii IV. Vultu alioqui decoro, ac venerabili, oculos in publico nunquàm attollebat, ut à parente meo qui eum sequebatur accepi. Volaterr., lih. XXII, pag. 815.

<sup>(1)</sup> Splendidus in victu familia, parcus in suo, et à vino ita alienus ut abstemius meritò vocaretur. Platina, in Vità Eugenii IV.

<sup>&</sup>quot;Leclerc pense comme Bayle; mais il ajoule que Philippe de Bergame est, à sa connaissance, l'auteur le plus ancien qui ait dit qu'Eugène l'était neveu de Grégoire XII.

<sup>(2)</sup> Ad ann. 1408, num. G; et ad annum 1431, num. 4.

<sup>(4)</sup> Platina, in Eugenio IV, folio m. 307.

(B) Il fut exposé à une terrible in- par les Romains. Volaterran (8) ajoute fortune : ce fut une révolution dans toutes les formes. Philippe, duc de Milan, animé contre le pape, sit une je crois qu'il en dit trop; car Platine, irruption sur le territoire de Rome. La cavalerie qu'il y envoya était commandée par Nicolas Fortébrachio, guerrier fameux, et qui s'était retiré fort mécontent du service de ce pape; car ayant demandé qu'on lui payât ses appointemens, Eugène lui sit répouse qu'il se devait tenir pour suffisamment payé par le gain qu'il avait fait au pillage de quelques places. Indigné de cette réponse, il chercha un autre maître, et se voyant employé par le duc Philippe contre ce pape, il fit des ravages extraordinaires proche de Rome. La consternation fut grande dans la ville; le pape même fut quelque temps incertain où il irait. On allait en foule se plaindre à lui des pertes qu'on avait souffertes; et comme il n'avait alors que peu de santé, et qu'il ne savait de quel coté se tourner, il renvoyait les gens au cardinal son neveu et son camérier, homme fainéant et voluptueux, qui ne répondait autre chose à ceux qui lui allaient dire qu'ils avaient perdu leurs bestiaux, que ceci : Vous aviez trop de confiance en vos bestiaux, les Vénitiens menent une vie beaucoup plus honnéte sans tout cela (5). On fut si indigné de cette réponse, que l'on se mit à crier aux armes et à la liberté. On destitus tous les magistrats d'Eugène; on en mit d'autres à leur place, et l'on se saisit de la personne du cardinal son neveu. Le pape se voyant réduit à de si grandes extrémités, se déguisa en moine, et se mit sur une barque pour se sauver à Ostie. Il y arriva heureusement, malgré les pierres et les flèches qu'on tira sur lui, et puis il se fit conduire à Florence (6). Quelques écrivains disent (7) qu'on l'avait mis en prison dans l'église de Sainte-Marie, au delà du l'ibre ; mais qu'ayant trompé les gardes, il se mit sur un bateau de pēcheur, et descendit la rivière jusqu'à Usue, poursuivi à coups de flèches

que ceux-ci se rendirent maîtres du Capitole et du château Saint-Ange: suivi en cela par un grand nombre d'écrivains, assure que le château Saint-Ange ne fut point pris. Quoi qu'il en soit, cette liberté de Rome ne dura guère: l'autorité du pape y fut rétablie en son absence, par Jean Vitelleschi, patriarche d'Alexandrie, qui usa d'une sextrême sévérité envers les mutins. La révolution dont je parle arriva au mois de juin 1434. Elle est si remarquable, et tant d'auteurs (9) en ont parlé, que je m'étonne que M. Moréri l'ait omise. Il l'aurait pu prendre dans les Annales de M. Sponde (10). Ambroise de Camaldoli en fit mention dans son Hodoepericon; et lorsque M. l'abbé de la Roque don- 🔸 na l'extrait de cet ouvrage, ¶ n'oublia pas cet endroit-là (11).

(C) La réflexion qu'il fit sur sa destinée est considérable. Etant sur le point de mourir, il se tourna vers les religieux qui l'environnaient, et, d'une voix entrecoupée de soupirs, il déclara qu'il eut beaucoup mieux valu, pour le salut de son âme, qu'il n'eut jamais été élevé au cardinalat et au papat. Hic (Eugenius) cum esset morti proximus, apud Raynaldum anno m. occcxivii aliquid dixisse memoriæ proditur , quod nisi pænitentiam ostendat, certè mihi terrorem injicit : Verba sunt : Cùmque à religiosis viris cinctes esset, interpuncta suspiriis voce, versoque ad eos vultu dixisse fertur : O Gabriel, quantò magis conduxisset animæ tuæ saluti, ut nunquàm cardinalatum, nec pontificatum obtinuisses, sed in tuo monasterio religiosam disciplinam coluisses! Hæc ex Vitæ Eugenii auctore, qui tunc claruit, et à Raynaldo laudatur (12).

(D) Il affecta de faire en personne, et avec beaucoup d'éclat, quelques cérémonies de religion, et de travailler à l'embellissement . . . de quelques

<sup>(5)</sup>Eos nimiam spem in pecoribus collocacce : Venetos quidem sine gregibus et jumentis lungà urbaniorem vitam ducere. Platina, in Vita Eugenii IV, folio 310.

<sup>(6)</sup> Ex Platina, in Eugenio IV, folio 310. (2) Volat., lib. XXII, pag. 814.

<sup>(8)</sup> Ibidem.

<sup>(9)</sup> Blondus, saint Antonia Platine, Velaterran, Nancièrus.

<sup>(10)</sup> Ad ann. 1434, num. 4.

<sup>(11)</sup> Voyes le Journal des Savans, du 2 mars 1682, pag. 79, édition de Hollande.

<sup>(12)</sup> Launoius, epist. ultima, I part., pag. 82, edit. Cantabriz.

In mitte de sont Silvestre fut portée festins.] Et c'est une chose notable d'Acquis à Rome Linez ces paroles que le cardinal qui commença cette de l'haline vous y trouverez aussi innovation avait été médecin. Linez qu'il chassa les chanoines séculiers de ces paroles de Volaterran : Ludove l'agitte de Saint Jean de Latran, et qu'il cum patriarcham Aquileiensem, cum ton a term believe (Eugeoins IV) qui tunc ad Anglare oppidum à Picinino duce copiarum l'illentimatem ordinis sancti Augus- Philippi vicecomitis oppugnabantur, tim miria altre cherum in sanctos reference quo victorid potitis unt. Hie Ludovicus, à Sancto-Petro cum omm Clero cus patrid Paduanus, arte medicus, ò to require the regulations of the trace of the splendorem introducere (17). et ein gerone Stanz um acciaina 👼 transcription of the property of the contract that the the confidence for the property of the confidence of the confidenc be a commencing to a fill enough another المراجع الهوادي للعمل يتحد بالمحكي لهواء الماكان exists to more it was as it is manufactured. may grow may be and the second distribution

> iene, mass je, Selon been I hises savans ; ol Aretin, Aurispa, rebizonde, 508. irs livres; (15) conensient de le tous les j'ai faite avoir lieu

ne qu'il y

pp disquers. pais historia

entires de flome | Cala parat lorsque eut des cardinaux qui commence-Misselas l'obsulte ful canoniré , et que rent . . à donner dans le luxe . . . des y statust des chancenes réguliers. In- exercitu Florentinis auxilio mist supplicando ad Sanctum - Augusti- sua merita pugnæ, in senatum asciunin projectus soleuma ir se ecichent, tus, tantos sibi spiritus admimpscrat, ariante popula romano cardinalmo- momento generis, ut primus sit coque eminente com properties eser pal- sus cardinalium, canes equesque alein among a Assem-Journe Lawrence to convenerum, lautitizaque, ac sucommerce menerous, administrate pellectilis plus quam illi ardine per

(17) Volume, 145. XXII., pag. 3cS.

EUPHRATE, disciple de Platon , monta à un si haut point de favear auprès de Perdicess. The service of the Macedoine, qu'il reguart was an year autant que ce prince. Ce fat m méchant homme et 🕳 📥 teur, et il fit exclure de in mie s de gra- de Perdiccas tous ceux qui x aunt que vaient pas la géométrie a a en tout le philosophie (A). Parmense e fit mourir sous le règne de 🏞 ite, car il lippe, successeur de Perdices

(a) Taré d'Athénée, lib. XI, sub finance

(A) Il fit exclure de la table in Pardiceas tous ceux qui ne saveres es, qu'on pas la géométrie ou la philosophie. doine en ce temps-là, ne faisait 🚗 commencer de sortir de l'ignorance. prenait sans doute cette condition pour une espèce de tyrannie ; car si les professeurs qui faissient mettre sur 7, folio 300 la porte de leur auditoire, Oche à yennérentos novem. Que personne n'entre s'il ignore la geométrie, exigencet des préliminaires fort durs, que de-vaient penser les courtisans de Perdicpère Jamb : vaient penser les courtisans de rerusc-père Jamb : cas, lorsqu'ils voyaient que l'admission à la table de leur prince était attachée à une pareille loi? S'il n'eut falle

qu'avoir un peu de lecture des poëtes et des historiens, on eût pu satisfaire la condition; mais Euphrate denandait qu'on fût géomètre ou philophe: or ce sont deux caractères, t principalement le premier, qui ne ont au goût que de peu de gens, parmi même ceux qui cultivent les ciences.

EURYDICE, femme d'Amystas, roi de Macédoine, donna quatre enfans à son mari : trois fils, Alexandre, Perdiccas, et Philippe, père d'Alexandre-le-Grand, et une fille nommée Euryone. Ce fut une reine qu'on ne peut assez détester; car elle levint si amoureuse de son gendre , que pour l'épouser elle s'en-;agea à le mettre sur le trône, tà faire mourir son mari (A). Cette abominable conspiration at été exécutée, si Euryone l'eût appris au roi les adultères et les pernicieux desseins d'Euydice. Le roi, convaincu des cridues de son épouse, ne la punit Doint: il lui fit grâce pour l'anour des enfans qu'il avait eus d'elle. Après qu'il fut mort, son Efils Alexandre lui succéda et ne vécut guère, car Eurydice enragée de lubricité et d'ambition le fit périr. Elle exécuta le même crime sur Perdiccas, son second fils, qui était monté sur le trône après la mort d'Alexandre (a). Les historiens qui nous restent l'ont laissée là , sans nous apprendre ce qu'elle devint, ni si elle fut punie de ses mauvaises actions. Il y a même des historiens, qui, sans faire mention d'elle ni en bien ni en mal, attribuent à d'autres causes la mort des deux princes qui régnèrent successive-

ct V. (a) Tiré de Justin, liv. VII, chap. IV

ment après Amyntas. Cela est un peu étrange (B). Je rapporterai un fait qu'on trouve dans les harangues d'Eschine (C), et je critiquerai quelque chose au jésuite Bissélius (D). Observons qu'Arrabée, prince des Lyncistes, issu des Bacchiades, était l'aïeul maternel de notre Eurydice (b).

## (b) Strabo, lib. VII, pag. 226.

(A) Elle devint si amoureuse de son gendre, que pour l'épouser elle s'engagea à le mettre sur le trône, et à faire mourir son mari.] Voici les paroles de Justin qui nous apprennent cet affreux déréglement. Insidiis Euriydices uxoris, que nuptias generi pacta, occidendum virum, regnumque adultero tradendum susceperat, occupatus fuisset (Amyntas) ni filia pellicatum matris et sceleris consilia prodidisset (1).

(B) Cela est un peu étrange. Le

(B) Cela est un peu étrange. | Le Justin que nous avons est un abrégé d'une histoire générale que Trogue Pompée avait écrite assez amplement. Ne doutons point, que les actions d'Eurydice ne se trouvassent dans cette histoire avec beaucoup plus d'étendue qu'on ne les voit présentement dans Justin; mais surtout ne doutons pas que Trogue Pompée n'eût lu dans de bons auteurs ce qu'il en narra. D'où vient donc que Diodore de Sicile ne fait aucune mention de cette reine? D'où vient qu'il dit qu'Alexandre, fils aîné d'Amyntas et son successeur (2), fut tué par Ptolomée Alorites, son frère (3), et qu'au bout de trois ans (4), ce Ptolomée reçut de Perdiccas un semblable traitement, (5)? N'avait-il point lu les mêmes auteurs que Trogue Pompée a consultes? S'il ne les avait point lus, nous pouvons nous plaindre de sa négligence; et s'il les avait lus, nous lui pouvons soutenir qu'il n'a point dû supprimer ce qui s'est dit d'Eurydice.

(1) Justin., lib. VII, cap. IV.

(4) Idem, ibidem.

<sup>(2)</sup> Diodorus Siculus, lib. XVI, cap. II, pag. m. 736.

<sup>(3)</sup> Idem, lib. XV, cap. LXXI, pag. m. 712, ad ann. 1, olymp. 103.

<sup>(5)</sup> Idem, lib. XVI, cap. 11.

Il aurait beau répondre qu'il le trouvait mal fondé, nous lui répondrions que pour le moins il devait dire qu'on l'avait injustement accusée d'avoir fait mourir ses sils. De prétendre qu'il a bien su qu'elle était coupable, mais qu'il l'a épargnée en dissimulant, n'est pas une chose vraisemblable; car quel intérêt avait il à ménager une reine morte depuis si long-temps, et dont toute la postérité était éteinte?

(C) Je rapporterai un fait qu'on trouve dans les harangues d'Eschine. | Si nous ne connaissions Eurydice que par cet endroit, nous aurions beaucoup d'estime pour mémoire. Nous lisons dans cet orateur, que cette reine, après la mort d'Alexandre son fils aîné, se vit sur les bras une affaire très-embarrassante. Pausanias qui avait été exilé se prévalut des conjonctures, et ayant des troupes grecques à sa disposition, et plusieurs amis dans la Macédoine, il résolut de s'emparer du royaume. Eurydice le vit bientôt maître de quelques places, et trouva très-peu de fidélité dans ses amis. La division se glissa parmı les sujets; un tres-grand nombre témoignèrent de l'inclination pour Pausanias. Dans cette fâcheuse extrémité elle fit venir Iphicrate, général des Athéniens, qui était proche d'Amphipolis, et lui mettant entre les bras son fils Perdiccas, et sur les genoux son fils Philippe, elle le fit souvenir qu'il était leur frère d'adoption, et qu'il y avait eu toujours beaucoup d'amitie entre le feu roi Amyntas, et la république d'Athènes; et le supplia instamment que, pour ces raisons, il lui plût de travailler pour eux, et pour elle, et pour la conservation du royaume. Iphicrate fut si touché de ces prières, qu'il chassa Pausanias (6). Tout irait bien pour Eurydice, si l'on n'en savait point d'autres nouvelles; mais quand on songe aux narrations de Justin, on ne se sent point tenté de la louer de ce qu'elle sit auprès d'Iphicrate. La plus ambitieuse de toutes les mères, et la plus capable de sacrifier à son ambition la vie de ses enfans, aurait pu faire, en cette rencontre, tout ce

(6) Tiré de la Harangue d'Eschine, de Falsa legatione, pag. m. 250. Voyes aussi Cornélius Népos, in Vita Iphicratis, cap. III.

que sit Eurydice; car elle avait tout à craindre de Pausanias.

(D) Je critiquerai quelque chose a jésuite Bissélius. ] Il assure sans nserve que Diodore de Sicile agit de mauvaise foi en ne disant rien de parricides d'Eurydice : c'est le un de ces paroles: Diodorus.... perpe tuus Eurydices parricidiorum distr mulator (7). Je ne lui objecte point qu'on ne peut comprendre par que paracipe cet historien aprait usé de dissimulation: je me contente de lu dire qu'il devait demeurer ferme su la première censure ; qu'il ne detait point varier; qu'il ne devait pas le réfuter en se réduisant à des terms vagues et de suspension : Qui Diode rus, dit-il en un autre endroit (8) incertum qué causé studiove, de ur lere ac parricidiis Eurydices alua silet. Il ajoute une chose qui mérite encore plus d'être censurée: Et è con trario: in Perdiccam verbis class culpam detorquet necati hujus Pur lemæi, quin et necis Alexandri pradecessoris: quando sic loquitur, s mili fraude sublatus est à Perdict Ptolemæus (qua fraude scilicet A. lexander quem paullo superius dise rat, dolo interemptum) nec addit, ab Eurydice. Il se trompe: Diodone ne prétend en nulle manière charget Perdicoas de la trahison qui fit peru Alexandre: il ne l'impute qu'à Ptolomée Alorite, comme il paralt claire ment par un passage du livre XV (9). Si le père Bissélius avait connu cet en droit de Diodore, il n'eat point park comme il a fait; il ent su que cet se teur n'a voulu dire autre chose (10), sinon que Perdiccas ôta la vie à Ptolomée Alorite, par une trahisos semblable à celle dont s'était servi a Ptolomée pour saire mourir Alexan dre. Et voilà combien il importe de savoir ce qu'un auteur dit en direis endroits. D'ailleure, à quoi songe Bisse. lius (11) de nous citer Guthberkt, auteur de trois jours, afin de prouver que le règne de cet Alexandre ne dura qu'un an, et que celui de Pho

<sup>(7)</sup> Joannes Bisselius, Illustrium Ruiners, decad. IV, pag. m. 1118.

<sup>(8)</sup> Idem, ibid., pag. 1289.

<sup>(9)</sup> Diodor. Siculus, lib. XF, esp. LXI. (10) Dans le IIe. chapitre du livre XVI.

<sup>(11)</sup> Bisselius, Illustrium Ruinarne, pol-

mée Alorite dura trois ans? Ne lait-il pas prouver ces faits par Diore de Sicile (12)?

12) Diodorus Siculus, lib. XV, cap. LX,

EURYDICE, fille d'Amyntas, s de ce Perdiccas, roi de Madoine, qui était frère de Phippe, père d'Alexandre-lerand, fut mariée avec son one (a) Aridée, fils naturel du ême Philippe. Chacun sait que it Aridée fut déclaré roi de lacédoine après la mort d'Axandre (b). Il n'était guère ropre à soutenir cette dignité, i surtout dans un temps de ouble comme celui de son rène. Aussi peut-on dire qu'il fut lutôt un roi titulaire qu'un roi flectif: sa femme Eurydice eut lus de part que lui aux foncions de la royauté (c), principaement lorsqu'il fut question de 'opposer à Olympias, mère d'Aexandre, car alors elle fut bien olus jalouse de l'autorité, que i elle eût eu pour rival une peronne de l'autre sere (d). Elle se ia beaucoup en Cassander, et ordonna à Antigonus et à Poyperchon de lui céder le comnandement des troupes, ce qui it qu'il exécuta tout ce qu'elle prescrivait (e). Elle eut le malheur d'être abandonnée de ses oldats, lorsqu'elle voulut emecher qu'Olympias ne revint lans la Macédoine (f). Cette

désertion sit tomber tout aussitôt Aridée au pouvoir d'Olympias (g): sa femme Eurydice s'étant sauvée dans Amphipolis y perdit sa liberté fort peu après (A). Olympias les fit enfermer dans un cachot, et les y traita inhumainement; et lorsqu'elle eut vu que sa cruauté faisait murmurer les Athéniens, elle nt tuer Aridée par des Thraces, six ans et demi après la mort d'Alexandre. Cette rigueur fut un frein trop faible pour la langue d'Eurydice; c'est pourquoi Olympias, indignée que sa prisonnière jasat trop, et ne cessat de crier que la couronne lui était due plutôt qu'à elle, ne la voułut pas laisser vivre. Elle lui fit porter une épée, un licou et un verre de ciguë, et lui donna a choisir l'un de ces trois genres de mort. Eurydice, sans pleurer, ni sans rabattre de la fermeté de son courage, et avant même que le porteur se fût retiré, prit sa ceinture et s'en étrangla, ayant supplié les dieux que pareils présens fussent envoyés à Olympias (h). Après la mort de celle-ci, Cassander fit faire des funérailles royales à Aridée et à Eurydice (i).

dice n'était point Amyntas III (1). Il

<sup>(</sup>a) Cyna, fille de Philippe, était mère l'Eurydice. Voyes les Prolégomènes de Freinshémins sur Quinte-Curce, chap. V.

<sup>(</sup>b) Quint. Curtius, lib. X, cap. VII; Justin., lib. XIII, cap. III.

<sup>(</sup>c) Voyez Justin, lib. XIV, cap. V.

<sup>(</sup>d) Voyes Justin., ibid.

<sup>(</sup>c) Quo beneficio devinctus Cassander, nilil non ex arbitrio muliebris audacia gerit. ldem, ibid.

<sup>(</sup>f) Justin., lib. XIV, cap. V.

<sup>(</sup>g) Diodor. Siculus, lib. XIX, cap. XI. (h) Tiré de Diodore de Sicile, ibid. (i) Idem Diodorus, lib. XIX, cap. LII.

<sup>(</sup>A) Elle perdit sa liberté fort peu après. ] On a dit dans le Supplément de Moréri, qu'elle fut faite prisonnière dans un combat. Cela n'est pas vrai. Je ne marque point les autres inexactitudes ni les omissions. Mon lecteur les pourra connaître en comparant ensemble les deux articles. Je dirai seulement que le père de notre Eury-

<sup>(1)</sup> C'est ainsi qu'on le compte dans le Supplément de Merèri.

est incertain s'il a jamais été roi; et s'il ne l'a pas été, il ne le faut pas marquer d'une épithète numérale : s'il l'a été, il le faut nommer Amyntas IV. Ce qui fait ici l'incertitude est que Justin (2) marque que Perdiccas laissa un fils en bas âge, dont Philippe fut le tuteur pendant quelque temps. Je n'avertis pas mes lecteurs que si, d'un côté, les femmes sont beaucoup plus débonnaires, généralement parlant, que les hommes, il est vrai de l'autre que celles qui ont de la cruauté et de l'ambition surpassent les hommes en ces deux défauts. Optimi corruptio pessima. C'est bien pis quand la luxure est de la partie ; car alors elles n'épargnent ni la vie de leurs maris, ni celle de leurs enfans. Nous en avons un exemple dans l'autre Eurydice (3).

(2) Justia., lib. FII, cap. F.(3) Celle de l'article précédens.

EURYDICE, dame illyrienne. Plutarque la loue et la propose en exemple, parce que encore qu'elle fût d'un pays barbare, et avancée en âge, elle se mit à étudier afin de se rendre capable d'instruire elle-même ses enfans (a). Elle consacra aux muses une inscription qui faisait foi de cela (b), et que Plutarque nous a conservée (c). On y apprend qu'il y avait dans l'Illyrie, une ville nommée Hiérapolis (d), dont les géographes ne parlent pas. Un commentateur de Plutarque a commis quelques bévues (A).

(a) Plutarch., de Liberis educandis, in fine, pag. 14.

(b) Elle contient quatre vers grecs.

(c) Plutarch., de Liberis educandis, pag. 14.

(d) Voyez la remarque.

(A) Un commentateur de Plutarque a commis quelques bévues.] Il était recteur du collége de Hambourg, et s'appelait Pierre Westhusius. Son livre, imprimé à Hambourg, l'an 1665, est intitulé Plutarchi Chæronensis de puerorum educatione libel us analysi logica, grammatica,

ethicd, politica et historica illus tus. On y trouve (1) que l'Eury dont il est ici question était rei et peu après (2) qu'elle était fem d'Orphée. Ces deux qualités nes cordent pas ensemble (3) : et d'aille la femme d'Orphée n'eût pas eu l soin de faire leçon elle-même à enfans: car leur père, qui élait bile, l'eût déchargée de cet emp S'il était mort avant elle, ma rent que serait fausse; mais chacm qu'elle mourut jeune, avant son m (4). Le commentateur (5) avance aucune preuve, qu'elle était née d l'Illyrie. A quoi s'amuse-t-il de marquer qu'hiérapolis, ville d'M était située vis-à-vis de Laodice? git-il de cette Hiérapolis dans ces 🎮 les de Plutarque Eupudian Ispanolus Eurydice Hierapolitana? Nes point une femme d'Illyrie qui pat Ce qu'il fallait faire là-dessus était tacher de déterrer cette ville Illyriens, ou en tout cas il fallait de que les géographes ne l'ont post connue.

(1) A la page 404.

(2) A la page 405.

(3) En vain alléguerait-on les auteus p semblent dire qu'Orphée régna.

(4) Virgile, Georg., lib. IV, vs. 458, la me puella.

(5) Pag. 405.

EURIPIDE, poëte grec, l'un de ceux qui ont excellé dans la tragédie, naquit l'an 1er. de la 75°. olympiade, à l'île de Salamine, où son père et sa mere s'étaient retires (A), un peu avant que Xerxès entrât dans l'Attique. On dispute sur leur condition (B); les uns la font noble, et les autres roturière. Un certain oracle mal entendu fut cause que l'on éleva Euripide comme ceux dont les Grecs voulaient faire des athlètes (C); mais la suite témoigna qu'il était plus propre à d'autres choses. Il apprit la rhétorique sous Prodicus, la morale sous Socrate (D), et la physique sous Anaxagoras; el

ui furent fort estimées, et ui croient que si les poëtes de lome n'ont guère parlé de lui, l'est à cause que les syllabes de on nom n'avaient pas la quanité qui le pouvaient rendre prore à entrer dans les vers latins G), donnent une conjecture raisemblable. Ses vers rendirent in très-grand service aux sollats athéniens, dans la Sicile (H), t c'est une preuve que ses pièes jouissaient d'une merveilleue approbation, et néanmoins lles remportèrent le prix assez arement (I). L'émulation et enin l'inimitié qui s'éleva entre ui et le grand Sophocle (K), lui ausa peut-être moins de charins que les moqueries d'Arisophane, qui se plaisait à le malraiter dans ses comedies. Un roit que la principale raison pi le porta à se retirer à la our d'Archélaus, roi de Macé-

uand il eut vu les persécutions doine, fut de voir les poëtes comiu'Anaxagoras souffrit pour avoir ques divertir les Athéniens à ses ogmatisé contre l'opinion po- dépens (c). Il y a dans ses tragéulaire, il abandonna la philo- dies plusieurs rôles contre lesophie, et s'appliqua à la poésie femmes, et l'on ne saurait disramatique (a). Il était alors âgé convenir qu'il ne se soit plu à e dix-huit ans (b). Que ceci ne médire du beau sexe. Cela fit ous porte point à croire qu'il qu'on lui affecta le titre d'enneégligea dans la suite de sa vie mi des femmes (d) (L). Il se étude de la morale et de la phy- maria néanmoins (M), non-seuique : ses ouvrages témoignent lement avant que d'avoir éprouout le contraire (E). Il composa vé chez lui la vérité de ses lieux n grand nombre de tragédies communs de théâtre, mais aussi après que la vie déréglée de sa endant sa vie et après sa mort; première l'eut contraint de la t l'on peut nommer de bons répudier. La seconde qu'il épouonnaisseurs qui le regardent sa fut pour le moins aussi déomme le plus accompli de tous bauchée que la première (e). Je es poëtes tragiques (F). Ceux ne sais avec laquelle des deux il trouva un jour l'un de ses propres comédiens; mais il y a beaucoup d'apparence que ce fut avec la dernière, puisqu'on dit que l'ignominie à quoi cela l'exposait, et les railleries qu'en firent souvent les poëtes comiques, l'obligèrent à sortir d'Athènes (f). Il y en a qui disent qu'ayant voulu se prévaloir de la permission que l'on donnait dans Athènes d'épouser deux femmes, il en prit deux tout à la fois, et les choisit si mal qu'elles mirent sa patience à bout, et

<sup>(</sup>a) Suidas, in Euperidus, Manuel Muschoulus, in Vita Euripidis. Voyes aussi Auu-Gelle, lib. XV, cap, XX.

<sup>(</sup>b) Aulus Gellius, ibid.

<sup>(</sup>c) Thomas Magister, in ejus Vitâ.

<sup>(</sup>d) Misogúrns, mulierum osor.

<sup>(</sup>e) Suidas, in Εὐριπίδης. Manuel Moschopulus, Thomas Magister, in Vita Euripi-

<sup>()</sup> Φωράσας δι τὸν αὐτοῦ ὑποκριτὰν Κυφισοφώντα έπὶ τῆ γυναικί, και την έντευθεν μη φέρων αισχύνην, σκωπτόμενος υπό των Κωμφοδοποιών άφεις την 'Αθήνησι διατριζήν είς Μακεδονίαν απηρε. Caterum qu'um suum proprium histrionem Cephisophontem cum uxore deprehendisset, et contumeliam exinde partam minime ferret, sæpè taxatus à comædis, relictis Ather nis in Macedonium se contulit. Thom. Magister, in Vita Eurip.

lui firent concevoir de l'aversion contre tout le sexe (g). Quoi qu'il en soit, il fut très-bien accueilli peignait lui-même par-là; a à la cour d'Archélaüs. Ce prince aimait les savans, et les attirait par ses libéralités. Il éleva Euri- sirs. Il s'enfermait dans une pide à de grands honneurs (N). L'âge de ce poëte, et la chasteté que plusieurs lui attribuent, font qu'il ne faut pas croire legèrement ce que l'on conte de ses aventures de Macédoine (O). Il y fit une fin tragique: il se promenait dans un bois, et à sa manière il méditait profondément. Sa réverie le mena sans doute trop loin: il fat rencontré un peu à l'écart par les chiens du prince qui était alors à la chasse. Ces maudits chiens le déchirèrent en pièces. Archélaüs le fit enterrer magnifiquement (P). La nouvelle de sa mort affligea de telle sorte les Athéniens, que toute la ville en prit le deuil (h). Un de ses amis, nommé Philémon en fut si touché, qu'il déctara que s'il croyait, comme quelques-uns l'assurent, que les morts conservent le sentiment, il se pendrait pour aller jouir de la vue d'Euripide (Q). Ce grand poëte avait près de soixantequinze ans lorsqu'il mourut. On a rapporté diversement les circonstances de sa mort (R). Il ne fut jamais avec Platon en Egypte (S), quoi qu'en dise M. le Fevre. Il no nous reste qu'une vingtaine de ses tragédies ; bien qu'il en eut composé quatre-vingt douze (i). Il aimait à débiter

(g) Aulus Gellius, lib. XV., cap. XX. (h) Thomas Magister, in Vita Euripidis. (i) Suidas, qui le rapporte, dit aussi que selon d'autres il n'en composa que 75. M. Barnes a trouvé le titre de 84 pièces d'Éuripide. Voyez son édition, pag. 55.

plusieurs sentences (T) pkin d'une bonne morale, et il c'était un homme sévère et g ve, et indifférent pour les pl freuse caverne pour y compo ses ouvrages (U). Mais au re toutes ses maximes n'étaient p bonnes. Il en débita une su religion du serment (X), q parut si cavalière, qu'on luit fit un procès. Dans une aut rencontre il dogmatisa si gran ment pour les avares, que los la compagnie s'en émut(Y). [1 autre fois on s'offensa tellemen des deux premiers versdesale nalippe, qui semblaient attaque l'existence du plus grand dieux (Z), qu'il fut oblige changer cela. Il a débité que quefois des propositions impli c'est le fondement sur quoi que ques-uns le font passer pou athée (AA). Je n'entre pas des la discussion de ce point de fait je dis seulement en général, qu' est absurde d'imputer à l'auten d'une tragédie les sentimens qu'il fait débiter par ses personnes (BB). La manière dont Euripit reçut les avis du peuple, sur la correction d'un endroit de # tragédies, et ce qu'il répondit un poëte qui se glorifiait de conposer aisement, sont deur che ses qui peuvent recevoir un be et un mauvais tour (CC). On h accusé d'avoir maltraité Media par complaisance pour les Corinthiens (DD). Il n'est pas via qu'il y eût dans son Palamet quelque reproche tacite touchant la mort de Socrate (EE). Je m'e tonne que si peu de gens sar sent mention d'une chose qu'on

dans Eusèbe (FF). Quelqueses des fautes de M. Moréri it très-lourdes (GG). La meilire édition d'Euripide est celle 'un docteur de Cambridge pula in-folio, l'an 1694 (HH).

(A) Il naquit.... à l'île de Salami-, où son père et sa mère s'étaient irés. ] Le père d'Euripide se nomiit Mnésarchus; il était Athénien, la tribu Oenoïde, et du bourg ou peuple (1) qu'on nommait Phyle. est ce que je trouve dans la Vie Euripide que le docte M. Barnes a mposée, et qu'il a mise à la tête de a excellente édition de ce poëte. ais d'autres savans (2) assurent que lya, de la tribu Ptolémaïde (3), ait la patrie d'Euripide. J'aimerais ieux dire que c'était la patrie de uésarchus, père d'Euripide, et marier expressément que l'île de Salamie est le lieu de la naissance de ce oëte. M. le Fèvre eût mieux fait de exprimer de la sorte, que de dire le eu de sa naissance s'appelait Phlya, ourg de l'Attique (4). Je sais bien ue Člito, mère d'Euripide, n'accouha de lui à Salamine que par accilent, c'est-à-dire, qu'à cause qu'elle 'y réfugia avec plusieurs autres Athénens, lorsqu'il fut jugé à propos de quitter la ville d'Athènes, au temps de l'irruption de Xerxès. Je sais bien encore que cette raison est très-bonne pour soutenir qu'Euripide est Athénien, et de la même patrie que son pere; mais ensin nous voulons savoir où les grands hommes sont nés, et ainsi il ne faut pas que l'on nous allègue la patrie de leurs pères dans des rencontres comme celle-ci, où les enfans naissent pendant une fuite ou un voyage de leurs mères. Clito était grosse d'Enripide quand elle sortit d'Athènes avec son mari,

pour se sauver à Salamine (5) : elle accoucha le jour même que les Grecs défirent la flotte du roi des Perses auprès de cette île (6), et l'on veut que parce que cette victoire fut gagnée proche de l'Euripe, l'enfant que Clito avait mis au monde fut appele Euripide (7). Cette étymologie ne s'accorde point avec Suidas, qui fait mention de deux Euripides différens de celui-ci, et plus âgés que celui-ci. Ils étaient poëtes tragiques tous deux; et l'un était le neveu de l'autre. Joignez à cela qu'il est fait mention d'un capitaine athéuien, nonemé Xénophon, fils d'Euripide, sous la seconde année de la guerre du Péloponnèse. Thucydide qui en parle (8) aurait apparemment ajouté que cet Euripide était le poëte, si cela eût été vrai. Son silence m'empêche de croire que M. Barnes (9) suppese légitimement que ce Xenophon était fils de notre Euripide.

(B)..... On dispute sur leur condition.] Quelques-uns disent que Mnésarchus, père d'Euripide, était un Béotien, qui selon toutes les apparences avait souffert en son pays la peine des banqueroutiers (10). On avait accoutumé, dans quelques endroits de la Béotie , d'amener sur la grande place les personnes qui ne payaient point leurs dettes; on leur commandait de s'asseoir, et de jeter un boisseau. C'était une note d'infamie. Quant à Clito, femme de Mnésarchus, on veut qu'elle soit une revendeuse d'herbes; et l'on se fonde non-seulement sur l'autorité d'un poëte comique médisant de profession, mais aussi sur celle d'un historien. Le poëte comique dont je parle est Aristophane (11):

(5) Suidas, in Euppaidus, et Manuel Moschopulus, in Vita Euripidis.

(6) Idem, ibid. Hesychius Mustrius, in Eupenidus, es Thom. Magister, in Vita Euripidis.

(7) Josua Barnesius, in Vitâ Euripidis editioni Cantabrigiensi, 1694, præfixd, num. 3.

(8) Lib. II.

(9) In Vita Euripidis, pag. 24.

(10) Stobers, in sermone Topi Vommer, folio 293, apud Barnesium, ibidem, pag. 4.

<sup>(1)</sup> En grec Suptor, sorte de division qui avait lieu dans Athènes.

<sup>(2)</sup> Spon, Voyage de Grèce, tom. 11, pag. in. 478.

<sup>(3)</sup> M. Spon, la même, pag. 477, remarque que Stéphanus et d'autres auteurs mettent Phiya sous la tribu Cécropide: pour lui, fondé sur un marbre et sur Hésychius, il la met sous la Ptolémaide.

<sup>(4).</sup> Le Fèvre, Vie des Poêtes grecs, pag. m. 92.

<sup>(11)</sup> Two Eupinidou του της λαχανοπωλητρίας. Δο Euripide filio olerum venditricis.
Aristoph., in Thesmophoriss, pag. m. 772.
"Αγρια γάρ ημάς, ω γυναϊκές δρά κακά.
"Ατ έν αγρίοισι λαχανοις αὐτος τραφείς.
Agrestibus enim nos, o mulieres, afficit malis,
utpote inter agrestia olera ipse enutritus. idem.

on verra le nom de l'historien dans ces paroles du chapitre XX du XVe. livre d'Aulu-Gelle. Euripidi poëtæ matrem Theopompus agrestia olera vendentem victum quæstsse dicit. Joignez à cela le témoignage de Valère Maxime : Quam matrem Euripides aut quem patrem Demosthenes habuerit, ipsorum quoque seculo ignotum fuit : alterius autem matrem olera, alterius patrem cultellos venditasse omnium penè doctorum literæ loquuntur (12). Suidas ne dit rien de particulier touchant la naissance de Mnésarchus; mais il dit qu'il n'est point vrai que la mère d'Euripide vehdit des herbes : elle était, dit-il, très-noble, comme Philochorus le prouve. Oux années de sis λαχανόπωλις ήν ή μήτηρ αὐτοῦ καὶ γάρ τών σφόδρα εύγενών έπυγχανεν, ώς άπο-Λείκγυσι Φιλόχορος. Il avoue que Mnésarchus et sa femme s'enfuirent dans la Béotie, et qu'ensuite ils habitèrent dans l'Attique. Cela laisse plutôt une mauvaise impression qu'une bonne, et confirme en quelque façon ce que dit Stobée. Notez qu'Aristophane, pour mieux empoisonner ses traits satiriques, suppose que la mère d'Euripide ne vendait que de très-mauvaises herbes. Hæc est (scandix) quam Aristophanes Euripidi poëtæ objicit joculariter, matrem ejus ne olus quidem legitimum venditasse, sed scandicem (13). Les notes du père Hardouin nous apprennent en quel endroit Aristophane a plaisanté sur ce sujet, et ce que le scoliaste observe, et d'autres choses encore. Il cite la scène IV de l'acte II de la comédie Acharnenses, page 394. Il cût pu citer aussi le même poëte, in Equitibus, Act. I, Sc. I, page 289; et in Cerealibus, page 786, G, et page 790, F. M. Drelincourt m'en a averti.

(C) Un... oracle mal entendu fut cause que l'on éleva Euripide comme... les athlètes. S'il était vrai, comme le prétend M. Barnes, que l'oracle d'Apollon fut consulté sur la destinée d'Euripide, pendant que Clito était grosse (14), il serait assez vrai-

ibid., pag. 776. Aulu-Gelle, liv. XV, chap. XX, rapporte ces vers.

semblable que ce n'était pas une vendeuse de choux ; car le mari d'une telle femme ne s'avisait guère d'importuner 'Apollon touchant le sort d'un enfant qui n'était point né. Je ne dis pas la même chose d'un enfant de six ou sept ans : il pouvait donner tant de marques singulières de grand esprit, ou de grand cœur, que son père, de quelque condition qu'il fût, pouvait avoir beaucoup d'impatience de savoir ce que deviendraient tant de belles espérances. Ainsi, pendant qu'on ignore en quel temps fut rendu l'oracle qui concerne notre Euripide, on n'en saurait rien conclure en faveur de sa noblesse, et contre ceux qui le font fils d'une revendeuse d'herbes. Or il est sûr que l'on ne sait rien touchant ce temps-là : l'auteur (15) que M. Barnes cite n'en dit pas un mot, il dit simplement que l'oracle fit cette réponse:

Ές αι σοι κούρος Μνησαρχίδη, όν τιτα

"Ανθρωποι τίσουσι, και ές κλέος έσθλη ορούσει,

Καί σεφέων ίερων γλυπερών χάριν αμ-

Te, Mnesarche, manet summo cumulandus honore

Filius, ac merita summa ad fastigia laudu Conscendens, latas sacro ex certamine palmas

Il pouvait critiquer cet oracle mieux qu'il ne l'a critiqué: et j'admire que puisqu'il prenait à tâche de convaincre d'imposture la divinité d'Apollon, il lui a laissé passer le mensonge contenu dans ces trois vers grecs. Il faudrait être un grand chicaneur pour nier que cet oracle ne promette le couronnes que l'on gagnait aux jeur olympiques, pythiques, etc. Or nous ne lisons peint (16) qu'Euripide ait gagné de ces sortes de couronnes: dès la première fois qu'il se présenta pour les disputer, il fut renvoyé (17).

responsum dedit Apollo. Barnes., in Vità Euripidis, num. 3. Nous verrons ci-dessous qu'Anlu-Gelle dit que ce furent des Chaldéens que firent cette prediction, après la naissance d'Eurripide.

(15) Œnomaŭs, apud Eusebium de Prepar Evangel., lib. V, cap. XXXIII, pag. m. 227.

<sup>(12)</sup> Valer. Maximus, lib. III, cap. IV.

<sup>(13)</sup> Plin., lib. XXII, cap. XXII, pag. m. 203, 204.

<sup>(14)</sup> Quium adhuc Clito mater illum in utero gereret, consulenti de eo oraculum patri hoc

<sup>(16)</sup> Voyes Barnes, in Viti Euripid., pag. 10-(17) Voyes ci-dessous Aulu-Gelle, citation (20). Il det pourtant qu'Euripide, depuis ce renvoi, disputa le prix, et l'obtint dans les combats moins célèbres.

qu'Euripide de près de treize ans. Cette dissérence d'age a pu souffrir

que quand le plus jeune de ces deux grands hommes eut atteint sa matu-

tié très-étroite, et prolitat de sa docte conversation: mais ce n'est pas ce

que l'on appelle faire son cours de

morale sous un professeur en philo-

sophie, être son écolier, son disci-

ple. Je crois aisément avec M. Barnes.

que Socrate profita beaucoup des conversations d'Euripide: Haud benè

temporum rationes considerdrunt, dit - il (21), qui Socratem Euripi-

dis in Moralibus magistrum affir-

mant, ipso nempė discipulo duodecim fere annis juniorem. Videtur

potius is ex Euripide multa hausisse,

quem et apud Platonem haud rard

laudare deprehenditur. Je ne vou-

drais pas révoquer en doute ce qu'on

lit dans Diogène Laërce (22) que Socrate aidait Euripide à composer ses

tragédies; et, cela posé, je ne serais

pas surpris que Socrate n'allât pres-

que jamais à la comédie que quand

on jouait quelque pièce d'Euripide.

Ο δε Σωκράτης σπάνιον μεν επεφοίτα τοῖς

rité, l'autre liât avec lui une ami-

n me dira peut-être qu'Euripide igna des couronnes dans des comats poétiques. Je répondrai qu'il en igna peu, et que sa gloire serait 'ès-petite si on la mesurait à cela 8), et qu'en tous cas ce n'est pas nsi qu'il fallait promettre les triomhes dramatiques. On pouvait donc procher à Apollon qu'il s'était tromé, et ne se pas contenter de ce reroche, c'est qu'il donnait l'épithète sacrées à des couronnes qui ne la éritaient point (19). Quand donc' assure dans le texte de cette remarue, que l'oracle fut mal entendu, je e prétends pas nier que le sens qu'on onna aux termes ne soit le plus nairel; je prétends seulement dire qu'on trompa, à cause qu'on n'attrapa oint l'intention mal exprimée de ceni qui avait parlé. Ce ne fut donc oint Mnésarchus qui eut tort de se romettre que son fils deviendrait n grand athlète, ce fut Apollon ui eut tort de le lui prédire. Quoi u'il en soit, Mnésarchus éleva son ils selon cette vue. Nous allons enendre un auteur qui n'attribue cette romesse qu'à des discours de bonne venture, qu'à des astrologues, qu'à les Chaldéens en un mot. Patri auem ejus (Euripidis) nato illo resonsum est às Chaldæis, eum pueum, quum adolevisset, victorem in ertaminibus fore. Id ei puero fatum isse. Pater interpretatus athletam dezere esse, roborato exercitatoque fiii sui corpore, Olympiam certatuum eum inter athletas pueros deduxit. Ac primò quidem in certamen per ambiguam ætatem receptus non sst. Post Eleusinio et Theseo certamine pugnavit, et coronatus est. Mox, a corporis curd ad excolendi animi studium transgressus, auditor fuit physici Anaxagoræ et Prodici rheloris, in morali autem philosophia Socratis, tragoediam scribere natus annos duodeviginti adortus est (20).

(D) It apprit la morale sous Socrate. ] J'ai cité ceux qui le disent: mais je dois observer ici qu'il y a beaucoup d'apparence qu'ils se trompent; car Socrate était plus jeune

θεάτροις, είποτε δε Ευριπίδης ο της τραγφ-Sias moinths hywritero xaircis tpay odiis, τότε γε άφικνείτο. Και Πειραιοί δε άγωνιζομένου του Ευριπίδου και έκει κατήει. έχαιρε γάρ το άνδρί, δηλογότι διά τε την σοφίαν αύτου, και την έν τοις μετροίς austin. Socrates verò rarò veniebat in theatra, nisi quandò Euripides tragicus poëta cum novis tragædiis certaret: tùm enim accedere solebat. Et tunc quoque, cum Euripides in Piræo contenderet, eò descendebat. Nam amabat hominem, tum propter sapientiam, tùm propter carminum virtutem et bonitatem (23). Je n'en serais pas même surpris, quoique je fusse persuadé que le philosophe n'avait nulle part aux productions du poëte; car les tragédies d'Euripide contenaient tant de belles moralités, qu'elles étaient infiniment propres à plaire à Socrate. On a nommé Euripide le philosophe du théatre, ounvinds φιλόσοφος (24) ο έπε της σκηγής φιλόσοφος (21) Barnes, in Vitâ Euripidis, num. 13. sub

finem.

(22) Lib. II, in Socrate, init.

<sup>(18)</sup> Voyez la remarque (I).

<sup>(19)</sup> C'est sur cela qu'OEnomaüs a fait rouler sa critique, apud Eusebium, Presperat. Evan-gel., lib. V, cap. XXXIII, pag. 228.

<sup>(20)</sup> Aulus Gellius, lib. XV, cap. XX.

<sup>(23)</sup> Ælian. Var., Hiet., lib. II, cap. XIII. (24) Origenes contra Celsum, ub. IV, pag. 114. Voyes la remarque suivante.

<sup>23</sup> 

gène Laërce qu'Euripide choisit Socrate pour son maître, après la condamnation d'Anaxagoras. Anaxagord præceptore capitis damnato, ad Socratem se in academiam contulit, non intelligendi modò, sed et dicendi magistrum ed tempestate optimum. Ita enim Laërtius Diogenes (26). Je ne copie point le long passage que le père Schottus a cousu à ces paroles. Je dis seulement que ce passage de Laërce ne nous apprend autre chose, si ce n'est que l'on a cru que Socrate aidait Euripide à faire des tragédies, et qu'après la condamnation d'Anaxagoras, il devint disciple d'Archélaüs. La grande faute de ce jésuite est d'avoir appliqué à Euripide ce que Laërce a dit de Socrate; car c'est de Socrate qu'il faut entendre qu'après la condamnation d'Anaxagoras, il fut entendre Archélaüs. Cette faute d'André Schottus est compliquée de plusieurs autres. Il n'a point su qu'Euripide, voyant le péril d'Anaxagoras, quitta la philosophie, et s'attacha au théâtre et non pas au philosophe Socrate. Il n'a point su qu'Euripide n'avait alors que dix-huit ans: jugez si Socrate beaucoup plus jeune qu'Euripide pouvait être le plus habile professeur de ce temps-là. Ce n'est point lui , mais Platon , qui a enseigné dans l'académie. Clément Alexandrin (27) et Eusèbe (28) ont erré avec bien d'autres: ils ont cru qu'Euripide avait été le disciple de Socrate.

(E) Ses ouvrages témoignent tout le contraire. Ils sont pleins d'aphorismes de morale, comme on l'a dit dans la remarque précédente. Ils contiennent aussi plusieurs dogmes de physique. Voyez Diodore de Sicile (29), qui a rapporté deux fois le sentiment de ce poëte sur des choses qui concernent la philosophie naturelle. Mais rien ne témoigne mieux l'attachement d'Euripide à cette science, que la peine qu'il se donna pour savoir les opinions d'Héraclite. Ce phi-

(25) Clem. Alexandr., Stromat., lib. V, pag. 581, C.

(26) Schott. Nodor., Ciceronianor., lib. II,

cup. XV. (27) Admonit. ad Gentes, pag. 60, A. (28) De Praparat. Evangel., lib. V, cap.

XXXII, pag. 227, A.
(29) Lib. I, cap. VII et XXXVIII.

(25). Au reste, c'est à tort que le losophe cacha ses écrits au temple de père Schottus veut prouver par Dio- Diane, et crut qu'un jour on les tirerait de là pour les publier comme un ouvrage mysterieux, mais Euripide prévint l'effet de cette espérance : il se rendit assidu au temple de Diane. et à force de relire ce qu'Héraclite y avait mis, il le retint par cœur et le divulgua. C'est dans Tatien que j'ai lu ce conte; car pour Diogène Lacice, il dit bien (30) que notre poëte fut plus curieux que Socrate de recouvrer les ouvrages d'Héraclite, puisque ce fut lui qui en procura la lecture à Socrate; mais il ne dit rien de cette grande assiduité au temple de Diane. Voyons les paroles de Tatien (31): Οῦτ' ἄν ἐπαινέσαιμι κατακρύ ‡αντα την ποίησιν εν τῷ τῆς Αρτέμιδος νΦῷ, μυς :pladas omas us epor à raurns exdons yévaras. Kai yap ois médor ési mepi rousur, φασίν Ευριπίδην τὸν τραγφοδοποιὸν κατιόντα, καὶ ἀναγινώσκοντα διὰ μνώμις κατ ολίγον το Ήρακλείτου σκότος σπουδαίως παραδιδωκίναι. Neque hoc in eo laudaverim quòd carmina sua in fano Dianæ occultavit (32), ut olim veluti per mysterium ederentur. Nam quibus ista curæ sunt Euripidem poëtam tragicum ædem Dianæ frequentâsse, et paulatim tenebras isias Heracliti relegendo memoriæ prorsùs infixisse produnt. J'ajoule ce que plusieurs ont observé (33), c'est qu'Euripide sit souvent paraître dans ses tragédies qu'il suivait les opinions d'Anaxagoras, son maître. J'ai déjà dit qu'il sut nommé le Philosophe du théâtre: Origène, Clément d'Alexandrie (34) et Eusèbe (35) le témoiguent: Vitruve, que je devais nommer avant eux, le dit positivement: Euripides auditor Anaxagoræ, quem Philosophum Athenienses scenicum appellaverunt (36). Je ne crois point, quoique M. Ménage (37) l'assure. qu'Athénée et Diodore de Sicile l'aient aussi témoigné.

> (30) Lib. II, in Socrate, num. 22. (31) Orat. contra Grecos, pag. 143, B. (32) Diog. Laërce parle de cela, liv. JX, num.

Laërt., lib. II, num. 10.
(34) Voyez la remarque précédente, citation

(36) Vitruv., lib. VIII, in prafat. (37) In Diogen. Laërt., lib. II, num. 10.

<sup>6.</sup> M. Menage, ibi , remarque contre M. Cuper, nt d'Alexandrie n'en a point parle. (33) Vide Casaubon. et Menag., in Diogen.

<sup>(25).</sup> (35) Prup. Evangel., lib. X, cap. ultimo, pag. 504.

(F) De bons connaisseurs.... le regardent comme le plus accompli de tous les poëtes tragiques. | J'ai dit ailleurs (38) qu'il y a partage parmi les critiques, sur la primauté d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide. Chacun de ces poëtes a des partisans qui lui donnent la première place : il y a aussi des connaisseurs qui ne veulent rien décider. Quintilien semble choisir ce parti : cependant il est aisé de connaître, qu'à tout prendre, il donne la principauté à Euripide. Voici ce qu'il dit (39) : Longè clariùs (quam Æschylus) illustraverunt hoc opus Sophocles atque Euripides: quorum in dispari dicendi vid uter sit poëta melior, inter plurimos quæritur. Idque ego sanè, quoniam ad præsentem materiam nihil pertinet, injudicatum relinquo. Illud quidem nemo non fateatur necesse est, iis qui se ad agendum comparant, utiliorem longe Euripidem fore. Namque is et in sermone (quod ipsum reprehendunt, quibus gravitas et cothurnus et sonus Sophoclis videtur esse sublimior) magis accedit oratorio generi ; et sententiis densus ; et in iis quæ à sapientibus tradita sunt, penè ipsis par; et in dicendo ac respondendo, cuilibet eorum qui fuerunt in foro diserti, comparandus. In affectibus verò cum omnibus mirus, tum in iis qui miseratione constant, facile præcipuus. Hunc et admiratus maximè est (ut sæpè testatur) et secutus, quamquam in opere diverso, Menander. M. Barnes a recueilli (40) plusieurs éloges que les plus savans hommes de l'antiquité ont donnés à Euripide. Consultez-le, vous verrez que si ce poête n'a pas égalé Sophocle dans la majesté et dans la grandeur, il a compensé cela par tant d'autres perfections, qu'il peut aspirer au premier rang Nous verrons bientôt que c'est suivant les conclusions d'un oracle. Les partisans de Sophocle se glorifient du jugement de Lucien : ils disent qu'il a pesé dans une balance les vers de Sophocle et ceux d'Euripide, et qu'il a trouvé les premiers plus pesans que les der-

(40) In Vita Euripidis, num. 20, 21.

niers, et par conséquent plus excellens, comme le bon or est plus pesant que le faux or. Lucianus sophista, qui auctore Lactantio nec diis nec hominibus pepercit unquam, in librili suspendit carmina tragicorum poëtarum, Sophoclis scilicet et Euripidis, comminisciturque Sophoclis versus tanquam plus gravitatis habentes terram petere, Euripidis verò veluti leviores ad cœlum tendere, tanquam in tragico scribendi genere Sophocles sit Euripidi præferendus. Nec mirum igitur si Virgilius ait,

Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno, hoc est gravi et excocto, plus habente medullæ quam corticis, gravitatis quàm levitatis (41). M. Barnes a cherché cela inutilement dans Lucien (42); et, quoi qu'il en soit, il prétend qu'on n'a point compris l'intention de cet auteur: il la croit plus favorable à Euripide qu'à Sophocle : il croit que Lucien s'est réglé sur ce qu'on lit dans Homère (43) touchant la destinée d'Achille, et la destinée d'Hector, mises dans une balance de Jupiter. Celle d'Achille, comme supérieure, tendit vers le ciel; celle d'Hector tendit vers la terre. Ma conjecture est qu'on a pris Lucien pour A*r*istophane (44). C'est Aristophane (45) qui suppose que Bacchus faisant mettre dans une balance un vers d'Euripide contre un vers d'Eschyle, trouva tonjours que celui d'Eschyle pesa davantage. Or il est certain que le but d'Aristophane, dans cette pièce, est de faire voir que le premier rang parmi les poëtes tragiques était dû à Eschyle, et le second à Sophocle. C'est ce que j'observe contre l'explication de M. Barnes.

(G) Les syllabes de son nom ne.....
pouvaient.... entrer dans les vers latins.] Floridus Sabinus, répondant à
Béroalde, qui avait médit d'Euripide,
se sert entre autres observations de

(42) Je ne crois pas que Lucien ait fait mention de cela M. Drehncourt m'a écrit qu'on peut décider hardiment que Lucien n'en a rien dit.

(45) In Ranis, act, V, sc. 111.

<sup>(38)</sup> Dans l'article d'Escatin, remarque (K) pag. 268.

<sup>(39)</sup> Instit. Orator., lib. X, cap. I, pag. m. 468, 469.

<sup>(41)</sup> Johan. Baptista Pius, Annotat. posterior., cap. XXVIII, apud Barnes., in Vita Euripidis, pag 19. Thomas Stanleius, Comment., in Eschyl., folio 701, et Lilius Gyrald, Poët. Hist., dialog. VII, sont aussi cités par Barnes, la même.

<sup>(43)</sup> Iliad., X, vs. 212.
(44) Cælius Rhodigin., lib. XXIV, cap. X, est apparenment la source de la méprise.

phoclem nominavit, hoc nempe versu,

Sola Sophocizo tua carmina digna cothurno, non ideò factum reor quòd eum Euripidi anteponere voluerit, sed quia id nomen heroico metro melius conveniret. Cui et simile est Propertianum illud ad Lynceum poëtam,

Desine et Eschyleo componere verba cothurno.

Non Eschylum scilicet quasi aliis præstantiorem nominavit Propertius, quem (\*1) rudem in plerisque et incompositum fuisse scimus, ut cujus fabulas in certamen correctas deferre posterioribus poëtis permiserint Athenienses; sed quòd ab ejus nomine deductum nomen versu rectè clauderetur. An cum Horatius de Romano populo sic inquit :

Serus enim Gracis admovit lumina chartis, Et post Punica bella quietus quarere copit, Quid Sophocles, quid Thespis et Æschylus. utile ferrent (\*2),

an idçircò Euripidem non nominavit, quod vel Thespi eum vel Æschylo duxerit postponendum? hoc ne ipse quidem Beroaldus per somnium affirmaret. M. Barnes adopte cette raison: Quòd autem Virgilius, dit-il (47), tanto elogio Sophoclem ornet, Euripidem verò ne nominet quidem, id non tam illius judicio tribuendum ( nam et sæpè eum imitatus est , ut in (\*3) annotationibus ostendimus) quam legum metricarum necessitati, quandoquidem, ut supra diximus, Euripides apud Latinos, ut et apud Græcos sit vox minus apta versui heroico. Le dien même de la poésie, l'Apollon de Delphes, fut contraint de céder aux lois de la quantité : il ne trouva point d'autre expédient que de renoncer aux vers hexamètres, et de répondre en vers ïambiques, quand il fallut nommer Euripide : de sorte que s'il n'ent su faire que des hexamètres, il aurait fallu qu'il eût supprimé la sentence définitive qui régla les rangs entre trois illustres personnages (48).

(46) Franc. Floridus Sabinus, Lectionum subcisivar. 46. 11, cap. Alli, apua darnes., in Vitā Eurip., pag. 17.

(\*1) Ita Quintil., Institut. Oratoriar. lib. X,

(\*2) II, epist. I, vs. 16t. (47) In Vita Euripidia, pag. 19.

(43) Hecub., vs. 992. Orest., vs. 1134. Phaniss., 4s. 18, etc.

(48) Barnes., pag. 29.

celle-ci (46): Cumque Virgilius So- Nec absonum prorsus erit in hac controversid Pythii Apollinis judicium audire, qui Chærephonti tragico poètæ de amico suo Socrate consulenti hoc oraculum traditur dedisse (49:

> Σοφός Σοφοκλής, σοφώτερός γ Εύμπί-'Ανδρών δ' απάντων Σωκράτης συφί-

C'est-à-dire, Sophocle est sage, Euripide l'est encore plus; mais le plus sage de tous les hommes c'est Socrae. Le Giraldi s'est étonné que la prêtrese de Delphes se soit servie de l'iambe dans cette réponse, et non pas de l'hexamètre, selon la coutume (50). Il fallait bien qu'elle dérogest à la coutume, puisque la nécessité n'a point de loi : Euripide et Socrate sont deur noms tout-à-fait mal propres au ven héroïque, les muses en corps ne sanraient les y ployer. Nec mirari debuit Lilius Giraldus (\*) Pythiam Sacerdotem iambicojam trimetro respondisse, cum heroïco solita esset oracula reddere : nomina enim certé Socrates et Euripides heroïco versui aptare na ipse potuit Apollo, nec musæ ipse (51). Qu'on aille dire après cela qu'il importe peu d'avoir un tel nom plutôt qu'un autre (52). Voilà Euripide qui a eu peut-être plus de part à l'admiration de Virgile, et à celle des autres poëtes de la cour d'Auguste, que Sophocle; le voilà, dis-je, dépouillé de cet avantage, parce qu'ils n'ont pu faire entrer son nom dans leurs hexamètres, et qu'à cause de cette impossibilité il a fallu immortaliser à son préjudice ceux qu'on croyait audessous de lui : mais les lois de la prosodie parlaient pour eux. Voilà un de ces combats de la raison et de la rime, dont M. Despréaux a si bien parlé (53). Horace, ayant à nommer une

(49) Suidas, in voce Σοφός.

(\*) Poët Histor., dialog. VII, folio 271. (51) Barnes., in Vita Eurip, pag. 20.

<sup>(50)</sup> M. Barnes, pag. 20, remarque que celle prétresse ne répondait pas toujours en vers hexamètres: Quinimo fallitur vir doctus quod putet Pythiam non nisi heroicis uti solitam, nam ut cetera taceam extat etiamnum apad Pausaniam oraculum Delphicum jambico ab ipen Pythin datum Tisidi Messenio. Il met en marge, Quare Anton. van Dalen hune errorem errat cum aliis.

<sup>(52)</sup> Foyes l'article Balzac, ( Jean-Louis Guez de) remarque (A) tome III, pag. 68. (53) Dans sa II. satire. Joignes-y cette excla-

etite ville d'Italie, ne le put faire; l fut obligé de la désigner par ceraines propriétés: elle s'appelait Equoutium, ce mot ne pouvait être placé ans un hexamètre.

duelquesois c'est un bonheur d'avoir nom intraitable par rapport aux

ois poétiques (55).

(H) Ses vers rendirent un trèsrand service aux soldats athéniens, lans la Sicile.] L'armée des Athéiens, commandée par Nicias, éproua dans la Sicile tout ce que la mauaise fortune peut faire sentir de plus uneste. Les vainqueurs abusèrent de eur avantage avec la dernière cruaué : mais quelque durement qu'ils traiassent les soldats athéniens, ils firent ent honnétetés à tous ceux qui leur ouvaient réciter des vers d'Euripide. 'lusieurs, qui après s'être sauvés de a bataille ne savaient que devenir, et rraient de lieu en lieu, trouvèrent une ressource en chantant les vers de ce poête. Ils gagnèrent leur vie à cela: on leur donnait et à manger et à boire, en récompense de ces chansons. Τότε γουν φασί των σωθίντων οϊκαδε συχνούς άσπασάσθαι τον Ευριπίδην φιλοφρόνως, και διηγείσθαι τους μέν, ότι δουλεύοντες άφείθησαν, έκδιδάξαντες όσα τών εκείνου ποιημάτων εμέμνηντο, τούς δ΄ ότι πλανάμενοι μετά την μάχην, τροφής καὶ ΰδατος μετέλαδον τῶν μελῶν નુંσαντες. Plures autem tunc commemorant, qui sospites domum reversi sunt, Euripidem benignė salutavisse, ac prædicasse alios fuisse se manumissos, quòd quæ ipsius carmina tenuerant memoria, illos ea docuissent, alios palantes post pugnam fuisse cibo et potu adjutos, quum versus illius canerent (56). Ce fut sans doute un très-grand plaisir à Euripide, que de voir venir chez lui plusieurs de ces malheureux, pour lui témoigner leur reconnaissance de ce que ses vers leur avaient sauvé la vie et la liberté. Les Siciliens donnérent une autre

mation de MM. de Port-Royal, Combien le rime 2-t-elle engagé de gens à mentir! Art de penser, III°. part., chap. XIX, pag. m. 366.

(54) Horat., sat. V, lib. I, vs. 86.

(56) Plut., in Nicia, sub finem, pag. 542, C.

marque bien éclatante de leur estime pour Euripide. Un bâtiment caunien, poursuivi par des pirates, tâchait de se sauver dans quelque port de Sicile. et ne put en obtenir la permission, qu'après qu'on eut su qu'il y avait des personnes sur ce bâtiment, qui savaient des vers d'Euripide (57). Il ne faut pas oublier qu'on leur demanda s'ils en savaient. Cette seule question signitie plus que je ne saurais exprimer. Rapportons un passage de M. le Fèvre (58). « Euripide devait être touché » d'un sentiment de gloire bien doux, » quand il voyait chaque jour quelques-uns de ces misérables, qui le » venaient remercier comme leur li-» bérateur, et lui dire que ses vers » avaient change leur mauvais destin, » et leur avaient plus servi que s'ils eussent eu un passe-port signé de la » main des cinq éphores, et des deux » rois de Lacédémone (59)! C'était donc un grand et glorieux poëte » qu'Euripide; mais que dirons-nous des Siciliens de ce temps-là? n'était-ce pas d'honnêtes gens? Le mal » est qu'un si bel exemple n'a point » eu de suite, et qu'aujourd'hui telles histoires ne passeraient en France » et en Espagne que pour des contes » de la vieille Grèce, que l'on a tou-» jours appelée mensongère. »

(I) Ses pièces remportèrent le prix assez rarement.] De soixante-quinze tragédies qu'il avait faites, il n'y en eut que cinq qui le remportassent. C'est Varron qui dit cela. Euripidem quoque M. Varro ait cum quinque et septuaginta tragœdias scripserit, in quinque sotis vicisse, cum eum sæpė vincerent aliqui poëtæ ignavissimi (60). Ceux qui vainquaient Euripide étaient la plupart du temps des poëtes à la douzaine, comme Varron le remarque. Il ne s'en faut pas étonner : car alors la cabale (61), encore plus peut-être que présentement, décidait du sort des pièces; et il n'y avait point de mauvaises voies que l'on

(57) Idem , ibidem.

(58) Vie des Poëtes grecs, pag. 96.

<sup>(55)</sup> Voyes tome III, pag. 60, la fin de la remarque (C) de l'article BALESDENS.

<sup>(59)</sup> Gylippus, général des Lacédémoniens, avait battu les Athéniens en Sicile.

<sup>(60)</sup> Aulus Gellius, lib. XVII, cap. IV,

<sup>(61)</sup> Menander à Philemone nequaquam pari scriptore in certaminibus comadiarum ambitu, gratidque et factionibus sepenumero vincebatur.

n'employat pour gagner la voix des juges. Voyez l'indignation d'Elien (62) de nul mérite, fut préféré à Euripide, dans un combat de quatre pièces contre quatre pièces, lorsqu'on célébra la 80°. olympiade. On pourrait s'imaginer qu'il y a deux fautes dans les paroles de Varron; car il y a des auteurs qui disent qu'Euripide composa quatre-vingt-douze tragédies, et qu'il vainquit quinze fois (63). M. Barnes a fourni le titre de quatre-vingt-quatre pièces de cet auteur. Voilà donc Varron convaince de fausseté sur l'un de ces deux articles. Quant à l'autre, il y a des critiques qui lisent quindecim au lieu de quinque dans Aulu-Gelle (64): leur raison est que les auteurs grecs témoignent qu'Euripide gagna quinze fois le prix. Cette raison est faible, puisque Suidas et Moschopulus, qui sont Grecs, ne parlent que de cinq victoires. Leur autorité vaut bien autant que celle de Thomas Magister, qui en compte quinze.

(K) Il γ eut de l'inimitié entre lui et le grand Sophocle. ] Il était presque impossible que deux si excellens poëtes, qui aspiraient à la même gloire, s'aimassent. Athénée rapporte, sur leur querelle, je ne sais quelles particularités qui ne leur font point d'honneur (65). Si Euripide a écrit les lettres qu'on lui attribue, il faut qu'il ait vécu avec Sophocle dans une très-bonne intelligence. M. Barnes (66), qui donne ces lettres à Euripide, prétend que ces deux poëtes furent mal ensemble assez long-temps, mais qu'enfin ils devinrent bons amis. Sophocle marqua une grande estime pour Euripide, quand il apprit la nouvelle de sa mort. Il faisait jouer une tragédie, et il y parut en habit de deuil, et sit ôter leurs couronnes à ses acteurs (67). C'est dans le fond une preuve très-équivoque d'amitié et de regret. Deux grands hommes qui aspirent à la même gloire, c'est-à-dire,

(62) Ælian., Var. Hist., lib. II, cap. FIII.

à s'exclure l'un l'autre de la supériorité, s'entr'estiment intérieurement sur ce qu'un certain Xénoclès, poëte plus qu'ils ne voudraient, mais ils ne s'entr'aiment pas. L'un d'eux vientil à mourir? le survivant sera le premier à lui jeter de l'eau bénite. Il le loue alors et l'honore d'assez bon cœui : il est délivré des épines de la concurrence, et il rend justice de bonne grâce au mérite du défunt, parce qu'il a le plaisir de ne le plus craindre. Ajoutez à cela qu'il se ferait un grand tort auprès du public : s'il ne s'intéressait pas à la perte qu'on vient de faire : il montrerait

trop sa jalousie.

(L) Un lui affecta le titre d'ennemi des femmes.] Suidas, et Moschopulus assurent qu'on le lui donna, à cause de son naturel austère et indifférent (68). Il ne riait point, et me se souciait point des plaisirs que l'on peut prendre avec une femme. Voilà donc l'origine de cette épithète. Si dans la suite on le vit pousser cent lieux communs contre les femmes. dans ses tragédies, et se plaire à découvrir aigrement les mauvaises qualités de quelques-unes, sous des descriptions générales, cela ne fit que confirmer la possession de ce titre; et il ne faut point douter qu'à cause que son étoile l'engagea à un fâcheux mariage, cette raison personnelle et domestique n'ait nourri sa mauvaise bumeur, et ne lui ait fourni des pensées médisantes. Mulieres ferè omnes in majorem modum exosus fuisse dicitur, sive quòd natura abhorruit à mulierum cœtu, sive quòd duas simul uxores habuerat, quum id decreto ab Atheniensibus facto jus esset; quarum matrimonii pertædebat (69). Mais d'ailleurs il n'y a rien de plus faux que de soutenir, qu'ayant quitté sa patrie à cause du déshonneur dont ses deux femmes l'avaient couvert, il conçut une haine générale contre le sexe, et se mit à les satiriser toutes pour la faute de quelques-unes. On réfute cela sans réplique en montrant

(69) Aulus Gellius, lib. XV, cap. XX.

<sup>(63)</sup> Thom. Magister le dit in Vita Euripidis. (64) Isaacus Casanbonus in Agellio pro quinque legit quindecim, quoniam Graci, inquit, scriptores testantur Euripidem Vixas Vixnoat merrenaidena. Barnes., pag. 26.

<sup>(65)</sup> Athen., lib. XIII, pag. 604. (66) In Vita Euripid., pag. 27.

<sup>(67)</sup> Thom. Magister, in Vita Euripid.

<sup>(68)</sup> Σχυθρωπός δε το είδος μν, και άμειous mai priyor ras ourousias, ober mai μισογύνης εδοξάσθη. Subtristis autem erst et risui minime deditus, nec coitus appetebat, un-de et mulierum osor vocabatur. Voyes les vers grecs rapportés par Aulu-Gelle, au chap. XX du XVe. livre.

'il ne quitta sa patrie que peu d'an- liari sibi cavillandi charactere usum, es avant sa mort, et après que le etquasigenio suo obsecundatum. Dùm éatre d'Athènes avait retenti cent cent fois de ses invectives contre s femmes. Hac ignominia motus rripides in Macedoniam se contuse dicitur, et perpetud in omne enus mulieres odio exarsisse, suaım nimirum uxorum adulterarum ratid. Sed pace Grammaticasticoim liceat dicere, quod et probatuis sum, aliud huic nomini originem t causam dari. Euripides enim non sodò quia tot scelestas mulieres, tot eneficas, tot adulteras, et viricidas t incestas in scenam induxerit, veum etiam quòd tot aculeatis omnem 'lum sexum confoderet sententiis, pud veteres Missovivns audiebat...... t plures certè, si non omnes, illius ragoedice in quibus tantopere muieres perstringit, actæerant antewam ad iter in Macedoniam animum upplicaret (70). Il faut bien se souveur que si Euripide a introduit sur a scène quelques femmes très-méchantes, il y a introduit aussi des héroïnes, et qu'il a parlé honorablement du sexe en plusieurs rencontres; mais cela n'a point effacé la note qu'il avait déjà encourue; le souvenir des offenses étouffe celui des bientaits. Disons-le en latin après M. Barnes: Quanquam idem, cum res ferret haud minus honorificis fæminas testimoniis ornaverit, plurimas heroïnas ob virtutem eximias fabulis suis populo exhibendo, ut ostendimus plus semel in annotationibus nostris (\*), mansit tamen affixum ne heure, et s'y engagea par conpoetæ vocabulum, quia plus mordent paucæ offensiunculæ, quam multa beneficia (71). Souvenons-nous aussi qu'Aristophane, en faisant semblant de prendre parti pour le beau sexe contre Euripide, a plus outra- en eut trois fils. Après qu'il l'eut régé les femmes qu'Euripide ne l'a- pudiée, il en épousa une autre dont vait fait. Je parle de la comédie où je ne sais pas le nom. Celui qui a fait Aristophane suppose que les femmes l'Index des matières dans l'Athénée intentérent un proces à Euripide. de Dalechamp, dit qu'Euripide per-Fatendum est in Thesmophoriazusis non tam Euripidem adversus quem drama illud institutum putatur, quam totum fæmineum genus hunc comicum perstringere videri, pecu-

enim Euripidem à mulieribus condemnatum fingit, quòd de iis malè esset in suis tragædiis locutus, multò plura istius sexus flagitia in unic**a** illd comædid profert, quam in omnibus suis tragædiis Euripides unquam memoraverit, atque ita Euripidem accusando absolvit, mulieres verò laudando excusandoque maxime denigrat (72). Mais voulez-vous voir un homme qui, en trois mots, dit plus de mal du beau sexe qu'Euripide dans cinquante tragédies? considérez cette réponse de Sophocle. On lui demanda un jour pourquoi les femmes qu'il introduisait sur le théâtre étaient de bonnes et d'honnêtes femmes, au lieu que celles d'Euripide étaient trèsméchantes : Euripide, répondit-il, les représente comme elles sont, et moi comme elles devraient être. Fertur Sophocles nonnihil de hác quæstione haud minus in fæminas aculeatum strinxisse; interrogatus enim quandoquidem Euripidis personæ mulieres malæ essent, cur ipsius è contra forent bonæ, Αὐτὸς μὶν ἔφη ποιείν οίας δεί, Ευριπίδης δε οίαί είσιν. (73). Notez qu'Aristote rapporte généralement, et sans distinction de sexes, que Sophocle disait, je représente les personnes telles qu'il faut qu'elles soient, et Euripide les représente telles qu'elles sont (74).

(M)..... Il se maria néanmoins. Ce même homme qui fuyait tant le congrès (75), s'humanisa d'assez bontrat à l'âge de vingt-trois ans (76), afin de mettre à couvert sa chasteté. Ut castitati quam unicè colebat melius consuleret (77). La femme qu'il épousa se nommait Chœrine (78), il

<sup>(70)</sup> Barnes., pag. 19. (\*) 4d Troad., vs. 651, et Menalip., vs. 54, Protesilaum, vs. 5, etc. (71) Ibidem.

<sup>(72)</sup> Barnes., pag. 4.

<sup>(73)</sup> Idem, pag. 17.

<sup>(74)</sup> Aristot., de Poët., cap. XXV, pag. m:

<sup>(75)</sup> Pavyon ras ourovoias, qui congressus sugiebat. Suidas, in Eupinions.

<sup>(76)</sup> C'est la conjecture de Barnes, pag. 24. (77) Barnes., in Vita Euripid., pag. 24.

<sup>(78)</sup> Suidas, in Eupinidus.

fils et une fille, et nous renvoie à la page 60, où l'on ne trouve rien de semblable; mais on trouve à la page 61, qu'Euripide allant à Icare, fit une épigramme sur le désastre qui était était morte avec deux fils et une fille, pour avoir mangé des champignons. Jugez à quoi l'on s'expose quand on se fixe aux faiseurs des tables alphabétiques. Si l'on s'en rapportait à Athénée, l'on n'aurait pas bonne opinion de la chasteté d'Euripide. Il assure que ce poëte aimait fort les femmes (79), et que Sophocle entendant dire à quelqu'un qu'Euripide les haïssait furieusement: dans les tragédies, répondit-il, j'en tombe d'accord; mais au lit il les aime passionnément. "Ιερώτυμος γουν έν Ισορικοις υπομνήμασι φησί ούτως, είποντος Σοφοκλεί τινός ότι μισογύτης ες τη Ευριπίδης, ένγε ταις τραγφδίαις, έφη ο Σοφοκλής έπεί, ένγε τή κλίνη φιλογύνης. Hieronymus in historicis commentariis scribit, cum Sophocli diceret quidam Euripidem fæminas aversari, eum respondisse, in tragocdiis quidem, at in cubili esse illarum amantissimum (80). Stobée (81) rapporte la même chose, et l'emprunte des livres de Serin. Voyez la remarque (R). J'ai cité l'endroit d'Aulu-Gelle qui nous apprend qu'Euripide avait deux femmes tout à la fois. C'est le chapitre XX du XV<sup>c</sup>. livre.'

(N) Archélaus éleva Euripide à de grands honneurs.] Il le fit premier ministre d'état, si nous en croyons Solin. Hic Archelaüs in tantum litterarum mirè amator fuit, ut Euripidi tragico consiliorum summam concrederet: cujus suprema non contentus prosequi sumptu funeris, crines tonsus est, et mærorem quem animo conceperat vultu publicavit (82). Thomas Magister ne s'éloigne pas de cela, quoiqu'il n'ait rien spécifié. Ab illo (Archelao) honestissimė susceptus est, honoribusque auctus ad summam dignitatem pervenit (83). Peut-on voir une marque plus expresse d'une

(79) Φιλογύνης δ' ην και Ευριπίδης δ moinths. Fuit et mulierosus Euripides. Athen., lib. XIII, pag. 557. Voyes aussi pag. 603. (80) Athen., lib. XIII, pag. 557.

dit en un même jour sa femme, deux grande considération, que ce que sit Archélaus contre un homme qui avait choqué Euripide? Cet homme avait nom Décamnichus: il offensa un jour ce poëte, en le traitant de punais. Le poëte ne demeura point sans reparavenu chez un paysan. Une semme y tie, et donna à ce défaut de son haleine une cause glorieuse, je veux dire la fidélité avec laquelle il avait gardé des secrets qu'on lui avait consiés. Eupinidus oveidizortos auto titos, ότι το σόμα δυσώδες με, πολλά γά, είπει, αὐτῷ ἀπόρρητα έγκατεσάπη. Ευripides qu'um oris graveolentia illi a quodam objiceretur, multa enim, dixit, secreta in eo computruerunt (84). Archélaus, ne le trouvant pas assez vengé par cette réponse, lui livra Décamnichus, afin que l'offense fût expiée par de bons coups d'étrivière. On prétend qu'Euripide se servit de la permission du prince, et l'on n'en saurait douter, si l'on veut croire le témoignage d'Aristote, car voici comme il parle: Της Αρχελάου δ'επιθέστας Δεκάμτιχος Αγεμών εγένετο παρυξύνων τούς επιθεμένους πρώτος. Αιτιον δε τές opyns oti, autor ikidane masiyasai Eiριπίδη το ποιητή ο δ'Ευριπίδης έχαλέπαινεν είπόντος τι αύτου είς δυσωδίαν του ςόματος: c'est-à-dire, Décamnichus fut le chef de l'entreprise formée contre Archélaüs, car il fut le premier qui excita, et qui irrita ceux qui tuèrent ce prince. La cause de sa colère fut qu'Archélaüs l'avait livré à Euripide pour être fouetté; et la cause de la colère d'Euripide était que Décamnichus lui avait dit quelque chose sur l'odeur désagréable de son haleine (85). M. Barnes ne veut point qu'on ajoute foi à Aristote : sa raison est qu'Archélaüs ne fut tué que six ans après la mort d'Euripide (86). Cette raison ne me persuade pas; et il est aisé de comprendre que la mort du poëte n'a pas dû éteindre le ressentiment de Décamnichus contre le roi. Supposez tant qu'il vous plaira, encore qu'Aristote ne le dise pas, que Décamnichus fit périr le pauvre Euripide, cela n'empêchera point qu'il ne soit très - vraisemblable que

<sup>(81)</sup> Sermone de Intemperantià. (82) Solin., cap. IX, pag. m. 26. (83) Thom. Magister, in Vita Eurip.

<sup>(84)</sup> Stobens, serm. XXXIX, wepi anoppi-

<sup>(85)</sup> Aristot., lib. V de Republica, cap. X, pag. m. 305, F.

<sup>(86)</sup> Barnes., in Vita Euripidis, num. 30, sub fin.

a colère de cet homme contre le prince qui l'avait soumis à ce grand affront, conserva toute sa force et 'engagea à ménager au bout de six ens les occasions de vengeance qui se présentèrent. Nous verrons ci-dessous 87) s'il fit périr Euripide.

N'oublions pas la coupe d'or qui fut donnée à ce poëte par Archélaüs, evec un éloge très-honorable. Ce prince, l'ayant refusée à celui qui la demandait, la fit porter à Euripide, et dit à l'autre: Tu es propre à demander, et indigne de recevoir; mais pour lui, il mérite de recevoir sans qu'il le demande. Σὸ μὰν (εἶπεν) αἰπεῖν ἐπιτήδειος εἶ καὶ μὰ λαμζάνειν οὖτος δὲ λαμζάνειν καὶ μὰ αἰτῶν. Τυ quidem, inquit, ad petendum idoneus es, non accipiendum: ille autem ad accipiendum etiam non petens (88).

(0) Il ne faut pas croire légèrement ce que l'on conte de ses aventures de Macédoine. | Il avait soixante-douze ans lorsqu'il s'en alla à la cour de Macédoine, et on lui a rendu témoignage qu'il avait toujours été éloigné des galanteries criminelles, Exoring Kumpidos addorptos (89). Quoi qu'il en soit, rapportons ce que l'on conte de lui. On (90) veut que dans un festin que le roi de Macédoine fit à ses amis, Euripide, ayant bu plus qu'il ne fallait, se mit à baiser le poëte Agathon, assis à côté de lui, et agé d'environ quarante ans, et que, sur la demande du prince, si Agathon lui semblait encore un objet aimable, il répondit : Par Jupiter, je le trouve tout-à-fait aimable, car dans les belles personnes l'automne même est quelque chose de beau (91). Plutarque prétend que ce fut Archélaus qui dit cela afin d'excuser Euripide que l'on voyait caresser un homme bien fourni de barbe (92); mais dans d'au-

tres endroits (93) il attribue à Euripide cette pensée: tant il est vrai qu'il était en possession de faire servir une même historiette à divers usages. Il en faisait présent tantôt à l'un, tantôt à l'autre; il s'en servait à deux mains, et y faisait même des changemens, selon le besoin (94). Neque enim inusitatum Plutarcho easdem res et sententias aliquando narrando variare, aliquando diversis authoribus tribuere, non memorid lapsus, sed ut in rem suam quam præsens ornat, torqueat (95). Le docte Schessérus a ignoré les variations de Plutarque sur l'automne des belles personnes ; il croit que Plutarque a toujours attribué cette pensée à Archélaus; et néanmoins dans l'un des endroits qu'il cite (96) on voit qu'Euripide prononça cette sentence, au sujet de ses baisers d'Agathon. Voyez Cœlius Rhodiginus (97) qui a censuré un traducteur de Plutarque d'avoir très - mal entendu l'endroit de la vie d'Alcibiade, où ce mot d'Euripide est rapporté. L'aventure de ce festin n'est pas la plus noire faute de ce poëte. On a dit (98) qu'il eut de l'amour pour Agathon, et qu'il compòsa pour lui complaire la tragédie de Chrysippe. On a dit qu'il eut de sales intrigues avec le mignon d'Archélaus, et qu'il allait le trouver de nuit, lorsqu'il fut rencontré par quelques femmes qui le mirent en pièces. D'autres disent qu'il allait trouver la femme de Nicodème l'Aréthusien. Oi δε ίς όρησαν ούχ ύπο κυνῶν, ἀλλ' ὑπὸ γυναικῶν νύκτωρ διασπασθήναι, πορευόμενον άωρι πρός Κρατερόν τόν έρώμενον Αρχελάου, και γάρ σχείν αὐτὸν xal mepl rous rolourous eparas of de, mpos την γαμετήν Νικοδήμου του Αρεβουσίου. Alii verò non à canibus, sed à mulieribus noctu laceratum fuisse tradunt, dum intempesta nocte ad Craterum Archelai delicias iret. Nam

<sup>(87)</sup> Dans la remarque (R), où il ne se trouve pas nommé parmi ceux à qui l'on impute la mort de ce poëte.

<sup>(88)</sup> Plut., de vitioso Pudore, pag. 531, D.

<sup>(89)</sup> Dionysius Byzantinus, in Anthologia, lib. III, folio 274.

<sup>(90)</sup> Elian., Var. Hist., lib. XIII, cap. IV.

<sup>(91)</sup> Ναὶ μὰ Δία, οὐ γὰρ μόνον τὸ ἔαρ
τῶν καλῶν κάλλισον, ἀλλα καὶ τὸ μετόπωρον. Per Jovem, inquit, omninò, non enim
ver solum formosorum est! pulchrum, verùm
etiam autumnus. Idem, ibid.

<sup>(92)</sup> Plutarch., in Apophth., pag. 177, A.

<sup>(93)</sup> Idem, in Vita Alcibiadis, pag. 192, A; et in Amatorio, pag. 770, C.

<sup>(94)</sup> Voyes, tome I, pag. 164, la remarque (M) de l'article Acuille, entre les citations (137) et (138).

<sup>(95)</sup> Barnes., in Vita Euripidis, pag. 30.

<sup>(96)</sup> Schefferus, in Elian., lib. XIII, cap. IV, cite Plutarque in Amatorio (c'est la que le mot est attribué à Euripide), et in Apophth. Lacon. Ce n'est point dans les Apophthegmes des Lacédémoniens qu'on trouve cela.

<sup>(97)</sup> Antiq. Lect., lib. XXIV, cap. VII.

<sup>(98)</sup> Elian., Var. Hist., lib. II, cap. XXI.

illum et hujusmodi amoribus addictum fuisse ferunt. Alii verò, ad uxorem Nicodemi Arethusii '99). Voilà les choses dont j'ai prétendu parler dans le texte de cette remarque.

(P) Archélaüs le fit enterrer magnifiquement. Ces paroles d'une épitaphe d'Euripide, 'Axx' ¿μολές Πελλαΐον in ipior, cæspite Pelleo ast tegeris, ont sans doute donné lieu à M. Barnes de dire que le roi de Macédoine **vo**ulut que ce poëte fût enterré dans sa ville capitale. Designaverat inter Macedonicorum regum tumulos Euripidem reponere, atque ita paulò post in urbe Pella quam nonnulli Beræam putant, Macedoniæ metropoli nobile illi extructum sepulchrum (100). Voyez ci-dessus le passage de Solin (101), et joignez- y celui d'Aulu-Gelle, que je m'en vais rapporter. Il témoigne en même temps la vénération que l'on avait pour Euripide dans Athènes et dans la Macédoine. Les Athéniens envoyèrent une ambassade en Macédoine, pour avoir ses os, et ne purent les obtenir. Sepulchrum autem ejus et memoriam Macedones eo dignati sunt honore, ut in gloriæ quoque loco prædicarent, ounous con μνήμα Εύμπίδης ώλετο που, quòd egregius poëta morte obita sepultus in corum terra foret. Quamobrem quùm legati ad eos ab Atheniensibus missi petissent, ut ossa Athenas in terram illius patriam permitterent transferri, maximo consensu Macedones in ed re denegandá perstiterunt (102). Il paraît par un passage de Vitruve (103), que le tombeau d'Euripide était en rase campagne, sur le confluent de deux petites rivières dont les caux se ressemblaient peu. L'eau de l'une était mortelle, et celle de l'autre était si bonne que les voyageurs choisissaient ce lieu pour y diner. Pourrait-on dire cela, si le tombeau d'Euripide eût été dans la ville capitale de Macédoine? Et en ce cas-là, Vitruve et Pline (104) n'eussent - ils point mieux marqué la situation de ces deux rivières?

(99) Suidas, in Eupimidne.

N'eussent-ils point dit qu'elles passaient, ou par la ville de Pella, ou tout auprès? Et Plutarque aurait-il dit que ce poëte fut enterré proche d'Aréthuse (105)! La foudre tomba sur le tombeau de ce poëte, ce qui fût regardé comme un accident glorieux, parce qu'il n'y avait eu que Lycurgue à qui une pareille chose fût arrivée: "Ωςι ἀπολόγημα και μαρτύριον μέγα είναι τοις άγαπώση τον Ευριπίδαν, τό μόγο συμπεσείν αύτο μετά τελευτήν: καὶ γενέσθαι ἃ τῷ θεοφιλες άτο καὶ ὸσταστάτο πρότερον συνίπεσε. Hoc quidem suppetit magnum argumentum et testimonium studiosis Euripidis, quòd soli ci post fata evenerit et delatum fuerit illud, quod Diis gratissimo, et sanctissimo viro antè evenerat (106). Les Athéniens, n'ayant pu avoir les os d'Euripide, lui dressèrent un superbe cénotaphe (107) qui subsistait encore du temps de Pausanias. Ceux qui ont dit que les Argiens lui en dressèrent aussi un se sont lourdement trompés. Cœlius Rhodiginus, et ab eo deceptus Lilius Giraldus, aliud Euripidis sepulchrum memorat in medio Argivorum foro; et Palinthum nuncupatum ex Strabone refert; sed optandum est ut inter tot lectiones antiquas nullos novos errores proseminaret Cœlii incuria, nam Strabo (108) hoc sepulchrum Danai fuisse ait, quanquam eodem loci Euripidem authorem laudat (109).

(Q) Philémon,... déclara qu'... il se pendrait pour aller jouir de la vue d'Euripide. ] Les vers de ce tendre, mais un peu trop mécréant ami, méritent d'être rapportés. Tantoperè autem Philemon eum adamavit, ut hæc de eo dicere non dubitaverit:

Εἰ ταῖς ἀληθείαισιν οἱ τεθνηκότες Αἴσθησιν εἶχον ἄνδρες, ὡς φασίν τινες,

'Aπηγξάμην αν, ως' idείν Ευριπίδην, Si sensum haherent mortui, ut quidam volunt,

(105) Plut., in Lycurge, sub fin., pag. 59. (106) Plut, ibidem.

<sup>(100)</sup> Barnes, in Vita Euripidis, pag. 32.

<sup>(101)</sup> Citation 82).

<sup>(102)</sup> Aulus Gellius, lib. XV, cap. XX.

<sup>(103)</sup> Lib. VIII, cap. III, pag. m. 163.

<sup>(104)</sup> Lib. XXXI, cap. II, sub fin.

<sup>(107)</sup> Pausanias, lib. I, pag. 2. (108) Lib. VIII, pag. 256

<sup>(109)</sup> Barnes., in Vita Euripid., pag 33. Il cite Colius Rhodigin. Antiq Lect., lib. XXIII, cap. X, et Gyraldus, Poet. Hist., dial. VII, folio 268. Je n'ai point trouvé cela dans mon édition de Rhodiginus, (qui est de Francfort, 1666,) au lieu marqué. Il fallait citer lib. XXIV, cap. X.

inire vitam mihi laqueo meam velim, 'l pascerem oculos intuendo Euripidem (110).

(R) Un a rapporté diversement les constances de sa mort. ] On a pu r dans le corps de cet article que, roi étant à la chasse, quelques iens se jetèrent sur Euripide qui ditait dans un bois (111), et le déirèrent. Cela est tiré de Thomas igister, dans la vie de ce poete. yez aussi Diodore de Sicile au chatre CIII du XIIIe. livre. D'autres sent que ce ne fut pas le hasard qui sposa à la fureur de ces chiens, ais qu'on les lâcha tout exprès sur i, et que ce fut par les artifices de ux poëtes (112) jaloux de sa gloire, ii, avec une somme d'argent, engagent à cela celui qui gardait les chiens 1 roi (113). Valère Maxime dit seument qu'Euripide ayant soupé avec roi, et se retirant chez lui, fut nt mordu par des chiens qu'il en iourut (114). Aulu-Gelle marque exressément que ce tour lui fut joué ar un envieux. Is cùm in Macedonia pud Archelaum regem esset utereurque eo rex familiariter, rediens wcte ab ejus cœnd canibus à quodam emulo immissis dilaceratus est, et ex us vulneribus mors secuta est (115). Je ne répète point ce que j'ai déjà touché dans la remarque (0), c'est qu'on a dit qu'allant voir à une heure indue quelqu'un où quelqu'une, pour un mauvais dessein, il tomba entre les mains de quelques femmes qui l'assommèrent; mais je puis bien rapporter ici la réflexion de M. le Fèvre. D'autres ont voulu faire croire, dit-il (116), qu'il avait été déchiré et mis en pièces par des femmes qui voulurent venger l'honneur de leur sexe, dont il n'avait jamais parlé qu'en assez mauvais termes; mais il y a bien de l'apparence que cette histoire a été copiée sur la fable d'Orphée.

(110) Thom. Magister, in Vita Euripidis. (111) Έπειδη έν τινι άλσει φροντίζων ETUX. Quando forte fortund per nemus quod-

dam cogitabundus ambularet.
(112) Aridee, Macédonien, et Cratevas,

Thessalien.

(113) Suidas, in Eupinious, et Manuel Moschopul., in Vita Enripidis.

(114) Val. Maxim., lib. IX, cap. XII, ext. 4.

(115) Aulus Gellius, lib. XV, cap. XX. (115) Vie des Poëtes grecs, pag. m 98, 99.

Finissons cette remarque par une petite érudition qu'Erasme (117) nous fournira. Il y avait, dans la Macé-doine, un village qu'on nommait le village des Thraces, à cause qu'il était habité par des gens de cette nation. Un chien d'Archélaüs s'égara un jour, et s'en alla dans ce village, et y fut sacrifié et mangé, selon la coutume des habitans. Le roi, l'ayant su, les condamna à l'amende d'un talent. Ne se voyant pas en état de la payer, ils supplièrent Euripide de la leur faire remettre, et obtinrent cette grâce par sa recommandation. Il en fut puni quelque temps après, car il fut tué par les chiens du roi dans une forêt (118), et l'on se persuada que les chiens qui le tuèrent étaient issus de celui que les Thraces avaient immolé. Cela donna lieu à un proverbe (119) parmi les Macédoniens. Voici une autre érudition du même Erasme : il prétend (120) que le proverbe Promeri canes doit son origine à la vengeance que Promerus, officier chez Archélaus, tira d'une pièce qu'Euripide lui avait faite. Il lacha sur lui des chiens qui le déchirèrent. Érasme a oublié de nous dire ce qu'Étienne de Byzance nous apprend. Le malheureux Euripide fut fort maltraité des chiens, dans un endroit de la Macédoine nommé Bormiscus. Il ne mourut pas sur-le-champ, mais il ne guérit jamais de ces morsures. Bopuionos χωρίον Μακεδονίας εν ο πυνοσπάρακτος γέγονεν Ευριπίδης..... έπ δε τῶν δηγμάτων αρρως ήσαντα αυπόν αποθανείν. Bormiscus, oppidum (regiuncula, selon Berkelius) Macedoniæ, ubi à canibus discerptus fuit Euripides ..... ex morsibus verò quùm ægrotaret, aiunt obiisse. Je ne doute point que les vers 597 et 598 de l'Ibis d'Ovide, sur lesquels M. de Boissieu n'a eu rien à ob-

(117) Sur le proverbe Kuyos dinny. Canis vindictam. Adagior. chil. I, cent. VII. num.

47, pag. m. 245.

(119) Voyes-le ci-dessus, citation (117). (120) Chil. II, cent. VII, num. 88, pag. 561. Apostolius dit en général la même chose, cent. XVI, num. 70.

<sup>(118)</sup> Cum Euripides in sylvd quadam solus esset, et Archelaus à venatu reverteretur, canes Euripidem cinclum discerpserunt devordruntque. Erasm., Adagior. num. 47. Il a tort de dire qu'ils le dévorèrent, ce que nous avons dit touchant le tombeau d'Euripide réfute cela.

server, ne se rapportent à la sin tra- Égypte? et si l'on veut avaler cette gique de notre poëte:

absurdité, qu'on me dise donc com-

Utque cothurnatum vatem tutela Diana Dilaniet vigilum te quoque turba canum.

(S), Il ne fut jamais avec Platon, en Egypte. Les auteurs ne s'accordent pas sur l'année de la naissance de Platon; mais on peut, saus crainte de se tromper, la mettre dans la 88°. ou dans la 89<sup>e</sup>. olympiade. Je ne conseillerais à personne de contredire M. Barnes, qui assure (121) que Platon n'avait que dix-sept ans lorsqu'Euripide s'en alla en Macédoine, et que vingt lorsqu'Euripide mourut. Quelle absurdité de dire, comme a fait Laërce, qu'Enripide suivit Platon dans le voyage d'Egypte (122)! S'ils y avaient été ensemble, l'ordre et la justice eussent voulu qu'Euripide, vieillard vénérable, eût été le conducteur, et que Platon, jeune barbe encore, eût suivi comme un disciple, à peu près comme quand les jeunes milords d'Angleterre et les jeunes comtes de l'Empire passent les Alpes, menés par un gouverneur. Mais laissons passer l'incongruité absurde de soutenir que Platon et Euripide ont été ensemble en Egypte. Euripide sortit d'Athènes, fatigué par les railleries des poëtes comiques, et s'en alla à la cour d'Archélaus: il avait alors environ soixante et douze ans. Il est bien certain que son voyage d'Egypte n'est pas postérieur à celui de Macédoine; il faut donc, ou qu'il ne soit qu'une chimère, ou qu'il ait précédé l'an soixante et douze d'Euripide. Or, on ne saurait nier que pendant les cinq ou six ans qui précedèrent le voyage de Macédoine, Euripide n'ait demeuré dans sa patrie. Il donna l'Oreste à l'âge de soixante et neuf ans (123). Il recevait dans Athènes à l'âge de soixante-sept ans (124) les actions de grâces de ceux qui avaient sauvé leur vie en Sicile par le récit de ses vers. Est-il bien croyable qu'à l'âge de soixante et dix ans il ait entrepris d'aller en

(121) In Vita Euripidis, pag. 27-

absurdité, qu'on me dise donc comment il a pu se faire que Platon, n'ayant pas encore vingt ans, l'accompagnat en Egypte, lui qui ne fit ce voyage qu'après (125) la mort de Socrate (126), postérieure de quelques années à celle d'Euripide; lui, en un mot, qui n'entreprit de voyager en Egypte qu'après avoir vu l'Italie (127); et qui ne sortit d'Athènes qu'à l'âge de vingt-huit ans (128)? Quand Diogène Laërce affirmeraitavec serment le voyage dont il s'agit, il ne mériterait pas d'être cru contre les raisons claires et solides que l'on emprunte de la chronologie. A plus forte raison doit-on se donner la liberté de rejeter cette fable, poisqu'il ne la rapporte que sur un on dit. Et néanmoins vous voyez Joseph Scaliger , M. le Fèvre , M. Ménage , trèspersuadés de cette jonction de Platon et d'Euripide pour le voyage d'Egypte. Je ne prétends point excuser Laërce; car lorsqu'un on dit est manifestement faux, il ne le faut point rapporter sans le contredire. Laërce me fournit une preuve contre son on dit Il remargue qu'Euripide tomba malade en Egypte, et que les prêtres le guérirent par des remèdes de mer; ce qui l'obligea de dire quelque temps aprės:

Θάλασσα κλύζει πάντα τ' άνθρ**ώπον** κακά,

Mare universa proluit hominum mala.

C'est le 1193e. vers de la tragédie d'Iphigénie in Tauris, antérieure à l'an soixante-neuf de la vie d'Euripide, puisque la tragédie d'Oreste qu'il donna à l'âge de soixante - neuf ans, fut la dernière pièce qu'il composa dans Athènes (129). Il faut donc nécessairement que son voyage d'Égypts soit antérieur à sa soixante-neuvième année, et ainsi Platon serait allé en Egypte avant l'âge de puberté; ce qui

<sup>(122)</sup> Οῦ φασι καὶ Εὐριπίδην αὐτῷ συνακολουθησαι. Quo et Euripidem una sequutum esse aiunt. Diog. Laërt, lib. III, in Plat., num. 6.

<sup>(123)</sup> Barnes., pag. 28, ex Scholiaste Eurip., et Joan. Meursio.

<sup>(124)</sup> Barnes., ibid.

<sup>(125)</sup> Diog. Laërt., in Platone, num. 6. (126) Voyes la remarque (DD).

<sup>(127)</sup> Diog. Laërt., in Platoue, num. 6. Ciceron, V de Finibus, dit le contraire; mais comme Apulée observe que Platon alla deux fois en Italie, et la seconde fois après le voyage d'Egypte, il est aisé d'accorder Ciceron avec Hermodore, dans Diogène Laërce.

<sup>(128)</sup> Diog. Laërt., in Platone, num. 6. (129) Barnes., in Vita Euripidis, pag. 30.

st absurde. Les savans d'Angleterre :30) n'ont pas été si faciles à duper ue ceux de France : ils n'ont point it, comme le grand Scaliger: Plato, ludoxus, Euripides profectionis in Egyptum socii planetarum cursum b Ægyptüs didicere; et primi omium Græcorum populares suos id ocuerunt, Plato quidem in Timæo, udoxus in inompo, Euripides in hyeste. Verba sunt magni Scaligein Notis ad Sphæram Manilii 131). Ils n'ont point dit comme Taaquil le Fèvre (132), qu'Euripide, près avoir été instruit dans la rhéorique par Prodicus, fit le voyage Egypte avec Platon, pour y jouir e la conversation des prêtres de ce ays-là, qui avaient alors plus de sputation pour la connaissance des onnes lettres que les prêtres d'Esagne ou d'Italie. Il se passa plus de rente ans depuis qu'Euripide eut apris la rhétorique, jusqu'à la naissane de Platon. Voilà qui aggrave la aute de M. le Fèvre.

(T) Il aimait à débiter plusieurs entences.] La chose n'a pas besoin de reuves: on n'a qu'à lire ce qui nous este de lui. Mais si quelqu'un veut avoir cela par la voie du témoignage, l n'a qu'à joindre au passage de fuintilien, cité ci-dessus (133), ces aroles de Cicéron (134): Cui (Euipidi) tu quantum credas nescio: go certe singulos ejus versus singua ejus testimonia puto. Autant de ers d'Euripide, autant de maximes de sentences, au jugement de Cieron. Faut -'il s'étonner, après cela, ue cet illustre orateur se soit préare à la mort par la lecture de ce oete! On a remarqué (135) que les ssassins qui le poursuivaient et qui tuèrent, le trouvérent qui lisait ans sa litière la Médée d'Euripide. r, comme les meilleures choses gaent un livre, si on ne les sait pas nenager, on a eu peut-être beaucoup le raisons de condamner, dans ce

(130) Voyes Barnes., ibid., pag. 27. (131) Menagius, ad Diog. Laertium, lib. III, um. 6, pag. 140. Puisqu'il cite cela sans y ouver rien à redire, il est complice de la aute de Scaliger, et de celle de le Fèvre de

(132) Vie des Poëtes grecs, pag. 97.

poëte, l'usage un peu trop fréquent des aphorismes philosophiques. On a trouvé nommément que son Hécube philosophe jusqu'à l'excès et à contretemps. Τὸν Εύριπίδην καταμεμφόμεθα ὅτι παρά καιρόν αὐτῷ Εκάζη φιλοσοφεί. Ευripidem vituperare solemus, quòd intempestiviùs apud illum philosophetur Hecuba (136).

(U) Il s'enfermait dans une affreuse caverne, pour y composer ses ouvrages. | Elle était dans l'île de Salamine: Aulu-Gelle eut la curiosité d'y entrer. Philochorus refert, dit-il (137), in insuld Salamine speluncam esse tetram et horridam quam nos vidimus, in qua Euripides tragædias scriptitavit.

(X) Il débita une maxime... sur la religion du serment.] Il introduit Hippolyte armé d'une distinction, quand on lui remet en mémoire son serment:

Ή γλώσσ ομώμοχ, ή δε φρήτ ἀνώμοτος (138).

Lingua juravit, mens verò manet injurata. J'ai juré de la langue, et non pas de l'esprit (x3g).

Voilà justement le sophisme, ou plutôt la trahison des réticences mentales. Il y eut un certain Hygiænon qui ne put souffrir ce vers : il fit un procès d'impiété à Euripide, comme à un docteur, à un protecteur du parjure. Le poëte demanda d'être renvoye à ses juges naturels. Il réclama la juridiction des juges préposés aux controverses du théatre, et dit qu'il avait rendu, ou qu'il était près de rendre raison de sa foi et de sa doctrine devant ce tribunal; et que c'était là ; et non pas au barreau ordinaire, qu'il avait dû être accusé. Em yap αύτον άδικείν τὰς έκ του Διογυσιακού άγώνος πρίσεις είς τα δικας ήρια άγοντα° έκει γάρ αύτον δεδωκέναι λόγον η δώσειν si βούλεται κατηγορείν. Dixit enim injuste agere ex Dionysiaco certamine judicia in forum traducentem, ibi enim se reddidisse rationem aut reddițurum si voluerit accusare (140).

<sup>(133)</sup> Remarque (F), citation (39). (134) Epist. VIII, lib. XVI ad Famil. (135) Ptolemens Hephest., lib. V, varise Hiser., apud Photium, pag. m. 485.

<sup>(136)</sup> Theo, in Progymnasmatis, cap. I,

pag. 4.
(137) Lib. XV, cap. XX. (138) C'est le vers 612 de l'Hippolyte.

<sup>(139)</sup> Voyes le Prince de Balzac, num. 262.

pag. m. 191. (140) Aristotel., Rhetor., lib. III, cap. XY, pag. in. 464.

Aristote, qui nous apprend cette circonstance, nous laisse là : il ne nous dit point les suites, ni l'issue de cette cause : son sujet ne souffrait pas qu'il s'étendît là dessus. Mais si Euripide se tira d'affaire par ce conflit de juridiction, et s'il n'eut rien de plus spécieux à alléguer, il faut convenir que sa cause n'était guère bonne, et qu'il a trouvé des amis et des défenseurs qui l'ont mieux plaidée que lui. Je ne mets point Cicéron parmi ses apologistes; car il n'a point pris la peine de justifier que la distinction d'Hippolyte fût dans le cas de la règle que lui, Cicéron, venait d'établir, il s'est contenté d'alléguer en général cette distinction, avec un adverbe d'éloge: Non falsum jurare perjurare est, dit-il (141), sed quod ex animi tui sententid juraris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere perjurium est. Scitè enim Euripides, juravi linguå, mentem injuratam gero. Le scoliaste d'Euripide a donné un meilleur éclaircissement; il veut que la pensée du poëte soit celle-ci. Hippolyte n'avait point compris de quoi il était question, quand on l'avait fait jurer : on lui avait déguisé les choses, et de bonne foi, il les avait entendues d'une certaine manière, et il avait juré selon l'état de la question qu'il entendait. Après cela, on lui fit voir un autre état de l'affaire, et l'on prétendit qu'il s'était lié par son serment : il répondit que jamais son intention n'avait été de jurer cela, et qu'ainsi sa langue seule avait juré. Il me semble que voilà un cas bien différent des équivoques et des restrictions mentales. Hippolyte, selon cette hypothèse, doit jouir des prérogatives de l'ignorance, qui disculpe dans le barreau. Si certum est eum qui juravit, aliquod factum supposuisse, quod reverà se ita non habeat, ac nisi id credidisset non fuisse juraturum, non obligavit juramentum (142). Mais, néanmoins la maxime d'Euripide, généralement parlant, est très-mauvaise : il n'y a point de parjure que l'on ne pût excuser par-là. Ceux qui usent d'équivoques ne peuvent - ils pas dire que leur pen-

sée et leur langue n'étaient point d'accord, que celle-ci a juré, et que celle-là n'a point juré? M. Barnes, pour justifier Euripide, observe (143) entre autres choses, qu'Hippolyte aima mieux mourir que de violer œ serment verbal.

(Y) Il dogmatisa si gravement pour les avares, que toute la compagne s'en émut.] On aurait chassé l'acteur, si Euripide ne fût venu lui-même prier le peuple de se donner un peu de patience, l'assurant qu'on verrait bientôt la fin malheureuse de cet avare, dont les maximes avaient tant choqué la compagnie. C'est à Sénéque que nous sommes redevables de cette particularité. Il rapporte en ven latins les maximes de cet avare, et puis il ajoute: Cum hi novissimi versus in tragoedid Euripidis pronuntiati essent, totus populus ad ejeciendum et actorem et carmen consurrexit uno impetu: donec Euripides in medium ipse prosiluit, petens, u exspectarent, viderentque quem ad. mirator auri exitum faceret. Dabat in illd fabuld pænas Bellerophontes, quas in sud quisque dat. Nulla enim avaritia sine poend est, quamvis saus sit ipsa pænarum (144). L'équité veut que l'on se contente de cette sorte d'apologie. Le même poëte s'en servit pour son Ixion. Quelques personnes trouvèrent mauvais qu'il représentat sur le théâtre un homme aussi méchant et aussi impie que celui-là; prenez garde, leur répondit-il, qu'avant que de le laisser disparaître je l'attache sur une roue (145). C'est ce qu'il y avait de meilleur dans les tragédies; on voyait triompher la verta persécutée; on y voyait enfin le châtiment des méchans: mais néanmoins il était à craindre que certains exemples et certains discours ne devinssent contagieux. Voyez le reproche qu'on fait à notre Euripide dans Aristopha-

<sup>(141)</sup> Cicero, Officior. lib. III, cap. XXIX. (142) Grotius, de Jure Belli et Pacis, lib. II, cap. XIII, num. 4. Dans la note, il applique sa maxime à Hippolyte.

<sup>(143)</sup> In Vita Eurip., pag. 22.

<sup>(144)</sup> Seneca, epist. CXV, pag. m. 451, (145) "Ωσπερ ὁ Εὐριπίδης εἰπεῖν λέγεται πρὸς τοὺς τὸν Ἰξίωνα λοιδοροῦτας ὡς ἀσεΕπ και μιαςὸν, Οὐ μέν τοι πρότερον αὐτον ἐκ τῆς σκηνῆς ἐξήγαγον ἢ τῷ τροχῷ προσυλῶσαι. Quemadinodum Euripides fertur Ixionem ut impium flagitiosumque conviciantibus dixisse, enimvero non antè eum è soend eduxi, quam rotæ affigerem. Plutarch., de Andiendu Poëtis, pag. 19.

1e (146) à l'occasion de sa Phèdre. Notez que dans le Ménagiana on conond les deux affaires qui furent faites | Euripide; car on y assure (147), jue les cinq juges établis chez les Athéniens, pour régler les différens jui pouvaient nastre au sujet de la comédie... ayant (148) un jour cité Euripide pour rendre compte d'un vers de quelqu'une de ses pièces, où il faisait dire à un acteur qu'il avait juré de la langue et non pas de l'esprit, Euripide se défendit en disant qu'ils attendissent à la fin de la pièce, et qu'ils verraient que cet acteur serait roue.

(Z) On s'offensa tellement des deux premiers vers de sa Ménalippe,.... qu'il fut obligé de changer cela. ] La preuve de ceci se voit dans Plutarque: je rapporterai ses paroles un peu au long, parce qu'elles nous apprennent le poids que le paganisme donnait à la tradition (149) quand il s'agissait des preuves de l'existence divine Plutarque avoue assez nettement qu'il y avait du danger à ne se point tenir ferme sur cette preuve, et qu'il était difficile d'en donner de plus certaines. Les philosophes d'aujourd'hui ne sont pas réduits à cet embarras; ils donnent des preuves très-évidentes, et tout autrement démonstratives que ne le peut être la tradition. Mais laissons parler Plutarque (150): « Tu me sem-» bles toucher une grande et hardie » question, ou, pour mieux dire, re-» muer un point auquel on ne deust » aucunement toucher, c'est l'opinion » et creance que nous avons des dieux, n en nous demandant la preuve et la » raison de chacun d'iceux. Car l'an-» cienne foi et creance, que nous en » avons de nos ancestres en ce pais, » nous doit suffire, ne s'en pouvant » dire ne imaginer de plus suffisante » ne plus évidente preuve.

- Dont sens humain par subtile finesse,
  N'inventa onc la prosonde sagesse.
- » Ains estant ceste tradition le fon-» dement et la base commune de toute

(146) In Ranis, act. IV, scen. II, pag. m. 243.

(147) Ménagiana, pag. m. 119.

(148) Là même, pag. 120. (149) Voyez les Pensées diverses sur les Co-

mètes, num. 137. (150) Plutarch., in Amstorio, pag. 756: je me sers de la version d'Amyot.

» religion, si la fermeté et la creance » d'icelle reçeuë de main en main » vient à estre esbranlée et remuée en » un seul point, elle devient suspecte » et douteuse en tous les autres. Tu » peux bien avoir ouï dire comment » Euripide fut sifflé et rabroué pour » le commencement de sa tragedie » Menalippe qu'il avoit ainsi com-» mencée,

- O Jupiter, car de toi rien sinon
  Je ne connais seulement que le nom.
- » Il se fioit fort de ceste tragedie-lá, » comme estant magnifiquement et » exquisement bien escrite, mais pour » le tumulte et murmure qu'en fit le » peuple, il changea les premiers » vers ainsi comme il se lit mainte-» nant,
  - O Jupiter, combien en vérité
     Ce nom convient à ta divinité.

(AA) Quelques-uns le font passer pour athée. ] Plutarque entre les anciens, et Brown (151) entre les modernes, ont parlé ainsi d'Euripide. Voyez la remarque (H) de l'articl**e** Critias. Aristophane dit une chose qui me fait songer à la crainte que certaines gens eurent dans Ephèse. an sujet des prédicateurs de l'Evangile (152). Il introduit (153) une veuve qui avait gagné sa vie à vendre des houquets sacrés; mais, disait-elle, depuis qu'Euripide a persuadé aux hommes, par ses vers impies, qu'il n'y avait point de dieux, je ne vends presque plus rien. Prenez bien garde que les dieux du paganisme étaient si risibles, qu'on pouvait bien, sans être athée, les tourner en ridicule. Ainsi le passage d'Euripide, rapporté par Clément Alexandrin, ne prouve rien : j'entends celui où ce poëte dit que, si les dieux étaient appelés à rendre compte de leurs adultères, Neptune et Jupiter même évacueraient leurs temples, en exécution de la sentence qu'on prononcerait contre eux; mais, ajoutet-il, je ne pense pas qu'on en vienne jamais là (154): "Hơn để ir lược vợ độá-

<sup>(151)</sup> Relig. Medici, sect. XLVI. Vide no-

<sup>(152)</sup> Actes des apôtres, chap. XIX, vs. 24 et suiv.

<sup>(153)</sup> In Thesmophories, pag. m. 777.

<sup>(154)</sup> Glem. Alexandrin., Admonit. ad Gentes, pag. 50.

ματι γυμιή τη κεφαλή έγχυχλεί τῷ θιάτρο τούς Θιούς.

Πώς οὖν δίκαιον, τοὺς νόμιους ὑμᾶς **EPOTOIS** 

Γράψαντας, αύτους άδικίας όφλισκά-

Εί, δ' οὐ γὰρ ἔσαι, τῷ λόγφ δὶ χρή-

Δίκας βιαίων δώσετ ανθρώποις γά-

Σύ καὶ Ποσειδών, Ζεὺς θ' δς οὐρανοῦ' EPATEI,

Naode rivorres adixia xermorre.

Jani verò in dramate, cui nomen est Ion, capite nudo Deos in theatrum inducit.

An hoc videtur, qui datis mortelibus Leges, ut ipsi criminis sitis rei! Quod si (faturum quod quidem nunquam

Reddenda vobis ratio sit stupri et probri: Neptunus, et tu, rexque Jupiter poli, Templis relictis jure abibitis foras.

Le père Thomassin (155) a raisonné juste sur la contradiction qui se trouve dans la conduite des païens. Ils adoraient dans les temples les mêmes divinités que l'on bafouait impuné-

ment sur leurs théâtres.

Notez une grosse faute de Théophile Raynaud. Il dit que l'athée Euripide attaqua le philosophe Anaxagoras, à cause du dogme de l'unité de Dieu (156): et il cite le VI. chapitre du XIVe. livre de la Préparation évangélique d'Eusèbe. Il fallait citer le chapitre XVI; mais cela n'eût point réparé la faute : car voici ce qu'a dit Eusèbe en abrégeant le récit qu'a fait Plutarque des opinions des anciens sur la nature de Dieu. Euripide n'osant marquer sa pensée, parce qu'il craignait l'aréopage, l'insinua en introduisant Sisyphe, qui niait qu'il y eut des dieux. Plutarque fait venir ensuite Anaxagoras, comme le premier qui eût eu des sentimens orthodoxes touchant la divinité. Voilà ce que dit Eusèbe (157).

(BB) Il est absurde d'imputer à l'auteur d'une tragédie les sentimens

(155) Méthode de lire chrétiennement les poëles, tom. I, pag. 173.

(156) Quin etiam Euseb., 14 Propar., cap. 6, refert Anaxagoram ab Euripide Atheo idcirco impugnatum. Theoph. Raynaud., Theol. Natur., distinct. F., num. 155, pag. m. 525.

(157) Euseb., Prap., lib. XIV, cap. XVI, pag. 753.

qu'il fait débiter par ses personnages. ] M. Barnes observe que, pour soutenir le caractère de Sisyphe, il a fallu qu'Euripide le fit raisonner comme un athée, et qu'ainsi Plutarque n'a point eu raison de trouver la une ruse d'écrivain; la ruse, dis-je. de débiter sûrement, sous le neu d'autrui, ses propres pensées (15: Miror autem plurimum quid tanto viro persuaserit hæc vafre ab Euripide dicta sub Sisyphi persona, et poëtæ ipsius esse sensus, cùm nemo unquam extitit nostro poëta pientior. ut ex innumeris ejus locis colligi potest, et Sisyphi characterem maxime docuit impie loqui : ut observavimu ad Bellerophon. (159) v. 8. Grotiss a dit judicieusement (160), Multa u tragœdiis sunt non ex poëtæ sensu dæ ta sed congruenter personæ quæ loquens inducitur. Voyez la chimere de la cabale de Rotterdam démon. trée (161), et ce que nous avons dit dans la remarque (Q) de l'article LRASME, page 235.

(CC) Deux choses ... peuvent recevoir un bon et un mauvais tour.] Un jour le peuple d'Athènes souhaita qu'il retranchât un certain endroit de l'une de ses tragédies : il se présenta sur la scène pour dire au peuple: Je ne compose point mes ouvrages afin d'apprendre de vous, mais afin de vous enseigner. Il se plaignit une fois au poëte Alcestis que, pendant les trois derniers jours, il n'avait pu faire que trois vers, quoiqu'il eût travaillé de toutes ses forces. L'autre lui répondit avec un grand air de vanité, qu'il en avait fait une centaine fort aisément: mais, reprit Euripide, il y a cette différence entre les miens et les vôtres, que les miens perceront toute l'étendue des siècles, et que les vôtres ne dureront que trois jours. Valère Maxime a interprété tout œci fort favorablement : il n'y a trouvé aucune trace d'orgueil : il n'y a trouvé que la confiance raisonnable qu'un grand homme doit avoir en son mé-

(158) Barnes., Not. in Euripid. Sisyphi Fragm., pag. 492.

(159) Les fragmens de cette pièce contiennent le discours d'un homme qui nie tout net la providence, sous prétexte que les méchans sont plus riches que les gens de bien.

(160) Inpresat. ad Excerpta, apud Barnes., in Vità Euripid., pag. 22.
(161) A la présuce, pag. 119.

ite. Il assure même à l'égard du preaier fait, que l'on en jugea dans Athèes comme il en juge. Nec Euripides uidem Athenis, dit-il (162), arro-'ans visus est, cùm postulante popuo, ut ex tragœdiá quandam senentiam tolleret, progressus in sceram, dixit: Se, ut eum' doceret, ion ut ab eo disceret, fabulas comonere solere. Laudanda profectò iducia est, quæ æstimationem sui · erto pondere examinat, tantum sii arrogans, quantum à contemptu t insolentià distare satis est. Itaque tiam quod Alcestidi tragico poëtæ espondit, probabile: apud quem cùm juereretur, quòd eo triduo non ultra res versus maximo impenso labore leducere potuisset, aique is se cenum perfacile scripsisse gloriaretur: Sed hoc, inquit, interest, quod tul n triduum tantummodò, mel verò in omne tempus sufficient. Alterius enim fœcundi cursus scripta intra primas memoriæ metas corruerunt, alterius cunctante stylo elucubratum opus per omne ævi tempus plenis g'oriæ velis feretur. Personne n'est obligé d'assujettir son franc arbitre au jugement de cet écrivain latin, ni de croire sur sa parole qu'on reçut en bonne part dans Athènes la déclaration désobligeante d'Euripide. On ne doit donc pas être surpris que le Giraldi, se servant de ses lumières, ait trouvé trop de sierté et trop d'amour-propre dans ces réponses du poëte grec. Il n'est blamable qu'en ce qu'il a prétendu que l'auteur latin les a rapportées comme une preuve d'orgueil. C'est du moins la faute que M. Barnes lui a reprochée (163); après quoi il a fait cette réflexion sur la dernière partie du passage de Valère Maxime: Verè hæc quidem Valerius: nam qu'um hodie ne tres quidem versus nedum unicus ullus ex ınnumeris jactabundi istius poëtæ extemporanei versibus superesse videatur, sed neque ullum illorum vestigium ad Valèrii ætatem perduravit,

(162) Val. Maxim., lib. III, cap. VII, ext., num. 1.

ad quam tamen omnia Euripidis opera salva et integra permanserunt, etiam post Valerii tempora jam mille et octingentos annos supersunt plures istius fabulæ integræ, quam omnes Æschyli, Sophoclis, et Aristophanis tragoediæ et comoediæ simul sumptæ.. Il me semble qu'on pourrait censurer. deux choses dans ce discours. L'une est, que Valère Maxime ayant vécu sous Tibère, on ne peut pas dire l'an 1694, qu'il vivait il y a dix-huit cents ans. L'autre qu'il nous reste sept tragédies d'Eschyle, autant de Sophocle, et onze comédies d'Aristophane. Toutes ces pièces jointes ensemble. surpassent en nombre les vingt tragédies d'Euripide qui nous restent.

(DD) On l'a accusé d'avoir maltraité Médée par complaisance pour les Corinthiens. | Ce furent, dit-on, les Corinthiens qui tuèrent les fils de Médée, et qui, long-temps après, engagèrent Euripide à supposer qu'elle-même les avait tués. On ajoute qu'à cause de la grande réputation de ce poëte, la fiction prévalut sur la vérite (164), et que la ville de Corinthe se déchargea de l'infamie de son crime sur la mémoire de l'innocente, Médée. L'auteur que je cite ne dit point qu'il en ait coûté autre chose aux Corinthiens que des prières, pour obtenir cette translation d'infamie; mais d'autres assurent qu'il leur en couta cinq talens. C'est la somme qu'ils donnèrent à Euripide, si l'on en croit Parméniscus (165). Il y a plusieurs auteurs qui ont dit que Médée. ne tua point ses enfans, et qu'au contraire, ne pouvant les emmener avec soi quand elle s'enfuit de Corinthe. elle eut soin de les mettre dans un temple, où elle espéra qu'ils trouveraient un asile inviolable, mais que les Corinthiens les y massacrèrent (166). On allègue (167), pour justilier Euripide , qu'il n'a pas été le premier qui ait accusé Médée du meurtre

(164) Ælian., Var. Hist., lib. V, cap. XXI. (165) Apud Scholiasten Euripidis, in Medemm, vs. g. M. Barnes, pag. 15, assure que Plutarque, dans la Vio d'Alexandre, rapporte la même chose, l'empruntant de Parméniscus. Je n'ai point trouvé cela dans Plutarque.

(166) Permeniscus et Didymus, apud Scholiasten Euripid., ibid., vs. 273. Didymus oite Créophylus. Voyes Élien, Var. Hist., lib. V, cap. XXI, et Apollodore, Biblioth., lib. I. (167) Barnes., in Vità Euripid., pag. 15.

<sup>(163)</sup> Lilius Gyraldus incogitanter nimis dixit quod poètam nostrum arrogantem et superbum Valerius Maximus prodat, qu'um tamen nobilis is author in eo capite et loco quem Gyraldus designat, nihil omnino tale, imò planè contrarium statuat. Barnes, in Vita Euripidis, pag. 20.

de ses enfans, puisque Carcinus (168) l'a introduite plaidant sa cause contre ceux qui l'en accusaient, et qu'Apollodore (169) dit nettement qu'elle tua les deux fils qu'elle avait de Jason. De ces deux témoins il n'y a que le premier qui puisse servir, car le premier a vécu deux cent cinquante ans après Euripide. Pour Carcinus, il a précédé ce poëte; il eut un fils nommé Xenoclès, qui disputa le prix de la tragédie contre Euripide (170).

(EE) Il n'est pas vrai qu'il y eult dans son Palamède quelque reproche tacite touchant la mort de Socrate.] Ce qu'il y a de plus uniforme dans les auteurs, par rapport au temps d'Euripide, est qu'il naquit la 1re. année de la 75c. olympiade, et qu'il vécut environ soixante et quinze ans. Il faut donc placer sa mort dans la 93°. olympiade, comme Suidas a fait. Or, il est certain que Socrate ne mourut que dans la 95°. olympiade: il n'est done pas vrai qu'Euripide ait pu reprocher aux Athéniens le supplice de ce philosophe. Notez que Diodore de Sicile ayant dit qu'Apollodore mettait la mort d'Euripide en la même année que la mort de Sophocle, c'està-dire, à l'an 3 de la 93°. olympiade, ajoute que, selon d'autres, Enripide avait été déchiré par des chiens, dans la Macédoine, quelque temps auparavant (171). Remarquez aussi , je vous prie, ces paroles de M. le Fèvre (172): Je suis fort assuré qu'Aristophane fit jouer la comédie intitulée les Grenouilles en cette même olympiade 92, et qu'en cette pièce il parle d'Euripide comme d'un homme qui était déja mort. Samuel Petit (173) prétend prouver que cette pièce parut la 3°, année de la 93°, olympiade. Cela me suffit. J'ajoute que l'anonyme qui a fait la description des olympiades, marque sous la 91°. le combat d'Euripide et de Xénoclès, dans lequel combat, le Palamède fut l'une des quatre pièces produites par Euripide (174).

(168) Apud Aristotel. Rhetor., lib. II, cap. XXIII, pag. 447.

(169) Biblioth., lib. I.

Joignez à cela l'autorité de Philochorus, qui avait fait um livre particulier sur la vie d'Euripide (175). Il marqua en termes précis que le supplice de Socrate fut postérieur à la mort de ce grand poëte (176): et néanmoins on a osé publier, et cela depuis très-long-temps, qu'Euripide fit pleurer tous les spectateur pour avoir coulé deux vers dans son Palamède, qui désignaient la mort de Socrate. Voici le conte. Όθεν λοιπόν έπέλευσαν μικθένα διμοσία, οΐον εν ποινώ θεάτρω, λέγειν περί Σωκέ-TOUS' વેર્ધાત્રેશ ત્રંજુશ્વાં જા જા**રાઈ જરૂ, વે**ંદ રંજા Ευριπίδου βουλομένου είπειν περί αυτου, καὶ διδότος, άναπλάσασθαι Παλαμίδην, ίνα διά τούτου σχοικ καιρόν τοῦ εί rikaobai sis tõr Loupátur, nai sis tois Adnyaious, érayete érayete tay Exritor ròy dpisoy, ở ésit, époye*ús*æte. xai 16îσαν, τὸ θέατρον άπαν ἐδάκρυσε, δίκτ περί Σωκράπους ήνίττετο (177). Undê post edixerunt, ne quis in posterum Socratis publice, ut in communitheatro, meminisset. Narratur autem hujusmodi quiddam accidisse Euripidem, cum aliquid de eo dicere vellet, nec id tamen auderet, finzisse sabulam de Palamede, ut sub ejus persond occasionem haberet obscuré ad Socratis interitum et factum Atheniensium alludendi, his verbis « Occidistis , occidistis Græcorum » optimum, » Animadvertente autem populo, hæc verba ad Socratem pertinere, ortam in toto theatro esse complorationem. Diogène Laërce (178) a rapporlé en peu de mots le principal de cette fausse aventure. Plusieur de nos plus savans modernes (179) l'ont adoptée.

Par la vraie date de la mort d'Euripide, l'on peut convaincre Cœlius Rhodiginus d'une insigne fausseté. Il dit (180) que le jeu des osselets con-

VIII, où il fant lire errenogn's et mon par extus, et alors on trouvera la 91°, olympiade. Voyes Schefferus, in hunc locum Ælinni.

(175) Suides, in Allákopos.

(176) Apud Diogen. Laertium, lib. II, in Socrate, mum. 44.

(177) Anonymus, in Argumento Orationis Isocratis cui titulus Busiris, pag. m. 322.

(178) Lib. II, in Socrete, mass. 44.

(179) Daniel Heinsius, entre autres, in dedic. Trogud. Senven, apud Barnes., pag. 15.

(180) Antiq. Lection., lib, XX, cap. XXVII. pag. m. 1135. M. Barnes, pag. 23, a relevé ceue bévue, qu'il aurième, non-seulemens à

<sup>(170)</sup> Barnes., in Vita Euripid., pag. 15.

<sup>(171)</sup> Diodor. Sical., lib. XIII, cap. CIII, pag. m. 554.

<sup>(172)</sup> Vie des Poëtes grecs, pag. 85. (173) Miscellan., lib. I, cap. XIV.

<sup>(174)</sup> Elianus, Var. Histor., lib. II, cap.

tenait un nombre qui valait 40, et qui s'appelait, Euripides; et il en donne pour raison qu'Euripide fut l'un des quarante magistrats que l'on établit dans Athènes après l'expulsion des trente tyrans. Comment aurait-il pu être l'un de ces quarante, puisqu'il était mort avant que Lysandre se fût rendu maître d'Athènes? Charles Etienne, Lloyd et Hofman ont conservé en son entier cette erreur de

Rhodiginus.

(FF) Peu de gens font mention d'une chose qu'on lit dans Eusèbe. Il semble que l'on en pourrait conclure qu'Euripide avait un appartement dans la citadelle d'Athènes, avec une pension du public. Je rapporterai les paroles d'Œnomaüs: les savans y feront les commentaires qu'ils jugeront à propos. El mir our o aporos inaros κριτής, και ή εν Ακροπόλει τράπεζα, ουδέν έτι λέγω, βλέπων έν Ακροπόλει δειπτούντα τον Ευριπίδην, και τον Αθηναίων άμα καὶ τὸν Μακεδόνου δύμου ἐπιζο-· φούντα. Si ergò vel isti plausus, vel instructa in arce mensa, idonei sunt hoc in genere arbitri, nihil addo: novi enim et in arce Euripidem ocendsse, et Atheniensium atque Macedonum plausu celebratum eundem Juisse (181).

(GG) Quelques-unes des fautes de M. Moréri sont très-lourdes. 10. ll ne fallait pas dire qu'on appelait notre poëte *le philosophe tragique* , mais le philosophe du théâtre. 2°. Au lieu d'assurer qu'il naquit à Phlya (182), il fallait dire dans l'île de Salamine. 3°. Puisqu'il naquit la 1re. année de la 75<sup>e</sup>. olympiade, il est absurde de dire qu'il vivait en cette olympiade; car on ne parle ainsi que pour désigner le temps où un homme fait le plus parler de lni. 4°. J'ai déjà marqué (183) l'erreur de ceux qui l'envoient en Egypte avec Platon; 5°. et qui observent en particulier qu'il y alla après avoir achevé ses études de rhétorique. 6°. On aurait bien fût celui qui sit mourir Euripide. Les

auteurs qui ont conservé les noms de ceux qu'on accuse de l'avoir exposé aux chiens ne nomment jamais ce Décampique. Je m'étonne donc que M. le Fèvre ne se soit attaché qu'à ce nom-là. 7°. En tout cas, il ne fallait point placer la vengeance de Décamnique contre Euripide après la mort d'Archélaus. M. le Fèvre s'en était fort bien gardé: si M. Moréri avait été bon copiste, il eût fait la même chose; car il est sûr qu'Euripide mourut quelques années avant ce prince. 8°. Dire qu'Euripide mourut Agé d'environ soixante-quinze ans, en la 93°. olympiade, lorsque l'on a déjà dit qu'il vivait en la 75°. olympiade, est ignorer les élémens de son métier, et ceux de l'arithmétique. Les plus mauvais historiens ne diront jamais qu'un homme qui vit dans la 75°. olympiade (c'est-à-dire, qui est alors dans son état florissant), et qui meurt dans la 93°., meurt âgé d'environ soixante-quinze ans. Un tel homme aurait vécu pour le moins un siècle entier. 9°. Il ne fallait pas dire que ce poëte se retira après l'an 338 de Rome chez Archélaüs, roi de Macédoine; car puisque l'on devait dire qu'il mourut l'an 348 de Rome, on s'engageait à soutenir qu'il véout environ dix ans à la cour de Macédoine, fausseté que tous les auteurs condamnent, puisqu'ils ne donnent qu'environ trois ans de séjour à Euripide, dans la cour d'Archélaus. Et nous avons vu (184) qu'à l'âge de spixante-neuf ans il fit jouer son Oreste dans Athènes. 10°. La citation de Diodore de Sicile, l. 13., et celle d'Aulu-Gelle, l. 11, c. 4, sont tout-

à-fait inutiles. (HH) La meilleure édition..... est celle qu'un docteur de Cambridge publia in-folio, l'an 1694. ] Il se nomme Josué Barnes. Il y a joint des scolies et tous les fragmens qu'il a pu trouver. Il a éclairci plusieurs choses par des notes fort savantes, et il a mis de la peine à justifier que Décampique en tête une vie d'Euripide toute pleine d'érudition.

> Disons un mot sur quelques-unes des éditions précédentes. Gesner (185) observe que la première édition de dix-huit tragédies d'Euripide est celle

Rhodiginus, mais aussi à Eustathius, in Homer., folio 1289, lin. 61.

<sup>(184)</sup> Ci-dessus, remarque (S), citation (123), pag. 364. (185) Gesner., in Biblioth., folio 220 verses

<sup>(181)</sup> Oknomaüs, apud Eusebium, de Preparat. Evangel., lib V, cap. XXXIII, pag.

<sup>(181)</sup> Voyez la remarque (A).

<sup>(183)</sup> Dans la remarque (5).

de Venise, chez Alde Manuce. Elle n'est qu'en grec : il n'en marque ni l'année ni la forme. J'ai su d'ailleurs qu'Alde imprima ce poète sans version latine, l'an 1503, iu-8°. Hervagius renouvela cette édition à Bâle, l'an 1537, in-8°, et l'an 1544 et l'an 1551 (186). On y joignit une traduction latine de mot à mot dans l'édition de Bâle, chez Robert Winter, l'an 1541 (187). Le traducteur se déguisa sous le faux nom de Dorotheus Camillus (188). Jean Oporin donna une édition d'Euripide, in folio, l'an 1562, en grec et en latin, laquelle contient les notes et les préfaces de Gaspar Stiblinus, les Prolégomènes de Jacques Micyllus, et quelques remarques de Jean Brodeau. L'édition de Plantin, in 16, à Anvers, 1571, contient une chose qui manquait aux précédentes: les vers y sont démêlés, chacun est placé dans sa ligne selon sa mesure et sa longueur. Guillaume Cantérus sit ce partage. Paul Étienne publia Euripide en grec et en latin, avec l'ancien scoliaste, et avec les Commentaires de Brodeau, de Cantérus, de Stiblinus et de Portus, l'an 1602, in-4°. L'édition dont je me sers est d'Heidelberg, chez Jérôme Commelin, 1597, in-8°. Elle est en grec et en latin : les vers y sont rangés selon l'ordre que Cantérus leur donna ; la traduction fut retouchée par Æmilius Portus; on joignit aux dix-neuf tragédies d'Euripide le commencement de la vingtième, intitulée Danaö. Il y a quelques tragédies qui ont para à part, traduites par différens auteurs. On en imprima quatre (189) à Anvers, l'an 1581, traduites en vers latins par Katallérus. Erasme traduisit en vers l'ambiques, l'Hécube et l'Iphigénie in Tauris, et cette version fut imprimée à Venise, chez Alde, l'an 1507, in 8°. Florent Chrétien a traduit en vers latins l'Andromaque et le Cyclope.

(186) Voyes le Catalogue de la Bibliothéque

de Nicolas Heinsius, part. 11, pag. 118, (187) Gesner., Biblioth., folio 229 verso.

(188) Idem, ibid. (189) Savoir: Phonisse, Hippolytus, Coronatus et Andromacha.

## EUROPE, fille d'Agénor (a),

(a) D'autres la font fille de Phénix. Apollodor., lib. III, init.

roi de Tyr. Les poëtes ont feet que Jupiter se déguisa en unreau afin d'enlever cette prince se, et qu'il la transporta dans l'i de Crète (b), où il eut d'elle trois fils. Ceux qui rapprochent autant qu'ils peuvent de la re rité historique les fables des poi tes, disent que Taurus, généra des troupes d'Astérius, roi de Crète, ayant pris la ville de Tyl la pilla et en enleva un grand nombre de prisonnières, et entre autres Europe, la fille du 14 (A). Elle épousa Astérius qui n'en pouvant avoir d'ensais, adopta ceux qu'elle avait eus de son galant (B). On prétendal que Jupiter jouit d'elle la première fois, sous un plane (0). qui eut depuis ce temps-là u privilége tout particulier, c'es qu'il conservait son beau feullage toute l'année. On dit auss qu'Europe, ayant perdu son pucelage, s'alla promptement la ver dans une eau qui avait une merveilleuse propriété (D).

(b) Voyes Ovide, au IIe. livre des Méumorphoses, Fab. XIII, v. 835 et seqq.

(A) Taurus, général des troupes.... Europe, fille du roi.] l'ai suivi le sentiment de Meursius, en core que je ne l'aie vu fortifié que du témoignage de Tzetzès (1), et qu'in grand nombre d'auteurs soutiennent que Taurus était roi de Crète C'est la qualité que lui donnent la Chronique d'Alexandrie, Eustathius et Crimanique d'Ale

<sup>(1)</sup> In Lycophronem, apud Meurica, a Creta, pag. 125.

<sup>(2)</sup> Apud Meursium, ibid., pag. 251.
(3) Chronicon Alexandriuum: Palapliatus, (cap. XVI): Eustathius ad Dionysium: Cediro nus, apud Meursium, ibid.

était natif de Gnosse, ville de rète (4), et il fit bâtir dans cette île " ville de Gortys (5). Il lui donna le : om de sa mère.

(B) Astérius,.... n'en pouvant air d'enfans, adopta ceux qu'elle 'ait eus de son galant. On soupnne (6) avec raison qu'il était enрге enfant lorsqu'Europe fut enlevée ar Jupiter. Lorsqu'il l'épousa, elle ait mère de Minos, de Rhadamanne et de Sarpédon, trois garçons ue Jupiter lui avait faits. Astérius s adopta, et laissa son royaume à inos. Voilà ce qu'on trouve dans iodore de Sicile (7). On en trouve peu près autant au IIIc. livre d'Aollodore. Il est vrai que le prince ui la prit à femme n'y est point ommé Astérius, mais Astérion. Dans i Chronique d'Eusèbe, ces trois enins ne sont point fils de Jupiter et L'Europe, ils le sont d'Astérius et l'Europe; d'Astérius, dis-je, qui l'éousa après que Jupiter eut joui d'elle. Saint Augustin dit que ce fut Xanthus, roi de Crète, qui enleva Europe, et qui en eut Rhadamanthe, Sarpedon et Minos. Il avone qu'on donne d'autres noms à ce monarque : Per eos annos, dit-il (8), à rege  $oldsymbol{X}$ antho  $oldsymbol{Cre}$ tensium, cujus apud alios aliud nomen invenimus, rapta perhibetur Europa, et indè geniti Rhadamanthus, Sarpedon et Minos, Juos magis ex eadem muliere filios Jovis esse vulgatum est. Nonnus prétend que Jupiter ayant engrossé Europe la maria, toute enceinte qu'elle était, à un très-riche parti, savoir, à Astérion.

Καὶ ζαθέκς αίδινος ελν έγκυμονα νύμφην Κάλλιπεν Ας ερίωνι βαθυπλούτο παparoity

Zeùs 166015. . . . . . . . . . Et sancti partas suam gravidam nympham Reliquit Asterioni opulento conjugi

C'est ainsi que les rois en usent assez souvent : ils marient à de grands partis les belles dont ils ont joui autant

Jupiter maritus . . . . . . . . . . . (9).

(4) Palæphat. et Tzetzès , ibid.

(5) Chronic. Alexandr. Eustathius, Cedrenus, apud Meursium, ibid.

(6) Meursius, ibid.

(7) Diod. Sicul., lib. IV, cap. LXII.

(9) Nonnus, Dionys., lib. I, vs. 353.

de temps qu'il leur a plu. Lycophron (10) insinue que ce fut pour Astérion

qu'Europe fut enlevée.

(C) On prétendait que Jupiter jouit d'elle sous un plane.] Théophraste et Pline sont, je pense, les seuls des anciens auteurs qu'on puisse citer. Est Gortynæ in insuld Creta, dit Pline (11), juxta fontem Platanus una, insignis utriusque linguæ monumentis, nunquam folia dimittens: statimque\_ei Græciæ fabulositas superfuit, Jovem sub ed cum Europa concubuisse: ceu verò non alia ejusdem generis esset in Cypro. Sed ex ed primum in ipsd Cretd (ut est natura hominum novitatis avida ) Platani satæ regeneravere vitium : quandoquidem commendatio arboris ejus non alia major est quam solem æstate arcere, hieme admittere. Les termes de Théophraste pourraient nous porter à croire qu'Europe était sur cet arbre lorsque Jupiter se divertit avec elle la première fois (12), et il y a, dit-on, des médailles qui favorisent cette explication. Mais, laissant cela, considérons les termes de Pline. J'avoue que je n'en comprends pas toute la force. Il remarque très-ingénieusement que la fabuleuse Grèce ne s'oublia pas en voyant un plane d'une nature si singulière, elle s'en empara pomptement pour y bâtir des fictions; elle supposa que cet arbre ne possédait un tel privilége, que parce qu'il avait fourni son ombre au plus grand des dieux, pendant la prise de possession d'un pucelage. Pline réfute cette chimère, par la raison qu'il y avait dans l'île de Cypre un plane tout semblable à celui-là. Jusqu'ici tout est facile: mais il ajoute qu'on voulut avoir de la race de ce plane, premièrement

(10) In Cassandra, vs. 1300. (11) Plin., lib. XII, cap. I.

<sup>(8)</sup> August., de Civit. Dei, lib. XVIII, cap. X11.

<sup>(12)</sup> Ev Kphty de hégetal mhátavov tiva sival sv th Toptuvala mpos mnyh tivi ή ου φυλλοζολεί. Μυθολογούσι δε ώς έπλ ταύτη έμίγη τη Ευρώπη ο Σεύς. In Creta insuld agro Gortynensi platanum apud fontem quendam stare asseverant qua nunquam folia deperdit. Jovem sub ed cum Europd concubuisse fabulantur. Theophr. Histor. Plantar., lib. I, cap. XV, pag. m. 16. Επὶ ταύτη. Voici la note du père Hardouin, abi ἐπὶ ἀντί τοῦ ῦπὸ dictum : etsi arbori insidere ipsi Europa videtur in nummo ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ apud Ant. August., dial. 3, pag. 85. Harduin., in Plin., lib. XII, cap: I, pag. 7, tom. III.

en divers endroits de l'île de Crète, et puis en Italie, et que les planes qui sortirent de celui-là firent renaître le, défaut; car ce qu'il y a de plus estimable dans les arbres de cette espèce, c'est d'écarter le soleil pendant l'été, et de le laisser passer pendant l'hiver. Voilà une pensée de Pline qui me parait bien confuse. Apparemment c'est à cause que je ne l'entends pas : elle est peut-être très-belle et très-fine. Le sens le plus naturel que j'y trouve est celui-ci. Tous les planes qui tirèrent leur origine de celui-là eurent le même défaut de ne perdre jamais leur feuillage; ils furent privés de la principale perfection des arbres de cette esnèce, c'est-à-dire qu'ils n'eurent point la propriété de donner passage au soleil pendant l'hiver, et d'être impénétrables à ses rayons pendant l'été. En prenant ainsi le texte de Pline, j'y trouve deux grands inconvéniens : l'un est qu'il n'y a nulle apparence qu'il y ait eu dans l'île de Crète, et dans l'Italie, plusieurs planes qui conservassent leur verdure toute l'année: l'autre est, qu'on ne comprend pas que ce soit une perfection à une plante de perdre ses feuilles pendant l'hiver. N'est-ce pas à cause que le laurier n'a point cette prétendue perfection, qu'il a été le symbole de la victoire? De quoi peut servir qu'un arbre n'ait point de feuilles durant la rude saison? Est-ce afin qu'on puisse s'asseoir sous ses branches sans être privé de la chaleur du soleil? Mais où sont les gens si sots, qu'ils aillent pendant le froid se mettre au soleil sous un arbre bien branchu? Ne cherche-t-on pas une muraille ou une haie qui d'un côté nous garantisse du vent, et qui de l'autre reçoive les rayons du soleil? Du Pinet a senti sans doute la difficulté; mais au lieu de faire quelques efforts pour la résoudre, il l'a sautée. Voici sa version. A Cortina, ville de l'île de Candie, on void un autre plane auprès d'une fort belle fontaine, qui pour raison de ce est celebrée tant des Grecs que des Latins. Car ce plane est tousjours verd, tant en yver qu'en esté : de sorte que les poëtes qui ne laissent jamais rien en arrière, disent que ce fut le plane soubs qui Juppiter despucella l'infante Europe : comme s'il n'y avait point d'autres Je m'étonne qu'on n'ait point donné Planes en Chypre de mesme nature

que cestuy-ci. Mais comme les hommes sont tousjours curieux des choses nouvelles, les Candiots, voulans avoir de la race de ce plane, replantèrent en plusieurs lieux de ses jettons. Et trouvans que ces planes replantez servoient seulement de garder de la chaleur du soleil en esté, mais qu'en yver ils perdaient leurs feuilles, ils demeurerent sermes en leur opinion de la defloration d'Europe.

(D) On dit qu'elle... s'alla laver dans une eau qui avait une merveilleuse propriété. | J'ai été contraist d'employer le terme d'eau, parce que les auteurs qui nous apprennent ce conte ne se servent ni du mot de rivière, ni de celui de fontaine : et de là vient que le savant Meursius parle de cette eau, après avoir achevé la ·liste des rivières et des fontaines de l'île de Crète. Et hi quidem fontes pariter fluviique in hac insula memorantur, dit-il (13), præter quos et aqua fuit, cui si qui pluviæ tempore insiderent, illi sicci permanebant. Solion, De Flum. Έν Κρήτη οχετος υδατίς isin, by oi diabatrorres, vortes to Διός, άδροχοι διαδαίνουσιν, έφ' έσον έν τρ όχετῷ είσιν. In Creta aquæ rivus est, quem qui transcunt, pluente Jove, sicci transeunt, quamdiù quidem sunt in rivo. Et Europa, post concubitum cum Jove, ed lota ferebatur. Antigonus Carystius, Hist. Mirab. cap. 129. Kai περί του κατά την Κρήτην υδασίου, ου οι υπερκαθίζοντης, όταν υετός ή, διατελουσιν άδροχοι παραδεδόσθαι δε τίκ Konoir, απ' excivou λούσασθαι την Ευράπην, άπο της του Διος μίζους. Item de aqua in Creta, cui insidentes, dum pluit, sicci manent : ac tradi apud Cretenses, eå se Europam quondam abluisse, postquam cum Jove rem habuisset. En faveur de ceux qui n'entendent point le latin, je dois dire quel était le privilége de cette eau. Ceux qui y entraient pendant la pluie ne se mouillaient point. Les auteurs que Meursius cite ne disent pas que Jupiter accorda ce privilége en considération du service que cette cau avait rendu à Europe, ou plutôt en considération de l'honneur qu'Europe avait daigné faire à cette eau; mais il ne faut point douter que les habitans de Crète ne recourussent à cette cause.

(13) Meursins, in Creta, pag. 93.

position de cette eau avec la dernière précision; car puisqu'on savait de était le plane sous lequel se célébra 'amoureux mystère (14), on devait avoir où Europe se lava après que le eu eut fini. Je finis en remarquant qu'Europe entra dans l'île de Crète par l'embouchure de la rivière qui passait à Gortys. Gortynam amnis Lethæus præterfluit: quo Europem tauri dorso Gortynii ferunt vectitatam (15).

(14) Est Gortyne in insuld Creté Juxta vontam platanus una, etc. Plinius, lib. XII, cap. I. Voyen ci-dessus la remarque (C), citation (11). (15) Solin., cap. XI.

EUSTACHE (DAVID), ministre de l'église réformée de Montpellier, et natif de Dauphiné (a), publia quelques sermons, et quelques ouvrages de controverse (A), qui lui acquirent de la réputation. Il assista au synode national de Loudun, comme député de la province du bas Languedoc, l'an 1659, et il fut nommé par la compagnie pour aller porter au roi la lettre qu'elle écrivait à sa majesté. Il harangua ce monarque, qui était alors à Toulouse, la reine-mère, et le cardinal Mazarin, et s'en acquitta dignement. Il mourut quelques années après et ne laissa que deux filles.

- (a) Allard., Biblioth. de Dauphiné, pag. 94.
- (A) Il publia quelques sermons, et quelques ouvrages de controverse.] Il publia les Remède salutaires contre la séparation d'avec Dieu, l'an 1645; la Victoire de la foi; Une réponse au père Meynier, jésuite; son Colloque avec Disdier Barruel, curé d'Entraigues (1). Voilà ce qu'en dit le Bibliothécaire de Dauphiné. J'ajoute à cela que David Eustache est auteur d'un livre divisé en deux parties, qui sert de réponse à la demande que l'on fait
  - (1) Allard, Biblioth. de Dauphiné, pag. 94-

aux protestans, où était votre église avant Luther? Il publia, en 1660, un petit livre anonyme intitulé l'Orateur Tertulle convaincu : c'est une réponse à la harangue que l'on supposa que les sages de la religion prétendue réformée avaient faite à la reine Marie Thérèse, à son entrée dans le royaume, pour lui déclarer qu'ayant su qu'elle avait témoigné beaucoup de chagrin en apprenant qu'une partie des sujets du roi son mari étaient hérétiques, ils venaient diminuer cette affliction, vu qu'ils embrassaient la religion de sa majesté, et cola après avoir connu par le témoignage de leurs plus fameux auteurs, que l'on peut être sauvé dans la communion romaine. On ne douta point que le jésuite Meynier ne fût l'auteur de cette harangue. Il se plaisait fort à ce lieu commun; et il le poussa beaucoup plus, quelque temps après, dans un livre qu'il intitula Montauban justifié (2).

(2) Voyez l'article Montaudan, à la remarque, tome X.

EXPÉRIENS (Philippe Callimachus), était du nombre de ces savans Italiens qui formèrent une académie au XV°. siècle, et se donnèrent un nouveau nom \*. Il changea celui de Géminianus (a), en celui de Callimachus. Le pape Paul II se persuada qu'il y avait là-dessous quelque grand mystère: il regarda cette troupe de savans comme une bande de conjurés; il les fit mettre en prison, et leur fit donner la question d'une manière très-rigoureuse (b). Ce fut en cette rencontre

Cet article, dit Joly, est tiré presque stout entier de Paul Jove, qui paraît avoir s'fait un roman au lieu de l'histoire de cet auteur. Pour rectifier Bayle, Joly renvoie à la vie de Callimaco Esperiente, par Apostolo Zeno, dans le Journal de Venise, tome XXVI, pag. 383; au tome VI des Mémoires de Niceron, et à la Bibliotheca media et infima latinitatis de J.-A. Fabricius.

(a) Ce surnom lui convenait, à cause qu'il était né à San-Gemini, dans la Toscane. [Leclerc observe qu'il fallait, dire San-Gemi-

niano.]
(b) Foyez Platine, dans la Vie de Paul II.

que Platine fut si durement trai- sait divulguer sa mort : on fit té, comme nous le dirons dans sécher son cadavre à la chaleur son article. Callimachus passa d'un fourneau, et on le gardait pour le chef de cette conspira- dans une armoire \*. Le roi Altion; et Platine eut beau alléguer l'incapacité de ce personnage, à l'égard d'une semblable entreprise (A), et l'inimitié qui régnait entre lui et Callimachus, il fut traité comme l'un des conjurés. Quand on eut assez tourmenté ces pauvres gens, et que l'on eut decouvert la chimère de leur prétendu et en repos à Cracovie le 1er. jour complot, ils furent mis en li- de novembre 1496 (f), et qu'il berté. Callimachus plein de dépit abandonna l'Italie et se retira en Pologne, où la cour était mal à propos que Philippe Calextrêmement mécontente de la conduite du pape (c). Le roi Casimir le reçut honorablement, et le donna pour précepteur à son fils Albert. Il l'employa aussi à diverses ambassades (d). Callimachus s'insinua de telle sorte dans l'esprit de son disciple, qu'il eut un très-grand crédit sous son règne. Cela déplut fort aux Polonais, et surtout après la bataille qu'ils perdirent dans la Moldavie. Ils crurent que Callimachus était la cause de cette sanglante perte; et qu'il avait conseillé d'exposer à la boucherie la plupart de la noblesse (B); qu'il avait, dis-je, conseillé cela comme le moyen le plus efficace d'établir dans la Pologne un gouvernement arbitraire. L'indignation qu'ils conçurent contre lui, sous ce prétexte, l'alarma de telle sorte, que n'osant plus se montrer il se cacha dans un village chez un bon ami. Il mourut dans cette retraite. On n'o-

(c) Jovius, Elog., cap. XLI.

bert, l'ayant su, le fit porter à Cracovie dans l'église de la Trinité, où il lui sit dresser un tombeau de bronze (e). Cest a que Paul Jove débite (C): mais les historiens Polonais ne disent rien de semblable. Ils assurent que Callimachus mourut en par y fut enterré honorablement. Le sieur Kouig (g) s'est imaginé limachus et Callimachus Experiens étaient deux auteurs. Callmachus composa quelques histor res qui peuvent passer (D).

On a une de ses lettres, où il se plaint de ce que la diete de Pétricovie avait résolu de le livrer au pape, et où il assure que ses ennemis n'eussent pas pu le traiter si cruellement, au cas qu'André Sborow (h) se fût trouvé à la diète (i). Il écrit cela à œ seigneur polonais. Ceux qui, avec la Popelinière, oseraient direqu'il vivait environ l'an 1552, s'abuse raient grossièrement (k).

(e) Ex Jovio, Elogior. cap. XLI. (f) Et non pas 1490, comme dans No

(k) La Popelin. Hist. des Hist., pag-

<sup>(</sup>d) Spondan. Annal., ad ann. 1496, num. 0.

<sup>\*</sup> Joly pense que le conte de Paul Jore pourrait bien avoir été pris dans Bonfidis qui (au livre III de la 4º. décade de ses Bo Hungaria, page 569, de l'édition de Er nau, 1606) raconte, à la lettre, la même chose de Janus Pannonius, évêque de Cisq-Eglises, mort en 1470.

<sup>(</sup>g) In Biblioth. vet. et nova, pag. 155. (h) Il fut successivement palatin et cu

lan de Cracovie, et grand maréchal de Pologne. Johan. Mich. Brutus, ubi infrd.

<sup>(</sup>i) Jo. Michael Brutus, Epistol., lib. 17, pag. 456', édit. 1698.

(A) Platine... eut beau alléguer l'incapacité de ce personnage.] Platine parle de Callimachus fort méprisamment; il le représente, tant pour le corps que pour l'esprit, comme un homme dépourvu des qualités nécessaires à un conspirateur. C'est une grosse bedaine, dit-il, qui a de la peine à se remuer, et qui d'ailleurs a perdu la vue. J'ai de la peine à concilier cela avec le crédit de Callimachus à la cour du roi de Pologne, et avec les intrigues qui le rendirent si odieux aux Polonais. Il n'est pas hors d'apparence que Platine parlait en rhétoricien et en ennemi; je veux dire qu'il décriait Callimachus, afin de réfuter l'accusation qu'on lui intentait, et parce qu'il le haïssait (1). M. de Sponde (2) ne saurait croire qu'un homme bâti comme le Callimachus de Platine, eût pu se rendre si recommandable dans la cour des rois de Pologne. J'en laisse la décision aux lecteurs : voici les paroles de Platine : Tum ego cum viderem omnia armis et tumultu circumsonare, veritus ne quid gravius ob formidinem et iram in nos consuleretur, rationes attuli quamobrem crederem Callimachum nil tale aliquid unquam moliturum nedum meditatum fuisse, qui cum consilio, linguâ, manu, solicitudine, opibus, copiis, clientelis, armis, pecuniis, oculis postremò careret. Cæculus enim et P. Lentulo somniculosior, ac  $L \swarrow C$ rasso ob adipem tardior (3). Je'suis surpris d'une chose, c'est de voir que Platine, qui nomme plusieurs de ceux qui furent mis à la torture pour cette conjuration, ne dise point si Callimachus fut de ce nombre. Il le fut, selon Paul Jove. Ipse ante alios desumpti Græci nominis reus tormentis et carcere pænas daret (4). Octavius Ferrarius est assez propre à nous faire croire que Callimachus ne fut pas emprisonné, quoiqu'il assure le contraire (5) : car il re-

(2) Spondan., ad ann. 1496, sub fin.
(3) Platina, in Paulo II, folio 356 verso.
(4) Jovius, Elog., cap. XLI.

(5) Ed nominum novitate populorum pastor offensus, quasi occultæ conspirationis tessera esset, Platinam et Callimachum tanquam impios et maleficos tormentis excruçiavit. Octav. Ferrarius, Prolus., pag. 88.

'n

marque que Callimachus n'était point à Rome, lorsque les nouvelles de la prétendue conspiration furent portées au pape. Nam cum falso rumore delatus fuisset Callimachus Umbraticus vir, inermis et abdomine tardus, adversus Sacrorum Regem conspirasse, jamque multos asseclas habere, et ad urbem perdendam resque immutandas festinare, iterum Platina in vinela conjectus est tanquam.conjurationis conscius (6). J'ai bien peur que M. Ferrari ne nous donne ici un récit falsifié.La cause de mes soupçons est qu**e** Platine rapporte qu'on donna deux fausses alarmes en même temps: l'une était la prétendue conspiration de Callimachus; l'autre était un attroupement prétendu, proche de Rome. On vint dire que Luc Totius (7), qui avait été chassé de Rome, et qui s'était retiré à Naples, allait revenir accompagné de plusieurs autres banpis. Sur cela le pape craignit d'être opprimé et par dedans et par dehors. Il est visible que celui donton disait qu'il s'avançait en diligence, pour venir bouleverser Rome, n'était point Callimachus; et par conséquent M. Ferrari a bien la mine de s'être trompé. On en jugera mieux si l'on considère les paroles de Platine. Les voici : Nunciatur ei (Paulo) quosdam adolescentes duce Callimacho in eum conspirásse; cui præ timore vix respiranti, nescio quo fato novus etiam terror additur. Advolat etiam quidam cognomento philosophus homo facinorosus et exul; qui vitam primo et reditum in patriam deprecatus nunciat, ac falsò quidem, Lucam Totium Romanum civem Neapoli exulantem, cum multis exulibus in nemoribus Veliterinis à se visum, ac paulò post affuturum. Timere Paulus ac magis trepidare tum cœpit : veritus ne domi et foris opprimeretur (8). C'est-à-dire manifestement que, selon la fausse alarme, ce qu'on craignait de Callimachus était déjà dans la ville . même, et que c'était Totius qui s'avançait vers la ville. Les logiciens se servent trop de l'art du distinguo:

les orateurs ne s'en servent pas assez.

(B) Les Polonais... crurent... qu'il avait conseillé au roi d'exposer à la boucherie la plupart de la noblesse.

(6) Idem, ibidem.

(7) D'autres éditions portent Tortius (8) Platina, in Paule II, folio 356.

<sup>(1)</sup> Respondeo me nunquam consiliorum Callimachi participem fuisse, quippè cum inter nos simultas esset haud parva. Platina, in Paulo II, folio m. 357 verso.

Paul Jove parle de cela comme d'un fait assuré. Callimachus ab Alberto... post Casimiri patris interitum, ad summum familiaritatis atque potentiæ locum evectus est, tanta Polonorum consternatione, odioque, ut eum tanquam impium, et Moldavicæ cladis authorem, tyrannidemque impotenti imperio exercendam regi suaderet, auld extruserint. Maligno enim judicio nobilitatem, quòd imperatæ pecuniæ, et suscepto bello aversa esset, sævo hosti objectandam esse censucrat, ut nemo demum superesset, qui libertatis per manum traditæ jura iueretur (9). C'est donner une noire idée de ce personnage, et quiconque serait capable d'une telle méchanceté aurait bien pu faire ce que l'aul ll soupçonna.

(C)... C'est ce que Paul Jove débite.] On a eu raison de dire qu'il n'est point capable de balancer les écrivains polonais, et qu'il se platt trop à ramasser les traditions populaires (10): Ejus obitum Jovius in E'ogiis, ex vulgi fabulis, ut assolet, Vilnæ (11) in exilio contigisse refert: quem auctores Poloni quibus magis credendum placidè Cracoviæ contigisse et amplo funere honestatum

(9) Jovius, Elogior. capite XLI, pag. m.

97.
(10) Spondan., ad ann. 1496, num. 6.
(11) Paul Fréher a lu aussi Vilnæ, mais mon édition de Paul Jove, qui est de Bâle, 1561, dit : semi-exul in villa Sarmatica apud veterem amicum occultatus fato cessit.

esse asserunt. Vossius (12) fait tout le même jugement de Paul Jove.

(D) Il composa quelques histoires qui peuvent passer. ] La relation de ce que firent les Vénitiens, afin d'engager les Perses et les Tartares à la guerre contre les Turcs, la Vie d'Attila, et l'Histoire de Ladislas, roi de Hongrie, tué à la bataille de Varnes, sont les principaux ouvrages de Callimachus. Il a surpassé, dans cette dernière histoire, tous ceux qui, depuis Tacite, se sont érigés en historiens. Je ne donne cela que sur le goût de Yaul Jove. Adeò eleganter ejus gravissimi muneris leges implevisse existimatur, ut omnes qui à Cornelio Tacito per tot secula id scribendi genus attigerint meo judicio superárit (13). Cette histoire de Ladislas fut composée à la prière de Matthias Hunniade roi de Hongrie, qui récompensa largement l'auteur (14).

Cet homme sit bien ses affaires dans ces pays froids: il y alla pauvre, et y devint fort riche: Ad hos Callimachus Geminianensis meus familiaris penetravit, ubi et litteris et ingenii solertia ex paupere dives magnoperè apud eos reges quibus erat dilectus ante hos annos decessit (15). Consultez Martin Cromérus au XXX°. livre

de l'Histoire de Pologne.

(12) Vossius, de Hist. lat., pag. 620. (13) Jovius, Elog., cap. XLI.

(14) Vossius, de Histor. lat., pag. 619. (15) Volaterranus, lib. VII, cap. de Polenia, pag. m. 257.

## F.

FABRICIUS LUSCINUS (CAïus), capitaine romain, aussi recommandable par sa probité et par sa frugalité (A), que par sa valeur, donna des preuves éclatantes de toutes ces belles qualités durant la guerre de Pyrrhus. Il fut consul pour la première fois, l'an de Rome 47 r, et il remporta (a) des victoires signalées

(a) Dionys. Halicarn. , Excerpt. de Legat.

sur les Samnites, sur les Brutiens et sur les Lucaniens (B). Il fit lever le siège de Thurium, et il amassa un butin si considérable qu'après la distribution qu'il fit largement à tous ses soldats, et après avoir rendu à tous les bourgeois de Rome ce qu'ils avaient contribué pour la guerre, il lui resta quatre cents talens qui furent portés à l'épargne, le jour de son triomphe. Il fut le

eul qui ne retint rien de tant ses armées, s'il voulait venir avec le riches dépouilles. Il eut pour collègue Quintus Emilius Papus, et il fut encore consul avec lui, an 475 (b): mais il faut mettre entre ces deux consulats son ambassade vers Pyrrhus (C). Il fut envoyé vers ce prince pour traiter de la rançon des prisonniers faits à la bataille que le consul Lævinus avait perdue, l'an 473. Pyrrhus ayant oui dire que Fabricius était fort pauvre lui voulut donner de l'argent (c); mais Fabricius n'en voulut point prendre, encore qu'on lui protestât qu'on n'avait pour but que de lui donner un gage de bonne amitié, sans vouloir exiger de lui rien de malhonnête. La réflexion de Fabricius à la table de ce prince, sur ce que Cinéas disait touchant les épicuriens, qu'ils faisaient consister le souverain bien dans une vie voluptueuse et tout-à-fait éloignée des affaires publiques, et qu'ils ne croyaient pas que les dieux se souciassent du gouvernement du monde, la réflexion dis-je, que Fabricius fit là-dessus en s'écriant, fasse le ciel que Pyrrhus et les Samnites prennent un grand gout à cette philosophie pendant qu'ils ont la guerre avec nous (d), ne fut pas la moindre cause qui fit concevoir à Pyrrhus une très-bonne opinion des Romains. Il goûta tellement les manières de Fabricius, qu'il lui offrit la première place dans son conseil et dans

lui après la paix (e). Le Romain, avec sa franchise ordinaire, łui répondit : Il n'est nullement de votre intérét de m'avoir auprès de vous; car ceux qui vous honorent, et qui vous admirent aujourd'hui, aimeraient mieux m'avoir pour roi, s'ils avaient connu ce que je sais faire. Ge discours qui n'était guère obligeant ne parut point choquer Pyrrhus, et n'empêcha point que Fabricius n'obtînt sur le sujet de son ambassade assez de satisfaction. Pendant son consulat de l'an 475, il fit voir à Pyrrhus un bel exemple de droiture; c'est qu'il l'avertit que son propre médecin offrait de l'empoisonner (D), pourvu qu'on l'assurât d'une récompense. C'est sous cette année qu'on doit placer la bataille d'Asculum, qui fut la seconde contre Pyrrhus (E). L'opinion la plus vraisemblable est que les Romains la perdirent (F), mais qu'elle coûta tant de braves gens au vainqueur, qu'il n'espéra rien de bon de la continuation de la guerre; de sorte que très à propos, il se vit appelé au secours des Siciliens. Fabricius fut censeur l'an 478, et il eut pour son collègue (f) le même Æmilius Papus avec lequel il avait été deux fois consul. Ils donnèrent un exemple d'une sévère régularité, puisqu'ils (g) cassèrent un sénateur nommé Cornélius Rufinus, qui avait été dictateur et

eap. XII.

<sup>(</sup>b) Cicero, de Amicit., cap. XI.

<sup>(</sup>c) Plut., in Pyrrho. Dionysius Halic., Excerpt. de Legat.

<sup>(</sup>d) Plut., in Pyrrho. Val. Max., lib. IV, cap. III. Voyez aussi Cicéron, de Senect.,

<sup>(</sup>e) Idem, Plut., in Pyrrho. Eutrope dit que Pyrrhus offrit la quatrième partie de son royaume à Fabricius.

<sup>(</sup>f) Cicer., de Amicitia, cap. XI.

<sup>(</sup>g) Gellius, lib. IV, cap. VIII, et lib. XVII, cap. ultimo.

deux sois consul, et qu'ils n'eurent point d'autre raison de le faire, si ce n'est qu'ils avaient trouvé chez lui en vaisselle d'argent, à l'usage de sa table, le poids de dix livres. Fabricius haïssait de longue main cet homme-là, et néanmoins il l'avait servi à obtenir le consulat dans un temps où il le crut plus capable que ne l'étaient ses compétiteurs de l'exercer au bien de la république. Il dit là-dessus un bon mot que Cicéron a rapporté (G). On ne s'étonnera pas qu'un tel homme soit mort si pauvre qu'il fallut marier sa fille aux frais du public (H). Je n'ai point trouvé d'auteur qui dise ce que M. Moréri rapporte, savoir : que le sénat fut obligé de fournir aux frais de ses funérailles. Je sais seulement que, pour honorer sa vertu, on fit (h) une exception en sa faveur à la loi des douze tables, qui défendait d'enterrer personne dans la ville.

(h) Cicer., de Legib., lib. 111.

(A) Il se rendit recommandable... par sa frugalité.] Il refusa non-seulement les présens de Pyrrhus, mais aussi ceux des Samnites. Le fait mérite d'être rapporté (1). Les ambassadeurs qu'ils lui envoyèrent ayant étalé les bons offices qu'il avait rendus à la nation depuis la paix, le prièrent d'agréer une bonne somme d'argent qu'ils avaient ordre de lui offrir, d'autant plus qu'il lui manquait une infinité de choses nécessaires à l'ornement de sa maison et de sa table, et qu'il n'avait pas un équipage proportionné à son rang et à son mérite. Sur cela Fabricius étendit ses mains depuis ses oreilles jusqu'aux yeux, puis sur le

nez et la bouche, puis sur la gorge, et ainsi de suite jusques au bas du ventre, et dit aux ambassadeurs: Pendant que je pourrai commander à toutes les parties que j'ai touchées, rien ne me mahquera: ainsi n'ayant nul besoin d'argent, je n'ai garde d'en recevoir de ceux que je sais en avoir affaire. Il n'avait pour toute vaisselle d'argent qu'une tasse et une salière, et il ne voulait pas que les généraux allassent plus loin à cet égard ; bellicosos imperatores plus qu'am pateram et salinum ex argento habere vetabat (2). Il se nourrissait des herbes qu'il arrachait, et qu'il

cultivait lui-même (3).

(B) Il remporta des victoires signalées sur les Samnites, sur les Brutiens, et sur les Lucaniens.] Sigonius (4) n'aurait point marché à tâtons comme il a fait sur ce consulat, et n'aurait point dit que Fabricius triompha des Toscans et des Gaulois, s'il eût su ce que j'ai cité de Denys d'Halicarnasse. Il a eu tort d'appliquer au second consulat de l'abricius ce que Valère Maxime rapporte de la levée du siége de Thurium (5), qui fut une affaire où les Romains prétendirent que le dieu Mars se battit pour eux visiblement (6).Comparez cela avec le saint George de nos croisades. La levée de ce siége avint sous le premier consulat de Fabricius (7). La ville de Thurium érigea à son libérateur une statue (8).

(C) Il faut mettre entre ces deux consulats son ambassade vers Pyrrhus. Les auteurs ne s'accordent pas sur le temps de cette ambassade : les uns veulent que l'abricius ait été envoyé à Pyrrhus avant l'arrivé de Cinéas à Rome (9): les autres renvoient cela après le retour de Cinéas vers son maître. Plutarque (10) est de

(7) Ex Dionys. Helicaru.

<sup>(1)</sup> Julius Higinus, de Vità Rebusque illustr. Virorum, lib. VI; apud A. Gellium, lib. I, cap. XIV. Voyes aussi Val. Maxim., lib. II', up.III.

<sup>(2)</sup> Plinius, lib. XXXIII, cap. XII. Voyes aussi Val. Maxim., liv. IV, chap. IV.

<sup>(3)</sup> Seneca, de Provid., cap. III. (4) Comment. in Fastis, ad ann. 471.

<sup>(5)</sup> Valer. Maxim., lib. I, cap. VIII,

<sup>(6)</sup> Idem, ibid. Amm. Marcell., lib. XXIV, cap. IV.

<sup>(8)</sup> Plin., lib. XXXIV, cap. VI, sub fin. (9) Vide Sigonium, in Fest,, ad ann. 473, et Entropium , lib. II.

<sup>(10)</sup> In Pyrcho, pag. 395.

oisième; l'année d'entre deux ne se assa qu'en propositions de paix. Or 'est dans cet intervalle que Fabricius lla vers Pyrrhus, et que Cinéas fut avoyé aux Romains: mais lequel des cux partit le premier? c'est ce qu'il 'est pas aisé de dire avec une pleine ertitude. Adhuc sub judice lis est.

(D) Il avertit Pyrrhus que son ropre médecin offrait de l'empoinner.] Il y a mille diversités sur ce it dans les auteurs. Les uns (11) dient qu'un inconnu apporta à Fabrius une lettre du médecin de Pyrrhus, ar laquelle il promettait de faire ourir son maître, si on l'en voulait ien récompenser; et que Fabricius, yant horreur d'une telle proposion, écrivit conjointement avec son ollègue à Pyrrhus, et lui envoya la ettre du médecin. La teneur de lettre qui fut écrite par les deux onsuls est dans Plutarque, qui décrit nsuite la bataille d'Asculum comme n fait postérieur à celui-là. D'autres (2) disent qu'après les deux premières atailles gagnées par Pyrrhus, un cerain Timochares vint secretement rouver le consul Fabricius, et lui romit que, pourvu qu'on convînt de a récompense, il empoisonnerait 'yrrhus, ce qui lui serait facile parce ue ses fils étaient échansons de ce nonarque. Fabricius en écrivit au énat, qui envoya des ambassadeurs Pyrrhus pour l'avertir en général de e donner garde de ses domestiques, aais on ne devait rien dire de Timoharès. On voulut ménager un homme ui avait voulu rendre du service : on oulut aussi être équitable envers lui. l'imocharis nomen suppressit, utroque nodo æquitatem amplexus, quia nec iostem malo exemplo tollere, neque um qui benè mereri paratus fuerat prodere voluit (13). D'autres (14) as-

(11) Plut., in Pyrrho, pag. 396.

e dernier sentiment. Ce qu'il y a de surent que celui qui vint trouver ertain, c'est que Pyrrhus ne fit rien Fabricius s'appelait, Nicias; et que ce e considérable dans la seconde cam- ne fut point le sénat, mais les conagne : les deux premières batailles suls, qui dépêchèrent vers Pyrrhus. donnérent l'une pendant la pre- lls rapportent la lettre des consuls nière campagne, l'autre pendant la mot à mot : mais elle n'est point la même que celle dont Plutarque a employé la teneur. Il y en a (15) qui veulent que le médecin de Pyrrhus ait eu nom Cinéas, et qu'il ait écrit au sénat de Kome, et que le sénat ait rejeté sa proposition, et l'ait communiquée à Pyrrhus. D'autres (16) disent que Fabricius renvoya à Pyrrhus le transfuge qui offrait de l'empoisonner, et que le sénat approuva l'action de Fabricius. Il y en a (17) qui veulent que le médecin de Pyrrhus ait été trouver lui-même Fabricius, et que celui-ci l'ait renvoyé pieds et poings liés à son maître. Florus (18) ôte toute cette action à Fabricius, pour la donner à Curius; medicum venale regis Pyrrhi caput afferentem Curius remisit: en cela moins bon connaisseur que Pyrrhus, qui reconnut à ces traits son Fabricius, et qui s'écria que c'était lui et non autre, qu'on détournerait plus malaisément du chemin accoutumé de la vertu, que l'on ne détournerait le soleil de sa carrière ordinaire (19). Parmi toutes ces variations des anciens, je ne m'étonne pas que les citateurs prennent l'un pour l'autre. Voyez Freinshémius sur Florus: vous y trouverez qu'il rapporte tout-à-fait mal ce qu'Aulu-Gelle avait tiré de Valérius Antias et de Quadrigarius. Je ne ferai point de réflexions sur cette grande diversité de récits: je les laisse faire à un chacun; et je dirai seulement que nous n'aurions pas les faits avec une si grande bigarrure de circonstances, si les auteurs se pouvaient guérir de ces deux défauts : l'un est qu'ils se sient

<sup>(12)</sup> Valerius Antias, apud Gellium, lib. III, ap. VIII. Vide etiam Valer. Maxim., lib. VI, iap V.

<sup>(13)</sup> Valer. Maxim., ibid.

<sup>(14)</sup> Quadrigarius, apud Gellium, lib. III, tap. VIIIs

<sup>(15)</sup> Ælian., div. Hist., lib. XII, cap. XXXIII. Il semble qu'il faille lire Nicias et non Cinéas, comme André Schottus l'a remarqué, lib. III Observ. hist., cap. XXXIV. Schefferus, sur cet endroit d'Élien, se trompe en disant que Valérius Aptias donne le nom de Nicias au médecin.

<sup>(16)</sup> Cicer., de Offic., lib. III, cap. XXII. (17) Eutropius, lib. II. Aurel. Victor, de Viris illustr.

<sup>(18)</sup> Lib. I, cap. XVIII.

<sup>(19)</sup> Suidas, in Amoguyouvres, et in Da-Crixioc. Poyez aussi Eutrope, liv. II, et Aurel. Victor, de Viris illustribus.

eut bien fait rire. On aurait pu l'intituler l'Amour médecin. Laissons aux disciples d'Hippocrate et de Galien les recherches naturelles de la cause de ce petit prodige. Quel triomphe de l'amour ne voit-on point là! Si cette passion ouvre l'esprit aux plus stupides, elle donne de la hardiesse aux plus poltrons; car apparemment le galant de cette servante eût fui comme un lièvre, s'il eût vu venir à iui un valet pestiféré: mais parce que la pestiférée lui avait donné de l'amour, et que l'occasion de se contenter se présentait, il brava le péril, il s'en moqua, et il fut assez heureux pour éprouver que la fortune favorise les téméraires (3).

L'édition la plus complète des poésies de notre Fabricius est celle de Leipsic, 1685; car outre les vers contenus dans l'édition de Leyde 1638, elle en contient plusieurs autres qui n'avaient jamais été imprimés. J'ajoute qu'elle contient aussi plusieurs pièces adoptives, et les harangues que l'auteur a faites aux rois de Pologne, et celle qu'il prononça à Leyde, l'an 1632, de Obsidione et liberatione urbis Leidensis, et les thèses de médecine qu'il soutint dans la même ville, l'an 1634, etc. (4).

. (3) Audaces fortuna juvat.

(4) Tiré du Journal de Leipsic, mois de juin 1686, pag- 278, 279.

FAKREDDIN (a), prince des Druses en Syrie, fut chassé de ses états par les Turcs, et se réfugia à Malte, puis à Florence, et ensuite à Rome vers l'an 1620 (b). Il se disait parent du duc de Lorraine. « Le désir de » régner le fit retourner au » mont Liban. Il donna de nou» veau de la jalousie aux Turcs, » qui lui firent la guerre. On » lui persuada d'aller à Constantinople pour se justifier, et » il y eut la tête tranchée. Mir » Ali, son fils, lui succéda, et

eut pour successeur son fils Mir Ahmed bin Mahan, et c'est le fils de ce dernier qui règne » aujourd'hui (c). » Ces peuples ont eu autrefois plusieurs émirs; mais Ibrahim, bacha du Caire, les soumit tous l'an 1584, sous AmuraiIII. Trente ou quarante ans après, Fakreddin s'empara de plusieurs forteresses (d). Le Mercure Français (e) parle de son arrivée à Florence sous l'an 1613, et en rapporte des circonstances; mais si l'on veut savoir son histoire avec plus de précision, et sans s'engager à une longue lecture, il faut recourir à un ouvrage de M. de la Croix (f). On y verra que ce prince, que les Arabes appelaient simplement Eben Maan, fils de Maan, prit le nom de Fecred-din, qui signifie flambeau ou lumière de la foi; qu'il se mit sur le pied de conquérant; qu'il foula les peuples qu'il avait conquis; qu'ayant demeuré cinq années en Italie, il retourna en son pays, l'an 1618, avec de vastes desseins; mais que n'ayant pu les exécuter, il fut obligé de se soumettre à Sultan Amurat, qui le fit étrangler en sa présence, le 14 de mars 1633.

(c) Là même, pag. 174.

(d) Là méme. .(e) A la page 243 du III°. tome.

(f) Intitulé: État présent des Nations et Églises grecque, arménienne et maronite, en Turquie. Voyes-y les chapitres III, IV, V et VI du III. livre, pag. 174 et suiv. de l'édition de Hollande, 1695.

FANNIA, femme de Caïus Titinius (a), bourgeois de Minturne, en usa généreusement envers Marius, quoiqu'elle ne

<sup>(</sup>a) Il est nommé Fachraddin, dans un passage que j'ai rapporté ci-dessus, pag. 81, remarque (B) de l'article ECCHELLENSIS.

<sup>(</sup>b) Journal des Savans du 12 mars 1703, pag. 170, édit. de Paris.

<sup>(</sup>a) Plutarque, in Mario, pag. 427, F, Pappelle Tinius.

fût pas contente du jugement qu'il avait rendu dans un procès où elle était fort intéressée. Cette femme s'était ruinée de réputation par ses impudicités : Titinius ne laissa pas de l'épouser, et ce fut même le motif de son mariage; car il se proposait de faire divorce avec elle en temps et lieu, et de ne lui point rendre sa dot; et pour cet effet il avait besoin que sa femme fût convaincue d'adultère. manqua pas d'exécuter son projet quand il le jugea à propos; mais Fannia se défendit, et eut son recours à la justice : Marius fut juge de ce procès. Dès qu'il eut connu l'état de cette question, il tira Titinius à part, et lui conseilla de rendre la dot à Fannia. Il ne put venir à bout de le lui persuader; c'est pourquoi par sentence définitive, il prononça que Titinius rendrait la dot (A), et que Fannia serait censée bien et dûment convaincue d'impudicité, et paierait une amende de quatre sous (b). Quelque temps après Marius fut obligé de s'enfuir de Rome; on le déclara ennemi de la république. Il se cacha dans les marais le Minturne; il en fut tiré, et nis sous la garde des magistrats. Ceux—ci le logèrent chez l'annia, parce qu'ils crurent qu'elle se ressentirait de la sentence infanante qu'il avait rendue contre elle. Ils se trompèrent : Fannia e rendit justice (B), et eut tout e soin possible de l'hôte qu'on ui avait envoyé (c).

(c) Tiré de Valère Maxime, lie. VIII, ap. II, num. 3.

(A) Marius... prononça que Titinius lui rendrait sa dot.] H n'y avait rien de plus juste que de l'y contraindre, puisqu'il n'avait pas ignoré la mauvaise vie de Fannia en l'épousant. S'il l'eût épousée sur le pied de femme d'honneur, et s'il eut souhaité de bonne foi qu'elle eût vécu en honnête femme c'ent été une autre affaire : mais afin de s'emparer des grands biens de Fannia (1), il voulut bien être son cocu pendant quelque temps. Il n'était donc point juste qu'il cessat de l'être, et qu'il retint néanmoins tout l'émolument. Rien donc ne pouvait être plus sensé que l'arrêt de Marius. *Mulieren*s impudicitiæ ream sestertio nummo, Titinium summa totius dotis damnavit, præfatus idcircò se hunc judicandi modum secutum, quòd liqueret sibi Titinium patrimonio Fanniæ insidias struentem impudicæ conjugium expetisse (2). Plutarque touche le fondement de la sentence. Equivere nai the Darriar andrasor gegoréras, καί τὸν ἄνδρα τοιαύτην είδοτα λαβείν, καὶ συμβιώσαι πολύν χρόνον. Quùm Fanniam constaret impudicam fuisse, et virum qui talem sciret esse eam duxisse, diùque oum ed in matrimonio vixisse (3).

(B) Fannia se rendit justice.] Elle savait bien en sa conscience qu'elle méritait toute l'infamie dont Marius l'avait chargée, et par conséquent qu'il méritait toute l'estime que l'on doit avoir pour un bon juge. Elle avait recouvré son bien par la sentence de Marius. C'était un plus grand avantage pour une femme comme elle, que si Marius en pleine audience l'avait déclarée femme d'honneur. Il n'eût point réparé par là les brèches que les galanteries de Fannia avaient faites à sa réputation. Ses voisins, et en général toutes les personnes de la connaissance de Fannia, auraient eu la même opinion de sa chasteté qu'auparavant. Ainsi Marius l'avait plus sensiblement obligée en la déclarant putain, et en lui rendant son patrimoine, que s'il l'eût déclarée hon-

(2) Valer. Maxim., lib. VIII, cap. II, **mu**m. 3-

<sup>(</sup>b) Plutarch., ibid. Valère Maxime, liv. "III, chap. II, num. 3, dit qu'on la conlamna séstertio nummo.

<sup>(1)</sup> Τούτου διας ασα την φερνήν απήτει λαμπράν οὖσαν. Divortio facto detem que lauta erat repetebat. Plut., in Mario, pag. 427, E.

<sup>(3)</sup> Plut., in Mario, pag. 427, E.

nête femme, sans lui rendre sa dot. Quand les impudicités d'une femme ont fait un certain éclat, elle n'est plus sensible à la médisance, mais elle souhaite autant ou plus que jamais d'avoir de l'argent et de jouir de son bien. Ne nous étonnons donc pas que Fannia se soit comportée envers Marius comme envers un juge équitable. Voyez Valère Maxime, je le cite en note (4). Mais ne doutons point qu'un grand nombre de personnes en pareil cas n'eussent maltraité Marius.

(4) Fannia autem hac est, qua poste Marium, hostem à senatu judicatum, canoque paludis, qua extractus erat, oblitum, etiam in domum suam custodiendum Minturnis deductum, ope quantacunque potuit, adjuvit; memor, quòd impudica judicata esset, suis moribus, quòd dotem servasset, illius religioni acceptum ferra debere. Valerius Maximus, lib. VIII, cap. II, num. 3.

FANNIA, illustre dame romaine, digne fille du célèbre Pétus Thraséa, et digne petitefille d'Arrie, était d'une grandeur d'âme, et d'une vertu si insignes, que non-seulement elle pouvait être le modèle des autres femmes, mais aussi servir d'exemple de fermeté aux hommes. Elle suivit deux fois son mari Helvidius dans l'exil, et fut exilée ensuite elle-même à cause de lui, c'est-à-dire parce quelle avait prié Sénécion d'écrire la vie d'Helvidius, et qu'elle lui avait fourni des mémoires. Elle le confessa hautement devant les juges (A), et nia seulement que sa mère en eût rien su (a). Ceci se passa sous l'empire de Domitien. Cette grandeur d'âme était jointe avec une humeur si douce et si agréable, que Fannia se faisait autant aimer que respecter (b).

(a) Tiré de Pline le jeune, epist. XIX, liv.

(A) Elle avait fourni des memoires pour la vie d'Helvidius. Elle le confessa hautement devant les juges.] Métius Carus, fameux délateur, accusa Sénécion d'avoir composé la Vie d'Helvidius. L'accusé se défendit en disant qu'il n'avait pu refuser ce petit service aux prières de Fannia. Celleci, interrogée d'un air menaçant si Sénécion disait vrai, répondit qu'oui. Mais il vaut mieux que ce soit Pline qui parle: Bis maritum sequuta in exsilium est', tertiò ipsa propter maritum relegata. Nam cum Senecio reus esset, quòd de vit**a Helvid**ii libros composuisset, rogatumque se a Fannid in defensione dixisset, querente minaciter Metio Caro, an rogasset, respondit: Rogavi; an commentarios scripturo dedisset: Dedi; an sciente matre : Nesciente. Postremò nullam vocem, cedentem periculo, emisit. Quin etiam illos ipsos libros, quanquam ex necessitate et metu temporum abolitos, SC. publicatis bonis, servavit, habuit, tulitque in exsilium, exsilii caussam (1). Si d'un côté l'on conçoit de l'indignation de voir les basses flatteries d'une infinité de Komains qui voulaient parvenir aux charges sous les premiers empereurs, on est de l'autre tout saisi d'admiration de voir un assez bou nombre de belles âmes, qui conservaient toute la grandeur romaine au milieu de la corruption publique. L'auteur dont j'ai cité les paroles ne se peut lasser de dire du bien de Fannia. Il nous apprend une chose qui ne déplaira point aux curieux : c'est que les pontifes commettaient certaines dames pour avoir soin des vestales qu'une maladie contraignait de sortir de leur couvent. Fannia était devenue malade à force de prendre soin d'une vestale: Angit me Fanniæ valetudo. Contraxit hanc dum assidet Junia, virgini vestali, sponte primum, (est enim adfinis) deindè etiam ex auctoritate pontificum. Nam virgines, quum vi morbi atrio Vestæ coguntur excedere, matronarum curæ custodiæque mandantur. Quo munere Fannia dum sedulò fungitur, hoc discrimine implicita est (2).

(1) Plin., epist. XIX, lib. VII.

(2) Là même.

FANNIUS, famille romaine.

<sup>(</sup>b) Eadem quam jucunda, quam comis, quam denique quod paucis datum est) non minus amabilis quam veneranda. Plinius, epist. XIX libri VII.

In va parler de quelques peronnes qui en étaient, et on l'oubliera pas les fautes de M. doreri (A).

(A) Un n'oubliera pas les fautes de M. Moréri.] 1°. Il met la questure de laius Fannius sous le consulat de C. Calpurnius (1) Piso et de M. Popiius Lænas, et sous l'an de Rome 611. le sont deux fautes ; car ce l'annius ut questeur l'an 614, et ce consulat e tombe point sur l'an 611, mais sur an 614 de Rome. 20. Fannjus Strabon 'a pas été deux fois consul : il ne l'a té qu'une fois. Le consulat de l'année 32, qui lui est attribué par M. Moéri, appartient à Caïus Fannius, fils e celui-là. 3°. Ces paroles, peut-être Fannius, consul l'an 632, était-il ils du premier, sont absurdes. Il n'y personne qui ne les explique de ette façon : Peut-être 'était-il fils du remier Fannius, dont moi Moréri *i parlé*. Or , ce premier Fannius est annaliste qui , bien loin d'être le ière de Fannius Strabon, est son neeu. Si pour excuser M. Moréri l'on uppose que son premier Fannius est annius Strabon, on l'exposera à trois eproches: il se sera exprime pitoyaelement; il aura affirme une chose lont peu de lignes après il devait douer; et il aura ignoré un fait notoire. I n'y a point lieu de douter que le ollègue de Domitius Enobarbus, dans e consulat de l'année 632, ne soit fils u consul de l'année 592 (2). Passons à l'autres fautes. 4°. Fannius, l'ami de line le jeune, ne composa pas une ustoire qui se perdit. Elle s'est perdue ans la suite des siècles avec une infiité d'autres livres; mais il n'y a oint de doute qu'elle n'ait subsisté ong-temps. En tout cas, il est trèsaux que Pline parte de la perte de ztte histoire. M. Moréri, qui l'assure, fait voir qu'il n'entendait pas même e latin de Vossius. Il avait vu que ossius, après avoir rapporté les rerets de Pline (3), sur ce que la mort Fannius avait englouti les prépa- de Fannius (7): sa négligence a trom atifs d'un grand ouvrage, fait cette

triste réflexion (4): Ita profectò est, nam ut alibi de alio loquitur Plinius (5), omnia illa cum ipso sine fructu posteritatis obierunt. M. Moréri n'a point compris que ce passage de Pline ne regarde pas les travaux de Fannius, mais ceux d'un autre homme, ainsi que Vossius le remarque expressément. Il est vrai que Vossius s'est servi des mots de Pline, pour exprimer l'état où furent réduits, avec le temps, les ouvrages de ce Fannids. C'est le moindre privilége de l'art des applications; les mêmes mots, qui seraient très - faux dans le livre du premier auteur, sont très - véritables lorsqu'ou les applique mille ansaprés à d'autres matières. M. Moréri a si bien cru que Pline parlait de son Fannius, dans la IXe. lettre du Ve. livre, qu'il l'a citée au bas de l'article. 5°. Il ne fallait pas dire que les poésies de Fannius furent placées avec son portrait dans le temple d'Apollon et des Muses, et dans une bibliothéque publique. Cela passe l'hyperbole: ce n'est pas grossir un objet, c'est fournir une idée toute différente : c'est presque dire que l'image de Fannius devint une idole, un objet de la dévotion.. des peuples dans le temple des faux dieux. Que c'est s'écarter de la vérité! car tout au plus on n'a pu dire si ce n'est que les vers et le portrait de ce personnage furent mis dans la bibliothéque d'Auguste. J'avoue que cette bibliothéque fut mise dans un temple d'Apollon (6); mais il faut entendre cela tout de même que quand. nous disons qu'il y a une belle bibliothéque dans l'église cathédrale d'un tel lieu; et il est aussi absurde de confondre ensemble ces deux phrases: Mettre un tableau dans l'église cathédrale, mettre un tableau dans la bibliothéque de l'église cathédrale, que de prendre pour une même chose, mettre le portrait d'un poëte dans le temple d'Apollon, mettre le portrait d'un poëte dans la bibliothéque du. temple d'Apollon. Avouons-donc que Vossius s'est mal exprimé en parlant

<sup>(1)</sup> Il fallait dire Cn. Calpurnius.

<sup>(2)</sup> J'ai suiri Sigonius; M. Moreri met 593. (3) Quod me recordantem miseratio subit uantium vigiliarum , quantium laboris exhauseit frustra. Plinius, epist. V, lib. V.

<sup>(4)</sup> Voss., de Hist. lat., pag. 161.

<sup>(5)</sup> Lib. V, epist. IX.

<sup>(6)</sup> Suet, in Augusto, cap. XXIX.

<sup>(7)</sup> Cujus poemata in adem Apollinis et musarum aliamve hibliothecam publicam cum ima-

pé M. Moréri, mais au moins ce dernier eût dû prendre garde à la disjonctive aliamve : s'il y eût pris garde, il n'aurait pas dit que les pièces de Fannius furent placées avec son portrait dans le temple d'Apollon et des Muses, et dans une bibliothéque publique. La copulative et, au lieu de la disjonctive ou, et l'omission d'aliam, sont ici une faute prodigieuse : nonseulement cela multiplie les êtres sans nécessité, mais aussi nous donne à connaître que l'honneur qui fut fait à Fannius, lorsque l'on plaça son portrait dans une bibliotheque publique, était d'une autre nature que celui qui lui fut rendu lorsque son image fut placee dans le temple d'Apollon. S'il était d'une autre nature, que pouvait-il être qu'une espèce de consécration, et qu'une manière d'idolatrie? On ne peut plus dire pour excuser M. Moréri que, par le temple d'Apollon, il a entendu la bibliothéque de ce temple: la particule et dont il s'est servi lui ôte ce subterfuge : cette bibliothéque n'était-elle pas publique?

gine fuerunt delata. Vossius, de Poët. lat., pag. 34.

FANNIUS STRABON (Caïus), consul romain avec Valórina.

consul romain, avec Valérius Messala, l'an de Rome 592. Ce consulat est remarquable par deux endroits : 1°. par les règlement que fit le sénat touchant la dépense des festins; 2°. par un arrêt du sénat qui autorisait le préteur (a) de chasser de Rome les rhétoriciens et les philosophes (A). On ne se contenta pas des règlemens du sénat, touchant la dépense des festins : on fit là-dessus une loi qui, à cause du consul Fannius, fut nommée Fannia (B). Nous toucherons ailleurs (b) les excès qui la firent naître. Je ne trouve rien de mémorable de Marc Fannius, frère de celui qui est le sujet de

(a) Il s'appelait Marc Pomponius.

cet article. Ces deux frères laissèrent chacun un fils nomme Caïus, comme on le va voir.

(A) De chasser de Rome les rhétoriciens et les philosophes.] Suétone (1) et Aulu-Gelle mous apprennent cela: voici les paroles d'Aulu-Gelle: C. Fannio Strabone, M. Valerio Messala Coss. Senatusconsultum de philosophis et de rhetoribus latinisfactum est. M. Pomponius Prætor senatum consuluit. Quòd verba facta sunt de philosophis et de rhetoribus, de ed re ita censuerunt. Uti M. Pomponius Prætor animadverteret, coëraretque uti ei è republica fidoque sul videretur, uti Romæ ne essent (2).

(B) On fit... une loi qui... fut nonmée Fannia.] Aulu-Gelle parle distinc tement de cette loi, et du sémbconsulte, comme de deux choses qui vinrent l'une après l'autre. Le sémtus-consulte parut le premier : la ki vint ensuite: Legi adeò nuper is Capitonis Atei conjectaneis unatu deeretum vetus C. Fannio et M. V. lerio Messala Coss. factum; in quo jubentur principes civitatis, qui ludu Megalensibus antiquo ritu mutur rent, id est, mutua convivia aguarent, jurare apud consules verbu 🐠 ceptis, non ampliks in singulas or nas sumtus esse facturos, quam contenos vicenosque æris, præter olus a far et vinum; neque vino alienigem, sed patrio, usuros; neque argenti in convivio plus pondo, quam libras centum illaturos. Sed post id sensius. consultum lex Fannia lata est, que ludis Romanis, item ludis plebens et Saturnalibus, et aliis quibusdam die bus, in singulos dies centenos en insumi concessit, decemque alüs dic bus in singulis mensibus tricenos. cæteris autem omnibus diebus denos (3). Voilà une merveilleuse frugalité: c'était bien gêner les gens. Où sont aujourd'hui les peuples riches qui voulussent subir un tel joug? Mais laissant là toute critique des mœur, attachons-nous à une autre sorte de critique: voyons sous quel Fannius la loi Fannia fut établie, car il y a des gens qui pensent qu'elle ne le fut pas

<sup>(</sup>b) Dans la remarque (B) de l'article Ti-Tius (Galus) tome XIV.

<sup>(1)</sup> Suct., de cler. Rhetorib., esp. I.

<sup>(2)</sup> Aul. Gell. , Lib. XV, cap. XI.

<sup>(3)</sup> Idem, lib. II, eap. XXIP.

sous celui dont Aulu-Gelle a fait men-

Glandorp (4), considérant la distinction qu'Aulu-Gelle a observée entre le sénatus-consulte et la loi, se persuade que la loi fut établie longtemps après l'arrêt du sénat : c'est-à- légitimement tirée des paroles de Madire sous le consulat de Caïus Fannius, fils de notre Caïus Fannius Strabon, l'an de Rome 632. Mais cette pensée ne peut nullement s'accorder avec ce qu'on lit dans Pline, que la loi Fannia précéda d'onze ans la troisième guerre Punique. Je rap- ' tesimo octogesimo octavo (7). Mais on porterai tout le passage, parce qu'il contient quelques faits curieux. On y verra que les habitans de Délos furent les premiers qui engraissèrent les poules, ce qui fit qu'on s'accoutuma à vouloir que tous les oiseaux que l'on mangerait eussent été engraissés. H fallut qu'afin de réprimer cette gourmandise, la loi Fannia ordonnat que l'on ne servit à table aucune sorte d'oiseau, hormis une poule qui n'aurait pas été engraissée. On frauda la loi peu après, car l'on prétendit qu'elle ne défendait pas les poulets qui auraient été engraissés. Gallinas saginare Deliaci cœpére : undè pestis exorta opimas aves et suopte corpore unctas devorandi. Hoc primum anuquis coenarum interdictis exceptum invenio jam lege C. Fannii Coss. XI annis ante tertium Punicum bellum, ne quid volucre poneretur præter unam gallinam quæ non esset altilis: quod deinde caput translatum per omnes leges ambulavit. Inventumque diverticulum est in fraude carum gallinaceos quoque pascendi laete madidis cibis: multo ita gratiores approbantur (5). Macrobe fournirait de très-bonnes armes contre Glaudorp, si ses calculs ne contenaient pas quelques brouilleries. Il rapporte l'une après l'autre les lois des anciens Romains contre les dépenses de bouche, et voici l'ordre qu'il observe. La première loi fut établie à la requête de C. Orchius, tribun du peuple; la seconde, qui était la loi Fannia, fut établie vingt-deux ans après la première (6). Or on établit la première trois

(4) Gland., Onomastic., pag. 333.

(5) Plin. , *lib.* X, cap. L. (6) Prima omnium de canis les ad populum Orchia pervenit, quam tulit C. Orchius tribunus plebie de senatils sententid, tertio anno quam Cato consor fuerat. Cujus verba quia

ans avant que Caton obtint la censure ; la loi Fannia fut donc établie dixneuf ans après que Caton eut obtenn cette charge. Or il fut créé censeur l'an 569 de Rome : la loi Fannia est donc de l'an 588. Cette conséquence, crobe jointes aux fastes consulaires, est conforme au texte même de Maerobe. Post annum vicesimum secundum legis Orchiæ Fannia lex lataest anno post Romam conditam, secundum Gellii opinionem, quingeny trouve ceci de fâcheux, c'est que selon Aulu-Gelle, la loi Fannia fut établie l'an 588 de Rome. Cherchez tant qu'il vous plaira dans Aulu-Gelle, vous n'y trouverez pas ce point de chronologie; vous y trouverez seulement qu'après l'arrêt qui fut donné par le sénat , lorsque C. Fannius et Valérius Messala étaient consuls, qu'après, dis-je, cet arrêt, on établit la loi Fannia. Afin que Macrobe puisse dire que selon l'opinion d'Aulu-Gelle l'établissement de cette loi est de l'an 588, il faut qu'il suppose qu'Aulu-Galle assure que la loi Fannia fut établie sous le consulat de Fannius et de Messala, et que ce consulat tombe sur l'année. 588. Mais il est certain qu'Aulu-Gelle n'avance ni l'un ni l'autre de ces deux faits, et qu'il parle plutôt en homme qui rejette le premier, qu'en homme qui le voudrait soutenir : Poer id senatusconsultum lex Fannia lata est (8). Je sais bien que l'on ne peut pas conclure de ce latin que le sénatus-consulte et la loi ne sont pas de la même année, c'est ce que j'oppose au raisonnement de Glandorp : une année est assez longue pour donner le temps au sénat de faire un arrêt, et puis au peuple de confirmer, ou de corriger, ou d'amplifier par une loi authentique l'arrêt du sénat. Aulu-Gelle aurait donc pu s'exprimer com-

proliza sunt pratereo. Summa autem ejus prascribebat numerum convivarum. Et hac est lex Orchia, de qua Cato in orationibus suis rociferabatur, quòd plures quàm praseripto ejus eavebatur ad conam vocarentar.Citmque auctoritatem nova legie aucta necessitas imploraret: post annum vicesimum secundum legis Orchiæ Fannia lex lata est, anno post Romam conditam , secun**llum Gellii opinionem , qu**ingentesimo octogesimo octavo. Macrob., Seturn., Eb. II. cap. XIII.

(7) Idem. ibidem. (8) Aul. Gell., lib. It, cap. XXIP.

duisent plutôt à un autre sens, et qu'ainsi Macrobe a choqué l'exactituces deux choses, la loi et le sénatusconsulte, sous le même consulat. A l'égard de l'autre fait , Macrobe est débiterait un mensonge très-grossier, s'il mettait le consulat de Fannius et de Messala sous l'année 588, Voilà des brouilleries dans Macrobe, qui nous empéchent de nous prévaloir de son témoignage pour une précision chronologique: en voici d'autres qui nous permettent encore moins de le faire.

Selon la supposition, il est trèsvrai qu'on établit la loi Fannia l'an 588 de Rome: car il met vingt-deux ans d'intervalle entre cette loi et celle que l'on nommait Orchia; et il prétend que celle-ci fut établie trois ans avant que la charge de censeur fût conférée à Caton. Or cette charge fut conférée l'an 569 de Rome (9). La loi Orchia fut donc établie l'an 506: ajoutez à ce nombre celui de vingt-deux ans, vous vous trouverez ¿à l'au de Rome 588. Il n'est donc pas nécessaire de corriger les paroles de Macrobe (10). Si elles ne vont pas bien, c'est la faute de l'auteur, et non pas celle des copistes. Le père Hardouin, en supposant qu'ils ont corrompu le nombre dans le texte de Macrobe, indique une cause très-vraisemblable de la corruption. Hinc Macrobium emendamus, lib. II Saturn., cap. XIII, p. 367, apud quem corruptus annorum numerus legitur. Fannia lex, inquit, lata est anno post Komam conditam, secundum Gel-·lii opinionem, quingentemmo octogesimo octavo. Scriptum erat per litterarum compendium, DLXXXXIII. Librarii deinde, ut alias sæpe advertimus, denarii notd postremd, in quinarium verså, DLXXXVIII perperam rescripserunt (11). Le mal est

(9) Voyez Sigonius, in Fastis: (10) Pighius veut , qu'au lieu de quingentesimo

me il s'exprime, encore qu'il eut été que cette supposition est fausse; car fort certain que le sénatus-consulte et si Macrobe n'avait point marqué la loi : arurent la même année : mais l'année 588, mais l'année 592 ou 593, il est très-vrai que ces paroles con- il se serait réfuté lui-même par ses calculs. De quelque côté qu'on tourne la chose, on ne le trouvera jamais de, s'il a prétendu qu'Aulu-Gelle met exact : et si l'on soutenait que selon lui la loi Orchia fut établie lorsqu'il y avait trois ans que Caton avait exercé la censure (12), on ne ferait bien plus blamable, car Aulu-Gelle qu'augmenter les confusions. Voyez l'article Tirius (13), où j'examine si ce que dit Macrobe, touchant cet homme, peut appuyer le sentiment de Glandorp.

> (12) On n'aurait qu'à soutenir que l'elipe de ces paroles de Macrobe, tertio anno quin Cato censor sucrat, n'est point auth, mais post. (13) Remarque (B) tome XIV.

> FANNIUS (Caïus), fils du précédent, se distingua par son éloquence (A). Il fut consul avec Cn. Domitius Enobarbe, l'an de Rome 632, et il ne laissa pas de s'opposer aux entreprises factieuses de Caïus Gracchus, quoiqu'il lui fût redevable du consulat (a). Il publia contre lui une harangue que Cicéron a louée (B).

## (a) Plutarch., in Vita Gracch.

(A) Il se distingua par son éloquence. De peur que l'imagination de mes lecteurs n'aille trop loin, je les avertis que l'orateur dont je parle n'a jamais été du premier rang; il passa toujours pour médiocre : Fannius in mediocribus oratoribus habitus esset (1); mais la remarque suivante fera voir que sans hyperbole j'ai pu dire de lui ce que j'en ai dit : Paterculus ne le met-il pas entre les plus fameux orateurs (2)?

(B) Il publia contre C. Gracchus une harangue que Cicéron a louée.] Voici ses paroles : Horum ætatibus adjuncti duo C. Fannii, Caii et Marci filii fuerunt, quorum Cail filius qui consul cum Domitio fuit unam orationem de sociis, et nomine latino contra Gracchum reliquit, sanè

octavo, on lise quingentesimo nonagesimo secundo: le père Hardouin veut qu'on lise quingentesimo nonagesimo tertio. Voyez la citation sui-

<sup>(11)</sup> Harduinus, in Plinium, lib. X, pag. 482, tom. U.

<sup>(1).</sup> Cicero, in Brute, cap. XXVI. (2) Paterc., lib. II, cap. IX.

et bonam et nobilem (3). Cette haran- l'autre? Je trouve plus de difficulté gue parut si bonne aux connaisseurs, dans le mot censoribus qu'on a mis qu'ils dirent, les uns que Persius (4) au lieu de consulibus, dans le passage l'avait faite, les autres que plusieurs de sa lettre à Atticus; car comme Cipersonnes de qualité y avaient mis céron cherchait principalement en la main. On la trouvait trop belle quelle année, tels et tels avaient'été pour venir d'un orateur médiocre, ou tribuns du peuple, ou préteurs, tel que Fannius était estimé. Cicéron réfute cela entre autres raisons par celle-ci; c'est que Fannius avait toujours fait valoir sa langue, et s'était rendu illustre dans son tribunat. Eam suspicionem propter hanc causam credo fuisse, quòd Fannius in mediocribus oratoribus habitus esset, oratio autem vel optima esset illo quidem tempore orationum omnium; sed nec ejusmodi est, ut a pluribus confusa videatur: unus enim sonus est totius orationis, et idem stylus, nec de Persio reticuisset Gracchus, qu'um et Fannius de Menelao Maratheno, et de cœteris objecisset, præsertim quum Fannius nunquàm sit habitus elinguis: nam et causas defensitavit, et tribunatus ejus , arbitrio et auctoritate Publii Africani gestus, non obscurus fuit (5). Ce passage nous apprend que Fanniusa été d'une famille plébéienne. Un accuse Cicéron de donner ailleurs à Fannius, fils de Marc, le tribunat qu'il donne ici à Fannius, fils de Caïus. In præsentid mihi velim scribas quibus Censs. C. Fannius M. F. Tribunus pl fuerit. Videor mihi audisse P. Africano, L. Mummio (6). Mais je ne vois pas que cette critique (7) soit bien fondée, car il est trèspossible que Fannius, fils de Marc, ait été tribun pendant la censure de Scipion l'Africain, et que Fannius, tils de Caïus, se soit conduit dans son tribunat par les conseils de Scipion l'Africain. Or si ces deux choses sont tres-possibles, pourquoi ne dironsnous pas que Cicéron a parlé ici de l'une, et dans ses lettres à Atticus de

(3) Cicero, in Bruto, cap. XXVI.

(5) Cicero, in Bruto, cap. XXVI.

(6) Cicero, epist. XIII ad Attic., lib. XVI.

etc. (8), il demandait sans doute sous quel consulat ils avaient exercé ces charges. On ne renouvelait les censeurs que tous les cinq ans, et ainsi il n'aurait pu savoir l'année d'un tribunat, s'il avait seulement su sous quel censeur un tel avait exercé la charge de tribun du peuple.

## (8) Voyes la Vo. lettre du IIo. livre à Atticus.

FANNIUS (Caïus), fils de Marc, et cousin germain du précédent, fut questeur, l'an de Rome 614, et préteur deux ans après. Il porta les armes en Afrique sous Scipion l'Africain le jeune(a), et en Espagne sous Fabius Maximus Servilien (b). Il fut disciple de Panétius (c), grand philosophe de la secte des stoïques, et il épousa la fille puînée de Lélius. Il composa des. Annales dont on fit cas (A). Il prit en mauvaise part que Lélius, son beau-père, eût conféré la charge d'augure à Quintus Mutius Scévola, son autre gendre, et il ne se paya point des excuses de Lélius (B). Il ne sera pas inutile d'observer que Cicéron, ayant dit que Fannius l'historien était gendre de Lélius, fut réfuté par Pomponius Attieus d'une manière démonstrative (C). Cependant il ne se trompait pas. On verra dans une seule remarque les fautes de quelques auteurs à l'égard des Fannius (D).

(a) Ipse Fannius, apud Plutarchum, in Vita Gracch., pag. 826, A.

(b) Appian., in Iberic., pag. m. 476. (c) Cicero, in Bruto, cap. XXVI.

<sup>(4)</sup> C'était un des plus doctes hommes de ce temps-la. Voyes l'art. Passa (Caïus) tome XI.

<sup>(7)</sup> Elle est de Corradus : voici ses paroles, in Brutum Ciceronis, pag. 187. Videbatur Cicero andivisse tunc Fannium tribunum plebis fuisse: quanquam libro decimo sexto ad Atticum de C. Fannio M. F. hoc ipsum scribit : sed quam postea nihil infra suo loco es de re dicat, videtur errorem, suo Attico fortasse monente, cognovisse, et hunc pro illo reposuisse.

<sup>(</sup>A) Il composa des Annales dont on fit cas. ] Cicéron en parle assez

honorablement (1): Ejus omnis in tion. Is socerum, quia cooptatus in dicendo facultas ex historia ipsius non in eleganter scripta perspici potest, quæ neque nimis est infans, neque perfecté diserta. Brutus en fit un abrégé ,/comme nous l'apprend une des lettres de Cicéron à Atticus (2), où nous lisons ces paroles: Conturbat me Epitome Bruti Fanniana , an Bruti Epitoma Fannianorum. Vossius (3) remarque que Manuce a mal expliqué ce latin dans son commentaire : il a cru , dit-il , que cet ouvrage de Brutus était l'histoire abrégée de la famille Fannia, ou des choses mémorables que les l'annius avaient faites. Manuce n'a rien dit de semblable dans son commentaire; il a entendu la chose comme il la fallait entendre. In Bruti epitoma Fannianorum, c'est-à-dère, selon lui, quam confecit Brutus annalium Fannianorum, id est historiæ à Fannio conscriptæ (4). Si au lieu d'accuser Manuce de cette faute, on l'eût imputée à Corradus (5), on ne se serait pas abusé. Si les Annales de Fannius n'étaient pas, à beaucoup près, un chefd'œuvre d'éloquence, elles avaient d'ailleurs une qualité qui valait mieux que le beau style, c'est qu'elles étaient sincères. Voilà ce que Salluste donnait en partage à Fannius (6).

(B) It ne se paya point des excuses de Lélius.] Il avait épousé la sille puinée de Lélius : l'ainée était femme de Scévola; mais d'ailleurs Scévola était plus jeune que Fannius. Celui-ci prétendait que son droit d'aînesse le devait avoir rendu préférable à Scévola, auprès de Lélius, quand il fut question d'un avancement à la dignité d'augure. Lélius se défendit en disant qu'il n'avait pas préféré le plus jeune de ses gendres au plus âgé, mais l'aînée de ses filles à la cadette. Fannius ne se paya point d'une telle distinc-

(1) In Bruto , cap. XXVI.

(2) La V. du XII. livre. (3) Voss., de Histor. lat., pag. 28. (4) Voyes l'édition de Gravius, tom. II,

pag. 75, 76 du Commentaire de Manuce.
(5) Voyez l'édition de Gravius, tom. II,

pag. 296, col. 1.

(6) Cum aliis historiographis singula tradidisset (Sallustius) in libro primo historiarum, Catoni brevitatem, Romani generis disertissi-mus paucis absolvit; Fannio verò veritatem. Marius Victorinus in primum Ciceronis de Inventione, apud Vossium, de Hist. lat., pag. 38, 29.

a igurum collegium non erat, non Imodum diligebat, præsertim cum ille (). Scævolam sibi minorem natu generum prætulisset, cui tamen Lælius se excusans non genero minori dixit se illud, sed majori filia detulisse (7). Ce passage de Cicéron ne s'accorde pas trop bien avec le dialogue de l'Amitié. Dans ce dialogue, Cicéron a introduit Fannius pariant à son beau-père comme un beau-fils très-content, et même comme son collègue dans la dignité d'augure.

(G) Cicéron... fut réfuté d'une manière démonstrative. Je ne fais que mettre en français les paroles de Cicéron: Sed tu me yeaust pixas refelleras (8). Je suis trompé s'il n'y a un peu d'ironie la-dedans. Cicéron veut faire entendre à son ami, qui était l'homme du monde le plus consommé dans la connaissance des familles, qu'il faut se défier quelquefois de la mémoire, et que l'on peut prendre pour des raisons invincibles ce qui n'est au fond qu'une illusion. Vous me prouvâtes géométriquement que j'avais avancé à tort que Fannius était gendre de Lélius; je le tensis d'Hortensius qui est fort croyable dens ces choses-là: il fallut se rendre à vos preuves géométriques; mais voici Brutus qui vous réfute dans l'abrégé qu'il a fait de l'histoire de Fannius; vous vous tirerez de là comme vous pourrez (9). C'est ainsi que Cicéron parle à son ami Attieus. Il est visible qu'il se moque, quand il traite de démonstrations géométriques les prétendues raisons d'Attieus. Notez que les termes de Cicéron prouvent 1°. que Fannius avait dit dans son histoire qu'il était gendre de Lélius: 20. que Cicéron n'apprit que par l'abrégé de cette histoire, publié par Brutus, que Fannius eût dit cela; car, s'il l'avait su, il n'aurait pas allégue pour toute preuve l'autorité d'Horten-

(7) Cicero, in Bruto, cap. XXVI. (8) Idem, epist. V ad Atticum, lib. XII.

<sup>(9)</sup> Scripsi quod erat in extreme s idque ego seculus hunc Fannium qui scripsit historiam, generum esse seripseram Lælii i sed tu me ytoμtτρικός refelleras: te autem nunc Bruius et Fannius. Ego tamen de bono auctore Hortensio sic acceperam, ut apud Brutum est. Hunc igitur locum expedies. Cicero, epist. Y ad Atticum, lib. XII.

ius. Si Mézerai avait dit dans son histoire qu'il s'était marié avec la lille d'un tel, ceux qui auraient allégué-ce mariage, et qui se souviendraient de ce que l'historien en aurait dit, n'allégueraient pas un oui-dire; et s'ils l'alléguaient, ils mériteraient

qu'on se moquât d'eux.

(D) Voici les fautes de quelques uteurs à l'égard des Fannius.] Commençons par M. Lloyd. 1°. Il met i l'an 508 de Rome l'établissement de a loi Fannia, et cite le XIV. chanitre du IIc. livre d'Aulu-Gelle, au ieu de citer le XXIV°. Il cit**e a**ussi le VIIIº chapitre du IIIº. livre des Saurnales de Macrobe, au lieu de citer e XIIc. chapitre du lle, livre, 2c. II lit que Caïus Fannius, fils de Marc, t gendre de Lélius, fut plus illustre que Fannius, son cousin, et en éloquence, et en bonnes mæurs: morihus et ipso dicendi genere clarior. l'est un insigne mensorige. Cicéron, uquel il renvoie, est bien éloigné de lire cela (10). Il dit, quant au poëte rannius, que ses poëmes furent porlés avec son image dans le temple d'Apollon et des Muses, ou dans quelqu'autre bibliothéque. Il a copié cette faute de Vossius (11). 4°. Il applique à Fannius Cépion une épigramme de Martial (12), et ne la rapporte pas bien, car il dit:

Hostem clim peteret (13) se Fannius ipse peremit,

Me rogo non furor est, ne moriare mori?

Ces deux vers n'ont aucun sens : le mot peteret substitué à fugeret émousse toute la pointe de l'épigramme; mais laissez y fugeret, elle ne conviendra pas à Fannius Cépion, chef d'une conspiration contre Auguste. Je n'allègue point Macrobe (14) qui rapporte la sidélité extrême qu'un esclave de ce Fannius eut pour son maitre, et qui nous apprend par là que Fannius fuyait la mort avec tous les soins imaginables : je n'allègue point, dis-je, Macrobe qui ne dit point qu'enfin Fannius se soit lassé de tant

fuir la mort; mais j'allègue Dion qui dit positivement que Fannius fat tué (15), et qu'un de ses valets le trahit (16). N'est-ce pas une preuve qu'il ne. se tua point lui-même? Passons à M. Hopman. Il a fait les quatre fautes de Lloyd et une partie de celles de M. Moréri. Il a cité la IX<sup>e</sup>. lettre du V°. livre de Pline, laquelle ne regarde aucun Fannius. Il dit que Fannius Strabon fut consul deux fois, premièrement avec Valérius Messala, et puis avec Domitius Ænobarhe. Il ajoute que la loi Fannia fut établie sous le premier consulat de Fannius : il nous renvoie, sur ce sujet, à son article Fanma, où nous trouvons que cette loi fut établie l'an 508. Il met donc le premier consulat de Fannius Strabon à l'an 508, au lieu qu'il le fallait mettre à l'an 592 ou 593. Avant que de parler de Fannius Strabon, il avait fait un article de Caïus Fannius, comul avec Domitius, et ainsi d'un seul homme il en a fait deux.

(15) Kai (οὐ γὰρ ἐπέμειναν τὸ δικας ήbios ) įbuma kies oie nai denkomesoi yvaour, बेलरक्क्रेयाक्या के ou कात्रति यह स्वाप्त. Hi quium die dicta in judicio non comparuissent, absentes exilio damnati sunt et paulò post necati. Dio, lib. LIV, pag. m. 598, ad

(16) Tive de steper (Tay doubar) tor สองชื่องาน สบาจง. Alterum (servorum) qui he-

rum prodidisset. Idem, ibidem.

FANNIUS QUADRATUS, poëte latin, dont les pièces bien que ridicules avaient été placées avec son portrait dans une bibliothéque qu'Auguste avait fait dresser (A). Horace, contemporain de ce Fannius, a parlé de lui avec beaucoup de mépris, et l'a traité de parasite (a). C'est le défaut ordinaire des mauvais poëtes.

. . . , dut crucier quòd Vellicet absentem Demetrius, aut quod ineptus mis ladat conviva Tigells. Herat., Sat. X, lib. I, vs. 78.

(A) Ses pièces.... avaient été placées..... dans une bibliothéque qu' Auguste avait fait dresser. ] Elle était dans le temple d'Apollon

<sup>(10)</sup> Il dit, moribus et ipso genere. dicendi durior. Idem, in Bruto, cap. XXVI. (11) Voyes ci-dessus les fautes de M. Moré-ti, remarque (A) de l'article FARRIUS, famille,

<sup>(12)</sup> C'est la LXXX°, du II°, livre.

<sup>(14)</sup> Saturn., lib. I, cap. XI.

Palatin. Voici ce qu'Horace dit de Fannius:

. . . . . . . Beatus Fannius ultro Scripta legal, vulgo recitare timentis (1).

M. Dacier entend ce langage de la manière que l'on va voir. Ce Fannius, dit-il, quoique méchant poëte, avait tant fait par ses intrigues et par une espèce de cabale qu'il avait ménagée en lisant ses poésies en tous lieux et à tous venans, que contre toute sorte d'apparence et de justice, on avait permis qu'il.... portat lui-même et ses écrits et son portrait dans la bibliothéque qu'Auguste avait dédiée; et c'est de quoi Horace se moque bien finement.... Fannius, en faisant tous les jours des assemblées pour y ure ses ouvrages, s'était fait un nombre infini de partisans qui vantaient partout ses vers, et en semaient partout des copies; au lieu que les vers d'Horace qui ne voulait devoir sa réputation qu'à lui-même, et qui ne les communiquait que très-rarement, et à très-peu de personnes, étaient presque inconnus, et ne faisaient pas le quart du bruit que faisaient les sots ouvrages de Fannius. Car en ce temps-la, comme aujourd'hui, la cabale était bien souvent plus forte que le mérite. C'est le véritable sens de ce passage, qui n'avait point été bien entendu. Car ce que dit Acron, que le sénat avait fait cet honneur à Fannius, pour se délivrer de ses importunités; ou que des gens avides du bien de Fannius, qui n'avait point d'enfans, pour capter ses bonnes gráces, et par ce moyen devenir ses héritiers, avaient porté ses livres et son portrait dans la bibliothéque; tout cela, dis-je, n'est qu'une pure imagination qui ne peut avoir aucun fondement. Je mets en note (2) les paroles du vieux interprète que M. Dacier condamne. J'ai dit quelque part (3) que les satires auraient besoin

(1) Horat., sat. IV, lib. I, vs. 21. (2) Fannius Quadratus poëta loquacissimus et ineptissimus fuit, cui senatus audiendi fastidio ultrò capsas et imaginem obtulit, 'ut libros suos milleret, et in aucloritatem reciperetur tanquam optimus poeta: vel, ut alu referunt, Fannius poeta malus cum liberos non haberet, haredipeta sine ejus cura et studio libros ejus el imaginem in publicas bibliothécas refere-

bant, nullo tamen merito scriptoris.
(3) Voyez t. I, p. 69 la remarq. (A) d'ABELLY
et la remarq. (C) de Dassouct, t. V, p. 392.

d'être commentées, où par l'auteur même, ou par quelque auteur contemporain. Voici un passage d'Horace qui Delatis capsis et imagine : quim mea nemo confirme ma pensée. On ne sait pas au vrai ce qu'il signifie : il faut deviner pour en entendre le sens; et quelqu'heureusement que l'on conjecture, il reste des doutes. Nous ne seriou pas en cette peine, si Morace cut commenté ses satires, ou si quelque auteur du siècle d'Auguste les eut commentées; mais comme l'une des perfections de cette espèce d'ouvrages est de contenir mille traits de raillene exprimés à demi-mot, et qui portent sur des aventures que tout le monde ne sait pas, je crois qu'un auteur de satires se soucie peu de commentaire. Le nouveau Théophraste (4) ne se plaisait pas à voir qu'on lui fît des ennemis en appliquant à tels et à tels ses descriptions.

## (4) La Bruyère.

FANNIUS (Caïus), auteur la tin qui vivait du temps de Trajan, et qui eut beaucoup de part à l'estime et à l'amitié de Pline le jeune. Quelque occupé qu'il fût à plaider des causes, il ne laissait pas de faire un recueil des cruautés de Néron : je veux dire qu'il composait les dernières heures de ceux que ce méchant prince avait fait tuer ou bannir. Il avait publié trois livres sur ce sujet, pleins d'exactitude et de politesse (A), et il travaillait à la suite avec d'autant plus de soin, qu'il voyait que les premières parties étaient fort lues: mais la mort l'empêcha d'achever l'ouvrage. Il avait pressenti lui-même, à cause d'un certain songe, qu'il mourrait avant que de publier le quatrième livre (a).

- (a) Tiré de Pline le jeune, epist. V, lib. V.
- (A) Il avait publié trois livres sur les cruautés de Néron, pleins d'exactitude.] Il n'y avait rien de plus propre qu'un tel ouvrage à rendre odieuse

mémoire de Néron. C'était une spèce de mantyrologe. On sait que les atires le plus finement écrites font ocomparablement moins de tort à un yran, qu'un martyrologe grossièrenent compilé. Les dernières heures des ersécutés les recommandent par deux aisons, très-puissantes : l'une est l'éat de misère où ils sont ordinaireaent réduits ; l'autre est la patience t les beaux discours qui accompanent d'ordinaire leur combat, out le moins dans les relations. Cela ait oublier tous les endroits de leur ie qui pourraient empêcher les effets le la compassion et de la vénération. ugez quels charbons de feu toutes es choses amassent sur la tête du ærsécuteur et du tyran. Je vous laisse lonc à penser si cet ouvrage de l'anitus n'était pas bien proprè à inspirer le l'horreur pour la mémoire de Néon; car on y voyait les dernières ieures d'une infinité d'illustres persécutés, écrites avec une grande netteté. Ecoutons Pline. Pulcherrimum opus mperfectum reliquit. Quamvis enim igendis caussis distringeretur, scribebat tamen exitus occisorum aut relegatorum à Nerone : et jam tres libros absolverat : subtiles et diligenles, et latinos, atque inter sermonem historiamque medios. Ac tantò magu reliquos perficere cupiebat, quanto frequentius hi lectitabantur (i).

(1) Plinius, epist. V, lib. V.

FAREL \*1 (GUILLAUME), l'un des principaux ministres de l'église réformée, était fils d'un gentilhomme de Dauphiné, et naquit à Gap, l'an 1489 (a). Il étudia à Paris avec beaucoup de succès: il y apprit la philosophie (b), la langue grecque, et l'hébraïque \*4 (c), et il régenta

quelque temps dans le collège du cardinal le Moine (d). Ce fut Jacques le Fèvre, d'Etaples, qui lui procura cet emploi (e). Je pense qu'il lui procura aussi la vocation que Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux, lui adres sa. Cet évêque avait quelque inclination à la réforme; et, dans cette vue, il fit venir dans son diocèse quelques personnes qui avaient goûté les nouvelles opinions. Farel entre autres fut appelé pour les y prêcher, l'an 1521  $^{*_1}(f)$ . La persécution, qui fut allumée à Meaux l'an 1523 42 contre ceux qu'on appelait hérétiques, le contraignit de pourvoir à sa sureté ailleurs qu'en France (g). Il se retira à Strasbourg (A), et y reçut de Bucer et de Capiton la main d'association (h); puis il la reçut de Zuingle à Zurich, d'Haller à Berne, et d'OEcolampade à Bâle (i) (B). Comme on le trouva très-propre à faire des prosélytes, on lui conseilla d'entreprendre la réformation de Montbéliard. Il fut favorisé dans cette entreprise par le duc de Wirtemberg, seigneur du lieu; et il la fit réussir trèsheureusement (k). Il modéra un peu son ardeur, selon le conseil d'OEcolampade (C). Il eut un pareil succès, l'an 1528, dans la

Fareau, et qu'il était de race juive. Je ne garantis pas Bolsec, dit Leclerc.

<sup>(</sup>a) Ancillon, Vie de Guillaume Farel,

<sup>(</sup>b) Là même, pag. 10.

<sup>\*2</sup> Leclerc ne croit pas que Farel sût l'hébreu. Colomiés ne lui a pas donné place dans son Gallia orientalis.

<sup>(</sup>c) Là même, pag. 18 et 28.

<sup>(</sup>d) Là même, pag. 29.

<sup>(</sup> e) Là méme.

<sup>\*1</sup> Leclerc nie tous ces faits, et observe qu'en 1521 Farel n'était encore que maître és arts.

<sup>(</sup>f) Là même, pag. 110 et 183.

<sup>\*2</sup> Leclerc soutient que l'événement dont parle Bayle n'eut lieu qu'en 1525, et que Farel n'y fut pas enveloppé.

<sup>(</sup>g) Ancillon, Vie de Farel, pag. 110

<sup>(</sup>h) Là méme, pag. 197.

<sup>(</sup>i) Là méine.

<sup>(</sup>k) Là-même, pag. 2042

ville d'Aigle, et peu après dans contraint de se retirer avec les le bailliage de Morat (1) (D). Il fidèles dans l'abbaye de Gorze alla ensuite à Neuschâtel, l'an (r)(F), où le comte de Furs-1529, et il y combattit avec tant temberg les couvrit de sa protecde force le parti des catholiques tion. Mais ils ne purent s'y mainromains, que cette ville établit tenir : ils y furent assiégés, et parfaitement la religion résor- il fallut ensin qu'ils se rendissent mée, le 4 de novembre 1530 (m). à composition (s). Farel s'évada Il fut (n) député au synode des par un grand bonheur (G), et Vaudois, dans la vallé d'An-tàcha de leur obtenir un bon grogne, et puis il vint à Genè- rétablissement par le moyen des ve \* où il travailla contre le puissances protestantes d'Allepapisme : mais le grand-vicaire et les autres ecclésiastiques le réprimèrent avec tant de violence qu'il fut contraint de se retirer. Il y fut rappelé, l'an 1534, par les habitans qui avaient quitté l'église romaine, et il fut le principal instrument de l'entière abolition qui fut faite du papisme dans cette ville-là, l'année suivante. Il en fut banni avec Calvin, l'an 1538 (o), et se retira à Bâle et ensuite à Neufchâtel (p): à l'âge de soixante-neuf ans (I). il y exerça son ministère jus- Il fit un second voyage à Metz, qu'en 1542, qu'il en partit pour l'an 1565, étant convié par ses aller à Metz (q) où les apparen- anciennes brebis de venir voir ces d'une moisson évangélique promettaient beaucoup. Quel- jetée en leurs cœurs (y). Le lenques mois auparavant il avait re- demain de son arrivée (z), il çu à Neuschâtel un sanglant af- précha dans le temple du retranfront, qui fut si bien réparé chement. Il n'était pas alors aus-(E) qu'on ne peut point dire qu'il alla par force à Metz. Il eut tourna à Neufchâtel, et y mou-

(1) Ancillon, Vie de Farel, pag. 206,

(m) Là même, pag. 207, 209.

(n) Spanhem., in Geneva restituta, pag.

(o) Beza, in Vità Calvini.

(q) Là méine, pag. 210.

magne (t). Il alla reprendre son ancien poste de ministre de Neufchâtel, d'où il faisait quelquefois des voyages à Genève. Celui qu'il y fit l'an 1553, lui fit connaître qu'il y était bien odieux à quelques personnes (H). Il assista alors au supplice de Servet (u). Il fit un autre voyage à Genève, l'an 1564(x), pour dire le dernier adieu à Calvin dangereusement malade. Il se maria le fruit de la semence qu'il avait si âgé qu'on le débite (K). Il remille difficultés à essuyer dans rut le 13 de septembre de la cette église naissante, et il se vit même année (aa). Il laissa un fils qui n'avait qu'un an, et qui

> (r) <u>Là même</u>, pag. 211. (a) Bèse, Hist. ecclésiast., liv. XVI, pag.

(u) Là même, pag. 228.

(y) Ancill., Vie de Farel, pag. 263.

<sup>42, 43.</sup> " Bayle n'a pas, dit Leclerc, marqué le temps où Farel vint à Genève; ce fut au mois d'octobre 1533; il n'y demeura que trois ou

<sup>(</sup>p) Ancillon, Vie de Guillaume Farel, pag. 170.

<sup>(</sup>f) Ancill., Vie de Farel., pag. 99, 100-

<sup>(</sup>x) Melch. Adam, in Vitis Theolog. Exter., pag. 115.

<sup>(</sup>s) C'est à-dire le 13 de mai.

<sup>(</sup>na) Melch. Adam. Vit. theolog. exter., pag. 115.

nourut trois ans après (bb). Quoiqu'il fût plus propre à prêher qu'à faire des livres, il le laissa pas de s'ériger en auteur L). N'oublions pas qu'il jeta les ondemens de l'église de Grenoole, pendant un voyage qu'il fit Gap (cc). En marquant' les néprises de Moréri, nous ferons oir les faussetés de quelques utres écrivains (M). Notez qu'on e crut auteur de quelques plaards affichés en plusieurs rues e Paris et jusques aux portes du ouvre, l'an 1534 (dd), ce qui t beaucoup de tort à tout le arti dans le royaume.

(bb) Ancillon, Vie de Farel, pag. 272. (cc) Bèze, Hist. ecclésiast., liv. V, pag. gi. Voyez la dernière remarque. (dd) Florim. de Remond, Histoire de Hérésie , liv. VII , chap. V , pag. m. 859.

(A) Il se retira à Strasbourg.] l'ai ru devoir suivre le narré d'un homae (1) qui mous apprend qu'il a le ournal de Farel entre les mains. 'ai dono dit sur sa parole que notre iuillaume, fuyant de Meaux, se réugia à Strasbourg; mais \* je ne dois as dissimul ' qu'un autre ministre 2), qui me paraît avoir travaillé sur e bons mérmoires, conte la chose un eu autrement. Il dit que l'arel, conraint d'abamdonner Meaux, s'en alla Gap, et tâcha d'y établir la réfornation. Ce dessein ne réussit pas, et te fit qu'exposer Farel à la haine de es compatriotes, et à leurs mauvais iffices. C'est pourquoi il se retira à lale, où il soutint des thèses publiues qui l'exposèrent à de grands daners. De là vint qu'il s'en alla à Strasourg, où il fut reçu à bras ouverts ar Bucer et par Capiton, et où il rêcha la vérité aux réfugiés de Fran-

(1) Ancillon, minigre de Mets avant la rév alion de l'Édit de Nantes, et puis de Berlin. Toyes sa Vie de Farel', publiée à Amsterdam, n 1691, pag. 202.

\* Leclere appronve ici la restriction de Bayle, t blâme Ancillon d'avoir suivi le Journal de Farel, que Leclere ne regarde pas comme une ièce fort authentique.

(2) Frider. Spanheim.

ce jusqu'à ce qu'en 1527, il se transporta à Montbéliard pour l'œuvre de la réformation (3). Ce dernier fait est très-faux: nous montrerons ci-dessous que Farel évangélisait au pays de

Montbéliard en 1524.

(B) Il recut la main d'association.... d'OEcolampade, à Bâle.] J'ajoute le nom de cette ville au narré de mon auteur. Cette omission est illusoire. elle fait penser qu'OEcolampade était ministre de Berne. Voici les paroles de M. Ancillon: L'an 1524, Zuingle, la chandelle ardente et luisante à Zurich, Haller, le vaisseau d'élection à Berne, OEcolampade, la lampe de la maison de Dieu , embrassèrent Farel (4). Je trouve dans son narré une autre omission qui est plus considérable. Il ne dit rien d'une célèbre dispute que Farel soutint à Bâle, l'an 1524. Je sais bien qu'il en a parlé dans un autre endroit (5); mais outre qu'il n'en a pas bien marqué le temps (6), il n'en a point fait mention où il fallait qu'il le fit, c'est-àdire, lorsqu'il a conté (7) historiquement et selon l'ordre chronologique, tous les travaux de Farel. Suppléons donc à ce qu'il a omis. Farel étant arrivé à Bâle, l'an 1524, se présenta à la faculté de théologie pour déclarer qu'il souhaitait de soutenir une thèse publiquement. Les théologiens de B**a**le, et surtout Louis Bérus, prevôt de Saint-Pierre, lui en refusèrent la permission, sous prétexte que ses positions étaient conformes à la nouvelle doctrine. Le sénat ayant connu ce refus donna permission à Farel de soutenir ses positions. Farel les fit afficher à la porte du collége. Le grandvicaire, le recteur de l'université et les professeurs publièrent une défense d'assister à cette dispute, sous peine d'excommunication. Le sénat, persuadé que cette défense donnait une rude atteinte à son autorité, ordonna à tous les théologiens, à tous les curés et à tous les écoliers de se trouver à cette dispute, et déclara que tous ceux qui n'y assisteraient pas

<sup>(3)</sup> Tiré de la Harangue de Fridéric Spanheim, intitulée: Geneva restituta, pag. 39, 40.

<sup>(4)</sup> Ancillon, Vie de Farel, pag. 197, 198. (5) A la page 43, où il ne s'agit point de la suite chronologique des travaux de ce ministre.

<sup>(6)</sup> Il l'a mise au 15 de février 1520.

<sup>(7)</sup> Dans le chepitre XIII, pag. 191 et suiv.

perdraient le droit de se servir et des moulins et des fours, et d'acheter au marché ce qui leur serait nécessaire (8). Par ce moyen Farel eut tout l'avantage qu'il aurait pu souhaiter: il soutint sa thèse en présence d'une infinité de gens, ecclésiastiques et laïques, le 15 de février 1524; mais néanmoins la faction des catholiques se trouva encore si forte qu'elle l'obligea un peu après à sortir de Ba-

(C) Il modéra un peu son ardeur \* selon le conseil d'OEcolampade.] Voici les paroles de M. Ancillon: «Fa-» rel, selon l'avertissement qu'il en » avait eu d'Occolampade, tempéra » son ardeur, ménagea son zèle, le » proportionna au naturel de ses au-» diteurs, qu'il attira tous à la com-» munion de Jésus-Christ (30). » Il s'agit là de Montbéliard. D'autres disent qu'ayant fait paraître trop d'emaverti par OEcolompade de joindre la prudence avec la vigueur, dans un autre lieu où il alla évangéliser (11). Basiled exactus in Monte Bellicardi Evangelium Christi aliquandiù docuit: post et in alüs Gallici idiomatis peritis vicinisque locis: tanta animi contentione tantoque ardore, ut divinitus illum ad munus ejusmodi excitatum res demonstraret : quanquam alicubi moderationem in eo quidam desiderarint, ut dicemus.Circa annum vicesimum septimum iterum annunciandi verbi locum invenit, in quodam oppido, cui Elia nomen: ubi ut fortiter et prudenter ageret, QEcolampadius submonuit (\*1). L'auteur dont j'emprunte ce latin rapporte (12) les termes dont OEcolampade se servit en exhortant son ami à se défaire de sa violence. Ita OEcolampadius alicubi (\*2): Qui hic tibi et evangelio favent, ne quid ardore zeli

(8) Secus facturis usu molendinorum, furnorum, et mercatils interdicit. Melch. Adam, in Vitis theol. exter., pag. 114.

(10) Ancillon, Vie de Ferel, pag. 204.

(\*1) In epist., lib. IV.

(\*2) Lib. IV epist., pag. 916.

inter initia attentes, timent. De que satis monui anté quam abires : nunc non item. Neque enim excidisse animo crediderim, quomodo inter nos convenerit: nempe ut quanto propensior es ad violentiam, tanto magis te ad lenitatem exerceas; leoninamque magnanimitatem columbins modestia frangas. Duci, non trahi, volunt homines. Unum spectemus; quomodo lucrifaciamus animas Christo ; et quomodo ipsi doceri vellemus, siquidem adhuc teneremur in tenebris et captivitate Antichristi. Vide ut Christum etiam vita exprimas, exemplo inquam docendir. Et alibi (\*) apertius: Rogavi ex N. super mansuetudine tua : qua nihil magis christianum, nedum apostolum decet. Is cum mire extulisset sedulitatem infatigabilem, ardoremque inextinguibilem, et satis felicem successum: subdidit, quòd in sacrificos portement en ces quartiers-là, il fut 'imbres effundas convitiorum. Non ignoro, quid illi mercantur, et quibus coloribus depingi debeant : pace tamen tua dixerim, amicus et frater fratri, non videris per omnia officii tui reminisci. Evangelizatum, non maledictum missus es. Condono, imò laudo zelum : modò ne desideretur mansuetudo. Da operam, mi frater, ut spiritum meum exhilares etiam hoc nuncio: quod in tempore suo, vinum et oleum infundas; quòd evangelistam, non tyrannicum legislatorem præstes.

Voici une marque d'un zèle un peu trop bouillant. Un jour de procession, Farel arracha des mains d'un prêtre le simulacre de saint Antoine, et le jeta du pont en bas dans la rivière. Il aurait été assommé, si Dieu n'y avait mis ordre par une terreur panique qui saisit la populace. C'est de moins ainsi qu'un ministre que je cite sauve Farel. Cum verò Farellus noster aliquandò, publica occasione gloriæ divinæ afferendæ oblêtá, Antonii idolum, magná cum pompd per urbem circumgestatum, sacrificulorum manibus excussum in subjectum flumen è ponte præcipitásset, Pentheus alter haud dubie futurus erat, ni mira Dei providentis furibundæ plebis ora et manus injecto terrore panico præter spem com-

<sup>(9)</sup> Tire de Melch. Adam, ibid, pag. 113, 114. \* Leclerc assure au contraire qu'il ne cessa d'être emporté.

<sup>(11)</sup> Melch. Adam., in Vitis theol. exter.,

<sup>(12)</sup> Melch. Adam., in Vit. theol. exter., pag. 145, 116.

<sup>(\*)</sup> Lib. IV epist., pag. 956.

ugem, gratulor homini. Qualis que (T) de l'art, de Luther tome IX. lim erat, mihi valde displicuit, seus. Sic rem gessit in monte Pellion erat unum verbum verum. Omito jam leviora. Talem expertus, si ualis sit nescio (15). Puisqu'Erasme tait piqué au jeu, l'on n'est pas oblié de croire qu'il a peint ici d'après ature : mais on doit être très-assuré ue notre Farel était de ceux qui ont lus besoin de bride que d'éperon.

(13) Fridericus Spanhemius, in Geneva res-

tuid, pag. 40, 41.

(15) Erasm., in Epistola ad Fratres Germam inserioris, pag. 2128, 2129: c'est la LIX.

u XXXII. livre, et sut écrite l'an 1530. J'ai
prigé quelques sautes de l'édition de Londres. onféres ce qui sera cité d'Erasme dans la rearque (L), citation (43).

escuisset (13). Erasme désapprou- Le tempérament est presque toujours ait extrêmement l'humeur de Farel: le premier et le principal mobile dans labetis isthic in propinquo, écrit-il les personnes mêmes qui font ici-bas l'official de Besançon, novum evan- l'œuvre de Dieu. Quelques-uns préelistam Pharellum,, quo nihil vidi tendent qu'il fut nécessaire que Lunquam mendacius, virulentius, aut ther, que Calvin, que Farel, que editiosius (14). Il en fait ailleurs un quelques autres fussent chauds, coortrait hideux; mais il faut se seu- lères, bilieux; car sans cela, dit-on, enir qu'il croyait avoir reçu des of- ils n'eussent pas surmonté la résisinses de Farel dans quelques écrits. tance. L'Eglise était alors comme uperest Pharellus, bone Christe, quand Jésus-Christ disait, Le royau-uam pius, quam innocens vir! In me des cieux est forcé, et les violens uem quid scripserim non referunt. l'emportent et le ravissent (16). Voyez i nunc est conversus ad meliorem la pensée de M. Claude, dans la remar-

(D) Il réussit... dans la ville d'Aiitiosus, acidæ linguæ, et vanissi- gle, et peu après dans le bailliage de Morat.] Selon M. Ancillon, il n'alla ırdi, ut bis inde profugerit. Basi- à Neufchâtel qu'après avoir réformé ensis senatus, quum cuperet civita- la ville d'Aigle et le bailliage de Mom esse tutam à seditione, jussit rat; mais M. Spanheim le père le harellum ire exulatum. OEcolampa- fait aller à Neufchâtel en sortant de ius *cujus mensá tum utebatur non* Montbéliard, et puis à Aigle, etc. mel objurgavit hominem, quod ob- Sa narration est assez curieuse pour ectandi nullum saceret finem, tes- mériter d'être rapportée en son entierstus se non posse ferre in convivio On y trouvera l'intrépidité du réforım amarulentas obtrectationes. Id mateur, et la force avec laquelle il uihi narravit, qui in eddem mensa vint à bout de la résistance des proccumbebat, vir integritatis rarissi- tres, qui faisaient sonner les cloches sæ. Appellarat me Balaam, hac de afin d'empêcher que sa voix ne fût ausd cum illo expostulanti, nihil ouïe. Ils pratiquerent aussi la ruse erti respondit, sed sic elapsus est, dont Ulysse se servit pour prévenir t diceret negotiatorem quendam Du- le mauvais effet du chant des sirènes: letum hoc dixisse, is enim jam abie- ils boucherent leurs oreilles avec des at; et sieri potest ut dixerit, sed à flocons de soie. Voilà ce qu'ils saharello doctus. De colloquio nostro vaient opposer à l'éloquence fulmicripsit epistolam ad fratres Constan- nante de Farel; mais enfin ils enteniam., in qua sæpè in decem versibus dirent raison; ils l'écoutèrent favorablement. Indè, c'est-à-dire de Montbéliard, Neocomum delatus Farelılem depinxi, nihil mirum. Nunc lus, sed et ibi duriter habitus Aquileiam Bernatum oppidum Valesiis conterminum incolere cæpit, et ludum aperire erudiendæ juventuti in speciem, revera docendæ veritati. Turbatum hic etiam à socrificulis, et Farello quærenda sedes alia. Delecta Moratum, helveticæ gentis fortitudine et victoria nobile municipium. Sed necibi Farello nostro quies. Extrusus itaque in agrum Biellensem divind providentia totum illum tractum ingenti successu Evangelii præ dicatione implevit, eumque inter ludibria, verbera et contumelias innumeras, diaboli et Cleri in gratiis, Christo vindicavit. Accessére mox

<sup>(14)</sup> Frasmus, epist. XXX, lib. XVIII, pag. 98: elle est datre du 20 décembre 1524: d'eu paraît que Farel alla cette année au pays de sontbéliard. Voyez aussi la XIVe. lettre du XX°. livre; mais corriges-en la date: mettes 525 , audieu de 1515.

<sup>(16)</sup> Mauh., chap. XI, vs. 11.

Orba et Gransonium, quidquid fremeret Satan, quidquid sacrificuli in Farelli. et Evangelii perniciem molirentur. Imperterritus hominis animus omnes in stuporem'dabat, cum viderent animum simul ac vocem illi ad strictos enses constare, adeò quidem, ut et illiex Clero, qui continuo campanarum clangors, et aure bomby cind lanugine oppletă, conciones ejus eludere diù salegerant, postmodum patulos aures et faventes animos ad Farelli auditorium adferrent (17). Vous ne trouverez point Lausane dans ce catalogue des villes où Farel planta la réformation : cependant il la planta aussi à Lausane, si nous en croyons Théodore de Bèze (18), et l'inscription de sa taille-douce. Notez, je vous prie, que, pendant le premier sermon qu'il fit à Metz, les dominicains recoururent à leurs cloches comme au souverain remède; mais ils eurent beau les faire sonner, ils n'interrompirent point le prédicateur. Il disputa avec les cloches à qui se ferait mieux entendre, et il ne fut pas vaincu. Primam concionem in camiterio dominicanorum habuit. Qui cum aliud non possent, campani aris impulsu impedere concionem conati sunt. Ibi tum Farellus contra ad ravim usque vocem intendit : nec vinci se à strepitu ullo passus est (19). Sa voix était un tonuerre, et l'on peut lui appliquer ce que Frédéric Spanheim a dit d'un moine qui prêchait contre le luthéranisme : Dominicanæ familiæ monachus, qui pro concione in palatii cœnobio stentored declamatione corpua quæ vipcatque tubas, in lutheranum nomen invehebatur, à Petro Roberto Olivetano..... publice increpitus et correptus (20).

(E) Il reçut à Neufchâtel un sanglant affront, qui fut... bien réparé.] « Farel, ayant travaillé à établir dans » l'église de Neufchâtel, que toutes » choses s'y fissent par ordre, réfor-» mait sans cesse les mœurs; il cor-

(17) Spanh., Geneva restitute, pag. 41, 41.

(20) Spanhem ., Geneva restituta, pag. 56.

» rigeait les abus, il en voulait aux vices, et retranchait les scandales » de toute sa force. Cette exactitude » à faire observer la discipline le ren-» dit odieux et même insupportable » aux vicieux et aux libertins. Etant » arrivé un jour qu'une femme de » noble extraction se separa de m » mari, Farel l'ayant exhortée i m » point séparer ce que Dieu amit » conjoint, et lui ayant allégué de puissantes raisons pour la ramma » à son devoir, cette femme n'écou-» tant mi les remontrances partici-» lières, ni les remontrances du co-» sistoire, ni les sollicitations de la seigneurie de Neufchâtel, Farelout qu'il était obligé de blamer et de » condamner cette désobéissance d'e » ne autre manière ; Farel crut qu'a » pleine chaire sa prédication en &-» vait lever le scandale. De la vint qu'un dimanche matia, dernier jour de juillet, il parla avec sa chileut » ordinaire, tant contre cette femme rebelle, que contre ceux qui l'atretenaient dans sa mauvaise hu » meur. Ceux qui s'intéressaient pour » la coupable prirent son action a tres-mauvaise part. Ce jour-là me-» me, ils formèrent un parti contre » Farel, et gagnèrent si bien le pen-» ple, qu'ils l'assemblèrent à deux » heures après midi, sur la place » prochaine du temple et du château, pour résoudre comment il fallant traiter Farel. Le peuple étant par » tagé, les uns étant pour Farel, les » autres étant contre, la pluralité des » voix fut que dans deux mois la » rel sortirait de Neufchâtel. La pru-» dence du gouverneur d'alors et du » conseil d'état, comme ils parlent. » fut telle qu'elle empêcha la sédi-» tion et l'effusion de sang Comme » Farel n'avait autre motif ni but que » la gloire de Dieu et l'honneur de son Eglise, cette émotion ne le » surprit point; elle ne l'ébranis » point; il continua dans l'exercice » de sa charge sans se relâcher. Lo » magnifiques seigneurs de Berne R » furent pas plus tôt avertis de cette » équipée des partisans de cette dame. » qu'ils en écrivirent promptementant » gouverneur et au conseil de Neuf-» châtel, alin qu'ils prévinssent le mal. » et qu'ils l'étouffassent en sa naissan » ce. Ils députèrent deux notables de

<sup>(18)</sup> Beta, in Iconibus.
(19) Melch. Adam., in Vitis theolog. exter., pag. 114. Voyes une lettre de Bucer à Calvin. C'est la XXXVII<sup>a</sup>, parmi les Lettres de Calvin. Elle est datée du 6 octobre 1541. Cette date ne s'accorde point avec Th. de Bèse, Histoire ecclésiastique, liv. XVI, pag. 433, qui met le voyage de Farel à l'an 1552.

leur conseil, qui étant arrivés à Neufchâtel exagérèrent , et aux quatre ministres, et au conseil, et aux bourgeois, le tort signalé que donné (22). l'on ferait à Farel, et aux grands services qu'il avait rendus, et à la grâce dont Dieu l'avait fait l'organe envers eux. De là vint que, le 28 novembre, le conseil rendit un arrêt qui portait que toutes mésintelligences seraient ôtées, toutes partialités étouffées, toutes défiances terminées, et toutes inimitiés assoupies et éteintes; que l'arel continuerait l'exercice de sa charge, comme étant irrépréhensible, et en sa doctrine, et en ses mœurs, et comme celui à qui l'église était trèsétroitement obligée; que quiconque parlerait contre Farel, serait condamné à une grosse amende; l'arel étant véritablement la classe de Neufchatel, étant le chariot d'Israël et sa chevalerie, pour sa piéle, pour sa probité, et pour sa capacité. Le 4 janvier 1542, selon le conseil des seigneurs de Berne, à la pluralité des voix des bourgeois de Neufchâtel, Farel fut conservé et continué à la grande consolation de tous les gens de bien, et à la grande confusion de ses ennemis, qui eurent tous la bouche fermée, les mains et les pieds lies. Farel en reprit une nouvelle vigueur, et v tonna et fulmina plus fortement que jamais contre la corruption du vice (21). » Il faut savoir que ce ministre maintenait avec un grand zèle, et avec beaucoup de vigueur, la sévérité de la discipline; il soumettait à les pénitences publiques les pécheurs qui avaient donné du scandale. Voici la substance d'une lettre écrite à la classe de Neufchâtel par les ministres de Bâle, le 28 de juillet 1554. Ils disent qu'ils louent le zèle de Farel, en ce qu'il s'appliquait à faire en sorte que la discipline ecclésiastique filt religieusement observée; que le règne du vice fut éloigné; que l'usage des saints sacremens filt saint et fructueux; ajoutant qu'ils trouvaient bon avec Farel, que ceux qui péchaient d'une manière scandaleuse à l'église fissent une solennelle confession de leurs fautes, rendissent un témoi-

(21) Ancillon, Vie de Farel, pag. 176 et suir. pag. 434.

gnage public de leur repentance, et réparassent par une humiliation extraordinaire le scandale qu'ils avaient

(F) Il se vit contraint de se retirer dans l'abbaye de Gorze.] Les femmes pensèrent l'y déchirer, si nous en croyons M. de Madaure: il l'accuse d'avoir crié qu'il est faux que la Vierge soit demeurée vierge après l'enfantement (23): les femmes de Gorze, ajoute-t-il, étonnées de ce blasphème et de cette effronterie, se ruèrent sur lui, et à belles ongles lui arrachèrent les cheveux et la barbe, et le déchirèrent d'une telle force, qu'il ne fut jamais échappé de leurs mains, si le capitaine Henri Frank ne l'en eut retiré. M. Ancillon fait voir que c'est une fable.

(G) Farel s'évada par un grand bonheur.] Théodore de Bèze ayant raconté (24) que cette abbaye fut as siégée, et finalement rendue par composition, ajoute et combien que Farel fust très soigneusement recherché, si est ce qu'il eschappa de leurs mains, ayant esté mis dans une charrette parmi les ladres. M. de Madaure pretend qu'on sauva Farel au

(22) Là même, pag. 153.

(23) Madaure, dans le livre intitulé, La Naissance et la Décadence de l'Hérésie à Metz, cité par Ancillon, Vie de Farel, pag. 66 (a).

(a) M. Bayle s'est trompé dans cette citation et dans la (25), en prenant pour le nom d'un homme le nom de la ville dont il était éveque titulaire. Cet homme se nommait MARTIN MEURISSE : il était cordelier, évêque de Madaure, suffragant, et administrateur de l'évéché de Mets. Ce sont les titres qu'il prenait à la tête de ses Ouvrages, et notamment à la tête de celui qui est ici cité par M. Bayle, et qui est intitulé: Histoire de la Naissance, du Progrès, et de la Décadence de l'hérésie dans la ville de Mets et pays Messin : titre qui semble avoir été copié sur celui de l'Histoire de Florimond de Rémond. Ce qui a trompé M. Bayle est apparemment la manière dont M. Ancillon cite cet auteur dans sa Vie de Farel : il l'appelle ordinairement le sieur de Madaure (Voyez le Mélange critique de M. Ancillon, tom. II, pag. 271); et c'est une manière de s'exprimer aussi pen exacte, que si l'on citait Coëffeteau sous le nom de, le sieur de Dardanie ou de Marseille, ou le cardinal du Perron, sous le nom de, le sieur d'Évreux ou de Sens. L'ouvrage de Meurisse qui donne occasion à cette note a été imprimé à Metz, chez J. Antoine, en 1642, in-40. On peut voir ses autres ouvrages dans Waddingi scriptores ord. Minorum, et dans Bibliotheca Telleriana, pag. 115, 192 et 294. Ram. GRIT. [ Voyez cy-après la remarque (I) de l'article FRENT ].

(24) Bèze, flistoire ecclésiastique, liv. XFI,

milieu d'une charretée de ladres, le , visage bien enfariné, et les cliquettes à la main (25). Mais M. Ancillon a répondu que cette farine et ces cliquettes sont toutes de l'invention du sieur de Madaure. Il se fonde sur le silence de Théodore de Bèze : ce fondement n'est guère solide; car Théodore de Bèze n'a pas dû circonstancier cette aventure; il a dû se contenter

du gros

(H) Il était bien odieux à Genève à quelques personnes.] Ils lui intentèrent un procès criminel, et il lui fallut comparaître devant les juges; car le sénat de Genève écrivit à messieurs de Neuschâtel pour les prier de donner ordre que l'accusé vint répondre aux charges qu'on lui mettait sus. Dès que le sénat eut appris que Farel était arrivé, il fit savoir à Calvin qu'il ne fallait pas le laisser monter en chaire. Calvin ne nous apprend, point les suites de cette affaire; il se contente de dire que volontiers il effacerait de son propre sang le déshonneur que les Génevois s'étaient fait par cette conduite ingrate. Voici tout le passage: Nunc ad summum pervenit nequitia, ut omni pudore excusso, templum Domini in lupanar convertere obstinate cupiant. Atque ut sciatis, quam fœda sit deformitas, cùm hìc nuper esset frater noster Farellus, cui se totos debent, ul satis nostis, et pro jure suo eos libere moneret, tantus in eum furor exarsit, ut capitale judicium in eum intenture non sint veriti. Scio equidem non debere novum videri, si reperiantur in urbe libera factiosi homines, qui turbas concitent. Sed deploranda est senatús nostri cæcitas, quòd libertatis sua patrem, et patrem hujus L'eclesiæ sibi reum caussæ capitalis mitti à Neocomensibus poposcit. Dedecus hujus urbis proserre cogor, quòd sanguine meo delere cuperem. Venit Farellus: antequam urbem ingressus esset, denuntiavit domi meæ apparitor senatus, ne suggestum conscenderet. Reliqua non persequor: quia satis est ejus ingratitudinis gustum dedisse, quæ bonis omnibus, et ingenuis meritò stomachum movebit. Sed quoniam me complures causæ impediunt, ne mala nostra aperte deplorem, sic bre-

(25) Madaure, Naissance et Décadence de l'Hérésie à Metz, cité par Ancillon, pag. 95.

viter habete, nisi per vos cohibeatur Satan, habenas ei laxatum iri (26).

(1) Il se maria à l'dge de soixanteneuf ans. ] « Il paraît, par un écrit de la main de Farel, qu'il épousa » une fille avancée en âge , nommét » Marie, fille d'Alexandre Torel de la ville de Rouen; que cette fille s'étant retirée à Neufchâtel à cause » de la religion, avait été élevée en » la discipline du Seigneur par 4 » mère, qui était une véritable veuve, qui craignait Dieu, et qui le sern vait; que cette fille avait de la sa-» gesse et de la vertu ; que sa vie était » réglée et honnête. Les annonces du » mariage de Farel et de Marie Tord » se trouvent écrites de la main de » Farel, avec grande simplicité; elles », furent publiées les 11 et 21 sep-» tembre, et le 2 octobre 1558 (27). Voyons de quelle manière M. Ancillo justifie ce mariage (28). Familne se me ria qu'à l'âge de soixante-neuf an . et, comme disaient ses amis, lorsqu'il était sur le bord de sa fosse. Les amis de Farel trouvaient son mariage jon étrange, et fort hors de saison; neunmoins Farel fit goulter à ses amis us raisons qui le portaient à une societé telle qu'est celle du mariage en un ligt si avancé. L'on a cru jusques ici que L'arel a été porté au mariage par un inspiration secrète, et par un mouve ment extraordinaire. Quoi qu'il en soit, on a su qu'il se proposa, en se mariant, de pourvoir à sa vieillesse, à cause de ses infirmités, par le moyen que Dieu lui-même a ordonk, en prenant une aide à la piété pour s'y entretenir, une aide à la soudi pour la lui rendre agréable, une sule à l'économie, sur qui il se reposité bien des choses appartenantes à ant vie, et enfin une aide d'infirmit pour posséder son vaisseau en sante fication et honneur. On a su que la rel se maria, afin de faire voir que, comme l'enseignent ceux de l'autre communion, le célibat n'était poul méritoire ni satisfactoire. On a su que Farel se maria pour justifier que u grace de la continence perpetuelle n'est donnée ni à tous, ni pour lou-

<sup>(26)</sup> Calvinus, Epistola ad Tigurinos Minis tros. C'est la CLXVe. : elle est datée de Ge nève, le 26 de novembre 1553.

<sup>(27)</sup> Ancillon, Vie de Farel, pag. 241, 45 (28) Là mêine, pag. 240, 241.

ours (\*). La fin de cette apologie surrendra tous les esprits superficiels, t bien d'autres gens aussi : car on a eaucoup de peine à se figurer que le on de continence conservé jusques à age de soixante-neuf ans, disparaisse out d'un coup, et s'évanouisse. Les lus sensuels, et les plus voluptueux erdent ordinairement à cet âge-là et ême plus tôt, leur incontinence: eux mêmes qui n'ont pas trop abusé e la chaleur excessive du tempéraent, se trouvent au bout de leurs fors avant que d'atteindre leur année axante-neuvième; et voici uu homme ii commence alors à ne pouvoir plus contenir! Cela est sans doute fort ngulier; mais néanmoins ne le trains pas de fable. Considérons que mpression de certains objets sur stre cerveau ne dépend point de notre ne. Ce n'est point à cause que nous voulons que certains objets nous aisent, c'est à cause qu'ils remuent une certaine manière les fibres de stre cerveau, et qu'ils y ouvrent les ilvules qui étaient fermées. Ce chanment en produit d'autres presqu'à nfini dans la machine : de là naissent s désirs, et des avant-goûts de plair, et cent autre innovations qui déuisent la continence. Voilà coment Marie Torel changea le cours es esprits dans ce bon vieillard : elle ii plut, elle eut cette proportion de objet à la faculté qui excite les ntimens de l'amour et ce qui s'ennt. Il n'en fallut pas davantage. Ne 'allez pas dire, cette fille n'était pas une, et on ne la représente pas mme belle. Cela n'y fait rien; la roportion dont il s'agit, ce grand ssort, ce grand mobile ne consiste i dans la grande jeunesse, ni dans beauté; c'est un je ne sais quoi qui a n siège dans des particules insenbles. On sent leur effet sans connaître s manières de leur action (29). Il y a il homme qui a vu vingt ans durant ne infinité de femmes sans avoir jaais eu l'envie de se marier. Ce même omme en rencontrera quelqu'une rtuitement dans un bateau, dans n festin, dans une visite, il en sera touché qu'il sera tout prêt à l'é-

pouser sur -le-champ. Elle n'est ni aussi jeune, ni aussi belle que celles qui n'ont point plu à ce personnage; elle a fréquenté des gens plus susceptibles d'amour que celui-ci, et ne les a point blesses : la proportion de l'objet à la faculté n'y était point; elle se trouve dans ce cas particulier. et voilà un mariage bientôt conclu. On peut même dire qu'un homme avancé en âge, qui conclut après une longue suite de raisonnemens, qu'il doit renoncer au célibat, se dispose par cela même à l'incontinence. Il devient facile à être frappé dans cet endroit du cerveau qui donne le branle à l'amour : l'objet qui le touche à cet endroît-là lui platt et le charme; il y songe à toute heure, il en veut jouir : cela lui ôte ce beau don de continence que la nature lui avait donné; il se trouve dans un état de brûlure, et il se marie selon le conseil de saint Paul. Il n'y a donc rien qui ruine le vraisemblable dans l'apologie que j'ai rapportée du mariage de notre vieillard; et nous y trouvons au contraire de quoi prouver par un bel exemple qu'il n'y a rien de plus téméraire que le vœu de célibat \*. Le don de continence n'est point une chose sur quoi l'homme puisse compter. Il a été à l'épreuve de mille objets très-aimables, il y a été, dis-je, pendant une longue suite d'années. Hé bien! est-ce à dire qu'il y sera éternellement? Pouvez-vous répondre qu'enfin il ne vous tombera pas sous les yeux quelque autre objet mieux proportionné avec les fibres de votre cerveau? Cela vient comme le larron de nuit, à l'heure qu'on ne s'y attend point. Gardez donc toujours votre liberté, possédez votre don comme ne le possédant point: songez que vous le pouvez perdre, et que vous le perdrez peut-être lorsque vous y penserez le moins. Il ne faut pour cela que rencontrer une personne qui vous donne de l'amour. Ce sera l'éponge de votre continence.

Tout ceci n'empêche pas qu'il ne soit un peu surprenant que notre Farel ait vécu garçon jusqu'à sa vieillesse. Son tempérament de feu, et si vigoureux, que d'une épouse avan-

<sup>(\*)</sup> Chrysost., Hom. XLVII, sur seint Matieu.
(29) Voyez les Nouvelles Lettres contre le sivinisme de Maimbourg, pag. 557.

<sup>\*</sup> L'abbé Leclerc et le chanoine Joly sont choqués de cette conclusion de Bayle.

cée en âge il eut un fils dans sa soixante-quinzième année (30), demandait, ce semble, qu'il se mariat bientot. L'éloquence toute pleine d'efficace avec laquelle il combattait la prétendue validité des vœux monastiques ne demandait pas moins, puisqu'en ce temps-là il fallait prêcher d'exemple à peine d'être suspect de quelque reste d'hétérodoxie (31). Erasme, parlant des progrès des réformateurs, dit entre autres choses que plusieurs moines et religieuses se mariaient : il venait de dire que Farel préchait au pays de Montbéliard : In Montem Bellicardi vocatus est Pharellus ad prædicandum Evangelium hoc novum: cujus hle mirus est successus. Jam multi repudidrunt baptismum, et revocdrunt circumcisionem. Missam abominantur plurimi : sunt qui publice doceant in Eucharistid nihil esse nisi panem et vinum: velum et cuculla deponitur passim. Nubunt et ducunt uxores monachæ et monachi (3<sub>2</sub>). M. Maimbourg remarque que le sermon de Farel aux religieuses de Genève fut tout plein d'exhortations au mariage. Il fallut..... que les sœurs de sainte Claire, qui étaient les uniques religieuses dans Genève, fit aucune violence à ces saintes fil- Il était donc nécessaire de prêcher comme les autres (33). Je dirai en

temps-là à relever l'excellence du mariage, et à fulminer contre les vœs de continence, ne prennent point garde aux circonstances du temps. Il faut savoir que le célibat des ecclésiastiques était depuis quelques siècles une source inépuisable d'imparetés scandaleuses qui déshonoraient le nom chrétien. Il fallait donc mettre la cognée à la racine de l'arbre: il fallait faire tarir cette source par l'abolition des vœux \*. Il fallait fortement combattre le pernicieux dogme, qu'un ecclésiastique concubinare péchait moins qu'un ecclésiastique qui se mariait. Ce dogme est une suite nécessaire de la loi du célibat; car, selon les principes de Rome, un clerc, qui après les vœux de continence se marie, s'engage avec serment à violer toute sa vie une loi inviolable: il est donc plus criminel que s'il tombait quelquefois dans le crime de fornication; c'est une chute passagère: elle n'empêche pas qu'il ne connaisse sa faute, qu'il ne s'en repente, qu'il ne puisse revenir à l'observation de son vœu; mais s'il se marie, il se met dans la nécessité de en sortissent, sans néanmoins qu'on le violer sans remords et sans retour. les. On leur fit seulement toutes les vigoureusement sur l'honnêteté du remontrances les plus fortes qu'on mariage, sur sa dignité, sur l'audace put pour leur persuader de quitter le de ceux qui l'avilissaient jusqu'à lui voile, et d'accepter ceux qu'on leur préférer la fornication. Outre qu'on offrait pour maris; et il sallut qu'elles avait à craindre que si les prêtres et entendissent un long et ridicule pre- les moines, qui abandonnaient le pache que le ministre Farel leur fit pisme, s'abstenaient du mariage, on dans leur monastère, en présence des ne vit bientôt dans l'église réformée syndics, sur ce texte de l'Evangile, les mêmes impuretés qui avaient exurgens Maria abiit in Montana, rendu le clergé romain le mépriset pour leur prouver qu'à l'exemple de l'exécration des honnêtes gens. Ain la Vierge, qui alla visiter sa cousine donc de prévenir ce grand désordre, Elisabeth sur les montagnes de la il fallut encourager ces messieurs-la Judée, elles ne devaient pas être ré- à se marier, supposé qu'ils enssent cluses, et qu'elles étaient obligées de besoin d'encouragement. Il fallut que vivre dans le monde, et de se marier les plus grands noms leur montrassent le chemin, et leur servissent d'exemple. Il faut rendre justice à (30) Il vécut soixante-seise ans, et il laissa ces grands hommes de l'église primitive qui ont tant recommandé le célibat. Ils y ont été portés par de beaux motifs, car rien n'est plus propre à faire fructifier l'Evangile que de croi-

passant que ceux qui trouvent que

les ministres insistèrent trop en ce

\* Tontes ces réflexions de Bayle foursissent à Leclerc et à Joly l'occasion de faire l'spologie du célibet des prêtres.

Vie de Earel, pag. 272. (31) Voyes l'art. Bucen, remarq. (E) t. IV,

(33) Maimbourg, Histoire du Calvinisme, lie. I, pag. m. 48.

un fils qui n'avait qu'un an. Voyes Ancillon,

pag. 205. (32) Erasmus, epist. XIV, lib. XXX, pag. 2907 : elle est datée de Bele, le 10 de servier 1515; mais il saut dire 1525.

re que ceux qui le préchent ont mortisié leur chair, et se privent des plaisirs mêmes que les gens du monde peuvent prendre impunément. On considére que le mariage traînait avec soi cent occupations terrestres et sensuelles, qui faisaient trop de diversion aux exercices sacerdotaux. En un mot, on s'est laissé éblouir par les beaux côtés du célibat; on est venu entin jusques à le convertir en loi. Mais on peut dire que les promoteurs de cette jurisprudence n'avaient pas assez étudié la nature humaine ; s'ils l'avaient bien connue, ils n'auraient jamais imposé ce rude joug aux ministres de l'autel. Chacun d'eux eût ; dù dire aux autres : nous nous arrêtons à l'écorce, l'éclat des superficies nous jette dans l'illusion :

Maxima pars valum, paler et juvenes patre digni,
Decipimur specie recti.....(34).

S'ils eussent prévu les suites de cette loi, ils eussent apparemment pris leurs belles idées pour un piége du tentateur.

Notez que Florimond de Rémond \*
assure que Farel avait eu déjà une femme quand il se maria si âgé. Voici ses
paroles: Luy ayant Farel quitté la
place pour se rendre ministre à Neufchastel, où en l'aage du tout amorty
de soixante-dix ans, ayant la pierre
et la goutte (partage ordinaire de la
vieillesse), il se remaria avec la fille
de sa chambrière, aspre au rut à
la façon des vieux cerfs, regrettant
pour néant ses jeunes chaleurs, plus
souvent paresseux et inutile entre ses
bras, qu'entre ses livres (35).

(K) Il n'était pas alors aussi agé qu'on le débite.] Bèze assure que Farel alla à Metz l'an 1565, nonobstant son extrême vieillesse qui passait quatre-vingts ans (36). Il a mieux marqué l'âge de Farel dans un autre livre (37) où il ne lui donne que soixante-seize ans

(34) Horatius, de Arte poëtica, vs. 24.

(35) Flor. de Rémond, Hist. de l'Hérésie, lio.

VII, chap. XVIII, pag. m. 929.

de vie. M. Ancillon n'aurait pas dû copier cette méprise de Théodore de Bèze, puisqu'il avait mis la naissance de Farel à l'an 1489 (38). Voilà comment les auteurs oublient dans un endroit du même livre ce qu'ils ont dit dans un autre. Dieu, dit-il (39), mit au cœur de Farel, agé de plus de quatre-vingts ans, de faire un voyage à Metz:..il y arriva le 12 de mai 1565.

(L) Il ne laissa pas de s'ériger en auteur.] Il publia une relation latine d'une dispute qu'il soutint à Berne, l'an 1528 (40). M. Ancillon n'en parle pas, mais seulement du Sommaire et Déclaration briève, nécessaire à tous chrétiens, imprimé l'an 1552, et du livre de la Sainte Cènè du Seigneur et de son Testament imprimé l'an 1553 (41), et d'un autre livre intitulé le Glaive de l'Esprit (42), imprimé à Genève l'an 1550, et destiné à combattre les libertins. Erasme fait mention de quelques écrits anonymes de Farel: voici en quels termes (43). Cum Phallico fuit mihi congressiuncula perbrevis. Ejus historiam scripsit cuidam Constantiensi, exemplum clam ad me perlatum est. Nihil vidi vanius, nihil gloriosius, nihil virulentius. Sunt ibi interdum decem versus in quibus ne syllaba quidem vera est. Idem edidit libellum de Parisiensibus et Pontifice. Quantum illic inficetiarum! quantum ineptæ virulentiæ! quam multi nominatim traducti! et tamen ipse solus non apponit nomen sunm. Idem ut audio auxit stolidum Alberi judicium, quod nondum videre licuit. Visi sunt Constantiæ et alii duo libelli quos in me scripsit. Et profitetur novum dogma, sic traducendos qui obsistunt Evangelio, inter quos me numerat: et Balaam passim appellat.

(M) En marquant les méprises de Moréri, nous ferons voir les faussetés de quelques autres écrivains.]

1º. Moréri dit que par Farel l'hérésie fit aussi les plus grands progrès en Dauphiné. Il se trompe; car toute

(39) Là même, pag. 263.

<sup>&</sup>quot;Ce passage de Florimond de Rémond détruit, dit Leclerc, ce que Bayle avait exposé, soit dans le texte, soit dans cette remarque (I), que Farel ne se maria qu'à soixante-neuf aus. Leclerc pense que Farel avait déjà été marié.

<sup>(36)</sup> Bèze, Histoire ecclésiastique, liv. XVI, pag. 456.

<sup>(37)</sup> Beza, in Iconibus.

<sup>(38)</sup> Ancillon, Vie de Farel, pag. 1.

<sup>(40)</sup> Melch. Adam., Vit. theolog. exter., pag. 116.

<sup>(41)</sup> Ancillon, Vie de Farel, pag. 44.

<sup>(42)</sup> La même, pag. 212.

<sup>(43)</sup> Erasmus, epist. CXIII, lib. XIX, pag. 951: elle est datée du 6 de septembre 1524.

la part de Farel dans la conversion de cette province est contenue dans ces paroles de Théodore de Bèze (44) : Advint en ces entrefaites que Guillaume Farel allant de son église de Neufchâtel en Suisse, à Gap ville de sa naissance, et passant par Grenoble, y fit une vive et ardente exhortation, comme il était personnage plein de zèle de Dieu s'il y en a eu de notre temps; et les ayant disposés à bien faire, y laissa pour ministre Aynard Pichon, pour leur donner courage. 20. Farel, je l'avoue, fut ministre à Neufchâtel depuis sa sortie de Genève'; mais avant que d'être ministre à Génève il l'avait été à Neufchâtel, et par conséquent M. Moreri n'a point suivi la chronologie. 3°. Il tombe dans une pareille erreur lorsqu'il dit que ce ministre, ayant été traité un peu durement par ceux de Genève, enseigna depuis sa doctrine à Metz, à Montbéliard, à Lausanne, et ailleurs. Depuis son bannissement de Genève il ne l'enseigna qu'à Neufchâtel et à Metz. Ses premiers faits d'armes, pour ainsi dire, furent la réformation de Montbéliard: ce qu'il fit à Lausanne précéda son ministère de Genève. 4°. Il ne fallait pas citer les Annales de Sleidan : ce n'est pas ainsi qu'on nomme l'histoire de cet auteur. 5. Selou M. Moréri, jon, imputa a Farel de renouveler l'hérésie de Paul de Samosathe et celles des Elcésaites. Ce qui se voit par une lettre qu'il écrit à Calvin qui commence ainsi, Litteras tuas quæque est, etc. (45), et qui est la 78c. entre les épîtres de Calvin. Je n'ai pu encore trouver la source de tout cela : j'ai découvert seulement (46) qu'un certain Pierre Caroli, autrefois docteur de Sorbonne, se retira à Genève environ l'an 1535. Il fut reconnu pour un homme qui nageait entre deux eaux, et qui aimait trop les femmes et la bonne chère; c'est pourquoi il ne luifut point facile de trouver une bonne eglise : il voulait être ministre de Neufchâlel, et n'en put venir à bout.

(44) Bèze, Histoire ecclésiastique, Liv. F., pag. 890, 891.

Farel, sans doute, en fut la cause: Calvin et Viret lui furent contraires; et ce fut apparemment la vraie raison qui poussa ce Caroli à les accuser. tantôt d'arianisme, tantôt de sabellianisme. Un convoqua un synode à Lausanne, où il produisit toutes les preuves qu'il lui fut possible de ses accusations : les accusés se défendirent si bien qu'elles furent déclarées nulles: ils obtinrent une sentence qui les déclara orthodoxes; et quant à lui, le synode le jugea indigne du ministère (47). Caroli ne se rebuta point; il comparut avec son sac d'accusations grossi de nouvelles pièces dans un synode de Berne, et il tacha d'obtenir que, pour le moins, on jugeat que les accusés avaient donné lieu à des soupçons. Ils le réfutèrent pleinement là-dessus, et furent absous à cet égard comme par rapport à l'hérésie. (48) Ubi à nobis excussa omnia fuerunt quibus suspicionem aliquam de tempore præterito injigera constatur... atque hac ratione, cui non satisfaceret, nemo præter, ipsum repertus est. L'ratres ut dignumerat fidis Christi ministris nos iniquissime in suspicionem aliquam (49) adductos sibi videri pronunțiarunt. Par la lettre de Galvin dont j'emprunte ces paroles, il paraît que les extraits de ce personnage, répandus de toutes paris, avaient produit de sinistres impressions contre ces ministres accusés. Lant il est vrei que l'homme est capable de se laisser ébranier par la hardiesse, d'un impudent calomniateur! Celui-ci ne céda point à l'autorité du synode; il persista seul à soutenir qu'il avait bien accusé (50). Voilà le caractère des esprits brouillons, superbes et vindicatife; ils ne veulent jamais convenir qu'ils sient témérairement diffamé leurs frères. Dum hao geruntur, afferuntur a My conio litteræ publice ad conventum scriptæ. Aliæ rursum à Capitone ad Farellum generatim nuissæ, quibus utrisque intellectum est, horrendum

(48) Idem, ibidam.

1

(50) Voyes la citation (47).

<sup>(45)</sup> Voyez ci-dessous la citation (58) du père Gaultier : elle vous apprendra que queque est n'est pas du texte de la lettre.

<sup>(46)</sup> Roze, Histoire ecclesiastique, Liv. XVI, pag 435.

<sup>-(47).</sup> Nos synodi sententia fuimus absoluti, illebindignus judicutus qui vainisterio fungeretur. Calvinus, epistola ad Grynstum. C'est la Va. dans l'édition de Hanau, 1897.

<sup>(49)</sup> Sycophanta ille senatus consulto in exilium actus est, nos plane absoluti non à crimine shode, sed ab omni quoque suspicione. Idem, ibid.

longè latèque rumorem de nostra controversid pervagatum esse. Denique ad excitandam erga nos gentium omnium invidiam malitiose à certis hominibus sabrefactum. Quòd autem homo nihili futilissima sua vanitate tantum proficere potuerit, ut tot Ecclesiis sinistram de nobis opinionem injiceret: id verò est, quod nos vehementer perturbavit. Calvin observe que Caroli fut condamné au bannissement (51). Notez que, par le nerré que je viens de faire, il ne paraît pas que l'on accusat du samosaténianisme Guillaume Farel. Je sais bien ce qué Lindauus observe, que ce ministre enseigna \* que le Saint-Esprit n'était autre chose que le mouvement que Dieu imprime aux créatures (52). Je sais aussi que Lindanus cite pour celá une lettre de Caroli au cardinal de Lorraine (53); mais je suis sûr qu'il y a la beaucoup de supercheries. Il tombe dans une hévue que je ne passerai pas sous silence. Ceux de Bâle, dit-il (54), redoutèrent tellement l'esprit mutin de Farel, qu'ayant su ses deux évasions de Montbéliard, ils le baunirent. Il cite Erasm. epist. ad Prin. Infer. Germ. Il est facile de le convaincre qu'il examinait très-mal les auteurs qu'il alléguait. La lettre d'Erasme dont il s'autorise n'est pae adressée ad principes, mais ad fratres inferioris Germaniæ. Erasme ne dit point que ceux de Bâle bannirent farel depuis les deux fuites de Montbéliard: il savait bien que l'arel ne s'en alla à Montbéliard qu'après son exil de Bâle. Pratéolus (55) adopte toutes les fautes et toutes les phrases de Lindanus. Ils nous donnent l'un et

(51) Voyez la citation (49).

\* - L'écrit où Lindanus prétend que Farel a · enseigné cette doctrine est, dit Leduchat, » nue lettre au duc de Lorraige, datée de Gor-= 2e, le 11 février 1543... Dans cette lettre, pas un mot d'où l'on puisse déduire ce que Linda-nus lui impute là-dessus.

(52) Hic præter sacramentarismum etiam Sdmosaleni renovavil horesim, Spiritum Sanctum Affirmans motum in rebus creatum. Lindanus ; in Dubitantio, dial. II, pag. m. 147.

(53) Ita in Summ4 Gallicand Scripture, teste Petro Carolo epist. ad card. Lotharin-

gum. Idem, ibida

(55) Prateol., in Elencho Heres., pag. m.

180. Voyez aussi pag. 290.

l'autre une secte chimérique de Farellistes, qui n'a jamais existé que dans la tête des faiseurs impertinens de catalogues d'héretiques. Le jésuite Gaultier produit sur la scène cette même secte, et cite Pratéolus. Il dit que Farel (56) fit revivre toute entière l'hérésie de Paul de Samosate, et renouvela le dogme des Elcésaites. Il prétend le prouverpar une lettre où il suppose que ce ministre ne damne point ceux qui dissimulent leur foi dans le peril, pourvu qu'il ne fassent pas profession ouverte de l'idolatrie. Dicens nolle se eos damnare qui periculorum formidine adducti fidem dissimulant, modò idololatriam exterius non profiteantur (57). Il cite Farell. ep. ad Calv. cujus initium, Litteras tuas quaque est 78 inter epistolas Calvini (58). Nous avous vu cidessus que M. Moréri se fonde sur la même citation. J'ai les Lettres de Calvin imprimees a Hanau l'an 1597: la LXXVIII. est de Bucer à Calvin; aucune de celles de notre Farel ne commence par Litteras tuas, ni ve favorise les nicodémites; et je trouve dans sa Vie composée par M. Ancilion (59) que d'est à la lettre qu'il écrivit à Calvin, le 2 novembre 1544, que nous devons cet excellent ouvrage de Calvin contre les nicodémites, lequel nous avons depuis la page 189 de ses. Opuscules jusqu'à la page 803. Voici un mensonge manifeste du père Gaultier. Il suppose que Calvin ôta Genève à Farel, qui tamen eam (Genevam) illi posted eripuit, adçè ut deimle Neocomensis minister creatus sit (60). Il est indubitable que ces deux ministres turent chassés de Genève en même temps, et pour le modme sujet; et que lorsque l'on rappela Calvin, on voulut aussi rappeler Farel, qui, malgré les fortes instances de Calvin (61), s'opiniâtra à ne donner point les mains à cette nouvelle vocation de ceux de Genève.

Ce mensonge du père Gauttier est plus supportable que celui qu'on trou-

<sup>(54)</sup> Hunc aded seditiosum metuebant Basilien. ut ciun bis Monte Pellicardo profugisset, eum in exilium abire jusserint idem, ibidem, pag. 146.

<sup>(56)</sup> Pauli Samosateni haresim in integrum restituit, docens Spiritum Sanctum esse quendam motum creatum. Jacobus Gaulferius, in Tabula chron., pag. m. 757. (57) Idem, ibidem.

<sup>(58)</sup> Voyez ci-dessus, citation (45). (50) Ancillon, Vie de Farel, pag. 222. (60) Gault., Tab. Chronog., pag. 757. (61) Voyes la XLe, lettre de Calvin.

diée à la mémoire d'une grande sainte nommée Lela, petite-fille de Mahomet, et fille d'Ali et de Fatima. Le sieur Bespier avance une conjecture qui n'est pas sans beaucoup de vraisemblance: Le nom de Leia, dit-il, (3), se donne ordinairement aux grandes dames de l'Afrique, et c'est aussi le titre d'honneur qu'on y donne à la bienkeureuse Vierge, mère de Notre-Seigneur Jesus, pour laquelle les mahométans ont beaucoup de respect et de vénération, aussi-bien que pour son fils. Il cite Diégo de Torrès qui assure (4), qu'ils appellent la sainte Vierge Lela Mariam, qui signifie la dame Marie, et que (5) toutes les filles du chérif prenaient le titre de Lela; et les nomme soutes quatre, à savoir Lela Mariam, Lela Aya , Leia Fatima , et Leia Lu. Après cela Bespier ajoute, qu'il a quelque penchant à croire que Lela n'était pas le nom propre de la sainte dont Figueroa fait mention, mais seulement le titre d'honneur qui le précédait : 64 qu'elle avait un autre nom que Figueroa a omis, ou qu'on ne lui apprit point. Les habitans de Com, qui tenaient cette fille-la pour une sainte. s'étant contentés de l'appeler par excellence Lela ou la dame, à peu près de même qu'on dit aujourd'hui Notre-Dame parmi la plupart des chrétiens, pour dire la sainte Vierge Marie.

(C)..... Selon Pietro della Valle elle est leur petite-fille. ] « Il y a un » beau pont à Com, et on voit auprès » du pont une belle mosquée; dans > laquelle on me dit qu'une sœur » d'Iman Riza qu'ils ont en vénéra-» tion, et qui fut un des successeurs » les plus estimés de Muhomet, est » enterrée, et laquelle ils considérent » aussi pour une sainte à leur mode; » tellement qu'ils ont beaucoup de » respect et de vénération pour le » lieu de sa sépulture (6). » Iman Riza était fils d'Hossein, qui était fils de Fatime (7): disons donc que la sœur d'Iman Riza est petite-fille de Fatime.

(3) Figueros, Ambassade, pag. 22.

(4) Histoire des Chérifs, chap. LXXIV.

(5) Là même, chap. CVII.

(7) Bespier, la même, pag. 24.

Les relations de Tavernier s'accordent ici avec celles de Pietro della Valle. « Ce qu'il y a de plus remarquable à » Com est une grande mosquée.... où » l'on voit les sépultures de Cha-Seli » et de Cha-Abas second, et celle de

» Sidi-Fatima, fille de Iman-Hoein, » qui était fils d'Ali et de Fatima Zu-

» rha fille de Mahomet (8). »

(D) Les prières solennelles que les pelorins lui adressent. M. Chardin (9) a rapporté les deux principales oraisons qu'on fait dire aux pèlerirs de Com. La première commence ainsi: **Je visite medame et maîtresse** Fathwe, fille de Mousa, fils de Dgafer, sur qui **soient le salut et la paix éternellement.** Il y a une chose considérable dans ces prières, c'est qu'on s'y recommande à l'intercession de cette sainte, et que l'on y fait des vœux pour elle. Vous avez déjà vu qu'on lui souhaite la paix et le saint éternel; voici un autre morceau de formulaire: Je te souhaite le salut éternel, & Fathmé, fille de Mousa, vierge sainte, vertueuse, juste, directrice de vérîté, pieuse, sanctifiée, digne de toutes nos louanges, qui aime souverainement les fidèles, et qui en es souverainement aimée: Fille sans tache et exempte de toute impureté, Dieu veuille prendre son plus grand plaisir en toi, t'avoir pour agréable et t'affermir dans to paradis, qui est ta demeure et ton refuge éternellement (10). Mais voici de quelle manière on se recommande tout aussitôt à ses prières (11): Je te suis venu chercher, 6 dame et maîtresse de mon âme, dans la vue de m'approcher de Dion très-haut par cet acte de piété, et de son apôtre et de ses enfans. La miséricorde de Dieu soit sur lai et sur eux éternellement. J'abhorre et deteste mes péchés, dont j'ai fait un malheureux fardeau qui m'accable, et je fais mes efforts pour briser le joug de l'enfer. Daigne m'accorder ton intercession, & sainte Vierge, au jour que les bons seront séparés d'avec les méchans. Sois-moi propice alors; car tu es d'une race et sortie de parens qui ne laissent tomber dans

(11) La même.

<sup>(6)</sup> Pietro della Valle, pag. 58 du II. vol. de ses Voyages, cité par Bespier, Remarques aur l'état présent de l'Empire ottoman, pag. 23,

<sup>(8)</sup> Tavernier, Voyages, Liv. I, pag. 75, édition de Hollande, 1679.

<sup>(9)</sup> Journal du Voyage de Perse, pag. 464. édition d'Amsterdam, ches Wolfgang, 1686. (10' Journal du Voyage de Perse, pag. 466.

le malheur nul de ceux qui les aiment, qui ne refusent jamais rien à quiconque les vient prier, qui détournent toute sorte de mal de dessus ceux qui les chérissent, et de qui les ennemis au contraire ne sauraient jamais prospérer. M. Chardin nous apprend (12) que le tombeau de cette Fathmé a été rebâti trois fois: Son père, continue-t-il, l'amena à Com, à cause de la persécution que les califes de Badgad faisaient à sa famille, et à tous ceux qui tenaient Ali et ses descendans pour seuls légitimes successeurs de Mahammed. Elle fit faire de beaux édifices en cotte ville, et y mourut. Le peuple croit que Dieu l'enleva au ciel, et que son tombeau ne renferme rien, et n'est qu'une représentation. L'église romaine n'est donc pas la seule qui honore l'assomption des vierges. Nous aflons voir que la conception immaculée, et la virginité d'une mère, semblent être deux dogmes du mahométisme. il manque une chose au narré de M. Chardin. Il fallait nous dire en quel temps vivait Mousa, père de Fathmé.

(E) Quoique femme d'Ali, et mère de quelques enfans, elle est néanmoins vénérée comme une vierge.] Les pèlerins doivent dire, selon le formulaire des prières, entre autres choses, celle-ci: « Je te souhaite le salut » éternel, ô Vierge très-pure, très- » juste et immaculée, glorieuse Fath- » mé, fille de Mahammed l'élu, femme » d'Ali le bien-aimé, mère des douze » vrais vicaires de Dieu, d'illustre » naissance (13). »

(12) Là même, pag. 468.

(13) Journal du Voyage de Perse, pag. 464.

et premier président en la cour des monnales à Paris, publia des livres qui le firent regarder comme un savant personnage (A). Il mourut fort vieux, l'an 1601. Sa manière d'écrire ne plaisait

· te-douze ans lors de sa mort. »

point au roi Louis XIII (a). Il a été mis en parallèle avec Scipion Dupleix, dans la Bibliothéque française du sieur Sorel (b). Cela mérite d'être lu.

- (a) Voyes la remarque (0) de l'article de Louis XIII, tome IX.
  - (b) A la page 377 de la 2°. édition.
- (A) Il publia des livres qui le firent regarder comme un savant personnage. | « Il a traduit fort doctement » et avec un travail infini l'Histoire » de Cor. Tacite, imprimée à Paris, » chez Abel l'Angelier, l'an 1582, n 1583 et 1584, tant in folio que » in-4° et in-8°, sans y avoir mis was nom, non plus qu'en son livre » des Antiquités Gauloises.... tant il » est peu curieux de gloire, mais seu-» lement désireux de profiter au pu-» blic (1), » C'est ainsi que La Croix du Maine parlait l'an 1584. M. Baillet ne parle point de cette version comme d'un ouvrage anonyme. Claude Fauchet, dit-il (2), a traduit en notre langue les œuvres de Tacite, qui furent imprimées sous son nom en diverses formes, mais les cinq premiers livres sont de la traduction d'Etienne de la Planche (3). Fauchet publia un Recueil des antiquités gauloises et françaises en deux livres, l'an 1579, in-4°. Il en donna une autre édition vingt ans après, in-8°, et poussa son travan jusqu'à la fin de la première race des rois de France. Il en publia la suite, l'an 1601, in-80.: elle a pour titre : Fleur de la maison de Charlemagne.... contenant les faits de Pepin et ses successeurs, depuis tan 751, jusqu'à l'an 840 de Jésus-Christ. Il mourut pendant que l'on imprimait, Déclin de la maison de Charlemagne.... contenant les faits de Charlesle-Chauve et ses successeurs, depuis l'an 840, jusqu'à l'an 987 de Jisos-CHRIST; et entrée du règne de Hugues Capet. Ce volume parut l'an 1602, in-8°. Quant à l'ouvrage des *Origines* des Chevaliers, Armoiries, et Héraults, ensemble de l'ordonnance, ar-

<sup>\*</sup> Son portrait au-devant de ses œuvres, édition de Paris, porte, dit Leduchat,

<sup>-</sup> Etatis anno 70, 1590. Il avait done soixan-

<sup>(1)</sup> La Croix du Maine, Biblioth, franç., pag.

<sup>(2)</sup> Baillet, Jugement des Savans, tom. IV, num. 939, pag. 535.

<sup>(3)</sup> Da Verdier le nomme Plance.

mes et instrumens desquels les Français ont anciennement usé en leurs guerres, il fut imprimé à Paris, in-8°., l'an 1600. Son Recueil de l'origine de la langue et poésie française, Rime et Romans; plus les noms et sommaire des œuvres de cent vingt-sept poëtes français, vivans avant l'an 1300, fut imprimé à Paris, in-4°., l'an 1581. L'édition de ses œuvres faite à Paris, l'an 1610 (4), dont Moréri fait mention, fut contrefaite à Genève l'anmée suivante.

## (4) Elle est in-4°.

FAUCHEUR (a) ( MICHEL LE), a été un très-illustre ministre parmi les protestans de France, au XVII<sup>e</sup>. siècle. Son fort était la prédication (A), et l'on peut dire qu'il y excellait. Il se fit admirer de ce côté-là dans l'église de Montpellier (B); et comme sa réputation se répandit, et que l'église de Paris avait de coutume de s'approprier les plus grands prédicateurs qui fussent dans les provinces, elle attira celui-ci. Il ne fut pas fâché de désabuser ceux qui croyaient qu'il n'avait point d'autres tatens que celui de bien composer un sermon, et de le bien réciter. C'est pourquoi il s'engagea à un ouvrage de longue haleine sur l'eucharistie, contre le cardinal du Perron. On fut agréablement surpris de voir sortir de sa plume un assez gros in-folio, farci de passages grecs et latins, et de toute sorte d'érudition concernant cette controverse. Ses autres ouvrages sont plusieurs volumes de sermons, et un traité de l'action de l'orateur (C), qu'on a réimprimé en Hollande depuis quelque temps. J'ai vu une lettre manuscrite en latin, où il

(a) Je l'ai vu cité en latin Falcarius.

donnait de très-bons avis au grand Dumoulin sur son livre des controverses salmuriennes. Le Faucheur mourut à Paris le 1<sup>er</sup>. d'avril 1657 (b).

- (b) Witte, in Diario Biograph. Foyes aussi la Vie de M. Daillé, pag. 44.
- (A) Son fort était la prédication. ]
  J'ai oui dire qu'il prêcha un jour contre le duel avec une telle éloquence,
  que le maréchal de la Force, qui avait
  assisté à ce sermon, protesta devant
  quelques braves, que si on lui faisait
  un appel, il ne l'accepterait pas.

(B) Il se fit admirer... dans l'église de Montpellier. ] On a imprimé plusieurs fois le sermon qu'il y prêcha un jour de jeune, l'an 1618. C'est une pièce très-forte et très-pathétique.

(C) Il composa un traité de l'action de l'orateur. On l'imprima à Leyde, l'an 1686, et on l'attribus faussement à M. Conrart \*, soit qu'on crût qu'il en fût l'auteur, soit qu'on eût envie de faire mieux vendre le livre, en y mettant le nom d'un homme dont la politesse est fort célèbre. MM. de Leipsic en donnérent une analyse fort exacte dans leur journal du mois de janvier 1687 (1). Ils n'oublièrent point l'endroit où l'auteur parle d'un prédicateur qui se faisait une règle de tousser par compas et par mesure, précisément à une telle ou à une telle période; et de peur d'y manquer il faisait des marques à son manuscrit, partout où il se proposait de tousser. Il écrivait à ces endroits-là hem, hem, comme on l'a vu dans l'original après sa mort. Le conseil que donnèrent ces journalistes a été suivi par un professeur de Helmstad (2), qui a traduit ex latin ce traité-là. Cette traduction est sortie de dessous la presse, dans la même ville, l'an 1690. Ils en ontparlé (3); et ont fait savoir au public que le traducteur avait rendu cet ouvrage à son véritable père. Ce qu'ils supposent, que ce livre ayant été imprimé à Lyon sans nom d'auteur, l'an 1676,

(1) Pag. 17, 18. (2) Melchior Smidius.

<sup>&</sup>quot; L'errent vient, dit Leclere, de ce que le privilège est au nom de Courart qui avait seule ment revu et corrigé cet ouvrage.

<sup>(3)</sup> Au mois de juillet 1690, pag. 368.

on le publia à Paris dix ans après sous le nom de M. Conrart, et que l'édition de Hollande imita celle de Paris, pour ce qui concerne l'attribution de l'ouvrage à M. Conrart, a besoin d'être corrigé. 1º. L'édition anonyme de Lyon, 1676, n'est pas la première. Je me souviens d'avoir vu ce livre des l'an 1666. 2°. En second lieu, on ne l'a point imprimé avec le nom de M. Conrart à Paris, l'an 1686. Ces paroles, adexemplar Paris. MDCLXXXVI, que ces messieurs ont rapportées (4), signifient, non pas qu'on a imprimé sur l'édition qui avait paru à l'aris l'an 1686, mais qu'on a imprimé, l'an 1686, selon l'exemplaire de Paris. Et ainsi l'on ne marque point l'année de l'édition de l'aris.

(4) Pag. 17, ann. 1687.

FAUNO (Lucio), en latin Faunus, auteur italien qui vivait vers le milieu du XVI°. siècle (a), composa un livre des antiquités de Rome, delle Antichità della città di Roma, qui a été imprimé en italien et en latin (A). Il traduisit en italien quelques ouvrages de Flavius Blondus (b).

(a) Quem ætate Pauli IV (il fallait dire Pauli III) Romani pontificis, anno Christi M. D. XL, vixisse constat. Hankius, de Scriptoribus Rerum Ramanarum, tom. II, pag. 134.

(b) Epitome Bibliothecze Gesneri, pag. m. **552.** 

(A) Son livre des antiquités de Rome... a été imprimé en italien et en latin. ] L'édition italienne de Venise est marquée à l'an 1558, in-80., dans le catalogue de la bibliothéque de M. de Thou. On parle (1) d'une autre qui fut faite dans la même ville, l'an 1553. L'édition latine parut à Venise l'an 1546, si nous en croyons l'Abrégé de Gesner \*. D'autres ne marquent que l'édition de Venise 1549 (2).

(1) Voyez M. Teissier, in Catal... Catalogor.,

etc., pag. 550.

\* 1546 est, dit Leclere, une faute de Frizius, abréviateur de Gesner. Simler, dans son abrégé, dit bien 1549.

(2) Hank., de Scriptor. Rer. Roman., pag.

FAUSTA, fille de Maximien

Herculéus (a), fut femme de l'empereur Constantin. On la lui donna dans la vue de le tromper (b); mais elle découvrit à son époux les embûches de Maximien (c). On raconte que Constantin ayant soupçonné que Crispus, qu'il avait eu (d) d'une concubine (e), avait un mauvais commerce avec Fausta, le fit mourir; et que, pour consoler Hélène, sa mère, qui s'affligeait extrêmement de la mort de ce jeune homme, il fit étouffer Fausta dans un bain très-chaud. Zosime assure cela (f). Quelques-uns disent que Fausta étant amoureuse de Crispus lui découvrit sa passion, et que n'ayant pu le porter à la satisfaire, elle se plaignit à Constantin qu'il l'avait voulu corrompre. Ils ajoutent que Constantin, ajoutant foi à la calomnie de Fausta, fit mourir Crispus; et qu'ayant reconnu ensuite l'innocence de son fils, il fit périr cette femme (A). Le cardinal Baronius (g) se plaint justement des écrivains de l'Histoire ecclésiastique, qui ont supprimé ces faits, ou qui ont même tâché de les réfuter (B). Il met le mariage de Constantin et de Fausta à Pan 307 (h), et la mort de Crispus et de cette impératrice à l'an 324. Rien ne pouvait arriver de plus dangereux à ce fils de Con-

(a) Zosim., lib. II, pag. m. 81.

(b) Idem, ibid., pag. 82.

(d) Idem, Zozim., ibid., pag. 93.

(f) Id., ibid., pag. 103, 104.

logie est bonne.

<sup>(</sup>c) Idem, ibid. Voyez aussi Eutropius,

<sup>(</sup>e) Elle s'appelait Minervine.Zosimus, lib. II, pag. 93.

<sup>(</sup>g) Baron., ad ann. 324, num. 5 et seg. (h) M. Baluze, in Lactant. de Mort. Persec., cap. XXVII, prouve que cette chrono-

stantin, que de donner de l'amour à sa belle-mère ; car quelque parti qu'il eût pu prendre, il se fût commis. La complaisance l'exposait au courroux du ciel, et d'ailleurs si elle venait à être connue, il avait tout à craindre de la part de Constantin : le refus était une grande affaire; car c'était un cas qui l'exposait à l'indignation et à la fureur d'une impératrice (C). Quelques-uns disent (i) que Fausta fit retomber Coustantin dans le culte des faux dieux; et que pour l'en retirer Dieu lui envoya la lèpre.

(i) Michel Glycas, lib. IV, apud Baronium, ad ann. 324, num. 35.

(A) Quelques-uns disent que Fausta étant amoureuse de Crispus,.... Constantin ... fit mourir Crispus ... et cette femme. ] Cet événement tragique se trouve dans les auteurs avec mille diversités, et presque toujours tronqué de quelques-unes des circonstances les plus essentielles. Zosime, (1) veut que Constantin ait soupçonné Crispus d'avoir eu affaire avec Fausta, et néanmoins il assure que cet empereur fit mourir Crispus sans intiger aucune peine à l'impératrice; car il prétend qu'elle ne sut étoussée dans un bain, que parce qu'on jugea cela nécessaire pour la consolation de la mère de Constantin. Un tel récit mérite beaucoup de censure. Crispus n'a pu être soupçonné d'inceste avec Fausta, sans que Fausta ait para suspecte du même crime. D'où vient donc que Constantin ne punit que Crispus? C'est une objection que Zosime devait pressentir et prévenir, et contre laquelle néanmoins il n'a pris nulle précaution : il n'a donc pas suivi les idées de la bonne exactitude en narrant cette conduite de Constantin. La dernière partie de son narré demandait qu'il y eût dans la première que Crispus fut soupçonné, non pas de commettre inceste avec Fausta, mais d'avoir tâché inutile-

(1) Zosim., lib. II, pag. m. 103, 104.

ment de la corrompre. La suite serait sans difficulté, chacun comprendrait facilement que Constantin sacrifia à l'affliction de la mère l'innocence de sa femme, ou que par certaines ruses on lui fit apercevoir que l'impératnœ ne s'était pas bien gouvernée. Pour trouver un récit bien plein touchant cet événement, il faut recourir à Métaphraste : j'avoue que ce m'est pas no auteur bien digne de foi; mais enfia c'est lui qui laisse le moins de lacunes, c'est lui qui met en bel ordre la circonstances. Crispus accusé par sa belle-mère est puni : le voilà seul criminel aux yeux de son père. Il ne fact donc pas trouver étrange que Fausta ne souffre rien. Elle est reconnue ensuite pour calomniatrice, et on la punit sur ce pied-là. Notez que Métaphraste suppose que le martyr Artémius narre cela pour justifier Constantin, et pour répondre aux objections de Julien l'apostat. Liser ce passage de Baronius (2) : Artemias Præfectus Augustalis, idemque martyr, cùm christianitatis reus causam ageret coram Juliano apostată, deroganti illi Constantino, multaque in eum objicienti, ac præsertim propinquorum necem, hæc tunc in eum pro Constantino respondit (\*): Me autem (inquit) uxorem Faustam juste admodum interfecit, ut quæ priscam Phædram esset imitata, ejusque filium Crispum calumniata, quòd ejus amore captus esset, et vim ei conatus esset afferre, sicut etiam illa Hippolytum Thesei filium: Atque primum quiden qui sic in matrem insanierat (ut volebant ejus verba) ille cùm esset maritus, punivit. Posteà autem cum scivisset esse mentitam, ipsam quoque occidit, in eam ferens sententiam omnium justissimam. Hæc Artemius ad Julianum. Sidonius Apollinaris nous apprend que le consul Ablavius fit un distique qui fut affiché à la porte du palais, et qui contenait une censure piquante de la cruauté de Constantin. Ut mihi non figuratius Constantini domum vitamque videatur vel pupugisse versu gemello consul Ablavius, vet momordisse disticho tali clam palatinis foribus appenso:

<sup>(2)</sup> Beronius, ad ann. 324, num. 21, pag. m. 295.

(\*) Ex Metephr., apud Sur., die 20 octob. tom. V.

Saturni aurea sæcla quis requirat? Sunt hæc gemmea (3), sed Neroniana.

Juia scilicet prædictus. Augustus isdem ferè temporibus extinxarat onjugem Faustam calore balnei, fiium Crispum frigore veneni (4). Gea paroles de Sidonius Apollinaris ne contiennent rien touchant la cause de ætte conduite de Constantin : elles ious apprennent seulement que ce rrince fit périr sa femme l'austa par a chaleur d'un bain, et son fils rispus par le froid d'un poison. La dupart des écrivains disent que l'on ua Crispus, et non pas qu'on l'emoisonna. Ad Istriam duxit propè ppidum Polam, ubi quondam Perempum Constantini filium accepimus rispum (5). Voici l'expression de aint Jérôme. Hic (Lactantius) exremd senectute magister Cæsaris. rispi, filii Constantini, in Gal-A fuit, qui postea à patre inten-ECTUS est (6). On lit dans la hronique d'Eusèbe que Crispus fils e Constantin, et le jeune Licinius, ils d'une sœur de Constantin, furent ués très-cruellement, crudelissime in-EBFICIUNTUR, l'an 1er. de la 276° diymnade, c'est-à-dire l'an 325 : et que onstantin tua Fausta, son epouse, an 4 de la même olympiade. Urose e parle point de Fausta; mais il dit ue Constantin, environ le temps que es hérésies d'Arius furent condamnées u concile de Nicée, tua Crispus son ropre fils, et Licinius son neveu, ans que l'on sache les raisons qui l'aumérent de la sorte contre son sang. ied inter hæc latent causæ, cur vinicem gladium et destinatam in impios unitionem. Constantinus Imperator liam in proprios egit affectus. Nam Crispum filium suum, et Licinium ororis filium, interfecit (7). Il est nen étrange que cet historien n'eût )as oui dire ce que tant d'autres ittestent, que Crispus fut mis à mort our avoir été soupçonné d'aimer cri-

(3) Savaron fait cette note sur ce mot, sciliet quod Crispus... veneno gemme, id est . emmate paterse, infuso potionatus occubuit.

(4) Sidon. Apollinar., epist. VIII, lib. V, 'ag. m. 338.

(6) Hieronym., de Scriptor. eceles., in Lac-

minellument sa belle-mère; mais peutêtre qu'Orose avait oui dire cela, et d'autres raisons aussi, et que les diversités des relations l'obligèrent à juger que les véritables causes étaient cachées. Aurélius Victor, qui rapporte qu'on croyait que Fausta avait poussé Constantin à se défaire de Crispus, n'ajoute point quel fut le motif que cette femme suggéra à son mari. Il s'accorde d'ailleurs avec Zosime touchant la cause de la mort de Fausta; il dit que Constantin la fit périr dans un bain, parce que sa mère Hélène, outrée de douleur de la mort de Crispus, lui en faisait des reproches. Fausta conjuge, ut putant, suggerente Crispum filium NECARI jubet. Dehine uxorem suam Faustam in balneas ardentes conjectam interemit, oum eum mater Helena dolore nimio nepotis increparet (8). Rien ne me semble plus surprenant que de voir qu'Eutrope ait. parlé des cruautés de Constantin, sans toucher à la mort de Crispus, quoiqu'il n'ait pas oublié de faire mention nommément de celle du jeune Licinius, et de Fausta (9). On prétend que saint Chrysostome, sans nommer personne, a rapporté cette action de Constantin; mais il suppose que ce prince, soupçonnant d'adultère son épouse, la fit attacher sur une montagne, afin qu'elle y fût maugée des hêtes. Il ajoute que le fils de ee même prince fut tué par son propre pere, ou plutôt par son frère (10). Grégoire de Tours assure que Constantia fit mourir Crispus son fils, et Fausta sa femme, pour crime d'état (11). Philostorge raconte que Constantin, prévenu par les calomnies de sa femme, belle-mère de Crispus, le sit tuer; et qu'ayant ensuite découvert que cette femme commettait adultère avec un courrier, il donna ordre qu'on l'étouffât dans un bain (12). Outre les

(8) Aurel. Victor., in Epitome, pag. m. 224, (9) Primum necessitudines persecutus, egregium virum, et sororis filium, commode indolis juvenem interfecit, mox uxorem, post nu-

merosos amicos. Eutrop., lib. X, pag. m.

(11) Greg. Turon., Hist. franç., lib. I, cap. XXXIV.

<sup>(5)</sup> Ammianus Marcellin., lib. XIV, cap. ult., ak. m. 57, 58.

<sup>(7)</sup> Orosius, lib. VII, cap. XXVIII, fol. n. 321, vers.

<sup>(10)</sup> Chrysostomus, Homil. XV, in Philippenses. Voyez Henri Valois, in Ammien. Marcell., lib. XIV, pag. m. 58.

<sup>(12)</sup> Philostorg., Hist. eccles., lib. II, cap. IY.

auteurs que j'ai nommés, on sera bien » nie; que c'était elle qui l'avait solde consulter Suidas (13) et Zonaras.

grand nombre d'auteurs à citer sur ce sujet, il est étrange qu'on n'ait cité jusqu'ici dans le Moréri, qu'Ammien Marcellin, qui n'a rien dit ni de Fausta, ni de la raison pour laquelle Crispus fut tué. Vous avez pu voir cidessus (14) tout ce qui se trouve concernant cette matière dans cet écri-

vein. que le jésuite Caussin s'est donnée d'ajouter beaucoup de choses de son invention au récit de cette aventure. Cela serait supportable dans une pièce titule la Cour Sainte, il ne faut point reur. se permettre ces décorations de rhétocela pour de jeunes écoliers, ni plus fade pour les personnes avaucées et en âge, et en jugement. Elles ne sanraient voir sans indignation qu'on leur décrive amplement la beauté de Crispus, la naissance et le progrès de l'amour de Fausta, la manière dont elle se déclara, son dépit d'avoir été rebutée, son artifice pour se venger, son regret de la mort de Crispus, etc.; qu'on leur fasse, dis-je, un portrait de toutes ces choses, quoiqu'elles ne soient tirées d'aucune histoire. Voici ce que l'auteur avance quant au dernier point. « Aussitôt que cette » nouvelle (15) fut venue à la cour. » la méchante Fausta vit bien que » c'était un effet de sa perfidie, et » se représentant vivement devant » les yeux ce pauvre prince qu'elle » avait auparavant tant aimé, pour » lors indignement massacré en une » beauté, en un âge où meurent les » plus déplorables, et en une bonté » qui eût donné de la compassion aux » tigres et aux lions; toute sa passion » et sa haine se change en une dou-» leur enragée, qui la fait crier et » hurler aux pieds de son mari, con-» fessant qu'elle avait tué le chaste

(13) Suides , voce Kpiounc. (14) Citation (5).

» Crispus par sa détestable calom-

» licité au mal; mais qu'elle avait J'ai rapporté toutes ces autorités, » trouvé un Joseph doué d'une chaafin qu'on voie les défauts, les varia- » teté invincible, qui avait détesté tions, l'inexactitude, des anciens his- » son péché autant qu'il était déletoriens. Notons aussi qu'y ayant un si » table; de quoi, piquée de colère, et » craignant d'être prévenue, elle avait » procédé à cette funeste occasion; » et partant qu'elle était indigne de » vivre après avoir tué le plus inno-» cent prince du monde, et taché de » son sang son propre père (16). Quelle hardiesse! un auteur du XVII. siècle vient nous donner, touchant a qui s'est passé dans le IVe, un détailde Je ne veux point omettre la liberté particularités qu'il ne tire que de son cerveau. Il n'y a point d'ancien auteur qui nous ait appris comment Constautin connut l'innocence de son fils; tant s'en faut qu'il y en ait qui de poésie, ou dans un roman; mais nous apprennent que ce fut Fausta elledans un ouvrage sérieux, et qu'on in- même qui la découvrit à cet empe-

(B) Le cardinal Baronius se plaint rique. Rien n'est plus ragoûtant que justement des écrivains... qui ont supprimé ces faits, ou qui ont même tiché de les réfuter. Il attaque sur cela trois historiens; Eusèbe, Sozomene et Évagrius. Le premier se tait : les deux autres disputent contre ceux qui ont parlé. Eusébe garde là-dessus un profond silence dans sa Vie de Constantin, mais non pas dans sa Chronique. Sozomène n'ose nier formellement la mort de Crispus, ni l'avouer positivement; il (17) se contente de réfuter les auteurs païens, qui avaient dit que Constantin ne trouvant dans le paganisme aucune voie d'expier des meurtres si exécrables, et en trouvant dans le christianisme, abandonnala religion de ses pères, et se fit chrétien. Evagrius (18) nie nettement ces deux choses: l'une que Constantin ait fait mourir Crispus et Fausta; l'autre qu'il ait embrassé le christianisme pour cette raison-là. Baronius (19) ayant condamné le silence du premier de ces trois historiens, comme une indigne flatterie, accuse (20) d'une stupidité incroyable Sozomène, qui, pour

<sup>(15)</sup> Celle de la mort de Crispus.

<sup>(16)</sup> Caussin, Cour sainte, tom. II, pag. m. (17) Sozomen., Hist. ecclesiast., lib. I, cap. , pag. m. 406 , 407. (18) Evagrius, Hist. ecclesiast., lib. III, cap.

<sup>(19)</sup> Baron., ad. ann. 324, num. 5, pag. m. 293. XLI, pag. m. 371.

<sup>(20)</sup> Idem, ibid., num. 7, pag. 294-

nier que Constantin ait fait mourir Grispus, ne s'est servi, dit-il, que de æ raisonnement : . Crispus vécut jusju'à la vingtième année de l'empire le Constantin, et fit avec lui diverses ois. Baronius (21) s'étonne encore lavantage de la conduite d'Evagrius: l le renvoie à la Chronique d'Eusèbe, i Aurélius Victor, à Eutropius, à Drose, à Sidonius Apollinaris, etc. l réfute ensuite les raisons que Soomène et Evagrius ont opposées, zlui-là aux auteurs païens en géné-. al, celui-ci à Zosime en particuier. 1°. Observons en premier lieu u'il mutile leurs raisons, et qu'il ne levait pas assurer que Sozomène eût nié la mort de Crispus (22); car cet ustorien se contente de nous laisser en uspens quant au fait même, et réfute eulement les conséquences que les aïens en tiraient. La raison qu'il leur ppose est beaucoup meilleure que saronius ne la représente; car si Contantin et Crispus ont conjointement ait des lois en faveur de l'Evangile, omme le suppose Sozomène, il s'enmit que Constantin avait abjuré le paganisme avant la mort de Crispus; il ne l'abjura donc point à cause qu'il n'y rouvait pas les expiations qui lui itaient nécessaires, souillé qu'il était du ang de son fils, à ce que disaient les païens. Voilà le raisonnement de Sozonène : l'annaliste en a ôté toute la force, nsupposant que cet auteur n'a dit aure chose, si ce n'est que Crispus avait ait des lois avec Constantin (23). On ne s'était pas servi d'une observation u vague; on avait dit que c'étaient des lois pour les chrétiens (24). Baronus n'a pas été plus fidèle à l'égard d'Evagrius : il lui impute (25) d'alléguer contre Zosime le silence d'Eusèbe; mais il est sûr qu'Evagrius passe plus

avant: il rapporte (26) trois passages de l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe, qui témoignent que l'empereur Constantin avait toujours eu de l'attachement à la vraie foi , et que son fils Crispus très-chéri de Dieu était semblable à son père. 2º. Disons secondement, que les autres raisons de Sozomène ont été bien réfutées par l'annaliste (27), qui lui a fait voir clairement que le philosophe Sosipatre avait eu des liaisons avec Constantin, et avait du répondre selon l'hypothèse platonique, que les parricides de cet empereur ne pouvaient être expiés. Zosime assure que ce philosophe répondit cela à Constantin. On (28) l'a réfuté entre autres raisons par celle-ci : c'est que Sosipatre ne pouvait pas ignorer que la religion des Grecs avait des cérémonies expiatoires pour les meurtres les plus atroces; témoin Hercule qui tua ses tils et son hôte, et qui trouva un moyen d'expiation. Baronius (29) réfute très-bien ces réponses de Sozomène, en montiant une différence capitale entre les parricides de Constantin et ceux d'Hercule. Ceux-là furent commis par un prince qui était en son bon sens, et ceux-ci par un furieux dont les actions ne pouvaient

On demandera sans doute d'où vient que cet annaliste prend à tâche de confirmer les médisances des auteurs païens, et de réfuter les auteurs de l'Histoire Ecclésiastique, qui les ont combattues le mieux qu'ils ont pu. Sied-il bien à un cardinal de se déclarer en quelque façon pour les infidèles , qui ont affecté de décrier la conversion de Constantin, comme si cet empereur n'avait abjuré le paganisme, que parce que la discipline y était d'une telle austérité, qu'il n'y trouvait aucun remède aux remords de sa conscience, au lieu que les chrétiens lui offraient un moyen aisé de se purger de ses souillures dans l'eau du baptême? Ne croyez pas que Baronius fasse tout cela pour rien : il n'en use ainsi qu'en faveur de certaines traditions favorables au siège pa-

passer pour volontaires.

(26) Evagr., Hist. eccles., lib. III, cap. XLI.

<sup>(21)</sup> Idem, ibid., num. 8.

<sup>(22)</sup> Ut neget Crispum occisum & pate. Baon., ibid., num. 7. Non admittens omnino Crisvum à Constantino jussum occidi. Idem, ibid., rum. 20. Jacques Godefroi, Notis in Philostorg., 14g. 50 , fait la même faule.

<sup>(23)</sup> Eo uno utitur argumento, quòd Crispus ivens ad vigesimum usque patris imperii annum rervenerit, multas interea leges cum eo statuens. Baron., ad ann. 324, num. 7.

<sup>(24)</sup> Πολλούς σύν αύτῷ θέμενος νόμους raip Xpisiavav. Mulias una cum patre leges ro Christianis tulerat. Sozom., Hist. eccles., ib. I, cap. V, pag. 406, 407.

<sup>(25)</sup> Baron., ad ann. 324, num. 8.

pag. 372.

<sup>(27</sup> Baron. ad ann. 324, num. 22 et seq. (28) Sozom., Hist. eccles., lib. I, cap. V.

pag. 407.
(29) Baron, , ad ann. 324, num. 25.

» momens de loisir à visiter les » res places dans. l'académie » personnes qui y excellaient, » royale des inscriptions et des » et surtout le fameux M. Pous- » médailles. M. le Pelletier ayant » sin, dans la conversation du- » succédé à M. Colbert dans la » quel il apprit à connaître ce » direction des finances, fit exer-» qu'il y a de plus beau dans les » cer par commission à M. Fe-» statues et les tableaux. Ce fut » libien la charge de contrôleur » sur les hautes idées qu'il se » général des ponts et chaussées » forma alors de l'excellence et » du royaume. Quoiqu'il sût » de la perfection de la peintu- » d'ailleurs fort occupé, il ne » re, qu'il composa depuis ces » refusa pas ses soins aux pau-» savans ouvrages qui ont fait » vres pendant plusieurs années » sa réputation. A son retour » qu'il fut administrateur de » d'Italie il alla à Chartres, et » l'hôpital des Quinze-vingts de » comme il songeait à s'établir, » Paris..... Il mourut âgé de » il épousa mademoiselle Mar- » soixante-seize ans, le 11 juin » guerite le Maire, fille de l'avo- » 1695. Il a laissé cinq enfans » cat du roi au présidial, alliée » (a) (A) ». On verra ci-dessous » comme lui aux premières fa- le catalogue de ses principaux » milles de la ville, et entre au- ouvrages, avec l'abrégé de leur \* tres à l'illustre maison d'Ali- éloge et du caractère de son cœur » gre, originaire de Chartres. Ses (B). Voyez le Journal des Savans » amis le présentèrent ensuite à du 28 de novembre 1695. » M. Foucquet, qui lui aurait » donnéde plus grandes marques reçu de Paris. » de son estime sans sa disgrâce » qui survint trop tôt. Mais » M. Colbert, qui aimait les » sciences et les arts, ne le lais-» sa pas inutile. Après quelques » descriptions qu'il lui fit faire » pour sa majesté, afin de l'en-» gager à continuer les autres » ouvrages qu'il avait commen-» cés, il lui obtint le brevet » d'historiographe du roi, de » ses bâtimens, et des arts et » manufactures de France, qui » lui fut expédié le 10 mars » de l'an 1666. L'académie roya-» le d'architecture ayant été » érigée en 1671, il en fut nom-» mé secrétaire. Sa majesté lui » donna ensuite la garde du ca-» binet de ses antiques avec un » appartement au palais Brion. » Il eut aussi l'une des premiè-

(a) Tiré mot à mot d'un Mémoire qu'on a

(A) Il a laissé cinq enfans.] « Trois » fils et deux filles. L'ainé, ci-de-» vant doyen de la cathédrale de » Bourges, est aujourd'hui vicaire » général dans cet archevêché. Le » second a succédé à la charge d'his-» toriographe du roi et de garde des » antiques de sa majesté. Nous avons » de lui un recueil historique de la » vie et des ouvrages des plus cele-» bres architectes. Le troisième est re-» ligieux, dom Michel Felibien de la » congrégation de Saint-Maur (1). (B) Un verra.... le catalogue de ses principaux ouvrages, avec l'abrégé de leur éloge et du caractère de son cœur.] « Les principaux ouvrages » que nous ayons de lui sont les En » tretiens sur les vies et sur les ou-» vrages des plus excellens peintres » anciens et modernes, in-4°., en » deux volumes, de la seconde édi-» tion; les Principes de l'architec-» ture, de la sculpture et de la pein-

<sup>(1)</sup> Tiré mot à mot d'un Mémoise qu'en e reçu de Paris.

» ture, avec un Dictionnaire des » termes propres de ces arts, in-4°.; » de l'Origine de la peinture avec » plusieurs pièces détachées, in-4°.; » plusieurs Descriptions, soit de Ver-» sailles, soit des divertissemens don-» nés par le roi, soit de tableaux, » recueillies dans un volume in-12.; » les Conférences de l'Académie » royale de Peinture, en un volume » in-4°.; la Description de l'abbaye » de la Trappe, in-12; et il a laissé aussi quelques traductions, comme » la Relation de ce qui s'est passé en » Espagne, à la disgrâce du comte-duc » d'Olivarès, traduite de l'italien; le Château de l'âme de sainte Thé-» rèse, traduit de l'espagnol; la vie » du pape Pie V, traduite de l'ita-» lien. Il paraît dans tout ce qu'il a » écrit un jugement solide, un goût » exquis, beaucoup de netteté et de » politesse. Son style est pur, naturel, » noble et élégant. La variété des » choses qu'il a mélées surtout dans » ses Entretiens, et la beauté des traits » qu'il y a jetés avec la bienséance » convenable au sujet, en rendent la » lecture extrêmement agréable. Mais » quelque rares que ses talens aient » été, ce n'est pas d'eux seuls que lui » venait l'estime qu'il s'était acquise. » Il devait une bonne partie de sa ré-» putation à sa probité; et l'honneur » que cinq ministres, tous habiles dans » l'art de discerner les esprits, lui ont » fait de l'employer successivement, » est une preuve authentique de l'ap-» probation qu'ils ont donnée à sa » conduite. Le roi lui-même, dans » plus d'une rencontre, fit l'éloge de » son savoir et de sa vertu. S'il avait » été ambitieux, ou moins modéré, » étant aussi bien venu à la cour au-» près des grands, il lui aurait été » facile de s'avancer davantage dans » le monde; mais il ne put jamais se » résoudre à manier le bien d'autrui, » et ce fut sa plus grande consolation » à la mort. Huit à neuf mille livres » qu'il touchait tous les ans des bien-» faits du roi lui parurent, avec ce » qu'il avait de son patrimoine, une » assez ample récompense pour un » homme de lettres, qui doit être » plutôt ami de la vertu, qu'esclave » des biens de la fortune. Il conserva » toujours beaucoup d'honneur et de » religion. Quoiqu'il fût naturelle-

» ment grave et sérieux, d'un esprit prompt et même sévère, sa conver-» sation ne laissait pas d'être fort » agréable, et même enjouée selon » les rencontres. Il avait le cœur » droit, et sensible à l'intérêt de la » vérité. C'était à quoi il s'excitait » lui-même par ces deux mots, qu'il » avait fait graver sur son cachet, » benefacere et dicere vera, qu'on a » mis dans l'exergue de sa médaille. » Il vécut dans la pratique de ces » deux devoirs qui font l'honnête » homme et le parfait chrétien (2). » Vous trouverez un plus grand détail sur tout ceci dans le Journal des Savans (3).

(2) Tiré du même Mémoire.

(3) Du 28 novembre 1695, pag. 695 et suiv., édit. de Hollande.

FENOILLET (Pierrè), évéque de Montpellier, au XVII°. siècle, était d'Anneci en Savoie. s'appliqua aux études avec beaucoup de diligence; et, après avoir reçu le doctorat en théologie, il s'attacha à la chaire et devint un très-fameux prédicateur. Il s'acquit l'estime de François de Sales, évêque de Genève, qui lui donna une cure dans son diocèse, après quoi il obtint un canonicat dans la cathédrale d'Anneci. Ayant été attiré à Paris, pour y prêcher un carême, il y reçut de si grands applaudissemens qu'Henri IV l'honora de la qualité de son prédicateur, et qu'au bout de trois ans il le nomma à l'évêché de Montpellier (a) \*.

(a) Tiré de la IV. lettre du Ier. livre de François de Sales, pag. 24, 25, édit. de Paris, 1662, in-8°.

<sup>\*</sup> Ce fut en 1608, dit Leclerc. On trouve la liste de quelques-uns de ses ouvrages dans la Bibliothéque historique de la France. Les nouveaux éditeurs de cette Bibliothéque n'ont pas oublié l'Oraison funèbre de Louis XIII, par Fenoillet, que le père Lelong n'avait pas connue.

Henri II, roi de France, était et ayant été promu au doctorat, né en Picardie (A). Il fut envoyé il s'attacha toutentier à son cabiun peu tard à Paris pour y faire net, afin de lire les bons auteurs, ses études de rhétorique, et son et de cultiver l'étude des mathécours de philosophie: mais il fit matiques. Il eut de grandes liaitant de progrès si promptement, sons avec un excellent rhétoricien qu'ayant été reçu maître ès arts (b) qui lui apprit les belles-lettres, au bout de deux ans \*1, les prin- et à qui il enseigna les mathécipaux de colléges lui offrirent matiques. Les instrumens qu'il à l'envi les uns des autres la inventa et qu'il fit faire sur cette régence de la logique, avec des science l'engagèrent à de grands gages très-considérables \*2. Il frais. La femme qu'il venait d'én'accepta point ces offres; il ai- pouser ne s'accommodait point ma mieux travailler par des étu- de cette dépense, qui s'étendait des et par des leçons particuliè- même sur sa dot : elle en murres à se rendre beaucoup plus mura, elle en pleura, elle en fit digne d'une profession publique. ses plaintes à son père (c), et · Il s'appliqua de telle sorte à l'é- l'engagea à se fâcher tout de bon tude, qu'il renonça aux plaisirs contre Fernel. Celui-ci céda enles plus innocens qui l'eussent fin, et renvoya tous ses faiseurs pu arracher à son Cicéron, à son d'instrumens, et s'attacha à la Platon, à son Aristote (a). La lec- pratique de la médecine. Mais ture de Cicéron lui procura cet parce que la visite des malades avantage, que les leçons qu'il ne pouvait point prendre tout donna sur des matières philoso- son temps, à un homme qui, phiques, furent aussi éloquentes comme lui, en donnait peu aux que celles des autres maîtres repas et au dormir (B), il reprit étaient barbares en ce temps-là. une occupation à laquelle il s'é-Il eut aussi une forte applica- tait déjà exercé avant que d'être tion à l'étude des mathémati- docteur en médecine, je veux ques. Cette grande contention dire qu'il fit des leçons publiques d'esprit lui attira une longue ma- sur Hippocrate et sur Galien. Celadie qui l'obligea à quitter Pa- la lui acquit bientôt une extrême ris. Y étant revenu après le re- réputation par toute la Frauce, tour de sa santé, il résolut d'étu- et dans les pays étrangers. Il fut dier en médecine; mais avant que obligé d'interrompre ces leçons de se bien appliquer à cette étu- au bout de six ans, parce que de, il enseigna un cours de phi- l'estime qu'il s'était acquise failosophie dans le collége de Sainte-sait recourir à lui un si grand Barbe. Après quoi il employa qua- nombre de malades, qu'il n'avait

" Du temps de Fernel, il fallait, dit Leclerc, trois ans et demi pour obtenir le titre de maître ès arts.

FERNEL (JEAN), médecin de tre années à étudier en médecine; pas assez de temps pour rendre ses bons offices à tous ceux qui venaient les lui demander. Mais

<sup>\*2</sup> On n'a, dit Leclerc, aucune preuve de cette offre prétendue.

<sup>(</sup>a) Voyes la remarque B.

<sup>(</sup>b) Jacques Strebæus.

<sup>(</sup>c) Il était conseiller à Paris, mais on ne dit point de quelle cour.

faire cesser ses études de cabinet, il employa toutes les heures qu'il pas pourtant de se rendre utile avait de reste à composer un ou- au public autrement que par sa vrage de médecine (d), qui vit pratique. Il donna ses veilles à le jour quelque temps après. Les la composition de l'ouvrage de écoliers le pressèrent si vivement Abditis rerum causis, qui fut de leur faire des leçons sur cet suivi des sept livres de Paouvrage, qu'il s'y résolut, nonob- thologie, après quoi il travailla stant les oppositions de sa femme sur les Remèdes (F). Avant qu'il (C) et les conseils de ses amis. eût achevé ce dernier ouvrage, Il donna trois ans à ces leçons; il fut contraint de céder aux oret comme pendant ce temps-là, dres de Henri II. Ce prince le il entreprit un autre ouvrage voulut avoir auprès de lui pour qu'il fit imprimer (e), il s'imposa son premier médecin; et il aren quelque manière la nécessité riva tout le contraire de ce que de lire en public encore quelques Fernel avait redouté; car il trouannées; caronsouhaita passionné- va plus de repos et plus de loisir ment qu'il expliquât à la jeunesse à la cour, qu'il n'en avait eus à ce second livre. Il n'avait pas ache- Paris; et sans les voyages que vé encore de l'expliquer, lors- la reprise des armes fit faire à qu'on l'appela à la cour, pour ce prince, son médecin eût pu voir s'il pourrait guérir une da- regarder la cour comme une me dont l'on désespérait de la douce retraite. Étant de retour guérison (D). Il la guérit heu- de l'expédition de Calais, il fit reusement; et ce fut la pre- venir sa femme à Fontainebleau. mière cause de l'estime que le Cette bonne femme, fâchée de se roi Henri II, qui n'était alors séparer de sa famille, tomba maque dauphin, et qui aimait fort lade, et mourut frénétique dans cette dame, conçut pour lui. Ce peu de temps. Il en fut si affliprince lui offrit des lors la place gé, qu'il devint malade douze permission de retourner à Paris gagna beaucoup de bien (I), et (E). Il l'obtint sans diminution de la pension qui lui fut promise son livre, il fut incessamment sollicité d'expliquer quelque autre chose; mais la multitude de

comme rien n'était capable de malades qui l'appelait l'empêcha de s'y engager (g). Il 'ne cessa de son premier médecin; mais jours après les obsèques de son Fernel, qui préférait ses études épouse, et qu'il mourut le dixà l'embarras de la cour, n'accepta huitième jour de sa maladie (h) point cet emploi; et il se servit (G). Je ferai une remarque sur même d'artifices pour obtenir la le nombre de ses années (H). Il

<sup>(</sup>d) C'est celui qu'il intitula Physiologia.

<sup>(</sup>e) C'est celui De venæ sectione.

<sup>(</sup>f) Elle était de six cents livres.

<sup>(</sup>g) Hoc perfunctus munere alia quædam (f). Ayant achevé d'expliquer Hippocratis et Galeni interpretari scripta cogitabat, idque ab eo quotidianis precibus et acclamationibus contendebant philiatri omnes, sed præ ægrorum qui undique ad eum opis causă quotidie confugiebant turbă, id muneris aggredi non potuit. G. Plantius. in Vita Fernelii.

<sup>(</sup>h) Tiré de sa Vie, composée par Guillaume Plantius, son disciple, natif du Mans. Elle est à la tête des Œuvres de Fernel dans toutes les éditions.

maria ses deux filles très-avantageusement (i). C'est une opinion sort répandue qu'il guérit la stérilité de Catherine de Médicis (K), et que cette princesse l'en récompensa magnifiquement (L). Nous rassemblerons dans une remarque les fautes de quelques auteurs (M).

## (i) Voyes la remarque (I).

(A) Il était né en Picardie ] Je m'en tiens à cette généralité, afin de jouer au plus sûr, car je vois d'un côté qu'il se qualifie Ambianus, natif d'Amiens, et de l'autre qu'on assure dans sa Vie, qu'il était né à Clermont, à vingt milles de Paris, et qu'il ne se donna le surnom d'Ambianus, qu'à cause que son père était d'Amiens (1). Par Clermont on entend ici Clermont en Beauvoisis. Dom Pierre de Saint-Romuald allègue une autre raison pourquoi Fernel a été nommé Ambianus. Il était né, dit-il (2), à Clermont en Beauvoisis, dans une maison du faubourg, où pend encore aujourd'hui pour enseigne le Cigne. Quelques-uns l'ont appelé Ambianois, d'autant que le faubourg dans lequel il naquit s'appelle le faubourg d'Amiens. Mézerai assure (3) que Fernel était natif de Montdidier au diocèse d'Anciens.

(B) Il donnait peu de temps aux repas et au dornur. ] Tout autre plaisir que celui d'apprendre était insipide pour lui : il ne se souciait ni de jeux, ni de promenades, ni de collations, ni de conversations. Je parle du temps qu'il était encore écolier. Ludos, jocos, compotationes, et comessationes, sermones etiam omnium penè condiscipulorum, ac familiarium, fugere statuit, non cibi, non somni, non corporis, non valetudinis, non rei familiaris rationem habere, omnia perpeti, dum liberalium artium cognitionem assequeretur: omne in eis

à l'ann. 1558.

(3) Histoire de France, tom. II, pag. 1229.

studium, diligentiam, curam, industriam adhibere, nullam præterquam ex discendo voluptatem capere: arbitratus omnem horam perire, quæ in bonorum authorum lectione et studus non collocaretur : tanta in illus animo insita erat discendi cupiditas, tantus cognitionis amor et scientiæ (4). La suite de sa vie ne démentit point ces commencemens; jamais homme ne fut plus actif que lui. Il se levait à quatre heures du matin, et s'en allait étudier jusques à ce que le temps de faire leçon, on d'aller voir les malades, approchât. Alors il examinait les urines qu'on lui portait, et il prescrivait des remèdes selon les conjectures qu'il pouvait former (5). Revenant au logis pour diner, il s'enfermait avec ses livres jusques à ce qu'on l'appelât pour se mettre à table: il retournait dans son cabinet en sortant de table; il ne quittait son étude que pour les affaires qui l'appelaient hors du logis. Kevenant le soir, il faisait comme à midi: il attendait sur ses livres qu'on l'appelât pour souper; il les reprenait aussitöt qu'il avait soupé, et ne les quittait qu'à onze heures, pour se mettre au lit. Il ne faisait point scrupule, quand il priait quelqu'un à manger, de le quitter des que le repas était fini, et de s'en aller retrouver ses livres. Omnia animi et corporis oblectamenta præ litterarum studiis, et medicæ artis exercitatione, pro nihilo ducens: ut nulla vitæ pars neque publicis, neque privatis, neque medicis, neque domesticis in rebus vacásse officio videretur. Si quem forte ad cœnam vel prandium aliquando invitaret, ab eo neque turpe, neque inhonestum ducebat, aliquantò post sumptum cibum, studiorum causa se surripere (6).

A la prière de sa femme, quelques années avant sa mort, il acheta une maison de campagne (7): mais il ne s'y allait délasser qu'une fois ou deux par an. Il trouvait plus de plaisir dans

(4) Plantius, in Vita Fernelii:

<sup>(1)</sup> Claromontio oppidulo (quod viginti dunlaxat milliaribus à Lutotid distat ) natus atque ingenue educatus, Ambianum in operibus idcirco se prædicat, quod patrem inde habuerit.
G. Plantins, in Vita Fernelii, initio.
(2) Abrégé du Thrés. chronolog., tom. III,

<sup>(5)</sup> C'était la méthode de ce temps-la, pour les petites gens. Ils n'appelaient point le médecin, ils lui envoyaient de l'urine du malade, et il ordonnait des remèdes. Voyez Plantius, in Vità Farnelii.

<sup>(6)</sup> Plantius, in Vita Fernelii.

<sup>(2)</sup> Prædium Pentinianum.

i vie active, et dans l'exercice de sa rofession, que dans le repos (8). Il e renvoyait jamais les malades qui enaient implorer son assistance, uelque pauvres qu'ils fussent; et il en enait un si grand nombre pendant été, qu'il n'avait pas le loisir de s'aseoir à table; il dinait debout. Tantus egrorum numerus ad eum confugieat, ut per totam ferè æstatem stans randere cogeretur: neminem quanumlibet pauperem à se abire dimitebat morbi quo angeretur ignarum, remediisque ad eum profligandum desitutum (9). Quand on l'exhortait à se lonner quelque relache, il répondait qué la mort lui donnerait un assez ong temps pour se reposer. ()uòd si llum nonnunquam de curanda corvoris sui valetudine, deque nocturnis studiis intermittendis, commonefacerem, et ad quiescendum cohortarer, [erat enim somni parcissimus) responsum in promptu habere solebat, Longa quiescendi tempora fata dabunt.

Les femmes de tels médecins sont fort à plaindre lorsqu'elles aiment leurs maris, et qu'elles ne sont point avares; car l'indifférence et l'avarice peuvent trouver de bons dédommagemens dans cette absence du mari.

(C) Nonobstant les oppositions de sa femme.] Il n'est pas difficile de deviner pourquoi sa femme ne consentait pas à ces sortes de leçons : elles l'empêchaient de voir les malades, et ainsi elles diminuaient notablement le profit quotidien de sa pratique. Son historien ne s'est point tu sur ce dommage : quod onus... uxore, amicis omnibus, et ægrorum curis reclamantibus, vel magno rei domesticæ dispendio suscepit (10).

(D) On l'appela à la cour, pour voir s'il pourrait guérir une dame dont l'on désespérait de la guérison. ]
Ceux qui croiraient que l'historien a eu en vue la stérilité de Catherine de

Médicis s'abuseraient lourdement; et tout le monde me l'avouera, si l'on considère comment il s'exprime (11): Nec absolverat ejus commentationis explicationem, cùm in gravissimo mulieris nobilissimæ (12) casu ad aulicos quasi edicto regio rapitur. Pervagabatur enim incredibilis ad hujus imperii proceres de Fernelii eruditione fama et persuasio, quasi unus esset è Galliæ medicis calamitosi illius morbi perstrenuus oppugnator, et impendentis mortis fortissimus vindex , malorumque depulsor , quasi Hercules Alexicacus : quam ille opinionem de se strenuè sustinuit, ut non tam sit creditus mulierem in vita retinuisse, quam jam profligata salute ex inserorum faucibus revocasse. Premièrement on peut douter s'il s'agit ici en quelque manière de Catherine de Médicis; en second lieu on ne peut douter qu'il ne s'agisse de toute autre chose que de la stérilité. Si l'auteur a voulu parler de cette princesse, qui était alors dauphine, n'est-il pas étrange qu'il l'ait désignée par le nom vague de femme de grande noblesse? N'est-il pas étrange qu'il ait dit qu'elle était très-chère au dauphin (13)? Si ce n'était point la dauphine, l'expression est bonne et à propos: ce pouvait être une maitresse : ce pouvait être une dame pour qui le dauphin avait beaucoup d'amitié; mais si c'était son épouse, l'historien s'explique impertinemment. On suppose toujours dans les récits de cette nature qu'un mari aime sa femme, qu'il s'intéresse extrêmement à la guérison de sa femme, qu'il a une extrême reconnaissance pour les médecins qui la guérissent. Il suffit donc de marquer que la malade est sa femme; et si l'on veut se servir de l'épithète *charissima*, *tenerrima*, c'est après avoir employé le mot uxor, ou conjux, qu'il le faut faire. D'où je conclus que cet auteur ayant écrit sensément et éloquemment, ne se serait point exprimé comme il a fait, s'il eut eu dessein de parler d'une mala-

<sup>(8)</sup> Erat hoc robore animi, atque hac indole virtutis, et continentiæ, ut respueret omnes voluptates, omnemque vilæ suæ cursum in labore corporis atque in animi contentione conficeret; quem non quies, non remissio, non æqualium studia, non ludi, non convivia delectarent, nihil in vita expetendum putaret, nisi quod esset cum laude, et honore, et cum dignitate conjunctum. Plantius, in Vita Feruelii.

<sup>(9)</sup> Idem, ibidem.

<sup>(10)</sup> Idem, ibidem.

<sup>(11)</sup> Plantins, in Vita Fernelii.

<sup>(12)</sup> Il ne faut avoir nul égard au sommaire que l'on voit à la marge, reginam curavit, car ce sont apparemment les libraires qui l'ont fait, mettre.

<sup>(13)</sup> Henrico Gallicarum regi designato cui illa charissima erat.

> (21) lorsqu'ils disent dans sa Vie; » qu'il avait soixante-douze ans quand » il mourut : ce qui est très-faux; » car je vous assure qu'il n'en avait » que cinquante-deux, ce que j'ai » oùi dire à feu M. de Villeray, mat-» tre des requêtes, fils d'une fille de » Fernel, laquelle n'est morte qu'en > 1642. Je l'ai aussi ouï dire à d'au-» tres de ses parens; et c'est une tra-» dition toute claire dans sa famille: » mais sans la tradition qui n'est pas » toujours assurée, j'en ai deux preu-» ves très-certaines : l'une est tirée » des registres de notre faculté, que » j'ai eus entre mes mains, tandis que » j'ai été doyen, où il est expressé-» ment remarqué que Fernel mourut » le 26 avril 1558, anno ætatis 52. » L'autre preuve est dans son épita-» phe, à Saint-Jacques de la Boucherie, » que j'ai fait voir à une infinité de » personnes, où il est encore marqué » qu'il mourut à l'âge de cinquante-» deux ans. L'auteur de cette épitaphe » y est nommé Philippus (22) Barjo-» tius, Fernelii gener, qui était un » maître des requêtes et président au » grand conseil, son premier gendre; » le second fut M. Gilles de Riant, » président au mortier, qui est mort » l'an 1597, sa veuve lui ayant sur-» vécu quarante-cinq ans \*.» H est difficile de combattre les autorités que Guy Patin a produites. S'il n'alléguait que l'épitaphe, sa preuve ne serait pas aussi décisive qu'il l'a prétendu; car qui sait si le graveur n'a pas oublié deux xx; ce qui réduirait sornante-douze à cinquante-deux? Il a pu se tromper plus aisément, s'il s'est servi de chiffres au lieu de lettres, un 5 pour un 7 est bientôt mis. Ceux qui savent qu'un auteur qui corrige ses épreuves ne s'aperçoit pas quelquefois que ses imprimeurs ont prodigieusement altéré ses chiffres ou ses lettres numéraires (23), ne s'étonneraient pas que la faute du graveur n'ent pas été aperçue du gendre de

(21) Patin a tort d'imputer cela aux auteurs de l'édition d'Utrecht; car ils n'ont fait qu'imprimer la Vie de Fernel, composée par Guillaume Plantius.

(22) Il fallait dire Philibert. \* Joly rapporte en l'honneur de Fernel un autre passage de Guy Patin, que Bayle n'a pu connaître, puisqu'il est dans l'Esprit de Guy Pasin qui ne fut public qu'en 1713.

(23) Je le sais par expérience.

Jean Fernel. Mais, comme je l'ai deja dit, les autorités alléguées par Guy Patin ne sont pas réduites au seul témoignage de l'épitaphe. Je ne laisserai pas de lui opposer deux choses. 1°. Je ne comprends guère qu'un disciple de Fernel, qui a passé dix années de confidence avec lui, soit dans l'erreur d'une façon si énorme à l'égard de l'âge de son maître; s'y tromperait-il de vingt ans? et composerait-il sa vie sans s'informer un peu mieux de l'âge qu'il lui faut donner? 2°. Si ce disciple erre à l'égard de l'âge; il faut qu'il se trompe sur bien d'autres choses: il ment lorsqu'il conte que Fernel commença tard ses études (24); et il n'est pas vrai que Fernel ait étudié deux ans au collége de Sainte-Barbe, et puis en son particulier avec tant d'application, qu'il gagna une sièvre quarte qui fut fort longue, et qui l'obligea à s'en aller à la campagne (25). Comment serait-il possible qu'ayant recouvré ses forces il fût revenu à Paris, et qu'après avoir délibéré sur la profession à embrasser, il eût régenté deux ans au collége de Sainte-Barbe? comment, dis-je, cela serait-il possible, puisque nous savons qu'en 1526 (26) il fit imprimer des livres de mathématique? Or, en prenant les choses au pis, on ne saurait supposer que ces livres aient para que pendant qu'il régentait. Où trouverons-nous le temps nécessaire selon le récit de Plantius, s'il est vrai que Fernel soit mort à l'âge de cinquantedeux ans? N'aurait-il pas été auteur d'un livre d'astronomie à l'âge de vingt ans (27)? Cela peut-il convenir à un écolier qui commence tard sa grammaire et sa rhétorique? Et il faut bien prendre garde qu'au temps de Fernel un écolier qui entrait en philosophie avant l'age de vingt ans

<sup>(24)</sup> Jam natu grandis quam sub triviali magistro grammaticam didicisset, eliamsi maler rebus eum curisque domesticis potius quam literis TAM BERO destinandum contenderet. Planting ın Vitâ Fernelii , initio.

<sup>(25)</sup> Febre quartand TANDEM corripitur, qua crudeliter ac DIE conflictatus captum studiorum cursum interrumpere, utque salubriore aire frueretur solum vertere cogitur. Idem, ibid.

<sup>(26)</sup> Gesner., in Biblioth.

<sup>(27)</sup> Le livre qui, selon Gesner, fut imprimé à Paris, Pan 1526, apait pour titre: Monsie sphærium.

passait pour bien avancé. Un provincial que l'on envoyait à Paris à l'âge de quinze ou seize ans, pour y faire ses basses classes, ne passait pas pour an écolier que l'on eût mis tard à l'étude. Je ne compte ici pour rien l'autorité de Thevet (28); car il n'a fait que copier Plantius, tant pour les soixante-douze ans de vie qu'il a données à Fernel, que pour tout le reste.

(I) Il gagna beaucoup de bien. ]

(I) Il gagna beaucoup de bien.] Plantius (29) témoigne que pendant les dix années qu'il passa auprès de Fernel , le gain annuel de ce médecin allait souvent au delà de douze mille francs, et n'était au-dessous de dix mille livres presque jamais. Un auteur que j'ai cité ci-dessus me fournit ce que l'on va lire : On trouva dans son étude, après sa mort', 30,000 écus d'or : aussi mourut-il très-riche, car il laissa, outre cela, 36,000 livres de rente, à partager entre ses deux filles, ses uniques héritières (30). Si l'on en croit son histoire, il faisait du bien à sa famille; mais il était appliqué au gain. Attentus quidem ad rem familiarem, sed in suos beneficus et liberalis (31). Scaliger dit sur cela et sur un point encore. plus délicat, une chose très choquante: Ternelius, bon gagne-denier, qui entra en crédit pour avoir facilité l'accouchement de la reine mère, Habuit salacissimam filiam, cui dedit decem millia aureorum pro dote (32). Ceux qui voudront savoir quelque chose touchant la postérité de Fernel, n'auront qu'à jeter les yeux sur ce passage de Guy Patin (33). « Dans » le couvent de la Visitation, » Lyon, il y a une demoiselle, fille » de M. de Riant, conseiller d'état. » Sa mère est nièce de M. de Narbon-» ne, et s'appelle Marie des Prez. Cette » belle religieuse, qui n'est pas en-» core professe, est considérable pour » sa naissance, entre autres belles » qualités qu'elle possède, étant des-» cendue de notre grand Fernel, » qui a été vraiment un incomparable

(28) Dans l'Éloge de Fernel, au VIIe. tome, pag. 325, édit. de 1671, in-12.

(31) Plantius, in Vita Fernelii, sub fin.

» médecin. Il laissa deux filles, dont » l'aînée fut mariée à M. Barjot, pré-» sident au grand conseil et maître » des requêtes, duquel est descendu » aujourd'hui M. d'Aunœuil , maître » d'hôtel de chez le roi. Auuœuil est » une terre de 12,000 livres de rente. » en notre pays de l'icardie, près de » Beauvais, à deux lieues de mon » pays natal. L'autre fille de Fernel » fut mariée à M. Gilles de Riant, » président au mortier, qui mourut » l'an 1597. Elle s'appelait Madeloine » Fernel, et mourut l'an 1642, au '» mois de mars, âgée de quatre-vingt » quatorze ans : Lt generatio recto-» rum benedicetur. J'ai grand regret » que je n'aie élé autrefois tout » exprès à Villeray, au Perche, où elle » est morte, pour avoir l'honneur de » la voir et de lui baiser les mains. » On nous fait bien baiser des reliques » qui ne valent pas celle-là. Si bien » que cette belle religieuse se peut » vanter d'être descendue du plus » grand homme qui eût été dans notre » profession, depuis Galien, puisque » le grand l'ernel est son trisaïeul.

(K) C'est une opinion répandue qu'il guérit la stérilité de Catherine de *Médicis* \*.] On prétend que Henri II lui proposa cette affaire en des termes assez surprenans. Monsieur le médecin, ferez-vous bien des enfans à ma semme? Et l'on veut que Fernel ait répondu sagement : C'est à Dieu, sire, à vous donner des enfans par sa bénédiction, c'est à vous à les faire, et à moi à y apporter ce qui est de la médecine ordonnée de Dieu pour le remède des infirmités humaines (34). M. Varillas rapporte l'expédient dont ce médecin se servit. Le peuple était persuadé, dit-il (35), que la reine mère, après dix ans de stérilité,

(34) Bullart, Académie des Sciences, tom. II,

pag. 84. Il cite Dupleix.

<sup>(29)</sup> Plantius, in Vitâ Fernelii, in fine.
(30) Saint-Romuald, Abrégé du Thrésor chronol, tom. III, à l'ann. 1558.

<sup>(32)</sup> Scaligerana prima, pag. 82.
(33) Lettre C, pag. 394 du Ier. tome. Cette lettre est datée du 25 de sept., 1655.

<sup>\*</sup> A l'occasion de Fernel et de Marie de Médicis, l'homme de lettres qui a donné l'édition du Dict. de Bayle, publié à Leipsic 1802, in-80. (il n'en a paru que huit parties), a cru devoir consacrer une longue note sur la médaille dont Prosper Marchand parle dans son Dictionnaire, I, 164-169, dont même il donne la figure, et sur laquelle on lit: Freneil, d'où le père Mémestrier avait conclu que cette médaille était un talisman fait par Fernel. Bayle, au reste, avait parlé de ce singulier monument dans sa Réponsa aux questions d'un provincial.

<sup>(35)</sup> Varill., Histoire de François II, liv. I., pag. m. 76.

Scévole de Sainte-Marthe: Ab Hen-

rico secundo in regiam accersitus,

principem inter ejus Archiatros lo-

cum tenuit. Eo felicis operæproventu ut quod à natura negatum esse vide-

batur, artis beneficio consecutus in-

visam sterilitatem à domo regid repel-

leret (41). Je pense qu'on leveraitsa-

cilement tous ces doutes, si l'on avait

la dissertation que Varillas a citée.

Le médecin Fernel, dit-il (42), après avoir observé le tempérament de le

dauphine, s'était mis en tête de remé

dier à son indisposition; et soit que

les médicamens qu'il ordonna eussent opéré, ou que son secret n'eut consisté

qu'à révêler au dauphin les momens

dans lesquels sa femme était plus

capable de concevoir, la cour s'était

apercue quelques mois après que la dauphine était grosse. Vous trouveres

ce passage mot à mot dans les Galante

ries des rois de France (43). M. Men-

jot, savant médecin de Paris, a cru que Fernel conjectura que Catherine

de Médicis n'était stérile que par une

trop grande sécheresse de l'utérus, ou

que pour être trop serrée dans celle

partie. Au premier cas, la semence

rencontrant une terre trop aride ne pouvait fructifier: au second cas,

elle ne parvenait point où elle devait.

Or, comme pendant le cours des ordi-

naires la partie s'humectait et se dila-

tait plus que de coutume, Fernel ju-

gea qu'il fallait que le dauphin prit

alors son temps, et que c'était le mo-

ment propice pour faire un coup de

partie avec son épouse. M. Menjot

ajoute qu'Hippocrate a pu fournir de

ouvertures pour ce conseil. Cet an-

teur s'exprime avec tant de force, que

je lui ferais du tort, si je ne rappor-

tais pas tout ce qu'il dit. Referunt

n'avait concu le roi que parce que le premier médecin (36) Fernel avait conseillé à Henri II de coucher avec elle durant ses ordinaires, et que les personnes engendrées de la sorte étaient sujettes à cette honteuse maladie (37). Selon Mézerai (38), Francois II avait été dans sa naissance de complexion malsaine, étant le premier enfant d'une mère qui avait eu ses purgations bien tard. En effet plusieurs prétendent que Catherine de Médicis ne devint féconde que parce qu'on trouva un remède qui sit cesser la suppression de ses fleurs (39). Cet expédient est bien éloigné de celui que M. Varillas rapporte. Nous avons vu que Scaliger établit d'une tont autre manière le service rendu par Fernel: il insinue que ce médecin fut appelé pendant le travail d'enfant, et qu'il donna des remèdes pour faire accoucher la reine. Cela s'accorderait un peu mieux avec la cure d'une grande dame dont Plantius a parlé. Mais comme on ne voit aucune raison qui eût pu l'induire à ne pas apprendre au public que Fernel procura un heureux accouchement à madame la dauphine, en danger de mourir en couche, je persiste à dire qu'il n'a point voulu parler de Catherine de Médicis, et à tirer de son silence un argument très-puissant pour douter de ce qui est contenu dans le texte de cette remarque. Selon Brantôme, On disoit à la cour qu'il ne tenoit pas tant à madame la dauphine, qu'à monsieur le dauphin, pourquoi il n'avoit d'enfans (40); et sur cela il rapporte la plaisanterie d'une dame. Il avait là une très-bellé occasion de dire ce qu'on conte de Fernel; cependant il n'en parle pas : son silence est-il de petite signification? M. de Thou, dans l'éloge de Fernel, eûtil oublié un événement de cette importance, s'il l'avait su, ou s'il l'avait cru? Je crois donc que c'est un fait sur lequel on doit prononcer non liquet, nonobstant cette affirmation de fuisse, quòd contra Mosis edictum

Catharinam Medicæam Galliarum reginam ætate licet integrá, cum velut quinta lund nata progeniem desperaret, importunam alvi sterilitatem votivá foecunditate commutásse, dulcique liberorum propagine ditalam έν τη καθόδο των καταμηνίων quibus se men alias eluitur, à rege subagitals (41) Sammarth., in Elogiis, lib. I, pag. m. 35. (42) Hist. de François Ier., liv. XI, pag. .. 99. Il met en marge ; Dans la Dissertation litine présentée sur ce sujet au roi. (43) Tome Ier., pag. 225 de l'édition de

1694, et pag. 207 de l'édit, de 1695.

(37) Il parle de la lèpre. (38) Mézerai, Histoire de France, tom III,

<sup>(36)</sup> Fernel ne fut premier médecin qu'après la mort de François I . François II , fils alas de Catherine de Médicis, naquit quatre ans avant la mort de François Ier,

pag. 42.
(39) Voyes la remarq. (M), citat. (53). (40) Brantome, Dames illustr., pag. m. 42.

sset, ex consilio Fernelii sagaciter onjicientis exuperantem uteri aridirtem benigni sanguinis aspergine igandam esse, vel etiam stomachum iatricis naturaliter, perinde ac ex ventu in gravidis, arctissimum nonisi mensium transitu reserari. Idque doctus fuerat Fernelius ab Hipporate (\*) jubente mulierem imposobai oũ dyspòs inchoante menstruo pro-Iuvio, sed maximè eo desinente, veum profluente adhuc potius quam refacto (44).

(L)....Et qu'elle l'en récompensa nagnifiquement. | Ecoutons M. Patin 45). « Quelques - uns parlent du roi d'Angleterre qui a épousé la princesse de Portugal : il la veut répudier à cause de sa stérilité, comme • eût fait Henri II à sa femme Catherine de Médicis, si fernel ne s'en fût heureusement mêlé, de la-» quelle par une insigne libéralité il recevait chaque fois qu'elle accou-» chait dix mille écus, à ce que dit » Louis d'Orléans, en sa Plante hu- dont Moréri l'a couvert. Voici les pa-» maine (46). » Le comme de cet roles de Sainte-Marthe (49) : Cujus auteur est plus juste qu'il ne pensait; car ce qu'il rapporte du dessein de git, quòd à multis seculis nulli quam-Charles II, roi d'Angleterre, est une libet erudito conțigisse memini, ut imagination des nouvellistes qui n'a- ipso vivo atque vidente opera quæ de vait aucun fondement, et nous ap- universa medicina scripsit in scholis prenons de Brantôme que Catherine publice legerentur: ejusque auctoride Médicis se fit tellement aimer du roi son beau-père et du roi Henri, son mari, que demeurant dix ans sans produire lignée, il y eut force momenti. Les fautes du sieur Bullart personnes qui persuadèrent au roi et à M. le dauphin de la répudier, car il étoit besoin d'avoir lignée en France; jamais ni l'un ni l'autre n'y voulurent consentir, tant ils l'aimoient (47). Voyez citation (26) l'observation que j'ai faite sur le passage de Gabriel Naudé: elle montre que Louis d'Orléans parlait d'une chose dont il n'était pas bien instruit.

gicar., part. III, pag. m. 23.
(45) Patin, Lettre DXV, pag. 520 du III. lome.

(47) Brantôme, Dames illustr., pag. 41.

Voilà ce que je disais dans la première édition : j'y ajoute présentement deux correctifs : l'un est qu'il y a des livres qui font mention de ce dessein de Charles II; l'autre est que Catherine de Médicis fut quelquefois dans de cruelles alarmes, d'où l'on pourrait conclure que son beau-père et son mari ne parurent pas toujours éloignés de la pensée du divorce (48). Voyez la remarque (0) de l'article

MAROT, tome X.

(M) Nous rassemblerons...les fautes de quelques auteurs. Celles de M. Moréri sont en petit nombre. Il dit que Fernel a vu que les livres qu'il avait donnés au public étaient les seuls qu'on expliquait dans les universités de médecine, et ceux qu'on y préférait à tous les autres. C'est un des plus grands mensonges qui ait paru dans un livre. Ce que Sainte-Marthe assure ne mérite qu'à grande peine d'être cru : jugez ce qu'on doit penser des hyperboles monstrueuses (Fernelii) admirabili genio id contitas veterum scriptorum instar apud optimum quemque rei medicæ magistrum gravissimi esset ponderis et sont en plus grand nombre. Il dit que fernel se résolut un peurtard à se mettre sous la discipline de Jacques Strebé pour apprendre les principes des sciences (50). Cela signisse deux choses: l'une, que fernel commença tard ses études ; l'autre, qu'il les commença sous Jacques Strebé. La première de ces deux choses est trèsvéritable, selon Plautius, dans la Vie de Fernel; mais la seconde est trèsfausse; car Fernel avait déjà enseigné la philosophie dans le collège de Sainte Barbe, et reçu le bonnet de docteur en médecine, lorsqu'il lia commerce avec Strebé. Ce commerce consistait dans une instruction mutuelle;

<sup>(\*)</sup> Lib. I de Morb. Mul. (44) Antonius Menjotius, Dissertat. patholo-

<sup>(46)</sup> Naude, de Antiquitate Scholm Medice Parisiensis, pag. 75, citant le même livre de Louis d'Orléans, dit que ce présent sut sait quatre sois. Fernelius ab Henrico secundo qui quater illi decem aureorum millia pro quatuor lilis cjus ope et consilio susceptis obtulit. Il est sur que les dix enfans de Catherine de Médicis naquirent tous avant la mort de Fernel.

<sup>(48)</sup> Voyez les Nouvelles de la République des Lettres, sévrier 1700, pag. 196.

<sup>(49)</sup> In Elogis, lib. I, pag. m. 32. (50) Bullart., Academie des Scienc., tom. II, paz. 83.

Etienne Pasquier. H se trouve dans e lettre qu'il écrivit à un avocat (4), i travaillait à un ouvrage d'écusas et d'armoiries. « Bien vous diray-je, qu'entre ceux qui s'en sont meslez, le feron, duquel m'escrivez, s'en voulut faire croire par dessus tous. Je vous en parleray comme d'un homme que j'ay de fois à autres frequenté sur mon moyen âge. Il estoit un ancien avocat en nostre palais, qui ne fit jamais grande profession de sa charge (5), aius seulement de blasonner les escussons et armoiries, comme mesmes vous avez peu voir par quelques livres qu'il fit imprimer sur ceste matiere. Et néantmoins il n'eut jamais la plume si deslice, comme quelques-uns qui luy ont succedé: car pour vous bien dire, il ne mendia pas l'usage des armoiries, ny des guerres, ni de la noblesse, ains dès le commencement de ce monde: voire assigna à nostre premier pere Adam les siennes. Si vous me demandez quelles? C'estoient trois feuilles de figuier. Et comme je luy demandasse, pourquoy il les luy avoit attribuées, il me respondit, que c'estoit pour autant qu'après avoir mangé du fruit de science, Adam s'estoit couvert les parties honteuses d'une feuille de siguier. Et sur ce pied il bastit quatre ou cinq gros tomes en grand volume, figurez selon son opinion. Curiosité que j'oze aussi tost appe-) ler inexcusable, comme inespuisable (6). »

(4) A M. Moresa, avocat au parlement de Bordeaux.

(5) Voyes les Opuscules de Loisel, pag. 525. (6) Pasquier, Lettres, liv. XIX, pag. 455 du II\*. tome.

FERRAND (Jacques), docteur en médecine, natif d'Agen, composa un livre de la Maladie d'amour, qui fut imprimé à Paris l'an 1622. La Bibliothéque des Médecins n'en a point encore fait mention : il méritait néanmoins d'y trouver place, plus que bien d'autres qu'on y voit placés (A).

(A) Il méritait.... de trouver place dans la Bibliothéque des Médecins, plus que bien d'autres qui y sont placés.] Quoique le but de Jacques Ferrand soit de ne considérer l'amour qu'en tant qu'il se change quelquefois en maladie corporelle, en fureur, en mélancolie, il ne laisse pas de dire beaucoup de choses qui se rapportent à l'amour en général. Je prends ici le mot d'amour selon le sens qu'on lui donne par excellence, je veux dire pour la passion que l'un des sexes conçoit pour l'autre, passion qui a été honorée d'un culte divin sous le nom de Vénus, dans le paganisme, et qui est l'un des plus profonds mystères de la nature. L'épître dédicatoire du livre de Jacques Ferrand est remplie d'une érudition qui témoigne qu'iln'y avait rien sur quoi les poëtes du paganisme eussent plus profondément philosophé que sur l'amour. On y a oublie les vers de Lucrèce que j'ai rapportés ci-dessus (1). Je disais alors qu'en cas que cette passion soit entrée au monde par le péché, il la faut considérer comme une planche après le naufrage : c'était comme un second principe de vie accordé au genre humain ; c'était un nouveau ressort très - necessaire pour donner le branle à la nature. Mais je devais dire aussi que cette seconde libéralité de l'auteur de toutes choses est marquée au coin général de la maxime, Les présens de la fortune sont toujours mélés de quelque disgrace: Fortuna nunquam simpliciter indulget (2). Ceux qui ne savent point par expérience les amertumes dont les plaisirs de l'amour sont accompagnés (3), n'ont qu'à lire l'ouvrage du sieur Ferrand: ils y apprendront à juger de cette matière par les sentences de plusieurs graves auteurs ; car selon la méthode de ce temps-là, ce médecin cite beaucoup, et il ne dit presque rien qu'il ne munisse de l'autorité de quelque poête grec ou latin, ou de quelque philosophe ancien ou moderne. On est revenu de cette méthode; mais les auteurs qui l'ont sui-

(1) Dans la remarque (F) de l'article d'Èvz.

(2) Q. Curtius, lib. IV, cap. XIV.

<sup>(3)</sup> Voyes l'article Sulunus tome XIII. Quand il n'y aurait que la jalousie, ce serait asses pour faire que le mal balançat le bien.

vie n'en sont pas moins instructifs, et tout bien compté, je trouve etrange que Lindenius Renovatus (4) n'ait point parlé de l'auteur qui fait la matière de cet article. Ce n'est pas le seul péché d'omission qui s'y rencontre. Voyez la remarque (B) de l'article VANDERLINDEN, tome XIV.

(4) C'est ainsi que s'appelle la Bibliothéque de Scriptis Medicis, dans la dernière édition, qui est celle de 1686, in-4°.

DUCHESSE DE), célèbre par sa moins (G). Cette vertueuse dans vertu, et par son attachement à avait toujours fait paraître une l'église réformée, était fille de extrême inclination à répandre Louis XII et d'Anne de Bretagne sa libéralité sur les misérables (A). Elle naquit à Blois (a), le (H). Elle parla fortement pour le 25 d'octobre 1510 (b), et fut ac- prince de Condé, lorsqu'on l'eut cordée à Charles d'Autriche (c), mis en prison (I); mais depuis l'an 1513 et l'an 1515, et depuis elle se brouilla avec lui, parce elle fut aussi promise à Joachim, que ni elle, ni ses ministres, marquis de Brandebourg; mais n'approuvaient point la prise elle épousa, en 1527, Hercule d'armes des protestans (f). On d'Est, II°. du nom, duc de Fer- ne saurait assez admirer la serrare et de Modène (d). D'autres meté qu'elle opposa aux machimettent le jour de ses noces au nes dont Henri II et son mari 28 de juin 1528 (e). Un histo- se servirent, pour la retirer de rien moderne assure qu'elle pos- ce qu'ils nommaient hérésie (K). sédait une vaste érudition (B). Elle mourut à Montargis, le 12 Il conte beaucoup de choses qui de juin 1575 (g), dans la professont les unes très-fausses, les sion des réformés. C'est donc autres douteuses, touchant le par une ignorance crasse qu'un voyage de Calvin à la cour de jésuite (h) l'a placée dans le cacette princesse (C). Ce qu'il dé- talogue des personnes qui ont bite sur les motifs qui la pousse- abjuré les erreurs des protestans. rent dans la nouvelle religion, La plus petite marque de sa paa fort peu de vraisemblance (D). tience dans les disgrâces de ce Elle quitta l'Italie à cause de sa monde ne fut point celle qu'elle religion (E), des que son mari donna par rapport aux galantefut mort, et s'en vint en Fran- ries de son mari. On prétend ce, où on lui permit la profes- qu'après lui avoir donné trois

(b) Voyez la remarq. (A).

sion du huguenotisme. Elle sit sa résidence à Montargis, et y fournit un asile à plusieurs persécutés, jusques à ce qu'on la contraignit de ne le plus faire. Je doute que Mézerai en marque juste le temps (F). Ce fut avec beaucoup de regret qu'elle cédai cette dure nécessité: et si son courage parut en cette rencon-FERRARE (Renée de France, tre, sa charité ne se signala pas fils et trois filles, elle se retira (a) Le père Anselme, Hist. généalog., de son propre mouvement dans

(g) Le Laboureur, Addit., à Castelnau,

pag. 132.

<sup>(</sup>c) Qui fut ensuite l'empereur Charles-Quint.

<sup>(</sup>d) Anselme, Hist. généalog., pag. 132.

<sup>(</sup>e) Le père du Londel, Fastes des Rois, pag. 32.

<sup>(</sup>f) Voyez la remarque (G).

tom. I, pag. 749. (h) Joannes Franciscus Hacki, in libro cui titulus Via regia, etc.

une maison particulière, pour ne pas voir, et pour ne pas traverser les plaisirs qu'il se donnait avec d'autres dames. On ajoute que cette pauvre princesse témoignait de l'amitié aux maîtresses de son époux (i).

(i) Voyez Louis Guyon, Diverses Leçons, tom. III, pag. 136.

(A) Elle était fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne.] Je rapporterai ici une particularité qui n'est pas indigne d'être sue. Cette reine accoucha l'an 1510 « d'une seconde fille » qu'elle sit nommer Renée, comme » si elle eût vu renaître dans cet ac-» couchement l'espérance d'avoir des » enfans qu'elle avait presque tout-» à-fait perdue; mais l'ignorance des » matrones qui reçurent ce dernier, » la traitèrent si mal, que désormais » elle fut incapable d'en plus pro-» duire; et il lui en resta de si gran-» des incommodités, qu'elle en mou-» rut enfin à trois ans de là, dans le » château de Blois, le 13°. jour du » mois de février 1513 (1). » L'auteur des Notes sur les Lettres de Rabelais s'est trompé apparemment, lorsqu'il a dit(2) que la princesse Renée naquit le 15 octobre 1509, etc.

(B) Un historien moderne assure qu'elle possédait une vaste érudition. M. Varillas est l'historien dont je parle. Voici ses paroles : « Renée de » France, fille du roi Louis XII, épou-» se d'Hercule d'Este, duc de l'er-» rare, l'avait rendu père de cinq » enfans les mieux faits de la chré-» tienté, quoiqu'elle fût la prin-» cesse de son siècle la plus disgra-» ciée pour ce qui regardait le corps. » ll est vrai que ce qu'il y avait de » défectueux en sa taille et en sa beau-» té, était si abondamment réparé » du côté de l'esprit, qu'à tout pren-» dre, elle avait plus à se louer qu'à » se plaindre de la nature. Elle avait » plus de subtilité et de délicatesse » d'esprit, que l'on n'en avait vu en » aucune femme, sans en excepter » celles d'Italie qui s'en piquaient le

(1) Méserai, Hist. de France, tom. II, pag. 890.

(2) Pag. 83.

» plus, et ce n'était qu'un jeu pour » elle d'apprendre ce qu'il y avait de » difficile dans les sciences les plus éle-» vées. Elle avait pénétré sans peine, et » sans effort d'esprit, dans la philo-» sophie et dans la théologie, et per-» sonne de son sexe n'en parlait de » meilleure gräce, ou pour mieux di-» re d'une manière moins ennuyeuse. » Elle excellait dans toutes les mathé-» matiques et surtout dans l'astrono-» mie; et le mépris qu'elle avait pour » l'astrologie judiciaire ne l'avait point » empêchée de s'en faire montrer tous » les secrets par le fameux Luc Gau-» ric (3). » Il dit ailleurs (4) quelque chose de plus fort; c'est que personne ne la surpassa dans les connaissances les plus profondes de la philosophie, des mathématiques, et de l'astrologie. Cela sent le style de roman: M. Varillas, au lieu de modifier les expressions de Brantôme, auteur gascon, qui ne lâche la bride que trop souvent aux hyperboles, et surtout quand il s'agit des princesses, enchérit par-dessus lui. On en va juger. Madame Kenée.... avoit un des bons esprits et subtils qui étoit possible ; elle avoit fort étudié , et l'ai vue fort savante discourir fort hautement et fort gravement de toutes sciences, jusques à l'astrologie et la connoissance des astres, dont je la vis un jour entretenir la reine mère, qui l'oyant ainsi parler, dit que le plus grand philosophe du monde n'en sauroit mieux parler (5). Voyez quel rabais. Selon Varillas, l'égalité de savoir entre la princesse et tous les autres savans se rapporte aux connaissances les plus profondes de la philosophie, des mathématiques et de *l'astrologie* ; mais, selon Brantôme , elle ne se rapporte qu'à des discours d'astrologie, encore n'est - ce qu'au jugement de Catherine de Médicis. Il est plus utile que l'on ne pense de proposer aux lecteurs le parallèle de l'original avec la copie, comme je le fais ici. Consultez la note (6).

(3) Varilles, Hist. de l'Hérèsie, liv. X, pag. 354, édit. de Hollande.

(4) Hist. de Charles IX, tom. I, pag. 176, édit. de Hollande.

(5) Brantôme, Vie des Dames illustr., pag. m. 300.

(6) Brantôme, là même, dit que Renée, quoiqu'elle fut très-gâtée de son corps, produisit à

(C).... et conte beaucoup de choses les unes très-fausses, les autres douteuses, touchant le voyage de Calvin.] M. Varillas racoute (7), sous l'an 1535, que Calvin ayant choisi Strasbourg pour son séjour, y attira ceux de sa secte qui s'étaient bannis volontairement de France. Calvin, poursuit-il, ayant assemblé un assez grand nombre de disciples pour former une église présenta par le cnoseil de Bucer une requête au magistrat de Strasbourg, pour obtenir la direction spirituelle des Français qui s'étaient transplantés de France dans l'Alsace, à cause de la religion.... Le magistrat persuadé par Stunius (8)... accorda la requête, et Calvin eut de cette sorte la commodité de fonder une église à sa mode... Comme son intention était de rendre célèbre le collège de Strasbourg, il ne se contenta pas d'y attirer les plus beaux esprits, et les plus savans hommes des universités de France qu'il avait corrompus; mais de plus il voulut que ce même collége lui fut principalement redevable de sa réputation, et il y enseigna avec une assiduité plus grande que n'avaient été celle de Luther et de Mélanchthon, dans le collége de Wittemberg. Aussi le nombre de ses auditeurs devint-il plus grand sans comparaison que n'avait été le leur, quoiqu'aucun prince souverain ne s'en fut mélé. Il enseignait la théologie dans ce collége, et aucun des professeurs n'assistait plus volontiers que lui aux thèses des étudians. Il revoyait outre cela son Institution, et y ajoutait un quatrième et dernier livre. Il employa deux ans entiers à ces pénibles occupations, et rien n'aurait été capable de l'en tirer, s'il n'eut espéré de faire ailleurs plus de progrès; mais il se laissa tromper par la fausse opinion qu'on lui inspira d'étendre sa doctrine dans l'Italie, et il s'imagina que ce serait quelque chose

son mari une très-belle lignée. Il dit, pag. 306, qu'encore qu'elle apparût n'avoir pas l'apparence extérieure tant grande à cause de la gâture de son corps, si est-ce qu'elle en avoit beaucoup en sa majesté. Varillas, au lieu d'en demeurer là, dit qu'elle était la princesse de son siècle la plus disgraciée pour ce qui regardait le corps.

(7) Varillas, Hist. de l'Hérésie, liv. X, pag. 352 et suiv.

(8) Il fallait dire Sturmins.

de si glorieux et de si agréable que de pénétrer dans un climat qui avait été inaccessible à Luther et à Zuingle, et de tirer de l'obéissance du pape les peuples les plus proches de son siége, qu'il ne put résister à la tentation qui lui en survint. M. Varillas fait ici une digression pour l'éloge de la duchesse de Ferrare (9), après quoi il dit (10) que Calyin, n'ignorant pas la disposition de cette princesse, passa travesti de Strasbourg à Ferrare. Il suppose que Calvin, s'étant acquis par son bel esprit la familiarité de Renée, lui décria les maximes de Luther, celles de Zuingle, et celles de Mélanchthon, et que la princesse qui (11) ne voulait changer de religion que pour se venger de la cour de Rome, rebuta d'abord celle de Calvin; mais qu'elle ne s'empêcha pas long-temps d'étre calviniste..... Le prêche se faisait dans sa chambre afin qu'il demeurat plus caché, par le respect qui défendait aux domestiques de s'enquérir trop curieusement de ce qui s'y passait. Mais il est encore moins possible aux femmes de qualité qu'aux autres de céler longtemps à leurs maris la religion qu'elles professent. Celle de la duchesse vint à la connaissance du duc de Ferrare, et ce prince en fut d'autant plus irrité, que rien ne choquait davantage ses interets humains. Il relevait du saint siége, et il savait que les papes ne manqueraient pas de forces pour le dépouiller, s'ils en avaient le prétexte. Sa terreur augmentait lorsqu'il faisait réflexion que le duc Alfonse son père avait été long-temps exilé, vagabond, pauvre, et soldat appointé d'une nation étrangère, pour s'être mis mal avec le pape; et que, pour rentrer en grâce, il avait été contraint de demander pardon au pape Alexandre VI, et d'épouser Lucrèce Borgia. Ces considérations changèrent en un instant le duc, qui avait été jusquela très-complaisant à l'égard de la duchesse. Il la contraignit de revenir à l'exercice de la nouvelle religion (12), et toute la faveur qu'elle obtint

(9) On l'a vu dans la remarque précédente. (10) Varillas , Hist. de l'Hérésie, liv. X, pag.

(11) Là même, pag. 356. (12) Les imprimeurs ont fait sei une faute sil faut /ire, ou renoncer au lieu de revenir, on ancienne au lieu de nouvelle. de lui pour Calvin, fut qu'il lui serait permis de s'en retourner comme il était venu.

ll y a beaucoup de mensonges dans ce narré. 1°. Lorsqu'en 1534 Calvin sortit du royaume, il choisit la ville de Bâle (13), et non pas celle de Strasbourg, pour le lieu de sa retraite; et il se tînt à Bâle dans la plus grande obscurité qu'il lui fut possible (14), jusqu'à ce qu'il entreprit le voyage d'Italie, après avoir publié son Institution chrétienne (15). 2°. Il est donc faux qu'il ait érigé en ce temps-là une église à Strasbourg, et qu'il ait rendu plus célèbre le collège de cette ville, que ne l'était le collége de Wittemberg. 3°. Rectifions ceci autant que nous le pourrons, en le transportant à son véritable temps : nous ne laisserons pas d'y trouver bien des mensonges. Calvin chassé de Genève, l'an 1538, s'en alla en Suisse, où il reçut une vocation de professeur en théologie de la part des magistrats de Strasbourg. Il accepta cette charge, et la remplit avec l'applaudissement des gens doctes (16): mais 4°. il n'attira point à ce collége les plus beaux esprits, et les plus savans hommes des universités de France: et 5°. le nombre de ses auditeurs ne devint pas sans comparaison plus grand que n'avait été celui de Luther et de Mélanchthon à Wittemberg. Je ne sais où Varillas a pu prendre le fondement de ces hyperboles romanesques. Il est bien certain que Calvin, par la permission des magistrats, fonda une église française à Strasbourg, et qu'il la soumit à son formulaire de discipline (17): mais 6°. il n'est pas vrai qu'il ait commencé par-là ses travaux dans cette ville. Il y alla pour y enseigner la théologie, à quoi il se voyait appelé par les magistrats; et puis il les supplia de consentir à l'érection d'un troupeau français. 7°. Il fugié avant lui en cette cour, eut

(13) Tome IV, pag. 333, remarque (F) de Particle CALVIN.

(14) Tome IV, pag. 344, remarque (U) de

l'article GALVIN.

ne quitta point ces pénibles occupations par l'espérance de faire plus de progrès en Italie : car il ne prit congé de ceux de Strasbourg qu'afin de retourner à Genève (18), où il se voyait rappelé avec de fortes instances. Il est absurde de supposer, comme le suppose M. Varillas, que Calvin s'en alla voir la duchesse de l'errare, l'au 1535, après avoir fait deux ans à Strasbourg les fonctions de professeur en théologie, et celles de ministre, et après y avoir revu son Institution, et l'avoir augmentée d'un quatrième et dernier livre: car 8°. il sortit de France l'an 1534, et il alla à Ferrare vers la fin de l'an 1535; et 9°. lorsqu'il fit ce voyage, son Institution chrétienne n'avait paru qu'une fois. Il ne la revit, il ne l'augmenta qu'après son retour d'Italie (19). 10°. Elle ne fut divisée en livres que dans l'édition de l'an mil cinq cent cinquante-neuf. 11°. J'avoue que la duchesse de Ferrare fut mère de cinq enfans, mais ils n'étaient pas tous nés lors du voyage de Calvin. Quand elle accoucha d'une fille, l'an 1536, Rabelais observe qu'elle avait déjà une fille et un fils (20).

Un historien, qui se rend coupable de tant de mensonges sur des choses si aisées à bien rapporter, ne mérite pas beaucoup de créance à l'égard des conversations particulières qu'il suppose entre la duchesse de Ferrare et Calvin. Voilà ce que j'appelle douteux; car je n'ai point de bonnes preuves pour avérer si Calvin insinua, ou s'il n'insinua point à la duchesse telles et telles choses contre Luther, contre Zuingle, contre Mélanchthon. On me persuaderait aisément que Calvin contribua pen à la conversion de cette princesse: je crois qu'il la trouva fort guérie de la créance romaine; et que Marot, qui s'était ré-

(20) Rabelais, épître XIV, pag. 59.

<sup>(15)</sup> Il la publia à Bale, l'an 1535. Voyes tome IV, pag. 343, la remarque (U) de l'article

<sup>(16)</sup> Theologiam ibi docuit magno cum doctorum omnium applausu. Beza, in Vità Calvini, ad ann. 1538.

<sup>(17)</sup> Ex senatús consensu Gallicam ecclesiam constitute etiam ecclesiastice discipline plantavit. Idem, ibid.

<sup>(18)</sup> Il y retourna l'an 1541. Poyez sa Vie par Bèze.

<sup>(19)</sup> M. Varillas, Histoire de Charles IX, tom. I, dit que Calvin avait composé chez la duchesse de Ferrare les livres de son Institution. Dans le Xº. livre de l'Histoire de l'Hérésie, pag. 350, il dit que Calvin étant allé à Nérac, pour conférer avec le Fèvre, et avec Rossel? leur lut son Institution. Il faut savoir que Calvin conféra avec le Fèvre à Nérac, l'an 1533. ou environ.

plus de part que lui au changement

de Kenée (21).

(D) Ce que Varillas débite sur les motifs qui la poussèrent dans la nouvelle religion, a fort peu de vraisemblance. | « Les injures qu'elle préten-» dait que le roi son père eût reçues » du pape Jules II, lui avaient inspiré » de l'aversion pour la cour de Rome motif qui la disposa à prêter l'oreille aux nouvelles sectes. « Elle ne voulait » changer de religion que pour se ven-» ger; elle croyait qu'il suffisait pour » cela d'attaquer l'autorité spirituelle » et temporelle des papes, sans toucher aux sacremens, et surtout à la » profession religieuse, qui ne man-» querait pas d'exciter de grands trou-» bles dans les états les mieux établis » (23). » Il faut convenir, généralement parlant, que l'envie de se venger peut produire dans l'esprit de l'homme une forte inclination vers une secte. S'il s'élève un parti contre certaines personnes qui nous ont fait un grand tort, nous sommes très-disposés à soutenir ce parti, nous souhaitons qu'il soit juste; et à force de le souhaiter, nous venons souvent à bout de le croire juste. Ceci a lieu non-seulement dans les cabales d'état et d'académie, mais aussi dans les disputes de religion; de sorte qu'il ne faut point douter qu'une haine personnelle contre un pape, ne soit capable de porter un prince à favoriser les théologiens qui prêchent contre ce pape. Mais notre duchesse a-t-elle été dans ce cas? A peine était-elle hors du maillot quand Jules II mourut. La cour de Rome était réconciliée avec Louis XII, quand ce prince sortit du monde; de sorte que notre Renée fut plutôt capable d'ouir parler de la paix entre son père et Léon X, que des violences de Jules II. Il n'y a point d'apparence qu'elle ait conçu contre la mémoire de ce pape un ressentiment qui ait compris tous ses successeurs. Quand nous n'apprenons une querelle qu'après qu'elle ne subsiste plus, les passions qu'elle produit ne sont point si vives. C'est à la vue des maux où elle

(21) Voyez le Laboureur, Addit. à Castel-

nau, tom. I, pag. 746, 747.
(22) Varillas, Hist. de l'Hérésie, Liv. X, pag.

(23) La même, pag. 356.

nous plonge, que nous concevons une violente haine contre celui qui en est l'auteur. Je ne nie pas que ceux qui, pendant les troubles, et au temps même de la pacification, étaient encore au berceau, ne conçoivent un très-vif ressentiment contre l'auteur de ces troubles, lorsqu'étant venus en age ils se voient très-incommodés des » (22). » C'est, selon M. Varillas, le suites fâcheuses du mal qu'il causa; mais la duchesse de Ferrare était-elle dans le cas? Elle avait été excluse de la succession de son père par la loi salique, et ainsi les manx que Jules II avait causés à Louis XII ne l'eussent pas concernée, quand même ils eussent duré sous le règne de François ler.

Il est sûr que les vérités de sait sont quelquefois destituées de vraisemblance; et ainsi, sans décider vi que la princesse avait du ressentiment, ni qu'elle n'en avait pas, je me contente de dire qu'il n'est point probable que le souvenir des injustices de Jules II l'ait remplie de la passion de se venger de la cour de Rome par l'adoption du luthéranisme. Néanmoins je ne dois pas dissimuler ce que j'ai lu dans Brantôme. *Peut-être* , ditil (24), que se ressentant des mauvais tours que les papes avoient faits au roi son père, en tant de sortes, elle se sépara de leur obéissance, ne pouvant faire pis étant femme. Je tiens de bon lieu qu'elle le disoit souvent. M. le Laboureur (25) cite une élégie de Clément Marot, sur la troisième grossesse de Renée. L'enfant y est félicité de sa conception dans un temps si heureux. Marot lui promet la ruine du pape et du saint siège qu'il traite injurieusement, et qu'il dit être ennemi de sa maison. Cela montre que ce poëte mettait en jeu les différens domestiques, afin d'aliener de la cour de Rome la duchesse de Ferrare. Notez qu'il mettait aussi en jeu les bons augures et les prédictions favorables, dont les poëtes sont si libéraux, et qui les convainquent si souvent d'être faux prophètes (26). Il le fut en cette rencontre, et non plus que ses confrères en pareil cas, il n'en rougit point.

(24) Brantôme, Vie des Dames illestr., pag.

(26) Voyes ci-dessous la remarque (C) de

l'article FONTARABIE.

<sup>(25)</sup> Addit. eux Mémoires de Castelnau, com. I, pag. 747: il remarque que cette Élégie a été supprimée.

sa religion. ] C'est M. de Thou qui me à l'an 1569, n'étaient beaucoup plus l'apprend. Sub idem tempus, dit-il croyables. Nous allons voir les paro-(27), Renata Ferrariensis Guisii so- les du sieur d'Aubigné. crus, quæ ex Italia in Galliam ob religionis caussam migraverat, Aure- rencontre, sa charité ne se signala lianum regis salutandi gratid venit. pas moins. ] La réponse qu'elle sit à Il dit cela sous l'année 1560. Le duc Malicorne n'a pas été tournée aussi de Ferrare, mari de cette princesse,

mourut l'an 1559.

(F) Je doute que Mézerai en marque juste le temps. En racontant les violences que ceux de la religion eurent à soussrir en divers lieux, l'an 1562, il dit (28) « que l'autorité de » madame Renée, douairière de Fer-» rare; en sauva grand nombre, qui » de toutes parts se jetaient dans » Montargis, sous sa protection. Le duc » de Guise, son gendre (29), n'ayant » pu par prières, ni par menaces, la » réduire dans le bon chemin, y dé-» pêcha Jean de Sourches-Malicorne, » avec quatre compagnies de cheval. » Lequel l'ayant fait sommer de lui » mettre entre les mains les princi-» paux factieux qui s'étaient retirés » dans le château auprès d'elle, et » la menaçant d'y faire mener le » canon pour les avoir, en reçut une » réponse digne d'une telle princesse. » Avisez bien, lui dit-elle, à ce que » vous ferez : sachez que personne n'a » droit de me commander que le roi me-» me, et que si vous en venez la, je me » mettrai la première à la brèche, où » j'essaierai si vous aurez l'audace » de tuer la fille d'un roi, dont le » ciel et la terre seraient obligés de » venger la mort sur vous et sur toute » votre lignée, jusqu'aux enfans du » berceau. Ces sières paroles ayant un » peu ralenti sa résolution, il arriva » la mort du duc de Guise, qui l'en » détourna tout-à-fait. » M. Varillas, en rapportant la même histoire, et en la paraphrasant selon sa coutume, l'applique à l'an 1562 (30). Mais je serais fort trompé si les écrivains pro-

(27) Thuan., lib. XXVI, pag. 521.

Pag. 175.

(E) Elle quitta l'Italie à cause de testans, qui appliquent cette aventure

(G) Si son, courage parut en cette. noblement par d'Aubigné que par Mézerai ; mais je ne sais si les phrases sont plus de l'historien que de la princesse. Quoi qu'il en soit, citons d'Aubigné. « Cela (31) fut cause que des » villes et villages du plat pays tout » s'enfuit à Montargis, où plusieurs » avaient été conservés dès les pre-» mières guerres, sous la faveur de la » duchesse, laquelle étant du sang » royal, apparentée de ceux de Guise, » avait eu un privilége particulier. » Elle et ses ministres blâmaient ceux » qui portaient les armes, en termes » qui les rendirent ennemis, elle et » le prince de Condé : et cette que-» relle donnait couverture au respect » qu'on lui portait. Mais ce dernier » amas émut les prêcheurs de Paris, » et eux le roi, à la contraindre de » chasser quatre cent soixante per-» sonnes, les deux tiers de femmes » et d'enfans portés au cou : cette prin-» cesse fondant en larmes dit à Ma-» licorne, qui lui avait apporté cette » rude nouvelle, que si elle avait au » menton ce que lui portait (32), elle » le ferait mourir de ses mains, com-» me messager de mort. Elle fournit » ce peuple de cent cinquante grandes » charrettes, huit coches, et d'un » grand nombre de chevaux (33). » La manière dont ces pauvres gens, que Malicorne tâcha de faire périr en chemin, échappèrent est fort singulière. D'Aubigné la raconte aussi. Un autre historien huguenot (34) la raconte aussi, mais sans nommer Malicorne; et à l'égard de la duchesse, voici ce qu'il dit, sous l'année 1569 (35) : En ce

<sup>(28)</sup> Histoire de France, tom. III, pag. 86. (29) Anne d'Est, fille de Renée, épousa en premières noces, François de Lorraine, duc de Guise, et en secondes le duc de Nemours. Elle fut mère du duc de Guise, tué à Blois, et fit-rage pour la ligue contre Henri III et Henri IV. Elle s'appelait alors la duchesse de Nemours. Voyez la dernière remarque vers la fin.

<sup>(30)</sup> Varillas, Hist. de Charles IX, tom. I,

<sup>(31)</sup> C'est-à-dire le massacre de ceux de la religion, fait à Orléans en l'année 1569.

<sup>(32)</sup> Voyes ci-dessous les paroles de Branto-

e, remarq. (H), citat. (38).
(33) D'Aubigne, Histoire universelle, tom. I, liv. V, chap. XIII.

<sup>(34)</sup> Son ouvrage est intitulé: La vraie et entière Histoire des Troubles et choses mémorables avenues tant en France qu'en Flaudre et pays circonvoisins, depuis l'an 1562 : il est imprime à la Rochelle, 1573, in-8°.

<sup>(25)</sup> Liv. VIII, fulio 253.

temps le duc d'Alençon fit entendre se, elle étoit accompagnée d'autant à la duchesse de Ferrare, que Mon- de bontez, qu'elle etendoit si bien sur targis (son séjour ordinaire) servoit les sujets de son mari, que je n'ay de retraite aux protestans : et qu'on vu aucun dans Ferrare qui ne s'en y faisoit journellement complots con- contentast, et n'en dist tous les biens tre la majesté. Partant la prioit de du monde; car ils se ressentoient surles chasser avec les ministres, et tout de sa charité qu'elle a eu toujours l'exercice de la religion protestante, en recommandation, et principaledont elle faisoit profession, ou de prendre autre demeure. Elle respond cela de bon que jamais elle n'a oublé qu'elle estoit trop proche de la cou- sa nation, et bien qu'elle en fust trèsronne, pour y estre si mal affectionnée. Joint qu'il n'y avoit en la ville jamais François passant par Ferrare qu'un povre et simple peuple, qui ne se mesloit de chose qui pust de tant soit peu importer à l'estat du roi. Au reste qu'elle ne pouvoit sortir d'un lieu sien, où elle vouloit vivre et mourir: mesmes en l'exercice de religion qui lui avoit esté permis du roi, et où elle avoit esté jusque-là nourrie. Toutes fois sur la fin de septembre, fut contrainte de donner congé à la pluspart de ceux qui s'y estoient retirez, pour les menaces qu'on lui faisoit d'une garnison prochaine. Et d'autant qu'il y avoit plusieurs familles, maintes fenimes, et grand nombre de jeunes et vieilles gens, tous indisposts à faire les longues traites qu'il leur falloit entreprendre, ou tomber à la merci de ceux qui n'en attendoient que la peau : elle presta ses coches, charrettes, et chariots pour les aider, respondant pour les charretiers qui conduisoient le reste et leur bagage.

Quand je songe que M. de Thou (36) a fourni à Mézerai et à Varillas ce qu'ils disent de l'équipée de Malicorne, sous l'an 1562, et de la réponse courageuse de la princesse, et qu'il met cet événement à la même année, je ne sais de quel côté me tourner; et peut-être faut-il dire que la duchesse fut inquiétée deux fois à Montargis, l'an 1562, et l'an 1569: la seconde fois ce n'était peut-être pas Malicorne qui fut chargé de la commission, quoi-

que d'Aubigné le dise.

(H) Elle a toujours fait parattre une extrême inclination à répandre sa libéralité sur les misérables.] Je me servirai des paroles de Brantôme. Si cette princesse, dit-il (37), étoit habile, sage, spirituelle, et vertueu-

(36) Thuanus, Hist., lib. XXX, pag. 608. (37) Brantôme, Vie des Dames illustres, pag. 302.

ment sur les François, car elle a eu loing, elle l'a toujours fort aimée: ayant nécessité et s'adressant à elle, n'a parti d'avec elle, qu'elle ne lu donnast une ample aumosne et bon argent pour gagner son pays et sa maison, et s'il étoit malade et qu'il n'eust pu cheminer, elle le faisoit trav ter et guerir très-soigneusement, a puis lui donnoit argent pour se retirer en France. Brantome avoit oui dire qu'au voyage de M. de Guise en Malie elle sauva après son retour plus de dix mil ames de pauvres François tant de gens de guerre que d'autres, qui fussent morts de saim et de nécessité sans elle, lesquels passant a Ferrare elle secouroit tous de remèdes et d'argent autant qu'il y en avoit; et quand les intendans de sa maison lui remontroient l'excès des dépenses, elle ne leur disoit autre chose sinon, que voulez - vous, ce sont pauvres François de ma nation, et lesquels, si Dieu m'eust donné barbe au menton et que je fusse homme, seroient maintenant tous mes sujets, voire me seroient-ils tels si cette méchante loi salique ne me tenoit trop de rigueur (38). Brantôme n'ignorait pas les charités de Montargis; continuons de l'entendre (39) : a J'ai oui dire à » aucuns de ses gens qu'étant de » retour en France, et s'étant retirée en sa ville et maison de Mon-» targis, quand les guerres civiles se » venoient à esmouvoir, tant qu'elle a » vescu elle retiroit chez elle une in. » finité de peuple, et ceux de la reli-» gion qui estoient chassez et bannis » de leurs biens et maisons, elle les » aidoit, secouroit et nourrissoit de » tout ce qu'elle pouvoit. J'ai bien » veu moi aux seconds troubles les » forces de la Gascogne conduites par » MM. de Terrides et de Monsales

(38) Là même, pag. 303. (39) Là même, pag. 305.

montans à huit mil hommes, et s'acheminans vers le roi, nous passasmes à Montargis les chefs et principaux capitaines et gentilshommes, nous lui allasmes faire la reverence comme notre devoir nous le commandoit : nous vismes dans le château je croi plus de trois cens personnes de la religion, qui de toutes parts du païs s'estoient retirez là: vieux maistre d'hostel qu'elle avoit, fort honnête gentilhomme que j'avois connu à l'errare et en France, me jura qu'elle nourrissoit tous les jours plus de trois cens bouches de ees pauvres personnes › retirées. »

(1) Elle parla fortement pour le rince de Condé.] C'est encore du nême auteur que j'enprunterai ma reuve. « J'ai ouï dire, et le tiens de bon lieu, que lors que le prince de e Condé fut mis en prison à Orleans du temps du petit roi François, elle » arriva de Ferrare deux jours après » et la vis arriver, le roi et toute la v cour estans allez au-devant, et re-» que avec un très-grand honneur, » comme il lui appartenoit, elle fut » fort triste de cette prison, et dit et » remonstra à feu M. de Guise son » gendre, que quiconque avoit con-» seillé au roi ce coup avoit failli » grandement, et que ce n'étoit peu » de chose que de traiter un prin-» ce du sang de cette sorte (40). » M. de Thou la fait teuir un langage encore plus relevé. Aurelianum regis salutandi gratid venit, deploratoque præsenti rerum statu generum acerbė increpuit, et siquidem ante captum Condæum advenisset, id se impedituram testata monuit, ut ab injurid erga regiæ stirpis principes in posterum temperaret, nam plagam eam diù sanguinem missyram, nec cuiquam unquam benè vertisse qui regis consanguineos principes prior lacessivisset (41).

(K) On ne saurait assez udmirer la fermeté qu'elle opposa aux machines dont Henri II et son mari se servirent, pour la retirer de.... l'hérésie. M. le Laboureur a publié (42) un mé-

moire très-curieux. C'est l'instruction qui fut donnée au docteur Oriz \* al. lant à Ferrare de la part de Henri II. Ce docteur était l'un des péniteuciers du pape, et il faisait en France l'office d'inquisiteur : il fut envoyé exprès à Ferrare pour y être le convertisseur de la duchesse. H fut chargé de lui dire, 1°. Que le roi avait appris avec une douleur incroyable qu'elle s'était laissé précipiter au labyrinthe de ces malheureuses et damnées opinions, contraires et répugnantes à notre sainte foi; 2°. Que quand il entendra sa réconciliation et réduction à la vraie obéissance de l'église, l'aise et plaisir qu'il en recevra ne seront pas moindres que s'il la voyait ressusciter de mort à vie; 3°. Que si au lieu d'ensuivre les vestiges de ses progéniteurs, qui par un singulier zèle ont toujours embrassé la protection de notre sainte foi catholique, icelle d'ame voulait demeurer en une opinidireté et pertinacité, cela déplairait autant au roi que chose de ce monde, et serait cause de lui faire entièrement oublier l'amitié avec toute observation et démonstration de bon neveu, n'ayant rien plus odieux qu'il a tous ceux de telles sectes réprouvées, dont il est ennemi mortel. Si ces remontrances ne produisaient rien, le docteur Oriz devait faire des sermons de controverse auxquels on obligerait la duchesse d'assister avec toute sa famille, quelque refus ou difficulté qu'elle en sut faire, Ayant continué cela par quelques jours, s'il voyait que par telle voie on ne pouvait rien profiter à l'endroit d'icelle dame, il devait lui déclarer en la présence du duc son mari, que sa majesté veut et entend, et de fait prie et exhorte très-instamment icelui sieur duc, qu'il ait à faire mettre ladite dame en lieu séparé de congrégation et conversation, où elle ne puisse plus gâter personne que soimême, lui ôtant ses propres enfans et toute sa famille entièrement de quelque nation qu'ils soient, lesquels se trouveront charges ou véhémentement soupçonnés desdites erreurs et fausses doctrines, pour leur faire leur procès.... et leurs dits procès faits, qu'il soit fait punition et correction exemplaire des fauteurs et délin-

<sup>(40)</sup> Brantôme, Vie des Dames illustr., p. 306. (41) Thuan., lib. XXVI, pag. 521, 522, ad ann. 1560.

<sup>(42)</sup> Dans les Additions à Castelnau, tom. I, pag. 747.

<sup>\*</sup> Leclerc dit que ce personnege s'appelait

quans. Tout cela fut inutile: lisez les paroles de M. le Laboureur (43). Le duc de Ferrare ne fut pas assez adroit pour empêcher qu'Anne d'Est sa fille ne sût imbue des nouvelles opinions. Sa mère, qui la faisait élever aux sciences, lui donna pour camarade d'étude Olympia Fulvia Morata, fille de beaucoup d'esprit, qui fut ensuite une bonne luthérienne. Cùm Anna Herculis Estensis Ferrariensium principis filia iisdem litteris à Joanne Sinapio viro summo institueretur, ut haberet quicum honesta æmulatione certaret, visum matri est... ut Olympia in Aulam in qua aliquot annos magna cum laude fuit advocaretur (44). Le commerce de cette fille donna beaucoup de lumières sur la religion à la princesse Anne. Aussi dit-on qu'elle s'affligea beaucoup des supplices que l'on fit souffrir à ceux de la religion, après l'affaire d'Amboise, et qu'elle exhorta Catherine de Médicis à ne point répandre le sang innocent. C'est M. de Thou qui le rapporte. Sola Anna Atestina Guisii uxor miti ingenio femina, et quæ à teneris annis Ferrariæ sub Renata parente ei doctrinæ quæ tunc exagitabatur inhutrita fuerat, Olympiæ Moratæ lectissimæ et eruditissimæ feminæ consuetudine ad id usa, lacry mas non tenuisse dicitur, ultroque Catharinam monuisse ut si regem aç regnum salvum vellet, ab innocentum suppliciis abstineri juberet (45). Du temps de la ligue elle fut fort passionnée contre ceux de la religion. Les intérêts de famille, ct le souvenir\_de Poltrot (46), la firent changer peut-être de sentimens. Au reste, le duc de Ferrarc s'était brouillé avec Renée avant le règne de Henri II; car voici ce que Rabelais écrivit de Rome, l'an 1536. « Il y a danger » que madame Renée en souffre fas-» cherie: ledit duc lui a osté madame » de Soubise sa gouvernante et la fait

tom. I, pag. 749.

(44) Colius Secundus Curio, in Epistola ad
Betuleium, inter Epistolas Olympiæ Fulviæ Mo-

rate, pag. m. 97.

(45) Thuanus, Hist., lib. XXIV, pag.

496, 497, ad ann. 1560.

(46) Qui assassina le duc de Guise, son mari.

» servir par Italiennes, qui n'est pas » bon signe (47).

(47) Épîtres de Rabelais, pag. 18.

FERRARIENSIS. C'est sous ce nom que l'on cite ordinairement un philosophe scolastique qui s'appelait François Sylvestre (A). Il était de Ferrare; et il se sit tellement considérer dans son ordre (a), qu'il en fut élu général au chapitre tenu à Rome, l'an 1525. Sa corpulence ne l'empêcha pas de visiter les provinces de l'ordre, afin d'y rétablir la discipline autant que faire se pourrait \*1 (b). Il mourut à Rennes en Bretagne, le 24 de septembre 1528. Il fut assisté à sa mort et muni des sacremens de l'église par le père Mayeuc, dominicain, qui était évêque de Rennes depuis le 29 de janvier 1506, et qui avait été confesseur de la reine Anne de Bretagne \*2, de Charles VIII, et de Louis XII (c).

J'ajoute que, selon Léandre Albert (d), il mourut le 19 de septembre 1528, à l'âge de cinquante-quatre ans. Cet historien \*3 s'accorde avec Altamura touchant le lieu: mais son tra-

(a) Cétait celui des dominicains.

Leclerc ne doute pas que Bayle n'at compris les mots : Licet corpore gravis; mais il demande s'il les a bien traduits.

(b) Licet corpore gravis. provincias tames ordinis visitando lustravit ex officio, restituenda vita regulari... proviribus intendess. Altamura, in Biblioth. Pominic., pag. 253.

\*2 Suivant le père Échard que cite Leclerc, le père Mayeuc ne sut consesseur que

de la reine Anne.

(c) Tiré d'Altamura, Bibliothéque des Dominic., pag. 253.

(d) In Descript. Italiæ, folio 350 verso de l'édit. italienne de Venise 1561, et pag. 540 de l'édition latine de Cologne, 1567.

berti, alors compagnon de voyage de Ferririensis.

<sup>. (43)</sup> Elle souffrit avec obstination l'effet de toutes ces menaces, à cause de quoi le sieur de Brantôme remarque qu'elle fut quelque temps en mésintelligence avec son mari, qui ne put faire autre chose que de lui ôter l'éducation de ses enfans. Le Laboureur, Addit. à Castelnau, tom. I, pag. 749.

rias, maître du sacré palais, sous Léon X.

- (e) D'Argentré, Histoire de Bretagne, liv. XII, chap. LXIX.
- (A) C'est sous ce nom que l'on cite ordinairement... François Sylvestre.] On cite principalement son Commentaire sur les quatre livres de Thomas d'Aquin contre les gentils. Il a fait aussi des Commentaires sur la Philosophie d'Aristote, et la Vie de la bienheureuse Osanna en six volumes. C'est une sainte dont il avait été confesseur, et qui est fort vénérée à Mantoue, à cause de sa sainteté et de ses miracles (1).
- (1) Ex Altamurâ, in Bibliot. dominic., pag. 253.

FERRET (EMILE), en latin Æmilius Ferrettus (A), l'un des bons jurisconsultes du XVI°. siècle, naquit à Castello Franco, dans la Toscane (B), le 14 de novembre 1489. Il fut envoyé à Pise des qu'il eut douze ans, et y étudia le droit canon et le droit civil pendant trois années; puis il en passa deux autres dans l'académie de Sienne, après quoi il alla à Rome et fut secrétaire du cardinal Salviati \*. Il fut reçu avocat à l'âge de dix-neuf ans, après avoir soutenu des thèses dans une assemblée nombreuse de cardinaux et d'évêques. Il

\* Leclerc dit qu'il fallait mettre : de Salpiati, depuis cardinat.

ducteur ne rend pas bien ces pa- quitta alors son nom de baptême roles, nella città di Renes; car Dominique, et prit celui d'AEil dit in urbe Renesia, et il fal- milius. Ayant accepté la profeslait dire Redonibus, ou in civita- sion en jurisprudence, il explite Redonensi. D'Argentré assure qua si habilement le titre de (e) que Francesco Sylvestro, gé- Rebus creditis, que cela lui fit néral des jacobins, mourut à obtenir la qualité de secrétaire\* Rennes le 20 d'octobre 1528. Il de Léon X. Il exerça cette chara cru très-faussement que l'on ge quelques années; après quoi le nommait Prieras. C'était le il la quitta volontairement, et se confondre avec Sylvestre Prie- retira dans sa patrie. Il en sortit au bout de deux ans, son père y ayant été tué, et s'en alla à Tridino dans le Montferrat. Il s'y maria (C), et après y avoir séjourné quatre ans, il suivit à Rome et à Naples le marquis de Montferrat, qui commandait une partie de l'armée de France. Cette expédition des Français ayant été malheureuse, il tâcha de regagner son pays; mais il tomba entre les mains des Espagnols, et ne recouvra la liberté qu'en payant rançon. Il s'en vint en France, et enseigna le droit à Valence avec tant de réputation que François Ier. le fit conseiller au parlement de Paris (D), et le députa aux Vénitiens et aux Florentins. L'habileté avec laquelle il s'acquitta de ces emplois obligea le marquis de Montferrat à l'envoyer à la cour de Charles-Quint, après avoir fait agréer ce voyage à François I<sup>er</sup>. Ferret suivit l'empereur à l'expédition d'Afrique, et dès qu'il fut de retour en France le roi l'envoya aux Florentins, pendant la guerre qu'ils soutenaient contre l'empereur. Il revint en France lorsqu'ils eurent été subjugués, et suivit la cour à Nice lors de l'entrevue

> " Je ne prétends pas le nier, dit Leclerc; mais il fallait en donuer des preuves.

du pape, de Charles-Quint, et du roi; puis s'étant défait de la charge de conseiller au parlement, il se retira à Lyon \*, d'où il passa à Florence et y obtint la bourgeoisie. Il fut appelé à Avignon pour y enseigner le droit. D'abord ses gages montèrent à ciuq cent cinquante écus par an, puis à huit cents et enfin à mille, somme qui n'avait jamais été donnée dans cette université à nul professeur. Il se fit aimer et des habitans et des écoliers : cela parut d'une façon éclatante après sa mort (E), comme on le verra dans les remarques. Il mourut à Avignon, le 15 de juillet 1552. Il composa plusieurs ouvrages (a) (F). On voit une de ses lettres au-devant de la vieille traduction française (G) du Décaméron de Boccace.

"Il y était en 1539, et les trois années suivantes il y fit imprimer, dit Leclerc, les Verrines et les Philippiques de Cicéson, 1541, in-8°.

(a) Tiré de Panzirole, lib. II, cap. CLXVII, de claris Legum Interpret.

(A) En latin Æmilius Ferrettus. M. Graverol, l'avocat, se trompe quand il croit que ce professeur en jurisprudence s'appelait Æmilius Perrotus. · Il ne veut pas rechercher si c'est par erreur que quelques-uns l'ont nommé Æmilius Ferretus (1); mais quoi qu'il en soit, il assure que l'Æmilius Perrotus à qui Bunel a écrit des lettres, est le même jurisconsulte qu'Æmilius Ferrettus. C'est une erreur : celui-ci était Italien; l'autre était Français, comme Bunel (2) le pouvait apprendre à M. Graverol. Je ne le distingue point de ce conseiller au parlement dont M. de Thou a parlé avec éloge, et dont le fils fut tué à la Saint-Bar-

(2) Voyen la VII. lettre de Bunel, pag. 33.

Emilii senatoris Parisiensis non munius integritate quam juris scientul clari F. tanto patre dignissimus eau dem fortunam subiit (3). L'épitome de la Bibliothéque de Gesner a trompé M. Graverol: on y trouve ces paroles: Emilius Ferretus seu Perrotus jurisconsultus scripsit, etc. (4). L'auteur lui donne le commentaire in legen, Gallus, qui n'appartient qu'à Perrot.

(B) Il naquit à Castello Franco, dans la Toscane.] Ses ancêtres, originaires de Ravenne, s'étaient établis dans cette ville de Toscane (5). Nota ici une ou deux erreurs de M. Allard. Émile Ferret, dit-il (6), était de Languedoc, mais il a lu dans l'université de Valence avec applaudissement, sous Henri II. Il fallait diresous François Ier. On est pu dint après Panzirole (7) qu'il fut désigné conseiller au parlement de Grenoble; par-là il est eu une nouvelle relation l'onvrage de M. Allard.

(C) Il s'y maria. ] Sa semme était d'une très-bonne samille, ex splendidd familid (8). Il en eut six sils et une sille (9), et néanmoins il décèds sans ensans; et son neveu sut son héritier (10). Nouvelle preuve qu'Émile Perrot, père d'un homme qui sut toé l'an 1572, n'est pas le même qu'Émile Ferret, mort sans ensans l'as

155a.

(D) François Ier. le fit conseiller au parlement de Paris \*. ] Ce fut en 1536, si l'on en croit Panzirole; mais, s'il a raison en cela, il se trompe lourdement bientôt après, lorsqu'il suppose que, depuis la promotion à cette charge, Ferret fut envoyé par François Ier. à Venise et à Florence, et par le marquis de Montferrat en

(4) Epitora. Biblioth. Gesneri, pag. m. 12. (5) Pauzirolus, de claris Leg. Interpret, lib.

II, cap. CLXVII, pag. m. 348.

(8) I bidem, pag. 349.

(9) Idem, ibid.

(10) Uxore ac liberis amissis Marcum Nicolai fratris filium hæredem scripsit. Idem, ibid

pag. 350.

Leclerc croit que ce fut conseiller au grand conseil, du moins c'est ce qu'autorise à croire son épitaphe, qui porte : in regia Luleus constitue.

<sup>(1)</sup> Emilius Perrotus, qui et aliis Emilius Ferretus dicitur (an errore id factum, non est hic disquirendi locus) jurisconsultus fuit magni nominis. Franciscus Graverol, Notis in Epist. Il Bunelli, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Thuan. Histor., lib. LII, pag. 1077, d ann. 1572.

<sup>(6)</sup> Allard, Biblioth. de Dauphiné, peg. 103. (7) Pausirol., de claris Legum Interpret., pag. 150.

Espagne, environ le temps que Chares Quint se préparait à l'expédition l'Afrique. Cette expédition appar-

tient à l'an 1535.

(E) Il se fit aimer et des habitans st des écoliers ; cela parut.... après sa mort.] Simon Craveta, son successeur en la chaire de jurisprudence, ayant osé le censurer dans sa première leçon, fut sifflé de toute la compagnie, et chassé hors de la ville. Unice tam à civibus, quam auditoribus dilectus (Ferrettus) ingens sul desiderium reliquit, quod Simonis Cravetæ exemplum ostendit, qui Emilii cathedræ subrogatus, cum in primd oratione eum perstrinxisset, ab omnibus explosus, et urbe ejectus, coactus est discedere (11).

(F) It composa plusieurs ouvrages.] Voici ce qu'en a dit Panzirole (12) : Plura in jus civile scripsit, et librum de Signo, et Ratione inscriptum, in quo multas leges interpretatus est, et alterum Bartoli Everriculum nuncupatum, in quo ejus errores congerit; notas in Institutiones, opinionum volumen, responsa, nec paucas epistolas edidit. Opus etiam de Armorum ratione lingud hetrused composuit. Il faut ajouter à cela un com-

mentaire sur Tacite.

(G) On voit une de ses lettres audevant de la vieille traduction française du Décaméron de Boccace. Cette lettre est en italien, et datée de Lyon, le 1er. mai 1545. Il l'écrivit à la reine de Navarre. C'est un fort bon éloge du Décaméron, et de la version française qu'Antoine le Maçon en avait faite par ordre de cette princesse. Emilio Ferretti, (c'est ainsi qu'il signe) déclare qu'il n'avait pas cru que le traducteur, quoique homme d'esprit, diligent, bonne plume, et habile dans la langue italienne, réussirait parfaitement bien à traduire le Décaméron, mais qu'il avait vu le contraire en lisaut la traduction. L'attachement du sieur le Maçon à l'agriculture et à bâtir, les distractions que lui causaient les soins domestiques, chargé qu'il était d'une semme et d'un grand nombre d'enfans, avaient empêché notre Ferretti d'espérer de lui une

(12) Idem , ibidem.

bonne traduction. On sera bien aise, je m'assure, de voir ici ses propres paroles. Per la moltitudine e varietà de le cure, ne le quali egli ha reso singular conto di se, o per esser deditissimo a la agricoltura, ed a l'edi-. ficare, secondo che dimostrano le ville e le case sue, o per haver moglie e buon numero di figliuoli e maschi e femine, a quali è stato mestieri di altro aiuto che di tesser favole, a ogni altra cosa aspettavò che mi riuscissi che a tradur novelle, almeno in sì gran numero e di si gran varietà: ma la bellezza de l'ingegno suo, ed il compartimento, per il quale egli ha saputo cosi ben dispensar il tempo, ha vinte e tante sue difficultà, et l'imagination mia. Voilà en passant une petite notice de la personne du vieux traducteur du Décaméron.

FERRI (PAUL), en latin Ferrius, a été un fort savant théologien au XVII<sup>e</sup>. siècle. Il naquit le 24 février 1591, à Metz, où sa famille faisait figure (A). Il fit de si grands progrès à Montauban, où on l'avait envoyé pour étudier en théologie, qu'il fut reçu ministre à Metz, l'an 1610, à l'âge de dix-neuf ans. Il avait déjà publié un livre (B). La qualité de proposant se trouya unie en lui avec le titre d'auteur. Ceux qu'il publia depuis, en divers temps, lui acquirent beaucoup de réputation (C). Il avait de grands talens pour la chaire. C'était l'homme de sa province le plus éloquent, et dont les discours touchaient le plus. Sa betle taille, son visage vénérable et ses beaux gestes relevaient beaucoup son éloquence. Ses ennemis firent courir un faux bruit, qu'il était l'un des ministres que le cardinal de Richelieu avait gagnés pour l'accord des deux religions. On voit cette fausseté dans les lettres de

<sup>(11)</sup> Panzir., de claris Legum Interpretibus,

Guy Patin (D). Ce qu'il y a de certain c'est qu'il gémissait de la division des protestans, et qu'il ne désespérait pas de pouvoir contribuer quelque chose à l'éteindre. C'est sans doute dans cette vue qu'il entretint un grand commerce de lettres avec Duréus (a) (E), qui négociait en Allemagne la concorde des protestans, et qui était un homme de bien, zélé et pieux, mais qui enfin devint un peu visionnaire (F). Paul Ferri mourut le 27 de décembre 1669. Il n'avait jamais discontinué de prêcher. On lui trouva dans la vessie plus de quatre-vingts pierres: ce fut ce qui lui causa la mort. Il avait une très-belle bibliothéque, et il se plaisait à écrire plusieurs remarques sur le papier blanc qu'on laisse au commencement des livres et à la fin; et parce que son écriture était fort menue et nette, il plaçait beaucoup de choses sur ces feuillets que l'on peut lire aisément. On voit dans l'inscription de sa tailledouce les paroles verbi divini minister (G), que l'on n'eut point la permission d'employer depuis pour ses collègues. If a laissé des enfans (H) et des manuscrits (b) (I). Je ne sais si l'on pourra voir jamais de ses ouvrages posthumes.

(a) Voyes son article, pag. 77.

son père, fut quarante et un an à passer successivement par tous les degrés de l'ancienne magistrature de cette ville, et ne sortit d'emploi qu'à la suppression qui se fit, l'an 1643, de la juridiction des juges qu'on appelait Treize. Elisabeth Jolli, sa femme, mère de notre Paul Ferri, était sœur du célèbre Pierre Jolli, procureur du roi à Metz, à Toul et à Verdun, auquel M. le Bey-de-Batilli et M. Boissard adressent plusieurs épigrammes

dans leurs poésies latines.

(B) A l'age de dix-neuf\_ans, il avait déjà publié un livre.] En voici le titre: Les premières OEuvres poétiques de Paul Ferri, Messin, où sous la douce diversité de ses conceptions se rencontrent les honnétes libertés d'une jeunesse. Il le sit imprimer i Montauban, en 1610. Il n'était encore que proposant; mais comme il & préparait à être promu bientôt au ministère, il finit son avertissement au lecteur par ces mots, sat ludo nugisque datum. Si ce recueil de poésies était en latin, on l'appellerait Juvenilia Pauli Ferrii. Voici un nouvel auteur à ajouter aux Enfans célèbres, si M. Baillet les réimprime. La première pièce que l'on rencontre dans ces poésies, est une pastorale intitulée, Isabelle , ou le dédain de l'Amour†. On voit ensuite plusieurs sonnets et quelques stances sous le titre de les Gloires d'Isabelle, et enfin plusieurs stances et sonnets pour des ministres et autres personnes de Montauban, de Metz et de la Rochelle.

(C)... Ceux qu'il publia depuis, en divers temps, lui acquirent beaucoup de réputation. ] Celui qu'il sit imprimer l'an 1616, sous le titre de Scholastici orthodoxi Specimen (2), montre que la doctrine des protestans sur les matières de la grâce, a été enseignée par les scolastiques. Ce traité lui attira l'estime de M. du Plessis-Mornai, qui lui en écrivit une lettre (3) où il

(2) C'est un octavo de 559 pages. Le un porte qu'il est imprimé à Gotstad, Gotstadis C'est apparemment un nom forgé à plaisir, qui signifie en allemand, Ville de Dieu, par lequi on désigne Genève.

(3) Datée du 19 de juin 1617 : elle se trouve au III. tome des Mémoires de du Plessis, Pl

<sup>(</sup>b) Ceci et la plupart des choses qu'on verra dans les remarques, ont été tirées d'un mémoire, que l'obligeant, savant et curieux auteur des Remarques sur la Confession catholique de Sancy, imprimées à Amsterdam, en l'année 1693, m'a communiqué.

<sup>(</sup>A) Il naquit à Metz (1), où sa famille faisait figure. ] Jacques Ferri

<sup>(1)</sup> Le Catalogue d'Oxford devait le qualifier Metensis, et non pas Metrensis.

<sup>&</sup>quot; C'est de cette pièce qu'un sieur de La Croit composa depuis sa Climene, 1632, in-89. Jety transcrit le passage de Jordan qui avait copie note de l'erri à ce sujet.

×

ui donna ses avis sur un autre ourage qu'il avait ouï dire que M. Ferri omposait. Cet-autre ouvrage fut imrimé à Sedan, chez Jean Jeannon, 'an 1618, et a pour titre: Le dernier Désespoir de la Tradition contre l'Eriture, ou Résulation du Livre de François Véron. Voici le titre d'un ivre publié à Leyde, l'an 1630 : *Pau*i Ferrii Vindiciæ pro Scholastico rthodoxo adversus Leonardum Peinum jesuitam, doctorem theolorum, et Universitatis Mussipontanæ ancellarium, justæ, plenæ, amicæ, r quibus agitur de prædestinatione t annexis, de gratia et libero arbirio, de causa peccati et justificaione. Ce jésuite avait publié un livre an 1619, qu'il avait intitulé : Thraonica Pauli Ferrii Calvinistæ (4). I. Ferri, en 1654, sit un catéchisme énéral, pour montrer qu'il avait été écessaire de réformer l'église romaiie. Il le publia la même année, sous e titre de Catéchisme général de la Réformation. M. Bossuet, qui était ilors chanoine et archidiacre de Metz, t qui s'est rendu depuis si célèbre ous le titre d'évêque de Condom, et ous celui d'évêque de Meaux, écrivit ontre ce traité de M. Ferri. Je ne lois pas oublier que ce ministre fut choisi pour prononcer le sermon funèbre de Louis XIII, et celui de la reine-mère, Anne d'Autriche. Ces leux sermons sont imprimés. Il fit lussi des prières en quelques rencontres pour la guérison de leurs maestés. Ces prières furent imprimées, et sont très-belles.

Ajoutons à tout ceci un passage de M. Ancillon (5). « M. Ferri a fait en-» core un autre livre (6), qui a pour » titre Le dernier Désespoir de la » Tradition, qui est un très-bon ou-» vrage en son genre. Il fit aussi, en » l'année 1624, un livret qui a pour » titre, Remarques d'Histoires sur le » discours de la vie et de la mort de » saint Livier, et le récit de ses mira-» cles, nouvellement publiés par le dre, mais il fallut mettre sin bientôt » sieur de Ramberviller, lieutenant à la délibération. Il prit le parti d'al-

Metz, avec diverses approbations des docteurs. M. Ferri ne voulut » pas être connu pour auteur de cette » petite pièce, parce qu'il l'avait » écrite contre un homme considéra-» ble, et son compatriote, avec le-» quel il ne voulait pas se brouiller; » mais il m'a fait présent d'un exem-» plaire de ce livret, depuis que j'ai » été son collègue, et je l'ai encore » actuellement, sur lequel il a mis ces » mots de sa propre main, au-des-» sous du titre : Par Paul Ferri.» (D) On voit cette fausseté dans les lettres de Guy Patin. | Voici le passage (7). « M. Ferri, ministre de Metz, » y est mort depuis un mois. Il était » un des plus savans de sa volée. Si » le cardinal de Richelieu ne fût pas » mort sitôt, il allait faire accorder » les deux religions. Il y avait plu-» sieurs ministres gagnés pour cela. » Ce M. Ferri était de la hande, et » en avait une pension de 500 écus » tous les ans. Voilà comment les » huguenots en parlent ici. » Les ennemis de ce ministre renouvelèrent ce faux bruit à l'occasion de son catéchisme général, où ils prétendirent qu'il donnait prise à son adversaire, je veux dire à M. l'abbé Bossuet, archidiacre de Metz, qui écrivit contre lui.

général au bailliage de l'éveché de

(E) Il entretint un grand commerce de lettres avec Duréus. ] Ce commerce dura plus de vingt-cinq ou ving-six ans. Je rapporterai sur ce sujet une historiette qui m'a été communiquée. Duréus, étant à la foire de Francfort, au mois d'avril 1662, témoigna à quelques messieurs de Metz la passion extrême qu'il avait de voir M. Ferri. Lorsqu'ils furent prêts à s'en retourner chez eux, ils lui demandèrent s'il voulait être de la partie, et l'exhortèrent à ce voyage, et s'offrirent de l'attendre jusqu'au lendemain. Il aurait voulu qu'on lui eût donné plus de temps pour se résouler à Metz; sur cela voici deux obstacles qui se présentent : il fallait se résoudre à s'habiller à la française comme un homme de campague, et

<sup>(4)</sup> Alegambe, Biblioth. societat. Jesu, pag. 305. Son continuateur a dit Verrii au lieu de Ferrii.

<sup>(5)</sup> Ancillon, Mélange critique, tom. II, pag.

<sup>(6)</sup> On venait de parler de Scholastiens ordhodoxus.

<sup>(7)</sup> Patin, Lettre DIX, datée du 14 mars 1670, pag. 499 du IIIe, tome, édit. de Genève, 16gt.

à faire raser une grande barbe blanche et carrée qu'il portait. Il avait de l'aversion pour la première de ces deux choses, et l'autre lui était une terrible mortification. Mais le désir de voir M. Ferri surmonta tous ces obstacles. Ils arrivèrent à Metz si tard, que Duréus fut obligé de renvoyer sa visite au lendemain. Mais quelqu'un de ceux qui étaient venus avec lui alla dire de fort bon matin à M. Ferri que M. Duréus était arrivé le jour précédent, et qu'il était juste de prévenir sa visite. M. Ferri se trémoussa tellement à cette nouvelle, et se remplit si fort du plaisir d'aller embrasser ce bon docteur, qu'il oublia d'attacher les jarretières de son caleçon, et qu'il sortit demi-habillé. Leur entrevue fut accompagnée de mille marques édifiantes de zèle et d'estime réciproque. Un croit qu'ensuite de leurs conférences, M. Ferri fit un écrit qu'il adressa aux theologiens de Strasbourg. Quelqu'un d'eux, qui apparemment n'était pas pour le syncrélisme, écrivit contre M. Ferri. Remarquez en passant combien M. Amyraut s'était trompé, lorsqu'en 1647 il parlait de Duréus comme d'un homme qui ne vivait plus (8).

Mettons ici ce que M. Ancillon, collègue de M. Ferri, a dit de Duréus (q). « Il vint à Metz où il conféra dans » une maison tierce avec M. Ferri et » moi sur ce sujet. Il nous dit en con-» fidence tout ce qu'il avait fait jus-» qu'alors, et ce qu'il avait dessein » de faire à la suite, et nous demanda » nos avis. Nous remarquâmes que » c'était un homme de bien et qui » était savant; qu'il était très-capa-» ble et très-propre à négocier une » affaire de cette importance. Il l'a-» vait mise dès lors en très-bon état ; » il avait déjà parole de tous les » princes d'Allemagne et des rois du » nord. Il nous dit qu'il ne trouvait

(9) Ancillon, Mélange critique, tom. II, pag. 244, 245.

» pas de difficultés de la part des
» princes, et qu'il n'y avait que
» quelques ministres qui apporta» sent des obstacles, et qui s'op» posassent à ce grand et souhaitable
» ouvrage. Il se louait fort de la cha» rité de messieurs de Zurich, qui
» lui avaient fourni de grandes sou» mes d'argent pour faire ses voya» ges, et pour suppléer à ce qu'il
» fallait au delà de ce que le prote» teur (10) lui faisait donner. Nou
» l'exhortames fort à continuer de
» travailler jusqu'à ce qu'il eût mi
» son dessein à exécution.»

Je marquai dans la première de tion de cet ouvrage ce que portait à mémoire qui m'avait été fourni : c'est qu'ensuite des conférences de Duris et de Ferri, en 1662, ce dernier li quelque ouvrage qui obligea un ther logien de Strasbourg à écrire contr lui. Ce théologien ne peut pas in Dorschéus, car il mourut l'an 1659. ainsi son livre de Gratid adversion calvinistam Ferrium, ne peut pout se rapporter à aucune chose qui at suivi cette conférence du pacificateur Duréus, et du ministre de Metz. U que disait Duréus, qu'il n'y avait que quelques ministres qui s'opposasser à l'ouvrage de la réunion, est digne d'être observé, et confirme ce que l'on verra ci-dessous (11). Hulseman. professeur en théologie, publia Wiltemberg, en 1644, un livre omtre le projet de Duréus, et l'intitule, Calvinismus irreconciliabilis.

(F) Durens enfin devint un per visionnaire. Cela parast par les cho ses que j'ai rapportées ci-desses (13, touchant sea desseins apocalyptique, et plus encore par les vastes espences qu'il avait conçues de sa nouvelle explication de l'Apocalypse. le m pus joindre ce dernier fait an precedent; parce que je me tronvai akn à la dernière page du premier so lume de ce Dictionnaire. Je le mr voyai donc ici. Considérez je 1018 prie le plan de Duréus. C'est une méthode de méditation pour pénetra au vrai sens de l'Écriture Sainte par soi-même; afin qu'on prévienne lou-

<sup>(8)</sup> André Rivet lui releva cette faute: Scripsit in sua presentione (c'est-à-dire dans la présace Speciminis Animadversionum contre M. Spanheim) Rever. Duraum piæ memoriæ non deposuisse nisi cum vild studium concordiæ anter resormatos et lutheranos sarciendæ, qui etiamnum vivit Dei gratia et valet. Andr. Riveus, epist. apologet. ad Guill. fratrem, datée du 14 juillet 1648. Oper., tom. III, pag. 886, 887.

<sup>(10)</sup> Olivier Cromwel.

<sup>(11)</sup> Dans la remarque (D) de l'aricle let-TINGER, tome VIII.

<sup>(12)</sup> Dans la remarq. (C) de l'article De naus, pag. 79.

e occasion de dispute, touchant ce jui peut être douteux : car en tout as de doute il ne faudra faire autre hose qu'avoir recours immédiatement ı un texte, ou à plusieurs qui par-'ent de la matière dont il est quesion; et ayant trouvé le vrai sens de L'Ecriture par la règle d'interprétaion commune, la décision sera trouvée, si l'on a été au préalable d'acord d'acquiescer au sens de l'Ecriure Sainte (13). Il ajoute que, pour lonner un essai de sa méthode, il a voulu prendre le livre de l'Apocaypse, qui sans contredit est estimé le vlus obscur de toute la Bible, afin que, par la description du moyen qui nous mène à son intelligence, nous ruissions comprendre que la même ègle nous pourra faire voir le sens, it mener à l'intelligence des autres ivres et textes de l'Écriture Sainte noins obscurs (14). Il croit que, Dieu sidant, cette batterie contre la puisiance de ténèbres sera dmessée de telle façon que la main de l'Eternel vera haut élevée, selon la prophétie *l'Esaie*, ch. XXVI, 9, 10, 11, 12, qui commence à être aujourd'hui accomplie. Il faut donc faire que la clarté les environne tellement qu'ils n'auront aucun lieu où se cacher plus outre (15). Que de visions! que de chimères! comment faut-il avoir l'esprit fait pour se flatter qu'on fera sortir d'une pareille méthode une évidence si lumineuse qu'elle dissipera tous les doutes que l'on forme sur le vrai sens de tels et de tels passages de la Bible? Ce grand pacificateur sonna du cornet en Sion, car il joignit à son livre un imprimé latin de quatre pages in-4°. avec ce frontispice, Celeusma ad pios Evangelu ministros.

Celui qui possédait l'exemplaire qui est parvenu entre mes mains y avait collé l'original de la lettre que Duréus écrivit aux consistoires de la province de Groningue, en leur envoyant son nouveau projet et son

(13) Duréus, Intelligence de l'Apocalypse, pag. 24.

(14) La même, pag. 25.

(15) Là même, Épstre dédicatoire, pag. 9,

Celeusma. Cette lettre est datée de Cassel, le 22 de juin 1674, et témoigne qu'il prenait vivement à cœur les intérêts de sa nouvelle méthode.

Notez que pour l'excuser, et pour faire voir qu'il ne se repaissait pas de chimères, il semble qu'on pourrait dire que l'une de ses principales vues était d'attaquer la conscience de ceux qui nourrissent la division. Cela paraît par ces paroles : Ce qui embrouille les esprits et sépare les affections des chrétiens n'est autre chose qu'une visée que les hommes ont, de maintenir les principes et la méthode de leur faction particulière, contre l'intéret de l'édification commune, qui nous est enseignée et recommandée par l'apôtre saint Paul, 1 Corint., IX, v. 19..... J'ai donc en ma visée la recherche du reniède vraiment évangélique et spirituel, qui pourra être appliqué à la conscience de tous ceux qui somentent pour des intérets mondains l'esprit de partialité parmi les chrétiens; c'est ici donc le fondement et la visée du nouveau dessein (16). C'était aller à la source et du mal et du remède, dira-t-on; il ne faut donc pas s'étonner qu'il se soit promis tant de merveilles; il voulait montrer « les moyens » d'ôter les empêchemens, qui dé-» tournent les esprits des protestans » du chemin d'une réformation plus » accomplie, qui doit être introduite » ès écoles et en l'église, d'où le » fruit, par la bénédiction de Dieu, » redondera au gouvernement des » états (17).» On dira ce qu'on voudra, ses chimères ne laisseront pas de subsister; car les assauts, qu'il se proposait de donner à la conscience des chefs, n'étaient pas moins malaisés à réussir que ceux de l'entendement.

(G) On voit dans l'inscription de sa taille-douce, les paroles Verbi Dei minister.] Plusieurs trouveront ici avec plaisir le distique qui est au bas de l'estampe:

Tales si multos ferrent hac secula Ferri, In Ferri saclis aurea sacla forent

La première taille-douce de ministre que les protestans de Metz publièrent depuis celle-là, fut celle de M. Ancillon. On y mit le Verbi divini minister,

<sup>(16)</sup> Là même, pag. 17. (17) Là même, pag. 25, 26.

mais on les obligea à l'effacer (18). à lui donner qu'une place si per Ce M. Ancillon était ministre de Metz, et un homme de beaucoup de Mérite. Voyez son article ci-dessus (19). monsieur son fils s'est fort offensé des paroles que l'on vient de lire dans cette remarque (G); et il en a publié ses plaintes. i°. Il prétend (20) qu'asin de représenter la grande considération qu'on avait pour M. Ferri, j'ai dit qu'on trouva bon qu'on le nommât ministre de la R. R.; et que ceux qui ont gravé la taille-douce de M. Ancillon ayant voulu lui donner depuis la même qualité, la justice s'y opposa, et qu'on la fit effacer parce qu'on n'avait pas les mêmes égards pour l'un, qu'on avait eus pour l'autre. Est-ce, continue-t-il (21), qu'il n'y avait pas moyen de faire paraître l'illustre M. Ferri aussi grand qu'il a été, sans abaisser M. Ancillon? Et qu'on ne pouvait l'élever qu'en le mettant sur les ruines de l'autre? Cette distinction lui paraît (22) odieuse et affectée; il dit qu'on tâche trèsmal a propos de noircir la mémoire de M. Ancillon (23). 2°. Il se fâche (24) contre celui qui m'a donné des Mémoires; et il a été surpris (25) de ma crédulité et de la manière dont je les ai mis en œuvre: il suppose qu'ayant été long-temps dans le voisinage de Metz, je sais à peu près comment les choses s'y sont passées, et que je n'ai pas ignoré l'estime universelle et l'affection inexprimable qu'on avait pour M. Ancillon. 3°. Il parle (26) du commerce de lettres qui a été entre M. Ancillon et moi pendant plusieurs années. 4°. Il ne croit point (27) que monsieur son père ni aucune personne de sa famille m'ait jamais chagriné. 5°. Mais il trouve (28) que j'aurais bien fait pour mon honneur de m'abstenir.... de mettre avec tant de soin le nom d'Ancillon dans le corps et dans l'indice de mon ouvrage, n'ayant

(18) Ceci s'est trouvé faux. Poyes la page suiv. 462, num. VI.

(19) Page 65 du tome II. (20) Discours sur la Vie de seu M. Ancillen, pag. 307.

(21) Là même, pag. 308.

(22) Là même.

(23) La même.

digne d'un aussi grand homme qu'il a été. 6°. Venant au fait, il accuse de fausseté ce que j'avance, et il apprend au public (29) que le sieur Philippe fit la taille-douce de M. Ferri quelque temps après sa mort, et le nonma ministre de la R. R.; que le procureur du roi se souleva d'abord contre cette qualité, et appela le graveur en justice; que les héritiers de M. Ferri n'ayant point voulu interve nir dans cette cause, le graveur (30) se chagrina contre son ouvrage, d que si des personnes de considération ne l'eussent empêché, il eut brise le planche de dépit de ce qu'on s'interessait si peu pour lui, qui n'avaite en vue en travaillant, que de faire honneur à la mémoire de M. Fem a à sa famille; qu'il se contenta donc de corriger le titre, et pour fermer la bouche au procureur du roi et au cathol. rom. il mit un P. entre les deux R pour dire prétendue résormée; que (31) le même sieur Philippe grava quelques années après le por trait de M. Ancillon, et pour évites le même inconvénient qui lui étail at rivé au sujet de celui de M. Ferri, i mit ces mots, David Ancillon, Minitrorum Metensium Decanus; que jamais personne ne les a trouvés mais vais, qu'ils sont restés sans contrediction, que le public les a toujours vu dès le commencement et dans la suit sur cette taille-douce, qu'il a 4 planche actuellement entre les mains, et (32) qu'il est prêt à la représente a quiconque souhaitera d'être or vaincu qu'il y a du moins une enter dans mon gros ouvrage.

Je n'avais jamais été aussi surpris que je le fus en lisant cette partie de l'ouvrage du fils de M. Ancillon le his promptement deux choses; lune fut de lui écrire qu'il pouvait avoir raison à l'égard du fait, mais qu'il n'en pouvait point avoir à l'égard du but qu'il supposait que l'on avait eu. Je lui dounai quelques éclaircissemens; je le priai de rectifier les choses dans le premier ouvrage qu'il donnerait au public: et je l'avertis que, de mon côté j'éclaircirais toute cette affaire,

<sup>(24)</sup> Là même, pag. 312. (25) La méine, pag. 313.

<sup>(16)</sup> La même. (27) Là même, pag. 314, (28) La même.

<sup>(29)</sup> La même, pag. 308.

<sup>(30)</sup> Là même pag. 309. (31) La mêine, pag. 310. (32) **Là même, pag. 311.** 

ns la II°. édition. Il me répondit rt obligeamment, et m'assura qu'il pérait de mettre bientôt sous la esse un livre où ceci serait retouché. autre chose que je sis fut d'écrire à lui qui m'avait communiqué des émoires touchant M. Ferri : je le riai de me dire si les deux faits que ivais mis en avant, et que je tenais : lui, se pouvaient prouver, ou bien il fallait passer condamnation depuis ie l'on avait vu le livre où M. Anciln le fils soutenait que l'estampe de . Ferri avait été attaquée, et que ille de M. son père ne l'avait pas été. ous verrons ci-dessous ce qui me fut pondu. Faisons avant cela quelques otes sur les cinq points de la plainte. I. Je puis protester avec la derière sincérité que je n'ai point eu essein d'inspirer à mes lecteurs aunne idée de supériorité ou d'inférioité par rapport à ces deux ministres e Metz, M. Ferri et M. Ancillon. Je e crois point que l'honnête homme ui m'envoya des mémoires aft songé rien de semblable. Je les ai relus deuis que la plainte m'a été connue, t je n'y ai rien trouvé qui soit caable de faire naître ce soupçon. La hose y est tournée tout simplement comme je la donne; et il paraît clai-'ement qu'il ne songeait qu'à marquer 'époque de l'une des chicaneries que es missionnaires ont faites à ceux de a religion. Un temps a été qu'on se contentait de chicaner les ministres qui prenzient la qualité de pasteurs; on ne leur faisait point d'affaires sur la qualité de ministres de la parole de Dieu ; enfin on s'avisa de les harœler sur cet article. Voilà ce que je crus que la personne qui m'envoya des mémoires avait en dessein de marquer par rapport au pays Messin; et ce fut uniquement dans la même vne que j'employai la remarque qui concernait le portrait de M. Ferri. Si l'on m'avait dit qu'il se trouverait des gens qui prétendraient que je voulais mettre par-là M. Ferri audessus de M. Ancillon, j'aurais répondu que cela me paraissait impossible Je me souviens pour le moins fort distinctement qu'il ne me tomba jamais dans l'esprit que quelqu'un prendrait la chose en ce sens-là; et si ce soupçon me fût venu, j'aurais mar-

ma remarque. Jugez donc quelle a été ma surprise, lorsque j'ai vu qu'on s'est plaint publiquement que mondessein a été d'abaisser et de noircir M. Ancillon, et que j'ai dit qu'on fit effacer de sa taille-douce la qualité de ministre de la parole de Dieu, parce qu'on n'avait pas les mêmes égards pour lui qu'on avait eus pour l'autre Non-seulement c'est m'attribuer un dessein que je n'ai point eu; mais c'est m'imputer des paroles dont il n'y a nulle trace dans mon Dictionnaire. J'ai observé mille fois que ceux qui écrivent ou la vie ou l'éloge des hommes illustres, se plaisent à dire qu'un tel ou un tel usage a commencé ou a cessé par un tel ou par un tel professeur, etc. Ce sont des époques, ou des singularités, qu'on trouve.notables, et sur ce piedlà l'auteur du mémoire a dû m'indiquer où finit la permission de mettre le Verbi divini minister aux taillesdouces des ministres, et où commença la défense. Mais s'il eût voulu faire trouver en cela quelque distinction avantageuse à la mémoire de M. Ferri, il eût été obligé de spécifier les circonstances, et de prouver nettement qu'elles formaient une telle distinction; car sans cela il ne pouvait établir aicun droit de préférence. Le m'explique. Ceux qui disent en général, un tel a été le dernier qui ait eu cette permission; un tel a été le premier à qui l'on a fait cette défense, indiquent clairement et précisément une époque; mais ils ne disent rien jusque - là qui fasse connaître la dissérence de mérite entre ce dernier et ce premier. L'événement dont ils parlent est un signe très-équivoque. Il peut s'élever des factions qui entreprennent d'abolir une coutume, et qui, pendant les trois ou quatre premières années n'ont pas la force de l'abolir. Un professeur est-il promu pendant ce temps-là? vous verrez qu'il jouit des priviléges de cette coutume. Si à la cinquième année les factions se trouvent assez puissantes, un professeur que l'on élira sera exclus de ces priviléges. Cela prouve-t-il que son mérite soit moindre que celui de l'autre? nullement. Ce n'est qu'une preuve que les progrès d'une cabale étaient plus grands la cinquième année qu'aux années précédentes. Il peut même arriqué positivement quel était le but de ver qu'une faction ne veuille pas emde la décadence de l'hérésie dans la ville de Metz. M. de Madaure \*, suffragant de l'évêché de Metz, est l'auteur de cette histoire. M. Ferri recommanda par son testament, à ses héritiers, de publier sa réponse à cet ouvrage; cependant elle n'a point encore paru (39). Ils gardent quelques autres traités du défunt, outre une infinité de sermons, onze cents entre autres, de compte fait sur la seule épltre aux Hébreux.

\* Dans la remarque critique sur la note (23) de la remarque (F) de l'article Farel, ci-dessus, page 401, on a relevé cette erreur de Bayle dont on a même indiqué la source. Le personnage que Boyle appelle Madaure se nommait Martin Meurisse.

(39) Conféres avec ceci le Mélango critique

de M. Ancillon, tom. 11, pag. 271.

FERRIER (ARNAUD, ou Ar-NOUL DU), président au parlement de Paris, sous le règne de Henri II, fut employé par Charles IX à diverses ambassades. Voyez sur cela M. Moréri; car je n'ai dessein de m'arrêter qu'à une chose qu'il a passée sous silence : c'est que du Ferrier fut long-temps bon huguenot au fond de l'âme, et qu'enfin il le fut tout ouvertement (A). S'il ne se fût évadé, il aurait été mis en prison comme suspect d'hérésie, après la fameuse mercuriale de l'an 1559 (a). La tempête fut calmée à son égard quelque temps après, et on le choisit pour une ambassade qui lui donna lieu de parler un peu selon son cœur. Il harangua (b) dans le concile, de Trente comme ambassadeur du roi très-chrétien, et s'exprima d'une manière bien vigoureuse, et qui chagrina les bons papistes. Après cela il fut à Venise en la même qualité d'am. bassadeur, et y séjourna plusieurs avec lui, et qu'il admettait à ses années sans pouvoir faire éclater

ses sentimens. Enfin M. du Plessis Mornai, qui ne les ignorait pas, le pressa si vivement au retour de cette ambassade, de donner gloire à la vérité, qu'il l'obligea à se déclarer hautement (c). Le roi de Navarre le fit son chancelier (B). Les ultramontains ont accusé du Ferrier d'un certain complot qui pourrait bien avoir été véritable, ou en tout, ou en partie (C). Cet habile homme mourut l'an 1585, âgé d'environ soixante et dix-neuf ans (D). Brantôme en dit une chose assez singulière (E): je la rapporte, et je n'oublierai pasle cardinal Palavicin (F).

J'allonge un peu cet article dans la seconde édition : c'est pour dire que du Ferrier reçut à Padoue le degré de docteur en droit, et que de la charge de professeur en l'université de Toulouse, il fut élevé à celle de conseiller au parlement de la même ville (d). Lisez là-dessus une lettre de Bunel (e), où il remarque que le cardinal de Tournon avait fort contribué à cette honorable récompense du mérite de ce docte jurisconsulte, et que la libéralité de François I<sup>er</sup>. avait paru en cela. Il n'y a point de date dans cette lettre, mais on y trouve que Castellan jouissait alors de l'évêché de Mâcon. Il faut conclure de là, que du Ferrier obtint cette charge entre l'an 1543 et l'an 1548. Il avait été l'un des hommes doctes que le cardinal de Tournon menait

(c) Voyez la remarque (A).

(e) C'est la XLIP.

<sup>(</sup>a) Mézerai, Abrégé chronol. tom. IV, pag. m. 721. (b) L'an 1562.

<sup>(</sup>d) Sammarth., in Elogior. lib. I, pag.

Thou dit là-dessus une chose qui est fort glorieuse à ce cardinal (g). L'éloge de du Ferrier se trouve parmi ceux de Sainte-Marthe (G): consultez outre cela les notes sur la Confession catholique de Sanci (h).

(f) Thuan., de Vitâ suâ, lib. II, pag. v..

(g) Idem, ibid.

(h) A la page 391 de l'édit. de 1699.

(A) Enfin il fut bon huguenot tout ouvertement.] Cette circonstance, que plusieurs habiles gens ont ignorée (1), mérite de paraître ici avec sa preuve. Le passage que je citerai sera un peu long : c'est à cause que je n'y ai rien trouvé qui ne servit à instruire sur l'histoire de cet illustre personnage. M. du Plessis Mornai allant en Guienne (2), « rencontre M. du Ferrier à Ar-» tenay revenant de son ambassade » de Venize, où il l'avoit particuliere-» ment connu en l'an 1570. Après les » embrassemens, s'estans retirés à » part sur le discours de la bonne dis-» position que Dieu luy donnoit en » son aage, il luy escheut de dire » qu'il touchoit le septante sixième. » Sur quoy M. du Plessis prenant » l'occasion: Et donc est-il point desn ormais temps de penser à sa con-» science? à ces bons propos que vous » m'avés autrefois tenus à Venize? » à ceste resolution tant de fois re-» petée et de bouche et par lettres, » de faire ouverte profession de la » verité, de si long-temps connue, si » long-temps recelée? Et si vivement » l'en pressa, qu'il tira parole de luy, » qu'il se declarerait, ne taisant pas » toutefois qu'il eust bien voulu estre » payé auparavant de quatorze mil » escus qui luy estoient deubs de son » ambassade. M. du Plessis escrit à » ses amis de Paris pour l'entretenir en » ce bon propos; to pour luy arracher » toute excuse, arrivé qu'il est au-» près du roy de Navarre, le per-» suada de l'appeler pour son chan-» celier. Sur quoy toutes affaires ces-

(1) Voyes la remarque (C).

» santes il le vint trouver, et sit publique profession de la religion réformée. C'estoit un grand personnage, versé en toutes bonnes let-» tres, excellent jurisconsulte, ho-» noré de plusieurs ambassades, » mesmes de celle au concile de » Trente, et qui pour port de ses » estudes, avoit choisi sur ses vieux » ans et l'Escriture et la langue » saincte. Et pour ce M. du Plessis, » comme il se void par plusieurs de » ses lettres, l'exhortoit à faire une » déclaration plus solennelle (3), par » laquelle les estats où il avoit vescu » entendissent, pourquoy un tel per-» sonnage, en la reputation en la-» quelle il estoit et en tel aage, se re-» tiroit de la religion romaine. Mais » il ne peust obtenir cela d'une ame » envieillie au respect de la cour, et » en la crainte du monde. M. de Mon-» tagne certes ne se pouvoit saouler » de dire à M. du Plessis; vous avés » gaigné une bataille sur nous, par » l'appel de cest homme, honorant » en luy une vertu que nous avons » mesprisée. »

(B) Le roi de Navarre le fit son chancelier. Ayant cru que les affaires que du ferrier poursuivait à la cour de France ne lui permettraient pas de résider auprès de lui, il voulut le pourvoir d'une charge qui l'engageât à demeurer à Paris; il lui destina l'emploi de Pibrac, c'est-à-dire, la surintendance des affaires qu'il avait dans cette ville (4). Ce prince avait un conseil à Paris, à Toulouse, et à Bordeaux: les procès qu'il avait dans chacun de ces parlemens demandaient cela. Mais servons-nous des propres termes de M. du Plessis (5): Parce que les susdits biens sont assis sous trois parlemens, à savoir, Paris, Toulouse et Bordeaux, auxquels ressortissent plusieurs affaires et procès concernant iceux, en chacun desdits parlemens il a un conseil stipendié et arrêté, auquel préside un des prin-

(4) Mémoires de du Plessis, tom. I, pag 158 et 165.

<sup>(2)</sup> Vie de du Plessis-Mornal, pag. 65, à l'ann. 1582.

<sup>(3)</sup> Voyez dans les Mémoires de du Plessis, tom. I, pag. 104 et 106, le modèle d'abjuration qu'on lui proposa. On aurait voulu qu'il eût publié les motifs de son changement, lesquels on aurait semés par tout le monde en diverses langues.

<sup>(5)</sup> Là même, pag. 187, dans un écrit qui est daté du mois de mai 1583.

cipaux du parlement. Pour celui de Paris, il a fait élection de M. du Eerrier, naguère ambassadeur pour le roi, à Venise, l'un des grands personnages de l'Europe, et que feu M. le chanceller de, l'Hôpital avait seul jugé digne de succéder en l'état de chancelier, pour son intégrité et suffisance. Nous craignons qu'il ne l'ose accepter, parce qu'il désire dorénavant faire ouverte profession de la religion, et voudrait demeurer en lieu plus sûr et plus libre pour l'exercice d'icelle. Je crois en effet qu'il n'accepta point cette charge. Il. se rendit auprès du roi de Navarre pour être son chancelier; car voici ce que je trouve dans les Mémoires de du Plessis (6): « je n'ay connu de tout ce » temps que deux chanceliers du roy » de Navarre, feu M. du Ferrier, très-» grand personnage, le second Caton » de France, qui mourut y a un an » du regret de ceste guerre de la li-» gue, et M. de Glateins frere aisné » de M. de Pybrac qui exerce aujour-» d'hui ceste charge avec beaucoup » de louange. » L'écrit où sont ces paroles est daté du mois d'octobre **1586.** 

(C) Les ultramontains l'ont accusé d'un certain complot qui pourrait bien avoir été véritable, ou en tout, ou en partie. L'auteur du Journal des Savans s'est fâché contre l'annaliste Raynaldus, qui attribue ce complot au chancelier de l'Hôpital, et au président du Ferrier. Un certain projet des légats du pape « donna lieu à des » remontrances faites par l'empereur, » par le roi d'Espagne, et par d'autres » princes, et à la fameuse protes-» tation prononcée par monsieur le » président du Ferrier, ambassadeur » de Charles IX, qui déplut si fort à » la cour de Rome. Il ne se peut rien » imaginer d'aussi injurieux à la mé-» moire de ce célèbre magistrat, que » ce que Raynaldus a la témérité d'a-» vancer, qu'il avait conspiré avec » le chancelier de l'Hôpital, pour » rompre le lien qui attachait le roi » très-chrétien au saint siège, pour » assembler un concile national, où » le roi de France, à l'imitation de » celui d'Angleterre, fût déclaré chef » de l'église gallicane, et pour usur-

(6) Mémoires de du Plessis, tom. I, pag. 644.

» per tous les biens de l'église en » France (7). » Si M. le président Cousin s'était souvenu que du Ferrier était dès lors bon protestant, et qu'il est mort dans la profession ouverte de la religion réformée, aurait-il nié ce que Raynaldus suppose? Y a-t-il rien de plus vraisemblable que ce projet (8)? Et pouvait-on être aussi habile que l'étaient ces deux excellens personnages, aussi revenus des abus, aussi zélés pour la véritable grandeur de la monarchie française qu'ils l'étaient, et ne pas songer à une réforme qui rendrait la France formidable à tous ses voisins, et qui la délivrerait d'une dépendance qui lui est encore

aujourd'hui si nuisible?

Il y a bien d'autres habiles gens, qui n'ont point su que du Ferrier est mort de la religion. Voici ce qu'a dit le Davila en parlant d'une conférence du duc d'Epernon avec le roi de Navarre, sur laquelle Roquelaure, l'un des favoris de ce prince, lui conseilla de se conformer aux intentions d'Henri III. Contendeva in contrario Arnoldo monsignore di Ferrier suo cancelliere, il quale huomo di finissimo ingegno, e di eccellente dottrina, dopo la legatione di Venetia, nelle quale era stato molti anni, tornato in Francia, e poco riconosciuto alla corte, s'era ritirato appresso il redi Navarra. Questo temendo, se il Padrone si riducesse alla concordia, ed alla ubbidienza del rè, di rimanere abjetto, ed abbandonato, s'era BENCHE CATTOLICO accostato all'opinione di Filippo di Mornè signore di Plessu (9). M. de Beauvais-Nangis (10) a relevé cette faute de Davila. Je pense que le cardinal Palavicin aurait bien remercié celui qui lui eût appris ce que je rapporte dans la remarque (A); cela eût donné un poids extrême parmi ceux de son parti à la raison qu'il allègue (11) contre Fra-Paolo, prise des grandes liaisons qui furent entre ce moine et l'ambassadeur du Ferrier. Il est indubitable que l'abju-

de l'Histoire des Favoris. (11) Palaxic., Istoria del Cancilio di Trento,

introdusione, cap, IV.

<sup>(7)</sup> Cousin, Journal des Savans du 28 de fé-

vrier 1689, pag. m. 118.
(8) Confer que infig., remarque (P). (9) Davila, delle Guerre civili di Francia, lib. VII, all' ann. 1585, pag. m. 377. (10) Dans ses Remarques sur Davila, à la fin

tion de celui-ci n'était pas connue ce cardinal, puisqu'elle n'a pas été léguée dans l'endroit que j'ai cité.

yez la rémarque (f).

(D) Il mourut. l'an 1585, dgé d'enon soixante-dix-neuf ans. J Deux ssages de M. du Plessis Mornai, cés ci-dessus, font la preuve de ce xte. L'un porte qu'en 1582, le présint du Ferrier touchait son année ixante-selzième (12); l'autre porte 1'il mourût l'an 1585 (13).

Brantôme en dit une chose sez singulière. | « J'aimerois autant le président du Ferrier, si longtemps arresté ambassadeur à Venize, leçona publiques aux écoles de Padoue, ce qui derogeoit fort à sa charge et à l'autorité du Roi, qui ne le trouva bon, et ne lui en fit bonne chere à son retour, tant pour cela que pour la religion qu'il tenoit, dont après fust chancelier du roi de Navarre (14). »

(F) Je n'oublierai pas le cardinal 'alavicin.] Il cite (15) la Vie du pere aul, où l'on trouve que ce père avait u des liaisons très-intimes avec du errier, et que du Ferrier avait reueilli beaucoup de mémoires et beauoup de lettres. Le cardinal infère de à que le père Paul avait puisé dans part de ceux qui gouvernaient le conseil royal étaient imbus des nouvelles hérésies. Du Ferrier se fit tellement de marque (17) qui témoignèrent par leurs écrits qu'il passait pour husure, dans la relation qu'il fit au sénat,

(12) Vie de du Plessis, pag. 65.

que du Ferrier, soupçonné de huguenotisme, lisait Lucien en assistant à la messe. Le cardinal ajoute que du Ferrier se proposa de s'enrichir par un négoce de religion; et qu'il traita sourdement pour cet effet avec le pape, par le moyen de Bastien Gualtieri, évêque de Viterbe. Il tâcha de porter sa sainteté à dissoudre le concile, et à convoquer une assemblée particulière de l'église gallicane, dont le pape serait le chef. et où il espérait d'assister de la part du roi. Comme il se promettait monts et merveilles de la faveur du pape, il faisait aussi espérer toutes sortes de bons offices à la cour de Rome, et téqui s'en alloit quelquefois faire des moignait être fortement persuadé de l'autorité du pape sur les points que la Sorbonne a mis en contestation. Voyant que le pape ne voulait point snivre ce projet, il changea sa cupidité en rage, et se prévalant de l'absence du cardinal de Lorraine, et de celle de Lansac, chef de l'ambassade, comme aussi du pouvoir conditionnel que la cour de France avait donné à ses ministres de protester, et sachant que son collègue lui applaudirait (18), il fit en présence de tout le concile une harangue satirique contre les papes et contre les membres de l'assemblée, et attribua au roi son maître la même autorité dans l'église gallime source empoisonnée; car il faut cane, que les rois schismatiques d'Anavoir, dit-il, que du Ferrier fut l'un gleterre s'attribuaient dans leur église les ambassadeurs que la cour de anglicane. Il ne comparut plus au confrance envoya à Trente (16), lorsque cile, il vit bien qu'il s'était rendu sous l'enfance du roi Charles, la plu- odieux; mais il s'en alla à Venise quelque temps après, d'où il écrivit au roi le pis qu'il put, et lui sit entendre par les plus fines raisons d'état connaître, qu'il y eut trois personnes dont il se put aviser, qu'il ne fallait point que sa Majesté renvoyat à Trente ses ambassadeurs, ni qu'elle guenot. Le troisième de ces témoins reçût les décrets de ce concile, vu est l'ambassadeur de Venise, qui as- qu'ils étaient préjudiciables à l'autorité royale. Voilà d'où le père Paul a tiré la fausse monnaie qu'il débite comme du fin or. C'est ainsi que Palavicin a conclu cette matière.

> (G) Son éloge se trouve parmi ceux de Sainte Marthe.] Cet élogiste a bien exprimé ce qu'il a dit, mais il ne s'étend pas assez sur la vie de ce grand

<sup>(13)</sup> Mémoires du mêmq, tom. I, pag. 644.

<sup>(14)</sup> Brant., Mémoires, tom. I, à l'Eloge de François Ier., pag. 248.

<sup>(15)</sup> Palavic., Introdusione all' Istoria del Concil. di Trento, cap. IV.

<sup>(16)</sup> On en envoya trois: Lansac, Ferrier et Pibrac.

<sup>(17)</sup> Consalvo di Mendoza, évêque de Salamanque; Muzio Callino, archev eque de Zara; Niccolo da Ponte, ambassadeur de Venise au Concile de Trente, et puis doge de la république.

<sup>(18)</sup> Essendo rimasto percollega al Ferrie: solo Guido Fabri palesa Ugonosto in quel tempo, come il nomina la mentovata relazione dell' Orator Vineziano. Palavic., Introduz. all' Ist. del Con. di Trento.

personnage. Au reste, on l'a cité jusqu'ici (19) dans le Moréri in Annal. Cela fera croire à bien des gens que Scévole de Sainte-Marthe a fait des Annales, et les obligera à faire chercher ce prétendu livre. A propos de quoi j'observe une semblable faute qui n'a pas été corrigée, non pas même dans l'édition de l'ans, 1099. On cite dans le Moréri, à la fin de l'article d'Engène IV, Æneas Silvius, Eutrop. c. 58. Voilà qui est capable de persuader à plusieurs lecteurs que cet Enéas Silvius, qui a été pape sous le nom de Pie II, a fait un livre intitulé Eutropius, ou un commentaire sur l'historien Eutropius. Ces fautes et plusieurs autres de même nature ont été commises, non par M. Moréri, mais par ses imprimeurs. Je ne doute pas qu'il n'eût écrit Sainte-Marthe, in Elogiis. Æneas Silvius in Europa. C'est du moins ainsi qu'il fallait écrire.

(19) C'est-à-dire, jusqu'à l'édition de Paris 1699 inclusivement.

FERRIER (Jérémie) (a) fut ministre et professeur en théologie à Nîmes, vers le commencement du XVII°. siècle : ensuite il changea de religion, et devint conseiller d'état. Il avait soutenu dans une thèse publique, l'an 1602, que le pape Clément VIII était proprement l'antechrist (b). Cela fut cause de bien des remuemens (A). Qui n'aurait cru qu'un homme qui s'engagea si hardiment dans cette démarche serait toujours un esprit chaud et l'antagoniste de tous les théologiens mitigés? Cependant il fut des premiers à mollir (B) dans les assemblées politiques de ceux de la religion : il n'appuyait point ceux qui opinaient qu'il fallait montrer les dents : au

(b) Ferrier, préface du Traité de l'ante-

contraire, il traversait le plus qu'il pouvait les voies de vigueur et de courage que plusieurs personnes zélées mettaient en avant. Cela le rendit tellement suspect, qu'on le regardait comme un pensionnaire de la cour, comme un faux frère, comme un traitre des églises (c). Le synode national de Privas en 1612 lui défendit de prêcher dans Nîmes (d) (C). Là-dessus Ferrier se st pourvoir d'une charge de conseiller au présidial de cette ville: mais il s'éleva un tumulte populaire contre lui, qui donna lieu à son changement de religion (D): après quoi il s'établit à Paris, où il tâcha de faire fortune. Il publia, en 1614 (e), un livre de controverse sur la dispute de l'antechrist. Le roi se servit de lui en plusieurs actions d'importance; et l'an 1626, il lui commanda de suivre sa majesté au voyage de Bretagne, où elle l'honora de l'état de conseiller d'état et privé (f). Le cardinal de Richelieu l'honora de son estime particulière (g). Ferrier, au retour de ce voyage, fut attaqué d'une fièvre lente, qui empira de jour en jour. Il en mourut le 26 \* de septembre 1626 (E), et fut enterré dans l'église de Saint-Sulpice, sa paroisse (h). Il donna de grandes preuves de sa ca-

(c) Voyez les remarques (D) et (L).

<sup>(</sup>a) E non pas Benjamin, comme l'appelle Saint-Romuald, cité par David l'Enfant, mois de septembre, pag. 174.

<sup>(</sup>d) Mercure Français, tom. III, pag. 156.

<sup>(</sup>e) L'Épître dédicatoire au roi est datée de Paris, le 1<sup>er</sup>. septembre 1614.

<sup>(</sup>f) Mercure Français, tom. XII, pag. 496, 497.

<sup>(</sup>g) Là même.

<sup>\*</sup>Joly rapporte les différentes dates données par divers auteurs.

<sup>(</sup>h) Mercure Français, tom. XII, pag. 499. Sa maison était au faubourg Saint-Germais.

tholicité, les derniers jours de sa vie (F), et fit promettre à tous ses enfans qu'ils vivraient et qu'ils mourraient dans la même foi (G). Je ne saurais bien dire quel âge il avait (H). On lui faisait espérer l'ambassade de Hollande, si nous en croyons M. Moréri (I). Je n'oserais décider que ce soit lui qui ait fait le Catholique d'Etat (K), ouvrage qui fut estimé en son temps. Ceux de la religion ont fait un portrait hideux de Jérémie Ferrier (L). Il ne pouvait guère éviter cela. Le cardinal du Perron disait une chose bien maligne, sur les excuses qu'il prétendait que les protestans employèrent touchant l'émeute de Nîmes (M)..

(A) Cela fut cause de bien des remuemens. Le parlement de Toulouse décréta prise de corps contre lui à cause de cette thèse : il y eut à la chambre de Castres arrêt de partage sur la forme de procéder; enfin le roi Henri IV donna un arrêt qui interdit toute sorte de personnes de rechercher ce ministre pour cette proposition (1). Les synodes provinciaux et nationaux. s'employèrent vivement pour l'errier (2), qui avait eu l'industrie d'intéresser tout le corps dans cette affaire, jusque-là que le synode national de Gap, où il fut adjoint au modérateur (3), ordonna, l'an 1603, qu'on insérerait dans la confession de foi un nouvel article, portant que le pape est proprement l'antechrist, et le fils de perdition prédit en la parole de Dieu. Voyez dans la vie de M. du Plessis Mornai (4), comment Henri IV se formalisa contre cette innovation: et notez combien les intrigues et les fession, et de l'exercer à Paris, il intérêts d'un particulier donnent le branle à tout le corps.

(B) Il fut des premiers à mollir. On

assure, dans l'Histoire de l'édit de Nantes (5), qu'il se laissa corrompre par les cajoleries de la cour, et que les jésuites se vantent que dès l'an 1600, leur père Coton étant à Nîmes... lia quelque commerce avec Ferrier, à qui il inspira dès ce temps-là des dispositions à trahir ses frères. Quoi qu'il en soit, poursuit cet historien, il brouilla tout dans les assemblées politiques où il se trouva, ce qui lui fit défendre par les synodes de s'en méler plus. Le Mercure Français (6) nous apprend qu'il s'éleva des jalousies entre les députés de Saumur, l'an 1611, et qu'aussi le ministre Ferrier prit occasion de se retirer sur la maladie de son fils et de sa belle-mère. Il y avait deux avis dans cette assemblée (7), les uns soutenant qu'ils devaient avoir la jouissance de l'édit de pacification selon qu'il avait été expédié; et les autres (au nombre desquels était Ferrier) qu'ils devaient demeurer (conformément à la volonté du roi) dans les termes de l'édit, suivant la vérification qui en avait été faite aux parlemens.

(C) Le synode de Privas lui défendit de précher dans Nîmes.] L'historien de l'édit de Nantes décrit amplement cette affaire. Ce fut à cause de Ferrier, dit-il (8), que, dans le synode de Privas, on dressa un acte qui excluait les professeurs en théologie des assemblées politiques; mais on n'en demeura pas aux généralités à son égard, et on lui fit son procès d'une manière fort humiliante. Les moyens dont il s'était avisé pour parer le coup ne servirent qu'à le rendre inévitable; il fit à la cour des voyages fort suspects, sans la participation de son *église*. Il accepta d'abord la place qui lui fut offerte dans l'église de Paris, et reçut même les reproches qu'on lui fit de ses fautes avec de grandes marques de repentance; mais après avoir promis de n'abandonner point, sa pro-

<sup>(1)</sup> Ferrier, Préface du Traite de l'Antechrist.

<sup>(2)</sup> Là même.

<sup>(3)</sup> Histoire de l'Édit de Nantes, tom. I, pag. 396.

<sup>(4)</sup> Pag. 296 et suiv.

<sup>(5)</sup> Tom. I, pag. 395.

<sup>(6)</sup> Mercure Français, tom. II, pag. 203, édit. de Cologne.

<sup>(7)</sup> La même, tom. III, pag. 156. Voyez aussi le tome II, pag. 496, où il est dit que Chamier était le chef du 1et. avis qui était celui des huguenots de parti, et Ferrier, le chef du 2º. avis qui était celui des huguenots d'état.

<sup>(8)</sup> Hist. de l'Edit. de Nantes, tom. II, pag-

s'en dédit de mauvaise grâce, et s'en retourna dans sa province sans prendre congé des ministres de l'aris. Tout cola fut mis en considération à Privas; et du Moulin qui y rendait compte de ce qui s'était passé à Paris, où Ferrier avait fait parastre un esprit également fier, volage et sans foi, fit trouver sa conduite fort irrégulière. On y joignit diverses accusations qui regardaient sa vie passée, qu'on examina rigoureusement. On lui reprocha d'avoir négligé sa profession de théologie; d'avoir préché des doctrines peu orthodoxes; de s'être ingéré au maniement des deniers, et d'en avoir infidèlement retenu une grosse somme, dont il ne voulait pas rendre compte; d'avoir au supposé lui-même, ou consenti à la supposition de certaines lettres, qui l'avaient embarrassé dans des affaires honteuses, et des déguisemens malhonnétes. On lui fit de fortes censures sur tous ces articles; mais outre la censure verbale, le synode lui ordonna d'écrire à l'église de Paris pour lui faire satisfaction; lui défendit de se trouver de dix ans dans des assemblées politiques; et lui enjoignit d'exercer son ministère hors de la province de Languedoc. L'église et la ville de Nîmes envoyèrent des députés au synode, qui n'oublièrent rien pour obtenir la révocation de ce jugement: mais ils perdirent leur temps et leur peine. Le synode même leur témoigna qu'il était mal satisfait de voir qu'on avait fait une députation si considérable, pour favoriser un homme qui trahissait la cause commune. Les ministres qui s'y Etaient joints, furent censurés de leur complaisance; et les niémoires qu'ils s'étaient chargés de présenter pour sa justification furent traités de calomnieux. Mais parce qu'on vit bien que Ferrier n'en demeurerait pas là, et qu'ayant les magistrats dans ses intérêts, il se maintiendrait dans son ministère, dont on ne lui avait pas interdit les fonctions, on lui déclara en aggravant qu'il en était dès lors suspendu s'il n'obéissait. Néanmoins, parce qu'on ne voulait point le poussser à bout, le synode l'envoya à Montélimar, à la place de Chamier qui allait être professeur en théologie à Montauban.

Ferrier prit alors d'autres mesures (9): il se fit pourvoir d'une charge de conseiller au présidial de Nîmes, et y fut installé nonobstant les oppositions du consistoire qui, ensuite de plusieurs procédures, l'excommunia le 14 de juillet 1613. Nous verrons dans la remarque suivante les désordres qui vinrent de là par une émotion populaire

populaire.

(D) Un tumulte populaire...... donna lieu à son changement de religion.] L'auteur du Mercure Français a décrit les circonstances de ce tumulte \*. Les adversaires de Ferrier, dit-il (10), le voyant reçu conseiller au présidial, l'excommunièrent à leur mode, et excuèrent la populace de Nimes à luy courir sus comme il voudroit aller au présidial, ou qu'il en retourneroit. Du Ferrier, averti de ce dessein, ne laissa pas de se rendre au présidial avec le prevôt, le 14 juillet 1613. En y allant il ne rencontra personne; mais à sa sortie, pensant retourner à sa maison, il trouva ses adversaires avec la populace, qui s'entredisoient en le démontrant de la main, vege lou, vege lou, lou traftre Judas: puis commencèrent à luy jeter des pierres, et à le poursuivre en intention de le prendre; mais il se sauva chez le lieutenant Rozel. Faschez de ce qu'il estoit eschappé, ils allèrent à sa maison, la saccagèrent, et bruslerent devant la porte plusieurs de ses meubles et livres. Le 15 et le 16 juillet ils furent aussi saccager ce qu'il avoit aux champs, et arracher ses vignes; ce qu'ayant fait ils retournèrent à Nismes tenans tous des ceps de vigne et des arbrisseaux du clos de du Ferrier. Il trouva moyen de se sauver à Beaucaire, après avoir été enfermé durant trois jours dans un sépulcre (11). Ferrier assure (12) qu'il sut à demi assommé à coups de pierres, et qu'il n'échappa que miraculeusement des mains de trente este-

(10) Mercure Français, tom. II, pag. 156,

(12) Ferrier, la même.

<sup>(9)</sup> Hist. de l'Édit. de Nantes, tome II, pag. 122.

<sup>\*</sup> A ces détails Joly oppose un passage d'un Mémoire manuscrit du père de Lavie, jésuite.

<sup>(12)</sup> La même, tom. XII, pag. 45, 466. Ferrier le dit aussi dans la préface du Traité de l'Antechrist. J'ai esté enterré durant trois jours, et mis véritablement dans un tombeau.

fiers du consistoire, qui par serment s'estoient obligés de le tuer; que sa mère aagée de soixante ans, veufve et fille de ministre, estoit morte par l'horreur de ce triste spectacle, durant lequel elle fut cent fois menacée par ces assassins d'estre bruslée toute vive; que deux petits enfans furent arrachez miraculeusement du feu, par la sage conduite des magistrats, qui furent menacez de mort par ces zélateurs enragez; que sa pauvre femme, enceinte de neuf mois, fut battue de coups de halebarde; que sa belle-mère aagée de près de quatrevingts ans sut traitée avec la même inhumanité; que tous ses meubles furent bruslez devant leur temple, la plus grande part de ses livres et papiers pillés ou bruslez, tout le meilleur de son bien emporté et ruiné; que les arrêts donnez par la chambre de l'édit de Castres, et par les advis de tous les juges de la religion prétendue réformée, condamnèrent à la roue ou au gibet dix-sept de ces pauvres misérables, qu'ils avoient (13) obligez à le tuer par l'intérest de leur religion, et en leur promettant le paradis par le moyen d'un acte si détestable. Ce dernier trait a tout l'air d'une imposture, et d'une atroce calomnie. Les autres peuvent devenir suspects par ce moyen (14), et en tout cas rion de tout cela ne saurait tirer à conséquence contre la doctrine et l'esprit de tout le parti. On suit assez qu'en ancun pays, qu'en aucune sorte de religion, la populace mutinée ne garde point de mesures. Ferrier reconnaît luimême que les juges de la religion opinérent au supplice de dix-sept de ces mutins. Il ne me reste, pour achever le commentaire de mon texte, qu'à dire que Ferrier prétend que toutes ces violences surmontérent l'obstination avec laquelle il résistait à la lumière. C'est, dit-il (15), le reproche

(13) Il entend les ministres et les suppôts.

ordinaire des ennemis de mon salut, Que je suis catholique par force. Il est très-vray: et je l'advoue. Dieu m'a fait ceste grace contre ma volonté, lorsque je luy résistois, que je le fuyois, et que j'avois en horreur le salut qu'il me présentoit. Ma vocation a esté violente, parce que mon obstination en l'hérésie estoit fort grande. Ainsi pour sauver les persécuteurs et les plus aspres ennemis de l'église, il a fallu que Dieu ait tonné du ciel, qu'il ait esclairé, qu'il les ait abattus par terre, et qu'il les ait aveuglés par sa main puissante. Il prétend donc que les maux qui lui furent faits rompirent les liens qui le tenaient attaché à l'hérésie, et le menèrent à un autre Ananias, c'est-à-dire au cardinal du Perron, qui l'introduisit dans le giron de l'église. C'était le grand convertisseur de ce temps-là.

Je dirai ici sans avoir en vue aucun fait particulier, que comme il y a un compelle intrare, contrains-les d'en-TRER, il y a tout de même un compelle exire, contrains-les de soptir. Représentez - vous un ecclésiastique, qui se soit fait un puissant ennemi entre ses confrères, il pourra fort bien arriver que malgré lui on le rendra hérétique, et qu'on le forcera à passer dans une autre communion : il se verra d'abord accusé d'hétérodoxie; puis on dira qu'il entretient de secrètes intelligences avec l'ennemi; qu'il est pensionnaire, malintentionné contre l'état et capable d'infecter l'église; on le rendra si odieux que ses parens même n'oseront le voir : il sera contraint, voyant que son ministère n'est plus en édification, de chercher ailleurs de l'emploi. Mais où irat-il? Les lettres de ses adversaires vont plus vite qu'une famille : il ne saurait aller dans un lieu où il ne trouve qu'on l'a déjà diffamé (16): ainsi, après avoir transporté ses tabernacles en divers lieux, sans avoir pu dissiper les préventions et les jugemens téméraires, prêt à se voir réduit au dernier denier, et nesachant de quoi subsister, indigné d'ailleurs qu'il soit si facile à deux ou trois clabaudeurs de préoccuper tant de monde,

christ. REFLEXION sur la Maxime, Compelle intrare, Contrains-les d'entrer.

(16) Voyes tome I, pag. 392, la remarque (E) de l'article Alciat (Jean Paul).

<sup>(14)</sup> L'Historien de l'Edit de Nantes, tom. II, pag. 123, 124, avoue que la populace, sans respecter ni consuls, ni juges, ni pasteurs, rompit les portes de la maison de Ferrier, pilla ou brilla les meubles, et n'oublia rien de tout ce qu'un peuple irrité sait faire, fit tout le dégat possible dans une maison de campagne qui appartenait à Ferrier, et sorça les prisons pour en tirer quelques mutins que les juges y avaient

<sup>(15)</sup> Ferrier, présace du Traité de l'Ante-

fin feroit recognoistre cela. On leur répondait que la protestation qu'il avoit faite en mourant ne pouvoit estre tenue pour suspecte ou contrainte, ni mesme pour estre provenue de quelque resverie, puis que plusieurs religionnaires mesme l'avoient esté voiren sa maladie, qui pouvoient témoigner que son esprit ne s'estoit égaré aucunement; mais au contraire, que son jugement lui estoit demeuré clair et libre jusques au dernier soupir. Quant aux écrivains étrangers qui ont publié dans leurs libelles que simia sit semper simia, on leur répondait que cette protestation de foi du sieur Ferrier faite par lui en mourant, et ce récit de son heureux décès leur devoit clorre la bouche, et condamner leurs escrits scandaleux. Il faut savoir que le Catholique d'État est une réponse à quelques libelles que les partisans du roi d'Espagne avaient publiés contre la France (33), sur ce qu'elle se liguait avec les états protestans, au préjudice de la catholicité. L'auteur du Catholique d'État ne put répondre sans débiter bien des choses contre la maison d'Autriche. Les écrivains du parti d'Espagne répliquerent (34), et reprochèrent à cet auteur qu'il faisait toujours le singe : marque évidente qu'ils le prenaient pour l'exministre et l'ex-professeur de Nîmes; et voilà pourquoi dans le récit de sa mort on a fait la réflexion que j'ai rapportée. Plusieurs célèbres auteurs et grands connaisseurs de livres ont attribué le Catholique d'Etat à Jérémie Ferrier (35). Je ne balancerais pas à le faire, si je ne savais que M. Baillet (36) attribue cet ouvrage à Jean Sirmond (37), qui était l'une des plumes dont le cardinal de Richelieu se servait pour la réfutation des libelles que l'on imprimait à tas et à piles contre lui, dans le Pays-Bas Espagnol. C'était la coutume de Jean Sirmond de se donner un

(33) Voyes tome IV, pag. 482, la remarque

(B) de l'article CARTHAGÉNA.

(34) Le Mercare Français, tom. XII, pag.

501, 502., donne une liste de plusieurs libelles des Espagnols, dans laquelle on en voit un intitulé : Scopie Ferrerians.

(35) Voëtius, Politic. ecclesiustic., tom. II, pag. 531. Spizelius, Scrutinium Atheismi, pag.

(36) Voyez la table de ses Auteurs déguisés. (37) Il était de l'académie française, et neveu du père Sirmond, jésuite. Voyez l'Histoire de l'Académie franç., pag. m. 304. faux nom dans les écrits qu'il publicit contre ces libelles: mais il serait un peu étrange qu'il se fût donné le nom d'un auteur vivant, et aussi connu que l'était le sieur Jérémie Ferrier d'ailleurs M. Pellisson (38), qui articule plusieurs pièces anonymes or pseudonymes de cet écrivain, ne lu attribue point le Catholique d'État, l'un des meilleurs écrits que l'on voir dans le recueil de M. du Châtelet. Nou obstant toutes ces raisons, je différerai à prononcer, jusques à ce que j'aire vu les preuves que M. Baillet alléguera pour justifier son sentiment.

(L) Ceux de la religion ont fait un portrait hideux de Jérémie farier.] Il raconte lui-même qu'il eut i souffrir deux violentes persécutions, l'une avant qu'il fût catholique, l'autre depuis qu'il eut abjuré (39). La première consistait dans les coups de pierre qu'il essuya, et dans le pillge de sa maison, etc., la seconde sut une grêle d'invectives que l'on prblia contre lui (40). On l'accusait d'avoir esté pensionnaire du roy a traistre aux eglises; d'avoir mis la division dans les assemblées; sem des querelles entre les grands, et des noises parmy la noblesse; d'avoir voulu demeurer à Nismes pour runer toutes les églises; d'avoir este gratifié par leurs majestez pour des services cachez; de s'estre asseuré de plusieurs moyens pour ruiner et esterminer les eglises; d'estre un athee; d'avoir soustenu des propositions execrables contre le mystère de l'incarnation; et d'avoir merité qu'on le sortist de la synagogue comme un enfant de Belial. Voyez le précis des accusations contre Ferrier, dans l'Histoire de l'édit de Nantes, à la page 124 du lle. tome; et voici ce que l'on trouve sur son chapitre; à la page 300 du ler. volume de la même histoire. « Il brouilla tout dans les assemblées

(38) Histoire de l'Académ. frauç., pag. 306,

(39) Préface du Traité de l'Antechrist.

<sup>\* \*</sup> Jérémie Ferrier est très-certainement l'an-\* tour du Catholique d'État, \* dit M. Vincen-Saint-Luvrent, dans la Biographie universelle, XIV, 441. C'est ce qu'avait déjà dit Joly d'après Brossette.

<sup>(40)</sup> De plusieurs livres publiés contre lai, il dit qu'il n'en a lu que deux, l'un composé par Saint-Césari, l'autre par le synode du Bas-Languedoc.

» lui sit défendre par les synodes de » s'en mêler plus. Il se sit des affai-» res dans son église et dans sa pro-» vince qui l'en firent chasser; et » s'ennuyant d'être ministre, il se » fit donner une charge de conseiller » au présidial' de Nîmes, quoiqu'il » eût promis à Paris de continuer » en quelque autre lieu l'exercice du » ministère. Ensuite on le déposa » comme déserteur: ensin il se ré-» volta, et mourut peu d'années » après (41) aussi haï du peuple, » qu'il en avait été aimé dans le com-» mencement de sa vie. Il était inv téressé, fourbe, ambitieux, in-» constant, brouillon, sans jugement, » et peu capable des intrigues où il » eut l'imprudence de s'embarrasser. » Mais il avait assez de courage, l'es-» prit vif, l'imagination enflammée, » une grande facilité à parler, un » ton de voix impérieux, une vé-» hémence dans l'action et dans le » discours qui entraînait ses audi-» teurs, et qui ne leur laissait pas la » liberté de lui contredire. C'est » pourquoi la multitude, qui se lais-» se aisément éblouir par ces quali-» tés, était toujours dans son parti : » et il l'emportait souvent, même » dans les synodes, sur Chauve son » concurrent. Ce Chauve avait beau-» coup plus de droiture et de juge-» ment, et surtout une gravité char-» mante, qui le rendait fort considé-» rable dans les assemblées. Mais le » feu de l'un l'emportait sur le fleg-» me de l'autre; et la vivacité de » Ferrier obscurcissait la solidité de » Chauve. » Rien ne m'oblige à douter que ce portrait ne soit très-sidèle; mais je dirai en général, et sans faire aucune application, qu'il est fort facile en certains temps de passer pour un faux frère, encore qu'on ne le soit pas. Il ne faut qu'envisager les choses d'une autre manière que les esprits ardens et d'une vaste et contagieuse imagination. Ces gens-là ne connaissent guère les autres, et ne se connaissent guere mieux eux-mêmes. lls s'imaginent la plupart du temps ne

(41) Fai déjà dit ci-dessus contre Moréri, qu'il vécut treise ans depuis son abjuration. L'auteur que je cite l'a reconnu dans son II. tome, pag. 125. Ferrier vecnt encore longtemps, dit-il, après l'émotion de Nîmes.

\* politiques où il se trouva; ce qui faire que pour le bien de la religion, ce qu'ils font par un esprit d'emportement et de vanité. Leur tempérament leur fait abhorrer tous les conseils de douceur et de patience; ils me goûtent que les desseins vigoureux, et qui leur paraissent propres à conserver le crédit et le temporel du parti; et ils appellent cela avoir du zèle pour la cause de Dieu. Passe pour cela; mais ils se portent quelquefois à une étrange injustice contre leur prochain; ils ne croient pas qu'on puisse donner dans un autre sentiment que par un esprit de trahison: néanmoins il y a des circonstances où l'on peut être fermement persuadé que, même pour l'intérêt temporel, il vaut mieux n'être pas si raide. Que font ces esprits ardens? ils travaillent de toute leur force à rendre suspects les gens pacifiques; et alors ceux qui veulent éviter les mauvais soupçons suivent le torrent. et ceux qui continuent à s'y opposer courent risque d'encourir tous les malheurs du compelle exire. Voilà comment il ne faut, dans une assemblée assez nombreuse, que deux ou trois fortes têtes pour obtenir un décret. Il faut seulement faire peur aux esprits tranquilles qu'on les rendra odieux au parti, et suspects d'une lache prévarication. Que ne ferait-on pas pour éviter une chose qui rend inutiles tous vos travaux et tous vos talens?

> Comme cette réflexion pourra déplaire à quelques personnes, je la veux fortifier du suffrage d'un écrivain fort zélé. Il reconnaît qu'il y a eu quelquefois de fort honnétes gens, qui aimaient leur religion, et la croyaient l'Evangile pur, qui néanmoins recevaient des pensions sans scrupule, parce qu'ils les regardaient plutôt comme des récompenses de leur affection pour la tranquillité publique, que comme des engagemens à faire quelque chose contre le bien de leurs églises. A dire le vrai, continue-t-il, dans les lieux où le peuple chaud et précipité pouvait se porter aisément à des entreprises téméraires et séditieuses, il était à propos que les pasteurs fussent sages et modérés, afin d'inspirer à leur troupeau les mêmes sentimens par leurs discours et par leur exemple; mais il aurait été plus

honnête de s'y porter par la justice de la chose même, sans toucher aux gratifications de la cour, que de prendre ces récompenses suspectes, qui pouvaient saire douter de leur innocence et de leur droiture. Du Moulin avait été tenté plusieurs sois par des gens que la cour lui envoyait, et qui lui offraient de grosses pensions, sans exiger de Lui autre chose que de porter les esprits à la paix et à l'obéissance. Il témoigna toujours que c'était là un devoir dont il s'acquitterait toute sa vie: mais qu'il voulait avoir l'honneur de le faire de lui-même et par conscience; non pas comme gage pour y travailler : de sorte qu'il n'accepta jamais rien de tout ce qui lui fut présenté. Il aurait été beau que tous ceux qui ont été exposés à la même tentation, l'eussent repoussée avec le même courage (42). On ne peut rien dire de plus sensé, ni de plus juste. La conduite de du Moulin aurait dû être celle de tous ses confrères : aucun d'eux ne devait prendre récompense de ce qu'il faisait selon son devoir; mais, quoi qu'il en soit, nous voyons ici la condamnation de ces esprits téméraires qui, entraînés par l'impétuosité du tempérament, étaient toujours prêts à décrier comme de faux frères, comme des traitres, comme des prévaricateurs, tous ceux qui préchaient la patience. L'auteur avoue que de fort honnétes gens, qui aimaient leur religion, étaient pensionnaires de la cour de France, sans avoir dessein de rien faire contre le bien des églises, et sans se proposer autre chose que de recevoir une gratification, qu'ils croyaient due au soin qu'ils prenaient de s'opposer aux esprits guerriers. A plus forte raison avoue-t-il que ceux qui préchaient la patience sans aucune gratification pouvaient être des gens de bien. Quant aux missionnaires qui, considérant ces pensions, voudraient dire malignement et odieusement que les guerres de religion avaient remis la monarchie de France dans l'état d'où - Louis XI l'avait tirée (43), ils ne mé-

(42) Histoire de l'Édit de Nantes, tom. II, pag. 101.

(43) On a dit de lui qu'il avait mis les rois de France hors de page, et quelques missionnaires disent que le cardinal de Richeliea, les ritent pas d'être ouïs. Henri IV et Louis XIII n'avaient pas besoin, pour éviter les guerres de religion, d'acheter des médiateurs de paix entre eux et leur peuple protestant. S'ils avaient fait observer l'édit, il ne leur en aurait pas coûté un sou pour maintenir la tranquillité. M. Jurieu me pardonnera, si je n'acquiesce pas à l'aveu qu'il fait qu'au temps de Louis XIII, le parti des huguenots sapait l'autorité souveraine : Le cardinal de Richelieu, dit-il (44), leur ôta leurs villes de sureté, mais ce fut par une sagesse politique plutôt que par un zèle de religion. Il voyait que c'était un état dans un état, et que ces villes étaient des retraites de rebelles et de mécontens.

(M) Le cardinal du Perron disait une chose bien maligne, sur les excuses... touchant l'emeute de Nîmes. « Ceux de la religion ont fait un » livre pour excuser la violence dont » ils ont usé contre Ferrier, et se » servent des lieux des pères, et en-» tre autres de saint Bernard, pour » montrer qu'ils en pouvaient ainsi » user, puisqu'il était excommunié, » et qu'un juge excommunié était sus-» pendu. » Il dit après cela en riant: « Saint Bernard parle de l'excommu-» nication comme il faut, mais saint Bernard disait tous les jours la » messe ; ils se servent fort bien des » lois que nous avons, quand ils croient qu'elles sont pour eux, au-» trement ils n'en veulent point ouïr parler: ce n'est qu'une pure injus-» tice de leur fait; s'ils croyaient » être assez forts, et que par excommunication ils pensassent occuper le royaume et déposséder le roi, je ne sais ce qu'ils ne feraient point (45). » Voilà un trait de l'injustice que l'on fait ordinairement aux sectes que l'on tolère : on les soupçonne de mauvaises intentions, on s'anagine que si elles avaient la puissance de changer le gouvernement elles le changeraient, et qu'elles ne condamnent les maximes de persécution et l'étendue de l'excommunication que pendant qu'elles ne s'en peuvent pas servir tout à leur aise.

trouvant remis au premier état, les en tira par la prise de la Rochelle.

(44) Politique du clergé, pag. m. 20. (45) Personiana, du mot Ferrier, pag. m. 141.

FERRIER (JEAN), jésuite français, natif de Rouergue, succéda au père Annat dans la charge de confesseur du roi de France, l'an 1670. Il était né l'an 1614, et s'était fait jésuite, l'an 1632. Il avait enseigné quatre ans la philosophie, douze ans la théologie, et deux ans la morale. Il avait été recteur du collége de Toulouse, et s'était acquitté de cet emploi fort habilement (a). Personne ne s'avisa de douter qu'il ne passat parmi les jésuites pour un sujet recommandable, puisqu'ils le destinérent à remplir la place de confesseur de sa majesté. Plusieurs ont cru qu'il était beaucoup plus propre aux affaires et aux intrigues que le père Annat. Il mourut dans la maison professe de Paris, le 29 d'octobre 1674 (b). Il publia plusieurs livres (A) et fut un des meilleurs antagonistes des sectateurs de Jansénius. Sa thèse de la probabilité fit beaucoup de bruit. Il la soutint à Toulouse, le 8 et le 11 de juin 1659. Voyez Thomas Anglus à la page 51 et 52 du Monumethan excantatus. Voyez aussi la remarque (B) de l'article Maimbourg, tome X.

(a) Sotuel, Biblioth. script., Soc. Jesu, pag. 449.

(b) Idem, ihidem.

(A) Il publia plusieurs livres.] Une réponse en latin aux objections du père Baron contre la science moyenne. Ce livre est intitulé Responsio ad objectiones Vincentianas, et sut imprimé à Toulouse, l'an 1668, in-8°. Le père Ferrier avait dessein de publier un cours de théologie; mais on n'a vu que le premier tome, qui traite de Deo uno juxta sancti Augustini et sancti Thomæ principia. Ses autres œuvres sont en français,

et regardent pour la plupart le jansénisme. Il écrivit contre les deux lettres de M. Arnauld, et il fit une relation de tout ce qui s'était passé, l'an 1663, sur l'affaire du jansénisme (1). Je ne dois pas oublier que, selon le bibliothécaire des jésuites, il fit un livre de l'immortalité de l'âme, l'an 1660, et un autre de la beauté de Jésus - Christ, l'an 1657; mais ce sont deux ouvrages que ce bibliothécaire lui donne à tort: ils devaient être attribués à Jean Février, jésuite de Guyenne, connu de M. de Balzac (2).

(1) Tiré du père Sotuel, Bibl. Script. soc. Jesn, pag. 449.

(2) Voyez le Journal de Trévoux, nov. 1704, pag. 1860, édition de France.

FERVAUX (JEAN) est le véritable auteur des Annales de Bavière, qui ont paru sous le nom de Jean Adlsreittérus (A). Il était Lorrain. C'est tout ce que j'en puis dire présentement.

(A) Il est le véritable auteur des Annales de Bavière, qui ont paru sous le nom de Jean Adlsreittérus.] Voici mon garant. Joh. Adlsreittérus (vel si mavis, P. J. Fervaux, Lotharingus, in cujus nomine ob certas caussas Annales illos prudentiores apparere noluerunt) in præfatione ad lectorem tomi primi Annalium Boïcæ gentis minime sibi ait, etc. (1).

(1) Christoph. Arnoldus, de Vita Marci Velseri, pag. 46.

FÉRUS (a) (JEAN), gardien des cordeliers de Mayence, a été un des grands prédicateurs du XVI°. siècle. Il a composé plusieurs commentaires sur l'Écriture, qui témoignent non-seulement qu'il était docte, mais aussi qu'il n'était pas de ces moines entêtés qui ne veulent dé-

(a) Cest un nom latinisé. Ce moine s'appelait Wild, mot allemand qui signifie sauvage. Voilà pourquoi M. Morési parle de Férus sous le mot Sauvage.

mordre de rien, ni consentir à la réforme d'aucun abus. Il y a peu d'écrivains dans la communion de Rome qui soient plus estimés que celui-là chez les protestans (A). C'est parce qu'il a écrit avec beaucoup de modération sur les controverses qui divisaient alors l'Allemagne, et qu'en certaines choses il favorisait les maximes des réformateurs (b) (B). Il fut attaqué sur ce sujet par un jacobin espagnol (C); mais sa cause rencontra des apologistes au même pays. On n'a point trouvé de meilleur expédient pour sauver le catholicisme de Férus, que de supposer que les hérétiques avaient ajouté à ses écrits plusieurs choses qui n'étaient point dans l'original (D). Ce bon cordelier mourut le 8 de septembre 1554 (c). Peu s'en faut qu'il n'ait été du sentiment des anabaptistes à l'égard de la prise d'armes (E). Salméron a été son plagiaire (F).

(b) Voyez M. de Thou, liv. XIII, pag. 271.

(c) Thuan., lib. XIII, pag. 275.

(A) Il y a peu d'écrivains de la communion de Rome, plus estimés que celui · là chez les protestans.] Voici les paroles de Bucholcer (1). Fuit vir doctissimus, ejusque scripta non solum apud catholicos, sed etiam apud evangelicos quosdam in summo habentur pretio. Quenstedt, auteur luthérien, cite ces paroles sans y trouver à redire. Il en rapporte d'autres que je copie pour l'instruction du lecteur. Johannes Ferus, alias Wild, franciscanus, ecclesiastes Moguntinus, vir doctus et elojuentid singulari præditus. Scripsit latino et culto sermone pias et eruditas lucubrationes (scil. annotationes in Pentateuchum, in Job, Ecclesiasten, Threnos, Jonam, Matthæum, Johannem, Acta apostolorum, Epis-

(1) In Indice chronol., ad ann. 1554.

veterum, qu'am recentium expositorum labores veluti in compendium redegit, teste Sixto Senense, lib. IV Bibl. S. (2). Ne croyez pas que Quenstedt ait donné toute la liste des œveres de Férus. Elles contiennent plusieurs autres livres. Consultez le catalogue d'Oxford et M. Teissier, à la page 85 du Ier. volume des additions aux éloges tirés de M. de Thou.

(B) En certaines choses il favorisati

les maximes des réformateurs li prenaient à tâche de faire connaître à l'homme sa corruption, et la necessité de recourir à la miséricorde de Dieu, sans aucune confiance sur ses honnes œuvres. Leurs formulaites de prières sont remplis de cet espni; et cela est si peu conforme aux mais mes de l'église romaine que les mir sionnaires de France ont pointile cent et cent fois là-dessus contre le rituel des protestans. Mais voici a que M. Drelincourt leur répondit; il leur montra entre autres choses 3 que Jean Férus avait composé de prières toutes remplies des sentimens qu'ils condamnaient. Les citations de ce cordelier sont innombrables dans les livres de ce ministre. M. Colomis (4) cite un passage de Férus (5) que je rapporterai après lui. « Combien y » a-t-il de choses qui ont été in le » tuées par les saints à bonne inten-» tion, que nous voyons maintenant » changées partic en abus, partie en » superstitions? Comme par exemple » les fêtes, les cérémonies, les images, la messe, les monastères, elc Aucune de ces choses-là n'a ele » instituée comme on les tient aujour. d'hui. Et toutesois nos Gédéons se » taisent; ils n'ôtent point l'abns, » ils n'ôtent point les superstitions. Il dit ailleurs (6) que ceux qui von dront avoir dans leurs bibliotheques une belle édition du Commentaire de Férus sur saint Jean, doivent chercher celle de Louvain, 1559, qui e.l

(6) Biblioth. choisie, pag. 78.

<sup>(2)</sup> Quenstedt, de Patr. Viror. illustr., pag. 244, 245.

<sup>(3)</sup> Voyez le premier des neuf Dialogues contre les missionnaires, sur le service des églison réformées, pag. 12 et suiv.

<sup>(4)</sup> Colomiés, Rome protestante, pag. 50 (5) Il le tire du Commentaire in lib. Judicus cap. VIII.

utre qu'elle est in-folio, elle a l'éître dédicatoire de ce pieux et élouent cordelier à Sébastien, arche-Eque de Mayence, que les autres ditions n'ont point. Dans cette éplire <sup>l</sup>érus avoue ingénument qu'il s'est ervi en quelques endroits des Comrentaires de Brentius et d'OEcolamiacle, protestans; mais, ajoute-t-il, a tantum transtuli quæ bona, eclesiasticæque doctrinæ consona vilebantur, et quæ viri illi non in chismate, sed in catholica ecclesia lidicerant.

(C) Il fut attaqué... par un jacobin spagnol. Le célèbre Dominicus à oto publia un livre (7) qu'il intitula, Innotationes in Commentarios Joanis Feri Moguntinensis super Evan-'elium Joannis, et l'adressa à Ferinand Valdès, inquisiteur général. l accusa Férus d'avoir enseigné le uthéranisme en soixante-sept enlroits de son Commentaire sur saint ean. Si Férus ne se défendit pas, ce ie fut point par la raison que Nicolas Intonio insinue (8): ce fut parce ju'il était mort, et non pas à cause, ou qu'il avouait la dette dans le fond te l'Ame, ou qu'il voulut faire semplant de ne point connaître ce que ioto avait publié. Mais on prit son parti au même pays où il fut attaqué. Michel Médina, savant religieux de 'ordre de saint François, publia un ivre (9) intitulé Apologia Joannis l'eri in qua septem et sexaginta loca Commentariorum in Joannem, quæ inten Dominicus Soto Segoviensis Lutherana traduxerat, cx sanctd scriptură, sanctorumque doctrină, restituuntur. Cette apologie fut condamnée par la congrégation de l'Index (10), et l'auteur se vit obligé de rendre raison de sa foi (11). D'où l'on peut conclure que l'orthodoxie de Férus était un fait fort douteux aux

référable à toutes les autres : car, inquisileurs, pour ne rien dire de pis.

(D) On supposa que les hérétiques avaient ajouté à ses écrits plusieurs ohoses qui n'étaient point dans l'original. Le même Médina, assisté de quelques autres, retrancha du Commentaire de Férus sur l'Evangile de saint Matthieu ce qu'il jugea à propos, et le sit réimprimer à Complute, l'an 1562. Il supposa que les endroits qu'il fallut ôter s'étaient. glissés dans cet ouvrage par l'artifice des sectaires, après la mort de l'auteur. Purgavit etiam, ne id ignores, lector, Michaël noster ejusdem l'éri sermones, seu Commentaria in Matthæum, quæ inedita ab eo relicta hæreticorum inter manus tabis quidquam contraxement: quod et agnovit Sixtus Senensis lib. VI Bibliothecæ sanctæ annotatione LXXII. Opera autem cum Medina Rodericus Vadillus benedictinus, et Petrus Carolus Prior Uclesiensis ordinis sancti Jacobi restituendi his mancipaverunt, Complutique edi correctiora curaverunt anno 1562, in-4°. Le Catalogue d'Oxford fait mention, 1º. du Commentaire de Férus sur l'Evangile de saint Jean, ct sur la Ire, épître du même apôtre; de ce Commentaire, dis-je, corrigé par Michel Médina, et imprimé à Complute (12); 20. d'un livre anglais (13) où l'on se plaint que ceux de l'église romaine falsisient les auteurs; et que l'on en donne pour exemple le Commentaire de Férus sur la Ire. épître de saint Jean.

(E) Peu s'en faut qu'il n'ait été anabaptiste.... à l'égard de la prise d'armes. J'ai lu cela dans Grotius, à l'endroit où il observe qu'un bon nombre de gens de bien, considérant les barbaries qui se commettent à la guerre, ont cru qu'un chrétien ne devait jamais y aller. Cujus immanitatis conspectu multi homines minimė mali eò venerunt, ut christiano, cujus disciplina in omnibus hominibus diligendis præcipuè consistit, omnia arma interdicerent : ad quos accedere interdim videntur et Joannes Ferus et Erasmus nostras (14), viri pa-

(7) A Salamanque, l'an 1554.

(9) A Complute, l'an 1558.

<sup>(8)</sup> Fero ipso seu persuaso, seu dissimulante. Nic. Ant., Biblioth. Script. Hispan., tom. I, pag. 257.

<sup>(10)</sup> Nicol. Antonio, Biblioth. hisp., tom. II,

<sup>(11</sup> Aliquando quòd Joannem Ferum sua secta Franciscana sodalem ab impetu Dominici Sou apologetico libro defendisset, causam reli-Rionis dixit, in qua tamen suam innocentum probavit. N. Ant., Bibl. hisp., som. 11, pag. 111.

<sup>(12)</sup> L'an 1569, et l'an 1578. (13) Imprimé à Londres, l'an 1606, com-posé par W. Crashaw.

<sup>(14)</sup> Voyez ci-dessus p. 239 la remarque (U) de l'article Exame.

cis et ecclesiasticæ et civilis amantis-

simi (15).

(F) Salméron a été son plagiaire.] Il en a été du moins accusé par Jean Gérhard, célèbre auteur luthérien. Salmeron, dit-il (16), ex fontibus Feri areolas suas ita irrigavit, ut pagellas integras in Commentarios suos ex eo transtulerit. Thomasius n'en'a rien dit, je m'en étonne; mais un autre collecteur de plagiats (17) n'a point manqué celui-ci.

(15) Grotius, in prolegomenis de Jure Belli et

Pacis, num. 29.

(16) Confess. cathol., parte I general., pag. 23, apad Quenstedt, de Patr. Vir. illustr., pag. 245.

(17) Jo. Albertus Faber, in Decade Decadum,

nun. 70.

FEUARDENT (François), cordelier célèbre, naquit à Coutance, en Basse-Normandie (a), l'an 1541 \* (b), et il aurait pu recueillir une riche succession, s'il n'eût mieux aimé vivre sous le froc que porter l'épée (c). Il prit l'habit de cordelier dans le couvent de Bayeux (d), et fit incomparablement plus parler de lui sous cet équipage, qu'il n'aurait fait sous celui de cavalier. Il devint docteur de Sorbonne, prédicateur et controversiste. Son tempérament était si conforme à son nom (A), que jamais la vieille maxime,

Conveniunt rebus nomina sapè suis, n'a été plus véritable qu'en sa personne. C'était un des plus furieux adversaires, et un des plus violens persécuteurs que les protestans

(a) Feuardent, Epist. dedicat., Theo-

mach.

Dans une lettre du 28 novembre 1602, citée par M. Lecuy, dans la Biographie universelle, XIV, 451, Feuardent dit qu'au mois de décembre suivant il acheva sa soixante-troisième année, ce qui rejette sa naissance au mois de décembre 1539.

(b) Konig, pag. 302.

(c) Botereius, Commentarior. de Rebus in Gallia gestis lib. XVII, pag. 590.

(d; Idem, ibidem.

aient jamais eus sur les bras, à ne considérer que les gens d'église. C'est lui néanmoins qui se glorifie d'être maltraité par les hérétiques (B). Il a fait des commentaires sur quelques livres de l'Écriture. Il a traduit en français quelques ouvrages des peres. Il a donné une édition d'Irénée avec des notes (C): et il a publié des livres de controverse, où les catholiques même avouent qu'il a fait entrer trop de passion (D). Les jésuites ont eu sujet de se plaindre de son procédé envers Suarès (E). J'ai oublié de dire qu'il fut l'un des plus séditieux prédicateurs qui enseignassent dans Paris, contre Henri III et Henri IV, les maximes de Buchanan \* (e). Il n'épargnait pas même le chef de la ligue, lorsqu'il le croyait auteur de quelque chose qui pouvait nuire aux intérêts des rebelles (F). Il mourut à Paris, le 1er. jour de janvier 1610 (f). Voyez dans Moréri le titre de plusieurs de ses ouvrages; et ajoutez-y l'Histoire de la fondation de l'église et abbaye du Mont-Saint-Michel, au péril de la mer; et des miracles, reliques et indulgences données en icelles(g).

\* Leclerc trouve qu'il y a ici contradiction avec ce que Bayle a dit de Barcley, dess l'article BUCHANAN, fin de la remarque (F., tom. IV, pag. 220.

(e) Maimbourg, Histoire de la Ligue,

pag. 295.

(f) Botereius, Comm. de Rebus in Gallia gestis, lib. XVII, pag. 500.

(g) Du Chesne, Biblioth. des Histor. de France, pag. m. 141, cote l'édition de Constance, 1611, in 24.

- (A) Son tempérament était..... conforme à son nom.] M. Daillé fait cette remarque. Feuardentius, dit-il (1).
- (s) De Pon. et Satisfact., pag. 462, spn: Konig, Bibl. vet. et nova, pag. 362.

komo nomine suo dignissimus, quem cæci irarum, odiorum ac furiarum ignes sic exagitabant ut rarò apud se esset. J'ai été toujours fort étonné que les familles qui portent un nom odieux ou ridicule, ne le quittent pas (2). Pourquoi, par exemple, ne pas abandonner le nom burlesque ou farouche de Feuardent \*? On en pourrait indiquer cent autres.

(B) Il se glorifie d'avoir été maltraité par les hérétiques. | Si on l'en veut croire (3), il recut un jour un bon soufflet; il fut injurié très-souvent au milieu des rues, déféré aux magistrats, et poursuivi à mort. On lui déroba le cheval dont il se servait dans sa vieillesse pour aller évangéliser de lieu en lieu. Un de ses frères fut blessé d'un coup de fusil. Il n'oublia pas ce que souffrirent ses confrères de religion : il fallait aussi conter tout ce qu'ils firent souffrir. Mais voilà l'illusion continuelle des gens emportés. Ils mettent à bout la patience de tout le monde, et entin ils rencontrent des adversaires impatiens qui les étrillent d'importance. N'ont-ils pas la hardiesse sur cela de se plaindre qu'on les maltraite? Ne font-ils pas des listes des maux qu'ils ont endurés, et ne passent-ils pas sous silence les injures qu'ils avaient faites auparavant? M. Moréri a été dans cette illusion en faveur de ce personnage. Perkins, Cocus, Rivet et quelques autres calvinistes, dit-il (4), s'emportent contre le père François Feuardent d'une manière peu chrétienne: mais ce ne sont pas ces auteurs que les gens de bonne foi consultent ordinairement. La manière dont ce cordelier traitait les ministres était-elle bien chrétienne? Qu'on me réponde pour M. Moréri,

(C) Il a donné une édition d'Irénée avec des notes.] Voici le jugement qu'en a fait M. du Pin (5). « Enfin

(2) Quelques-unes de ces familles ont quitté leur nom. Voyez les Origines françaises de M. Ménage, au mot Hauteclair. Voyez la deruière remarque de l'article Rhoius.

"Joly trouve dans cette remarque de la petitesse, et dit même qu'elle est indigne de Bayle. Celui-ci y avait répondu d'avance dans la note (G) de son article Réctus, tom. XII.

note (G) de son article Rhotus, tom. XII.

(3) Theomachia Calvinist., lib. XIII, pag.
m. 160.

(4) Dans l'article de FEGARDENTE

(5) Ribliothèque des auteurs ecclésiastiques, tom. I, pag. 73, 74, édition d'Ansterdam.

» Feuardent, cordelier, docteur en » rhéologie de la faculté de Paris. » homme savant pour son temps, » mit le main à cet ouvrage, et sit » imprimer à Paris, chez Nivelle, » l'an 1575 et 1576, les cinq livres » de saint Irénée, revus et corrigés » en plusieurs endroits sur un ancien » manuscrit, et augmentés de cinq » chapitres entiers, qui se trouvèrent » dans son manuscrit, à la fin du V<sup>e</sup>. » livre. Il a ajouté à la fin de chaque » chapitre les annotations qu'il a crues. » nécessaires pour d'intelligence de » son auteur. Eiles sont pour la plu-» part utiles et savantes; mais il y en » a quelques - unes qui excèdent les » bornes que se doit preserire un » commentateur, dont le but ne doit » pas être de paraître savant, ou de » traiter des matières de controver-» se, mais simplement d'expliquer » son auteur. La seconde édition de » Feuardent, imprimée à Cologne » l'an 1596, et depuis en 1630, et à » Paris, en 1639, est meilleure que » la première, parce qu'elle contient » les passages grecs de saint Irénée, » qui se sont trouvés dans saint Epi-» phane et dans quelques autres au-» teurs anciens. » Voilà une grande modération. Le père Labbe, échauffé par les duretés qu'il trouvait qu'un protestant avait publiées contre l'édition de Feuardent, ne garde pas les mêmes mesures. Plura nos quoque, dit-il(6), adversus centuriatores Magdeburgenses, Nicolaum Gallasium... sed præcipuè Kivetum bipedum nequissimum, qui pristinæ apostolorum patrumque doctrinæ retinentissimos Baronium et Possevinum hæreticos appellare, et de catholicæ fidei fortissimo vindice hæc ausus est effutire, caveant (7) ab illis editionibus, quas impudentissimus ille monachus Feuardentius, homo projectæ audaciæ et nullius fidei, fæde in multis corrupit et annotationibus impiis et mendacibus ( sic christianas et catholicas vocant desperatissimæ causæ infelices patroni) conspurcavit. Verùm quid facias homini impudentiam ubique professo, nec Deum, nec homines reverito, πυγώπη καὶ κυγογλώσ-

(6) Dissert. de Script. ecclesiast., tom. I, pag. 630.

(7) Rivet dit ceci in Critico sacro, lib. II, cap. VI, Oper. tom. III, pag. 1091.

promuntur apertissima testimonia, quæ allegatis aliorum patrum locis firmavit, et discussé Novatorum caligine illustravit Feuardentius, nunquam non à laudatis viris laudandus.

(D) Il fit des livres de controverse, où les catholiques même avouent qu'il a fait entrer trop de passion. M. Moréri sera le témoin qui me fournira des preuves. Peut-être, dit-il (8), ya-t-il de l'exagération dans les cent hérésies que le père Gautier attribue aux Calvinistes, dans sa chronologie, et qu'on pourrait les réduire à moins. Nous pouvons encore faire le même jugement de ce qu'a écrit le père François Feuardent, cordelier, docteur de Paris, lequel a marqué mille quatre cents erreurs des calvinistes, dans l'ouvrage qu'il nomme Theomachia Calvinistica. C'est ainsi que parle M. Moréri. Cet ouvrage de Feuardent fut réimprimé à Cologne, l'an 1629 (9). Il a intitulé l'un de ses livres, Les Entre-mangeries et Guerres ministrales (10), où ce qu'il pille d'autres auteurs est à tous égards la partie la plus considérable.

Depuis quelques jours j'ai jeté les yeux sur son Examen des confessions, prières, sacremens et catéchisme des calvinistes: avec réfutation de la réponse d'un ministre, où ils sont convaincus de six cent soixante et six, tant contradictions, erreurs, que blasphèmes, contenus en iceux. Seconde édition, revue et amplifiée par l'auteur. Ce livre fut imprime à Paris, in-8°., l'an 1601. On y trouve l'emportement ordinaire de Feuardent, et quelques endroits (11) où il rapporte d'une manière proiane et impudente, je ne sais quels contes concernant les femmes et les servantes des ministres. Il n'y a aucune gravité dans son style, il le parseme de quolibets et de phrases tout-

(8) Dans l'article de CALVIN.

(11) Au feuillet 180 verso, et suiv.

en, cui totidem hærent infixæ cordi à fait burlesques. Un anonyme avait sagittæ, quot pro veritate eucharissiæ, répondu à la première édition de hujus oblatione à Christo Domino in- cet écrit. Cette réponse, imprimée stitută, libero arbitrio, fide et operi- à la Rochelle (12), par Nicolas bus, principalitate romanæ ecclesiæ, Froid'eau, fut envoyé à Feuardenti ac similibus catholicæ religionis as- Mantes, sur la fin de l'an 1599 (13). Il sertis, ex Irenæi lucubrationibus de- remarque qu'on la croyait un ouvrage d'Antoine de la Faye (14). Voici l'une de ses vanteries : Feuardent par les meilleures villes et célèbres églises de France, de Brabant, de Flandre et de Lorraine, où il a préché, a par la grâce de Dieu reduit plus de six cents âmes de tes erreun a la vraie foi et religion catholique: et en cette même confirmé plus de cent mille bons chrétiens (15).

(E) Les jésuites ont eu sujet de « plaindre de son procédé envers Suarès. ] Voici ce que c'est. Feuardeut avait cité comme un passage de saint Cyrille les paroles de maître Josse Clichthou, pour prouver l'immaculé conception de la Sainte Vierge. Ce maître Josse, ayant trouvé imparfait l'ouvrage de saint Cyrille sur l'évangile de saint Jean, suppléa les quatre livres qui y manquaient, et les publia avec ceux de saint Cyrille. Il y a un endroit dans ses supplémens qui est clair comme le jour, et tout-à-fait décisif pour la conception immaculée. Feuardent le cita avec des airs de triomphe, et l'attribua à saint Cyrille. Il fut averti de cette méprise par Suarès, qui remarque que ce passage devait être restitué à Josse Clichthou, au lieu d'être attribué à saint Cyrille. Cet avis ne plut point à Feuardent : il en fut si irrité, qu'il ramassa toutes les fautes qu'il put trouver dans Suarès concernant les chiffres, et prétendit le convaincre d'une erreur pareille. Mais ces choses-là ne sont nullement semblables. Marquer un chiffre pour an autre n'est pas the affaire. C'est le plus souvent une faute d'impression, qui ne doit pas être mise sur le compte de l'auteur; mais donner à saint Cyrille ce qui ne vient que d'an homme de notre siècle, et faire cela afin d'avoir un homme irréprochable à produire contre ses parties, dans un procès d'importance, c'est une faute

(12) C'était une supposition.

<sup>(9)</sup> Je me sers de cette édition, qui est in-4°. (10) J'ai vu la troisième édition, qui est celle de Paris, ches Sébastien Nivelle, 1604, in-80.

<sup>(13)</sup> Feuardent, Examen des Confessions, folio z versos

<sup>(14)</sup> Là même, folio 3 verso. (15) Là même, folio 63.

d'auteur qui n'est pas legère. Théophile Raynaud décide tout net que feuardent ne pécha point par ignorance, mais de dessein prémédité. Feuardentius ad lib. 3 sancti Irenæi cap. 23, intentus in astruendum nttorem conceptionis prædictæ, alle-gavit locum pro ed, ipsis solis radiis scriptum, ex lib. 6 sancti Cyrilli in Joannem cap. 15. At non esse eum librum sancti Cyrilli, sed Clichthovei, qui lacunam quatuor intermediorum librorum in eo Cyrilli opere supplere voluit, in confesso est. Neque id ignorásse Feuardentium, comperta ejus eruditio dubitare non sinit. Sed (ut dixi) serviens causæ quam tractabat, locum ex lucubratione nuperi scriptoris, operi sancti Cyrilli intexta, meditatò supposuit sancto Cyrillo, et tanquam tanti Patris dictum, protulit. Monuit de hoc loco per Feuardentium minus aptè citato, et ad Clichthoveum, non ad sanctum Cyrillum referendo, Suarez tom.2, 3. part. d. 3, s. 5, qui eam à Feuardentio gratiam retulit in posteriore editione commentariorum in Irenæum, ut quotquot congerere potuit menda, in numeros typographicos illapsa in Suaris operibus, ad eum similis lapsus insimulandum intorserit. Sed est profectò summa disparitas. Nam autorum allegationes quoad numerum arithmeticum, quo à typographo exhibentur, nullus author præstare queat indemnes à multis mendis, in tanta operarum oscitantia, et emaculatorum indiligentia. At plagulæ Clichthovei prolatio nomine sancti Cyrilli, ad conciliandam majorem fidem placito pro quo pugnes, non est erratum, vel mendum typographicum, quod in oscitantes operas, vel in dormitantem emaculatorem possit rejerri\_(**16).** 

(F) Il n'épargnait pas même le chef de la ligue, lorsqu'il le croyait auteur de quelque chose qui pouvait nuire aux... rebelles. ] Le duc de Nemours, grand ligueur, s'étant rendu désagréable au duc de Mayenne, son frère utérin, fut arrêté, et l'on se persuada que ce fut par les intrigues du duc de Mayenne. Pasquier, ayant raconté cela, ajoute: « Feuardent,

» cordelier, l'un des plus seditieux » prescheurs qui soit dans Paris, n'a » douté dedans sa chaire d'en donner » plusieurs atteintes au duc, qui l'a » mandé par devers soy, pour luy ap-» prendre de mieux parler, en bonne » déliberation de le chastier. Toutes-» fois, ayant entendu qu'il estoit Sa-» voyard de nation, il l'excusa aucu-» nement, comme celuy qu'il voyoit » favorizer une prince de Savoye » (17). » Pasquier se trompe touchant le pays natal de ce cordelier.

(17) Pasquier, Lett., liv: XVI, pag. 234.

FEUILLANT (LE PETIT), prédicateur de la ligue. Cherchez Montgailland, tome X.

FEVRE \*1 d'Etaples (a) (JAC-QUES LE), en latin Faber Stapulensis, fut un de ceux qui commencerent à chasser la barbarie qui régnait dans l'université de Paris. C'était un petit bout d'homme, et de fort basse naissance \*2 (b), mais un bon esprit soutenu de beaucoup d'érudition. Il se rendit suspect de luthéranisme, et il fut contraint de céder aux avanies de certains zélateurs emportés et ignorans, qui ne lui donnaient aucun repos (c). Il leur quitta la partie et se retira de Paris à Meaux, où il y avait un évêque (d) qui aimait les sciences, et les véritables savans. La persécution excitée à Meaux par les cordeliers, obligea l'évêque à être bon ca-

- \*\* Leclerc et Joly prétendent que son nom était Fabri.
- (a) Étaples, en Picardie, est le no**m de sa** patrie.
- \*2 Leclerc et Joly ne sont pas de cet avis, et croient que l'erreur de Bayle provient du passage cité note (27) de la remarque (G), où Florimend de Rémond n'a voulu parler que de la bâtardise de le Fèvre.
- (b) Verheiden, in Effig. et Elog., pag. 104. Jovius, Elog., cap. CXXI.
  - (c) Bèze, Hist. eccl., liv. I, pag. 2.
  - (d) Nommé Guillaume Briçonnet.

<sup>(19)</sup> Theophil. Raynaud., Erotemat. X de bonis ac malis Libris, num. 289.

tholique (e). Le Fèvre fut alors tion de l'église (C). Sa modération naturelle le quitta quand il écrivit contre Érasme, son ancien ami (D). Cette querelle ne se passa pas à son avantage.

(e) Bèse, Hist. eccl., liv. I, pag. 6.

\*1 Leclerc ne croit pas que ce fut en fugitif que le Fèvre alla à Blois, et qu'il était

à la suite d'une partie de la cour.

\*2 Leclerc dit que le Fèvre resta à Meaux jusqu'en 1525 ; que de là il se rendit à Strasbourg, et que son voyage en Guyenne n'est point antérieur à 1531. Leclerc, au reste, dans ses remarques sur la remarque (C) de Bayle, prouve que le Fèvre ne quitta Meaux qu'en fugitif.

(f) Bèse, Hist. eccl., liv. I, pag. 14.

\*3 Leclerc transcrit une partie des lettres de ce prince.

Nous avons dit ci-dessus (g) contraint de se retirer à Blois \*1, qu'il s'exposa aux criailleries des et de là en Guyenne \*2. Margue- moines, pour avoir soutenu que rite, reine de Navarre, sœur de sainte Anne n'avait été marie François Ier., l'honora de sa qu'une fois. Il ne fut pas moins protection; de sorte qu'il jouit contrecarré dans le sentiment à Nérac d'une pleine liberté jus- qu'il avança, que la femme péques à sa mort, qui arriva l'an cheresse dont saint Luc parle au 1537 (f). On raconte des choses chapitre VII, et Marie Madefort singulières touchant ses leine dont il est fait mention au dernières heures (A). Le parle- chapitre VIII du même évangément de Paris reçut ordre de liste, et Marie, sœur de Lazare, François Ier. de ne rien résou- de laquelle il est parlé au chapidre contre le Fèvre, et d'atten- tre XI de saint Jean, sont trois dre les intentions de sa majes- femmes différentes. On a renouté \*3. Ce prince était alors en pri- velé cette dispute depuis quelson. On voit dans Sleidan la sub- que temps (E). Il ne faut pas oustance de sa lettre (B). Ce fut blier qu'il fit une traduction apparemment en ce temps-là française des quatre Evangiles, que la Sorbonne dégrada le Fè- et une version latine des épîtres vre de son doctorat \*4; mais il de saint Paul, avec des note ne sortit point de France, com- critiques et un commentaire où me Sleidan le débite \*5. J'avoue il censure assez souvent la verqu'il fit un voyage à Strasbourg; sion vulgate \*1 (F). Il fit de mais ce fut par ordre de la reine semblables notes et un semblade Navarre, afin de conférer ble commentaire sur les Évangiavec Bucer touchant la réforma- les, et sur les épîtres des autres apôtres \*2. Tout cela ne sit qu'augmenter la mauvaise humeur de la Sorbonne contre lui, et il se vit attaqué par le redoutable Noël Béda. Il ne quitta point extérieurement l'église romaine, et il désapprouva en certains points la conduite un peu trop chaude de ceux qui établissaient la réformation en Allemagne (G); mais au fond

<sup>\*4</sup> Il ne l'avait jamais eu, comme le prouve longuement Leclerc; il ne put donc en être dégradé.

<sup>\*5</sup> Leclerc dit brievement: Bayle se trompe, et Sleidan a raison..

<sup>(</sup>g) Voyez tome I, pag. 288, la citation (c) de l'article AGRIPPA.

<sup>&</sup>quot;1 Joly remarque que c'était agir senrément, et que c'était distinguer l'office da traducteur d'avec celui du commentateur.

<sup>\*2</sup> M. Barbier, dans son Examen critiq" et Complément des Dictionnaires historique les plus répandus, tom. I, 1820, in-8°... donné l'indication des quinze principaux ouvrages de le Fèvre, et y a joint quelques detens

e l'âme il n'était guère papis-

\* Joly reproche à Bayle d'avoir oublié la serve qu'il recommande dans sa remarque )) de l'article GASTELLAN, IV, 554, enses ceux qu'on accuse de prêcher contre ur conscience.

(A) On raconte des choses fort ngulières touchant ses dernières eures. Thomas Hubert, conseiller e l'électeur palatin Fridéric II, qu'il compagna à son voyage d'Espagne, t une relation de ce voyage, laquelle it imprimée à Francfort, l'an 1624. Il iconte (1) que l'électeur son maître, evenant d'Espagne, passa par la rance, l'an 1538, et tomba malade à aris, où François Ier, et la reine de avarre le visitèrent souvent: Ce fut ans l'une de ces visites que cette rincesse raconta de quelle manière : Fèvre d'Etaples finit ses jours. Lui t quelques autres savans, dont les atretiens plaisaient beaucoup à cette eine, dinaient un jour avec elle (2) 🔭. u milieu du repas, le Fèvre se mit pleurer, et lorsque la reine lui en lemanda raison, il répondit que l'éormité de ses crimes le jetait dans ette tristesse. Ce n'était point le souenir de ses impudicités qui l'affligeait, u qu'à l'âge de cent-un aus (\*) il avait ucore sa virginité. A l'égard des aures passions qui précipitent les homaes dans le désordre, il se sentait la onscience assez en repos; mais il

(1) M. Rivet a inséré cette histière dans sa eure de Senectute bonà, Oper., tom. II, pag. 266. M. Colomiès la rapporte dans ses Mélanes historiques, pag. 2 et suiv. M. Jurieu la apporte aussi, Apol. pour les Réform., chap. II, pag. 70, 71. Je n'en donne que le précis.

(2) M. Colomiés prétend que la reine alla diterchez lui. Le latin de Thom. Hubert ne signife point cela. Quidam autem die misit ad eum regina, et se velle cum eo prandere dixit, convocatis aliquot doctis, quorum confabulationibus mirum in modum delectaretur.

"Lednchat, tout en reconnaissant que les paroles de H. Thomas, citées par Bayle, ne disent pas que la reine de Navarre alla diner chez J. le Fèvre, ajoute que la suite qu'il rapporte le donne assez à entendre.

(\*) Jacques le Fèvre n'avait pas tout-à-fait cent ans lorsqu'il mourut, mais il ne s'en fallait guère, témoins ces vers de Macrin:

Evi peracto jam propè seculo, etc.
rapportés, tom. I, pag. 362 du nouveau Ménaniana, édition de Paris, 1715. Du reste, la
173°. des Lettres de M. Beyle témoigne que
la pièce entière lui avait été envoyée dès le mois
de juin 1699. Ram. calt.

comptait pour un très-grand crime qu'ayant connu la vérité, et l'ayant enseignée à plusieurs personnes qui l'avaient scellée de leur propre sang, il avait eu la faiblesse de se tenir dans un asile, loin des lieux où les couronnes des martyrs se distribuaient. La reine qui était fort éloquente le rassura. Il tit son testament de vive voix, s'alla mettre sur un lit, et y fut trouvé mort peu d'heures après. La reine le fit enterrer honorablement sous le même marbre qu'elle s'était destiné: Honorifice tumulari fecit, et marmore quod pro se exscindi fecerat contegi voluit. Il laissa ses livres à Gérard Roussel, et ses autres biens aux pau-

Il est difficile de douter de ce récit, et difficile de n'en douter pas. Si le fait eût été faux, la reine l'eût-elle conté à l'électeur. Si elle ne le lui eût pas conté, Hubert Thomas l'eût-il osé mettre dans son histoire? Voilà les motifs de n'en douter pas. Mais d'ailleurs, comment se persuader qu'un fait comme celui-là, très-glorieux à Jacques le Fèvre en particulier, et à tout le corps en général, aurait été supprimé par tous les ministres, s'il avaît été véritable? D'où vient que Théodore de Bèzen'en parle pas, ni dans son Histoire des Eglises en faisant mention de la mort de Jacques le Fèvre, ni dans l'éloge particulier qu'il a fait de ce docteur (3), ni dans aucun autre endroit de ses livres, où les occasions de débiter cette merveille se présentaient fréquemment? D'où pourrait venir le silence de Sleidan, le silence de Verheiden, le silence d'un million d'auteurs qui ont dû, s'ils ont eu le sens commun, raconter ce fait en cas qu'ils en aient eu connaissance? On ne saurait soudre ces difficultés, qu'en supposant que cette aventure a été entiérement inconnue. Mais c'est sortir d'un embarras par un autre. La scène de cet accident a été la cour du roi de Navarre: plusieurs savans qui dînaient avec la reine en ont dû être témoins. La plupart d'entr'eux étaient dans les sentimens des réformés : par quel étrange complot se seraient-ils engagés à n'en parler de leur vie?

\* Joly fait de longues réflexions contre ce récit, sur lequel Bayle lui-même élève des doutes-(3) In Iconibus.

Par quelle fatalité un accident si pu- et Bucerum audierint, atque de omblic, et d'une telle nature, aurait-il nibus doctrina præcipuis locis cum trouvé les langues de toute une cour liées durant plus de cinquante ans? On n'a point ignoré que le bon homme dit en mourant qu'il laissait ses point cette dernière circonstance, si bions aux pauvres, et l'on n'a pas magina que le Fèvre était à Strasbourg manqué de faire courir en vers cette circonstance (4): d'où pourrait venir que le reste, plus digne d'être prôné, n'aurait point été connu? Ajoutez à admodum Comicus ille senex, Athecela qu'il n'est nullement probable nis Chremes erat, in Lemno Stilpho que le Fèvre ait vécu un siècle en- Dans une autre lettre, datée de lik tier; car s'il avait eu cent un an lorsqu'il mourut, il serait né l'an 1436: il aurait eu plus de quatre-vingt-six ans lorsqu'il s'évada de Meaux : il en aurait eu environ quatre-vingt-seize quand Calvin lui alla faire la révérence à Nérac. Une telle circonstance s'oublie-t-elle? Se contente-t-on, pour de semblables vieillards, d'employer les termes vagues de vieillesse dont Bèze, Verheiden, et les autres plumes du parti se servent à l'égard de ce docteur? En un mot, il n'y a point d'exemple dans ces derniers siècles, qu'un homme illustre ait vécu plus de cent ans, et que néanmoins cela n'ait été marqué par aucun auteur qui parle de lui.

(B) On voit dans Sleidan la substance de cette lettre. | Elle est à sa manière en beaux termes (5): mais il ignorait que le Fèvre se fût retiré à Nérac\*(6). Sponde (7) n'a parlé qu'en fort peu de mots de ce personnage,

et de sa dégradation.

(C) Il fit un voyage à Strasbourg... afin de conférer avec Bucer.] J'ai appris cette particularité dans la Vie de Capiton. Tanta statim Capitonis et Buceri fama fuit, ut Jacobus Faber Stapulensis, et Gerardus Rufus clam è Gallia profecti, Capitonem

. (4) Corpus humo, mentemque Deo, bona cuncta relinquo

Pauperibus: Faber hac cum moreretur, ait. Verheiden, pag. 105. Nous dirons ci-dessous, cuation (27), que c'était son épitaphe.

(5) Sleid., lib. V, sub finem.

\* Leclerc observe qu'à l'époque dont il s'agit (1525), le Fèvre n'était pas encore l Voyez la quatrième des notes sjoutées sur le

(6) Per absentiam quoque regiscaptivi, Parisienses theologi Jacobum Fabrum Stapulensem... exagitábant, ita quidem ut ille deserta Gallid migraret aliò. Idem, ibid.

(7) Ad ann. 1523 (et non pas 1525, comme dit Moreri), num. 15.

ipsis disseruerint, missi à Marganthd Francisci, regis sorore Navarre regind (8). Érasme, qui ne savat comme fugitif: Faber Stapulensu Gallid profugus, dit-il (9), agit Argentorati, sed mutato nomine quemle 17 de mai 1527, il dit que le Ferm avait été rappelé honorablement e France. Hinc honorifice revocatue est in Galliam, cesserat enim metuetet regi charissimus (10). C'est toujoun la suite de la fausse supposition que ce docteur avait pris la fuite vent Rhin. Tout le monde ne savait pul vraie cause de ce voyage, la députation secrète de la reine Marguerik.

(D) Sa modération naturelle le quitta quand il écrivit contre Erwme, son ancien ami.] Il fut l'agreseur, sans en avoir d'autre cause, s ce n'est que toutes ses opinions su certains passages de l'Ecriture n'e vaient pas été adoptées par Erasme, publiant des notes sur le Nouveu Testament (11). Il attaqua rudement Erasme, et l'accusa d'avoir avance des impiétés (12). Erasme se défendit; mais après avoir donné ce qu'il fallat aux intérêts de son honneur, il supplia son adversaire de lui continuer son amitié, et il assura qu'il n'avait jamais cossé de l'aimer et de l'estr mer (13). Les complimens qu'on la ecrivait sur sa victoire ne lui étains pas agréables, et il priait ses amb de ne changer point de sentimens pour

(9) Dans une lettre datée du mois de man 1526 : c'est la XXVII. du XVIIII. line.

(11) Erasmus, epist. LI, lib. III, pag. 215 et 216.

(12) Idem, epist. XXXIII, lib. III.

<sup>(8)</sup> Melch. Adam., in Vita Capitonis, pag. 90. Il cite Johannes Sturmius Anti-Pappo 4.

<sup>(10)</sup> Erasmus, epist. XIII, lib. XIX, p4.

Leclerc et Joly regardent cette députition secrète comme une fable. Le voyage de le Ferri a Strasbourg est de 1525, et Margaerite n'esta le roi de Navarre qu'en 1527.

<sup>(13)</sup> Voyez la lettre qu'il lui écrivit en mu d'avril 1517 : c'est la IXe. du IIIe, livre. Illu en écrivit une autre au mois de septembre se vant: c'est la XXXIIIe. du même livrt.

Fèvre à l'occasion de ce démêlé. luæ scribis de nostrá ad Fabrum pologia, quanquam scio animo abs scribi amicissimo, mihi tamen bis olesta fuerunt, vel quòd veterem nimi dolorem refricant, vel quod tu ic occasione minus aliquanto quam illem videris tribuere Fabro, viro io vix in multis millibus reperias el integriorem vel humaniorem. Håc rā, in re sul dissimilis fuit, quod nicum immerentem tam atrociter spetiit. Quis autem omnibus horis puit unquam? Atque utinam mihi uisset adversario parcere! Nunc iobus crucior nominibus, et quòd m tali amico coactus sim manus nserere, et quòd intelligam quosım de Fabro minus candide sentire, quo cupiam omnes quam optime ntire (14). Peut-on voir des sentiens plus héroïques que le sont ceux-? Le Fèvre se repentit de son atque (15), et n'en vint point à la plique.

(E) Il soutint que la pécheresse, ... [arie - Magdeleine, .... et Marie, eur de Lazare, sont trois semmes fférentes. Un a renouvelé cette disute depuis quelque temps. Lorsque cques le Fèvre publia un livre \* sur sujet, vers le commencement du VIe. siècle, les ignorans et les sains, le peuple et les docteurs s'acrdaient à dire que Marie, sœur de arthe et de Lazare, ne différait point : la femme pécheresse du VIIe. chatre de saint Luc, ni de celle qui avait é possédée de sept diables, dont Jé-18-Christ la délivra. Les hymnes et office de sainte Marie-Magdeleine ins le bréviaire romain sont conforles à ce sentiment. Cela n'empêcha is notre le Fèvre de le combattre. Son vre fut réimprimé l'an 1518 et l'an 519, par les soins de Josse Clichthou

(14) Erasm., epist. III, lib. III, pag. 174. l'écrit à Tonstal, ambassadeur d'Anglerre à Paris, l'an 1517. On trouve plusieurs emblables passages dans ses Lettres.

(15) Idem, epist. XXVIII, lib. VII, pag.

qui suivit son opinion, et qui la soutint deux fois contre les attaques de Marc Grandivel \*1, chanoine de Saint Victor. Le livre que Jean Fisher, évêque de Rochester, composa contre le Fèvre. pour soutenir l'opinion commune touchant l'unité de ces trois femmes, fut imprimé à Paris , l'an 1519. Cette dispute échaussa terriblement les esprits, tant parce que les moindres innovations étalent suspectes aux catholiques dans ces commencemens du luthéranisme, que parce qu'on n'était guère persuadé que Jacques le Fèvre fût orthodoxe \*2. Mais lorsque les animosités personnelles eurent cessé, on commença de goûter son sentiment; si bien qu'à la fin du XVIe, siècle, et long-temps après, il a passé pour conforme à la foi et à la raison. Il a été permis de le soutenir publiquement en Sorbonne<sup>+3</sup>, pourvu qu'on y sjoutat une petite distinction qui réellement renversait tout le décret en faveur duquel elle a été inventée. On était obligé de dire que l'on ne reconnaissait point une triple femme, c'eût été avancer ce que le décret de la faculté avait condamné; mais trois femmes différentes, dont l'une s'appelait Magdeleine (16). La chose alla si avant que les plus habiles auraient eu honte de demeurer dans le sentiment commun<sup>\*4</sup>, et que les correcteurs des bréviaires de Paris, et d'Orléans, et de Vienne, mirent de la distinction entre la sœur de Lazare, la pécheresse, et Marie-Magdeleine. Les choses étant en cet état, quelques docteurs ont eu pitié de la doctrine qu'ils voyaient à l'abandon, et qui était menée en triomphe par celle qui avait paru si fausse quand Jacques le Fèvre osa nager contre le torrent (17). Le père Alexan-

\*4 Par suite de leurs notes précédentes. Les clerc et Joly disent : rien n'est moins vrai.

<sup>\*</sup> Joly dit que « Le Fèvre composa deux dissertations sur ce sujet : la première ne fut nprimée qu'en 15:6 et 15:8; la seconde. qui a té inconnue à tous ceux qui ont parlé de le 'èvre, est intitulée : De tribus et unica Maglalend Dissertatio secunda Jacobi Fabri Staulensis ad Dyon. Briconetum episcopum Maloviensem, Parisiis, H. Stephan., 1519,

<sup>\*1</sup> Joly dit que le nom de ce docteur étais Grandval.

<sup>\*2</sup> Réflexion téméraire et fausse, dit Leclerc. \*3 Leclerc en doute beauçoup. En 1702 et 17034 dit-il, on ne laissait point passer ce sentiment dans les thèses.

<sup>(16)</sup> Negabant à se agnosci triplicem sed tres diversas mulieres quarum una diceretur Magdalena. Lami, ubi infrà.

<sup>(17)</sup> Tiré de la Dissertation du père Lami, de unica Maria Magdalena. Elle est dans l'Appendix de son Commentaire in Harmoniam quatuor evangelistarum, imprimé à Paris, 1699. Voyes le Journal d'Utrecht, mois de juillet et d'août 1699, pag. 448 et suiv.

dre, qui a imprimé depuis la réformation, l'Office de Paris, après avoir balancé... les autorités et les raisons des deux partis, a conclu (\*1) en faveur de l'opinion qui n'en fait qu'une seule personne. Depuis encore, le père Lami, prêtre de l'oratoire, non content d'avoir travaillé à rétablir cette opinion dans sa nouvelle Concorde évangélique, qu'il a donnée en latin, en 1689, en a fait une dissertation particulière, dans un traité français, en forme de lettre, imprimé en 1691... Plus récemment enfin, le père Mauduit, (\*2) aussi pretre de l'oratoire, et dom Pezron (\*3),... ont fait chacun une dissertation, dans un ouvrage qu'ils ont donné en français sur l'Evangile, où ils defendent l'opinion commune... M. du Hamel (\*4), de l'académie des sciences, a retenu la même opinion. J'emprunte cela d'un hivre que M. Anquetin, curé de Lyon, a fait imprimer à Rouen, en 1699, sous le titre de Dissertation sur sainte Marie Magdeleine, pour prouver que Marie Magdeleine, Marie sœur de Lazare, et la semme pécheresse, sont trois femmes différentes. Notez qu'Erasme écrivit à l'évêque de Rochester, que tout le monde lui attribuait la victoire; mais qu'il y avait des gens qui étaient fâchés qu'il eût traité si durement un personnage qui avait rendu autant de services aux sciences que Jacques le l'èvre (18). Nous trouvons dans la même lettre d'Erasme, qu'Etienne Poncher, évêque de Paris, avait excité l'évêque anglais à prendre la plume contre ce doctenr.

(F) Il fit une traduction française des quatre Évangiles, et une version latine des éptires de saint Paul avec des notes... où il censure... la vulgate.] Cette traduction française fut imprimée avec privilége, par Simon de Colines, en 1523 °. L'auteur n'y mit point son nom; mais « hous

(\*1) Natalis Alexander, Hist. eccl... I Smculi, tom. II, folio 120.

(\*2) Mauduit, Analyse de l'Évangile, ... jenprimée en 1695.

(\*3) Dom Pezron, Histoire évangélique, ... imprimée en 1696.

(\*5) Theol. Cleric. Fund., tom. II, lib. IV. (18) Erasm., epist. VIII, lib. VI, pag. 352:

datée d'Anvers le 2 d'avril 1519.

\* Leclerc remarque qu'elle contient tont le Nouveau Testament.

» apprenons d'une lettre d'Erasme, » écrite à Bilibaldus en 1526, qu'elle » est de Jacques le Fèvre, qui fut » obligé de prendre la fuite pour » avoir publié cet ouvrage, comme » si l'on eût puni alors dans Paris » ceux qui traduisaient en français les » livres sacrés, à cause des désordres » que ces nouvelles traductions cau-» saient dans l'Europe. Jacques le » Fèvre (dit Erasme (\*) en ce lieu-là) » qui s'était enfui de peur, sans autre » raison, que parce qu'il avait mis en » français les Evangiles, a été rappe-» lé à la cour. Jacobus Faber qui me-» tu profugerat, non ob aliud nisi » quôd verterat Evangelia gallice, » repocatus est in aulam (19). » M. Simon, de qui j'emprunte ces paroles, cite plusieurs endroits de cette version, et en donne son jugement. Ce qu'il tire de la Vie de Capiton, recueillie par Melchior Adam (20), n'est nullement propre à confirmer ce que dit Erasme, que Jacques le Fèvre se sauva de Paris à cause de sa nouvelle traduction française; car il paraît par ce passage de Melchior Adam que ce docteur fut à Bâle comme député de la reine Marguerite. Voyez ci-dessus la remarque (C).

« (21) Il publia des l'année 1512, » une traduction des épîtres de saint » Paul, avec un commentaire. Cette » première édition est dans la biblio-» théque du roi, sur de beau parche-» min. Il n'osa pas rejeter tout-à-fait » la vulgate, qu'il a insérée entière » dans son ouvrage, y joignant vis-» à-vis sa nouvelle version, où il ne » s'éloigne pas beaucoup de l'ancien-» ne: mais il a ajouté à son commen-» taire des observations critiques qui » ont pour titre, Examinatio non-» nullorum circa litteram; et c'est » principalement dans ces observa-» tions qu'il a pris la liberté d'exami-» uer et de corriger l'ancien inter-» prête latin. Bien qu'il y fasse pa-» raître de l'érudition, et qu'il s'é-» loigne autant qu'il lui est possible

(20) Simon, là même, pag. 150.

<sup>(\*)</sup> Erasm., epist., lib. XXX, epist. XLIV. (19) Simon, Nonvelles Observations our le texte et sur les versions du Nouveau Testament, pag. 146.

<sup>(21)</sup> Simon, Histoire critique des Commentateurs du Nouveau Testament, chap. XXXIV, pag. 488.

de la barbarie des théologiens de son temps, il a laissé dans tout cet ouvrage de grandes marques de faiblesse, soit pour l'interprétation, soit pour la latinité. Efasme et Stunica out repris doctement une partie de ses fautes, ayant prouvé par plusieurs exemples, qu'il n'était que demi-grammairien, et qu'il n'avait qu'une connaissance médiocre de la langue grecque. Natalis Bedda, théologien de Paris, censura sa théoogie, aussi-bien que celle d'Erasme. Enfin-les inquisiteurs de Rome ont nis, sous Clément VIII, au nombre les livres défendus son commentaire ur tout le Nouveau Testament, jusju'à ce qu'il fût retouché et purgé le ses erreurs..... Bedda lui a obecté plusieurs erreurs, et entre aures d'avoir écrit sur le chap. 9 de 'Epître aux Rom. qu'il ne dépenlait point de la volonté de l'homme le se sauver, (\*) Posse salvari non ist in hominis voluntate, potestate ut operibus.... Le docte père Taunassin (22) de l'Oratoire, n'a pas nanqué d'insérer dans ses mémoires sur la grâce cette censure de Bedda, ijoutant que la doctrine de ce héologien était en quelque façon a doctrine de la faculté de Paris, buisqu'elle avait approuvé la cenure. Quoi qu'il en soit, Bedda le resse fortement là-dessus, comme 'il avait nié la grâce universelle... 23). Je n'ai vu qu'une édition de son commentaire sur les évangiles, qui ne parut qu'en 1522, ayant été imrimé à Meaux aux dépens de Simon le Colines.... (24). Il a aussi écrit sur les épitres canoniques. Il dédia ce dernier ouvrage à Antoine du Prat, chancelier de France, qu'il remercie de la protection qu'il avait donnée à son explication des évangiles; ce qui pourrait faire juger que les livres de cet auteur ne plaisaient pas dès ce temps-là, à quelques théologiens de Paris... Il a suivi dans ce dernier commentaire la même méthode que sur les évan-

» giles, si ce n'est qu'il a mis ses cor-» rections à la marge, vis-à-vis du » texte: cequi est plus commode. Il re-» marque dans une lettre qui est à la » tête, écrite à Meaux en 1525, que l'original grec des évangiles, et des épitres de saint Paul est plus exact » que l'ancienne édition latine : que » cette édition, au contraire, est plus » exacte que le grec en quelques en-» droits des épstres canoniques. » M. Simon rapporte plusieurs autres choses pour faire connaître le caractère de cet ouvrage, et conclut que Jacques le Fèvre doit Etre placé parmi les plus habiles commentateurs de son siècle. Mais Erasme, qui écrivit en ce même temps, et qui avait beaucoup plus de politesse, diminua beaucoup de sa réputation. On ne lit presque plus les ouvrages de ce théologien de Paris; au lieu que ceux d'Erasme... sont encore aujourd'hui fort estimés (25) \*.

(G) Il ne quitta point extérieurement l'église romaine, et il désapprouva la conduite... de ceux qui établissaient la réformation en Allemagne. Le second de ces deux faits est contenu dans ces paroles d'Erasme : De regno quod scripsi, plebem lingud temperare, magistratum nihil gerere nisi ex ipsorum sententia, senatu movere qui à doctrina ipsorum dissentiunt, conjicere in carcerem qui verbo ipsos tetigerit, fæderibus sese communire, an non hoc est regnare? Damnavit koc in illis egregius ille vir Jacobus Faber, quum metu cesserat Galliis, et in Germaniam concesserat (26). Je citerai pour le premier fait un passage de Florimond de Rémond: « Le Fèvre, « qui portoit le surnom d'E-» staple, village de sa naissance, pau-» vre enfant, sans berceau et sans aveu.

<sup>\*)</sup> Jac. Fab., apud Bedd., in Cens. C., 9 st. ad Rom. Prop. 59, edit. Paris., in-fol., n. 1525.

<sup>(22)</sup> Il fallait dire Thomessin.

<sup>(23)</sup> Simon, Histoire critique des Commentairs du Nouveau Testament, pag. 496.

<sup>(24)</sup> Là même, pag. 502.

<sup>(25)</sup> Là mêine, pag. 503.

<sup>\*</sup> Prosper Marchand, dans l'article qu'il a consacré à le Fèvre, parle peu du personnage, mais donne des détails étendus et curieux sur sa traduction française de la Bible : « La première, » dit-il, et peut-être même réellement et de » fait la seule que nous ayons eue jusqu'à ce » jour. » Pour les autres ouvrages de le Fèvre, on peut consulter les auteurs ou écrits indiques par Joly et qui sont: Trithème; Gesner; l'apparatus ad Bibliothecam patrum de Lenourry; le troisième tome des Remarques de Leclerc sur Moréri; la Critique de la Bibliothéque de Dupin par Richard Simon; la Bibliothéque critique du même Simon; le tome III des Singularités historiques de D. Liron et la Bibliotheca median et infime latinitatis de J. A. Fabricius.

<sup>(26)</sup> Erasm., epist. ad Fratres Germaniz infer., folio m. Q. 4 verso

» vesquit longuement dans les terres
» du roy de Navarre, semant plusieurs
» doutes et scrupules ès consciences de
» ceux qui lui vouloient prester l'o» reille, faisant toutesfois le catholi» que. Il me souvient avoir veu autre» fois, lorsque l'eglise de Nerac estoit
» sur bout, son tombeau en ses mots :

\* Corpus humo \*, mentemque Deo, bona cuncta relinquo

 Pauperibus: Faber hac, dum moreretur, ait.

» Pour lors rien ne fut changé en la veligion, ny aux cérémonies de l'église. Le roy et la reine de Navarre, quoiqu'on recognust leur dévotion refroidie pour avoir de trop près abouché ces fugitifs de meaux, continuoient la mesme façon de vivre qu'ils avoient accoustumé (27). »

\* Ce distique de J. Vouté (Vulteius) est, dit Leduchat, dans le II. livre de ses épigrammes, dont la dédicace est du 28 juillet 1536, d'où Leduchat conclut que le Fèvre est mort pour le plus tard en 1536. Une autre preuve rapportée par Leduchat est un autre distique du même J. Vouté, sur la mort de Faber, de Zazius (24 novembre 1535), et d'Erasme (11 juillet 1536):

Tres uno vivunt, moriuntur tempore codem Haud quibus in terris doctior alter erat.

(27) Flor. de Rémond, Hist. de la Naissance de l'Hérésie, liv. VII, chap. III, pag. m. 846, 847.

FÉVRET (a). M. Charles Févret, fils de M. Jacques Févret, conseiller du roi au parlement de Dijon, vint au monde à Sémur en Auxois, l'an 1583.

Le fameux M. Génebrard, archevêque d'Aix et prieur de Notre-Dame de Sémur, était intime ami de Jacques Févret, qu'il appelle dans ses ouvrages, Patronum rebus omnibus ornatum. Il lui demanda Charles, son fils, pour l'accompagner dans son voyage à Rome; mais ce prélat fut trouvé mort subitement dans son lit à Sémur, par ses domestiques qui allaient l'éveiller le

matin du jour destiné pour son départ.

M. Bongars, si connu par les gens de lettres et par ses ouvrages, était aussi ami de Jacques Févret. Il lui écrivit pour lui demander Charles, son fils, qui l'allà, en 1602, joindre à Metz, et lui .fit compagnie dans son voyage d'Allemage, où le roi Henri IV l'envoyait en qualité de résident de la France auprès des électeurs et princes de l'empire.

Charles le quitta pour aller étudier en droit à Heidelberg, fameuse université d'Allemagne. M. Godefroy y enseignait pour lors le droit. Il prit un fort grand soin de Charles Févret, qui lui était recommandé par beaucoup de personnes de qualité et de mérite, le logea dans sa maison et lui fit soutenir des thèses pupliques avec applaudissement.

L'an 1607, Charles Févret retourna à Dijon, où il épousa damoiselle Anne Brunet de Beaune, de laquelle il eut dix-neuf eufans. Ils en nourrirent ensemble quatorze, pendant huit ans. A près la mort de sa femme, arrivée en 1637, il fit retrancher son lit de moitié, et ne se remaria pas.

Il s'acquit une grande réputation au barreau à Dijon, où il plaida long-temps avec beaucoup d'éloquence et de force, et fit plusieurs actions publiques qui lui attirèrent une estime générale.

Il fut choisi pour être conseil des trois états de la province.

L'an 1629, le roi Louis XIII s'étant rendu à Dijon, pour y faire punir les auteurs d'une sédition populaire, il fut nommé

<sup>(</sup>a) Voyez les Avertissemens sur la seconde édition, [où Bayle s'excusait de ne pas donner cet article, dont les matériaux lui étaient parvenus trop tard.]

roi lui ordonna de le faire Bourgogne. nprimer, et de le lui envoyer

ccorda à Charles Févret une temps. harge de conseiller au parleient de Dijon, de nouvelle créaon: mais, l'exécution de la voenté des princes dépendant souent de leurs ministres, on fit atendre à Charles Févret que le oi voulait qu'il exerçât lui-mêie la charge de conseiller, dont ı majesté venait de le gratifier; e qu'il refusa, ne voulant point uitter sa profession d'avocat t de réputation. Il fut donc, fois, en 1677. bligé de se contenter d'une harge de conseiller du roi serétaire de la cour, aux gages e neuf cents livres, qui lui fut ctroyée gratuitement.

Ses fréquentes députations en our le firent connaître de M. le Marillac, garde des sceaux le France, qui l'honorait de son

mitié.

Dès 1626 et 1627, Monsieur, rere du roi, l'avait nommé pour on conseil ordinaire en toutes es affaires, et M. le prince de Londé l'avait choisi pour intenlant de sa maison et de ses affai-

es en Bourgogne.

Il fut continué en la même qualité par Louis de Bourbon, son fils, prince de Condé, et pendant la vie de ces deux princes honoré de leur bienveillance. avec beaucoup de distinction. Il Frédéric Casimir, prince palatin thématique dans le collége royal

our supplier sa majesté de par- du Rhin, et par son épouse, onner aux coupables. Il porta madame Amélie Antwerpie, née parole pour tous les corps, et princesse d'Orange, pour conseil t un discours si éloquent, que et intendant de leurs affaires en

Charles Févret eut des rela-Lyon : sa majesté pardonna tions particulières avec tous les ux auteurs de la sédition, et habiles jurisconsultes de son

Il fit imprimer en 1654 un petit traité latin, de Claris Fori

Burgundici oratoribus.

La première impression de son savant traité de l'Abus et du vrai sujet des appellations qualifiées de ce nom d'abus, parut en 1653: Il l'augmenta de moitié, et donna lieu à une seconde édition, qui fut faite en 1667, après son décès. Le même traité u'il exerçait avec tant d'estime a été imprimé pour la troisième

Il a fait encore en vers latins, une version excellente des quatrains de Pybrac, imprimée à Lyon en 1667, avec un commentaire, sous le titre : de Officiis vitæ humanæ, sive in Pybraci Tetrastica Commentarius.

Plusieurs auteurs ont parlé de lui et de ses ouvrages avec estime.

Sa devise était, Constantia virtuti satis amplum theatrum est.

Il mourut à Dijon, l'an 1661, agé de soixante et dix-sept ans, et a laissé deux fils, conseillers au parlement de Dijon, et deux petits fils, dont l'un est conseiller au même parlement, et l'autre conseiller au parlement de Metz.

FINE (ORONCE), en latin Oronfut aussi nommé par messire tius Finæus, professeur en ma-

à Paris, était fils d'un médecin, il fit des leçons particulières de et naquit à Briançon en Dauphi- mathématique, et puis il enseiné l'an 1494 (a). Etant encore gna publiquement cette science fort jeune lorsque son père mou- dans le collége de Maître Gervais rut, il s'en alla à Paris et s'ap- (g). Il s'en acquitta si glorieusepliqua de teutes ses forces à l'é- ment qu'on le proposa à François tude. Antoine Silvestre, qui était Ier. comme le sujet le plus capable de Briancon (b), et qui régen- d'enseigner les mathématiques tait les belles-lettres au collège dans le nouveau collège que ce de Montaigu, lui servit de bon prince fonda à Paris (h). Il n'oupatron, et le fit entrer au collé- blia rien pour faire honneur à sa ge de Navarre. Le jeune homme profession; et son assiduité à infit là ses humanités et son cours de philosophie (c). Il étudia avec pas de publier beaucoup de livres soin tout le cours que les profes- (i) sur presque toutes les parties seurs lui enseignèrent, mais il des mathématiques. Il se glorifia s'attacha plus particulièrement d'avoir trouvé la quadrature du aux mathématiques, où son in- cercle (B). Ce qu'on a dit sur ceclination naturelle le poussait la dans son éloge nous fournira violemment (d). Il ne se rebuta la matière d'une remarque. Je point par la considération du suis fort trompé s'il n'est point mépris où étaient alors ces scien- celui dont les lettres d'Agrippa ces, et de la nécessité où il se ont fait mention, comme d'un voyait réduit de s'y avancer de homme qui fut long-temps emhui-même et sans le secours d'autrui, et ces obstacles n'empêche- choses qui ne plaisaient pas à la rent pas qu'il n'y fit de très- cour de France (C); sar en ce grands progrès (e). Il se rendit très-habile dans la mécanique; et comme il avait également l'esprit propre à l'invention des Instrumens, et la main adroite à y travailler (f); il se mit dans une baute réputation par les essais qu'il donna de son industrie. Le premier travail par où il se sit connaître consista à publier et à corriger l'arithmétique de Jean-Martin Siliceus, et la Margareta philosophica (A). Ensuite

garantirent pas de la destinée si

679. (h) Thevet, Eloges, pag. 314, 315. Lau-

(e) Lannoi., Hist. Gymnas. Navarr. pag.

struire ses auditeurs ne l'empécha

prisonné pour avoir prédit des

temps-là il n'y avait guère d'as-

tronomes ou de géomètres qui

ne se mêlassent de l'astrologie

judiciaire. Pour connaître de quoi il était capable en fait de machi-

nes, on n'a qu'à considérer l'hor-

loge qu'il inventa, l'an 1553,

et dont le public a pu voir la

description dans le journal d'Am-

sterdam, du 29 de mars 1694. Son

esprit, son travail, ses inventions

et l'estime qu'une infinité de per-

sonnes lui témoignèrent, ne le

.17 :

(c) Idem , ibid., pag. 578.

noins, Hist. Gynanas. Navart., pur. 679.
(i) Voyes-en la liste dans M. Teissier, Addit. aux Eloges de M. de Thou, tom. I. pag. 110.

<sup>(</sup>a) Thevet, Eloges des Hommes illustres, some VII, pag. m. 313.

<sup>(</sup>b) Launoius, Hist. Gymnas. Navarr., pag. 646.

<sup>(</sup>d) Thevet, Eloges, tom. VII, pag. 314.

<sup>(</sup>e) Là même.

<sup>(1)</sup> Là même, pag. 315.

ordinaire aux gens d'étude : il fut obligé de lutter toute sa vie contre une fâcheuse pauvreté D), et en mourant il laissa une nombreuse famille chargée de lettes. Il est vrai que le souvenir le son mérite fit pour ses enfans æ que son mérite n'avait pu faie pour lui. Il se trouva des Mécènes qui en sa considération oulagèrent l'indigence de sa fanille (E). Je citerai un auteur jui l'accuse de plagiat (F). Vous rouverez dans Moréri qu'il mouut le 6 du mois d'octobre 1555. l'abbé de Brianville \*, auteur 'un jeu de cartes pour le blason, t de quelques livres à l'usage du lauphin de France, sous le règne le Louis XIV, était du même ays et de la même famille, u'Oronce Finé (k).

" Leclerc ajoute qu'il s'appelait Oronce iné de Brianville, et qu'il mourut en 1675. (k) Allard, Bibl. de Dauphiné, pag. 106.

- (A) Le premier travail par où il se t connaître consista à corriger... la largareta Philosophica. ] C'est M. de aunoi qui me l'apprend. Et primò uidem, dit-il (1), nomen suum ab dendis corrigendisque aliorum operius illustre fecit. Nam anno 1519 è Vavarra sud Joannis Martini Silicei lispani Arithmeticam typis commisit, rendisque pluribus expurgavit, et ano 1523 dum adhuc in Navarrá cum Intonio Silvestro degeret, Philosohicam Margaretam quæ rationalis c moralis philosophiæ principia duoecim libris complectitur, recognovit t prælo mandari curavit.
- (B) Il se glorifia d'avoir trouvé la uadrature du cercle. ] Sainte-Marthe ssure qu'Oronce Finé se vantait à ort de l'avoir trouvée \*, et que la

(1) Laun., Hist. gymnas. Navarr., pag. 678,

Leclerc explique que Charles de Bouelles, ontemporain et ami de Finé, se vante de cela, u senillet 33 de sa Géométrie pratique, 1542, 1-4°. Il ajoute que Finé, qui sut éditeur de ce vre, ne saisant aucune mention de lui-même, assertion de Sainte-Marthe est tout - à - sait ausse.

providence avait réservé cette gloire au seul Joseph Scaliger: Cùm,.. inter cætera volumina poculiari quodam libro quadraturam illam circuli à multis frustrà quæsitam se tandem aliquando reperisse gloriaretur. Hoc enim de se facile credebat homo summæ doctrinæ sibi conscius, cum tamen veram hujus admirabilis inventi gloriam uni Josepho Scaligero faciliora numina reservarent (2). Il a raison de dire qu'Oronce Finé se félicitait mal à propos de l'invention de la quadrature du cercle; mais il s'abuse étrangement lorsqu'il veut que Scaliger soit le seul qui ait découvert ce mystère; car tant s'en faut que cet avantage fût réservé uniquement à Scaliger, qu'on peut dire que ce grand hommes'en est beaucoup moins approché que plusieurs autres.

(C) Je crois que, selon Agrippa, il fut long-temps emprisonné pour avoir prédit des choses qui ne plaisaient pas à la cour de France. Les paroles d'Agrippa que je m'en vais rapporter sont tirées d'une lettre où il se plaint de sa disgrace, qu'il attribue à un horoscope dans lequel il avait trouvé que le connétable de Bourbon serait encore victorieux l'an 1526. Madame la régente s'était emportée contre l'astrologue, qui dit là-dessus qu'il n'avait pas cru engager son art à la menterie, et qu'il n'avait pas songé assez tôt à l'aventure d'un grand mathématicien. Je crois qu'il parle d'Oronce Finé. Sed et nesciebam me prædario astrologum conductum, quòdque mihi , quod ars illa dictat , monendi dicendique jus relictum non esset, oçcurritque extemplò Orintius Parrhisiorum insignis mathematicus et astrologus, qui dum veriora, quam poterat, vaticinaverat, iniquissima captivitate diutinė vexatus est (3). Je ne pense pas que ce fait soit guère con-

(D) Il fut obligé de lutter toute sa vie contre une fâcheuse pauvreté. ] Il avait fait ses études sans recevoir de

<sup>(2)</sup> Sammarth., Elog., lib. I, pag. m. 28.
(3) Agrippa, epist LXII, lib. IV, pag. m.
881. La lettre est datée de Lyon, le 3 novem-

<sup>\*</sup> Du Boulsy, cité par Leclerc, attribue l'emprisonnement d'Oronce Finé à l'appel qu'il avait sait de l'enregistrement de la promulgation du concordat que François ler, avait ordonné de faire dans l'université.

sa famille les secours dont un écolier a besoin : son père était mort, et ses parens le négligèrent (4). Un comprend sans peine qu'un tel état était incommode. Theret (5) assure qu'Uronce Finé se séquestra tellement de l'avarice, que philosophant il contentoit bien son esprit, mais n'emplissoit pas beaucoup sa bourse. ()u'il ait tenu à luy, je ne le sçaurois croîre, veu les doléances qu'il a souvent faites à plusieurs seigneurs de la disette où il estoit réduit, ausquelles ils ont si mal entendu, que le bon Oronce pour tous ses biens à sa mort, n'avoit que grande charge de debtes, où il laissa (à son très-grand regret) embarrassée sa chère espouse Denise Blanche, chargée de cinq fils mâles et une fille. On fait estat de certains orateurs, philosophes, et savans personnages, dont certains avoient des moyens à regorger, d'autres jettoyent leurs biens en la mer, comme s'ils ne leur eussent servy que d'empeschement pour bien philosopher. Le docte Finé n'estoit ny des uns (6) ny des autres participant néanmoins avec les derniers, en ce qu'après s'estre dégarnis de leurs biens ils se trouvèrent pauvres, quant aux richesses. Joignons à ces paroles ce que le même Thevet observe dans l'éloge de Pierre Danes. « Je ne puis me tenir de dire que je » ne me plaigne de l'ingratitude et » meconnoissance de plusieurs cardi-» naux, abbés et autres prélats, qui prend que ce Jean Finé sit ses étudo » ont veu, ouï et entendu quelle es-» toit la misère de plusieurs pauvres, » au reste gens vertueux et rares en » sçavoir, tels qu'estoient Jodelle, » Oronce Finé, Postel, Régius, Bel-» le-Forest, et un assez grand nom-» bre d'autres, qui après leur mort » n'avoient pas de quoy se faire en-» terrer, et si n'ont daigné ouvrir » leurs entrailles de miséricorde pour

» leur tendre un seul pauvre denier

(7). »

(E) Il se trouva des Mécènes, qui.... soulagèrent l'indigence de u famille.] Continuons d'entendre The vet. Il eut beaucoup d'enfans qui, denuez et de père et de moyens, nede meurérent pourtant pas privez de se cours, d'autant qu'après sa mort plu sieurs bons seigneurs déployerent leurs charitez à entretenir, maintenir et deffendre les enfans de celui auquel ils avoient, durant sa vie, ut fort affectionnez. Il y en a eu deur d'entre eux, qui suivirent les estudu non - seulement de mathématique. mais aussi l'un de théologie et l'autre de jurisprudence, chacun gradu u sa faculté (8). Thevet dans la page 314 parie de maître Jean Finé, docteur n théologie, fils d'Oronce: J'ai de se couru, dit-il, de quelques mémoirs par son fils maître Jean Finé, docter en théologie, lequel ayant appris que je faisois un Abrégé des vies des honmes illustres, s'est mis en tout dewi qu'il a pu pour y faire mettre son pr re. Voici ce qu'il dit ailleurs : Emon que ses fifs ayent composé de son beaux et exquis épitaphes, je na osé ici les insérer, craignant, quo qu'ils soient bien faits et rapportant la vérité, qu'on ne les débilitast de « point qu'ils ne pouvoient porter le moignage nécessaire à la louange de leur père (9). M. de Launoi (10) 11 47 au collège de Navarre, qu'il régenti la philosophie quelques années au col· lége d'Harcourt, qu'il fut recu docteur en théologie l'an 1565, qu'il sut ensuite chanoine de Meaux, et que l'année 1608 il était doyen de la la culté de théologie \*.

(F) Je citerai un auteur qui l'acux de plagiat.] Jean-Baptiste Bénédictu déclare dans la préface de son livre des Cadrans, qu'il n'a rien dit de a que d'autres avaient très-bien expliqué, et qu'il s'est réduit à cette ab

(7) Thevet, tom. VIII, pag. 22. (8) La même, tom. VII, pag. 320.

<sup>(4)</sup> Je ne fais pas état de réciter les louanges qui lui sont échues a cause de ses devanciers, mais de ce qu'il s'est lui-même particulièrement acquis sans secours, aide el support de ses parens , dont la honhomme se pl part de ses œuvres. Thevet., Eloges, tom. VII, pag. 314.

<sup>(5)</sup> Là même, pag. 319.

<sup>(6)</sup> Voila la troisième fois que Thevel réfute dans ce passage ce qu'il avait dit qu'Oronce s'était merveilleusement séquestré de l'avarice. Ce n'est point s'en sequestrer, que d'être pauvre malgré soi.

<sup>(9)</sup> La même, pag. 321. (10) Lann. Hist. Gymnas. Navar. , pag. 6'v \* Leclerc trouve que ce que Bayle dit it to ensans de Fine est un peu brouille; et il reiet une faute de du Boulay qui a donne au fils (de recteur le 10 octobre 1565, poste qu'il occupi jusqu'au 17 décembre suivant, et reçu doctes de Navarre en 1566 ) les éloges du pèrc.

inence pour ne point s'approprier le en d'autrui, et asin de ne détourr personne de la lecture des autres vres. Il ajoute que tous les auteurs sont pas si scrupuleux, et il nome Munster et Finé. Quis enim Seistiani Munsteri, et Orontii Phinei 'orologiographias legit, qui non aniadverterit qu'am multa præter nessitatem de verbo ad verbum in posrioris opere sint translata quæ porant majori oum utriusque laude oud priorem videnda relinqui, aut otius ab utroque prætermitti, cum ter alterius imprudens calcaverit stigia, et quandoque eodem errore nbo ducti cœcutientes in eandem focam sese præcipites egerint, ut facım est præcipuè ubi agunt de desiptione horarii super globo aut sphæcd superficie convexd (11). Il y a là eux choses à considérer : l'une est un it; savoir, que le livre de Finé conent mot à mot plusieurs remarques Munster: l'autre est le raisonneent de Bénédictus. Il suppose que si iné ne les eût pas prises de Munsr, la gloire de l'un et de l'autre ett té plus grande. Il a raison à certains gards, mais par certains côtés sa ensée est fausse; et en tout cas il eût ien fait de la mieux développer. Il appose ensuite que l'un a été copisde l'autre sans y penser. Il devait onc dire que Munster avait été plaiaire des mêmes auteurs que l'iné illa depuis, et il devait nous dire qui laient ces auteurs-la.

(11) Joannes Baptista Benedictus, Patricius enetus, in prasfatione libri de Gnomonum mbrarumque solarium usu. Ce livre fut imprida Turin, 1574, in-folio.

FLACIUS (MATTHIAS). Cherhez Illyricus, tome VIII.

FLAMINIUS (MARC-ANTOI-E) a été un des meilleurs poëes latins du XVI<sup>e</sup>. siècle, et oure cela un bon humaniste. Il stait d'Imola en Italie, fils et petit-fils de gens doctes (a). Voyez son histoire dans M. Teisier (b) encore plus amplement

(a) Voyez la remarque (C). (h) Eloges tirés de M. de Thou, tom I, iag. 36 et suiv.

que dans M. Moréri. Je ne veux toucher qu'une chose qu'ils n'ont point dite. Le pape l'avait choisipour secrétaire du concile, l'an-1545 (c); mais Flamings refusa ce bel emploi, parce que, se sentant imbu des nouvelles opinions, il ne voulut point employer sa plume pour une assemblée qui les anathématiserait. C'est la conjecture du cardinal-Palavicin. Ce cardinal, parlant de l'honneur que le pape voulut faire à l'laminius, n'a pas oublié de critiquer Fra-Paolo. (A). Il ajoute que depuis ce temps-là Flaminius eut le bonheur de reconnaître ses erreurs, par les habitudes qu'il lia avec le cardinal Polus, et d'écrire et de mourir en bon catholique. M. de Thou n'a pas ignoré le penchant de Flaminius, quant à certains points, pour le parti des réformateurs : il en excepte entre autres l'article de la sainte Cène; et je ne vois point que Simler combatte cette exception (B). Longolius a donné de grands éloges à Flaminius (C). La piété de ce dernier n'empêcha pas qu'il ne fit un très-grand nombre de vers amoureux, et très-amoureux, quoiqu'il fût ecclésiastique (d).

L'infirmité de sa santé l'obligeait à observer un tel régime de vivre, qu'il refusa de souper avec Corradus, parce qu'il craignit que d'autres n'eussent été invi-

(c) Voyes la remarque (A).

(d) Ménage, Anti-Baillet, tom. II, pag.

(e) Sebast. Corradus, in Brutum Ciceronis, pag. 43.

(A) Le cardinal Palavicin.... parlant de .... Flaminius , n'a pas oublie

de critiquer Frà Paolo. | Ill'accuse (1) d'avoir débité faussement que le pape fit savoir à ses légats qu'il n'était point nécessaire qu'on expédist des lettres au nom du concile, et que celles qu'il écrirait la même, ou celles que les légats échapient en leur propre nom, suffiraient. Pour prouver que cela est faux, le cardinal Palavicin observe que le pape marqua distinctement aux légats la forme des suscriptions et des signatures des lettres qui seraient écrites au nom du concile. Il ajoute que le soin de dresser ces sortes de lettres, et les décrets du concile, devait être la fonction du secrétaire du concile, et que le pape proposa pour cet emploi la personne de Marc-Antoine Flaminius (2). Adunque il papa fe proporre al concilio per segretario Marc Antonio Flaminio, chiaro fra gli scrittori latini di quell'età, come dimostrano i suoi versi. Ma egli scusossi dal peso, forsa perche gia vaient fait vivre en commerce d'un covava (3) nella mente l'affezione a quelle dottrine in condannazion delle quali gli sarebbe convenuto d'esercitar quivi la penna: avvenga che (\*) in fine de gli anni suoi la salutevol conversazione del cardinal Polo in Viterbo lo facesse ravvedere, e scriver e morir cattolicamente. Mais ce qu'il y a de plus fort contre Fra-Paolo dans ce chapitre du cardinal, est que les pères du concile s'étant plaints que le pape choisissait lui-même les officiers de la compagnie, on leur laissa une pleine liberté d'élire qui ils voudraient pour leur secrétaire : ils élurent Angelo Massarelli par provision (4), et ensuite pour toujours (5).

(B) Je ne vois point que Simler combatte cette exception.] De la manière que M. de Thou parle de Flaminius, il en fait un jauséniste, plutôt qu'un protestant. Il dit qu'entre ceux qui en Italie croyaient nécessaire

(1) Istoria del Concilio di Trento, lib. VI, cap. I, num. 4.

(2) Ibid., num. 5.

(5) Palavicini, Historia del Concilio di Trento, lib. VI., cap. I, num. VI.

qu'on travaillat tout de bon à la reforme, il s'éleva des disputes particultères sur la foi, sur les bonnes œuvres, sur la grâce, sur le francubitre, sur l'élection, sur la vocation, sur la glorification, et que la plopat formèrent sur ces matières un jogne ment fort éloigné de celui qui etri alors en vogue, et se fortifièrent de l'autorité de saint Augustin. Cel pour cela, ajoute M. de Thou, qu'ha gustin Frégose Sosténéo fit imprime à Venise, l'an 1545, quelques opucules tirés des livres de ce père. Flu minius embrassa ce sentiment, d quant au reste il ne suivit point q dogmes que l'on avait répandu a Allemagne: il témoigna clairent dans une lettre qu'à l'égard de l'in charistie son opinion était cele 4 l'église, et il ne sortit point de m pays, comme quelques autres and lesquels des raisons de religion le tié. Galéas Caracciol, marquis del 11 co fut de ce nombre (6). M. Teisser a combattu cette narration. Sil 18 faut croire Josias Simler, dit-il (7), M. de Thou s'est trompé lorsqu'ils écrit que Flaminio n'approuvait pe la doctrine que Luther avait semét th Allemagne; car Simler (8) met fle minio au nombre de ceux qui, ay at embrassé la religion des protestant, obligerent Pierre Martyr Vermil, qui depuis fut ministre à Zurich, & suivre leur exemple, et de renoncers la communion de l'église romane. J'ai parcouru toute la Vie de l'erre Martyr dans le volume de Mekhor Adam (9), et je n'y ai rien trouve que ceci concernant Flaminius: c'est que Pierre Martyr, étant supérieur d'ul monastère à Naples, s'éclaireit de la vérité par la lecture de certains lins. et tint plusieurs conférences sur de

pag. m. 177.
(7) Élog. tirés de M. de Thou, tom. 1, 14. 39.

<sup>(3)</sup> Celle expression me parali fausse, car Flaminius recula plutot qu'il n'avança dans le e, aepuis 1949 jusqu'a sa mort en 1551.

<sup>(\*)</sup> Sta nella Vita del Polo scritta dal Beccatello.

<sup>(4)</sup> C'est-à-dire jusqu'à ce que Priuli, élu secrétaire perpétuel, vint se mettre en possession; mais il refusa celle charge.

<sup>(6)</sup> Cui sententia accedebat Flaminis, and in cateris fidei capitibus doetrina pa Game niam tunc disseminata minime adripulation Nam et luculentum ipsius exstat inter milireis clarorum virorum epistolas de meresado Eucharistia mysterio ex ecclesia sens urqui mandatum testimonium, itaque cum ali. buscum religionis cause amicitian col atque in primis Galeacius Caracciolus Vici Mor chio patriam reliquissent, etc. Thus., ib. I.

<sup>(8)</sup> In Vita P. Martyr. (9) Il rapporte celle que Josies Sinks & con pusée.

natières de religion avec des personses pieuses et pleines de zèle pour la oure religion. Marc-Antôine Flamisius était un des principaux parmi teux qui conféraient de ces choses rvec Martyr. Je ne vois rien là-dedans qui soit contraire au récit de M. de Thou, et en tout cas Simler serait plutôt à reprendre que ce grand hisorien, puisque la lettre de Flaminius st. authentique, et que son séjour et sa mort en Italie sont des faits incontestables \*r. Je l'ai mille fois dit: un nomme pouvait reconnaître mille abus et mille désordres dans la communion omaine, et plusieurs excellentes véités dans les livres de Luther, sans se roire nécessairement obligé au voyase d'Allemagne, et sans prétendre que a communion de Rome eût tort en tout æ que les luthériens blambient (10). 7. Teissier oppose à M. de Thou l'érigramme de Flaminius sur la mort le Savonarola : mais ce n'est point inc preuve ; une infinité de dominiains bons papistes signeraient publijuement cette épigramme 🔭. La letreinsérée dans la Vie de Galéas Caracriol marque beaucoup de piété, mais on n'y voit rien qui désigne dans le Jétail la profession ou l'approbation lu luthéranisme.

(C) Langolius a donné de grands éloges à Flaminius. M. Teissier cite les paroles de Longolius (11): Sachez que depuis plusieurs siècles il n'y a u personne qui ait égalé Flaminius in esprit, en savoir, en vertu et en robité. Certes, j'ai accoutumé, en par-'ant de lui , de dire qu'aujourd'hui je re connais point d'homme qui ait plus le mérite, ni qui soit plus malheureux que: lui. J'ai trouvé d'autres endroits (12) où Longolius témoigne une estime et une amitié particulière à Flaminius. En voici un qui a du rapport à celui de M. Teissier. Ego nihilad Flaminium scripsi, quòd neque scirem ut cum ipso ageretur, neque certi quicquam haberem, ad quod litteras

Toly observe que Teissier a répondu à cette tritique dans l'édition de ses Éloges, faite en 1715 : c'est su tome ler., pages 88 et suiv.

(10) Voyez entre autres endroits la remarque [Q] de l'art. CASTELLAN, à l'alinée, L. IV., p. 554.

\*2 Sur ce point Joly est de l'avis de Bayle, contre Teissier.

(11) Il cite Longol. Epistol., lib. III. Voyes

ses Additions, tom. II, pag. 395.
(12) V. lib. II, fol. 190 et lib. III, fol 240.

meas accommodarem. Quin ingenio, industrid, virtute æquales suos omnois longe superdrit, plane non dubito: ne fortuna tantæ indoli malignè responderit, etiam alque etiam timeo. Sed samen velim ut animo maximo sit optetque semper secunda, cogitet adversa, ferat qualiacunque acciderint, neque sibi præstandum quicquam præter cutpem existimet: à qué sans tam longè abest quam ab ed ætate quæ vel culpam adhuc prostare debeat (13). Flaminius n'était encore qu'un jeune écolier, et par conséquent on n'aurait pas eu sujet de dire qu'il était le plus malheureux de tous les hommes. Pour parler ainsi raisonnablement, il faut avoir vu qu'un homme qui s'est tourné de tous les côtés a. en toujours le vent contraire. Mais ce passage ne laisse pas d'indiquer la mauvaise étoile de Flaminius jeune homme qui était très-mal dans ses affaires; car il fallut que ses amis remédiassent à ses besoins. et qu'ils tâchassent par des lettres de recommandation de lui faire avoir des habits De Flaminio quod benigne polliceris, respondes illi omnino, quam de prolixa ista tua atque benefica in studiosos omnes natura semperhabui, opinioni : sed nihil eo quod ostendis etiam nune est opus. Inita est enim à nobis ratio, quemadmodum hìo adolescentem tueamur. In vestiario tantum laboramus: in quo si adjutus à te fuerit, otium ejus liberalitate tud constitutum esse judicabo (14). Par je ne sais quelle lettre qu'il avait écrite, il se fit un ennemi qui le déchira d'une terrible manière en parlant à Longolius, et qui soutint dans cette conversation, que puisque Flaminius était fils et petit-fils de pédant, et pédant lui même, on n'avait pu découvrir en lui ni de la vertu ni de l'esprit. Erras, inquit, Longoli, erras, si quod te vel ingenii vel virtutis lumen in co perpexisse putas qui et ipse pædagogus sit, et pædagogo patre avoque natus (15). Pour le père de notre Flaminius, il ne m'est pas inconnu, il s'appelait JEAN ANTOINE FLAMINIUS. Il enseigna les belles-lettres à Bologne, pendant plusieurs an-

<sup>(13)</sup> Ibid., lib. II, folio 183 verses

<sup>(14)</sup> Ibidem, lib. IV, folio 272.

<sup>(15)</sup> Ibidom, lib. II, folio 202 verse,

nées (16), et y mourut l'an 1536\*, après avoir publié quelques ouvrages (17). M. Moréri a parlé de lui. Quant au grand-père je ne le connais point, et peut être ne le faut-il pas distinguer d'un Sébastien Flaminius, natif d'Imola (18), auteur de la vie d'Ambroise de Sienne, jacobin béatifié.

(16) Leand. Albert., Descript. Italie pag. m

"Joly rapporte les vers latins que M. A. Flaminio adressait à son père mourant, et reproche à Bayle de n'avoir pas counu Epistoles aliquot M. A. Flaminii de veritate doctrines erudites et sanitate religionis, etc, 1571, in-8°., dont Joachim Camérarius fut éditeur. Joly ajoute que les lettres de Jean-Antoine Flaminio ont été, pour la première fois, publiées sous ce titre: Joannis Antonii Flaminii Foro Corneliensis epistoles familiares nunc primum edite; Bologue, 1744, in-8°.

(17) Voyes Vossius, de Histor. latin., pag.

002. (18) Idem , ibid , pag . 678.

FLAMMINIUS (Antoine), savant professeur aux belles-lettres dans le collége de Rome, vers le commencement du XVIe. siecle, était de Sicile. Il aimait tellement la solitude, qu'il ne se plaisait à parler ni avec les savans, ni avec les ignorans. Il ne conviait jamais personne, et ne voulait point qu'on le conviât. Il n'avait ni valet, ni servante. Il achetait chaque jour dans une auberge qui était au voisinage ce qu'il mangeait. L'hôte de l'auberge s'étant aperçu que depuis trois jours il n'avait rien demandé, et qu'il ne s'était pas même montré, entra dans la chambre par la fenêtre du jardin, et le trouva mort entre ses livres. Il étudiait-couché par terre (a) (A).

- (a) Tiré de Pierius Valerianus, de Litteratorum Infelicitate, lib. I, pag. m. 23.
- (A) Il étudiait couché par terre.] Ce n'était pas la moindre marque de son naturel hétéroclite. Is inopinaté præventus morte à caupone viciniæ qui quotidiana edulia homini venditabat, contentionem admirante quòd jam tri-

duum non apparuisset, et per hortuli fenestellam quandam ingresso inter libros quos humi stratos, stratus et ipse lectitare consuerat, sempiterno oppressus somno repertus est (1). Il avait enseigné long-temps dans Rome avec une profonde érudition. Cujus prælectionibus Romá longá annorum serie nihil habuit eruditius (2).

(1) Pierius Valerianus, de Litteratorum Infelicitate, lib. I, pag. m. 23.

(2) Idem, ibidem.

FLAVIGNY (VALÉRIEN DE), docteur en théologie de la maison et société de Sorbonne, conseiller et professeur du roi en langue hébraïque en l'université de Paris, et doyen des professeurs du roi au collége royal de France (a). Ajoutez à ce qui a été dit de lui dans le Moréri, et ci-dessus (b) qu'il eut une grosse dispute avec quelques théologiens de la faculté de Paris, pour avoir approuvé la thèse que Louis de Clèves, bachelier en théologie, avait soutenue de l'épiscopat en son acte de grande ordinaire, le 4 de novembre 1667. On fit des plaintes contre deux propositions de cette thèse (A), et l'on empêcha que ce bachelier, » qui avait achevé sa licence, qui avait » été présenté au sieur chancelier de l'église et université » de Paris par la faculté de théologie, qui avait été paranymphé et assigné de la part du-» ditsieur chancelier, pour avoir » lieu, rang et la bénédiction » apostolique des licences au » 3<sup>e</sup>. février dernier, ainsi que » les autres de la même licence.

(a) Ce sont les titres qu'on lui donne dans un acte de notaire qu'il signa le 23 d'août 1668; et qui est imprimé au-devant du Vindicise ad Thesim Clevesianam.

(b) Ci-dessus, pay. 83, dans la remarque (F) de l'article Ecchellensis.

ne reçût ladite bénédiction, qui est la récompense des études et la marque de capacité (c). » Flavigny lui coneilla, pour le bien de la paix sulement, et éviter le scandale ui pouvait arriver de cette disension, de signer la déclaraon, éclaircissement et explicaon desdites deux propositions u'on exigeait de lui (B). Et il ompila une longue apologie qui it imprimée à Tournai, l'an 568, sous le titre de ad Theim Clevesianam ubi de episcoatu expectatæ vindiciæ. C'est n in-quarto de 128 pages, où cite une infinité d'auteurs qui nt avancé la même doctrine ue Louis de Clèves, savoir que épiscopat, en tant que distinct e la prêtrise, n'est pas un sarement. Cette apologie est préédée de quelques lettres dans une desquelles on lit que Vafrien de Flavigny, presbyter audunensis, était lecteur de orbonne depuis quarante ans \*.

(c) Voyes le même acte.

Leclerc ajoute que Flavigny, docteur 1628, mourut en 1674 Flavigny a un ticle dans le Mémoire sur le collége royal, ir Goujet.

- (A) On fit des plaintes contre deux opositions de cette thèse. La prosition était, Presby teratum vestiri tione sacramenti certum: episcotum ed decorari quicumque negat, robabiliorem tenet sententiam. La : Ad episcopatum præviusne presteratus? Aliquandò negatum vistur.
- (B) Flavigny conseilla à de Clèves signer la déclaration, éclaircisseent et explication qu'on exigeait de ii. ] On ajoute dans l'acte d'où je tices paroles cette clause: se réserent de dire et faire registrer dans le reffe de ladite faculté en l'assemblée premier mars ensuivant, que ladite

explication ne ferait aucun préjudice à la probabilité ou apparente vérité de la doctrine quelles contiennent; comme aussi de remontrer, etc. Voici la déclaration qu'on extorqua de ce bachelier: Non intendo negare absolute episcopatum esse sacramentum; imò agnosco in collatione episcopatus dari gratiam sanctificantem. Ad secundam propositionem : Cum dixi, Aliquandò negatum videri presbyteratum prævium esse debere ad episcopatum, non intendi, episcopatum conferri posse per saltum; imò existimo non posse episcopum consecrari nisi sit presbyter.

FLORA, si nous en croyons Lactance \*, était une courtisane (A) qui, ayant gagné de grosses sommes par sa prostitution, institua le peuple romain son héritier, et ordonna que les revenus d'un certain fonds qu'elle désignait servissent à la célébration de son jour natal. Elle voulut que ce jour-là fût remarquable tous les ans par les jeux que l'on donnerait au peuple, et qu'on nommerait Floraux. Ils se célèbraient d'une manière très-scandaleuse (B), et ils étaient en quelque façon la fête des courtisanes (C). Lactance ajoute que le sénat fit en sorte que la connaissance d'une institution si infâme dans son origine fût dérobée au public (D), et qu'en se prévalant du nom de la courtisane, on fit accroire que Flora était la déesse qui préside aux sleurs; qu'afin que la récolte fut bonne il était nécessaire d'honorer tous les ans cette déesse et de se la rendre propice. Il y a lieu de douter que Lactance dise cela sur de bons mémoires; car, puisque le

<sup>\*</sup>Le père Merlin a consacré à la désense de Lactance contre Bâyle, une Dissertation sur la déesse Flore, imprimée dans les Mémoires de Trévoux, novembre 1735.

culte de Flora fut institué dans Rome par Tatius, roi des Sabins (a), et collègue de Romulus, il faut que cette déesse ait été servie parmi les Sabins avant que la ville de Rome fût bâtie. Cen'était donc pas une courtisane qui eut choisi le peuple romain pour son héritier. On ne commença à célébrer les jeux floraux que l'an de Rome 513 (E). La manière dont on en paya les frais est une nouvelle preuve contre Lactence (F). Depuis ce temps-là jusques à l'année 580 ils ne furent point célébrés annuellement, mais seulement en cas que l'intempérie des saisons le demandât ou que les livres des sibylles l'ordonnassent (b). C'est une autre preuve contre Lactance. Enfin, il fut trouvé à propos, l'an de Rome 580, de faire un édit portant que ces jeux seraient célébrés toutes les années (G). Le déréglement du printemps, dont on avait vu plusieurs fois les facheuses suites, fut cause de cet édit. La réflexion de Vossius sur l'objection de Lactance n'est pas du goût de tout le monde (H). Il n'a pas entendu un passage de ce pere (I). On verra ci-dessous les fautes de M. Moréri (K).

(a) Varron l'assure, lib. IV, de Lingua latina. Vayes Vossius, de Orig. Idelel., lib. 1, cap. XII, pag. m. 93.

(b) Vossius, ibidem.

(A) Si nous en croyons Lactance, était une courtisane.] Voici comme il parle en reprochant aux paiens les abus énormes de leurs déifications. Jam quanta ista immortalitas putanda sit, quam etiam meretrices assequantur? Flora (cùm magnas opes ex arte meretricid quæsivisset) populum scripsit hæredem, certamque pecuniam reliquit, cujus ex annuo foenore suus natalis dies celebraretur

editione ludorum, quos appellen Floralia (1). Arnobe (2) ni saint du gustin (3), ne disent rien de sembla ble touchant Flora, quoiqu'ils repr chent aux païens les impurelé de jeux floraux : mais on la voit indu de courtisane dans le dialogue à Minutius Félix (4). Il faut sans doute que saint Augustin ait reconnu que ce conte de Lactance était mal fonde J'ai lu dans le scoliaste de Juvénal (3) que les jeux floraux furent fondés n l'honneur de la déesse Flora par le courtisane Flora. Cela ne dit na pour Laciance. Nous verrous dus l'article suivant qu'il y a en une b meuse débauchée qui se nommit Flora, mais il est faux qu'elle soil soudatrice des jeux. Le sooliste à Juvénal se trompe, et en toutout ne dit point comme Lactance que la courtisane Flora ait fondé les jui floraux pour elle-même.

(B) Les jeux floraux.... se cele braient d'une manière très-scandales se. Lactance a iciraison. Celebrante ergò illi ludi cum omni lascivid cor venientes menioriæ meretricis. Na præter verborum licentiam, quibu obscoenitas omnis effunditur, cruntur etiam vestibus populo flagitant meretrices, quæ tunc mimorum fun guntur officio, et in conspectu popu li usque ad satietatem impudicorum luminum cum pudendis motibus detinentur (6). Saint Augustin a fordroyé comme il fallait en divers lieux cette impudence. Je ne rapporte que ce passage (7). Horum plane florum non terra fertilis, non aliqua opulem virtus; sed illa dea Flora digna meter inventa est, cujus ludi scenici lan effusione et licentiore turpitudine cele brantur, ut quivis intelligat, quale dæmonium sit, quod placari alita non potest; nisi illic, non aves, non quadrupedes, non denique sangus

(1) Lactant., Divin. Institut., lib. I, ap. XX, pag. m. 60.

(2) Arnob., lib. III, pag. m. 113, d lib. VII, pag. 238.

(4) Pag. m. 233, 234. (5) In sat. VI, vs. 249.

(6) Lactant., Divin. Institut., lib. 1, cap. XX, pag. m. Go.

(7) Augustiuns, epistola CCII, pagina &

<sup>(3)</sup> August., de Civitate Dei, lib. II, top XXVII, et alibi passim. Poyes les Note de Coqueus, in hunc locum.

humanus; sed multo scelestius pudor humanus tanquam immolatus intereat. Les auteurs païens ne nient pas qu'on ne produisit des femmes nues devant le peuple, aux jeux floraux, et ils content qu'une fois Caton assistant à ces jeux-là, ets'apercevant que sa présence empêchait le peuple de demander le spectacle de ces infames nudités, se retira pour ne point troubler la fête : le peuple le combia d'acclamations à la vue de cette complaisance, et l'on sit ensuite selon la coutume. Eodem (Marco Catone) ludos florales, quos Mossius ædilis faciebat, spectante, populus, ut mimæ nudarentur, postulare erubuit : quod cum ex Favonio, amicissimo sibi, una sedente, cognovisset, discessit è theatro, ne præsentia sua spectaculi consuetudinem impediret. Quem abeuntem ingenti plausu populus prosecutus, priscum morem jocorum in scenam revocavit; confessus, plus se majestatis uni tribuere, quam universo sibi vindicare (8). Martial s'est moqué fort justement de cette conduite de Caton. Pourquoi allait-il à ces jeux, puisqu'il savait ce qu'on y pratiquait? N'y alla-t-il qu'afin d'en sortir? Voilà ce que le poëte lui reproche (9). Il oublia le meilleur, c'est que Caton ne devait pas se retirer, puisqu'il observait que sa présence était si utile pour corriger une mauvaise coutume. Juvénal en quatre mots donne une idée terrible du déréglement des jeux floraux, Dignissima prorsus florali matrona tuba (10).

(C)... ils étaient... la fête des courtisanes.] Bien que cela soit assez clair par les passages que je cite dans la remarque précédente, j'y ajouterai

néanmoins ces vers d'Ovide :

Turba quidem cur hos celebrent meretricia ludos.

ludos, Non ex difficili caussa petenda subest. Non est de tetricis, non est de magnd prolessis.

Vult sua plebeio saora patere choro ,

(8) Val. Maxim., lib. II, cap. X, num. 8. Sénèque, epist. XLVII, parle de la même chose: Catonem illum quo sedente negatur populus permisisse sibi postulare florales jocos nudandarum meretricum.

(a) Nosses jocosa dulce ciun sacrum Flora Fostosque lusus et licentiam vulgi, Cur in theatsum Cato severe venisti? An ideò tantium veneras ut exires? Mest., epigr. III, lib. I.

(10) Juven., sat. VI, vs. 249.

Et monet atatis specie, dum florent, uti, Contemni spinam eum secidére sosa (11),

C'était une belle morale. La déesse Flora voulait que les courtisanes célébrassent sa fête, parce qu'il est juste d'avertir les femmes qu'elles aient à profiter de leur beauté pendant qu'elle est dans sa fleur; car se elles laissent passer le bel âge, elles seront méprisées comme une rose qui n'a plus que ses épines : mais, quelque abominable que puisse être cette morale, on la chante publiquement parmi les chrétiens dans des assemblées que l'autorité souveraine honore

de sa protection (12).

(D) Le sénat fit en sorte que la connaissance d'une institution si infame... filt dérobée au public.] Je rapporte les paroles de Lactance (13): Quod quia senatui flagitiosum videbatur, ab ipso nomine argumentum sumi placuit, ut pudendæ rei quædam dignitas adderetur. Deam finxerunt esse, quæ floribus præsit, eamque oportere placari, ut fruges cum arboribus, aut vitibus benè, prosperèque florescerent. Eum colorem secutus in fastis poëta non ignobilem nympham fuisso narravit, quæ sit Chloris vocitates, eamque Zephyro nuptam quasi dosis tveo id aecepisse muneris à marito, ut haberetomnium florum potestatem.

(E) On ne commença à célébrer les jeux floraux que l'an de Rome 513.] C'est l'opinion de Vossins (14): Pline, corrigé par le père Hardouin, le confirme. Avant l'édition de ce jésuite on lisait dans Pline, floralia quarto halendas ejusdem (maii) instituerunt urbis anno DXFI ex eraculis sibyllæ, ut emnia benè deflorescerent (15). Mais le père Hardouin, soit par le moyen des manuscrits, soit par des raisons de chronologie, a rétabli dans ce passage l'an 514 (16).

(11) Ovid., Fastor. lib. F, vs. 349.
(12) Les comédies, les opéres, sont pleins de

ces dogmes.

(13) Lectant., Divin. Institut., lib. I, cap.

XX nag. 60.

XX, pag. 60.
(14) Voss., de Orig. Idolol., lib. I, cap.
XII, pag. 93.
(15) Plin., lib. XVIII, cap. XXIX, pag.

m. 527.

(16) Prius DXVI, permutatis annorum numeris legebatur: nos tum ex vestigiis veterum codicum, tum ex indubitate temporum ratione locum eum sanavimus. Harduin., in Emend., lib. XVIII Plin., num. 40.

Un passage de Velleius Paterculus lui a été fort utile ; le voici : Proximo anno Torquato Sempronioque Coss. Brundisium ( colonis occupatum ) et post triennium Spoletium: quo anno floralium ludorum factum est initium (17). Selon la chronologie de Tite-Live et de Pline, le consulat de Torquatus et de Sempronius tombe à l'an de Rome 510. Incidit prior ille consulatus in annum Urbis DX, ex Livianá Plinianaque chronologia, quo fit ut triennio interjecto Floralium celebritas ludorum incurrat in annum DXI V (18). Puis donc que les jeux floraux commencèrent trois ans après, il en faut mettre le commencement à l'année 513. Le père Hardouin aime mieux le mettre à l'année 514, parce, sans doute, qu'il s'imagine que depuis la fin de ce consulat il se passa trois ans entiers avant que la colonie de Spolète fût fondée. Sur ce pied-là, il serait vrai que les jeux floraux commencerent la quatrieme année d'après ce consulat, c'est-à-dire, l'an 514. Il est, ce me semble, plus naturel de dire qu'une chose arrivée trois ans après l'an 510 est arrivée l'an 513. Notez que selon Pline les jeux floraux commencèrent par ordre de la sibylle. Ce ne fut donc point en exécution du testament d'une courtisane. Le père Hardouin a vu des médailles de la famille Servilia, qui continuent cette inscription: FLORA Paimus, c'est-à-dire, selon lui, Floralia primus edidit (19): d'où il conclut que le premier qui donna ces jeux était de cette famille. Mais pour peu que l'on ajoute foi à Ovide (20), on se convaincra que les premiers qui les célébrèrent étaient deux édiles de la famille des Publicius. Les médailles confirment cela (21), et Tacite n'y donne pas peu de poids, lorsqu'il assure que Lucius et Marcus Publicius sirent bâtir le temple de Flora pendant leur édilité (22).

(F).... La manière dont on en paya les frais est une nouvelle preuve con-

(17) Paterc. , lib. I, cap. XIV.

tre Lactance.] On sit payer des amendes à ceux qui s'étaient approprié les terres de la république, et l'on sit servir ces amendes à la dépense des jeux sloraux. Non ex Flora vel meretricis cujusquam hareditate, sed ex pecunia multaticial eorum qui peculatus damnati forent, quia publicum populi romani agrum occupassent (23).

(G) L'an de Rome 580 on fit un édit portant que ces jeux seraient celébrés tous les ans.] Ovide en fournit la preuve; car il introduit la déese Flora, qui raconte qu'ayant laisse perdre les fleurs des arbres et des vignes, pour se venger de ce que le peuple romain ne célébrait pas le jeux floraux tous les ans, elle obliga le sénat à faire un décret touchant et anniversaire, si la récolte était bonne. Elle le fut, et ainsi le décret commença d'être exécuté sous le consulat de Posthumius et de Lænas.

Convenere patres, et si benè florest amu, Numinibus nostris annua sesta vovest. Annuimus voto. Consul cum consule ludos Posthumio Lamas persoluére mihi (24).

(H) La réflexion de Vossius sur l'objection de Lactance n'est pas du gout de tout le monde. ] Après avoir étalé les preuves qui ruinent ætte objection, il avertit que la vérité na pas besoin de mendier l'assistance de mensonge, et qu'ainsi l'on ne doit pu adopter tout ce que les pères ont écrit contre les gentils. Cum veritas falsi minime sit indiga, non omnie albi signari lined oportere quæ veteres siversus pago deditos edisserunt (15). Blondel s'est étendu fort libremest sur cette pensée \* : Il ne faut ps. dit-il (26), défendre une bonne caux par des raisonnemens mal choisis. ni prendre tout ce qui semble sain pour nous de quelque part qu'il vienne. C'est pourtant ce qu'on n marque dans les pères, car le des de faire profit de tout, de prendre

<sup>(18)</sup> Hardninus, in Emendat., lib. XVIII Plinii, num. 40.

<sup>(19)</sup> Idem, ibid., pag. 557.

<sup>(20)</sup> Fastor. lib. F.

<sup>(31)</sup> Voyes Vossius, de Orig. Idolel., lib. I, cap. XII, pag. Q3.

<sup>(22)</sup> Tacit., Annal., lib. II, cap. XLIX.

<sup>(23)</sup> Vessius, de Orig. Idolol., lib. I, cap. XII, ax Ovidio, Fast., lib. V.

<sup>(24)</sup> Ovid., Fast., lib. V, ps. 327.

<sup>(25)</sup> Vossius, de Orig. Idolol., lib. I, ap. XII, pag. 94.

<sup>\*</sup> Joly renvoie à la résutation que le pir Merlin a saite de Blondel, dans les Mémors de Trévoux, novembre 1737.

<sup>(26)</sup> Blondel, des Sibylles, lie. I, dap XXVI.

es avantages partout, d'arracher la irité de la bouche même du meninge, et de se rendre semblables à es torrens qui enlèvent par l'impésosité de leur cours ce qui se rencone en leur chemin, a fait que plueurs d'entre eux, pour ne rien laisser chapper à l'avidité de leur mémoire, nt négligé les meilleures occasions e donner des preuves de leur jugeent, et non-seulement ont tâché de rer à eux toutes les pensées des viens, tant solides que mal fondées, mme ces grandes rivières qui charent dans leur lit du sable d'or et e la boue mélés, mats se sont gloriés de cette espèce de ménage où relquefois il y avait de la superchee jointe, comme s'il leur eut été peris de dire avec Enée, en Virgile,

Dolus an virtus quis in hoste requirat? le là est arrivé que saint Hiérôme ') se laissant aller à la force ( range préjugé, n'a point fait diffiulté d'alléguer pour sa décharge, ue les pères ont été contraints de dire on ce qui était de leur sentiment, unis ce qui était nécessaire contre ce ue soutenaient les gentils. Il tâche ieme de les justifier par l'exemple 'e saint Paul, mais fort injustement, uisque l'apôtre n'a jamais autorisé ar son exemple cet abus, ni cru tous noyens indifférens, voire louables ourvu qu'ils pussent servir à endomnager l'erreur, etc.

(I) Vossius n'a pas entendu un assage de Laciance \*. ] Ce père (27) eproche aux Romains l'apothéose l'une garce dont la fête s'appelait Larentinalia. Il ajoute qu'ils rendent es honneurs divins à une autre dépauchée, savoir: à Faula, qui, selon Verrius, était la putain d'Hercule. Ensuite il parle de Flora dans les ternes qu'on a pu voir ci-dessus. Vossius prétend que Lactance n'a point distingué faula de flora, mais qu'au lieu de Faula il faut lire Flaura. Or Flaura était l'ancienne orthographe de Flora, c'est ainsi que caudex fut changé en codex, et ainsi de plusieurs

(\*) Apolog. ad Pammachium pro libris adv. Jovinian.

Le père Merlin, dans sa Dissertation sur la déesse Flore, déjà citée, convient que Vossius s'est trompé, mais reproche à Bayle de n'avoir su montrer ni comment, ni pourquoi. Joly a transcrit un long passage du père Merlin.

(27) Lactant., lib. I, cap. XX.

autres termes (28). Tout cela tombe par terre, dès qu'on songe que la Faula de Lactance a été la concubine d'Hercule, et que la Flora dont il parle laissa tous ses biens au peuple romain. Voilà comment, faute d'attention, les auteurs les plus célèbres tombent dans de grosses méprises.

(K) Un verra ci-dessous les fautes de M. Moréri.] 1°. Il dit qu'on faisait des fêtes à Flora au commencement de mai. C'est prendre le IV kalendas maii, premier jour de ses fêtes, autrement que ne le prennent tous ceux qui savent les élémens des humanités. Le 4 des Kalendes de mai est le 28 d'avril. Qu'on ne me dise pas que ces fêtes s'étendaient jusques au commencement de mai; car les lois de la narration ne souffrent pas que l'on marque le temps des fêtes par derniers jours préférablement aux premiers. Le bon Rosinus (29) s'est imaginé que les jeux floraux se célébrèrent d'abord au mois d'avril, et qu'ensuite on les transporta au mois suivant. Les vers d'Ovide qu'il allègue ont passé son intelligence; ils signifient néanmoins très-clairement que ces jeux prenaient les derniers jours d'avril et les premiers jours de

Incipis aprili, transis in tempora maii,
Alter te fugiens, cum venit alter, habet.
Chun tua sint cedantque tibi confinia mensum,
Convenit in laudes ille vel iste tuas (30).

2°. Aucun des auteurs cités par Moréri ne dit que durant les jeux floraux les édiles parsemaient les chemins de fleurs, de fèves et de pois. Il a pris cela dans quelque moderne, et peutêtre dans le jésuite Pomey, qui dit que pendant cette solennité les édiles distribuaient des fèves au peuple, et des pois, et de tels autres légumes (31). Il cite Valère Maxime l. 2, cap. 5. Cherchez-y cela tant que vous voudrez, vous n'y en trouverez pas la moindre trace. Pomey se fia sans doute au Commentaire de Tiraqueau

<sup>(28)</sup> Suspicor prisco more Flaurum scripsissa (Lactantium) id est Floram, quod ex altero factum. Vossius, de Orig. Idolol., lib. I, cap. XII, pag. 92.

<sup>(29)</sup> Rosin., Antiquit. roman., lib. V, cap.

<sup>(30)</sup> Ovid., Fast., lib. V, vs. 185. Rosin n'a pas cité les deux derniers.
(31) Pomey, Panth. Mythic., pag. m. 519.

sur Alexander ab Alexandro (32), où l'on trouve cette même fausse citation. Je ne crois pas qu'il ait été plus heureux à oiter Plutarque : il dit, par une étrange et inexcusable façon de citer (33), que cet auteur nous apprend que ce simuluore de la déesse Flora, au temple de Castor et de Polluz, était revêtu d'une tunique, et portait des fleurs de fèves et de pois à la main droite (34). Je suis fort trompé si Plutarque a dit autre chose, sinon que Cécilius Métellus consacra au temple de Castor et de Pollux le portrait de Flora, maîtresse du grand Pompée, l'une des plus belles semmes qui sussent à Rome. 3°. Tous les auteurs que Moréri cite sont mal cités (35).

(32) Lib. VI, cap. VIII, pag. m. 513.

(33) Je veux dire qu'il ne marque ni tome, ni livre, ni quoi que ce soit.

(34) Pomey, Panth. Mythic., pag. 218,

(35) Il cite Lactenc., sans marquer le livre; Valère Maxime, l. 2, c. 5, où il n'est rien dit des jeux floraux; et Ovide, au 4°. des Fastes; il le fallait citer au 5°.

FLORA, fameuse courtisane de Rome, se fit tendrement aimer de Pompée, et eut tant d'égards pour lui, qu'elle ne voulut jamais acquiescer aux pressantes sollicitations d'un autre galant (a), jusques à ce que Pompée la pria lui-même d'y condescendre. Pompée en usa de la sorte, parce que cet autre galant, qui était de ses bons amis, lui demanda un bon mot de recommandation auprès de Flora (b). Depuis ce temps-là Pompée, fâché de son grand crédit, et d'avoir trouvé tant de complaisance, n'alla plus voir cette maitresse; ce qui la plongea dans une telle mélancolie, qu'elle en fut long-temps malade (c). Quand

(a) Il s'appelait Géminius.

elle fut agée elle prenait un plan tout particuler à faire ment des doux momens qu'elle au passés avec Pompée, et rema quait même qu'elle ne s'ét jamais retirée d'entre ses br sans avoir reçu de lui quelq morsure (A). Plutarque obser que Pompée avait un don to particulier de se faire aimer femmes (B); et que Flora et si belle que Cécilius Métellus fit peindre, afin de consacra son portrait avec plusieurs tres dans le temple de Castor d de Pollux (d). Ce ne fut ni la première ni la dernière fois, que le postrait d'une courtisane reçu un pareil honneur (C). Je ne : si l'on ne pourrait pas dire qu cette action de Cécilius Métella a contribué à l'erreur dont ju parlé dans l'article précédent. lorsque j'ai montré que Lactant n'a pas eu raison de dire que le jeux floraux étaient célébrés 🛚 l'honneur d'une courtisane. In auteur moderne, qui sans doule n'ignorait pas l'erreur de Latance, ne l'a pourtant évite qu'à demi (D). Je marquerai d'ou Montaigne avait appris que, la courtisane Flora ne se prétails moins que d'un dictateur, consul, ou censeur, et qu'elle prenait son déduit en la dignit de ses amoureux (e) (E). Brank me a renchéri sur Montaigne, et débité (F) bien des choses qui n'ont aucun fondement.

χρόνον νοσπσαι. Id se non meretriciá lor tate tulisse, verèm ex mærore et desilino perdiù ægrotásse. Plutarch., in Pompuli pag. 619.

(d) Plutarch., in Pompeio, init. ps.

(e) Montaigne, Essais, liv. III, chap. III. pag. m. 71.

<sup>(</sup>b) Plutarch., in Pompeio, init. pag. 619.

<sup>(</sup>c) Τοῦτο δὲ αὐτὰν οὐχ ἐταιρικῶς ἐνεγκεῖν, ἀλλὰ πολύν ὑπὸ λύτης καὶ πόθου

1) Sans avoir reçu de lui quelque pas eu de honte de se comparer à sure | Girac soutient qu'Amyot pas entendu ce grec de Plutarque, par de The traiper squar han mostipar over iniemes dei proprovent γενομένης αὐτή πρός τον Πομπήίον נומה, אפּץטעסמי שה סטת אין בּמפּוֹזְשׁ סטיםauraptern, adrixent areabeir. Voici raduction d'Amyot: On dit aussi la courtisane Flora estant deue vieille prenoit grand plaisir à ter ordinairement de la fréquenon qu'elle avoit eue en ses jeunes vavec Pompeius, disant qu'il estoit rossible quand elle couchoit avec. , qu'elle s'en departist sans le mor-. Ce n'est point rendre le sens de iginal. Le traducteur latin n'a guémieux rencontré : Floram mereem aiunt natu jam grandiorem è semper commemorantem suam n Pompeio consuetudinem, dicere itam non potuisse se ab illius concuu sine acuteo discedere. Je ne suis le premier qui ait fait cette rerque contre Amyot; je l'ai lue dans réplique de Girac, à l'endroit où il nsure son antagoniste d'avoir comré ses dents à celles de cette belle maine qui aimait Pompée, et qui le quitta jamais sans le mordre r bonne amitié. Voici comme on rence M. Costar. « Cette application est pleine de beaucoup d'ignorance,

car ce n'était pas Flore qui mordait Pompée, c'était Pompée qui la mordait, ainsi que le texte grec le porte en termes très-précis et très-intelligibles. Si M. Costar n'entend pascette langue, et si son Amyot l'a trompé, la suite du discours ne devait-elle pas le redresser? A quel propos un auteur aussi judicieux que Plutarque ent-il remarqué en la personne de Flore une lasciveté ordinaire aux femmes de sa profession? Il n'était question que de faire le portrait de Pompée, d'entrer dans son cabinet, et d'instruire la postérité des plus secrets mouvemens d'un capitaine si il-» lustre (1). » M. de Girac n'a point cru qu'il se salfût contenter de cette critique, et il a eu beaucoup de raison; il était encore plus nécessaire de faire voir la faute morale où son adversaire était tombé. Aussi lui reproche-t-il avec aigreur de n'avoir

(1) Girac, Replique, sect. VIII, pag. m. 73.

une courtisane qui est si connue dans l'histoire romaine par ses prostitutions. Il trouve étrange qu'un archidiacre, qu'un curé, ait appris de cette impudique le bel art de mordre galamment. Quant à lui, il se félicite de n'être point dans la servitude d'amour, puisque c'est un maître qui est plein de fureur et de rage (2). Cette rage, poursuit-il, comme dit Lucrèce (\*), ne paraît point ailleurs avec plus de transport que dans la jonissance de ces sales plaisirs, elle oblige de blesser ou de mordre ce qu'on aime le plus. Les poëtes ne parlent que de ces morsures. Immédiatement après il parle de Flora et de Pompee.

Ce ne sont pas seulement les poêtes qui parlent de ces morsures; Cicéron en régala le barreau dans l'un de ses plaidoyers contre Verrès: il soutint que si l'accusé montrait sa poitrine, on y verrait non pas de ces cicatrices glorieuses que les braves gens recoivent dans les combats, mais de celles que les impudiques gagnent dans l'exercice des sales plaisirs: Hic scilicet est metuendum ne ad exitum defensionis tuæ (3), vetus illa Antoniana dicendi ratio atque autoritas proferatur, ne excitetur Verres, ne denudetur à pectore, ne cicatrices populus romanus aspiciatex mulierum morsu, vestigia libidinis atque nequitiæ (4). Ceux qui voudront voir plusieurs passages de poëtes touchant cette sorte de morsares, consulteront, s'il leur plait, le Commentaire de Denys Lambin sur ces paroles de l'ode XIII du Ier. livre d'Horace,

Sive puer furens Impressit memorem dente labris notam-Non, si me satis audias. Speres perpetuum, dulcia barbarè Lædentem oscula, quæ Venus Quinta parte sui nectaris imbrit.

(2) Idem, ibid, seet. VIII, pag. 72. (\*) Quod petiere premunt arcià, faciuntque

Corporis, et dentes inlidunt sæpè labellis, Oscalaque adfigunt, quia non est pura woimplas:

Et stimuli subsunt, qui instigant ladere id ipsum

Quodcunque est, rabies undè illa hac germina surgunt. Lucret., lib. IV, vs. 1072.

(3) Cicéron adresse la parole à Hortensius l'avocat de Verrès. (4) Cicero, in Verrem, lib. V, cap. XIII.

Ce n'est pas que cet auteur ait recueilli tout ce que les poêtes ont dit sur cette matière : il en a laissé peut-être plus qu'il n'en a pris. J'ai remarqué qu'entre autres passages il a oublié. celui d'Ausone, qui concerne la fureur amoureuse de certains eunuques. Le jésuite Théophile Raynaud s'en est fort bien souvenu (5): sanctus Basilius l. de Verd virgin. sub finem distinguit duplicem cunuchismum factitium. Unum quo exscinditur tota virilitas.... alium quo soli didymi auferun tur. Priores eunuchos negat sanctus Basilius (6)...De posterioribus ait, cos acrius atque ardentius inflammari libidine, et impalientissime ferri ad complexum. Et cum obstructis per excisionem superioribus meatibus, non possint humorem in lumbis inflammatum emittere: non alleviantur per complexum, ut ii quibus vasa sunt integra et expedita, et emissione concupiscentiæ flagrantis remittunt ardorem; sed pruritu assiduo štimulati, aguntur in rabiem, nec desistunt donec fatigatio cassos conatus disturbet. Probat hoc sanctus Basilius, gemino suæ ætatis exemplo, quorum alterum est de sassá ingenue Virgine sacrá, spurcum eunuchum totum toti affusum, cùm non haberet, qui æstrum concupiscentiæ sedaret, ardentem rabiem, morsibus ac infixis dentibus indicasse. Annuit Ausonius epigr. 160 (7) sic canens:

Desectos sic fama viros, ubi cassa libido Fœmineos cœtus, et non sua bella lacessit Irrita vexato consumere gandia lecto; Titillata brevi cum jam sub fine voluptas Fervet, et ingesto peragit ludibria morsu.

Voyez ce qu'on a dit ci-dessus dans la remarque (D) de l'article Anonis, et la remarque (A) de l'article Lamie, courtisane.

Un médecin de Paris, beaucoup plus habile dans la langue grecque que Costar, s'est trompé non moins que lui au passage de Plutarque. Sic Flora, dit-il (8), nobile apud Roma-

(5) In Tractatu de Eunuchis, cap. V, paragr. II, num. 12, pag. m. 143.

nos scortum, el forma egregia, cun ardentius Pompeium Magnum tur adolescentem deperiret, dicere soleto (ut quidem refert Plutarchus) nunquam se ab ejus amplexibus discodere potuisse nisi corpore ejusdem de morso. Notez qu'il observe des chose assez curieuses sur la brutalité à l'amour, et qu'il insinue qu'elipousse non-seulement à mordre l'obje aimé, mais aussi à le vouloir manger Il traîne à cela un passage de Platon où l'amour est comparé à la faim, et à la passion avec laquelle les loup cherchent les agneaux. The ipesa φιλίαν, ότι οὐ μετ ἐυνοίας γήνεται, άλλα σιτίου τρόπου, χάριν πλισμοιίς, etc. Amatoris amicitiam, non benevolentia ulla, sed aviditate qui dam expletionis velut cibi constat.

etc. (9). (B) Pompée avait un don tout soticulier de se faire aimer des femmes, Il le prouve, tant par le témoignage de Flora, que par la conduite de lelie, femme de Pompée. C'était me jeune femme mariée à un homme qui n'était point jeune, et néanmoins elle l'aimait ardemment. Pompée s'élait attiré cette tendresse, non-seule ment parce qu'il gardait exactemes! la foi conjugale, mais aussi par se manières engageantes envers le sest. Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο λέγεται , καὶ περίντ TOT BY THE ROPHE TO PERENDOT, we set ώραν ποθούσης τον Πομεπήίον άλλ αίτκι हैं ठाइहर में पह ज्या कृष्ठा क्या के विष्ठे हैं होता, μόνην γινώσμοντος την γεγαμημίνη, ητι σεμιότης, ούκ ακριτον αλλ' ευχαριι ίχω. σα την ομιλίαν, και μάλισα γυιαική αίγωγον, τι δεί μηδε Φλώραν αλώναι το εταίραν ψευδομαρτυριών. Namea quoque fama est, celebratusque fuit illus in virum amor + non quod propter αω florem Pompeii desiderio flagrant, verum in causa videtur illius continentia fuisse unam cognoscentis we rem: et severitas non cum austerésia jucundd conjuncta conversation, quæ duceret imprimis mulieres: mu meretrix damnanda Flora falsı testi monii sit (10).

(C) Ce ne fut ni la première ni la dernière fois, que le portrait dum courtisane reçut un pareil honneur La Vénus sortant des eaux étaitle por

<sup>(6)</sup> Vous trouveres de quoi remplir cette lacune ci-dessus, dans la citation (14) de l'article Consant, tome V, pag. 257.

<sup>(7)</sup> Dans mon édition d'Ausone, qui est celle d'Amsterdam, 1671, ces vers sont dans l'épigramme CVIII.

<sup>(8)</sup> Petrus Petitus, de Naturâ et Moribus Anthiopophag., pag. 207.

<sup>(9)</sup> Plate, in Phadro, apud Petitum, ill. pag. 108.

(10) Plutarch, in Pompeio, pag. 66; i.

ait de Campaspe, maîtresse d'Asandre-le-Grand (11), ou bien celui la courtisane Phryné (12). Voyez rticle d'Apelles (13). Pendant que ıryné fut jeune, elle servit d'origilà ceux qui peignaient la déesse inus (14). La Vénus de Cnide fut coée d'après le visage d'une courtine que Praxitèle aimait ardemment 5). Pline fait mention d'un peintre i peignait toujours les déesses d'aès quelqu'une de ses mattresses. uit Arellius, dit-il (16), Romæ ceber, paulò ante divum Augustum, si flagitio insigni corrupisset artem, nper alicujus fœminæ amore flaans, et ob id deas pingens, sed distarum imagine. Le christianisme est pas exempt de ce désordre. yez les thèses de Voétius (17), vous irez ces paroles: Quid factum sit erit Molanus (18) in libro de Picris sacris, cap. 29... Visæ inquit andoque in locis ubi non decuit dirum imagines viventium adhuc hoinum ora vultusque referre, ut hoc nbratico velamento illorum quos nabant effigie pascerent oculos. Ad uas selectas et procaciter venustas rmas pingi solere imagines deiparæ irginis probè nôrunt pictores. Je nis par un passage des Nouvelles de République des Lettres. « L'auteur (19)... rapporte l'explication d'une médaille de Julien l'Apostat, sur laquelle on voit d'un côté Sérapis qui ressemble parfaitement à Julien, et de l'autre la figure d'un Hermanubis. Il n'était point rare de voir des statues d'hommes toutes semblables à celles de quelque Dieu. La flatterie ou la vanité ont souvent produit ce désordre. Pline fait mention d'un peintre qui faisait toujours les déesses semblables aux courtisanes dont il était amoureux.

(11) Plin., lib. XXXV, cap. X. (12) Athen., lib. XIII. (13) Remarques (C) et (G). (14) Arnob., lib. VI, pag. 199. (15) Idem, ibid., pag. 198. (16) Lib. XXXV, cap. X.

(17) Vol. IV, pag. 429. Je ne sais pas bien i tout ce passage est de Molanus: je soupçonne ue tout ce qui est après pascerent oculos est de oetiuss

(18) Il cite'en marge, à ce que dit Voëlius, ridericus Scenckius à Tautenburch ultimus Episcopus Ultrejectinus libro de Imaginibus,

ap. 12, 13.
(19) C'est de M. Spon qu'on parle. Voyes ses Miscellapea eruditæ Antiquitatis, pag. 13.

» Cela peut avoir donné lieu à Justin » Martyr de dire, en se moquant des » païens, qu'ils adoraient les mat-» tresses de leurs peintres. Mais je ne » sais s'il n'y a point un peu de su-» percherie à rendre les païens responsables des imaginations d'un Zeuxis, ou d'un Lysippe. Que di-» rait-on d'un homme qui prétendrait que ceux qui croient vénérer les » images de saint Charles Borromée, » ne vénèrent qu'un portrait fait à » plaisir, et un caprice du peintre? Je dis cela parce qu'encore que ce » saint fût laid, on le peint fort beau » (\*1). C'est une chose inévitable dans » toutes les religions à images; il faut » s'y résoudre à souffrir la licence des ouvriers, et à se reposer sur eux de » la figure et de l'air des objets de la » dévotion (\*2). Deos ed facie novi-» mus qud pictores et fictores volue-» runt. Nous ne connaissons les dieux » par le visage que selon qu'il a plu » aux peintres et aux sculpteurs, di-» saient les honnêtes gens du paga-» nisme. Cela n'empêche pas qu'on ne doive prendre garde qu'il ne se commette trop d'abus: par exemple, il ne fallait pas souffrir qu'on » fît à Rome une image de la Vierge » sur le portrait et la ressemblance » d'une sœur du pape Alexandre VI » (\*3), laquelle était fort belle, mais » non pas fort vertueuse (20). » Voyez la remarque (E) de l'article DURER.

(D) Un auteur moderne... n'a évité qu'à demi l'erreur de Lactance. Le moderne dont je parle est la Mothe-le-Vayer : voici ses paroles ; elles tenden‡ à montrer que tout consiste dans l'opinion, et que c'est par là, et non par une loi naturelle et immuable, que le vice diffère de la vertu. Il n' y a, dit-il (21), que les putains ordinaires et garces d'Hortacio qui soient parmi nous dans l'infamie: une Laïs, une Rhodope, une Acca Laurentia, qui laisse assez de son gain pour instituer le peuple romain son héritier; une Flora, une Faustine, méritent des

(\*2) Cicero, de Nat. Deor. I. (\*3) Rabelais, épître XV.

46, 47.

<sup>(\*1)</sup> Vavassor, de Forma Christi, pag. 200:

<sup>(20)</sup> Nouvelles de la République des Lettres. mois de septembre 1685, art. X, pag. m. 1028. (21) Dialogue I d'Orasius Tubero, pag. m.

temples et des autels. La plus célèbre des pyramides d'Egypte fut bâtie en l'honneur de la fille d'un roi, qui ne demandait qu'une pierre de chaeun qui se mesurerait avec elle, dont néanmoins elle fit construire ce prodigieux édifice, après avoir enrichi le roi Ethiops son père à ce gentil passetemps. On voit manifestement qu'il n'a point cru que la courtisane Flora femme d'une grande beauté et ha ait institué le peuple romain son héritier; car il n'attribue cette action qu'à Laurentia. Il croit néanmoins que Flora, l'ane des déesses de Rome, avait été une insigne courtisane : c'est une illusion; c'est vouloir retenir l'édifice après en avoir ruiné le fondement. It n'y a point d'autre courtisane Flora que celle dont parle Lactauce, et celle qui aima Pompée. Celle-ci ne vint au monde qu'après l'institution des jeux floraux, et nous avons vu (22) que l'autre ne les institua point. Notre moderne ne prétendait pas qu'elle eût laissé tous ses piens à la république de Rome. D'où a-t-il donc pris l'apothéose d'une courtisaue qui s'appelat Flora?

(E) Je marquerai d'où Montaigne avait pris... qu'elle prenait son déduit en la dignité de ses amoureux.] Horace critique certains débauchés qui suivaient la même maxime (23). Voyez aussi le patriciæ immeiat vulvæ de Perse, vers la fin de la dernière satire. On verra dans la remarque suivante, qu'un écrivain de trois jours (24) avait fourni à Montagne cette belle particu-

larité.

(F) Brantôme a... débité bien des choses qui n'ont aueun fondement.] Il dit (25) que la courtisane Flora étoit de bonne maison et de grande lignée, et qu'elle eut cela de bon et de meilleur que Lais, qui s'abandonnoit à tout le monde comme une bagasse, et Flora aux grands, si bien que sur le seuil de sa porte elle avoit mis cet écriteau :

(22) Dans les remarques de l'artiele présédent

(23) Huie si mutonis verbis mala tanta viden-

Dicerel hec Animus, quid vis libi? nunquid ego à le

Magno pronasam deposco consule cunnum. Velatumque stold, mea cum conferbuit ira? Horat., sat. II, lib. I, vs. 68.

(14) Antoine de Guévars.

(15) Vie des Dames galantes, tom. I, pag. 34 3 et su.p.

rois, princes, dictateurs, consult censeurs, pontifes, questeurs, m bassadeurs et autres grand tet gneurs, entrez, et non d'autres. La se saisoit toujours payer avant i main, et Flora point; disantquell faisoit ainsi avec les grands, an qu'ils fissent de même avec elle comm grands et illustres; et qu'aussi un lignage sera toujours autant estum qu'elle se prise; et si ne prenou une ce qu'on lui donnoit, disant que tout dame gentille devoit faire plaisir à vi ansoureux pour amour, et non pour us rice; d'autant que toutese hoses on cotain prix fors l'amour. Pour fin, ent temps elle fit l'amour fort gentiment et se fit si bravement servir, que quand elle sortoit de son logis, quelqueix pour se pourmener en ville, il jural assez a parler d'elle pour un mois, liet pour sa beauté, ses belles et niches pe rures, ses superbes façons, sa bonn grace, que pour la grande suite do courtisans, et serviteurs, et grands seigneurs qui étoient avec elle, el qui la suivoient et accompagnout comme vrais esclaves, ce qu'elle to duroit fort patiemment; et, les ar bassadeurs estrangers, quandils 10 retournoient en leurs provinces, " plaisoient plus à faire des contes de la beauté et singularité de la belle Flora, que de la grandeur de la république de Rome, et surtout de sa grande libéralité, contre le na turel pourtant de telles dames; ma aussi estoit - elle outre le commun puisqu'elle estoit noble. Enfin ell mourut si riche et si opulente, que le valeur de son argent, meubles! joyaux estoit suffisante pour refairle murs de Rome, et encore pour desengager la république. Elle fit le per ple romain son heritier principal, d pour ce lui fut dressé dans Rome un temple très-somptueux, qui de flor: fut appelé Florian. Ce sont des conto faits à plaisir, et de la forge de des Antoine de Guévara, auteur plu coupable que nos nouveaux faixen de roman, quelque grande que pais. sent être leurs forfaits en œ gente-le

FLORIMOND (GALEACE), dis ciple d'Augustin Niphus, sejourna long-temps à Paris, en qualit udes de théologie (A).

a) Tiré de Naudé, in Judicio de August. pho, pag. 41.

(A) Fracastor... fait connaître que A. Flaminius et Florimont s'appliaient aux études de théologie.] nci le commencement du poëme:

Dum vos fatidicos vates, arcanaque sensa Volvitis, aique animum cœlesti nectare alen-Les ?

Alloquiis, magnoque Dei consuescitis ort, Fælices duce Gibberto, Campense magistro: Quid dicam miserum me agere, et quam du-cerevitam, etc. (1)?

(1) Fracastor, pag. m. 68, Carmin., edit. enev., 1637.

FONTARABIE, ville d'Espane, sur la rivière de Bidasso, roche de la mer, fut bâtie, ditn, par le roi Suintilla (A). Alonse IX, roi de Castille, s'en mpara sur Sanchez, roi de Naarre (a), et accorda aux habians les mêmes prérogatives que e roi Sanchez, son père, avait accordées à la ville de Saint-Sébastien. On prétend que Fontarabie était autrefois une ville de Guyenne, sous le vicomté de Bayonne (b). Sa situation au deçà des Pyrénées favorise ce sentiment: outre que pour le spirituel elle a dépendu de l'évêque de Bayonne jusques en l'année 157 t (c). Voyez dans Moréri la prise de

(c) Idem, ibidem.

gent d'Antoine Colonne, et se cette ville par les Français, sous connaître aux savans qui se le règne de François Ier. le semaient en ce temps-là dans cours qu'ils y jetèrent, et la lâcole de Jacques Faber d'Eta- cheté du gouverneur qui la renes. Il publia en italien un ou- dit aux Espagnols. Moréri ne age de morale, effut fait évé- devait pas oublier la honte que le de Sessa (a). Frascatoradres- les Français essuyèrent devant l'une de ses pièces de poésie à cette place, l'an 1638, deux arc Antoine Flaminius, et à jours après la naissance de Louis iléace Florimont, et fait con- XIV (B); ce qui sans doute fut ître qu'ils s'appliquaient aux pris pour un merveilleux présage par les Espagnols (C). Louisle-Juste et le cardinal de Richelieu furent extrêmement en colère contre ceux qu'ils prirent, pour la cause de cette disgrace (D).

Joseph Moret, jésuite espagnol, a composé en latin une relation fort ample de ce siége de Fontarabie. Je n'ai point trouvé, dans l'exemplaire dont je me sers (d), l'année de l'impression; mais l'épître dédicatoire étant datée de Ségovie, le 12 d'avril 1654, et l'approbation du provincial des jésuites étant datée du 5 de mars 1655, on peut bien juger que cet ouvrage ne devint public que longtemps après la défaite des Français.

(d) C'est un in-16 de 467 pages.

(A) Elle fut bâtie, dit-on, par Suintilla.] Beuterus l'assirme, mais Oihénhart n'en croit rien. A Suintillá Rege Gotho conditam fuisse affirmat Beuterus lib. 3 cap. 27. Sed quis credat Beutero sine teste loquenti in re adeò antiqud, et à nostro ævo romota? mihi certè nulla suppetunt argumenta quæ huic oppido tantæ veistatis decus concilient (1).

(B) La honte que les Français essuyèrent devant cette place l'an 1638 deux jours après la naissance de Louis XIV. Ce fut une des plus grandes disgrâces du règne de Louis-le-

(1) Oihenart, Notitia Vasconim, pag. 168.

<sup>(</sup>a) Oihéaart, Notitia Vasconim, pag. 168. (b) Baudrand, Geograph., pag. 597.

Balzac (2): Ne parlons jamais de\*\*\*. Cest la honte et l'ignominie du nom français; c'est une journée que les Romains eussent appelée scelerata, et que nous devons appeler maudite. Il faut que la postérité la déteste, ou plutôt il faut qu'elle l'ignore, et que nous l'effacions, s'il y a moyen, de l'année mille\*\*\*.

Que ce jour soit rayé des choses avenues, Jupiter le commande aux trois silles chenues Qui tiennent registre des temps.

Il y a des gens à qui la fortune veut mal, entre les mains desquels les plus belles occasions se gâtent et se corrompent. (Juand on a dessein de lever des sièges et de perdre des armées, il ne saut que les employer : à l'heure même toutes les places deviennent des Acrocorinthes, et tous les ennemis des Alexandres. Il est visible que ces gens à qui la fortune veut mal, etc. sont un voile sous lequel on couvre M. le prince de Condé (3) C'était dire gravement et respestueusement la plaisanterie de la chanson,

Il prendra Fontarabie, Comme il a pris Dole (4).

(C)... Ce qui sans doute fut pris pour un merveilleux présage par les Espagnols. Il ne faut point douter que leurs poëtes et leurs orateurs n'aient fait valoir avec une extrême pompe la circonstance du temps : un triomphe signalé, une victoire complète, deux jours (5) après la naissance d'un dauphin que la France souhaitait depuis tant d'années. Quel bon augure pour l'Espagne! Que ne doit-elle pas espérer sous le règne d'un prince français, dont les premiers jours de la vie ont été marqués par pne bataille très-glorieuse aux Espagnols, et très-honteuse à la France? Le premier courrier que l'on ait vu à

(2) C'est une lettre qu'il écrivit à Chapelain, le ensième du III. livre. ) On a mis des des en certains endroits, afin de dépayser les bessurs. Je suis sur que, par le même mo-🙀 On y a mis le 8 mai 1638, au lieu du 8 contre 1638. C'est qu'on ne voulait pas choprince du sang s c'était le prince de La commandait à ce siège.

- WA ... rent le Dictionnaire de Richelet, an - 3-c

& L. 1º. jour de septembre 1638.

Juste, et du ministère du cardinal de la cour de France depuis la naissance Richelieu. Il faut là-dessus entendre du dauphin, est apparemment chi qui portait la triste nouvelle du sieze de Fontarabie levé: quel horoscope! ô l'heureux présage pour la monarche espagnole! Je suis sûr qu'on ferait m livre de toutes les saillies poétique qui échappèrent alors aux écrivains & cette nation. Cependant, que sont de venus tous ces bons présages? Ils out été des oracles de sibylle écrits sur de **feuilles : autant en emporte le vent (6).** Il est bon de faire sentir à toutes le plumes poétiques, soit qu'elles écritait en prose soit qu'elles écrivent a vers, qu'il ne faut pas se mêler de prophétiser. La reine de France 2008 cha d'un prince dans le temps qu'x recevait courrier sur courrier sur la progrès que Louis XIV faisait en lioilande, l'an 1672. Là-dessus que a dirent point les poëtes français? que triomphes ne promirent-ils point a prince qui venait de naître au miles de tant de bonnes nouvelles? Et neur moins il a vécu peu de temps.

Aureste, il y eut un jésuite (7) quix servit de la pensée d'un auteur paien. pour pater la levée du siège de l'ontarabie. La bonne fortune du roi, ditil (8), était si empressée à Saint-Ger main, qu'elle ne put pas se trouver à Fontarabie. Il voulait dire que cette bonne fortune donnait tous ses soins à la naissance du dauphin. Plutarque a fort mai traité cette pensée. Alexan dre, dit-il (9), nasquit le sixième jour de juin, auquel jour propre fut bruslé le temple de Diane en la ville d'Ephèse, comme temoigne Hegesias Mr gnesien, qui en fait une exclamation et une rencontre si froide, qu'elle eus pu estre suffisante pour esteinda l'embrasement de ce temple. Car il m se faut pas, dit-il, esmerveiller comment Diane laissa lors brusler son temple, pour ce qu'elle estou auc empeschée à entendre comme sagtsemme à l'enfantement et à la nous-

(7) Nommé Josset. Voyez-la lettre que Belia lui écrivit. C'est la XVe. du livre III de la Ite. partie des Lettres choisies.

(8) Balanc parle de cela dans ladite lettre Voyes l'Apologia de Coster, pag. 92.

(9) Dans la Vie d'Alexandre, asses près de commencement : je me sere de la version d'A-

<sup>(6)</sup> Foliis tantum ne carmina manda, Ne turbata volent rapidis ludibria vents. Virgil., Aba., 'lib. / I, vs. 74.

nce d'Alexandre. Le goût de Plurque est ici fort différent de celui
Cicéron. Concinnè ut multa Tieus, qui eum in historid dixisset,
a nocte natus Alexander esset edm Dianæ Ephesiæ templum deflaavisse, adjunxit, minimè id esse
irandum quòd Diana, cum in partu
lympiadis adesse voluisset, abfuis
t domo (10).

(D) Louis XIII et Richelieu funt extremement en colère contre ux qu'ils prirent pour la cause de tte disgrace. ] Le duc de la Valette, s aîné du duc d'Epernon, passa pour principal auteur de ce grand désaintage. Il n'osa point se remettre isonnier pendant que l'on examineit s'il était coupable; il se sauva en ngleterre. Le conseil d'état le déclaconvaincu du crime de lèse-masté, pour avoir ldchement et perfiment abandonné le service du roi, s siége de Fontarabie, et de félone pour être sorti du royaume cone les ordres de sa majesté, et pour la condamné à avoir la tête traniée en Geève, s'il pouvait être pris, u en effigie si on ne le pouvait prenre, à perdre toutes ses charges, et avoir ses biens confisqués (11). Je marque que le roi le déclara innoent par rapport à la lâcheté: Il ne agit point, dit-il (12), ni de la ldteté , ni de la malhabileté du duc de i Valette, puisque je sais qu'il ne anque ni de bravoure, ni de capaté; mais il n'a pas voulu prendre 'ontarabie. Tout le monde n'en jucait pas comme Louis XIII. Voyez et endroit du Ménagiana (13). « Du temps que M. d'Epernon se retira en Angleterre, accusé d'avoir fui dans un combat, M. Peiresc écrivit au grand Bignon, et lui demanda si on pouvait être condamné à mort pour avoir manqué de courage. M. Bignon lui sit réponse, qu'il n'y · avait point de loi sur laquelle on se pût fonder pour le faire. Les lois, · tout au plus, ne condamnent à

(10) Cicero, de Natura Deorum, lib. II, ap. XXVII.

(12) Là même, pag. 364.

» mort que le premier qui fuit, pous » servir d'exemple. » M. Ménage n'a pas été bien servi en cet endroit par sa mémoire, quelque bonne qu'elle fût; car M. Peiresc mourat (14) quinze mois avant la déroute de Fontarabie, plus ou moins; et il est sûr que le duc de la Valette ne se retira en Angleterre qu'au sujet de cette déroute. Au fond, ce que disait le roi est plus apparent, et ce ne serait pas la seule rencontre où la haine que l'on avait pour le cardinal aurait fait perdre des batailles à ce monarque. Il n'y avait point d'attentat dont les ennemis de cette éminence ne se servissent. Ils souhaitaient des victoires aux Espagnols, et leur en procuraient quelquefois, dans la seule vue de ruiner le cardinal, qui n'ent pu se soutenir sans les grands succès des armes du roi. Mais voici un autre désordre. Ses creatures ont quelquefois perdu des batailles par complaisance pour lui. On a du moins spupçonné le maréchal de Grammont de s'être fait battre à Honnecour, afin de lui proqurer un grand avantage (15). Le cardinal s'était retiré de la cour , que pouvait-on faire de plus à propos pour son service que de mettre les affaires du royaume en mauvais état? N'était-ce pas le moyen de faire dire que des qu'il quittait le timon tout allait mal? N'était-ce point aussi le moyen de le faire rappeler, asia qu'il remédiat aux désordres survenus pendant son absence? Voilà comment le bonheur des peuples, et la gloire des princes sont sacritiés aux intérêts d'un ministre.

(14) Le 24 de juin 1637. Foyes Gassendi, en sa Vie, pag. m. 347, 349.

(15) Quand on lit les Mom. de Puységur, à l'endroit où est décrite la bataille d'Honne-cour (c'est pag. m. 234 et suiv.), on ne peut s'empécher de croixe que le maréchal de Gram-

mont avait ordre de se laisser battre.

FONTE (Moderata). C'est sous ce nom-là qu'une dame vénitienne a publié ses ouvrages: son vrai nom était Modesta Pozzo (a). Elle est auteur d'un poë-

<sup>(11)</sup> Histoire du cardinal de Richelien, imprinée à Amsterdam, 1694, tom. II, pag. 364, 65.

<sup>(13)</sup> Pag. 259 de la première édition de Hol-

<sup>(</sup>a) Elle conserva le sens de ce nom sous le mot de Fonte, qui répond à Pozzo, et sous celui de Moderata, qui répond à Modesta.

me intitulé, il Floridoro, et d'un autre poëme italien sur la passion et sur la résurrection de Jésus-Christ. Outre ces poemes et divers autres, elle publia en prose un livre de' Meriti delle donne, où elle soutient que le sexe féminin n'est point inférieur au sexe masculin. J'ai tiré cela d'un livre intitulé : le Cose notabili et maravigliose della città di Venetia, giá riformate ed accommodate da Leonico Goldioni, ed horagrandemente ampliate da Zuanne Zittio. Voyez-y la page 311 de l'édition de Venise 1655. J'ai été surpris qu'on n'y marque point l'année de la naissance et l'année de la mort de cette dame, ni aucune autre circonstance de sa vie; mais j'ai trouvé ailleurs de quoi suppléer cela (A). Voyez la remarque. M. Moréri, sous le mot Puy, a rapporté quelque chose touchant cette illustre femme.

(A) On ne marque...aucunc circonstance de sa vie dans le Cose notabili . . . di Venetia. J'ai trouvé ail*leurs de quoi suppléer cela.* Le père Hilarion de Coste m'apprend que cette dame (1) naquit à Venise l'an 1555; qu'elle perdit son père et sa mère la première année de sa naissance; qu'elle fut miss en ses jeunes ans au monastère des religieuses de Sainte-Marthe, de Venise; qu'elle apprit avec une grande facilité la poésie et la langue latine; qu'elle avait une mémoire si heureuse, qu'ayant entendu un sermon elle le redisait mot pour mot; que son livre du Mérite des temmes fut mis en lumière incontinent après son décès ; qu'elle fut honorablement mariée à Philippe de Georgiis, et qu'elle vécut vingt ans avec lui en grande union, après quei elle mourut en couche le 1er. de novembre 1592; que son mari lui fit dresser un monument sur lequel est

gravée cette épitaphe : « Modesizi h » teo fœminæ doctissimæ, quz n-» rios virtutis partus Moderata for » tis nomine rhytmis Etruscis ( que » bus memoranda cecinit) et semese » continuo feliciter enixa, natura » partum dum ederet, puella m » tam, sibi verò mortem (proble » lor ) ascivit. Philippus de Georgi » Petri in officio super acquis, pr » serenise. Do. publici jura defew dens, amantissimæ conjugi?. Obd » anno Domini 1592 kal. novemb. Que Jean Nicolas Doglioni a knt " italien, l'an 1593, la vie de cette te me; que le révérend père Pierre Pai Ribéra a fait un Eloge de cette 🗵 vante héroine, dans son Thélinds femmes savantes; et que N. di Zora sa fille, a fait une préface à us vrages (2).

(2) Tiré d'Hibrion de Çeste, Élas date mes illustr., tom. II, pag. 117et ini.

FONTEVRAUD ou plutôt FRONTEVAUX (A), abbaye or lebre du diocèse de Postiers et de la province d'Anjou, reconnait pour son fondateur ROBERT d'Al-BRISSEL. Nous avons promis de parler ici de ce personnage, et nous allons nous acquitter de cette promesse. Il naquit environ l'an 1047 dans le village d'Arbrissel (a), à sept lieues de Rennes. Il alla à Paris l'an 1074, el y fut promuau doctorat en theologie. Un évêque de Rennes, qui ne sachant rien ne laissait pas d'aimer les savans (B), et de leur donner de l'emploi, le sit rerenir en Bretagne environ l'an 1085, et lui conféra la dignite d'archiprêtre et celle d'official, et eut la joie de le voir combattre contre les désordres qui desolaient son diocese. Les querelles, la simonie, le concubinage des ecclésiastiques, y faisaient d'étranges ravages. Après avoir

<sup>(1)</sup> Il la nomme Modesta Poszo di Zorzi.

<sup>(</sup>a) On le nomme présentement Arbitat

on de ces désordres, Robert se de prédicateur apostolique ne yant exposé par la mort de souffrait pas qu'il fat toujours n évêque à la mauvaise satis- renfermé dans un même lieu ction des chanoines à qui son avec ses chanoines réguliers. Il prit de réforme ne plaisait pas renonça donc à son abbaye, et ), se tourna d'un autre côté: s'en alla enseigner la théoloie à Angers ; mais il se dégoûta :llement du monde à la vue de corruption de mœurs qui y égnait, qu'il se retira dans un ésert (c), La vie austère qu'il y iena fit du bruit; plusieurs peronnes se rendirent auprès de ui, comme afin de voir et d'ouir n saint. Il en retint quelquesms, avec lesquels il commença le former une espèce de collée de chanoines réguliers, envion l'an 1094. Urbain II étant n France deux ans après enendit dire tant de bien de lui, ju'il le manda; et que le voulant ouïr prêcher, il lui fit faire le sermon de la dédicace d'une église (d). Il en fut si édifié, qu'il le créa prédicateur apostolique. Le baron de Craon fut si touché de cette prédication, qu'ayant fondé des le lendemain une abbaye il la donna à Robert (e). Le nouvel abbé remplit les fonctions de cette charge jusques en l'année 1098. Alors

(b) Baldricus, in Vita Rob. Arbrise., cap. I, num. 10, apud Joenn. de la Mainferme, in Clypeo nascentis Fontebraldensis Ordinis, tom. 1, pag. 137.

(c) Corruptiesimi seculi fastidiosus Robertus in Credonense desertum abscondit se. Joan. de la Mainferme, in Clypeo nascentis Fontebraldensis Ordinis, tom II, pag. 498.

(d) Celle de Saint-Nicolas d'Angers.

availlé quatre ans à l'extirpa- il fit réflexion que son caractère s'en alla de lieu en lieu pour faire valoir son talent de prédicateur. Ayant fait ce métier pendant deux ans, suivi d'une grande multitude d'hommes et de femmes, il résolut de se reposer et de fixer ses tabernacles à la forêt de Frontevaux. Il n'y manqua de rien: on s'empressait de toutes parts à lui envoyer tout ce qui lui était nécessaire pour la subsistance des âmes dévotes qui se tenaient autour de lui; et il fut bientôt en état de distribuer des aumônes de son superflu. Il ne faut pas oublier qu'il y eut au même temps deux autres célebres prédicateurs, qui convinrent avec lui de partager les deux sexes, et de lui laisser le soin des femmes, pendant qu'ils se chargeraient des hommes (C). Des qu'il eut établi de bonnes lois dans son monastère de Frontevaux, il reprit l'emploi de prédicateur ambulant. Il parcourut plusieurs provinces de France, et principalement la Bretagne et la Normandie. Il fit à Rouen un des plus grands coups qu'un homme de son métier puisse faire; car une seule de ses exhortations convertit toutes les filles de joie qui se trouvaient dans un lieu de prostitution (D), où il entra pour y annoncer la parole. Il assista l'an 1104 au concile de Beaugenci, et y eut séance entre les prélats. Il parcourut pendant les années 1107 et 1108, l'Anjou, le Poitou, et la Tou-

<sup>(</sup>e) Mirabili ejus facundiá captus illius regionis princeps Baro Credonensis abbatiam beatissima Virgini construxit, cui de Rota cognominata Robertum prafecit abbatem. Joan de la Mainferme, Clypei, tom. I, pag. 28.

dit dans ces provinces (E), et éprouva l'efficace des exhortations du pape Paschal II. L'évêque de Poitiers fut à Rome, l'an teté la confirmation de cet orchal II, par laquelle ce pontife déclara qu'il en voulait prendre un soin spécial, et le mettre imsaint siège, et exhorta puissamà ce nouvel institut. Il en confirma tous les priviléges par une car le fondateur, allant prêcher multitude incroyable d'ecclésiasdans d'autres provinces de Fran- tiques et de peuple étaient allés ce, ne manquait pas d'y établir au-devant de ce convoi, avant des couvens (f). Il persuada à qu'ilsortit du diocèse de Tours (h). la reine Bertrade de prendre Le père de la Mainferme (i), relil'habit de l'ordre (F). Elle ne gieux de Frontevaux, a publié le porta guère : l'austérité de trois volumes apologétiques, où l'institut la tua bientôt (G). Il se il s'est donné beaucoup de peine sentit défaillir, l'an 1115, et de pour justifier son patriarche, que l'avis de plusieurs prélats, abbés et moines qu'il assemba, il conféra le généralat de l'ordre à non pas à la vérité dans la vue une semme (g). On a fort criti- de jouir d'elles, mais afin de se qué une telle disposition (H). commettre avec de plus fortes L'année suivante il sentit re- tentations. On a vu cette scene venir ses forces, et se promena dans les Nouvelles de la Républipar le diocèse de Chartres en que des Lettres (K). On ne saurait faisant ses fonctions accoutumées de prédicateur. Il termina un différent que plusieurs personnes avaient tâché en vain de

(f) Voyez la remarque (F).

raine, en exécution de sa charge pacifier, entre Ives, évêque de de prédicateur apostolique. Ces Chartres, et Bernard, abbé de courses produisirent pour le Bonneval. Il ne fut pas moins moins ce bon effet, c'est que heureux par rapport à la quel'ordre de Frontevaux se répan- relie qui s'éleva entre le comte de Chartres et les chanoines, au sujet de l'élection d'un évêque après la mort d'Ives. Il tombs malade en prêchant dans le dio-1106, pour demander à sa sain- cèse de Bourges, l'an 1117, et se sit porter au monastère d'Ordre. Il obtint une bulle de Pas- san, où il mourut quelques jours après. L'archevêque de Bourges suivi de son clergé, et d'un grand nombre de gentilshomme médiatement sous le pouvoir du et de roturiers, accompagna le corps jusques au monastère de ment les peuples à faire du bien Frontevaux, où il célébra les sunérailles le douzième jour après le décès. Le comte d'Anjou, nouvelle bulle, l'an 1113. L'or- l'archevêque de Tours, l'évêque dre était déjà bien augmenté; d'Angers, plusieurs abbés, une quelques-uns ont accusé d'avoir partagé le lit de ses religieuses (I), trouver étrange la vivacité de

(i) Le Ier tome de son Clypeus sut imprimé l'an 1684, le 11º. l'an 1688, le 111º. l'an 1692.

<sup>(</sup>g) Abbatissam toti suo ordini Petronillam de Camilliaco presposuit. Clyp. nascentis ord. Fontebraldensis, tom. II, pag.

<sup>(</sup>h) Tiré du IIe. tome du Clypens nascentis Fontebraldensis Ordinis, à la fin, où l'on voit un Abrégé chronol. de la Vie de Robert d'Arbrissel, avec les renvois aux endroits ou chaque chose est plus amplement rapportée.

contre les auteurs de l'accusation besses de Frontevaux, depuis (L): la chose est assurément dé- Pétronille de Chemillé, qui fut licate (M), et il fait bien de met- la première, jusques à celle qui tre tout en usage pour justifier l'est aujourd'hui (k) (R). L'ordre son héros. Il nie le fait, et voilà est divisé en quatre provinces (S), le seul moyen de parvenir à l'apologie; caril n'y a rien de moins compatible et avec la pureté du cœur, et avec la pureté du corps, que la prétendue mortification de résister à des tentations que l'on aurait irritées. Le véritable triomphe est de se tenir le plus éloigné qu'il est possible d'un tel ennemi (N), et de n'y penser jamais; et ce serait une illusion très-grossière, et une furieuse impertinence, que de dire qu'y ayant eu des gens du monde qui ont passé des nuits entières avec des filles sans en jouir (0), il faut à plus forte raison s'imaginer que des religieux se contiennent dans de semblables rencontres. M. Ménage mérite d'être consulté sur la matière des preuves que le père de la Mainferme a rejetées (P). Mais on doit consulter plus soigneusement encore la Dissertation apologétique pour le bienheureux Robert d'Arbrisselles..... sur ce que j'en ai dit dans la première édition de cet ouvrage. C'est une apologie si bien tournée et si solide (Q), que tout homme raisonnable y devra acquiescer; et quoique j'aie suffisamment sait connaître que je n'ajoutais aucune foi aux bruits qui coururent touchant ce partage de lit, etc., je déclare ici qu'en tous les endroits où j'ai parlé de cela sans y apposer la répétition de mon sentiment, je souhaite qu'elle y soit sous-entendue. On compte

zele que ce religieux témoigne trente-deux ou trente-trois abdans chacune desquelles il possède plusieurs prieurés.

## (k) La Mainferme, tom. III, pag. 172.

(A) Ou plutôt Frontevaux.] Le nom latin dans les anciens titres est Fons Ebraldi (1). Selon cette origine, il faudrait dire Fontevraux, et plusieurs le font aussi. Mais M. Ménage déclare qu'il faut dire Frontevaux avec les peuples d'Anjou et de Poitou. On a inséré ici la lettre r comme dans le mot fronde dérivé du latin funda, et dans le mot fromage dérivé de formaticum. Il y a long-temps qu'on a inséré cette lettre; car on trouve dans la chronique de Savigni, page 317: Anno Domini 1189 obiit Henricus rex Angliæ, octavis apostolorum Petri et Pauli, et sepultus est apud Fronteval (2).

- (B) Un évêque de Rennes...ne sachant rien, ne laissait pas d'aimer les savans. Il s'appelait Silvestre de la Guerche, et avait porté les armes contre Conan, duc de Bretagne (3). Voici ce que l'on a dit-de lui dans l'histoire de Robert d'Arbrissel. Licet non litteratus litteratos tamen inhianter complexabatur.... convocabat igitur aliunde si quos poterat litteratos, quod hominum genus Britannia tunc habebat rarissimum (4). Sur le témoignage qu'on lui rendit du mérite de ce Robert, il l'attira dans son diocèse, et lui sit cette consession ingénue: Evectione præparatd, venerandus pontisex dirigit Parisius, et accersitum taliter alloquitur: Vides, inquit, Frater charissime, quomodo sancta Redonensis Ecclesia mater
- (1) Dans l'Épître CC de saint Bernard, ce lieu est nommé Fons Eberaudi. Menage, Orig. de la langue française, pag. 336, édition de

(2) Cité par Monage, la même. Voyes aussi. son Histoire de Sablé, pag. 89, 90.

, (3) Le père de la Mainferme, in Clypeo nascentis Fontebraldensis Ordinis, tom. II, pag. 47.

(4) Albricus, in Vita Roberti Arbriss., cap.
11, num. 8, apud Joann. de la Mainferme,

tua sine regimine vaoillat, hoc præ- sallaciam, nec fæminarum ebject sertim tempore cum me penè laïcum ei contigerit præesse. Esto igitur, quæso, in responsis ecclesiasticis notter interpres, audiam te, et loqueris in me. Poteris procul dubio Dei populo prodesse, si zelum Dei habens, volueris nobiscum aliquantulum nilitare.

(C) Deux autres prédicateurs . . . convinrent . . . de lui laisser le soin des femmes, pendant qu'ils se chargeraient des hommes. Ce partage est admirable, et ne peut point être comparé à celui de la circoncision et du prépuce, je veux dire à celui que tirent saint Pierre et saint Paul, quand il fut dit que saint Pierre s'appliquerait à la conversion des juifs, et saint Paul à la conversion des gentils (5). Les trois prédicateurs dont je parle ici étaient Robert d'Arbrissel, Bernard de Tiron, et Vitalis de Moriton. Rapportons les paroles d'un aucien historien. In transmarinis partibus, steut à majoribus accepi, tres momorabiles viri uno tempore fuere: scilicet Robertus cognominatus de Arbrusculo, Bernardus, et Vitalis. Hi non ignobiliter eruditi, et spiritu ferventes, circuibant per eastella et vicos, seminantesque secundum Isaiam super omnes aquas, de conversione multorum fructus coltigebant, pio inter se placito constituto : quòil Robertus quidem fœminarum communi labore ad meliora conversarum sollicitudinem gereret ; Bernardus verò et Vitalis maribus propensiùs providerent. Robertus igitur famosissimum illud monasterium fæminarum de Fonte Ebraldi construxit, et regularibus disciplinis informavit. Bernardus verò apud Tirocinum, et Vitalis apud Saviniacum monachis regulariter institutis, suos quisque ab uliis per quasdam præceptorum proprietates distinxit (6). On eut beau représenter à notre Robert le péril où il s'exposait par ce grand attachement à la direction du sexe, il rejeta ces avis comme des ruses de Satan, et se fortifia de l'exemple de saint Jérôme, Despexit ergò tentatorem, irrisit ejus

(5) Voyes l'Épitre aux Galates, chap. II, Ps. 7 et 8.

moderationem... divum Hieronymu imitatus, cui insulsi obloquebanto Aristarchi, quòd scriberet ad mulures, easque viris anteponeret: que rum cavillationes venustissima a a piosissimä retundit devoti sexis ele bratione sacris ex litteris deducti (1).

(D) Une seule de ses exhortations convertit toutes les filles de joie que trouveient dans un lieu de protintion. ] On hui attribue un falent tout particulier pour cela; et il fallant bien que, puisque la direction de sexe lui était échore, il cherchat priscipalement les brebis galeuses. Il allait nu-pieds par les rues et par la places, afin d'exhorter à la pénitenc les filles de mauvaise vie, et il m trait même dans le bordel ain à leur faire des exhortations. Il y estr un jour dans Rouen, et s'alla mettre auprès du feu afin de chausser se pieds. Il se vit bientôt entouré de semmos persuadées qu'il n'était vens que pour goûter le plaisir vénéries; mais il leur parla de toute autre chose : il leur autronça les paroles de vie, et la miséricorde du Fils de Dieu. La principale d'entre elles, surprise de œ langage, lui dit que depuis vingt-cinq ans qu'elle hantait cette maison, elle n'y avait vu entrer personne qui parlit de Dieu, ou qui leur sit espérer grice; mais que, si elle pouvait prende confiance en ce qu'il disait, elle ne manquerait point de changer de vie; et, sur la réitération des promesses de miséricordé, elle et ses compagnes se jeterent aux pieds de Robert, et s'engagérent à se repentir. Il profit de ce bon moment, et, les faisant sor tir de la ville, les amena tontes dans son désert (8). In Vitá beati Robeti de Arbrissello legitur, quòd ordinem Sanctimonialium Fontis Ebrala instituit: et quod nudipes per plateu et vicos ire consueverat, ut fornicarias ac peccatrices ad medicamentum pænitentiæ posset adducere. Quádan ergò die, cùm venisset Rotomagum,

(7) Joan. de la Mainferme, Clypei to

<sup>(6,</sup> Guillelmus Neuburgensis, lib. I, de Rebus Anglicis, cap. XV, apud Joan. de la Mainferme, tom. I, pag. 117.

pag. 118. (8) Statim eas de civitate eduxit, et ad memum cum eis gaudens perrexit, ibique procti ponitentia Christo seliciter transmist Idea, lhid., pag. 133, ex Codice manuscripte l'anne 1210) Abbatice de Vallibus Cernaii (l'Abbeye des Vaux de Cernai) ordinis cisterciensis de eesis parisiensis.

upanar est ingressus, sedensque ad ocum pedes calefacturus, à meretriibus cincumdatur, æstimantes eum ausa fornigandi esse ingressum: Sed rædicante eo verba vitæ, ac miseriordiam Christi eis promittente, una x meretricibus, quæ cæteris præeat, dixit ei: Quis es tu, qui talia oqueris? Scias pro certo, quia per iginti quinque annos, quibus hanc lomum ad perpetranda ecelera sum ngressa, nunquam aliquis huc adenit, qui de Deo loqueretur, vel de jus misericordia præsumere nos faeret : tamen si scirem verq esse, etc. 9). On a remarqué dans l'histoire des suvrages des savans (10) : « Que plusieurs autres femmes de cette espèce ayant été aussi converties, il fallut que Robert fit faire un cloître tout particulier pour elles, qu'il r dédia à sainte Marie Magdeleine, pendant qu'il renfermait dans un autre, consacré à la Sainte Vierge, celles qui avaient un bon renom. » Cela témoigne le talent particulier qu'il avait pour gagner ces sortes de créatures (11), et son attachement à l'ancienne discipline; car il y a des pères qui ont cru que les religieuses qui avaient été violées devaient vivre séquestrées de celles à qui ce malheur n'arrivait point (12).

(E) L'ordre de Frontevaux se répandit dans ces provinces. | Pendant les courses qu'il fit dans l'Anjou, dans le Poitou, et dans la Touraine, l'an 1107 et 1108, il fonda les monastères de Chamfournois, celui de Lapuie, celui des Loges, celui de Relai, cehui de Gaine, et celui de Gironde. L'an 1110, il courut le Berri et la Bretagne, et fonda le monastère d'Orsan, au diocèse de Bourges. L'an 1112 il en fonda trois dans les diocèses d'Orléans et de Poitiers; celui de la Lande-en-Beauchène, celui de Turon, et celui de la Madeleine d'Orléans. L'an 1114, il prêcha dans le

Limosin, dans l'Angoumois, dans le Périgord, et au diocèse de Toulouse, et fonda quatre monastères, celui de Bourbon, celui de la Gasconière, celui de Cadouin, et celui de l'Epinasse. Ce fut en ce temps-là qu'ayant coura le Languedoc et la Guyenne, il s'en alla en Auvergne, où il cut des entretiens de piété avec la bienheureuse Raingarda, mère de Pierre le Vénérable (13).

(F) Il persuada à la reine Bertrade de prendre l'habit de l'ordre. Cette Bertrade était fille de Simon de

Montfort, et sœur d'Amauri de Montfort, comte d'Evreux, et de Guillaume de Montsort, évêque de Paris. Elle • fut élevée en Normandie chez sa tante la comtesse d'Evreux, et ce fut là que Foulque Rechin, comte d'Anjou, la vit et l'aima. Il l'épousa l'an 1089. Elle le quitta en 1092 ou 1093, pour épouser Philippe, ler. du nom, roi de de France, avec lequel elle avait eu un entretien particulier le jour de la vigile de la Pentecôte, dans l'église de Saint-Jean, de Tours, pendant que les chanoines de Saint Martin bénissaient les fonts de l'église. Elle se rendit à Orléans, où le roi la recut (14). Il l'épousa ensuite à Paris. Le pape le fit excommunier par son légat, l'an 1094, au concile d'Autun; et l'excommunia lui-même l'année suivante, au concile de Clermont. Philippe chassa Bertrade en 1096, et la reprit l'an. 1100 : il fut excommunié tout de nouveau, mais lui et elle obtineent l'absolution, l'an 1105, ayant juré sur les Saintes Evangiles de ne plus habiter charnel!ement ensemble, et de ne se plus voir ni de ne se plus parler qu'en présence de personnes non suspectes (15). Le cartulaire de Saint Nicolas d'Angers apprend, qu'en 1106, le 6 des Ides d'octobre, Philippe fut à Angers avec Bertrade, et que Rechin l'y recut magnifiquement. Ce fut sans

(9) Idem, ex codem Codice.

(10) Mois d'août 1690, pag. 527, dans

l'extrait du IIe. tome du Clypeus.

(12) Voyes la LXXXVe, lettre du pape

Léon Ier., cap. Il et V.

(13) Ties du Clypeus nascentis du père de la Maintegne, tom. 11, pag. 500, 501.

<sup>(11)</sup> Quæ quidem omnia liquidò ostendunt Robertum ardenti selo astuasse, dono speciali praditum fuisse ad convertendes mulieres impuras, meretrices, et publice libidinis victimas imò de facto plurimas convertisse. Jo. de la Mainserme, Clyp., tom. I, pag. 133.

<sup>(14)</sup> Rex libidinosus Philippus Turonis venit. el cum uxore Fulconis loculus cam fieri reginam constituit. Pessima illa, consule dimisso, nocte sequenti regem sequitur, qui Mindraico prope pontem Berronis milites dimiserat, qui eam Aurelianis duxerunt. Menage, Hist. de Sable, liv. III, chap. XVI, pag. 85, 86, ex Gestis consulum Andegavensium.

<sup>(15)</sup> Là mêine, pag. 89.

doute en ce temps-là que Bertrade réconcilia ses deux maris, et qu'elle leur donna une grande fête où elle les servit à table, comme l'a écrit Orderic, qui ajoute que Bertrade demeura avec Philippe jusqu'à la mort de Philippe (16). Il y a beaucoup d'apparence que le pape approuva leur mariage; car leurs deux fils furent déclarés capables de succéder à la couronne, comme nous l'apprenons de Suger, dans la vie de Louisle-Gros. Bertrade eut un douaire sur les domaines de la couronne, ... et ce douaire fut la terre de Haute-Bruyère, dans le voisinage de Mont-• fort, et dans le diocèse de Chartres, qui est le lieu où elle fonda un prieuré, s'étant faite religieuse à Frontevaux, entre les mains de R. d'Arbrissel; et s'y étant retirée, elle y mena jusqu'à la mort une vie exemplaire. Elle avait demeuré en Anjou' depuis la mort du roi Philippe, arrivée l'an 1108. M. Ménage, dont j'emprunte tout ceci (17), a relevé un prodigieux nombre de fautes, qu'il a observées dans plusieurs historiens au sujet de cette Bertrade. Il ne dit point si elle vécut long-temps depuis qu'elle fut entrée en religion; mais nous apprenons de Guillaume de Malmesburi, qu'elle mourat peu après. Philippus, dit - il (18), in extremo vitæ, tactus morbo monachicum apud Floriacum accepit habitum (19). Pulchrius et fortunatius illa (Bertrada), quòd ætate et sanitate integra, nec specie rugata apud Fontem Evraldi Sanctimonialium, appetüt velum. Nec multo post præsenti vitæ vale fecit: Deo forsitan providente, non posse delicatæ mulieris corpus religionis laboribus inservire. La conversion de cette reine impudique fit beaucoup d'honneur à Robert. Cette femme était si adroite, qu'elle faisait du roi ce qu'elle voulait, et qu'on vit souvent à ses pieds son premier mari lui faire mille soumissions depuis qu'elle l'eût quitté. Lâcheté pour le moins égale à celle

'16) Ménage , Hist. de Sablé, *liv. III* , *chap.* XVI, pag. 89.

(18) Lib. V, de Gestis Regum Anglorum, apud la Mainferme, Clyp., tom. II, pag. **137**.

(19) Le père de la Mainferme, ibidem, pag. 139, 139, fail voir que cela est faux.

١

de Ménélas. Amore ejus ita captus est (Philippus) ut illa sibi in omnibus imperaret, cum ipse omnibus imperare cuperet (20). Bertrada virago faceta, et eruditissima illius admirandi muliebris artificii, quo consueverunt audaces suis etiam lacessitos injuriis maritos suppeditare, Andegavensem priorem maritum, licet thero omninò repudiatum, ita mollificaverat, ut eam tanquam dominam veneraretur, et scabello pedum ejus sæpiùs residans, ac si præstigio fieret, voluntati ejus omninò obsequeretur (21). Un croit qu'elle prit le voile à Frontevaux environ l'an 1115.

(G)..... L'austérité de l'institut la tua bientôt.] Nous avons vu (22) que Guillaume de Malmesburi a conjecturé que la providence de Dieu ménagea peut-être que le corps de cette délicate reine fût incapable de supporter les travaux de la religion. ll valut mieux peut-être qu'elle y succombat promptement; car s'ils n'eussent fait que l'amaigrir, il eût été à craindre qu'une langueur un peu trop longue ne la dégoûtat de la vie mon**u**tique, et no lui fit regretter les douceurs voluptueuses qu'elle avait quittées. Quoi qu'il en soit, voici la preuve de mon texte. Anno 1115 aut circiter Bertradam reginam ad institutum Font - Ebraldense tandem pellectam Kobertus in monasterio Alta-Brueria dicto collocavit. Victu cultuque in primis aspero atque horrido utens, vita statim privata est (23). On vit alors la vérité de la maxime Nullum

(H) On a fort critiqué une telle disposition. Il n'y a rien de plus singulier dans le monde monastique (24), que de voir tout un grand ordre composé de religieux et de religieuses reconnaître une femme pour son chef et son général. C'est ce que font les moines et les nonnes de l'ordre de Frontevaux en vertu de leur institut. Robert d'Arbrissel, fondateur, l'a voulu ainsi. Il fit une loi diamétralement

violentum durabile.

<sup>(20)</sup> Vincentius Bellovacus, Specul, , lib. XXVI, cap. LXXXVIII, apud la Mainferme, Clyp., tom. II, pag. 141.
(21) Sugerius, in Vita Ludovici Crossi, cap.

XVII; apud eundem, ibid.
(22) Ci-dessus à la fin de la citation (18).
(23) La Mainserme, tom. II, pag. 502.
(24) Voyez dans la remarque (P), citation \*2), les paroles de Charles du Moulin.

pposée à la loi salique : il ne se conenta pas de vouloir que l'ordre pût' » gouverné par la puissance et autoomber en que nouille, il voulut qu'une emme succédat toujours à une autre emme dans la dignité de chef et de ¿énéral de l'ordre. Le père de la Mainerme a destiné le IIIe, tome de son ourage à justifier cette conduite du fonlateur. Il répond à toutes les objecnons qu'on a coutume de faire, et il nsiste beaucoup sur ce que la Sainte Vierge a commandé à Dieu même; ar il est dit dans l'Ecriture que Jésus-Christ était sujet à sa mère. Si Dieu, l'Etre nécessaire, le créateur le toutes choses, n'a point fait diffizulté d'obéir à une femme, nous aures hommes, petites créatures que nous sommes, oscrons-nous en faire difficulté? Si jamais l'église romaine faisait avec connaissance de cause ce qu'on prétend qu'elle sit sans le savoir, sous le règne de la papesse Jeanno, elle trouverait son apologie toute prête dans le livre du père de la Mainferme; et je ne vois point, si l'apologie de Frontevaux passe une fois, pourquoi on ferait scrupule de créer une papesse. Ajoutez à cela, que dans l'hypothèse de presque tous les dévots de la communion de Rome, Dieu a donné à la Sainte Vierge l'émpire du monde : on ne voit rien de plus fréquent dans les livres de ces messieurs que les titres de reine des cieux, reine des anges, quand ils parlent de la Vierge; et c'est même le langage du cote public, je veux dire des hymnes de l'Eglise. Un religieux de Frontevaux se servit un jour de cette raison : le père de la Mainferme le rapporte sans y trouver rien à redire (25). « Il arriva une fois à un certain » religieux que je ne nomme point, » qui avait bien de la peine à digé-» rer ce qui est de notre institut, » qui me dit une fois me parlant de ce » sujet, que notre royaume était en » quenouille. En quoi de vérité, il » disait mieux qu'il ne pensait, et » nous faisait beaucoup d'honneur

» savoir est, en tant qu'il est régi et » rité souveraine de celle, qui com-» me une femme forte, manum suam » misit ad fortia; et digiti ejus ap-

» prehenderunt fusum. Pr. 31. v.19.» (I) Quelques uns l'ont accusé d'avoir partagé le lit de ses religieuses. J L'accusation est fondée sur une lettre de Geofroi, abbé de Vendôme. Les lettres de cet abbé furent publiées par le père Sirmond, l'an 1610, sur le manuscrit de l'abbaye de la Couture. L'une de ces lettres fut écrite à notre Robert, pour l'avertir d'un fâcheux bruit qui courait touchant sa conduite, et des inconvéniens de cette conduite. Kapportons les paroles de la lettre (26): Fæminarum quasdam, ut dicitur, nimis familiariter tecum habitare permittis, et cum ipsis etiam, et inter ipsas, noctu frequenter cubare non erubes. cis. Hoc si modò agis, vel aliquando egisti, novum et inauditum, sed infructuosum martyrii genus invenisti... Mulierum quibusdam, sicut fama sparsit, et nos ante diximus, sæpe privatim loqueris, et earum accubitu novo martyrii genere cruciaris. Il y a une autre lettre qu'on attribue à Marbodus, évêque de Rennes, qui contient les mêmes avertissemens (27) : Mulierum cohabitationem diceris plus amare. Has ergò non solùm communi mensa per diem, sed et communi accubitu per noctem dignaris, ut referunt. On blame Robert d'avoir fait prendre l'habit de nonne trop légère. ment à de jeunes filles, et on lui représente le mauyais succès d'un tel procédé. Quelques-unes sentant venir le neuvième mois avait rompu leur clôture pour aller accoucher ailleurs, et les autres étaient accouchées au milieu de leurs cellules. Taceo de juvenculis, quas sine examine religionem professas mutata veste per diversas cellulas protinus inclusisti. Hujus igitur facti temeritatem miserabilis exitus probat. Aliæ enim urgente » contre son intention. Car il est vrai partu, fractis ergastulis elapsæ sunt, » qu'il est en quenouille, comme aliæ in ipsis ergastulis pepererunt » tout le royaume de l'univers, du (28). Notez 1°. que, dans la lettre at-» ciel et de la terre esten quenouille, tribuée à Geofroi de Vendôme, on

(27) Voyes le même livre, la même, pay. 41. (25, La même, pag. 69.

<sup>(25)</sup> Tom. III, pag. 21. Il cite frère E. Marin, auteur d'un livre qui a pour titre: Le Séjour du Verbe incarné dans les entrailles immaculces de la Vierge.

<sup>(26)</sup> Voyes le Clypens nascentis Ord. Fontebraldensis, tom. I, dissertat. I, pag. 38.

accuse d'acception de personnes Robert d'Arbrissel. Il y a quelques femmes, dit-on, avec lesquelles vous êtes touiours de bonne humeur, prompt, actif, alerte, si complaisant que vous n'épargnez rien de tout ce qui leur peut marquer votre honnêteié; mais quant aux autres, si quelquefois vous daignez leur adresser la parole, c'est pour leur dire des duretés; vous les traitez en censeur rigide, et vous les laissez exposées à la faim, et à la soif et au froid. Illis siquidem te semper sermone jucundum ostendis, et alacrem actione, omneque genus humanitatis exhibes, nulla servata parcitate. Et iterum. Aliis verò, si quando cum ipsis loqueris, semper locutione nimis durus appares, nimis districtus correctione: illas etiam fame et sitiac nuditate crucias, omni relicta pietate(29). C'est insinuer ce que Théophile Raynaud assirme (30), je veux dire que Robert choisissait toutes les plus belles quand il voulait s'exposer à la tentation en couchant avec une femme. Notez en 2<sup>e</sup>. lieu, que le père de la Mainferme ne rupporte point tout le passage de la lettre prétendue de Marbodus. Je l'ai vu beaucoup plus complet dans M. Ménage (31), et j'y ai trouvé que l'on fait souvenir Robert qu'il avait été autrefois pécheur du côté des femmes. J'y ai trouvé un autre reproche dont je ferai mention ci-dessous (32).

(H) ... Ou a vu cette scène dans les Nouvelles de la République des Lettres. Voyez l'article II du mois d'avril 1686 : c'est l'extrait du ler. tome du Clypeus nascentis Fontebraldensis ordinis. L'auteur de l'extrait a comparé à Tantale un homme qui s'aviserait d'un genre de mortification tel que celui que l'on imputa à notre Robert. Mais comme il n'y a point de comparaison qui ne cloche, celle de Tantale à certains égards ne conviendrait pas au directeur de ces religieuses. Il souffrirait la faim et la soif au voisinage du remède, mais il ne serait pas certain que le remède se retirerait à mesure qu'on le voudrait joindre. La comparaison de ces phy-

(29) Clypeus nascentis Ord. Fontebraldensis,

(32) Remarque (P).

siciens curieux, qui étudient avec tant d'ardeur les causes des phénomènes, ne serait juste qu'à certains égards. Leurs méditations et leurs recherches ne font qu'effleurer la nature, le secret qu'ils cherchent est dans un vase dont ils peuvent seulement toucher les bords; ils ont beau tourner, aller et venir, ils trouvent partout la circonférence du cercle, jamais ils ne parviennent au centre. C'est l'emblème de Robert, si ce n'est qu'il ne voulait pas comme eux pénetrer le fond du mystère (33). Je u'ai garde d'affirmer ce qu'on dit de lui : car je trouve très-fortes les raisons de l'apologiste; mais on ne saurait croire combien il s'est trouvé d'hérétiques qui, en faisant profession de s'interdire le mariage, et la pleine jouissance du sexe, couchaient néanmoins avec des femmes, et les embrassaient, et n'oubliaient aucune sorte de prélude. Voyez les procès de l'inquisition de Toulouse (34), imprimés à Amsterdam l'an 1692 : j'en cite quelque chose dans l'article Gulle-METTE. Voyez aussi ce que M. de Meaux rapporte de saint Bernard contre les Henriciens, au paragraphe LXIX du livre XI de l'Histoire des Variations. C'est une des bonnes marques à quoi nous puissions connaître qu'il n'y a point d'illusion et de chimère qui n'entre dans l'âme de l'homme. Le plus grand péril où puissent tomber ceux qui ont fait vœu de continence, c'est de songer aux objets à quoi ils ont renoncé, c'est de les voir en certains états. Témoin l'ermite qui vit Brandimart entre les bras de sa chère Fleurdelis (35):

Hor stando inginochiato in oratione, Vide far' a color quel gioco strano: E vennegli si fatta tentatione, Ch'ıl Breviario gli cade di mano.

Que serait-il devenu dans un prélude: Admissus circum procordia ludens (36)? Aurait-il eu la force de saint Aldhelme? Pour ne pas être ici trop

(33) <sup>©</sup>Η θέμις ἀνθρώπων πελει ἀνδρῶν 
κός γύναικῶν
Πώποτε τῆς εὐνῆς ἐπιθήμεναι ἰδε 
μιγῆναι.

(34) Pag 382 et seq. (35) Voyes les Lettres de Marigui.

tom. I, dissert. I, pag. 66.
(30) Ci-dessous, remarque (L), eitation (42).
(31) Voyes-le dans la remarque (P) à la citaeion (\*).

<sup>(36)</sup> Appliquez ici ces deux vers:

Omne vafer vitium ridenti Flaceus amico
Tangit, et admissus circum præcordia ludit.

Persius, set. 11, vs. 116.

rolixe, je parlerai de ce saint dans remarque (C) de l'article Faançois Assise.

(L) On ne saurait rouver étrange i vivacité de sèle que ce religieux téwigne contre les auteurs de l'accuation. Il emploie plusieurs moyens: l s'inscrit en faux contre les deux letres; il soutient que Geofroi de Venlôme n'a point écrit celle qui court ous son nom; et il trouve fort étrane que le jésuite Sirmond l'ait publiée omme légitime, et qu'on voie dans a table des matières, mira Roberti implicitas et confidentia. Il dispute ontre le père Alexandre, qui a souenu que cette lettre est de Geofroi de lendôme, et il se prévaut de l'aveu ju'a fait ce dominicain que la lettre ttribuée à Marbodus est supposée (37). I prétend (38) que l'hérétique Koscein, condamné comme trithéite dans in concile, est l'auteur de la lettre ue Sirmond a publiée parmi celles le Geofroi de Vendôme. C'est le seniment du cardinal Bona, et des jéuites Bollandus et Henschénius, comne il n'oublie pas de le marquer (39). l ajoute que le père Sirmond, ayant pien considéré toutes choses, était rassé dans le même sentiment (40). l cite Théophile Raynaud, qui se angea au même avis (41). Il blâme e père Alexandre d'avoir nié que Sirnond se soit rétracté, et ait eu envie l'ôter cette lettre dans une nouvelle dition. Il se plaint que ce jésuite it un grand tort au bienheureux lohert d'Arbrissel, et il allègue un bassage du père Théophile Raynaud 42), qui n'est fondé que sur la l'ettre publiée par le père Sirmond. Voici es paroles qu'il cite. Fecisse hoc Roertum de Arbruscellis legitur cum mni detestatione apud Goffridum Vindocinensem; nec sanè potest ulla par esse detestatio inconsultissimi fac-!i quo dicitur (43) cum speciosissima

(37) Voyes la section VIII de la Ire. disser-

(38) Tome I, dissert. I, pag. 4, 5.

(39) La même, pag. 14.

(40) Bollandus l'assure sur un out-dire : laneme, pag. 15.

(41) In Triade fortium David, pag. 46.

(42) Tire de la page 132 de son Traité De

tobria alterius sexus frequentatione.

(43. Le père de la Mainserme met ici cette note, falso scribit Theophilus id legi apud Gotfridum epist. 47. lib. 4. Voyes sur celle sausse

quaque sacrarum virginum, cum nuda nudus in eodem lecto cubuisse, ut nequicquam frendentem et adhinnientem appetitum in tam illecebrosi objecti præsentid novo martyrii genere afficeret. Il montre que l'on ne saurait marquer le temps où Geofroi de Vendôme ait pu écrire une telle lettre, et il allegue un grand nombre de raisons pour faire voir que cet abbé n'a jamais cru que Robert méritat de tels avis. Il soutient que l'autre n'est ni de Marbodus, évêque de Rennes, ni d'Hildebert, évêque du Mans (44), et puis archevêque de Tours; mais qu'elle fut supposée ou par Roscelin, ou par quelque autre scélérat d'ecclésiastique (45). J'ai oublié de dire qu'il cite (46) un certificat portant que le manuscrit des ouvrages de Geofroi de Vendôme, que l'on garde comme un original dans le monastère de la Sainte-Trinité à Vendôme, ne contient point la lettre en question. Le prieur (47) de ce monastère donna ce certificat le 3 de février 1652. Enfin le père de la Mainferme étale un très - grand nombre de preuves, tirées des éloges et des bienfaits que Robert reçut de tout ce qu'il y avait alors de plus éminent dans le monde et dans l'église, et il le justifie des autres défauts qu'on pourrait lui imputer. Je ne m'arrête que sur celui qui a le plus, de rapport avec la faute dont il s'agit en cet endroit.

On pretend que lorsqu'il allait précher par le monde, il amenait avec lui beaucoup de femmes. Le père de la Mainferme nie cela; il avoue seulement que ce saint homme prit quelquefois avec lui, dans ses voyages, l'étronille, abbesse de l'ordre, et Angardis, prieure de Frontevaux; ce qui ne scandalisait pas les bonnes ames: au contraire, on les reçut uue fois avec toute sorte d'hospitalité dans l'abbaye de Dol; les pères de ce monastère n'oublièrent rien

citation de Théoph. Raynauld les Nouvelles de le Rep. des Lettres, mois d'avril 1686, pag.

(44) Elle se trouve parmi les Lettres de cet Hildebert, dans le manuscrit à la bibliothéque de Saint-Victor à Paris. Vide Clypeum, dissert. I, pag. 61.

(45) Ubi suprà, pag. 91.

(46) Ibid., pag. 59.

(47) Vincent Marsolle. Il a été général de la congrégation de Saint-Maur.

pour faire honneur à leurs hôtes, Cum jam coeptum iter ageret consociata sibi Petronilla, aliisque nonnullis, quadam die apud Dolensem abbatiam hospitalitatis gratiá pervenit. ()uem monachi ejusdem cœnobii læti sutscipientes, hospitalitatis ' jura ei honorificè præbuerunt, ut eorum animas prædicationis sanctæ pabulo reficere dignaretur, humillime postulaverunt (48). Le passage de la lettre de Marbodus, que M. Ménage cite, et qu'on verra ci-dessous, remarque (P), citation (\*), témoigne qu'on reprochait à Robert de se faire suivre par beaucoup de femmes dans ses voyages, et d'en distribuer un grand nombre en diverses provinces dans les cabarets et les hôpitaux, pêle-mêle avec des hommes, sous prétexte de servir les pauvres et les étrangers. On ajoute que ce beau manége avait produit assez d'enfans, pour qu'on ne put plus révoquer en doute que Kobert n'eût exposé à un grand danger l'honneur de ses sectatrices.

(國) La chose est assurément delicate.] Les péchés de l'impureté ne sont point de la nature de ceux que l'on peut vaiucre en les attaquant, en les prévenant, en faisant des irruptions sur leurs terres. Se battre en retraite, ou plutôt prendre la fuite, est le moyen le plus assuré de remporter la victoire. N'est-ce donc pas une étrange témérité, et un mépris punissable de ce sage avertissement, Quisquis amat periculum peribit in illo, que d'aller provoquer ce dangereux ennemi, et que de lui faire des insultes jusque dans son fort? A peine devait-il être permis à d'Arbrissel de le regarder en face, et il était assez téméraire, dit-on, pour le colleter, afin de lutter avec lui :

Cervi, luporum præda rapacium, Sectamur ultro, quos opimus Fallere et effugere est triumphus (49).

Ceux qui font vœu de continence, s'ils sont sages, doivent chercher avec ardeur le don de l'oubli, et repousser des l'entrée les images de l'impureté, tant s'en faut qu'il leur soit permis de se coucher auprès des

objets vivans. Quand ils seraient assurés de la victoire, ils ne laisseraient pas d'être obligés à fuir cette sorte de combat comme a peste : la charité envers le prochain leur commande cette fuite. Sont-ils assurés de leur compagne? N'est-il pas moralement indubitable qu'une femme, qui consent qu'un homme se vienne coucher auprès d'elle, est très-disposée à ne lui rien refuser? Ne se fortifie-t-elle pas dans cette disposition par la proximité d'un corps d'homme? Ce voisinage ne lui donne-t-il pas des pensées et des désirs dont elle serait exemple, si on la laissait dormir toute seule (50)? Voyez ce que dit Montaigne touchant les femmes mariées à des vieillards. Les voilà, dit-il (51), en plein mariage de pire condition que vierges et veuves. Nous les tenons pour bien fournies, parce qu'elles ont un homme auprès d'elles....... Mais au rebours on recharge par-là leur nécessité, d'autant que l'attouchement et la compagnie de quelque mâle que ce soit éveille leur chaleur qui denieurerait plus quiète en la solitude. Ainsi ces aventuriers dévots, ces chercheurs d'occasions chaudes, ces solitaires qui pour signaler la bravoure de leur continence se fourrent au lit d'une jeune fille, ne font que jeter de l'huile sur un feu caché sous les cendres. Ne sont-ils pas responsables des désirs lascifs qu'ils y allument? Il y a beaucoup d'apparence que la plupart de ces gens-là ne cherchent point une victoire complète. S'ils n'achèvent pas, ils amusent pour le moins leur sale passion. Ils se mettent sur le pied de ceux qui disent, Amare liceat, si potiri non licet. Est quodam prodire tenus; si non datur ultrà. Ayons toujours la petite oie : jouissons des avant - goûts. Ils font comme ces maris dont il est parlé dans les controverses de Sénèque (52). La chose est donc délicate et le père de la Mainferme est louable d'avoir travaillé à l'apologie du fondateur de son ordre.

(50) Elle pourrait dire :

Qui me commôrit, melius non tangere, clamo.

Horat. sat. I, lib. II, vs. 45.

(51) Montaigne, Essais, liv. III, chap. V, pag. m. 123, 124.

<sup>(48)</sup> De la Mainferme, Clyp., dissert. I, pag. 161. (49) Herat., ede IV, lib. IV, vs. 50.

<sup>(52)</sup> Novimus, inquit, istam maritorum abstinentiam, qui etiamsi primam virginibus ir midis remisere noctem, vicinis tamen locis ladunt. Saneca. controv. II, lib. I, pag. m. 94.

(N) Le véritable triomphe est de se enir le plus éloigné qu'il est possible l'un tel ennemi. J'ai déjà touché cela lu commencement de la remarque précédente; mais j'y reviens, afin de nunir de bonnes autorités cette leçon alutaire. Voyons d'abord ce que Sorate conseillait à ses disciples. I'u venses, insensé, dit-il (53), que les baisers amoureux ne soient pas enverimés, à cause que tu n'en vois pas 'e poison? Sache qu'une belle perionne est un animal plus dangereux jue les scorpions, parce que ceux-là re nous peuvent blesser s'ils ne nous ouchent, mais la beauté nous frappe sans nous approcher; de quelque endroit que l'on puisse l'apercevoir, elle lance sur nous son venin et nous renverse le jugement. C'est peut-être pour ce sujet que les Amours sont représentés avec des arcs et des flèches, varce qu'un beau visage nous blesse de loin. Je te conseille donc, Xénophon, quand tu découvriras quelque beauté, de l'enfuir sans regarder derrière toi; et pour toi, Critobule, je pense qu'il serait à propos que tu t'absentasses un an tout entier, car ce ne sera pas trop de temps pour te guérir de ta blessure. Ajoutons à cela ce que disait saint Jérôme à ceux qui n'approuvaient pas qu'on se retirat dans les déserts, et qui prétendaient que ce n'était pas combattre le vice, mais le fuir, et qu'il n'y avait que ceux qui le combattaient, et qui le vainquaient, qui méritassent la couronne. Il répondait entre autres choses, qu'il fallait toujours choisir le chemin le plus assuré, et qu'ainsi il valait mieux prendre la fuite, que de demeurer au champ de bataille, où si d'un côté l'on pouvait vaincre, on pouvait de l'autre être vaincu. On n'est point en sûreté, ajoutait-il, quand on dort proched'un scrpent: il peut arriver qu'il ne morde pas, et il peut arriver qu'il morde. Ils'exprime si bien sur tout cela, que je ne puis m'empêcher de copier ses paroles : ce sont autant de coups de foudre par rapport à la conduite que l'on a attribuée à d'Arbrissel. Qui sciens imbecillitatem suam, et vas fragile quod portat, timet offende-

(53) Xénophon, Choses mémorables de Socrate, liv. I, pag. m. 58. Je me sers de la traduction de Charpentier.

re, ne impingat, corruat, atque frangatur. Undè et mulierum, maximèque adolescentularum vitat aspectum et in tantum castigator sul est, ut etiam quæ tuta sunt, pertimescat. Cur, inquies, pergis ad eremum? videlicet ut te non audiam, non videam, ut tuo furore non movear, ut tua bella non patiar, ne me capiat oculus meretricis: ne me forma pulcherrima ad illicitos ducat amplexus. Respondebis: hoc non est pugnare, sed fugere; sta in acie: adversariis armatus obsiste: ut postquam vicenis, coroneris. Fateor imbecillitatem meam. Nolo spe pugnare victoriæ, ne perdam aliquando victoriam. Si fugero, gladium devitavi: si stetero, aut vincendum' mihi, aut cadendum. (Juid autem necesse est certa dimittere, et incerta sectari? Aut scuto, aut pedibus mors vitanda est. Tu, qui pugnas, et superari potes, et vincere; ego cum fugero, non vinco in eo, quod fugio: sed ideò fugio, ne vincar. Nulla securitas est, vicino serpente, dormire. Potest. fieri, ut me non mordeat : tamen fieri potest ut aliquando me mordeat (54). L'auteur d'un livre, qui fut imprimé à Paris l'an 1630, et qui est intitulé le Miroir des Chanoines, a ramassé un grand nombre de sentences qui foudroient la conduite de ces téméraires qui s'approchent du péril le plus qu'ils peuvent. Joseph, dit-il (55), laisse son manteau sans vouloir contester avec la femme de Potiphar, parce que l'attouchement d'une femme comme contagieux et venimeux doit estre autant apprehendé que la morsure d'un chien enragé Cette comparaison est de saint Jérôme. Ipse mulieris contactus quasi contagiosus et venenatus est viro fugiendus, non minus quam rabidissimi canis morsus (56). Notre auteur ajoute que saint Jordan, dans saint Antonin (\*), tance severement un religieux pour n'avoir touché que la main d'une femme. Ouy, mais c'est une femme dévote, dict ce religieux : Ny pour cela (repart saint Jordan) car la terre est bonne, l'eau est aussi

<sup>(54)</sup> Hieronym., Epist. advers. Vigilant.: c'est la XIII. du III. livre, dans l'édition dont je me sers, pag. 563.

je me sers, pag. 563.
(55) Vital Bernard, chanoine de l'église cathédrale du Puy, Miroir des Chanoines, pag. 240.
(56) Hieronym., lib. I, contra Jovinian., cité

par Vital Bernard, là même.
(\*) D. Antonin., p. 3, tit. 23, c. 9, § 5.

bonne; mais si ces deux elemens viennent à se meslanger, il n'en resulte que de la boue... « (\*1) Saint Hie-» rosme recognoissant combien la » fréquentation des femmes, bieu » que non suspectes et mal famées, ». préjudicioit aux ecclesiastiques : » Hospitiolum tuum (dit-il) aut rarò, » aut nunquam mulierum pedes ten rant: quia non potest toto corde » cum Deo habitare, qui sæminarum » accessibus copulatur: sæmina secum » pariter habitantis conscientiam exuv rit: fæminæ nomen tuum noverint, » vultum nesciant. Que les pieds des » femmes ne foulent jamais le plancher » de ta chambre, ou que ce soit rare-» ment: parce que celuy qui se plaist à » la conversation des femmes ne peut > de tout son cœur habiter avec Dieu. » La femme brusie la conscieuce de » celui avec lequel elle habite: que » les femmes cognoissent ton nom. » et non pas ion visage. Ne cognois » point aussi le leur (\*2)... Sainct Cy-» prian refute subtilement et docte-» ment ces hardis courages, qui pre-» sument tant de leur integrité, qu'ils » n'apprehendent nullement les fem-» mes, sous l'espoir généreux qu'ils » ont de s'en despatouiller heureu-» sement, sans y engager tant soit » peu leurs saintés affections. Voicy sa » conception: il est impossible d'être » environné des flammes sans bruster, » il est plus expedient de bien crain-» dre que de mai presumer. li est » plus utile que l'homme se recog-» noisse foible pour devenir fort, que » si voulant paroistre fort, il devient » foible. Celuy-là se trompe qui croit » estre quelque chose, et n'est rien » en effect. Qui attachera le feu à son » sein, et ne brusiera point ses vête-» mens? Ouy, mais je veux avoir de » quoy vaincre pour triompher. N'as-» to pas ta propre chair à combattre » et surmonter? Pourquoy veux-iu » qu'une autre terre te fournisse des » lauriers? la chair convoite contre » l'esprit, et l'esprit contre la chair. » Que ce soit dict une fois pour touw tes: la conversation des femmes, » c'est la glu du diable, pour prendre » et asservir les hommes (57),... Aveu-

un lieu, où nécessairement il faut tous » les jours, ou périr, ou vaincre, et de penser dormir auprès d'un vipère » en seureté. (\*1) Quid tibi necesse (dict saint Hierosme) in ed versari » domo, in qua necesse habeas quo-» tidie aut perire, aut vincere? quis » unquam mortalium juxta viperam » securos somnos capit? » Notre auteur donnantensuite quelques remèdes contre l'émotion de la chair, met l'abstinence au premier rang, la fréquentation des bonnes compagnies au second, et puis il dit (58) que le troisième sera n'approcher du tout point des femmes, et les voir de loing, comme Lacides (dans Laërce) disou au roy Attalus qu'il falloit voir les pourtraits (\*2).... Saint Augustin sur ces paroles de saint Paul, Fugite fornicationem, remarque que saint Paul ne dit pas, resistez, mais fuyez, par ce que la victoire est plus asseurée en la fuite, qu'en la resistance: Contra libidinis impetum apprehende fugam, si vis obtinere victoriam, nec tibi verecundum sit fugere, si castitatis palmam desideras obtinere.

glement noir! de vouloir habiter en

Tu sugiendo suga, quem suga sola sugal. Tu ne samais chasser plus vite Ce péché, qu'avecque la fuite,

Ces maximes si certaines et si importantes en elles-mêmes, et d'ailleurs si recommandables par la vénération que l'on porte aux grands saints qui les établissent dans leurs écrits, sont très-souvent inculquées aux personnes qui én ont le plus de besoin. Un leur prêche cela tous les jours, on le leur étale dans une infinité de livres, et néanmoins ces personnes persévèrent volontiers dans la coutume de s'exposer au péril. On dirait qu'elles se piquent de bravoure, et que la fuite leur paraît un acte de lacheté aussi ignominieux qu'aux gens de guerre. Elles vont au feu hardiment et gaiement : le sexe qui n'a point éu la valeur pour son partage, témoigne sur ce point-là beaucoup d'intrépidité; il n'aime pas moins recevoir des visites dans sa ciòlure, que l'autre à en rendre : de partet

<sup>(\*1)</sup> D. Hieron., Ep. ad Nepot. sub fin.

<sup>(\*2)</sup> D. Cypr., de singul. Cler. (58) Vi (57) Le même Vital Bernard, Miroir des Cha- pag. 273. moines, pag. 252.

<sup>(\*1)</sup> D. Hieron., lu2., ep. 9. (58) Vital Bernard, Miroir des Chanoines.

<sup>(\*2)</sup> D. Aug., Ser. 250 de tem.

l'autre l'on se comporte comme si 'on n'avait nulle crainte d'être vainu; et il y a beaucoup d'apparence ue cette sécurité n'est pas tant fonée sur ce qu'on connaît ses forces, ue sur ce qu'on n'a pas besucoup, nommer personne, qu'il n'a tenu Cenvie de sortir victorieux de ce ombat, et qu'au pis aller le combat nême, quelle qu'en puisse être l'issue, est point saus charmes. Si l'on remorte la victoire, c'est autant de gagné ur la nature : si l'on est vaincu, c'est utant de gagné pour elle. Ceci soit it sans préjudice des véritables seca teurs de la chasteté qu'ils ont voure, t qui sans doute, s'il leur arrive de e pointpratiquer les conseils de saint érôme, sont assurés que leurs visies . leurs longues conversations, etc., l'exciteront point de mauvais désirs. Lais infailliblement ils ne seraient eas les derniers à condamner les exès de témérité dont quelques-uns rurent coupable le fondateur de rontevaux.

(O) Il y a des gens du monde qui ent passé des nuits entières avec des *Elles sans en joui*r. | Montaigne assure ela. Je ne prens pour miracle, dit-il 59), comme fait la reine de Navarre n l'un des contes de son Heptameon, qui est un gentil livre pour son stoffe, ny pour chose d'extreme dificulté, de passer des nuiets entieres an toute commodité et liberté, evec rne maistresse de long-temps désirée, naintenant la foy qu'on luy aura engagée de se contenter des baisers et simples attouchemens. Il dit ailleurs (60) que son père recitoit d'estranges privautez, nommément siennes, avec des honnestes femmes, sans soupçon quelconque. Et de soy, juroit (61) sainctement estre venu vierge en son mariage, et si c'estoit après avoir eu longue part aux guerres de delà les monts, étant parvenu à la trentetroisieme année de son âge. S'il en faut croire les gens débauchés, les cas dont parle cet écrivain ne sont pas des plus extraordinaires. Quand ces gens-là se mettent en train de raconter leurs aventures, ils protestent qu'ils en ont eu où on les faisait marcher par degrés, et où on ne les laissait

enfin parvenir jusques à la jouissance, qu'après avoir éprouvé qu'ils observaient la promesse qu'ils avaient faite de se contenter des autres faveurs. Il y en a qui racontent, sans qu'à eux de jouir; mais qu'ils s'en sont abstenus pour ne pas s'embarras. ser dans des suites désavantageuses. ou bien afin d'épargner à l'objet aimé et complaisant avec inquiétude, le déshonneur qu'il craignait. Accordons à ceux qui voudraient se prévaloir de pareilles aventures, pour rendre probable la victoire que l'on attribue à certains religieux dans le fort des occasions; accordons - leur, dis-je, que la passion des gens débauchés n'est pas toujours si fougueuse, qu'elle ne s'arrête d'elle-même par la considération de certaines circonstances : quel usage en tirera-t-on pour la justification de ces religieux? Ces débauchés-là se retiennent-ils sans commettre des impuretés qui au jugement des casuistes les moins rigides vont jusqu'au péché mortel, et quelquesois même, à ce que disent plusieurs casuistes, jusqu'à un péché qui surpasse celui de la jouissance? Si la prétendue victoire de ces religieux tenait un peu de cela, ne serait-elle point dans le fond le triomphe de l'impudicité, et nullement le triomphe de la chasteté? En leur faisant ainsi leur procès, n'épargnons point leur compagne. Sa témérité était encore plus déréglée que la leur : et comme i'on ne saurait jamais excuser, par rapport à la chasteté, les femmes que s'exposent jusque - là, on ne saurait jamais non plus les excuser par rapport à la prudence. Elle leur dicterait de ne se fier ni à promesse ni à serment, et de se précautionner d'une meilleure manière. Cela me fait souvenir d'une aventure que j'ai lue dans un petit livre qui fut imprimé à Paris et en Mollande, l'an 1682. En voici le précis, c'est l'aventurier qui parle, il se nomme Pontignan. J'étais à la campagne, dit-il (62), avec deux aimables femmes, que j'aimais toutes deux à ma manière. Je leur avais déclaré à toutes deux séparément ma bonne volonté pour elles, et j'étais fort satisfait de leurs réponses. Un

(62) Académie galaute, pag. 160, édit de

Hollande.

<sup>(50)</sup> Montaigne, Essais, fiv. II, chap. XI,

pag. m. 172, 173. (60) Là même, chap. II, pag. 21. (61) C'est-à-dire le père de Montaigne.

beau soir que j'étais retiré dans mon appartement, et déjà en robe de chambre, voici les deux dames qui me viennent trouver, et qui me disent que pour faire une certaine pièce à un autre homme qui était avec nous, il fallait qu'elles m'emmaillottassent. Elles me dirent quelle était la pièce. Je la trouvai plaisante, et consentis fort gaiement à être emmaillotté. Elles me prennent tout en robe de chambre comme j'étais, et m'enveloppent, je crois, de plus de cent aunes de toile coupée comme des langes. Je ressemblais à une de ces momies d'Egypte... Quand je fus équipé en momie, elles me dirent: Or ça, Pontignan, un brave cavalier ne refuse point de venir coucher avec des dames qui l'en prient. Nous t'avons toutes deux donné parole de te favoriser dans l'occasion. Il faut nous en acquitter. Ah! scélérates, leur criai-je, ôtez-moi donc tout ce linge-là, et puis faites de moi tout ce que vous voudrez. Point, point, dirent-elles, cela ne gatera rien; et là-dessus elles me font porter tout brandi chez l'une d'elles, me mettent dans un bon lit entre deux draps, et les deux friponnes viennent se planter à mes deux côtés. La chambre était éclairée. Je les voyais dans un équipage de nuit très-joli et très-galant, toutes deux fort ragodtantes. Je n'avais ni bras ni mains, ni quoi que ce soit au monde. J'étais enseveli sous de la toile, et il ne me restait que mes yeux qui me faisaient enrager. Figurezvous l'état où j'étais. Tantôt je les priais de me rendre seulement un bras, seulement une main, seulement un doigt. Tantôt je faisais des efforts épouvantables pour me dégager de mes liens, jusque-là que les dames crurent une fois que je les avais rompus, et sautèrent hors du lit, criant l'une et l'autre : Nous sommes perdues : Elles avaient assez de raison; car franchement, si j'eusse pu me mettre en état de me venger, elles se seraient peut-être trouvées réduites à demander grace. Tantôt je les menaçais de leur faire l'affront de m'endormir auprès d'elles, ce qui ne manquait pourtant pas de difficulté. Elles ne me répondaient qu'en m'insultant sur la bonne fortune que je perdais, et en me faisant de petites

caresses pour lesquelles je les eusse volontiers battues. Jamais je n'ai passé une telle nuit. Voilà des précautions bien entendues (63): ces dames-là, quelque immodestes qu'on les fasse paraître, étaient plus prudentes que les dévotes de Frontevaux (64).

(64). (P) M. Ménage mérite d'être consulté sur la matière des preuves que le père de la Mainferme a rejetées. « Bollandus, dans ses annotations sur » la vie de R. d'Arbrissel, a écrit que » le père Sirmond, qui a publié les let-» tres de Geofroi de Vendôme, s'était » repenti d'avoir publié celle dont » nous venons de parler, l'ayant ju-» gée apocryphe après l'avoir bien » examinée : et qu'il avait dessein » d'en rendre un témoignage public » dans une deuxième édition. Mais je » puis assurer que le père Sirmond n'a » jamais eu ce dessein, ni qu'il ne s'est jamais repenti d'avoir donné cette » lettre. Je l'ai connu très-familière-» ment et très-long-temps, et jus-» ques à sa mort.... M. Pavillon, dans la préface de son Histoire de » R. d'Arbrissel, dit que cette lettre de Geofroi de Vendôme ne se trouvant point dans le MS. du monas-» tère de Vendôme, comme le père » Sirmond le savait, et comme il » l'insinue assez, elle devait lui être » suspecte (65). » M. Ménage ayant rapporté quelques autres choses, et nommément le certificat de Vincent Marsolle , continue ainsi : « Puis-» qu'il a témoigné que cette lettre ne » se trouvait point dans ce MS., je » suis très-persuadé qu'elle ne s'y trouvait point alors qu'il a rendu » ce témoignage. Mais comme d'un » autre côté le père Sirmond, qui était la sincérité même, et qui avait vu ce MS., n'a point remarqué dans

(65) Ménage, Hist. de Sablé, liv. III, chap-XIX, pag. 106 et suiv.

<sup>(63)</sup> On pourrait appliquer à ce sujet-ci une parodie de ces deux vers d'Horaca, Épître II du I<sup>er</sup>. livre:

Ira furor brevis est : animum rege, qui nisi paret,
Imperat : bunc frænis, hunc tu compesee catenâ.

<sup>(64)</sup> Supposé que ce qu'on en dit suit erai. En ce cas-là on pourrait appliquer ici ces paroles de l'Evangile de saint Luc, chap. XVI, ve. 8: Les enfans de ce siècle sont plus prudens en leur génération que les enfans de lumière.

ses notes sur cette lettre, que cette lettre ne se trouvait point dans ce manuscrit, et qu'il ne me l'a jamais dit, quoique je me sois entrelenu plus d'une fois avec lui de cette lettre; je suis aussi très-persuadé qu'elle y était, lorsque le père Sirmond a fait imprimer son Geofroi de Vendôme. Il faut donc qu'elle en ait été arrachée du depuis à la prière de Jeanne-Baptiste de Bourbon, légi- timée de France, abbesse de Fron-) tevaux, à la prière de laquelle Théophile Renaud s'est aussi dédit dans son Trias fortium David, de ce qu'il avait écrit de R. d'Arbrissel dans son De sobria utriusque » sexus conversatione : ce qui m'a été dit par le père Commire, jésuite. » Et ce qui peut servir à faire croire p qu'elle en a été arrachée, c'est p qu'on ne montre plus ce MS., et » qu'on dit dans l'abbaye de Vendô-» me, qu'on ne sait ce qu'il est deve-» nu.... Mais ce qui réfute cependant » l'opinion de Bollandus, de Théo-» phile Renaud, de Cosnier, de M. » Pavillon et du père de la Mainfer-» me, c'est que Marbodus, homme » d'une grande vertu, qui de maître » d'école de l'église d'Angers fut fait » évêque de Ronnes, et qui se sit en-» suite moine de Saint-Aubin d'An-» gers, a écrit une semblable lettre à » R. d'Arbrissel (\*). Cette lettre se voit » dans le Recueil des Lettres de Mar-» bodus, imprimé à Rennes. Il est » vrai que dans un MS. des lettres » d'Ildebert, évêque **d**u Mans et ar-» chevêque de Tours, qui est dans la » bibliothéque de Saint-Victor de Pa-» ris, la même lettre est attribuée à » Ildebert. Et M. Baluze, qui nous a » promis une édition des ouvrages

(\*) Mulierum cohabitationem, in quo genere quondam peccesti, diceris plus amare: ut quasi antiqua iniquitatis contagium, nova religionis exemplo, circa eamdem materiam studeas expiare. Has ergo, non solum, communi mensa per diem, sed et communi habitu per noctem, dignaris, ut referent: accubente simul et discipulorum grege, ut inter utrosque medius jacens, utrique sexui vigiliarum et somni leges præfigas. Has peregrinationis tuæ loquuntur erse pedissequas, et disputanti tibi jugiter assidere. Sed et diversis locis et diversis regionibus, non parum te asserunt habere numerum feminarum per xenodochia et diversoria divisarum: ques maribus non impune permixtas quasi ad pauperum et peregrinorum obsequia deputasti. Quòd quam periculose sit factum, vagilus infantium prodiderunt.

» d'Ildebert, croit qu'elle est plutôt » d'Ildebert que de Marbodus. Mais » en cela je ne suis pas de son avis, » ayant peine à croire qu'Ildebert, » qui était accusé d'avoir aimé des » femmes, eut voulu accuser R. d'Ar-» brissel de la même chose..... Mais » quand cette lettre serait d'Ildebert, » elle ne laisserait pas de prouver ce » que j'ai intention de prouver : qui » est que R. d'Arbrissel passait pour » un homme-qui avait de l'attache-» ment pour les femmes. Ce que je » prouve encore par un Petrus Sal-» muriensis. Ce Pierre de Saumur, » qui était un moine de Saint-Florent, » avait fait un écrit conforme à la » lettre de Geofroi de Vendôme. » Cet écrit a été de nos jours entre les » mains du père Vignier de l'Oratoire, qui l'a supprimé à la prière de Jean-» ne Baptiste de Bourbon, abbesse de » Frontevaux : ce que j'ai appris de » M. d'Hérouval, de dom Luc d'Acheri, » et de M. de Sainte-Beuve; tous gens dignes de foi, auxquels le père Vignier a dit toutes ces particularités (\*1). Mais tout cela soit dit sans offenser la mémoire de R. d'Arbrissel, pour laquelle j'ai toute sorte de vénération; étant persuadé que ce bruit qui courait de lui, et au sujet duquel Geofroi, abbé de Vendôme, Marbodus, évêque de Rennes, et » Pierre, moine de Saint-Florent, » avaient écrit les choses dont je » viens de parler, n'avait aucun fondement véritable. Comme R. d'Arbrissel avait institué un monastère de femmes, auxquelles il avait soumis les hommes, ce que du Moulin dans ses notes sur le decret a expri-» mé de la sorte (\*2): In Monasterio » Fontis Ebraldi, adhue præpostere » monachi sunt infernè, monachæ verò sunt supernè : et comme cette » institution paraissait contraire à ce » que dit saint Paul : Qu'il ne faut » pas que les femmes dominent sur » les hommes; on croyait qu'il aimait » les femmes, et on en faisait des rail-

(\*2) Au mot in pullo loco, 18. Question 2.

<sup>(\*1)</sup> Le père Vignier disait aussi qu'il avaitun concile tenu à Albi contre les Albigeois, où il était dit que ces hérétiques, étant blamés de ce qu'ils menaient des femmes avec eux, ils s'en justifiaient en disant: Sic nos docuit Christus Dominus, sic nos docuerunt magister noster Robertus, qui nuper Conventum Virginum instituit.

» leries, et ces railleries dennèrent » lieu à ces médisances. » Dans les additions (66) M. Ménage apprend au public que la Lettre de Geofroi, abbé de Vendôme, à Robert d'Arbrissel, se trouve dans le manuscrit des Lettres de cet abbé, qui est dans la bibliothéque des cordeliers de Sainte-Croix de Florence, ce qui ne permet plus de douter qu'elle ne soit de cet auteur: car elle se trouve aussi dans le manuscrit de l'abbaye de la Couture du Mans, mais dans un autre ordre que dans celui de Florence. Elle est la première dans celui-ci , et la XLVII°. du IV°. livre dans l'autre. M. Ménage ajoute à l'autorité de ces manuscrits deux raisons tirées de la lettre même. M. Magliabéchi lui a fait savoir ce qui concerne le manuscrit de Florence.

Les lecteurs n'ont pas besoin qu'on les avertisse de faire les réflexions nécessaires sur la complaisance qu'on a eue pour une abbesse de Frontevaux légitimée de France A sa prière, l'on a arraché d'un vieux manuscrit une pièce originale. Combien d'autres pièces a - t - on supprimées en faveur du tiers et du quart? Combien, d'autre côté, y en a-t-il que l'on a forgées? Combien de mots a-t-on effacés pour en substituer d'autres dans les manuscrits? Voyez un livre imprimé l'an 1699, et intitulé Lettres Critiques où l'on voit les sentimens de M. Simon sur plusieurs ouvrages nouveaux, publiées par un gentilhomme allemand. N'a-t-on point mis par-là une infinité de faits dans le cas d'un vain problème, qui exercent les disputans, et qui ne s'éclaircit jamais?

(Q) C'est une apologie (67) si bien tournée et si solide. J'Elle est en forme de lettre qu'on m'a fait l'honneur de m'adresser, et contient 315 pages, in-12. L'honnéteté, la politesse, l'esprit et l'érudition de l'auteur y paraissent avec éclat, et je suis bien fâché de ne me trouver point digne des louanges qu'un si habile homme a bien voulu me donner par compliment. Son ouvrage se réduit à neuf articles qu'il a prouvés d'une manière dont j'ap-

prends que le public est fort satisfait : « 1º. Que la lettre contestée à Geofroi » est effectivement de lui, et est même » dans le manuscrit de Vendôme (68); » 2°. Que la lettre attribuée à Marbo-» dus, évêque de Rennes, ou à Ilde-» bert, évêque du Mans, et puis ar-» chevêque de Tours, n'est d'aucun de ces deux auteurs, et est plus vrai-» semblablement de Roscelin; 3°. Qu'au pis aller, on prouve évidem-» ment que ces trois prélats ont eu » dans tous les temps pour ce saint fondateur une estime constante et » non interrompue, et ont cru de lui » tout le contraire de ce bruit que » faisaient courir des gens obscurs et sans nom; 4°. Que l'Epître que l'on dit avoir été écrite par Pierre de » Şaumur he conclut rien de désa-» vantageux, telle qu'elle puisse avoir été; non plus que ce fragment d'un concile d'Albi contre les Albigeois; Que tous ces écrits n'étaient fondés que sur des ovi-pire, sans ombre de preuves ni même de vraisemblance; et que tout lecteur sérieux doit mépriser les bruits incer-» tains qui couraient, comparés à ce » nombre infini de témoignages posib tifsque l'on peut tenir au contraire; 5°. Que la hardiesse de Hobert à » prêcher et à déclamer contre les » crimes des grands et des ecclésiastiques, et ce qu'il a fait aux conciles » de Poitiers et de Beaugency, sont une » preuve triomphante de son inno-» cence et de sa pureté; 🤊. Que l'on » peut tenir pour témoins favorables » ceux mêmes que l'on prétend qui » étaient ses ennemis; 8°. Qu'il y » aurait lieu d'être surpris qu'un » homme qui faisait la guerre si ouvertement à taut de criminels, ne » les eût pas fait au moins murmurer; » et qu'étant aussi généralement esti-" mé, il était impossible qu'il n'eût pas des envieux; mais qu'il a forcé l'envie même à le respecter; 9°. Que » sa mort enfin met le comble à toutes » ces preuves aussi-bien qu'à sa sain-» teté. Que de tout cela ensemble ré-

(68) C'est-à-dire qu'elle y est encore en partie, car elle est à présent sans titre, on a coupé la feuille qui en faisait le commencement; mais les trois pages suivantes fort assez consaître à qui elles s'adressent, et sont conformes à ce que nous en voyons d'imprimé. Dissert. apologet., pag. 34, 35.

(66) Pag. 310.

<sup>(67)</sup> Imprimée à Anvers (à ce que porte le titre) pour Henri Desbordes, libraire d'Amsterdam, 1701. M. Bernard en parle dans ses Nouvelles de la Rép. des Lettres, juillet, 1701, pag. 70 et suiv.

sulte une pleine évidence de fausseté du nouveau genre de martyre qu'on lui a imputé; et conduit à anéantir absolument les moindres soupcons dans tout esprit judicieux et capable de quelque réflexion. »

(R) On compte vingt-trois ou vingtuatre abbesses de Frontevaux.... usques à celle qui l'est aujourd'hui 69).] C'est Marie - Magdeleine - Garielle - Adélaïde de Rochechouart, ille du duc de Mortemar, et sœur du naréchal de Vivonne. Elle fut reçue ibbesse de l'ordre, l'an 1670 (70). C'est une dame d'un mérite extraorlinaire. Plusieurs personnes qui ont u l'honneur de la voir et de lui parer m'ont assuré que les agrémens, a force, la solidité qui éclatent dans res discours, excitent une admiration incomparable. Sa vertu et son savoir (71), et plusieurs autres qualités éminentes la mettent au nombre des plus illustres personnes de son siècle. Lisez dans le IIIe. volume du Clypeus nascentis Fontebraldensis ordinis, à la page 192 et 193, les éloges qu'on lui donna en lui dédiant une pièce de théatre.

Elle mourut le 15 d'août 1704. Voyez son éloge dans les Mémoires de Trévoux, décembre 1704, page 2118

et suivantes.

(S) L'ordre est divisé en quatre provinces. Qui sont, celle de France, celle d'Aquitaine, celle d'Anvergne et celle de Bretagne. Il y a quinze prieurés dans la première ; quatorze dans la seconde; quinze dans la troisième et treize dans la quatrième (72).

(69) On ferit ceci l'an 1699.

(70) La Mainserme, tom. III, pag. 182.

(71) Voyes les Nouvelles de la République des Lettres, avril 1686. Art. II, an commence-

(72) La Mainserme, tom. III, pag. 357.

FONTIUS (BARTHÉLEMI), né à Florence, était un des savans du XVe. siècle. Il fit des livres qui sont imprimés (A). Matthias Corvin, roi de Hongrie, l'honora de son amitié, et lui donna la direction de la fameuse bibliothéque de Bude. Pic de la Mirandole, Marsile Ficin, Hiérôme Donat, Robert Salviati, et les autres lumières de ce tempslà eurent de l'estime pour lui. Il avait enseigné la rhétorique dans son pays avec succes, si nous en croyons deux vers de Vérin. Je les rapporte dans la remarque.

Pour marquer le temps où il enseignait la rhétorique dans son pays, j'aurais da dire qu'il était collègue de Politien, l'an 188. Le Gaddi en donne une bonne

preuve (a).

(a) Gaddi, tom. II, de Scriptor., pag. 139. apud Angelicum Aproxium, in Biblioth. Aprosiana, pag. 3.

(A) It fit des livres qui sont imprimés. | Parmi les lettres de Pic de la Mirandole on en voit une que l'ontius écrivit à Robert Salviati (1), pour le remercier d'un livre (2) qu'il lui avait envoyé. Un des principaux ouvrages de Fontius est son Commentaire sur Perse, imprimé à Venise, l'ap 1491 \*. Les abréviateurs de la Bibliothèque de Gesner n'ont parlé de ce Commentaire que comme d'un manuscrit gardé à la bibliothéque de l'empereur; mais, comme Gaspar Massa (3) le leur reproche, ils ignoraient qu'il était sorti de dessous la presse dépuis environ cent ans. Les harangues de Fontius furent plus favorablement reques du public que son Commentaire (4). Un imprima à Francfort, en 1621, un recueil de ses œuvres, dans lequel on voit la Vie de Paul Chiaccetti. Voyons les deux vers que j'ai promis:

Fontius est Rhetor, pubis moderator He-Indicio et nulli morum pietate secundus.

(1) C'est la XVII<sup>o</sup>. du II<sup>o</sup>. livre.

(2) L'Heptaple de Pic de la Mirandole.

\* La Biographie universelle cite une édition de 1477.

(3) Della Vita, Origine, e Patria di Aulo Per-

sio, pag. 17. (4) Fontius et ipre non parum in Persi ruit : sed illius orationes majore quodam favore excipiuntur. Autor Dialogi de latina Lingua reps-

rat., pag. 412.

FORBES (PATRICE), en latin Forbesius; gentilhomme écos-

sais au XVII. siècle, se consacra à l'état ecclésiastique. Les instances de son évêque l'engagèrent à entreprendre le service d'une cure particulière de la campagne(a). Il avait alors quarante-huit ans. Il s'acquitta si dignement de son devoir, que dans peu d'années il fut promu à l'évéché d'Aberdéen qu'il possédicenviron dix-sept ans. Le roi Jacques eut beaucoup de peine à lui faire accepter cette dignité, et il se passa plusieurs mois avant qu'on put l'y résoudre, parce qu'il s'était proposé de vivre dans un état moins éclatant. On vit bientôt après sa promotion qu'il méritait d'être évêque, et que sa résistance n'avait pas été une fiction, mais un véritable effet de son humilité; on voyait en toute sa conduite le caractère d'un homme vraiment apostolique (b). C'est ce qu'on verra ci-dessous avec un plus grand détail (A). Il mourut en 1635, à l'âge de soixante et onze ans (c). Il composa quelque chose sur l'Apocalypse (d).

(a) Burnet, Préface de la Vie de Guillaume Bedell.

(b) Là même.

(c) Konig, Biblioth., pag. 312.

(d) Idem, ibidem.

(A) C'est ce qu'on verra ci-dessous avec un plus grand détail. ] « Il fai» sait la visite de son diocèse sans fas» te et sans bruit, accompagné d'un
» seul sérviteur pour être informé plus
» aisément de tout ce qui regardait sa
» charge. Quand on lui faisait quel» ques rapports de la négligence ou
» de la faiblesse de quelque ecclésias» tique, il avait coutume d'aller lo» ger le samedi au soir près de son
» église, sans se donner à connaître,
» et le lendemain quand il était en
» chaire il allait l'entendre, asin de
» juger par-là quelles étaient ses pré-

» dications ordinaires; et, suivant » qu'elles lui paraissaient, il l'encou-» rageait ou l'avertissait de ses fautes. » Il prit un si grand soin de deux » colléges qu'il avait en son diocèse, » qu'ils se distinguèrent bientôt de » toute l'Ecosse : et lorsque les trou-» bles vinrent à en affliger l'église, » les écrits qui parurent contre la » ligue firent voir qu'il n'y avait que » les docteurs de ces colléges qui fus-» sent capables d'en défendre les in-» térêts; et bien qu'ils aient travaille » les premiers en cette fameuse con-» troverse, cependant nous.n'avons » rien vu jusques ici ni qui soit plus » parfait, ni qui puisse obscurcir » leur ouvrage; leur piété exemplaire » et leur érudition très-vaste étaient » également utiles et honorables à ce » diocèse.... Il assemblait ordinaire-» ment son clergé deux fois l'an, et » ayant que de traiter d'aucune af-» faire, il leur faisait un petit discours » pour s'excuser de ses propres infir-» mités, et leur dire que s'ils remar-» quaient quelque chose de défecn tueux en sa conduite, ils pouvaient » l'avertir en particulier, si ses fautes » étaient secrètes, ou devant l'assem-» blée, si elles étaient publiques, en » la manière qu'ils jugeraient à pro-» pos; puis il se retirait un moment » de peur que sa présence n'empêchât » les particuliers de parler. Il n'y eut » jamais qu'un brouillon qui abusa de » cette liberté, dont il fut fort répri-» mandé de tout le monde, excepté » de l'évêque qui le traita aussi hon-» nétement que son caractère le de-» mandait (1). » Voilà ce que j'ai tiré de la préface que le célèbre docteur Burnet, à présent évêque de Salisburi, a mise au-devant de la Vie de Guillaume Bedell.

(1) Burnet, *Préface de la* Vie de Guillaume Bedell.

FORBES: (JEAN), fils du précédent, fut « d'une érudition » beaucoup plus étendue que » celle de son père, et si grande » qu'il n'y a peut-être personne » en ce siècle qui le surpasse : » ceux qui liront son livre des » Instructions historiques et » théologiques ne lui dispute-

est un ouvrage si excellent, que, si on l'avait laissé en paix m'étends pas davantage. dans la retraite qu'il avait choisie pour s'appliquer à l'étude, et qu'il l'eut pu achever par un second volume, ce serait peut-être le plus riche traité de théologie qu'on ait encore vu paraître. Îl en occupait la chaire de professeur (a) que son père avait fondée, lorsque les ligueurs le chassèrent et l'obligèrent de s'enfuir de l'autre côté de la mer (b). » La lettre qu'il écrivit à ossius, datée d'Amsterdam, le 7 de janvier 1645, et celle que ossius lui écrivit quelques mois rès, méritent d'être considéses (A). Notez qu'il y eut un orbes, Ecossais de nation, et rand puritain, qui fut chassé e son pays au commencement u XVII°. siècle, et qui se réugia en Hollande, et s'y déclaa chaudement contre les armiuens (c).

J'ajoute qu'ayant séjourné en Hollande un peu plus de deux innées, il retourna en son pays, où il passa le reste de sa vie dans a terre de Corse, et qu'il y mourut le 29 d'avril 1648 (d). On a fait une édition de toutes ses œuvres, en deux volumes in-folio, à Amsterdam, l'an 1703, et l'on y a joint sa vie, composée par George Garden. On en trouve un abregé avec l'idée géné-

(a) Burnet, Préface de la Vie de Guillaume Bedell.

cont pas cette qualité, car rale de ses écrits dans les journalistes (e): c'est pourquoi je ne

- (e) Là même, pag. 176 et suiv. Histoire des Ouvrages des Savans, juillet 1703, pag. 291 et suiv.
- (A) La lettre qu'il écrivit à Vossius..... et celle que Vossius lui écrivit.... méritent d'être considérées.] La lettre qu'il écrivit à Vossius (1) accompagnait l'exemplaire, dont il lui faisait présent, d'un traîté latin qu'il avait fait imprimer, où il montrait que le dogme de saint Augustin, touchant la grâce, était conforme à la doctrine perpétuelle de l'église catholique. Il fit des excuses à Vossius de n'avoir pas été de son sentiment. Je n'ai point vu la réponse qui lui fut faite; mais la lettre de Vossius (2) dont j'ai parlé est dans le recueil imprime à Londres.
- (1) C'est la CDII. parmi celles qui ont été écrites à Vossius.
- (2) C'est la DLXIX<sup>e</sup>. parmi les Lettres que Vossius a écrites.

FORBES (Guillaume), évêque d'Edimbourg au XVII. siècle, naquit à Aberdon en Ecosse, et y fit ses humanités et son cours de philosophie. Il fut reçu maître ès arts à l'âge de seize ans, et tout aussitôt on lui donna la profession de logique dont il remplit les fonctions pendant quatre années avec beaucoup de succès. Il s'attacha fortement à soutenir la logique d'Aristote contre les chicanes des ramistes. Il se mit ensuite à voyager, et fit de très-grands progrès en théologie et en hébreu, dans les universités d'Allemagne, pendant les quatre ans qu'il fut en ce pays-là. Il vit ensuite l'académie de Leyde, ets'y fit estimer beaucoup de tous les grands hommes qui y florissaient. Le mauvais état de sa santé ne permettant pas qu'il entreprit d'aller en France et en

<sup>(</sup>b) Dans l'académie d'Aberdéen, ou d'A-

<sup>(</sup>c) Voyez Grévinchovius, dans la présace de son livre contre Amésius.

<sup>(</sup>d) Nouvelles de la République des Lettres. février 1704, pag. 181.

Italie, comme il l'aurait bien voulu, il passa en Angleterre. La réputation de sa science y fit bientôt un grand bruit, de sorte que l'université d'Oxford lui offrit une profession en langue hébraïque. Il ne l'accepta point; car les médecins lui conseillèrent d'aller regagner le pays natal. Les magistrats d'Aberdon lui témoignèrent une estime particulière. Il recouvra sa santé et accepta la cure d'Alford, au diocèse d'Aberdon. Il ne demeura pas long-temps dans cette paroisse: son grand savoir, son éloquence et sa piété demandaient un plus grand théâtre. On voulut l'avoir pour prédicateur danssa patrie: il accepta cet emploi et il s'en acquitta comme le doit faire un véritable ministre de l'Evangile. Il fut reçu docteur en théologie, lorsque le roi Jacques eut réglé entre autres choses, avec les députés du clergé (a), que les grades et les dignités académiques reprendraient leur premier cours. Les fonctions du ministère et de la prédication accablèrent sa santé; et ainsi on lui donna une occupation qui n'était pas si pénible : ce fut la principalité du collége du maréchal. Il fit chaque semaine les trois leçons que les statuts exigeaient, et se vit ensuite déclaré doyen de la faculté de théologie, et puis recteur de l'académie : charge qui est immédiatement au-dessous de celle de chancelier. La ville d'Édimbourg le demanda pour pasteur. Il la remercia choisit pas bien ses témoins, humblement de cette marque

(a) Il tint une assemblée ecclésiastique à Saint-André, en Écosse, pour délibérer sur les affaires de l'église de ce royaume.

d'estime; mais il fallut enfa qu'il acceptât cette charge; car le conseil souverain et le synok provincial le lui ordonnerent Il fut reçu à Edizabourg and toute sorte de témoignages d'a mitié; mais les dispositions de esprits étant changées (A), il & sépara de ce troupeau, et retorna en sa patrie, qui le désirait passionnément. Il fut mande quelques années après par le m Charles Ier., qui s'était fait con ronner à Édimbourg avec un extrême pompe, en 1633. precha devant ce monarque a éloquemment et si doctement. qu'il s'acquit l'admiration de tout l'auditoire. Ce prince, ayant fondé une église épiscopale à Edimbourg, ne trouva personne plus digne d'être place sur nouveau siège que notre C6 Forbes: on le consacra selon les cérémonies ordinaires, et s'appliqua tout entier au fonctions de sa dignité; mais il tomba malade bientôt après, et mourut le 1er. d'avril 1634, n'ayant joui que trois mois de l'épiscopat. Il était âgé de quarante-neuf ans (b). Il n'avait rien fait imprimer, et n'avait guère composé. Il écrivit un ou vrage qui tendait à pacifier les controverses (B), qui vit le jour l'an 1658, et qui a été reimpre mé à Helmstad, l'an 1704 (c) On verra ci-dessous ce que M. l'évêque de Salisburi a publié da mérite de ce prélat (C). M. le Fèvre, docteur de Sorbonne, ne

<sup>(</sup>b) Tiré de sa Vie, à la tête du liere deal je donneral le titre dans la remarque (B) (c) Voyez le Ve. tome de la Bibliotheque choisie, pag. 396 et suiv.

uillaume Forbes pour prouver le les calvinistes ne s'attachent s aux décisions du synode de ordrecht. M. Arnauld sut bien énager ses avantages en cette encontre (D).

(A) Les dispositions des esprits ant changées.] La diversité de sennent sur l'épiscopat fut la cause de changement. Le pasteur enseignait le les évêques sont au-dessus des êtres: le troupeau ne croyait pas tte primauté épiscopale; il s'attaiait, ardemment à la discipline de enève, il était grand zélateur de galité des ministres. Forbes souteit modeslement et solidement dans s sermons que la primanté des évêles n'est pas une institution, des ommes; mais qu'elle est fondée sur parole de Dieu, et sur la pratique es apôtres, et sur l'usage de la priitive église. Ses auditeurs rejetaient e dogme, et le diffamaient, et accuiient de papisme leur prédicateur (1). uand il vit que ses travaux étaient utiles à ses brebis, et que c'était ue somence jetée dans un champ siéle , il se résolut à se défaire de cette narge, d'autaut plus que son corps laigre et exténué régistait malaiséent à la fumée d'Edimbourg, et trouvait par-là en danger (2). Je e fais ici que la fonction de traducur , c'est-à-dire , que je n'interpose oint mon jugement sur la dispute es épiesopaux et des presbytériens.

(B) Il n'avait guère composé. Il crivit un ouvrage qui tendait à paifier les contreverses.] Voici le titre e ce livre: Considerationes modestæ t pacificæ controversiarum de justifiatione, purgatorio, invocatione sancorum, et Christo mediatore, Euchaistia (3). On sera bien aise de trouer ici le jugement qu'en a porté auteur de sa Vie. Opus hoc posthunum, quod jam in lucem prodit, est pacati ingenii et moderati animi in-

(2) Ibidem. (3) Il est in-octaro, et contient 466 pages. Il fut imprimé à Londres.

gens specimen et indicium: in que tanquam alter Cassander et Catholicus moderator, rigidas et austeras utriusque tam resormatæ quam pontificiæ partis, opiniones in quibusdam religionis controversiis, componere, saltem mitigare satagit. ()uanti moderationem fecerit ostendens dicto illo frequenter ab ipso usurpato: Si plures fuissent Cassandri et Wioelii, non opus fuisset Luthero aut Calvino (4). Ces dernières paroles ne plaisent guère aux esprits zélés et ardens : elles sont une censure tacite de Luther et de Calvin; elles semblent les blamer d'avoir outré mille choses, que des esprits modérés comme Cassander et Wicélius eussent tolérées pour le bien de la paix. Notez qu'il avait rempli de notes toutes les marges des quatre tomes de Bellarmin. Ces notes parurent si bonnes à Robert Baron, professeur en théologie à la place de Guillaume Forbes, qu'il les préférait à tous les écrits qui avaient paru contre ce jésuite. Il les aurait publiées, si la mort ne l'eût prévenu. Au reste, le parti que notre prélat avait pris de n'écrire pas beaucoup était fort bon, et de la même solidité que le conseil qu'il donna à une personne qui usait beaucoup de papier. Lisez davantage, lui dit-il, et écrivez moins. Pauca scripsit, scire enim maluit qu'am scribere, et hos dicterium scripturienti cuidam, et ei magnos labores ostentanti, lepidė sed solidė usurpavit: Lege plura et scribe pauciora (5). Le nombre des excellens écrivains serait moins petit qu'il n'est, si ceux qui acquièrent ensin le talent de bien écrire pouvaient se résoudre à ne publier quelque chose que tous les quatre ans ; mais ils abusent de la facilité qu'ils ont acquise, et de leur réputation: ils entassent tome sur tome, ils se dispensent de la peine de retoucher et de bien limer, et ne font plus rien qui vaille, ou qui approche du mérite de leurs premières productions. Au reste, je crois que si l'homme qui écrivait tant fût venu dire quelque temps après à Guillaume Forbes: J'ai suivi votre conseil, j'ai lu beaucoup, un tel et un tel nombre

<sup>(1)</sup> Forbesii sanam doctrinam de episcoporum primatu, multis convitiis incessere, iprumque pontificies professionis reum insimulare non verebantur. Elench. Vitz. Gul. Forbesii.

<sup>(4)</sup> Elench. Vitæ Gul. Forbesii, pag. penult. (5) Idem, ibidem.

de lieres, on lui out donné cot autre consui: Ne lues pas tant décorman, et medites plus. I'an oui dire que M. Claude consulla à un sevant personnage qui aveit lu prodiguement, d'être trois ou quatre aumées sans lire, et seus faire autre chose que méditer : c'est comme a'il lui avait dit : Nous avez asses mangé : digeres présentement. Ceux qu'on nomme helluones tétrorum out besoin de cet avis.

(С) Оп метте съ-деменя се que M. l'évique de Saluburi a publié du ménte de ce prolet, ] e Guillaume - l'orbes était aussi un des decteurs » d'Aberdéen (\*), pendant que le » ros Charles était en Eccese, si fut promu à l'évêché d'Edimbourg que » ce prince fonda alors, et qui lui » donna sujet de dire qu'il avait ren-» contré un « excellent ecclésiast»-» que, qu'il méritait qu'on érigett » pour lui un nouvean siége épisco-» pal, et en effet c'était un grand et » un sublime théologien..... Il pré-> chait avec un sile et une ardour si > grunde que , lui faizant oublier la » mesure du temps, les actions de > deus ou trois heures lus étaient » areex ordinaires : or travail as lais-» sait pas de diminuer benucoup ses a forces, pendant que ses jeunes et » as façon de vivre ascétique étaient » d'une si grande rigueur, qu'il ne » preseit de nourriture que ce qui a sufficact pour retarder oa mert, qui » arriva une année après en promo-» tion à l'épiscopat. Il le possida assez » long-temps pour faire remarquer » en se persoune les vertes d'un exa cellent patteur, mais trop peu pour azéculer ce qu'on ant attendu d'une a vie plus longue. Le peu de livres a qu'il a donnés au public font assez a voir la force et l'étendue de sa science, quoique la grand désir qu'il. s avait de la paix et de l'union entre a tous les chrétiens, l'ait rendu trop » favorable à beguoup de corrup-

(b) M. Arnauld at his menue see avantages en estis resought. Il avait soutenu dans sos gree livre à Rengement de la morsie, que [namusilishté de la grice dait mæ ticle de foi ches les calvantes d par le synode de Dordrecht. IL s Pèvre combattit cette prétentes d s'efforça de prouver qu'il étan lie aux calvinistes de croire ce qu'à voudraient là-domm Il cas pluier écrivains protestans qui n'ont par tenu l'inamissibilité de la grie . cita nommément Guillaume Forlu-Voyons or qui lui fut réphque pe M. Armauld (7): Le seul tatre de les de Guillaume Forbèse devas jur comprendre à M. le Pèvre qu'istait nullement propre à m'étre ny sé. Car il était le plus modere ét plus équitable de ces épiscopais is ciflquat qui , souhastant que les p testans et les catholiques euseum se reunir, na faisment nulle àficie de se declarer pour les cathique contre les calventites, qual l oroyaient que les calmustes ouc tort, comme celus-ce l'a cra espisieurs des points de controverse à a traitée. C'est pourques d'et à dans l'abrégé de sa vie qui ett-tête de son livre, que c'état un est Cassander ... Ses temis n'on sejeparakre son livre qu'en 1658 . 🕬 ans après sa mort : et cependenime tempe avant qu'on Eadt ve, u 🕾 sonna etait si décriée parmie de nistes, comme soutement cuit of la doctrina des arminuens à l'inm bilité de la foi, parce qu'il n'?\*\* voit apparenment s'en un in

\* L'openen de Paulen paggartie per total dans en dispute avec Jacques le fiore per que et dervier avect tors de ester fates un les des protenteus que n'out paus un familiei de la grées C'ent la passifiates de l'or per cette matière, que Boyle passant de se pâte dons le livre d'Armendel, Later, de le passade de Boyle, bui fais dies q'érest principle de la Fèrre our la quatien d'air principle de la Fèrre our la quatien d'air.

(4) Za (6) Bar

<sup>&</sup>gt; tions
> ainst
> horns
> dans
> mais
> tif es
= les de
> moin

miermons, que lorique les presbyenens entreprirent de riuner l'épisspat étant soutenus par les rebelles la parlement, un des reproches qu'ils frent au malheureux Laude, arche-Aque de Cantorbéry, fut qu'il fo-venteut l'arminianume; et la preuve qu'ils en apportaient est qu'il avait parte le roi à nommer aux évéchés l'Écosse des gens qui n'avaient pres-que rien qui les distinguét, sinon pi'ds étaient connus pour être de reles arminiens, tel qu'était, disaientli. Porbèse élevé par ce roi à l'éveché d'Edimbourg. Cette même liberté qu'il menait d'improuver les opinions de Geneve l'avait mis en si mauvaise reputation parmi les partisans de Calvin, qu'ayant été appolé à Edimbourg want qu'elle fut érigée en évéché Pour y être pasteur , les puritains qui y étaient les plus forts ne le purent waffur et le chargèrent d'injures en l'appelant papurte. Cela, et les autres thoses que M. Arnauld étale, mettent dans une si grande évidence que les Rutmens particuliers de notre Porbes en l'inamissibilité de la grâce ne peurent point être allégués comme une preuve qu'il soit libre aux calvinistes de rejeter ca dogme-là, qu'il est fort a pécentire de l'informer de ce que Le fèvre a répliqué, car on comprend de reste que sa réplique n'a pu êre bonne. Elle est si mauvaise (8) que je ne la veux point rapporter.

(I) Perer le chaptere XPII de su Réplique « II. Armold.

FOULQUES, prieur de Deuil au XII\*. siècle, était bon ami de Pierre Abélard. Il n'est guère connu, je crois, que par la lettre de consolation (a) qu'il écrivit à cet ami sur la perte des parties naturelles. Nous avons rapporté alleurs (b) la violence dont on ma envers Abélard qui, au lieu de bien instruire l'écolière qu'on lui avait donnée, lui avait fait un enfant. Les parens de cette

(a) Elle est dans les OBovres d'Abélard, P48 217 , édit. de Parie, 1616. (b) Dans les articles d'Antiann, tome I;

e a Higher tome FII.

fille, pour se mieux venger, allerent jusques à la racine du mal, et l'arrachèrent de telle sorte qu'ils ôtèrent au coupable le pouvoir de la rechute. Foulques, ayant su qu'Abélard ne se pouvait consoler de cette mutilation, lui écrivit une lettre, où il lui étala tous les avantages qui pouvaient sortir de cette infortune. On lui représente que ses grands dons, la subtilité de son esprit, son éloquence, son érudition, qui attiraient de toutes parts une incroyable multitude d'écoliers à son auditoire (A) , l'avaient . rempli d'une vanité insupportable. On touche légèrement à une autre chose qui n'avait pas peu contribué à le rendre si orgueilleux; c'est que les femmes couraient après lui (B), et se faisaient un honneur de l'arrêter dans leurs filets. On lui dit que la perte qu'il venait de faire le quérirait de cet orgueil, et le délivrerait des embûches que les femmes lui tendaient, et qui le réduisaient à une extrême indigence (C), quoique sa profession lui valût beaucoup d'argent. On l'assure que la privation de ces parties, dont il avait fait un mauvais usage , étoufferait plusieurs passions qui tourmentent les autres hommes, et lui donnerait la liberté de se recueillir en luimême, au lieu de laisser errer son âme sur mille pensées lascives. On ajoute que ses mé tions, n'étant plus interron par les émotions de la chair raient plus propres à décoles secrets de la nature, e raisons de chaque chose; ( qu'il ne se ruinerait plus er lanteries, et que sa bours

munes e rendes courtisanes, qui On le console ensuite par d'aur sussent si bien plumer (c). tres raisons : on lui represent ים ישי osampte pour un grand la part que prirent à sa disgin muntage que désormais il ne se- l'évêque, les chanoines, et los m: p es la terreur d'ancun mari les ecclésiastiques de Paris : et qu'il pourrait loger sû- les plaintes des habitans, et la rement partout; car n'étant sus-lamentations des femmes (1). On nect à aucun hôte, il serait le décrit cela d'une manière les benvenu dans les maisons, et n'aurait rien à craindre de la avousie. On n'oublie pas que désermais il pourrait passer et repasser au milieu des femmes les mieux parées, et regarder les plus belles filles sans aucun péril, et sans craindre ces criminelles tentations qui à la présence de ces objets embrasent les vieillards mêmes. On le sélicite de ce qu'il serait exempt de ces impures illusions qui arrivent durant le sommeil (E); exemption , lui dit-on , qui est un grand don de Dieu. Les fonctions matrimoniales, poursuit-on, et le soin d'une famille ne retarderont point votre application à plaire à Dieu (d), et quel bien n'est-ce pas d'être mis hors du danger, et dans l'assurance que l'on ne péchera point? On allegue l'exemple d'Origène et de quelques saints martyrs, qui se réjouissent dans le ciel d'avoir été sur la terw dans l'état dont se plaignait Abelard. On lui représente que wa mal est irréparable (F), et qu'ainsi il le doit supporter pawumment. Qu'il ne reçut point vette plaie dans une mauvaise varasion (G), puisqu'il était seul Ams son lit, bien endormi, et

A Moyes la remarque (C). (1) Planditie uxoris corporumque contoone sine que uxor haberi non potest. a the veum ura singularis quominus Deo places vinime retardabunt.

consolateur facheux. Au reste, le prieuré de Deul

went were a proie de ces misé- ne voulant offenser personnt vive, mais on touche le dernier de ces articles de consolation sans rien dire d'Héloise (K). Et comme il paraissait avoir ente d'aller demander justice au part, on lui dit qu'il s'en gardat bies, et qu'il lui faudrait trop d'argat pour réussiren ce pays-là (L); que les auteurs du mal avaient de châties (M), qu'il avait tort des plaindre de l'église cathédrik et que, puisqu'il était moine, devait renoncer à la vengeauct, la laisser toute entière à Dieu, et aimer jusqu'à ses plus grandi ennemis. Enfin on l'exhorte ! n'avoir point de regret au bonheur qu'il avait perdu, puisque ce prétendu bonheur est toujour accompagné de mille incommodités; et on l'assure que s'il persévère jusques à la fin il recouvrera au jour du jugement a qu'on lui avait ôté, et qu'alor cette maxime de dialectique, in habitum nunquam potestratire privatio, serait fausse. L'est dommage que nous n'ayoni pu une réponse d'Abélard à cette lettre de consolation. Il y a quelque apparence qu'on y verrait une image de la dispute de los avec ses amis, je veux direqu'Abélard trouverait à répendre et à répliquer et qu'en certaines choses Foulques lui paraîtrait un

at notre Foulques était pourest situé à trois lieues de Pa-, près de Montmorenci. Voyez r cela le Genus illustre  $oldsymbol{D}$ rnardi assertum du pere Chift , jésuite , où il parle d'un Eus de Deuil, et M. Valois dans notice des Gaules, au mot ırisii (e).

e) Tiré d'un mémoire manuscrit qui m'est u de ta bibliothéque Mazarine.

(A) Les grands dons d'Abélard iraient une incroyable multitude écoliers à son auditoire. ] Il en veit de Rome, d'Espagne, d'Anglerre, d'Allemagne, du Pays-Bas, et s provinces les plus éloignées de ance. Notre Foulques exprime cela rt vivement, quoique son stylc se ssente trop de l'enflure des siècles irbares Roma suos tibi docendos ansmittebat alumnos, et quæ olim nnium artium sientiam auditoribus lebat infundere, sapientiorem le se ipiente transmissis scholaribus monrabat. Nulla terrarum spatia, nulla iontium cacumina, nulla concava allium , nulla via difficili licet obsita ericulo et latrone, quominus ad te roperarent retinebat. Anglorum turam juvenum mare interjacens, et ndarum procella terribilis non terreat, sed omni periculo contempto, udito tuo nomine ad te confluebat. lemota Britannia sua animalia erulienda destinabat. Andegavenses eoum edomitá feritate tibi famulabanur in suis. Pictavi, Wascones, et Hiberi: Normannia, Flandria, Theuionicus et Suevius tuum colere ingenium, laudare et prædicare assidue tudebat. Præterea cunctos Parisioum civitatem habitantes, et intra Galliarum proximas et remotissimas partes qui sic à te doceri sitiebant, ac si nihil disciplinæ non apud te inveniri potuisset. Foulques n'est pas le seul qui ait parlé de cette grande affluence d'écoliers. Il y a un chroniqueur (1) qui assure qu'il en venait presque de tout le pays latin : Petrus Abailardus, monachus et abbas, vir erat

religiosus, excellentissimarum rector scholarum, ad quas penè de to**tá la**tinitate viri litterati confluebant. On ne saurait nier qu'il n'en vint de delà les monts, puisque saint Bernard écrit que Pierre Abélatd ne craignait rien, à cause des protecteurs qu'il croyait avoir à la cour de Kome, en la personne des cardinaux et des autres ecclésiastiques qui avaient étudié sous lui. Securus tamen est, quonianı cardinales et clericos Cariæ se discipulos habuisse gloriatur (2). Le cardinal Gui du Chatel, qui a été ensuite le pape Célestin II (3), était l'un de ses patrons. Si vous consultez Abélard même sur le nombre de ses disciples, il vous apprendra que, s'étant retiré à la campagne, il y fut suivi d'un tel concours d'écoliers, qu'ils ne trouvérent ni assez de maisons, ni assez de vivres : Ad quas (scholas) tanta scholarium multitudo confluxit, ut nec locus hospitiis, nec terra sufficeret alimentis (4).

(B)... Les s'emmes couraient après lui. Voici les termes dont Foulques se sert : on y remarquera qu'il n'avance qu'un oui-dire. Nam illud quod sic te, ut aiunt, præcipitem dedit, singularum scilicet fæminarum amorem et laqueos libidinis earum quibus suos capiunt scortatores, melius mihi videor præterire quam aliquid dicere quod ordini nosiro et regulæ nostræ religionis non con-

cordet.

(C) Les semmes le réduisaient à une extrême indigence. Foulques, qui avait ouï dire qu'Abélard était si pauvre quand ce malheur lui arriva, qu'il ne lui restait que de vieux haillons, le prie de considérer le grand dommage que lui apportait cette particule de son corps qui lui avait été coupée, et quel fonds de profit et d'épargne il avait gagné en la perdant. Vous vous ruiniez , lui dit-il , par vos commerces impudiques; tout votre bien s'en allait dans ce vilain gouffre. Hæc corporis particula quam omnipotentis Dei judicio et beneficio perdidisti, quantum tibi nocuerat ac nocere quandiù permansit non desistebat , moliùs tuarum diminutio rerum

(4) Atulardi Oper., pag. 19.

<sup>(1)</sup> Autor chronici Morinizcensis, apud And. du Cherne, Not. in Bistor. Calamit. Abulardi, pag. 1155,

<sup>(2)</sup> Epist. (XCIII.
(3) Voyes l'Epitre que saint Bernard lui écrit, dans les OEuvres d'Abélard, pug. 290.

--- Mucheltute aratio .... 12 or to below law mi manni Machaellium, so mhunimm paavier report extinwanter. description, ----FICELY. andrew. ---www .... . Was . . . . . . . . . . . . . ----Dith June audicen J), ... Jue que son , . sente pas ré-. .. voir pas un . .e represente en .c vieux haillons. Le .u oujecter qu'il est 'n au runbaquine se i n'avoir pas de quoi . ... n'est probable qu'il ...urriture ; car les mêmes .... ..... enlevent jout son ar-... hen alses qu'il se porte -> .eur intérêt qu'il se noura vanes viandes; pen leur im-, al alt des habits; mais ce secur dam qu'il n'aurait pas une

de pense que tout es que Foulques rade debauches d'Abélard n'était sondé que
dux bruits, et que la passion de ce derdur lielouse étant devenue publique, on
de de trop loin : remarque inutile et perdutile, puisque Bayle l'a saite; pertide,
que c'est laisser croire qu'il dit le con-

· Ο καταφαγών σου τὸν Κίον μετά ποριών.

Luca cap. XV, vs. 30.

· Εγώ δε λιμῷ ἀπόλλυμαι.

Ibid., vs. 17.

Santé vigoureure et elle ... mieux sourour du leur in. nourrir, que de le lasser en Cela ne m'empéche pas le : Fouldues avait on dire in a etait tellement ruine are .. mes, qu'il manquait du 18.00 tant pour la nourriture. Ele victory: je ne pense pas me w wit amusé à ces distant tiks entre le manger et n 🥆 ; wais je suis sûr qu'... Trior a de faux contes : ce ... ancient ou ne voudrait pas 🖘 isast a profession d'Abélard munage avec Héloïse, le care wine artaines bornes, il et .... 🎮 - unignaer qu'un beau gar:: 🔤 ta. Deam parieur, subt. 🗀 convert de gloire, car ±umm. iépensit avec elle : iermer ca. Un homme d'est. rice. - rompu au monde. - 1 war-cire zagné plus d'argen: manuerce qu'il n'y en aunit : Mai: while the chose qui man; a Abeilire : Low savail pas la mili dumand recognic, c'élaitmina d'étude et aust, encore qu'il à :: aux fernance peux es moins autar': mour qu'il en remit, il n'autili ou s'en prés alon & sonagement à l finance. C'était manme à être sa à tous egards.

coupable d'un prement temers on peut asseren un nuite four connaissant très peu incen pred Archilochus, et un i vivi. as il d'habitudes aven liten espendint d'habitudes aven liten espendint à une expression l'Irchilochus per liten l'additute peut l'indication protée par Liten l'additute protée par Liten l'additute protée par Liten l'additute vivi et l'additute protée par Liten l'additute vivi et l'additute protée par Liten l'additute vivi et l'additute vi et l'additute vivi et l'additute vivi et l'additute vivi et l'addi

(7) Ces distinctions pourraient une line supposé que l'on ne put pas aller monte mais Abélard était à Paris, où, a ma comma plus la bourse fournie, on le laine à l'en cherche d'autres qui soient en état de jurnir à l'appointement, et on se sauce aus pu de la nourriture que des habits du prenier.

(8) Elian., Hist div., ub. IV, cap. XII, pag. m. 276. Voici la version de Vultius. Sent pecunia, quas multo cum labore qui un tim per obolos vix comparsent, juna dicular chum, universa semel in scoru marapus of funduntur.

se doit prendre pour la bourse en voluptates sic reliquisset, ut nec uxori t endroit-là, que par métaphore: docte Kuhnius n'y a pas été trompé: κίμφατον dit-il (9), et sensus turculus subest voci irrepor. Ita Stoici ν συνουσίαν pro sud εύθυβρημοσύνη deioniate applique cette pensée d'Arillochus au règne d'Alexis-Manuel omnène (10) : Τὸ τοῦ ᾿Αρχιλόχου ἄνupus imeraivero, o quoiv, eis evrepov ργης πολλάκις μεταβρυϊσκεσθαι τα χρόγφ ιὶ πόνφ συλλεγέντα μακρώ. Ut plane id ret quod Archilochus scribit, ea epè in scorti pudenda confluere, we longo labore et tempore sint con-'sta. On peut aussi comparer l'exession de foulques, in voraginem rnicariæ consumptionis demergere in cessabas, avec un passage de Sinius Apollinaris, où un pareil désdre est appelé sumptuositas domesce Charybdis. Le passage est bon, contient la conduite d'un jeune

mme, qui, après s'être ruiné par n vilain concubinage, avait enfin wert les yeux, et renonçant à cet fâme commerce, s'était marié fort antageusement. L'auteur eût voulu le le changement de vie eut eté plus int, et qu'on fût passé du concubiage à la continence; mais il n'est onné qu'à peu de gens, ajoute-t-il,

e commencer par les grandes choses, de se retrancher tout, immédiatesent après s'être permis tout. Hic roximè abrupto contubernio ancillæ ropudiosissimæ, cui se totum consetudine obscorná junctus addixerat, atrimonio, posteris, famæ subita ul correctione consuluit. Namque er rei familiaris damna vacuatus, it primum intelligere coepit, et reractare quantum de bonusculis avitis vaternisque sumptuositas domesticæ Charybdis abligurisset; quamquam serò resipiscens, attamen tandem veluti frænos momordit, excussitque zervices, atque Ulyxeas (ut ferunt) reras auribus figens, fugit adversum vitia surdus, meretricii blandimenta naufragii: puellamque (prout decuit) intactam vir laudandus in matrimonum assumpsit, tam moribus natali- uvre: busque summatem, qu'am facultatis principalis. Esset quidem gloria, si

(9) Kuhnius, in Ælian., ibld. (10) Nicetas Choniates, in Alexi Man. Comneno, pag. 253, edu. Gener., 1593, in-4°.

conjugaretur : sed etsi fortè contingat ad bonos mores ab errore migrare, paucorum est incipere de maximis : et eos qui diù totum indulserint sibi, protinus totum et pariter incidere ziunt ἐντερίου παράπριψιν, etc. Nicétas (11). Voyez les notes de M. Rigault, et celles de M. Gudius, sur un passage de Phèdre (12), vous y trouverez bien des sentences touchant l'adresse avec laquelle une malhonnête femme met ses galans à l'aumône. Foulques n'ignorait pas cette vérité, et il croyait qu'Abélard l'avait éprouvée. Il n'aurait pu s'exprimer plus fortement quand même il eût été en état de profiter de la lecture del signore Stefano Guazzo, qui a dit ce que je m'en vais copier. Sono piu dannose le donne vecchie che le giovani, perche, secondo il volgar detto, la capra giovane mangia il sale, e la vecchia mangia il sale, e'l sacco... così alla fine vi risolverete, che siamo posti al mondo dalle donne, per esser rovinati dalle donne: e perciò diceva un meschino, che se ne moriva di mal francese: donna m'ha fatto, e donna m'ha disfatto (\*). È certo che disfanno in due modi, se crediamo a quel gentil poeta, che disse,

> Succia Lesbia la borsa, e succia il core, Pazzo è chi compra con due sangui amore (13).

(D) La terreur d'aucun mari.] Je n'ai point traduit littéralement, de peur de donner dans une expression un peu trop comique, car voici ce que dit Foulques: Hoc quoque magni existimare debes, quod nulli suspectus ab omni hospite hospes tutissimė recipiaris. Maritus uxoris violationem ex te vel lectuli concussionem minime formidabit.

. (E) Regarder les plus belles filles sans aucun péril, ... exempt de ces impures illusions qui arrivent durant le sommeil. Afin qu'on sache que je n'amplifie point, je ferai voir ·ici les propres paroles de l'auteur.

(12) Sur ces paroles de la IIe, sable du IIe,

A faminis urcunque spoliari viros Ament, amentur, nempè exemplia discimus.

(\*) Tiré de la Forêt nuptiale de Jean Névisan, l. 2, n. 100. REM. CRIT.

(13) Stefano Guazzo, la civil Conversatione lib. II; pag. m. 261.

<sup>(51)</sup> Sidou. Apollinar., epist. VI, lib. IX, pag. m. 571.

Decentissimė ornatarum turmas matronarum inviolabiliter pertransibis, · virginum choros flore juve ntutis splen-· dentium, quæ etiam senes jam calore carnis destitutos suis motibus in fervorem libidinis inflammare consueverunt, non timens earum incessus et laqueos, securus et sine peccato miraberis.... Omnino post hos hujus fragilissimæ fragilitatis fluxus, quod magnum Dei gratiæ munus in hoc ordine æstimo, nocturnas somniorum illusiones te minimè sentire ita certum est, sicut certum est quoniam voluntatem, si forte aderit, nullus sequetur effectus. Il n'est pas nécessaire de prouverque l'oulques avait raison de mettre cela parmi les plus grands avantages dont la vie d'un ecclésiastique puisse être gratifiée. Chacun comprend qu'une personne qui se destine à la continence se doit estimer heureuse quand elle a le cœur couvert d'un si fort calus par rapport à la beauté, que toutes les Alèches de Cupidon n'y font que blanchir. Elle doit souhaiter quant à ce feu-la les propriétés qu'avaient les Hirpes à l'égard du feu ordinaire (14). C'est le chemin de la chasteté nonseulement le plus commode, mais aussi le plus sûr; car ceux qui ne peuvent se maintenir dans cette voie que par de fréquens combats, sont fort à plaindre: ils vivent dans l'agitation et dans l'inquiétude; leur état est toujours douteux ; la victoire est quelquefois chancelante (15), elle se déclare même contre eux ; ils n'éprouvent que trop souvent que les armes sont journalières, et ils ne sortent presque jamais victorieux de ces combats sans être couverts de plaies. On a raison de juger que ceux qui passent leur vie entre les mains des médecins sont misérables (16). Cela n'est pas moins vrai par rapport à ceux qui ont à combattre la rébellion du tempérament, et qui sont contraints d'opposer toujours quelque barrière aux irruptiòns de la chair. Cette condition est déplorable : on y est souvent forcé derrière ses retranchemens : la conscience en gémit et en soupire : quels progrès n'eût-on pas pu faire dans le chemin

(14) Voyes la remarque (M) de l'article LOTOLA, tom. IX.

(16) Yivere medice est misere vivere.

de la perfection, si l'on eût pu ma cher sans cette sorte d'entraves, sans perdee tant de temps en livind combat à l'ennemi à chaque pas? Pour ce qui regarde l'autre point, je veux dire les impuretés du sommeil, saint Augustin nous dira quel est l'avantage dont notre Foulques felicitait son ami ; saint Augustin, dis-je, qui demande à Dieu la grace d'être délivré de la faiblesse qu'il sentait encore à cet égard. Il acquiesçait dans des songes à des désordres à quoi il ne consentait pas lorsqu'il veillait, et il gémit de ce grand reste d'infirmité. Adhuc vivunt in memoria mea, ditil (17), talium rerum imagines, quas ibi consuetudo mea fixit: et occursant mihi vigilanti quidem carentes winbus, in somnis autem non solum usque ad delectationem, sed etiam usque ad consensionem factumque simillimum. Et tantum valet imaginu illusio in anima mea et in carne mea, ut dornzienti falsa visa persuadeant, quod vigilanti vera non possunt..... Numquid non potens est manus tua, Deus omnipotens, sanare omnes lan guores animæ meæ, atque abundantiore gratia tud lascivos motus etiam mei soporis extinguere? Augebis, Domine, magis magisque in me munera tua, ut anima mea sequatur mea ad te, coucupiscentia visco expedita, ut non sit rebellis sibi: atque ut in somnis ctiam, non solum non perpetret istas corruptelarum turpitudines per imagines animales usque ad carnis fluxum, sed ne consential quidem.

(F) Il représente à Abélard, que son mal est irréparable.] Le fait est certain: il n'arrive pas ici ce qui arrivait à l'arbre de la sibylle; des qu'on en avait coupé le rameau d'or, il en renaissait un tout parcil (18). Celui qui a dit, en parlant du pucelage, qu'on ne le saurait perdre qu'une tois, et qu'il n'y a point d'artifice cipable de le réparer (19), a eu raison dans le fond; mais il savait apparemment que si par des coups d'industrie

<sup>(15)</sup> Voyes la remarque (N) de l'article Fox-TRYSAUD, pag. 513.

<sup>(17)</sup> Aug. Confess., lib. X, cap. XXX,

m. 217, 218. (18) Primo avulso non deficit alter Aureus, et simili frondescit rirge metalla. Virg., En., lib. VI, vs. 143.
(19) ... Nulla reparabilis arte

Lasa pudicitia est , deperit ille sen Ovid., ep. V, vs. 103 Heroid.

ne peut pas recouvrer l'original, négoce, de regagner sur un vaise copie (20). Il n'en va pas ainsi de plaie d'Abélard : elle n'est point eptible de raccommodage; il n'y int de rhabilleurs pour cela, ni èces postiches à acheter : c'est un ès (21). La conséquence que l'oulz point, dit-il, de la perle de vombre; car il ne reviendra jamais, hre ne souffre point qu'il se réta-Ergò, frater, ne doleas, nec teris, nec perturbatione hujus modi quatiaris, præsertim cum m plures, ut dictum est, utilitarat fructus, et quod hoc modo est semper et irreparabile pert et evulsum. Sic hoc tibi solasidue, quod redintegrari nan patitur, levius potest toleradirait que, dans ces dernières Foulques avait eu en vue cette d'Horace, ent

. . levius fit patientid, id corrigere est nefas (22);

2

16

ur

z.

ar

Qui

nal

ens

eu

:e

ole

e.

:01 tic

11 d

d

n'en rapporte pas bien le poëte ne veut pas dire qu'on porter plus aisément une perarable, qu'une perte répara-It seulement que le poids d'une réparable devient plus léger, bn se résout à le porter pa-

ut convenir que la plupart des communs de consolation ont aces, et qu'ils peuvent servir à mains. Ils ont le défaut de ponétre rétorqués : car, par exemqu'y a-t-il de plus sensé que rien faire d'inutile? Sur ce llà vous raisonnez bien conune mère affligée de la mort de cher fils, si vous lui dites que pleurs ne servent de rien, et quoi qu'elle fasse, ou qu'elle dielle ne fera point revivre son Mais c'est cela même, vous peutrépondre, qui me rend inconsolate, je la supporterais patiemment:

(20) Il y a des affronteuses qui se s rhabillouses de pucelages. Furetière, au ot Pucelage.

, 2) Horat., od. XXIV, lib. 1, vs. 19, 20.

en recouvre du moins quelquefois seau ce que j'aurais perdu sur un autre, je n'aurais pas un grand besoin de consolation. Je ne doute point que Foulques n'eût mieux réussi à consoler, si Abélard n'avait perdu que sa barbe: de quoi vous affligez-vous? lui eût-on dit, on vous a coupé votre tire n'est pas si certaine : ne vous barbe : voilà un grand malheur ! attendez encore quelques mois, et vous en aurez une autre. Il eût trouvé là, je m'assure, un grand motif de consolation ; mais la seule pensée que son mal était incurable, et soumis autant on plus qu'aucune autre chose à cette dure regle de philosophie, à privatione ad habitum non datur regressus; cette seule pensée, dis-je, que son consolateur lui alléguait comme une puissante raison de prendre patience, faisait son principal désespoir : et ce n'était pas l'entendre que de lui dire qu'enfin cette règle serait fausse, savoir en la résurrection au dernier jour (23); car il ponvait répondre qu'alors il n'aurait que faire de cela, puisqu'en la résurrection on ne prend ni on ne donne des femmes en mariage, mais que l'on est comme les anges de Dieu au ciel (24).

Notez qu'on peut confirmer par le témoignage du principal des sept sages de la Grèce ce que j'ai dit ci-dessus de l'irréparabilité d'une perte: c'est qu'elle est propre à rendre les gens plus inconsolables. Solon pleurait la mort de son fils; on lui représenta que ses larmes ne servaient de rien : c'est à cause de cela même, répondit-il, que je pleure. Autin que Διοσκουρίδης έν τοις απομνημογεύμασιν έπείδη δακρύοι τὸν παϊδα τελευτήσαντα.... πρός τὸν είπόντα, ἀλλ' οὐδεν वंश्वित्तरकार, शंक्रकार, ही व्रवेग्वे हिंदे नववित्व हैंवκρύω, ότι ουδεν ανύττω. Ipsum refert Dioscorides in commentariis cum lacrymaretur ac lugeret defunctum filium.... dicereturque à quodam, at nihil proficis, respondisse, et propter ; car, si je pouvais réparer ma .hoc ipsum illacrymor quia nihil proficio (25). Voyez dans la remarque (K) j'espérais, comme on fait dans le del'article Amphianaus, comment Carnéade réfutait quelques lieux communs de consolation.

(G).... Qu'il ne reçut point cette

<sup>(21)</sup> Cupressi mortuorum domibus ponebanur ided quia hujus generis arbor excisa non renascitur, sicut ex mortuo nihil est jam sperandum, Festus.

<sup>(23)</sup> Saint Jean, chap. XI, vs. 24. (24) Saint Matthieu, chap. XXII, vs. 30.

<sup>(25)</sup> Diogen. Laërt., in Solone, lib. I, пит. 63.

plaie dans une mauvaise occasion. On veut dire qu'il ne fut point pris sur le fait avec une semme, ce qui a coûté à quelques-uns les mêmes parties qu'il avait perdues. Fer et hæc, ut ait ille, solatia tecum, quoniam tempore hujus diminutionis vel thorum violando, vel in aliquo fornicationis veneno minimè deprehensus es. Cette consolation était meilleure que la précédente, quoiqu'il faille convemir qu'Abélard s'était attiré sa disgrace par une faute qui n'était pas moins criante qu'un adultère. Il ne pouvait donc pas dire avec la même confiance que cet autre eunuque :

. . . . Quid fortuna, stulte, delictum argais ? Id demum est homini turpe, quod meruit pati (26).

Mais enfin sa faute était passée; et quand on le mutila il ne songeait à faire tort à personne. En général, la maxime est bonne,

Qua venit ex merito pana, dolenda venit. Soit qu'Abélard pût ou ne pût pas s'en faire l'application. Au reste, il y a de bonnes autorités qui prouvent que ceux qu'on surprenait en flagrant délit y laissaient l'instrument de leur crime. Plaute (27) fait parler ainsi son Syncérastus:

- Syn. Pacio quod manifesto hi machi haud ferme solent. M1. Quid id est? STE. Refero vasa salva.

C'est-à-dire, Je fais ce que les adultères ne font pas d'ordinaire. Ms. Eh quoi? Syn. Je rapporte mes pièces en bon état. Je me sers de la traduction de M. Dacier qui rapporte ce passage dans sa note sur un endroit d'Horace, où il est parlé de cette même espèce de punition (28). Le Périplectomène du même Plaute (29) non-seulement veut ainsi traiter le Rodomont, mais il veut aussi lui pendre au cou, en guise de jouct d'ensant, les pièces coupées.

Vide, ut tibi istic sit acutus, CARIO, culter

CA. Quin jamdudum gestit mæcho hoc abdomen adimere,

(26) Phædr., fab. XI, lib. III.

(27) In Ponul., sc. II, act. IV, vs. 40.

(28) . . . . . . . . . . . Quin etiam illud Accidit , ut cuidam testes , caudamque sala-

(29) In Milit. glor., see ult., vs. 5.

Ut saciam quasi puero, in collo peria crepundia.

Pr. Cur es ansus subagitare alienan ur rem? impudens!

Térence s'est contenté de dire [:] qu'on avait déjà lie le patient, d qu'on alluit lui faire soufirir la cer des adultères; mais, ou parce qui a plus de modestie que Plaute, ou pe ce qu'il fait parler une servante. ne dit pas ce que c'est. Un l'este dait bien.

- Ut ne viderem, misera huc effugi for, Que future exemple dicunt in eum indes Colligarit primum eum miseris mel. - Nunc minatur porrò sese id quod mes solet,

Quod ego nunquam vidi fieri, nequ 🕍 Voyez dans Valère Maxime (31) 🖾 exemples de ce châtiment. Par s lois d'Egypte (32) c'était la peine q ceux qui violaient une femme. La ras rapporte que l'empereur Justim condamna à cette peine ceux qui 🚥 mettaient le péché contre nature. eos Justinianus pornam planè com nientem statuit. Nam qua parte era tam ignominiosi, hác eos privarios perabat, ut Zonaras prodidit. (m enim? (aiebat) si sacrilegium con misissent, nonne eis manus amputai sem (33)? Quoi, disait-il, s'ils es sent commis un sacrilége, ne les ensé-je point condamnés à perdre la mains? La proportion du châtimen à la faute avait assez de justesse, el c'était le moyen de pourvoir à l'ave nir: un galant qui se pouvait échapper avec toutes ses pièces revenait un autre jour à la charge ; il faisait com me ces soldats fuyards dont on a dit qu'ils se battent une autre fois. Pour obvier à cela on en venait à l'amputation (34).

L'un des auteurs que j'ai cités (35) rapporte une petite épigramme de Martial, où l'on se moque d'un man qui avait fait couper le nez 2u galant

(30) Eunuchus, act. V, sc. V, vi. 3.

(31) Lib. VI, cap. I, num. 13. (32) Diod. Siculus, lib. I, cap. LXXVIII (33) Salmuth, in Pancirolium, Bernn ment

b. part. II, pag. m. 96. (34) 'Ανηρ ο φεύγων και πάντ μεχιπ'

Vir qui fugit rursim integrabit prolime Démosthène allégua ce vers quand on lui re proche sa fuite. Voyes Anla-Gelle, liv. XVII. chap. XXI.
(35) Salmuth, in Pancirol., Rerum mrain

part. II, pag. 86.

son épouse. Elle n'y a rien perdu, dit-on, ce n'est point par-là que is aviez été offensé.

Puis tibi persuasit nares abscindere macho? Non hac peccatum est parte, marite, tibi. tulte, quid egisti? nihil hic tua perdidit

Cium sit salva sui mentula Deiphobi (36).

poëte du XVI<sup>e</sup>. siècle exerça sa use sur une semblable pensée; mais changea les circonstances du fait. oici son épigramme:

De marito, cujus mucha erat conjux.

Cum machd sensil machum dormire maritus, Extemplò uxori construit ille dolos. Nocte semel medid repetens sua limina, mæ-

Cum machd in tepido conspicit esse toro: Distringit gladium, mæcha duo brachia scindit,

Alque duos mæchi dissecat ense pedes. Non sic debuerat facinus punire nefandum: Pars, que peccatum est, hac resecanda fuit (37).

(II) On représenta à Abélard la art que prirent à sa disgrâce....les cclésiastiques de Paris. Rienne monre davantage l'extrême considération ù était ce philosophe. Il y a sans oute beaucoup d'exagération dans la ettre de notre Foulques; car il ne ient pas à lui qu'on ne se figure presque toute la ville de Paris affligée et lésolée pour la perte des parties honeuses de Pierre Abélard. Le consoateur tire de ce deuil publique l'une le ses bonnes raisons : comme si cette grande marque de l'affection des Parisiens valait mieux que tout ce qu'Apélard avait perdu (38). Je ne crois pas que le perdant acquiesçat à cette appréciation, et il aurait sans doute mieux aimé ignorer toute sa vie l'amitié qu'on avait pour lui, que de la connaître à ce prix-là. Cela eût été bon à dire à des gens qui auraient laissé chômer ce bien : mais Abélard le cultivait d'importance, et en tirait un bon revenu, et prétendait le taire toujours bien valoir. Quoi qu'il en soit, rapportons les paroles du consolateur. Plangit hoc tuum vulnus et damnum venerabilis episcopi be-

(36' Mart., epigr. LXXXV, lib. III

(37) Jo. Vulteius, epigramme., ub. 11, pag.

m. 136-

nignitas, qui quantum licuit vacare justitiæ studuit. Plangit liberalium canonicorum ac nobilium clericorum multitudo. Plangunt cives civitatis hoc dedecus reputantes, et dolentes suam urbem tui sanguinis effusione violari. Voyez le reste ou à la note, ou dansla remarque suivante. Voyez aussi la remarque (N) de l'article Héloïse; j'y ai cité ce qu'Abélard a dit luimême de l'affliction que son aventure

(I).... et les lamentations des femmes.] Elles verserent d'aussi chaudes larmes, que si elles avaient perdu chacune dans une bataille son mari ou son galant. Il n'y avait pas eu mort d'homme, il est vrai ; mais néanmoins elles avaient perdu leur champion, et leur épée de chevet. C'est Foulques qui parle de la sorte (39). Elles avaient perdu leur Adonis ; leurs pleurs devaient donc être plus effectits que ceux de ces femmes de l'antiquité qui célébraient tous les ans la mémoire du deuil de Vénus pour la mort d'Adonis (40) plangentes Adonidem (41). Il me semble que le consolateur ne devait pas toucher cette corde; cela n'était aucunement propre à son dessein, et ne pouvait qu'irriter le déplaisir du malheureux Abélard, par deux raisons invincibles: car, premièrement, il voyait par-là d'une façon très-particulière l'importance du bien qu'il avait perdu : secondement, il apprenait une faveur dont il ne se sentait pas capable de bien temoigner jamais sa reconnaissance. Je le dis et je le répète : notre Foulques est un rhétoricien trop ampoulé, et il confond deux choses qui devaient être distinguées. Il veut que les pleurs de toutes ces femmes, singularum fæminarum, vinssent de co qu'elles perdaient leur champion, militem suum; mais cela ne pouvait être véritable que d'un petit nombre qu'Abélard avait déjà vues de près,

(41) Eséch. , chap. VIII, vs. 14.

<sup>(38</sup> Tantus omnium luctus extitit, ut melius mihi videaris te debere velle periisse, quam sesvässe quod periit. Fklix se nescit amarı. Penè tota civitas in tuo dolore contabuit. Habes arrham veræ dilectionis in te, quam si prilus agnovisses nullas, meo judicio, divitias illi comparabiles astimares.

<sup>(39)</sup> Quid singularum fæminarum referam planetum que, sie hoe audito, lachrymis, mofamineo, ora rigarunt propter le MILII svom, quem amiserant, ac si singulæ virum suhm aut amicum sorte belli reperissent extincterm ?

<sup>(40)</sup> Cest-à-dire, selon quelques-uns, pour un désastre arrivé au pauvre Adonis, semblable à celui de Pierre Abélard. Voyes la remarque (L) de l'article ADONIS.

ou qui espéraient d'avoir un jour quelque part à ses bonnes graces. Il fallait donc dire, ou que les autres ne pleurerent point, ou que, si elles pleurérent, ce fut moins par quelque amitié pour Abélard, que par la crainte des conséquences: je veux dire qu'elles craignirent que cette barbare manière de punir l'impudicité ne s'introduisit dans le monde, et que l'exemple du chanoïne ne devint contagieux. Ainsi les unes pleurèrent, parce qu'on leur avait enlevé leur bien, et les autres, parce que cela faisait une planche qui les exposait à perdre le leur (42). Voilà une distinction que Foulques a négligée mal à propos. Il y a dans la Bibliothéque Universelle un fait si propre pour cette remarque, qu'il faudrait que l'ignorasse, ou que je négligeasse d'une facon excessive les règles des assortimens, si je ne le rapportais pas. Le voici donc. « Les Grecs faisaient la » guerre au duc de Bénevent, et le » malmenaient assez. Thedbald, mar-» quis de Spolète, son allié, étant » venu à son secours, et ayant fait » quelques prisonniers, ordonna qu'on » leur coupât les parties qui font » les hommes, et les renvoya en » cet état au général grec, avec » ordre de lui dire qu'il l'avait fait » pour obliger l'empereur, qu'il sa-» vait aimer beaucoup les eunuques, » et qu'il tâcherait de lui en faire » avoir bientôt un plus grand nom-» bre. Le marquis se préparait à te-» pir sa parole, lorsqu'un jour une » femme, dont ses gens avaient pris » le mari, vint tout éplorée dans le » camp et demanda à parler à Thed-» bald. Le marquis lui ayant deman-» dé le sujet de sa douleur : Seigneur, » répondit-elle, je m'étonne qu'un » héros comme vous s'amuse à faire la » guerre aux femmes, lorsque les » hommes sont hors d'état de lui ré-» sister. The dbald ayant répliqué que » depuis les amazones il n'avait pas » oui dire qu'on eût fait la guerre à » des femmes : Seigneur, répartit la » Grecque, peut-on nous faire une » guerre plus cruelle, que de priver (42) C'est à peu près ce que dit Horace, epist. I, lib. II, par rapport aux traits satiriques, · · · · Doluére cruento Dente lacessiti : suit intectis quoque cura

Conditions super communi. . . . . . . .

**75.** 150.

» la santé, du plaisir et des enfar? » Quand vous en faites des eunque, » ce n'est pas eux, c'est nous que vous mutilez : vous avez enlevé ce jours passés notre bétail et note bagage, saus que je m'en sois plaink. » mais la perte du bien que vou » avez ôté à plusieurs de mes comp-» gnes étant irréparable, je n'ai pr » m'empêcher de venir solliciter h compassion du vainqueur. La Baveté de cette semme plut si sort. » toute l'armée qu'on lui rendit 🗪 » mari et tout ce qu'on lui avait pris. Comme elle s'en retournait, Thedbald lui fit demander ce qu'è » le voulait qu'on sit à son mari, u cas qu'on le trouvât encore en xmes. Il a des yeux, dit-elle, n nez, des mains, des pieds: col-» là son bien que vous pouvez la ôter, s'il en est digne; mais laiselui, s'il vous plast, ce qui m'apparw tient (43). w Notez que, selon toutes les apparerces, cette femme aurait mieux aine que l'on eût ôté la vie à son mari, que de le voir revenir eunuque, état où elle eût trouvé les maux du veuvage, sans y en trouver les commodités : elle n'aurait eu ni la liberté de se remane, ni le droit de faire rompre son manage sous prétexte d'impuissance; car les tribunaux de justice n'eussent point recu ses plaintes : ils n'ont point d'égard **à une** impuissance qui vient par de pareils accidens. Observons, en passani, que les Romains n'enssent point blamé le goût de cette femme. Ils étaient eux-mêmes ainsi disposés qu'ils 21maient mieux perdre la vie que la 📭 rilité. C'est ce que César représents aux ambassadeurs de Pharnace, en 🗷 plaignant de la cruauté que l'on avail eue pour les Romains qui trafiquaient dans le royaume du Pont. Se magnas et graves injurias civium Romanorus qui in Ponto negotiati essent, quo-

» nos maris de ce qui nous donne le

(43) Bibliothoque universelle, tom. XI, (44) Hirtius, de Bello Alexandrino, peg. =

niam in integrum restituere non pos-

set, concedere Pharnaci.Nam neque

interfectis anuissam vitam, neque

exectis virilitatem restituere posse,

quod quidem supplicium GRAVIUS MOR-

TE cives Romani subissent (44).

411.

) Mais sans rien dire d'Héloïse. : s'en faut pas étonner, car comelle était la plus lésée de toutes, egrets s'entendaient d'eux-mêmes: n n'aurait rien appris à son époux ui disant qu'elle avait pleuré à udes larmes. Il est vrai qu'elle t alors dans un couvent; mais elle avait que l'habit de religieuse, es visites secrètes qu'elle y rece-: de son mari n'étaient point un ple verbiage: ils avaient l'adresse se retirer dans quelque coin pour itretenir tout à leur aise (45); et y avait long-temps qu'elle savait nment se passaient ces choses sous abit de religieuse (46). Ainsi elle vait point renoncé au bien dont priva son mari. Pour juger de la uleur qui perça son âme à l'ouïe cette nouvelle, je ne veux pas arrêter à la nouvelle version de ses tres (47). Qu'ils furent cruels c'est ce que porte cette traduction ) rsque leur aveugle fureur pressa un isassin de vous surprendre dans le mimeil! Si nous eussions été ensemle, je vous aurais défendu aux déens de ma propre vie; mes seuls is auraient arrêté son bras. Mais n cet endroit l'amour est offensé, t ma pudeur jointe à mon désespoir i'ôte la parole. Il ne m'est pas ermis de dire tout ce que je pense lalessus, et je ne le pourrais même, uand il me serait permis. Aussi bien · a-t-il de l'éloquence à se taire, uand la grandeur des malheurs ne eut plus être exprimée. Que cela est ignificatif! c'est la nature qui parle; on dirait que ce n'est point un langage d'imagination, mais un langage d'expérience et de sentiment, et qu'on a pu se bien mettre à la place : d'Héloïse (48). Je voudrais qu'elle ett n'avoir point vu dans l'original latin, ce que j'ai lu dans la paraphrase francaise. Mais si elle n'a point dit qu'elle aurait exposé sa vie pour sauver le sexe de son mari, et que ses cris au-

uarque (E) de l'as (45) Voyes la Loise, tom. VII.

raient pu être capables de préserver de la main de l'assassin ce précieux joyau et cet inestimable bijou, elle a dû le dire : l'on ne peut trouver mauvais que le traducteur lui ait prêté une pensée aussi vraisemblable que celle-là. Néaumoins, je ne veux pas me servir de cette règle pour juger de la douleur d'Héloïse. Son latin m'en fournit assez d'autres. Ses murmures contre la providence de Dieu vont jusqu'au blasphème. Il n'en échappa jamais tant à Job, qui avait perdu tout son bien, et tous ses enfans, et qui avait été affligé en sa personne d'une manière déplorable. Héloïse croit avoir perdu plus qu'il ne perdit, quoiqu'elle etson mari se portent bien; mais après tout, dit-elle, voilà ce qui m'en reste, je sais qu'il n'est pas mort, tout autre plaisir procédant de sa personne m'est interdit (49). Làdessus elle pousse les plaintes les plus outrées qui se puissent voir, contre la Providence divine. Elle dit que Dieu l'a traitée si cruellement, qu'il a décoché sur elle toutes les flèches de son carquois, en sorte qu'il ne lui reste plus rien avec quoi il puisse faire du mal aux autres, et que chacun peut désormais vivre en sûreté de ce côtélà. Le seul trait, poursuit-elle, dont il n'a pas voulu me percer, est celui qui en me donnant la mort aurait pu finir ma misère; il a peur, quoiqu'il me fasse continuellement mourir, que je ne meure. O', si fas sit dici, crudelem mihi per omnia Deum! 6 inolementem clementiam! 8 infortunatam fortunam! quæ jam in me universi conaminis sui tela in tantum' consumpsit, ut quibus in alios sæviat jam non habeat. Plenam in me pharetram exhausit, ut frustra jam alii bella ejus formident. Nec si ei adhuc telum tenn ce language, et je snis fâche de ·aliquod superesset, locum in me vulneris inveniret. Unum inter tot vulnera metuit ne morte supplicia finiam, et cum interimere non cesset, interitum tamen quem accelerat timet. Toute la suite de son discours montre que ses horribles murmures n'ont point d'autre fondement que le malheur qui lui ôta son mari; et l'on

<sup>(46)</sup> Elle se déguisa ainsi, quand elle s'en alla accoucher ches la sour de Pierre Abélard. Voyes son article, citation (b).

<sup>(47)</sup> Imprimée à la Haye, ches Jean Alherts, 1693.

<sup>(48)</sup> On m'a dit qu'en effet une femme est l'anteur de çette version.

<sup>(49)</sup> Ubi nullum nisi te remedium habeam. et nullum aliud in te nisi hoc ipsum quod vivis, omnibus de te mihi aliis voluptatibus interdice tis, cui nec præsentid tud concessum est frui, ut quandoque mihi reddi raleam.

n'en saurait douter après ce qu'elle confesse dans la page 59 (50). Elle se donne une liberté sans bornes de critiquer la Providence, comme si Dieu les avait châties lorsqu'ils ne le méritaient pas, et les avait supportés lorsqu'il fallait les châtier. Dieu, ditelle, n'a rien fait contre nous pendant que nos plaisirs étaient criminels; il a attendu à nous punir, que le mariage les eût rendus légitimes; et ut ex injurià major indignatio surgeret, omnia in nobis æquitatis jura pariter sunt perversa. Dum enim solliciti amoris gaudiis frueremur, et ut turpiore, sed expressiore vocabulo utar, fornicationi vacaremus, divina nobis severitas pepercit. Ut autem illicita licitis correximus, et honore conjugu turpitudinem fornicationis operuimus, ira Domini manum suam super nos vehementer aggravavit, et immaculatum non pertulit thorum qui diù ante substinuerat pollutum (51). Cette pauvre femme était dans une grande illusion, si elle s'imaginait qu'il y eût une grande pureté dans son amour, sous prétexte qu'elle n'avait pas cessé d'aimer son mari depuis qu'on l'avait rendu impuissant. Elle lui reproche qu'il n'avait eu pour elle qu'un amour lascif, puisqu'il l'avait négligée dès qu'il n'avait pu jouir de la volupté charnelle par son moyen (52): mais n'avoue-t-elle pas (53) qu'effe regrette les plaisirs passés; qu'elle songe nuit et jour aux embrassades amoureuses dont son mari l'avait régalée? Ne ditelle pas que la volonté de continuer ne cesse point dans son cœur (54)? Si ce n'est point là un amour de concupiscence, un amour de chair et de sang, qu'est-ce qui le sera? Abélard comprit fort bien cette vérité; et il exhorta sa femme à former d'autres

(50) Si verò miserrimi mei animi profiteor infirmitatem, qua panitentia Deum placare valeam non invenio, quem super ele semper expensationi contraria magis cum ex indignatione offendo, quam ex panitentia satisfactione mitigo.

(51) Pag. 57. (52) Concupiscentia je mihi potius quam amieitia sociavit i libidinis ardor potius quam amor. Ubi igitur quod desiderabas cessavit, quicquid propter hoc exhibebas pariter evanuit. Pag. 47.

pensées, de peur qu'elle n'encount de justes reproches d'amour impur. Cave obsecro, lui dit-il (55), ne quad dixit Pompeius mœrenti Cornelle tibi improperetur turpissime,

Sed fortuna perit, quod defles illad misti (\*).

Attende, precor, id et erubesce, rise admissas turpitudines impudentisse mas commendes.

mas commendes. (L) On dit a Abelard qu'il luisur drait trop d'argent pour réussira ce pays-la. ] Notre Foulques parle si désavantageusement de la cour & Rome, que si on ne l'a point m dans le Catalogue des Témoins de la Vérité, ce n'est pas sa faute. Il de que rien ne peut assouvir l'avante des Romains, et que si Pierre Abelin va voir le pape sans être bien charge d'argent, son voyage sera inutile. Il faut l'entendre sui-même; il park une langue où les termes les plu grossiers se souffrent mieux que dans la nôtre. Nunquid non audisti alquando de Romanorum avarité d impuritate? quis unquam suis potui opibus meretricum voraginem satiare? quis potuit sacculis cupiditatis earun sufficere crumenis?.... Substantu tuæ rei ad visitationem romani por tificis cum aut modica sit aut nub la, minime sufficit. Quid palatinis morsibus objectabis?.... si defecent (pecunia) et iter tamen implevens, incassum te suddsse nulli dubitan fas est: quotquot enim nostris temporibus ad illam sedem sine pondere pecuniæ accesserunt, perdita causa, confusi et reprobi abscesserunt. Ut mal dure encore aujourd'hui, sil en faut croire M. Hallier, écrivant de Rome au père Dinet, jesuite, le 16 juin 1653. M. Hallier était l'un des députés qui sollicitèrent la condamnation du jansénisme. Il serait très juste, dit-il (56), « qu'on nous considéral » en quelque chose, ayant fait des » dépenses entièrement extraordinai-» res en cette occasion. Vous ne sau-» riez croire l'argent qui s'en va ca » manches et présens. Il n'y a pent » saint qui ne veuille sa chandelle...

(55) Pag. 75.

<sup>(53)</sup> Voyes les remarques de son article. (54) Quomodo etiam pænitentia peccatorum dicitur quantacunque sit corporis afflictio, si mens adhiuc ipsam peccandi retinet voluntatem, et pristinis estuat desideriis? Peg. 59.

<sup>(\*)</sup> Lucan., lib. VIII.

(56) Voyen les pièces sur le Nouven Tomment de Mons, tom. I, pag. 405.

Les jansénistes ont dépendu ici plus de cent mille livres et peutêtre plus de cent cinquante. »

(M) Les auteurs du mal avaient été idtiés. Jon n'en prit que deux, dont un était le valet de Pierre Abélard. n ne se contenta pas de les punir de i peine du talion, on y ajouta la erte des yeux; ils furent donc noneulement niutilés de leurs parties onteuses, mais aussi aveuglés. Voici es paroles d'Abélard (57) : Quibus tox conversis in fugam duo qui comrehendi potuerunt oculis et genitabus privati sunt, quorum alter ille uit supradictus serviens qui cum in bsequio meo mecum maneret, cupi-'itate ad proditionem ductus est. Foulues dit en général qu'on condamna uelques-uns de ces malheureux à tre châtrés et aveuglés, et qu'on ta au chanoine tous ses biens, quoiu'il niât qu'il eût eu aucune part à action (58). La sentence ne plut pas Abélard; il se plaignit de l'éveque t des chanoines, et il eutenvie d'implorer la justice de la cour de Rome 59). Totum meæ pondus injuriæ ronanis auribus intimare studebo, et am episcopum quam canonicos, quoriam primum judicium de illo qui in ne malus extitit mutare machinati sunt, quantum potero perturbabo, ic tùm demum intelligent quam sit contrarium honestati à rigore justiliæ deviasse (60)...... Noli canonios vel episcopum tui sanguinis effusores vel perditores vocare, qui propter te et propter se quantùm potuerunt justitiæ intenderunt 11 y aurait du plaisir à voir le procès qui fut fait aux assassins d'Abelard, et à celui qui les employa; et je m'étonne que dans ce graud nombre de pièces qui ont été tirées de la poussière des cabinets depuis cent ans, on n'ait rien vu qui regarde cette affaire. Je crois qu'on eut trop d'indulgence pour le chanoine; il méritait d'être condamné à la peine du talion. M. du Cange

(57) Peg. 17.

(61), ayant rapporté que la loi salique condamne à la castration les esclaves surpris en adultère et en larcin; que la loi des Wisigoths condamne à la même peine les pédérastes, et que les lois de Guiliaume-le-Conquérant y condamnent ceux qui forcent une femme, ajoute que Suger, dans la page 308 de la Vie de Louis VI, parle d'un traître qui fut condamné à avoir les yeux crevés, et les génitoires coupées. M. Hofman (62) n'a pas bien copié M. du Cange; car au lieu de ces paroles apud Sugerium in Ludovico VI, pag. 308, il a mis apud Eugenium in Ludovico VI, pag. 1308. Le traître dont parle Suger était un homme que le roi d'Angleterre avait comblé de bienfaits, et qui ne laissa pas de s'engager dans une conspiration contre son maître; il en fut quitte pour son sexe et pour ses yeux, et n'en fut point pendu ainsi qu'il le méritait. Tam horribili factione deprehensus oculorum et genitalium amissione, cum laqueum suffocantem meruisset, misericorditer est damnatus (63). Le père Théophile Raynaud,qui avaittant lu, ignorait pourtant que les assassins de notre homme eussent été punis par ordre de la justice, de quoi on ne peut douter quand on sait ce que Foulques a écrit. Ce jésuite ne se souvenait donc pas de cette lettre de Foulques, puis qu'il dit que la punition de ceux qui mutilèrent Abélard est aussi criminelle que leur action, s'ils ont été punis sans l'autorité publique. Petrus Abelardus..... privatá auctoritate est eviratus, quam fuisse vindictam illicitam est manifestum. Et æque nefaria fuit, si privald autoritate facta est, repensa executoribus trucis illius ultionis exoculatio simul et exectio (64). Je parlerai peut-être ailleurs du supplice à quoi furent condamnés les galans des trois brus du roi Philippe-le-Bel (65).

pag. m. 75.

FRACHETTA (Jérôme), natif de Rovigo en Italie, se ren-

<sup>. (58)</sup> Quidam illorum qui tibi nocuerunt oculorum privatione et genitalium obscisione mutilati sunt. Ille autem (il parle sans doute de Fulbert, oncle d'Héloise), qui per se factum abnegat jam ab omni possessione sud bonorum comportatione exterbatils est.

<sup>(59)</sup> Foulques l'introduit, parlant ainsi-

<sup>(60)</sup> C'est Foulques qui parle.

<sup>(61)</sup> Glossar. Ling. lating voce Castratio. (62) Lexic., vol. III, pag. 380. (63) Suger, tom. IV Historia Francor. scriptor., pag. 308.
(64) Theophil. Rsynandus, de Eunuchis,

<sup>(65)</sup> On leur coupa les parties viriles et puis on les écorcha. Voyez Guaguin, lib. VII, fol.

dit célèbre par des ouvrages de politique (A). Il passa plusieurs années à Rome, fort estimé du duc de Sessa, ambassadeur des rois d'Espagne Philippe II et Philippe III, et on l'employa à des affaires d'état et de guerre dont il s'acquitta très-bien; mais avec tout cela il s'en fallut peu qu'il ne succombât, même avec péril de la vie, aux persécutions qu'on lui fit. Il se retira à Naples, et n'étant pas destitué de protecteurs de son innocence, il la fit connaître à la cour d'Espagne, qui donna ordre au comte de Bénévente, vice-roi de Naples, de l'employer comme un très-fidele serviteur, quand l'occasion s'en présenterait. Cela fut exécuté, de sorte que Frachetta vécut à Naples honorablement, et avec une pension convenable (a). Je ne sais sur quoi l'on se fonde dans le Moréri, en disant que son zele indiscret lui attira de facheuses affaires; car le Ghilini, le seul auteur que l'on ait cité, n'insinue rien de semblable.

(a) Tiré du Ghilini, tom. I, pag. 120,

(A) Il se rendit célèbre par des ouvrages de politique.] Le plus considérable de tous est celui qui s'intitule il Seminario de' Governi di Stato, e di Guerra. Il y a rassemblé sous CX chapitres, environ huit mille mêximes d'état et de guerre tirées des meilleurs auteurs; et il a joint à chaque chapitre un discours qui lui sert de commentaire. Cet ouvrage fut imprimé pour le moins deux fois, par les soins de son auteur. Il a été encore réimprimé à Venise, l'an 1647, et à Gênes, l'an 1648, in 4°, et l'on y a joint l'il Principe du même écrivain, nel quale si considera il principe e quanto al governo dello stato, e quanto al manegio della guerra. Ce dernier ouvrage avait été imprimé à Venise, appresso Gio. Battista Ciotti,

l'an 1599, in-8°., et c'était meition corrigée et augmentée par in teur. La première édition sut le sans doute l'au 1597; car l'épitres dicatoire est datée de Rome, le 7 de 2 vembre de cette année-là. Elle ra apprend que Frachetta se mit i ka celivre à cause d'une conversation du laquelle le duc de Sessa avait dit, en: autres choses, qu'il lui semblait qu'il n'était pas moins important que de sicile de faire savoir aux princes vérité de ce qui se passe dans ku états. Notons qu'avant de publier i Seminario de Governi il en publi une idée générale, l'an 1592. Sessite écrits sont : Discorso della Rague di Stato: Discorso della Ragione Guerra: Esposizione di tutta l'Opra di Lucrezio (1).

(1) Voyes le Théstre de Ghilini, per le pag. 121.

FRANC \* (MARTIN), presid et chanoine de Lausanne, et se crétaire du pape Félix V, et di pape Nicolas V, florissait versk milieu du XVe. siècle. Il était un des meilleurs poëtes français de ce temps-là. Il écrivit un poëme contre le roman de la Rose, et l'intitula Le Champion des Dames. On y trouve plusieurs vers touchant la papesse Jeanne (A). Je ne pense pas que David Blondel ait mis cet auteur dans la liste qu'il a donnée des écrivains qui ont affirmé le fait de cette papesse. Ce ne serait pas le seul qu'il eût oublié (B). Onn'est point d'accord sur la patrie de Martin Franc (C). Son Estrif de Fortune et de Verta (a), imprime à Paris l'an 1505 (b), est mèlé de prose et de vers.

La Monnoie, dans ses notes set la Croix du Maine, dit que le nom de ce personnage est LEFRANC, et rapporte des vers latins dans lesquels l'article le est conservé.

(a) La Croix du Maine, pag. 314.
(b) Du Verdier - Vau-Privas marque l'a

1519.

On trouve dans son Champion Dannes plusieurs vers touchant la sse Jeanne. ] J'en copierai ici ques-uns, bien assuré de faire ir à beaucoup de gens. Mais il que j'avertisse que l'ouvrage est dialogue entre l'adversaire des es, et leur champion. Ce qu'on re est une objection que l'advere propose, tirée de l'histoire de apesse:

u scais qu'elle sceut tant de lettres,
Que pour son sens on la crea
Papesse et prestresse des prestres.
O comme bien estudia!
O grande louange si a!
Femme se dissimula homme
Et sa nature regnia,
Pour devenir pape de Rome.

Denoist Dieu! comme osa femme
Vestir chasuble et chanter messe:
O femme outrageuse et infame;
Comment eust-elle la hardiesse,.
De se faire pape et papesse?
Comment endura Dieu, comment,
Que femme ribaulde et prestresse
Eusi l'Église en gouvernement?

Lors le monde estoit bien nouvel:
Dire l'on peut qu'il ne tenoit
Sinon à la queuë d'un vel,
Puisque semme le gouvernoit.
Merveille estoit que ne tournoit
La ciel, et que pour vengement
Dieu sur la terre ne venoit
Tenir son cruel jugement.

Mais il est tardif à punir En attendant que l'on s'amende, Et quand on ne peut revénir A raison, combien qu'il attende, Certes c'est force qu'il entende A donner sa punition, Et qu'à justice son droit rende Sans plus longue remission.

Ainsi tousjours pas n'endura

Que l'église fust abusée

De celle qui trop y dura,

Car sa fraude fut encusée;

O vengeance bien advisée!

La sainclé papesse enfanta,

Nonques plus la putain rusée

A l'autel Sainct Pierre chanta.

Entre le moustier Saint-Clément Et Collisée.chacun vit Le féminin enchantement. Si fut tantost fait un edict Que jamais pape ne se fist, Tant eust il de science au nas, S'il ne montroit le doy petit Enharnachié de son harnas.

O dames, dames, couronnes
Vostre pape et vostre papesse:
Dessus les quatre couronnes
Elle acreut moult sostre noblesse.
Alors le champion se dresse,
Et en jettant le dextre bras,
Dit, temps est que ce parler cesse,
De ce mal tu te remembras (1).

(1) Champion des Dames, imprimé à Paris, par Galliot du Pré, l'an 1530, folio 335. Cet

On trouve dans son Champion Je ne rapporte point la réplique du annes plusieurs vers touchant la champion : il excuse la papesse le se Jeanne. ] J'en copierai ici mieux qu'il peut, et parle de plusieurs ues-uns, bien assuré de faire papes en récriminant. Voici un petit r à beaucoup de gens. Mais il morceau de son discours:

Or laissons les peches disans Qu'elle estoit clergesse lettrée, Quand devant les plus souffisans De Rome eut l'issuë et l'entrée. Encor te peut estre monstrée Mainte préface que dicta Bien et sainctement accoustrée, Où en la foi point n'hésita.

(B) Ce ne serait pas le seul qu'il eût oublié. Samuel Des-Marets observe que David Blondel a oublié entre autres auteurs celui qui a fait l'Arbre des Batailles. Est quoque mihi, dit-il (2), vetus manuscriptum gallicum compositum ante 300 annos quod inscribitur, l'Arbre des Batailles, fait et composé par maître Honoré Bonet, docteur en décret et prieur de Challon, à l'honneur de Dieu et en faveur du roi Charles VI de ce nom, dit Charles-le-Bien-aimé. Illius libri p. 1, cap. 7, autor explicans quo sensu in Apocalypsi tertia pars Solis dicatur obscurata ad tubam Angeli quarti, idque intelligens de multis qui circa illa tempora sedem pontificiam illegitime occupaverant, sic inter alia suo stylo loquitur: Encore en cestuy quart temps, advint que apres ce que le pape fut mort, une femme fut eslevée pour estre pape, et ne pensoit on mie qu'elle fust femme. Et sy estoit celle femme des parties d'Engleterre: ne fut ce lors grant doleur d'avoir femme en pape? Eam ex Anglid fuisse dicit, quod forte se curdsset nominari Johannem Anglicum, vel ut habet vetus fragmentum apud Wolphium, Johannem de Anglia, cùm tamen natione Moguntina esset. Et credo quòd si hoc Catalaunensis prioris testimonium vidisset R. et Cel. Blondellus, qui etiam Catalaunensis fuit, minus impendisset operæ in veritate istius historiæ oppugnanda. Un peu après il observe qu'Egbert Grim, Anglais de nation, licencié en théologie (3), avait publié un livre

ouvrage est dédié à Philippe II du nom, due de Bourgogne, surnomme le Bon.

(2) Samuel Maresius, in Joanna Papissa restitută, pag. 11.

(3) Il était professeur à Wesel, et mourut l'an 1636, à l'age de vingt-huit ans. Maresius, ibid., pag. 12.

1

flamand sur la papesse, dans lequel il posita, utraque Episcopalis. 4º. 1/4 avait cité le témoignage de cent trentecinq auteurs. La liste de Blondel n'en contient qu'un peu plus de soixantedix.

Puisque l'occasion s'est présentée de parler d'Hononé Boner (4), il faut que, pour l'instruction de mon lecteur, je rapporte ici quelques fautes qui concernent cet écrivain. Je dis donc que Du Verdier Vau-Privas le nomme Honnoré Bonnor prieur de Salon, et qu'il lui donne un livre qui contient cent soixante-cinq chapitres, intitulé L'Arbre des Batailles, et dédié au roi Charles V. Il ajoute que ce livre fut imprimé à Paris, par Jean Du-Pré, l'an 1495. Voilà trois différences entre lui et Samuel Des-Marets : 1°. quant au nom de l'auteur ; 20. quant au nom de son prieuré; 3º. quant au nom du prince qui fut le héros du livre. Je ne doute point que Des-Marets ne soit préférable à Du Verdier sur le premier et le dernier chef, puisque le jésuite Labbe ne lui reproche point de méprise là-dessus. L'Abrégé de la Bibliothéque de Gesner contient une furieuse bévue, la métamorphose du titre d'un livré en un auteur. Voyez la page 534, vous y trouverez cet alinéa : L'Arbre Batailes de bello et duello. A la page 360 vous trouverez Honoratus Bonhor, scripsit de bello et duello. Et voilà déjà trois noms différens (5) donnés à celui qui a composé l'Arbre des Batailles. Voyons de quelle manière le père Labbe a critiqué M. Des-Marets (6). In Honorato Boneto auctore libri vernaculi qui inscribitur l'Arbre des Batailles, multa peccat: 1º. Priorem de Châlons vocat, cum fuerit de Salon. 2º. Compositum librum dicit ante annos 300, cum tamen Carolus VI cui dicatus fuit, regnarit duntaxat ab anno 1388 ad 1422. 3°. Chal-Ion reddit Catalaunensem, id est Chaalons, cum appellare Cabillonensem debuisset. Ita enim discriminantur illæ civitates: hæc Matronæ in Campanid, illa Arari in Burgundid imque hinc longe absurdior appart allusio, alioquin Alpiná nive frigi dior: Quod si illius testimonium vi disset Blondellus qui Catalaunensi fuit, minus impendisset opera in h bulā illā expugnandā.

(C) On n'est point d'accord sur patrie de Martin Franc.] Le prei dent Fauchet (7) assure qu'il étal natif en la comté d'Aumale en Nor mandie. Mais selon Jean le Maire de Belges, il était d'Arras (8)\*.

(7) Des auciens poëtes français, liv. II, pq. 205.

(8) Jean le Maire, Couronne Marguaribque, pag. m. 57.

La Monnoie, dans ses notes sur la Cricia Maine, penche pour ce que dit Jess le liss

FRANÇOIS d'Assise, l'un des grands saints de la communion romaine, et le fondateur de l'un des quatre ordres mendans, naquit à Assise, dans l'Italie, en viron l'an 1181. Il était fils d'un marchand, et il suivit la profesion de son père jusques en l'arnée 1206; mais alors il se trouva tellement frappé des conseils évangéliques, qu'il se résolut à quitter le monde (a). Il s'entela de macérations et de solitude, et acquit un air si hideux, que les habitans d'Assise crurent qu'il avait perdu l'esprit (b). Son père se mit en tête de le ramener au premier train, et se servit pour cela d'un traitement sort severe, car il l'enferma dans une prison. Mais voyant que cela ne servait de rien, il mena son fils devant l'évêque d'Assise, afin de le faire re noncer à tous les biens paternels. Ce fut en cette rencontre que François mis bas tout ce qu'il por tait sans en excepter la chemise (A). Il persuada a un grandnombre de gens de se consacrer comme

(a) Spondanus, ad ann. 1208, mm. 7 (6) Bonaventura, in Vità sancti Francisci.

<sup>(4)</sup> Sponde fait mention de lui ad annum 1395, num. 10, et dit qu'il était de l'ordre des augustins, et qu'il composa un Songe contre le

<sup>(5)</sup> Bonet, Bonnor, Bonhor. (6) In Joanna Papissa Cenotaphio everso, ad calcem Dissertat. de Scriptoribus eceles. tom. I, pag. 922.

à la pauvreté évangélique, et les manières de Démocrite, ou leur dressa un institut, que les les manières d'Héraclite, on se repes approuvèrent. Pour étein- présente François d'Assise jouise le feu de l'amour impur, il sant des honneurs divins après sa jetait dans les glaces et dans la mort, lui qui a donné tant de eige (B). Mais voilà tout ce marques d'extravagance pendant 2'il crut devoir imiter de la sa vie (H). Il mourut le 4 d'ocnduite de saint Aldhelme : il tobre 1226 (d), et il fut canoniosa comme lui s'approcher des sé par le pape Grégoire IX, le mmes durant les accès de la nvoitise (C): et peut-être fitsagement; car que sait-on s'il urait pu triompher de la tentaon, comme saint Aldhelme? arlons plus positivement, et asurons que sa conduite a été inomparablement plus prudente ue celle de l'autre saint. C'est est plus propre à réjouir, qu'à ne témérité enragée dans les chagriner ses adversaires (e); car ersonnes qui aspirent à la plus au lieu de condamner ce qui est grande pureté, que de s'appro- visiblement condamnable dans le her d'un état, qui selon le dog- livre des Conformités, il a voulu ne des plus fameux philoso- justifier ou excuser tout. Il était phes, ne laisse à l'âme aucune impossible de réussir dans cette iberté de raisonner (D), tant entreprise, et par conséquent son s'en faut qu'il lui permette les travail ne peut servir qu'à inspiélans de la dévotion. Une des rer aux protestans cette pensée, plus grandes singularités de c'est que les moines, ne voulant François d'Assise est qu'on pré- démordre de rien, approuvent entend que Jésus-Christ lui impri- core aujourd'hui les plus grands ma les marques de ses cinq plaies. excès de superstition que les siè-Les moines de son ordre content cles d'ignorance aient fait naître. mille et mille merveilles sur ce On désarmerait en quelque fasujet. Ils ont obtenu la permis- çon les partisans de l'Alcoran des sion de consacrer une fête à ces Cordeliers, si l'on abandonnait saints stigmates, et d'en réciter la cause de Barthélemi de Pise l'office (c)(E). Ils ont publié tant (f); mais, en la soutenant à lignité dans quelques-unes de ces railleries (G); mais le bon sens ne soussre guère que sans imiter, ou

(c) Spondanus, ad ann. 1223, num. 11.

6 de mai 1230. Sa fête fut assignée au quatrième jour d'octobre. La plus forte satire qui ait paru contre lui est celle qui a pour titre, l'Alcoran des cordeliers. Un religieux de son ordre a tâché de la réfuter (I).

La manière dont il s'y est pris de choses de leur patriarche avec cor et à cri, on leur fournit de si peu de jugement, qu'ils l'ont nouvelles armes, et on leur proexposé à une sanglante grêle cure la satisfaction de voir que d'injures et de railleries (F). Il y cette satire était raisonnable, et a sans doute un peu trop de ma- qu'elle attaquait une maladie in-

<sup>(</sup>d) Idem, ad ann. 1226, num. 11.

<sup>(</sup>e) Voyez le passage de Rivet, dans la remarque (1), citation (43).

<sup>(</sup>f) Auteur du Livre des Conformités, fondement de la satire intitulée l'Alcorun. des Cordeliers.

mèdes les plus caustiques n'é- détail dans les annales de l'ordre taient point trop forts. Je sais composées en plusieurs volumes, bien qu'on eut eu à craindre quel- par Luc Waddingus, cordeix que chose, si l'on eut avoué la irlandais, qui a fait aussi un ve dette : disons donc que l'on est lume touchant les auteurs franbien malheureux lorsque l'on est ciscains. Cet ordre est divisée. exposé à un certain genre d'at- divers corps, les uns plus rigtaques (K), où quelque parti des que les autres, et tous parqu'on prenne on donne lieu à faitement héritiers de l'anciens son ennemi de s'applaudir du émulation qui parut bientôt estriomphe. Voilà l'embarras où se tre les enfans de saint François trouvent les franciscains, quand et les enfans de saint Dominique. on leur reproche les propositions Cette émulation les a divisés nonoutrées et scandaleuses du livre seulement dans des matières de des Conformités. Ils ne sont religion, comme est la dispute pas les seuls qui s'obstinent à de la conception immaculée de ne passer point condamnation, la Sainte Vierge, mais aussisur les jésuites entreprennent aussi une infinité de questions de phila désense de l'écrit de Barthéle-losophie. L'opposition entre la mi de Pise, quand ils le voient scotistes et les thomistes, centattaqué par les protestans (L). là franciscains et ceux-ci domi-On a vu des laïques prendre la nicains, est aussi grande que plume pour une pareille cause celle qui était autrefois entre le contre le ministre du Moulin (M); platoniciens et les péripatéticiens. ils ont eu le sort qui leur était Je laisse la dispute qui régna du. Quoi qu'il en soit, les fran- long-temps parmi les moines de ciscains persévèrent à prêcher saint François, et qui donna des choses absurdes touchant de l'exercice à leurs supérieurs leur fondateur: le public saurait et aux papes, quoiqu'elle roulat cela dans une plus grande éten- sur une vétille : car il ne s'agisdue, si tous les prélats étaient sait que de la forme du capuaussi vigilaus et aussi fermes que chon, etc. Le sieur Gentillet ra-M. l'archevêque de Reims (N). conte cela fort plaisamment (h). Parlons d'un autre sait. François M. Nicolle en a parlé dans l'une d'Assise fonda un ordre qui ac- de ses Lettres imaginaires. Au quit en peu de temps beaucoup reste, le saint dont je parle dans d'éclat, et qui a rendu de très- cet article fut nommé François, grands services à la papauté. Il parce que son père avait trafique a donné quelques papes, plu- en France (i). sieurs cardinaux, et un bon nombre de prélais et d'auteurs célèbres. On voit sur cela quelque Discours d'état contre Nicolas Machiavel. détail dans le commentaire de Henri Sédulius, cordelier flamand, sur la Vie de saint François, composée par saint Bona-

vétérée, contre laquelle les re- venture (g), et un très-grand

(g) Imprimé à Anvers, l'an 1597, in f. (h) Dans la Préface du II. livre de su

(i) Volaterr., lib. XXI, pag. m. 761.

(A) Il mit bas tout ce qu'il por tait, sans en excepter la chemise. Voyons de quelle manière M. Ferrand taché de justifier ce nouveau saint » terrestre et charnel (dit (\*:) saint ix dépens du prophète David : Minol fernme de David, dit-il (1), ayant u, d'une senetre, son mari qui, ansporté d'une sainte ferveur, saurit et dansait devant l'arche du Seineur, le méprisa en son cœur, t...... lui dit en raillant : Qu'elle est rande la gloire que s'est acquise auourd'hui le roi d'Israël, quand il est découverten présence des serantes de ses sujets, et qu'il s'est déouillé nu comme un débauché! Jes dernières paroles du texte sacré emblent faire voir que David se désouilla tout nu : néanmoins comme e même texte (v. 14) parlant de 'a danse de Daviddevant l'arche, dit ju'il était vêtu d'un éphod de lin , je re pense pas qu'il se dépouilla tout ru; mais il se dépouilla assez pour qu'il parût comme nu; et que cela fut jugé indigne de la gravité et de la majesté d'un roi : d'autant plus que la chose se faisait publiquement st devant un grand monde. L'action de David, accompagnée de toutes ces circonstances, n'est pas plus favorable que celle de saint François, qui eut très-peu de spectateurs : de sorte que si l'action de l'un mérite la censure, celle de l'autre ne peut pas en être exempte; aussi lisons-nous que Michol s'en moqua. Mais voyons si le Saint-Esprit s'en est moqué; et nous jugerons par là si l'on doit se moquer de l'action de saint François. Il rapporte après cela ce que David répondit à Michol, et ce que l'Ecriture remarque touchant la stérilité de cette femme. Je me servirai aussi des paroles de M. Ferrand pour exposer la nudité de François d'Assise, et par-là je n'aurai pas lieu de craindre qu'ou me reproche ce qu'il a reproché à son adversaire (2). « (3) Quant à ce que » l'apologiste marque du dépouille-» ment que saint François sit de ses » habits, je vais raconter cette affai-» re de la manière que saint Bona-» venture l'a écrite..... Ce père

(1) Ferrand, Réponse à l'apologie pour la

Reformation, pag. 304, 500.

(3) La même, pag. 362, 363.

» Bonaventure, parlant du père de » saint François), après avoir ôté » l'argent au fils de la grâce, tâchait » de le mener devant l'évêque de la » ville, afin qu'il renonçât entre ses mains à tous les biens paternels, » et qu'il rendît tout ce qu'il avait. » François le fit; et il rendit même » à son père ses habits, sous lesquels » on trouva un cilice dont il macérait » sa chair. Ensuite (\*2), poussé par une admirable ferveur d'esprit dont » il était enivré, il se dépouilla tout » nu devant tous les assistans, et tint » ce langage à sou père : Jusqu'ici je » vous ai appelé mon père sur la » terre; mais désormais je pourrai » dire avec sûrelé: (\*3) Notre père » qui êtes ès cieux, puisque j'ai » mis tout mon trésor et toute ma » confiance en lui. L'évêque, voyant » cela et admirant une si excellente » ferveur en l'homme de Dieu, se » leva de son siége; et, comme il » était pieux et débonnaire, il prit » François entre ses bras, la larme à » l'œil, et le couvrit de son man-

(B) Pour éteindre le feu de l'amour impur, il se jetait dans les glaces et dans la neige. Servons-nous encore de la traduction de M. Ferrand. « Le » bienheureux François (dit saint » Bonaventure), au commencement » de sa conversion se jetait souvent » en hiver dans une fosse pleine de » glace, asin de vaincre parfaitement » l'ennemi domestique, et de pré-» server de l'incendie du plaisir la n robe blanche de la chasteté. Il assu-» rait qu'un homme spirituel aimait » incomparablement mieux souffrir » un grand froid dans sa chair, que » de ressentir tant soit peu dans son » âme l'ardeur de la volupté charnel-» le. Etant attaqué un jour d'une gran-» de tentation de la chair, il se dépouil-» la et se donna une rude discipline. » Puis, étant animé d'une admirable » ferveur d'esprit, il ouvrit sa cellu-» le ; et , en étant sorti , il entra dans » un jardin, où, après avoir plonge » son petit corps tout nu dans une

(\*3) Matth. VI, 9.

<sup>(2)</sup> Il accuse M. Jurieu d'avoir usé de mauvaise foi en racontant les actions de François d'Assise, et lui cote quelques saussetés, outre les deux que l'on verra dans la remarque (II). Ferrand, Réponse à l'Apologie pour la Réformation, pag. 361.

<sup>(\*1)</sup> Tentallat deinde pater carnis, etc., ibid. (\*2) Insuper ex admirande fervore, etc., ibi-

» grande neige, il en fit sept pelotes: paraphrase toute pleine d'an » et, se les mettant devant les yeux, inimitables. « Saint Aldhelm; » il parlait ainsi à son homme exté-» rieur : La plus grande de ces pelo-» tes est votre femme; les quatre » autres sont vos deux fils et vos deux » filles; les autres deux sont votre » serviteur et votre servante, qu'il » faut avoir à votre service. Hâtez-» vous donc de les habiller, car » elles meurent de froid. Que si le » grand embarras qu'elles vous don-» nent vous fait de la peine, servez » soigneusement un seul Dieu. Le » diable qui tentait saint François se » retira aussitôt, vaincu; et le saint » homme retourna dans sa celiule » avec la victoire : car, pour avoir » souffert un grand froid au dehors, » il éteignit tellement dans son inté-» rieur les flammes de la concupis-» cence, qu'il n'en eut depuis aucune » atteinte (4). »

(C) Il n'osa pas, comme saint Aldhelme, s'approcher des femmes durant les accès de la convoitise. Aldhelme, qui de religieux devint évêque dans l'Angleterre, vers la fin du VII. siècle, se mettait dans l'eau jusqu'aux épaules, au milieu même de l'hiver, asin d'amortir la rébellion de ses membres. Mais il ne laissait pas, en quelques rencontres, de s'exposer au péril : il ne fuyait point les femmes lorsqu'il se sentait tenté; au contraire, il en prenait une, et se couchait auprès d'elle jusqu'à ce que la tentation fût passée, et que la nature eut repris son calme. Il faisait enrager le diable par ce grand triomphe; car cela ne le détournait point de chanter les psaumes, et il renvoyait la femme sans avoir fait aucun préjudice à son honneur. C'est là une traduction grossière du latin que je mets en note (5); mais en voici une

(4) Ferrand, Réponse à l'Apologie pour la Réformation, pag. 368.

(5) Ut vim rebelli corpori concisseret , fonti, qui proximus monasterio, se humero tenus immergebat. Ibi nec glacialem in hyeme rigorem, nec æstate nebulas ex locis palustribus halantes. curans, noctes durabat inoffensus. Finis duntaxat percantati Psalterii terminum imponebat scientiam describere penè verecundaretur ora- Aldbelmi, apud Anglism sacna, put. II, tio; nisi esset in facto gloriosa victoria ocrasio. pag. 13. Si quando enim stimulo corporis amoveretur, (6) Beauval, Bistoire des Ouvris de Et non solum illecebra denegabat effectum, sed vans, mois d'avril 1689, pag. 164, 165, 16 aliàs insolitum reportabat triumahum. None alias insolitum reportabat triumphum. Neque donnant l'Extrait des Acta Successiones de la Consortium faminarem con tunc consortium faminarum repudiabat; ut ca- tom. VI et VII.

» moine anglais, dans le VIII , » que son savoir et sa piété en » à l'épiscopat. Le plus grad » de sa sainteté était une che » toute épreuve, et elle était du » plus admirable, qu'elle la » coûté de furieux combats: œ » teur de sa Vie raconte qu'il sa » geait dans l'eau ou dans la » pour éteindre les flamme à » concupiscence. Il fallait que » fut pressant pour recourir is » mède si violent. Cependant le » ta tellement cette chair res » que la présence des plus belle » n'alarmait plus sa conscient » poussa même sa victoire plus » en couchant avec une jeme » afin de triompher des tentahel » plus dangereuses, et où la l » grands saints seraient peut-im » barrassés. Tout autre aumitan » des distractions dans une niux » si délicate. Pour lui, il rétult » ordre tout le psautier, et son de » ne sentit des émotions que pout » ciel. On dit ici que le démon les » de rage en le voyant braver k F » ril, et affermir sa vertu dans " » occasion où elle succombe d'arè » naire. Le père Henschenius ne ca » seillerait pourtant pas aux suit » ni aux saintes de notre siècle de x » hasarder à de pareils essais de 10° » tu. Il trouve que c'est là mesen » ple à admirer plutôt qu'à imiter » et il y a de la témérité à se fier a » fort à soi-même (6). » le m'éleme que le père de la Mainferme n'ait poul fait mention de cette aventur, car elle lui pouvait servir d'un excellent pis-aller. Aldhelme se couchant supres d'une femme, et récitant là le lour

teri, qui ex opportunitale timent proleti. Imi verd vel assidens vel cubitans diquan deter bat, quoad carnis tepescente lubrico, quicti à immoto discederet animo. Denden se vulnu Diabolus, cornens adherentes faminas in rumque alias avocato animo innitenten cantir do Psaltorio. Valefaciebat ille malien salet pudore, illes d casilnte. Residibal carno po commodum, dolebat nequam spinis de se si tari ludibrium. Wilhelmus Malmeber, in Vill

. e Dieu, en dépit de la tentation, mportant un plein triomphe sur iture au milieu d'un si grand pén'a pas laissé d'avoir place pares saints, et de mériter cet honpar un grand nombre de miracles. 'quoi trouver donc si étrange que ienheureux Robert d'Arbrissel se mis au litavec une de ses nonnes, remporter une victoire d'autant · méritoire, qu'elle aurait été plus cile à gagner? Si l'on veut blamer -, comme en effet la chose est trèsdamnable, au moins faudra-t-il = • nnaître, par l'exemple de l'évêque lais, que ce n'est pas un empeche--- it du don des miracles.

ai parlé (7) d'un bon ermite, qui sa tomber son bréviaire à la vue de · x personnes qui se divertissaient 🚟 jeu d'amour. S'il avait eu la force 🕆 saint Aldhelme, cela ne lui serait 🐃 nt arrivé. Ce saint pour avoir à ses 🚅 és une jolie femme ne perdait pas 🚅 mot de bréviaire ni de psalmodie, ie ne doute point que, si on lui eût Coposé le cas de conscience que Pierre Damien examina, il n'eût répondu, ... m me fit Pierre de Damien. Vous trourez le fait dans la Mothe-le-Vayer. : gnės, dit-il (8), veuve de Henri II (9), 🚓 par un évêque cette belle question 📴 **Pierre** Damiani, un des plus éclaiz s ecclésiastiques de son siècle, Utrum iceret homini inter ipsum debiti naralis egerium \* aliquid ruminare ssalmorum (\*)? doute qui fut jugé par

(7) Ci-dessus pag. 510, citation (35) de l'arcle FORTEVALUB (8) Dans la XX<sup>o</sup>. Homilie académique, au (IV<sup>o</sup>. tome de ses Œuvres, pag. 291.

La Monnoie, dans l'endroit du Ménagiana, ité à la Remarque critique qui suit, fait remarquer ce mot Egerium, qui fait sentir le moment de la consommation, temps fort propre à méditer. Il rapporte à cette occasion des pièces facétieuses que je crois inatile de transcrire. Joly prétend que la Monnoie, après être tombé, à l'occasion du passage dont il s'agit, dans les mêmes fautes que Bayle, a reconnu depuis qu'il s'était trompé. Joly aurait du indiquer où se

trouve la rétractation de la Monnoie.

(\*) Les easuistes, sondés sur le droit canon, se sont déclarés pour la négative. Jean Névisan, l. 1, n. 25 de sa Forêt nuptiale: In actu costus semper impeditur ratio ab actu suo, et in omni illo actu prophetæ non habebant influxum spiritus prophetici, secundum Tabienam in verbo Matrimonium, iij, Sj, imò etiam in actu matrimonii quod est tantum sacramentum, spiritus sanctus adest usque quo venitur ad coputam, quia tunc recedit. Cup. Connubia, xxxii, quæst. ij. Voyez le nouveau Ménagiana, édit. de l'uris, 1715. Tom. I, pag. 367. Rem. Crit.

l'affirmative, comme nous l'apprend Baronius, sur l'autorité du texte de saint Paul qui porte dans sa première épître à Timothée (\*), qu'on peut prier Dieu en tous lieux. Est-il possible qu'il se soit trouvé une impératrice capable de proposer de telles questions? Et si la curiosité d'une femme a pu pousser jusque-là, fallait-il que des casuistes graves approfondissent de pareilles choses? On a bien raison de dire que l'esprit humain ne laisse rien en repos : les retraites les plus som. bres, les plus ténébreuses ne lui sont pas inaccessibles: il tâche d'y porter le flambeau malgré les lois de la bienséance. Je remarquerai en passant qu'un des plus célèbres commentateurs d'Aristote aurait tout autrement répondu à la question de l'impératrice, que ne sit Pierre de Damien. Il aurait soutenu que le bien public demande qu'en cette action-là ; autant et plus qu'en aucune autre, on se souvienne du *hoc age*, évitant toute distraction; car il prétend que la raison pour laquelle les enfans des hommes d'esprit et d'étude sont pour l'ordinaire des sots et des hébétés, est que leurs pères, n'y pensant pas assez quand ils les font, laussent courir leurs pensées après d'autres choses. Au contraire, dit-il, vous voyez de gros lourdauds qui engendrent des enfans dont l'esprit et l'industrie sont admirables : c'est parce qu'on s'applique tout entier à les produire, et non pas par manière d'acquit : on songe bien à ce que l'on fait, et on ne songe qu'à cela; on s'y affectionne, on s'y passionne. Lisez ce latin. Alexander Aphrodisæus magno se labore conficit, dum causam conatur investigare et tradere, cur non rard contingat, ut crassus quispiam, tardus ac propemodum hebes, liberos gignat solertes, prudentes et acutos. Cujus rei causam hanc tandem statuit, quòd qui tardiore est ingenio, is in ipso coïtu ita se totum præsenti voluptati percipiendæ addicit, ut nihil aliud animo cogitet, quem totum corpori immersum detinet. Itaque ex so corpore ductum et haustum semen, cui spiritus admixti sunt, multum habet ipsius sacultatis intelligendi: quo fit ut liberi nascantur ipso patre prudentiores. E diverso, qui ingenio

<sup>(\*)</sup> Chapitre II.

ipso venereo complexu alias res agunt. mo nempe tum peregrinante) non multum illius præstantissimæ sabultatis habet (10). Un très-graud nombre de médecins ont débité ce beau dogme. Lisez seulement Gaspar à Réies dans sa question LXXVI, où il dit entre autres choses que les gens sages et méditatifs qui se portent au devoir conjugal, beaucoup moins par inclination qu'afin d'entretenir la paix domestique, et qui même au milieu de cette fonction ont leur esprit appliqué à des pensées philosophiques, voient dégénérer leurs enfans. Il ajoute que par une raison contraire les bâtards ont ordinairement de l'esprit et de la vigueur. Nec ipso quidem venereo congressu, omninò à rerum studio, et contemplatione desistunt prudentes, à quibus cerebrum debile redditur, quo fit ut plerumque tales minùs salaces minusque fervidi sint, et qui non magnoperè hanc monomachiam ardentius expetant, imò detrectent potius, et velut inviti accedant, tantummodò ut uxoribus gratificentur, easque pacatiores experiantur, sicque ad concubitus debitum solvendum magis videntur accedere, quam avide expetere (11). Il donne des conseils bien éloignés de la décision envoyée à l'impératrice Agnès (12), et de la doctrine des rabbins (13).

Au reste, Cicéron se fût bien moqué de la prétendue cause de la sottise de certains enfans; car il dit que l'âme est tellement absorbée qu'elle est incapable de toute fonction raisonnable. *Cujus* (voluptatis) *motus* ut quisque est maximus, ita est inimicissimus philosophiæ, congruere

(10) Corresius, not. V, in arrestum parlamenti Tholos., pag. m. 21. Il cite Alex. Apbr., Prob., Lib. XXIX.

(11) Gasper à Reies, in Juenndo Elysier. Quest. Campo, Quest. LXXVI, pag. 1035.

(13) Voyes la remarque de l'article Azonon, tome II, pag. 435.

sunt acuto, aut etiam eruditione præ- enim cum cogitatione magna voluptas stant, quia eorum animus in perpe- corporis non potest. Quis enim cum tud quddam cogitatione versatur, in utatur voluptate ed qua nulla possit esse major, attendere animo, inire Quare semen quod tunc profluit a rationem, cogitare omninò quidquam qu'um nihil nisi corporeum habeat (ani- potest (14)? Il a confirmé cela dans un autre Livre, par l'autorité d'un grand philosophe pythagoricien (15). Cumque homini sive natura, sive quis Deus nihil mente præstabilius dedisset: huic divino muneri ae dono nihil esse tam inimicum, quam voluptatem. Nec enim libidine dominante temperantiæ locum esse, neque omninò in voluptatis regno virtulem posse consistere: quod quo magis intelligi posset, fingere animo jubebat, tanta incitatum aliquem voluptate corporis, quanta percipi posset maxima: nemini censebat fore dubium, quin tamdiu, dum ita gauderet, nihil agitare mente, nihil ratione, nihil cogitatione eonsequi posset, quoeirca nihil esse tam detestabile, tamque pestiferum, quam voluptatem : si quidem ea, cum major esset atque longior, omne animi lumen extingueret (16). Voyez la remarque suivante.

> (D) Un état qui, selon le dogme des plus sameux philosophes, ne laisse à l'Ame aucune liberté de raisonner On vient de lire sur cela le sentiment de Cicéron. Il est conforme aux maximes des plus grands hommes de l'antiquité. Nous avons vu ci-dessus (17) que l'on a dit qu'Hippocrate et Démocrite appelaient l'acte vénérien une petite épilepsie. Que peut-on ajouter à cette définition? N'emporte-telle point avec emphase tout ce qui est contenu dans notre texte? Mais n'oublions pas le divin Platon. Onconte, dit-il, que les dieux pardonnent aux voluptés de l'amour les faux sermens, comme si elles étaient des enfans destitués d'intelligence. Hoorn mir pas άπάντ**ον** άλαζονές ατον, ώς δὲ λόγος, પ્રવો દેશ ગવાદ મેઠી જવાદ ગવાદ જાદમો ગવે ને બારા છે. ai de mizicai donovory elvai) nai rò έπιορχείτ συγγιώμην είληφε παρά Θεώς. ώς, καθάπερ παιδων, τών ποδρών γεθν ουδε τον ολιγισον κεκτημένων. Voluptas enim maxime omnium temeraria : jer-

(15) Architas de Tarente.

<sup>(12)</sup> Igitur qui optima et similis prolis desideno tenentur, non secus ac bruta totos se Peneri tradere debent, et illius illecebris cum uxoribus attentos esse necesse est, alioquin si aliter imaginationem occupatam habeant, vel conceptus impudietur, vel proposito optime prolis fine minime potientur. Idem, ibid., pag.

<sup>(14)</sup> Cleero, in Hortensio, apad August. contra Pelagiam, lib. IV.

<sup>(16)</sup> Cicero, de Senectute, cap. XII.

<sup>(17)</sup> Dans la remarg. (S) de l'article Dixo-CRITE, tome V, pag. 476.

enim de venereis voluptatibus, e ingentissimæ omniumæstimantur, d pejerantibus illis Dii prorsus oscunt: quasi pueri quidam volupes sint, nullius intelligentia comles (18). Aristote observe que les uptés sont un obstacle à la faculté bien penser, et que celles que l'aour fait sentir ne permettent pas l'âme de méditer, ou d'examiner oi que ce soit. Ετι έμιπό διον τφ φρονείν idovai nai ora mannov xaiper, mannov र प्रमेष पर्वत बंकाव्यीयांकर, बत्यूर्य प्रमुष्टे दूर · ασθαι γομσαί τι έν αὐτη. Deinde prunter sentiendi facultatem impediunt luptates, eoque magis quo quisque igis delectatur: qualis est ea quæ rebus venereis percipitur. In ed luptate enim neminem quicquam simo agitare, aut ratione explicare sse (19). Montaigne n'était pas toutcait de ce sentiment, et il se fonit sur sa propre expérience. Voyons в paroles (20): « Ceux qui ont à combattre la volupté usent volontiers de cet argument, pour monstrer qu'elle est toute vicieuse et déraisonnable, que lorsqu'elle est en son plus grand effort, elle nous maistrise de façon, que la raison n'y peut avoir accez, et alleguent l'expérience que nous en sentons on l'accointance des femmes.

. . . . (\*) Cum jam præsagit gaudia corpus, • Atque in eo est Venus, ut muliebria conserat arva,

où il leur semble que le plaisir nous transporte si fort hors de nous, que , nostre discours ne scauroit lors faire son office tout perclus et ravy en la volupté. Je sçay qu'il en peut aller » autrement, 🛊 qu'on arrivera par " fois, si on veut, à rejetter l'ame sur n ce mesme instant à autres pense-» mens: mais il la faut tendre et roi-» dir d'aguet. Je sçay qu'on peut gour-» mander l'effort de ce plaisir, et " m'y connois bien, et n'ay point n trouvé Venus si imperieuse decese, » que plusieurs et plus reformez que » moy la temoignent. » Ce serait une misérable excuse pour les moines que nous combattons ici: l'observation

(18) Plato, in Philado; pag. m. 405, C. (19) Aristot., Ethicor. Nicomach., lib. VII, cap. XII, pag m. 72, C.

(20) Montaigue, Essais, liv. II, chap. XI, pag. m. 172.

(\*) Lacret., Ub. IF, vs. 1000.

qu'a faite un médecin d'Italie est in-<u>finiment plus propre à leur apprendre</u> leur devoir. La seule pensée, dit-il (21), d'un tel acte renverse la raison, et inspire une espèce de rage. Aique utinam in ipso Veneris actu duntaxat mente privaremur, non etiam in prævid meditatione ad eundem, quam furorem et rabiem dixit et descripsit Virgilius lib. 3 Georg. bisce carmimbus (22)... Iransimus consulto carminis majestatem, leporem, possuntne apertioribus argumentis physicė comprobari, quas furias addat sola meditatio 🗸 eneris non homini tantum, sed et brutis quoque cæteris. (23) Pudenda itaque, vel partes reprehensibiles existunt, quòd animalia omnia in rabiem agant, naturæ cancellis propriis amoveant, in homine vero maxime omnium jugulent ipsam rationalem animam. Nous verrous ailleurs (24) un passage de Mélanchthon qui a du rapport à ceci ; mais no renvoyons point ailleurs la belle maxime de saint Augustin. Il conclut de ce que l'âme pénétrés de cet excès de volupté est incapable de toute fonction intellectuelle, que tout homme véritablement sage, et seusible aux-saints plaisire, aimerait mieux, si cela était possible, que le devoir conjugal fût séparé du sentiment voluptueux qui Vaccompagne (25). Hæc autem ( libido) sibi non solum totum corpus, nec solum extrinsecus, verum etiam intrinsecus vendicat, totumque commovet homisem, animi simul affectu, eum carnis appetitu conjuncto atque permixto, ut ea voluptas sequatur, qua major in corporis voluptatibus nulla est: ita ut momente ipso temporis, quo ad ejus pervenitur extremum, penè omnis acies et quasi vigilia cogi≥ Tationis obrualur. Quis autem amicus sapientiæ sanctorumque gaudiorym , conjugalem agens uitam, et sicut apostolus monuit (\*), sciens vas suum possidere in sanctificatione et hono-

(22) Il met ici 24 vers de Virgile.

(\*) I Thess. IV.

<sup>(21)</sup> Marcus Antonius Ulmus, Physiologia Barbe humane sect. II, cap. III, pag. 128.

<sup>(23)</sup> Il faut noter qu'il recherche la raison pourquoi les parties destinées à la génération sont appelées honteuses.

<sup>(24)</sup> Dans la remarq. (B), citation (9) de l'article FRANÇONNE.

<sup>(25)</sup> August., de Civisate Dei, lib. XIV.

re, non in morbo desiderii, sicut et par jour, et quittaient le son k gentes quæ ignorent Deum, non mallet, si posset, sine hác libidine filios procreare: at etiam in hoc serendæ prolis officio, sic ejus menti, ea quæ ad hoc opus creata sunt, quemadmodum oætera, suis quæque operibus distributa membra servirent, nutu volun**tatis acta, non æstu libidinis** incitata?

(E) Les moines de son ordre ont obtenu.... de consacrer une séte à ces saints stigmates et d'en réciter l'office.] Voyez l'Alcoran des cordeliers (26) : vous y trouverez une note marginale bien satirique; elle est conçue en ces termes: ()uant aux stigmates de ceste idole, les jacobins disent que ce fut saint Dominique qui les lui feit d'une broche, estant survenu quelque different entr'eux comme il estoit caché sous un lit. L't voilà comme ces sectes detestables se deschirent l'une l'autre. L'auteur de cette note est coupable pour le moins d'un trèsgrand péché d'omission. Il n'a cité personne qui dise que les jacobins content cela. Or il y a si peu d'apparence qu'ils l'aient jamais conté, que vingt témoins ne seraient pas superflus pour les en rendre suspects.

Notez que Jacques le l'èvre d'Etaples condamna fort librement, comme une superstition, la fête des saints stigmates de François d'Assise. Voyez son Commentaire sur le verset 17 du chapitre VI de l'épitre de saint Paul aux Galates (27). La superstition de cette sête a quelque chose de contagieux : elle est fort capable de jeter dans l'illusion les âmes dévotes; les prédicateurs se rendent si pathétiques ce jour-là, et débitent des imaginations si guindées, qu'ils sement l'enthousiasme et l'extase dans plusieurs cerveaux; et quand il arrive un certain concours d'incidens, ces semences ne manquent pas de germer. Je me souviens d'un passage de Balzac qu'on sera bien aise de lire. Il se fit il y aquelque temps, en une ville d' Éspagne, une société de dévotes, qui étaient en méditation tant d'heures

(16) Liv. I, pag. 4, de l'édit. de Genève, 1560, iq-8°., ches Courad Badius, et pag. 5 de l'édit. de Genève, 1578, in-12, ches Guil-

laume de Laistarie.

(27) M. Simon, Histoire critique des Comrecutet. du N. Test., chap. XXXIV, pag.
401 et 195, rapporte les paroles de Jacques le 79410

choses basses, pour vivre, disues elles, d'une vie supérieure. Mu i votre avis, qu'en arriva-t-il? Mu désordres domestiques et mille este vagances publiques. Les moins c dules prenaient des piques des gle pour de saints stigmates; les pla humbles estimaient profans w maris; les plus sages parlaint leurs pensées, et faisaient des gnuces éternelles. Tant y a que quax au mois de mai, il n'y en avail et trois ou quatre qui eussent coun: champs, on tenait que l'anna »-

été bonne (28).

(F).... Ils ont publié tant de chas de leur patriarche avec si peu &; gement, qu'ils l'ont exposé à u sanglante grele.... de railleu Voyez le livre intitulé: Les Confr mités de la Vie de saint Francis la Vie de Jésus-Christ, vous n'uns plus besoin qu'on vous prouve kitth de cette remarque. Ceux qui cost lèrent au XVI°. siècle l'Alcoran a cordeliers tirérent de là leurs mir riaux, ils ne firent que publier le extraitede cet ouvrage, avec quelque notes. The se servirent de l'édition de Milan, 1510. Apparemment les fraciscains auraient été un peu plus siges, s'il avaient prévu ce qui arma par le moyen de Luther et de Calvin. Mais il y avait si long-temps que tous ceux qui osaient crier contre l'église romaine étaient écrasés par la force du bras séculier, que l'on & persuadait aisément que tous leur imitateurs auraient la même destinée. On fut trompé. Il s'éleva un grand corps d'église avant le milien de XVIe. siècle. Ce grand corps ze main tint, et subsiste encore aujourd hu fort en état de se faire redouter. 11 eu de toutes sortes de plumes a abondance, de sorte qu'il a fallu boire toutes les sottises qu'on avait faits On avait eu l'imprudence de permet tre l'impression du livre des Conformités, et il a fallu en porter la peine. Ce n'est pas une plaie qui ne fass que passer, comme lorsque l'on d. termine toule une secte avec ses livres. Ceux qui ont fait cette plaie ort des auteurs à foison, et une infinite de bibliothéques et d'imprimeres.

<sup>(38)</sup> Balisse , an IIIº. liere de su Lava.

> ) ..... Il y a sans doute un peu > de malignité dans quelques-unes ces railleries. Je mets en ce rang que j'ai dit ci-dessus touchant les ; mates de François d'Assise. Il ne t prendre que pour un conte malin boution ces coups de broche qu'il ut de saint Dominique. Quelqu'un fit une idée divertissante de ces s fondateurs d'ordre, en feignant 'ils se querellèrent un jour jusques à battre, et que saint François s'éat réfugié sous un lit, l'autre, ars d'une broche, la lui fourra cinq six fois dans le corps : et là-dessus elqu'un poussa la plaisanterie juses. à dire que les stigmates de saint ançois sortirent de cette querelle. Je Ets encore en ce rang cette raillerie ı sieur d'Aubigné (29) : « Si quelque évêque ou cardinal devient amoureux de son page, qu'il se console à l'imitation de saint François, qui appelle ses amours avec Frater Macéus sacrées. Et de fait ils témoignèrent leur fureur jusqu'à l'autel. Quant à ce que dit ledit livre, que saint François demeurait tout en feu regardant frère Macée, et s'écriait souvent, même un jour comme il tenait le calice, et l'autre les cannettes, il s'écria transporté de fureur : Præbe mihi te ipsum. » min je mets dans la même classe les loses de Conrad Badius que je m'en ais rapporter. Je les mets en note : want au texte tiré du livre des Conformités, on va le voir à l'iutant même. Il faut sçavoir comme aincte Claire (\*) fut dediée et conacrée à Christ. Or la nuict suyant le jour des rameaux, estant

(29) Coufess. Catholique de Sancy, liv. I,

(\*) Voyez la mère louve qui en a engendré cant d'autres. Or, il est à croire que ceste ga-Lande avoit eu grande familiarité avec ce ruffien François, lequel (comme eux-mêmes disent en leur livre) estoit desbauché jusques au bout en Loutes sortes de dissolutions, danses, jeux, festins, et je vous laisse à penser si la paillardise étoit laissée derrière, et ce avant que Satan l'eust choisi pour parfaire cest esclandre qui a renversé la chrestienté. Car quelle façon de faire est-ce pour une fille d'honorable maison de sortir de nuict sans le sceu de ses parens, et s'en venir trouver certains moines sans femmes, plus eschauffes que taureaux bannièrs, et se ranger avec eux en telle familiarité, que de se laisser faire tout ce qu'ils veulent? tondre, mettre nue, revestir, puis mener à leur plaisir : et tout sous couleur de saincteté? Alcoran des cordeliers, liv. II, pag. 220, édit. de Genève, 1560.

en compagnie honeste, sortit de la ville d'Assise, et s'en veint à Saincte - Marie - des - Anges au convent des freres, où sainct François et ses compagnons l'attendoyent. Où ayant esté honorablement receuë par sainct François et ses compagnons, elle fut menée devant l'autel de la l'ierge Marie, et là fut tondue en premier lieu, puis on lui osta ses habits mondains, et luy bailla-on les habits de l'ordre : cela faict, sainct François avec ses compagnons la conduit au monastere de Panzo, qui est maintenant de son ordre, et auparavant il estoit de Sainct-Benoist.... Une fois que sainte Claire diet à sainct François qu'elle avoit affection de manger avec luy, sainct François ne vouloit nullement, dont il fut reprins de ses freres, et par ainsi il s'y accorda finalement (\*). Ainsi estant accompagnée d'une siene compagne et de deux compagnons de sainct François, elle veint à Saincte-Marie-des-Anges, et apres quelle eut sait la reverence des vant l'autel de la Vierge, où elle avoit esté épousée à Christ, elle entra pour disner où sainct François l'avoit fait preparer en terre. Et pour le premier mets sainct François commença à parler de Dieu si souëfvement et sainctement, si divinement et hautement, que luy-mesme le bon sainct, ma dame saincte Claire et sa compagne avec les autres freres furent tous ravis. Et soudain comme ils estoyent en ceste sorte, ayans les yeux et mains dressées vers le ciel, il apparut un grand feu sur le convent des freres, et sembloit que le lieu avec la forest fust tout embrasé. Ce que voyant les habitans d'Assise veinrent en diligence à ce convent pour esteindre le feu, et trouverent qu'il n'y avoit rien endommagé, et que les freres et saincte Claire estoyent ravis :

(\*) Il a dit ci-dessus qu'elle fut quarante-deux ans enfermée sans partir du monastere : accordes ces fluttes. Cependant qu'il vous souviene de ce que j'ay annoté que si ces choses sont vrayes, il y a grandes conjectures, qu'il y a eu de la paillardise mes lée parmi ceste saincteté. Car quel ordre y a il que deux filles s'en aillent ainsi à l'abandon avec deux moines de place en autre pour un repas? Et puis d'où venoit ceste affection à ceste saincte nonnain de vouloir banqueter avec la saineteté de ce beau pere, sinon qu'elle vouloit ginguer, pour renouveller l'accointance du temps passé? Là même, pag. 223.

lors ils cognurent que ce feu-la estoit divin, qui estoit apparu visiblement pour consoler coux qui estoyent la assembles. Dequoy ils furent grandament edifies. Or quand ils furent revenus à oux no se soucians plus d'autre vianda, sainete Claire avec sa compagne s'en relourna en son monastère (30). Pour peu qu'on examine les choses sans préjugé, on trouve de la plus froide impertinence dans la dernière glose de Badius: Il ayperut un grand fou sur le cenvent, c'est-à-dire, le bruit courut que les moines ay divertisseient avec quelques nonnes. Quelle sorte d'interprétation est-ce que cela? N'est-ce point transporter dans la morale les principes de physique d'Anazagoras (31)? C'est trouver partout ce que l'on veut.

(H) Il a donné tant de marques **€ extravagance** pendant sa vie.]« Celui » qui avait une femme et des filles de » neige pouvait bien avoir des hi-» rondelles et des cigales pour ses » sœurs, et des lièvres et des agneaux » pour ses frères. C'est ainsi qu'il » appelait ces animaux. Mes sœure » les hirondelles, vous avez assez » causé. Mon srère le levraut, pour-» quoi l'es-tu laissé ainsi tromper? » Chantes, ma sœur la cigale, et loues » le créateur. Il disait à un paysan » qui portait au marché deux agneaux » sur ses épaules : Pourquoi tour-» mentes-tu ainsi mes frères. Sa misé-» ricorde s'étendit jusqu'aux poux et > aux vers , qu'il ne voulait pas per-» mettre qu'on écrasat, parce qu'il » est écrit au psaume 21 : Je suis un vermisseau et non pas un komme... » C'est lui-même qui tua le fils afné d'un » médecin dans un lies appelé Nucé-» ria, afin d'avoir le plaisir de le res-» susciter (32). » Comparez ce passage de M. Jarien avec celui que je m'en vais rapporter de M. Fersand, et vous verrez quels sont les faits que l'on peut tenir pour incontestables. Ce sont ceux que M. Ferrand n'ose nier. Je laisse ici, c'est M Ferrand qui parle (33), les choses qui ne portent pas coup, ou qui sont notoirement fausses:

(30) Alcoran des cardeliers, liv. II, pag. 224. (31) Quadlibet ex quolibet quia quidlibet in quolibet.

(32) Jurien, Apologie pour les Réformateurs, chap. I, pag. 52, 53, édit. in-4°.
(33) Ferrand, Réponse à l'Apologie pour la Réformation, pag. 356, 357.

comme est, par exemple, la misercorde de saint François envers le poux et les vers qu'il ne voulait pe permettre qu'on éerasât ; et le mestre que l'apologiste dit que ce un commit en la personne du fils is d'un médecin, pour avoir le plas de le ressusciter. Cela est si faile ou si évidemment faux, qu'on ne la pas s'y arrêter. C'est le résuter qui de le proposer. Voilà les seules san setés que M. Ferrand reproche à sa adversaire : il convient donc de tac le reste, et cela suffit pour mostre que François d'Assise s'était démort l'esprit par de très-fausses idées & dévotion. Je plains M. Ferrand & s'être engagé à l'apologie de ces bellfraternités. Si l'apologiste, dit-il [4 ressemblait à saint Bonaventure, de garderait bien (35) de censura e nom de sœur et de frère que sit François donnait aux animaux. L adminerait cela avec saint Bonaver. ture, dont je ne puis m'empéche d'être encore ici l'interprète. « Sunt » François, considérant la premier » origine de toutes choses, et était » rempli d'une piété abondante, appelait du nom de frère et de sœu les créatures, quelque petites qu'el-» les fussent. Il en usait de la sorte, parce qu'il savait que ces animam » étaient tous sortis du même principe » que lui, c'est-à-dire qu'ils avaient » Dieu pour créateur. Il embrassait » pourtant plus tendrement et avec plus d'amitié ceux des animaux qui » représentaient, et par eux et par » l'application de l'Ecriture, la mansuétude de Jésus-Christ, par exemple, les agneaux. Comme il était un jour à Sainte-Marie-de-Portioncule, il y avait une cigale sor on figuier, auprès de la cellule de l'homme de Dieu. Cette cigale, par son » chant, convisit souvent aux loussges divines le serviteur de Dieu, qui avait appris d'admirer la magnificence du créateur dans les plus pefites choses. Il l'appela un jour; » et comme si elle est été instruite » du ciel, elle vola sur la main de » François. Ce saint lui dit : Chantez, » ma sœur la cigale, et louez Dieu

(34) La même, pag. 369, 370. (35) Quelle pensée! c'est comme si je disau: Si M. de Meaux ressemblait à M Claude, il se garderait bien de condamner la réformation.

ar votre chant. La cigale obéit assitôt, et elle commença à chaner. » S'il est vrai que saint Frans se soit mis tout nu à la place crucifix, il n'y a plus lieu de doude sa folie. Je n'en parle qu'en utant, parce que je n'ai lu cela que ns la Confession de Sancy. Voyons passage, et reprenons-le d'un peu us haut. Quand on lit, saint Franis habitant avec sa femme de neige, faut dire que c'estoit un antidote ntre sa chaleur naturelle, et pour elle qui paroist en sa posterité. luand il a presché aux poissons, est que quand sa posterité presche, le auroit besoin d'auditeurs muets. )uand il leur prescha pour miracle, ue Dieu les empescha d'estre noyés u déluge, c'est que les miracles de église romaine, selon Richeome, loivent estre de causes naturelles. Juand il appelle les loups ses frees, et les fait toucher à la main, est en predisant que les cordeliers seroient pattes peluës, et taschans de surprendre les innocentes brebis. Il appelle les hitondelles ses sœurs, parce que leurs freres, comme elles, se nichent au temps des matines chez les villageois. Quand en priant, l'ange dit à saint François, que de son ordre devoit naistre l'Antechrist, c'estoit afin qu'on ne desdaignast point de faire les cordeliers papes. Et quand il met chemise à part pour s'arborer devant les dames tout nud en la place du crucifix, c'estoit pour monstrer les beautés de nature, comme n'ayant point mangé du fruit de l'arbre de science, et representer, sinon la science, au moins la nudité du pere Adam (36). Je conclus par cette observation: personne n'a fait plus de tort à François d'Assise que ses propres enfans ; si en publiant son histoire ils avaient passé l'éponge sur les choses qu'il valait mieux ensevelir dans le silence, ils n'auraient pas donné lieu aux protestans de le tourner en ridicule. Quel chagrin ne futce pas aux capucins hibernois, quand ils s'établirent à Sedan, de se voir régaler tout aussitôt de trois sermons du ministre du Moulin (37), remplis

(36) Confession entholique de Sency, liv. I, chap. II.

(37) Ils surent imprimés l'an 1641. Le père Joseph écrivit coutre ces Sezmons; mais du

des endroits les plus ridicules de la légende de leur patriarche, à quoi M du Moulin, naturellement railleur, fit une sauce de hant goût?

fit une sauce de haut goû!?

(I) Un religieux de son ordre a táché de réfuter l'Alcoran des cordeliers. L'auteur de cette réfutation est un cordelier du Pays-Bas, et se nomme Henri Sédulius. Il publia son livre (38) à Anvers, l'an 1607. Il remarque, 1º. que le livre des Conformités fut composé par trère Barthélemi de Pise, l'an 1389, et qu'on vit paraître contre cet ouvrage, t'an 1513, un écrit en milemand, sans nom d'auteur ni de libraire, intitulé l'Alcoran des cordeliers; 2º. que cet Alcoran, augmenté de la moitié, parut à Geneve en latin et en français, l'an 1578, et qu'on l'imprima à Dort, en flamand, l'an 1589 (39). 3º. Il remarque que l'anteur de cet Alcoran se nomme Erasme Alhérus, et se qualifie ministre de l'église, au pays de Brandebourg. Or, comme l'an 1513, Luther n'avait point encore éclaté contre le pape, Sédulius s'imagine qu'il y a quelque fraude dans la date de l'impression ; car avant Luther le titre d' Ecclesiæ Ministern'avait point de cours. 4°. Il remarque encore que c'est une calomnie, que d'assurer, comme fait Albérûs , que le tivre des Conformités a la même autorité parmi les moines franciscains, que l'Alcoran parmi les Turcs. 5º. Il nie ce que Conrad Badius assure (40), que depuis la reformation on supprime autant qu'on pent ce livre des Conformités, qui avant cela sortait souvent de dessous la presse. Il met aux prises sur cela Badius avec Luther (41), et il observe que ce livre fut imprimé à Boulogne,

Monlin lui répliqua par un ouvrage intitulé: Le Capucin, qu'il publia à Sedan en la même année 1641. Voyes la remarque (M).

(38) Intitulé: Apologeticus adversits Alcoranum Franciscanorum, pro Libro Conformite-

tum, libri tres, in-4°.

(30) Il ignore l'édition de 1556 citée par Du Verdier, Biblioth., pag. 858, et celle de 1560, in-8°., à Genève, ches Conrad Badius. Notes que Voëtius, Desper- Causa Papaths, pag. 619, ne connaît que l'édition flamande de cet Alcoran.

(40) Dans la préface de l'Alcoran des Corde-

hers, édition de Genève.

(41) Tam hoc est falsum (pudore nos libri Conformitatum) quam quod scrubit Lutherus verum nos pro hac abominatione necdum punitentiam agere, hanc non recontage. Sedulins, in Prolegom.

l'an 1590. Easin il remarque que, ni qui n'en eust un, et qui ne l'ess -. dans l'edition allemande, ni dans la attentivement, pour dire infance. française, mi dans la flamande, on D'ave persière le som de ceux qui tu as un front de paillarde, et:. eat evenpou cet diceme, et qu'il ne point voulu avoir honte (\*) Pour repeates point sur cheurvations mar- faire veoir, il faudrait faire un ... ranhe. une seulment aux object plus gros que le sien. Mais il ne u ande ton sout governes one per becope in durantium de Pose.

be sutto sur in timelession cathorese to comme une concluters fut ten-- table, in the water of majorial , if the ---------- -- commente , reproductive , deare a continues standings also appears. management of the production I'M MY THE LINEST WAS SITE OF The sales of the contract of the sales and there were so were the time -HE III dispurges t care , manuscraft e annie e el matriphisment de arman to armanume it is -- - course of one transportles me . ... in the same of the same . I wowen to US THEOR STOSSIET, - www. mondement de ceux - a marker i is source. Ce livre est ... we were comments of Anvers, ----- travertit enutre les héréti-..... . . . . . i est se utile pour nous, ... . sowerr pour la gloire de a vi v eust papiste judicieux

m meges gr, gr, de l'Ailion de 1699. 🛼 Henri Sédulius qui le dit.

'realre, Histor, de Helvicus, sable

.... Bemorques sur la Réponse au · partie, pag. 353.

ment à l'auteur et à ses sembles

que le sien. (K) L'on est bien malheureur la que l'on est exposé à un certain gen was to ware the moss apprendent d'attaques. ] Les auteurs qui i y tre vent exposés ressemblent à l'arme :www some o nire De sugmensete maine, qui se laissa engager ed ful me francesum vocant, culas Caudinas (44). Elle se s'en se ne de la tres de la tr en de le passer sous le jourg. Elle E rai. e sur connotat qui une traduc pouvait ni se désendre, ai capité sicummi sus merus en 1513 qu'avec toutes sortes de désavantan en vant il. munica 15:3 lly a des controverses qui ent le née - womann un succes se preses- destin. On ne peut y traiter de part, - a se vincerrament des signes sa houte. Voils l'état me se trouveres: a a m an attaquement sur le les protestans les attaquement sur le le Jenes un vomme d'aine en vre de Barthelemighe Pine. Avonerqu'i ...: wewwar water merage de cules, extravagantes, umpies, etc., terrone wuster romane c'était sacrifier le gloure de l'ordn, naître qu'il avait fallu que les bérétques enseignament à mieux pesser et a mieux parler: a civit d'ailleurs entier le courage a ses heretiques, leur donner une ample matière d'usulte, et leur préparer le chemin à reuverser d'autres choses, par l'assez qu'os leur aumitat des dre trampémentes unes et d'avent lausse si long-temps le mande dans une crame superstition. On jugen denc qu'il ne fallaituire caler, ni capitaler, mais se défendre le mieux qu'an pomerant, quoique le poste fût tres faisle. On se vit alors dans le cas de l'annion presente, « fronte procupiana, a targo lapi, les loups me pourmement, et j'ai levant moi un precipice. Il fallait choisir ertre deux manx, et l'an crut que le pire était de se confirmer vaincs: l'on espéra qu'on ferant des apologies qui contenteraient les ames dévotes, et que les répliques des adversires, quelque victorienses qu'elles fusent, n'ébranleraient pas la foi des bons lomains. Pour cosper court, on trouva

<sup>(\*)</sup> Jerem. III , vs. 3. (44) Voyes Flores, Ed. I., cap. XII.

si c'était une chose honteuse de des catholiques romains, touchant le pattre, il était plus honteux en- pouvoir de la Sainte Vierge, et pria de me combattre point (45). Gélement parlant, il est vrai que ment. Ce prélat fut pris à la glu : il les disputes le personnage d'atant est plus favorable, plus avanax, et plus facile à soutenir, que ersomnage d'attaqué ; mais cela : particulièrement véritable pour : qui entraient en guerre contre vre des Conformités. Ils se batnt à coup sûr : ils ne couraient aurisque; il y avait à gagner pour , de quelque côté que l'ennemi se rnat. S'il se tait, pouvaient-11s , il donnera à connaître que nos ections lui semblent insurmonta-3 ; s'il supprime l'ouvrage des Conmités; il témoignera la même choet il aura honte des excès de ses décesseurs, et il confirmera nos roches : s'il prend le parti de l'apoie, il ne les confirmera pas moins; réponses seront pitoyables, et ne viront qu'à le convaincre d'opinia-:té, et nous donneront un juste sude l'insulter, et de lui dire qu'il porte pas innocemment la peine s fautes de ses ancêtres (46), mais qualité de complice, puisqu'il les lopte en tâchant de les justifier le ieux qu'il peut. Notez que Sédulius, pologiste de Barthélemi de Pise, serve, qu'il y avait des hérétiques reprochaient aux franciscains avoir honte de cet ouvrage, et que autres leur reprochaient de n'en roir point de honte (47). N'était-ce as se commettre, soit qu'on approuåt, soit que l'on désapprouvât les onformités?

Tel sera toujours le destin de ceux ui auront à se défendre dans des poses de cette nature. Le fameux évêque le Bellai, M. le Camus, ne prévit pas , orsqu'il commença d'entrer en lice ivec M. Drelincourt sur le culte de la Sainte Vierge, qu'on l'amènerait dans ce défilé. M. Drelincourt fit un grand amas des expressions les plus excessives qu'il rencontra dans les écrits

(45) Turpe quidem contendere erat, sed ce-Turpius.

Ovid. Metam., lib. V, vs. 315.

(46) On n'est donc pas dil dire qu'Horace. Od. VI, lib. III, disait aux Romains, Delicta majorum immeritus lues, Romane.

(47) Vojes la remarg. (I).

M. le Camus de lui en dire son sentimit en œuvre toute les inventions de son génie; il répondit qu'il était à la campagne, et qu'il ne pouvait pas vérifier les passages allégués par le ministre; il plaisanta, il se donna des airs goguenards : mais au bout du compte il ne condamnait rien formellement; il n'osait ni avaler le morceau, ni le rejeter; il ne faisait que mâcher, et il eut même recours à une basse et comique récrimination (48). Toutes preuves de l'embarras incroyable où it se trouvait. Cette récrimination, quelque mauvaise qu'elle soit, est plus supportable que celle dont le cordelier Feuardent se servit dans une semblable conjoncture. Il s'avisa de reprocher aux ministres que Théodore de Bèze avait invoqué sa Candide comme une déesse. Voici ses paroles: Mais que respondrez vous, si je vous » moustre par les escrits de vos prin-» cipaux ministres et predicans, qu'ils » invoquent et adorent leurs putains, » (sauf la reverence de toutes gens de » bien) les tenans pour déesses? » Est-ce point renier le seul vivant et » vray Dieu? Voicy les propres vers » de Theodore de Beze touchant sa » garce de Candide :

Et tamen hanc audes maculare, et dicere nigram?

» Desine, habet certè Numen et ista

· Que nisi sit precibus nostris lenita, vere-

Ne discas lasa quam gravis ira dea.

» Et peu après:

· Parce, rogo, quacunque des es.

» Et de rechef:

Ecce fugam fateor, veniam ne, Diva 1

» Après il luy donne et consacre son » ame, comme à une déesse:

« Ipsam nempe animam tibi di-» catam, amorisque tui ignibus

» perustam, Quæ pridem tua sit

» licet, suamque te pridem domi-» nam vocetque ametque, se rur-

» sus tibi datque dedicatque.

» Et de rechef:

. Ergo fac alium te, Candida, dicere So-

- Utpotè qua facias astum hyememque mihi.

(48) Voyez-la ci-dessus, à la fin de la remarq. (A) de l'article Axonon , tome II, pag. 437.

» archipredicans d'appeller leurs vi-» leines, dames, maistresses, soleils, » et déesses : et idolatrie aux catho-» liques d'appeller la très-sainte Vier-» ge et mère de Dieu, seulement es-» toile de la mer, advocate des pé-» cheurs, vie, douceur, et roine de » misericorde (49)? » Chacun peut voir le ridicule de ce parallèle; car, 1º. il y a une différence prodigieuse entre des phrases de poëte, et des phrases de dévotion. Celles-là sont un jeu d'esprit, et ne contienqent rien de sérieux : les autres s'emploient sérieusement, et comme un acte de religion. 2°. Bèze n'était point ministre quand il fit cos vers. 3º, Il les désavous, et les détesta des qu'il eut fait profession ouverte de la religion protestante.

(L) Les jésuites entreprennent eussi la défense de l'écrit de Barthélemi de Pise, quand ils le voient attaqué par les protestans. Du Plessis Mornai étala dans l'un de ses livres (50) les comparaisons que l'auteur des Conformités a faites entre Jésus-Christ et le fondateur des cordeliers. Le jésuite Gretser répondit (51) qu'il n'y a rien dans cet ouvrage des Conformités, qu'une bonne ame ne puisse tirer en bonne part, beaucoup de choses qu'une mesehante ame pourra sinistrement interpreter. Que devant que la candeur et la simplicité eussent abandonné la terre, plusieurs choses ont esté dites simplement et candidement, que des gens doubles de cœur, » cavillent et calomnient à present. » En cette manière, c'est la réflexion

(49) Feuardent, Examen des Confessions, Prières, Sacremens et Catéchisme des calvinistes, folio 05. Il cite Elegia 6, que est de sua Candida, ad quendam Lodoicum. J'ai une édition du Juvenilia Poëmata de Théodore de Bèze, sans marque ni du tomps, ni du lieu de l'impression, et sans aucun nom d'imprimeur. Les 6 premiers vers que Fenardent cite, y sont dans la Ve. Aégie: les suivans, que ce moine con-fond ensemble, comme si c'était de la prose, sont dans une Épigramme qui a pour titre: ' Xenium Candide; les deux derniers sont dans une autre épigramme. Juges par-là si Fourdent savait citer.

(50) *Dans le* Mystère d'Iniquité, *pag*. 334, et plus amplement dans son Traité de l'Eucharistie, liv. III, chap. XVII. Notes que Henri Etienne toucha la même corde dans le chapitre XXV de l'Apologie d'Hérodote,

(51) Gretser, Exam. myster., chap. LIII, site par Rivet. Remarques sur la Réponse au Mystère d'Iniquité, tom. II, pag. 351.

» Est-il bien seant à vos autheurs et » d'André Rivet (52), qui le voudra » entreprendre, defendra l'Alcoran de » Mahomet, et n'y a blaspheme, qui » ne puisse estre converti en senten-» co divine, per ceux ausquels il est aisé d'appaiser ainsi leurs bonnes \* » ames, peu soucieuses de l'honneur » de Christ. » Coëffeteau, qui était dominicain, abandonna un peu plus les intérêts de Barthélémi de Pise, en répondant à cet ouvrage de du Plessis. Quant au livre des Conformités de saint François avec Jésus-Christ, l'église romaine ne l'a jamais approuvé. C'est l'œuvre d'un particulier qui, transporté d'un zèle trop inconsidéré à l'endroit de son patriarche, peut à bon droit étre repris de peu de jugement, parce qu'en voulant s'étendre per trop sur ses louanges, il a dit des choses, qui sans doute peuvent être tirées à un mauvais sens. Ceux de son ordre qui l'approuvèrent en leur chapitre général, ne se figuraient pas qu'on en dut expliquer si criment les paroles, et ni assure que pas un d'eux ne croyait pour cela que saint François égalât, ou fût audessus de Jésus-Christ, quoiqu'ils l'estimassent un des grands saints du paradis (53). Concluons par la réplique de Rivet. « Si l'eglise romaine n'ap-» prouve ces blasphemes, pourquoy » les a-t-elle supportez si loug-tems? » Pourquoy se sont endormis sur cela » les censeurs des livres, le maistre » du palais de Rome, et tous les inquisiteurs? N'ont-ils pas approuvé par leur silence de deux cents ans » ce qu'a escrit cet infâme Barthelemi de Pise? N'ont-ils pas encore permis depuis peu d'années (\*), qu'on » l'ait imprimé à Boulogne, sans aucune censure ou antidote? Coeffe-» teau peut-il dong jetter cela sur un » particulier, qui transporté d'un zèle inconsideré.... Il en est quitte a » bon marché, s'il passe pour cela. » En quoy, son general et le chaptire » estoit-ce un particulier? Ils ne se figuraient pas, ce dit-il, qu'on deust expliquer si cruement ses pa-» roles. Mais pouvoient-ils dire en » conscience après l'avoir bien esplu-» ché, qu'ils n'y avoient rien trouve

> (52) Rivet, là même, pag. 352. (53) Coeffeteau, Réponse au Mystère d'Iniquité, pag. 870:

(\*) Anno 1540.

thi meritast correction? N'est-ce comment il s'essorce de prouver que ms du moins un tesmoignage de rapidité et ignorance palpable \*4 ? » Ceei métait nécessaire com-E ace preuve de ce que j'ai dit ciwas, touchant l'embarras inexpli-'e où les protestans ont jeté leurs ersaires, en atlaquant l'auteur Conformités. Et voilà jusqu'où s'é-- dent les influences de la folie d'un ticulier : elles exposent à la tem-→ tout le corps, toute la commuité, comme autrefois le crime d'Ay exposa la flotte grecque (55). Si is aimez mieux une autre compasom, voyez la note (56).

M)..... On a vu des laïques pren-🖙 la plume pour une pareille cause, etre le ministre du Moulin. Maître illaume Cacherat, avocat, procu-, ar du roi au siége de Quillebœuf, sit 📑 livre qui fut imprimé à Paris , l'an 42, et qui est intitulé: Le capucin ffendu contre les calomnies de Mª. ierre du Moulin ministre ; ou Traio-. apologetic contenant les justes rains pour lesquelles le parlement de ourdeaux a faict brusler par les ains de l'exécuteur des sentences iminelles, le libelle diffamatoire ontre les capucins, composé et mis n lumière à Sedan par ce ministre, t espandu dans ce royaume, contre n teneur des edicts de pacification. Ivec la réfutation sommaire des caomnies et impiétés qui y sont conteiues. J'ai déjà parlé (57) de cet ourage de du Moulin, et j'ajoute ici que Cacherat témoigna autant de zèle pour défendre les capacins, que s'il ent été de leur ordre ; mais que son apologie ne valut rien. En voici un échantillon; il compte (58) pour la IXe. calomnie du ministre ce passage-ci : « Les capucins qui font profession » d'observer la regle entiere de sainct » François, ne le font pas ; car la rén gle commande aux freres mineurs v de travailler de leurs mains, ce que

c'est une calomnie. Les generaux de l'ordre, (59) dit-il, qui respondent des actions de tous leurs religieux au cardinal leur protecteur, et luy au pape , et qui ont le principal intérest que la regle soit punctuellement observée, et qui y veillent soigneusement, ne se plaignent point de ceste inobservance; et le ministre du Moulin n'estant estably pour s'en informer, et austin'ayant jamais esté dans les convens de cest ordre pour voir s'ils observent, ou manquent d'observer leur régle, doit estre tenu pour calomniateur, et ignorant de ce qu'a entendu saint François par ce mot, Travailler de ses mains, qui ne se doit pas prendre comme le veut entendre le ministre; mais comme l'eglise et les superieurs de l'ordre l'ont entendu, et l'expliquent à present. Il est évident qu'une telle preuve de calomnie n'a nulle force; et c'est plutôt une calomnie que la refutation d'une calomnie. Cette prétendue preuve revient à ceci, l'église dégage les capucins de l'obligation d'observer leur règle au pied de la lettre. Mais cela même prouve qu'ils ne l'observent pas, et que l'accusation de du Moulin est légitime. S'il les avait accusés d'enfreindre les ordres du fondateur, sans être autorisés en cela par des dispenses, ou par des gloses allégoriques, on aurait pu l'appeler calomniateur; mais il a dit seulement qu'ils n'observaient point la règle de l'rançois d'Assise. La justification fondée sur les dispenses du pape, et sur l'interprélation des supérieurs, n'aurait guère embarrassé ce ministre : il y eût trouvé de nouvelles batteries ; car en effet c'est un grand abus de faire profession d'une règle bien austère, et d'impétrer ensuite une dispense de la violer. C'est ce que firent les franciscains à l'égard de la pauvreté : il se firent permettre par le pape de manier de l'argent, ce qui donna lieu à une dispute qui fit grand bruit en Angleterre, et dont Erasme a donné une description fort divertissante (60). Lisez-la, vous y trouverez que la source du grand fracas de Standicius, l'arc-boutant des frères mineurs

(54) Rivet, Remarques sur la Réponse au Mystère d'Iniquité, pag. 351.

» les capucins ne font pas. » Voyons

(55) Unius ob nowam et furias Ajacis Oilei. Virgil., En., lib. I, vs. 41.

(56) . . . . . . . Sicut grex totus in agris Unius seabie cadit et porrigine porci.

Juvenal., sat. II, vs. 79.

(57) Dans la remarque (H).

(59) Là wême. (60) Erasmus, Adag., chil. II, cent. V, num. 98, pag. m. 513 et seq.

<sup>(58)</sup> Cacherat, Capucin defendu , pag. 72.

en ce pays-là, fut l'envie d'empêcher les augustins de continuer à trafiquer; car leur gain diminuait celui des frères mineurs. On pourrait nommer des religieux mendians illustres par leurs ouvrages, et à qui leurs supérieurs ont permis de traiter avec les libraires. Ceux-ci leur paient fort bien la copie, et la peine de la correction des épreuves : ils donnent à l'auteur et de l'argent et des exemplaires; et l'auteur vend lui-même argent comptant les exemplaires qui Iui sont donnés. Observe-t-il son vœu? Point du tout. Mais il a permission de Je violer; et c'est cela même qui prouve qu'il ne l'observe pas. La dispense suppose et emporte l'inobservation.

(N) Le public saurait mieux les choses absurdes que les franciscains persévèrent à précher touchant leur fondateur, si tous les prélats étaient aussi vigilans et aussi fermes que M. l'archeveque de Reims.] (61) Un cordelier, un capucin, un bénédictin, avaient prêché dans son diocèse, le 2 d'août 1694, en l'honneur de saint François, à la solennité de la Portioncule. « (62) Il leur donna lui-» même les rétractations par écrit, » afin de détromper les peuples qu'ils » avaient séduits, de les rendre à » l'avenir plus circonspects dans » l'exercice de leurs fonctions, et de » donner au peuple un préservatif » contre de pareilles impressions. » Les trois prédicateurs obéirent hum-» blement à ses ordres, et le corde-» lier, étant monté en chaire, déclara » que ce texte qu'il avait pris pour » sujet de son sermon : Tres sunt » qui testimonium dant in cœlo, pa-» ter, verbum, et spiritus sanctus, » et hi tres unum sunt, n'avait au-» cun rapport avec ce qu'il avait en-» trepris de traiter, et ne lui pou-» vait être appliqué que par un abus » manifeste de la parole de Dieu; qu'ayant une fausse idée des mé-» rites de saint François, quoiqu'il » soit grand devant Dieu et devant les » hommes, il avait avancé témérai-'» rement, que saint François avait fait » dans la Portioncale par ses larmes, » ce que Jésus-Christ a fait pour les

(61) Voyes le Journal des Savane, du 11 avril 1695, pag. 241, édition de Hollande. (62) La même, pag. 242.

» pécheurs dans la crèche de Beth-» léem par les siennes; que saint » François avait fait dans la Portion-» cule par le sang de ses plaies, ce que Jésus-Christ a fait par le sien sur le Calvaire, et que saint Francois avait fait dans son cœur pour les pécheurs, ce que Jésus-Christ a » fait pour eux dans le sien sur la croix..... (63) Le capucin » rétracta pareillement des propo-» sitions contraires à la saine doctrine, qu'il avait avancées dans un sermon du même jour. La première est que saint François, se prosternant la face contre terre, fit descendre une seconde fois le fils de Dieu sur la terre. La seconde est que la Portioncule est une amnistie si en-» tière et si parfaite, que l'on peut » dire que dans tous les siècles pas-» sés, Dieu ne s'est jamais montré plus favorable aux pécheurs que » dans cette solennité; que quand » il avait dit que saint François, comme saint Paul, peut se glorifier d'achever ce qui manquait à la » passion de notre Sauveur,, il avait » fait une application téméraire des » paroles de cet apôtre, et contraire à leur sens; qu'il avait encore » avancé une proposition témeraire » et fausse, lorsqu'il avait fait dire à » saint François: Mon Dieu, si c'est » une nécessité que votre justice ait » ses droits, pardon, miséricorde, miséricorde aux pécheurs : je m'ol-» fre d'être moi seule la victime, et de satisfaire pour eux au droit de » votre justice (64)..... Il recon-» naît encore que dans un parallé-» le..... ce qui est faux, téméraire, et erroné, aussi-bien que ce qu'il » avait avancé, que l'indulgence de » la Portioncule est une image de » l'immensité, de l'infinité et de » l'éternité de Dieu, parce qu'elle se » gagne dans toutes des églises de saint François, qu'elle expie les peines du péché, et qu'elle durera » jusqu'à la fin des siècles. » Voict les propositions qu'il failut que le bénédictin rétractat (65): La première est celle où il a dit qu'il ne savait qu'admirer davantage, ou le verbe divin qui descend dans le chaste sein

<sup>(63)</sup> Là même, pag. 244. (64) Là même, pag. 245. (65) Là même, pag. 246.

Marie, ou le même Jésus qui cend dans la chapelle des angel seconde est celle où il a dit qu'il savait qu'admirer davantage, ou charité de François pour les péurs, ou l'amour de Jésus-Christ ir François. La troisième est celle il a répétée plusieurs fois, que ançois s'est fait la victime des heurs, qu'il s'est chargé des péis du monde. La quatrième est le ois il a dit, que Jésus-Christ a nné la plénitude de ses graces à nt François. La cinquième est celle il a dit en plusieurs endroits de z sermon, que la Sainte Vierge est ite-puissante sur son fils, par l'aurité qu'elle a sur lui de père et de ère. La sixième est celle où il a dit e le cri de saint François s'est fait eux entendre que celui de Moïse de saint Paul. La septième est lle où il a dit, que la Vierge a nné à François la vie de la grâce, mme elle a donné au sauveur celle s la nature. La huitième est celle où a dit, que François achève ce qui ianque à la passion du Seigneur en aveur des pécheurs, en coopérant à es victoires sur le péché et sur l'ener. Il rétracte encore plusieurs aures propositions, et des expressions langereuses, comme sont les suivanes: Que les franciscains sont les rères utérins de Jésus-Christ, les infans de Marie, compagnons des esprits bienheureux; qu'ils tirent comme eux leur origine du milieu des splendeurs de la grâce et de la gloire ; que l'indulgence plénière de la Portioncule est irrévocable et éternelle, sanctifiée par le Saint-Esprit, qui descendit dans la chapelle de la Portioncule sous la forme de colombe, comme il parut sur le Jourdain, pour faire de cette indulgence comme un bapteme de salut; que l'indulgence de la Portion cule ne remet pas seulement la peine du péché, mais aussi en quelque façon la coulpe, puisque c'est Jésus-Christ qui l'accorde, lui qui n'a jamais remis péché pendant sa vie mortelle, qu'il n'ail remis l'une et l'autre ; que Jésus-Christ lui-même accorde l'indulgence de la Portioncule indépendamment des papes. Que c'est un séraphin qui en a dressé la bulle; que saint François demande ou une plénitude de grace pour les pécheurs, ou un défaut de miséricorde pour lui.

De peur d'être trop prolixe, je ne ferai pas toutes les observations qui se pourraient faire sur ce que je viens de rapporter. Je me borne à trois. La 1re, est que les mêmes propositions que M. l'archevêque de Raims fit désavouer aux religieux qui les avaient avancées; que ces mêmes propositions, dis-je, ou d'autres équivalentes, sont préchées tous les ans, non-seulement en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc., mais aussi en France. La plupart des prélats n'y prennent point garde, ou ne s'en scandalisent point : cela fait que ces doctrines ne rencontrant point d'obstacle font leur voyage tranquillement, et sans que l'on sache dans les pays éloignés si on les a débitées. Saurions-nous qu'en 1694 on les prêcha au diocèse de Reims, si le prélat ne s'en sût formalisé, et n'eût voulu que les trois prédicateurs réparassent avec éclat la faute qu'ils avaient faite? Que ceci serve à persuader que l'empire des pensées monachales touchant le crédit de certains saints, et touchant les prérogatives de certaines indulgences, n'est guère diminué, quoique les siècles d'ignorance qui le fondèrent ne subsistent plus, et qu'ils aient été suivis d'un retour d'érudition et de lumière qui dure depuis long-temps. Ma 2°. réflexion est que les hyperboles du bénédictin à l'égard des indulgences de la Portioncule, et sur les grandeurs de François d'Assise, surpassèrent celles du cordelier, et celles du capucin. C'est un service réciproque que les moines s'entre-rendent. Les franciscains s'imaginent qu'en la bouche d'un religieux d'un autre ordre les louanges de leur fondateur ne seront pas si suspectes : c'est pourquoi ils prient ou quelque bénédictin, ou quelque carme, etc., de prêcher dans leurs églises aux grandes soleunités. Le prédicateur qu'ils emploient est assuré d'un bon régal, et pour le corps et pour l'esprit. Il ne se retire point sans avoir fait bonne chère, et sans recevoir de grands éloges sur son éloquence; on le remercie bien amplement. D'ailleurs, c'est à la pareille. L'ordre dont il est a aussi ses solennités. Le sermon d'un cordelier y est nécessaire, et fait plus de fruit

que le sermosi d'un domestique. On y trouve assez souvent plus d'encès sur l'efficace du scapulaire, que dans le sermon du carme. Voilà donc un commerce mutuel de bons offices. Il n'y a pas long-temps qu'un homme de beaucoup d'esprit, et qui est présentement de la religion, me conta que pendant qu'il était bénédictin il *f*ut prié de précher dans un couvent de franciscains à la solennité de la Portioncule. Ils lui marquèrent sur quoi ils souhaitaient principalement qu'il insistat. Il s'accommoda en partie à leur désir, mais il donna à la matière un certain tour qui ne leur plut pas. Quelques-uns d'eux le lui témoignèrent adroitement : il leur sit son apologie, et puis il leur demanda en confidence s'il était juste d'assurer en chaire tant de choses qui n'étaient pas véritables. Et que voulez - vous donc que nous fassions? répondirentils. Voulez - vous que nous mourions · de faim? C'est ce qui me servira de passage à la 3°. réflexion. Il y a dans l'église romaine plusieurs abus qui, selon toutes les apparences, dureront aussi long - temps equ'elle. On aura beau passer d'un siècle savant à un siècle plus savant; ces choses-là ne changeront point. Il est vrai qu'elles sont nées dans des siècles d'ignorance; mais l'ignorance n'était point la seule cause, ni même la principale cause de leur formation. Les besoins d'une communauté, tant pour se nourrir, que pour se loger commodément, l'intérêt que l'on avait à monfrer aux peuples un autel bien décoré, et de riches ornemens d'église; tout cela voulait que l'on fit des descriptions ravissantes des priviléges d'un certain saint, et d'une certaine chapelle, et d'une certaine fête. C'était un fonds journalier de subsistance, et lorsque l'anniversaire revenait, c'était le temps de la moisson et de la vendange de l'ordre. Or les besoins dont je parle ne sont point sujets aux vicissitudes de la lumière et des ténèbres: ils sont de tous les temps; ils sont les mêmes sous un siècle d'i gnorance et sous un siècle de science. C'est pourquoi leurs effets ne cessent point, encore que l'on devienne plus éclairé. Les esprits philosophes cont en peine s'ils doivent admirer en cela la longue indulgence, ou la lon-

que colère du ciel, et il y en a qui ap-

Tantane animis calestibus ira, qu'un docteur anglais applique aux erreurs où les nations orientales croupissent depuis taut de siècles (66).

(16) Voyes ci-dessus la citation (52) de l'article Brachmanse, tome IV, pag. 102.

FRANÇOIS Ier. \*, roi de France, a été un de ces grands princes dont les belles qualités sont mêlées de plusieurs défauts. Les historiens français (a) reconnaissent ce mélange avec la dernière sincérité; et il y en a même qui se plaignent de ce que les écrivains espagnols, au lieu de le reconnaître, affectent de donner à ce monarque l'éloge d'un prince accompli (A). De part et d'autre cette conduite pourrait bien être trop artificieuse; mais il semble qu'elle l'est moins du côté des auteurs français, que du côté des espagnols; car il n'y a guère que des aveugles qui ne puissent voir clairement dans le règne de François Ier. une longue suite de fauteset d'imprudences. Peu s'en fallut que ce prince ne se dépouillât lui-même du droit de succéder à Louis XII. Il en pre-

\* . Cet article, dit Leclerc, est plein de · faits nullement prouvés. Les témoignages » de Brantôme, de Mézerai, de Varillas, . etc., ne sont de nul poids. La discussion « de tout ceci me menerait trop loin de . beaucoup. . Gaillard a donné une Eutoire de François Ide. 1766 - 69, 7 vol. in-12, 1769, 8 vol. in-12; 1818, 5 volumei in 8°.; 1819, 4 volumes in-8°. La Bibliothéque historique de la France mentionne beaucoup de lettres ou ouvrages de François Ier. et indique quels sont ceux qui sont imprimés, et où ils le sont. Deux lettres, jusqu'alors inédites, de François Ier. à sa mère, et écrites de sa prison, en Espagne, ont été unprimées pour la première fois dans l'ouvrage ayant pour titre : Mes voyages aux envi rons de Paris, par J. Delort; 1821, 2 vol. in-80. Voyez aussi ci-après la note ajoutés sur le exte, pag. 501.

(a) Beaucaire, Sponde, Mésorai, Varil-

las . etc.

nte diversement cette histote (C), on convient qu'il prode ce bon avertissement; is à l'égard des autres fem-;, il garda peu de mesures (c), vie (D). J'ai dit ailleurs (d), : la principale de ses maîtresle mit à deux doigts de pertout son royaume. Il ne se voyant le mauvais tour que affaires prenaient, il lui échap-

(b) Femme de Louis XII. (c) Il s'engagea au voyage de Milan, enre autres raisons, pour y coucher avec une belle semme. Voyes les Pensées sur les Co-

le grand chemin par les rées rendent son règne très-admilres cajoleries dont il en- rable : car qui ne s'étonnerait de itait la jeune reine (b) (B), voir que ce prince, peu favorisé qu'on lui fit connaître le pé- de la fortune, mai servi par sa où il s'exposait. Quoiqu'on propre mère (G), livré à des favoris imprudens, trahi par ceux qu'il honorait de sa plus étroite confidence, ait pu résister aussi glorieusement qu'il a fait à l'empereur Charles-Quint, c'est-à-'on prétend qu'il lui en coûta dire à un ennemi dont les états étaient de beaucoup plus grands que la France; qui avait plus d'argent et plus de troupes que lui; qui était et un grand guerrier iait pas de ce noir complot; et un très-fin politique; qui était fidèlement et habilement servi par ses généraux et par ses miquelques murmures contre la nistres; et quiétait secondé presine providence (E). Ce fut que toujours, ou par l'Angleterndant une guerre que l'on ter- re, ou par d'autres puissans ina beaucoup plus tôt que ne princes contre lui seul? Tout uraient cru ceux qui ne con- bien compté, il est plus glorieux issaient pas à fond l'état des à François Ier. d'avoir conservé oses (F). Il connut trop tard son royaume dans de telles cirl'il avait choisi pour ses favoris constances, qu'il n'est glorieux sux ou trois personnes qui en à Charles - Quint de ne l'avoir aient fort indignes, et dont pu conquérir. Je crois qu'on s mauvais conseils lui avaient pourrait dire de ces deux priné extrêmement préjudiciables. ces, que l'un sans l'opposition 'il avait éloigné de lui douze ans de l'autre eût pu parvenir à la lus tôt le connétable de Mont- monarchie universelle; et que, norenci (e), il ne se serait pas puisqu'on se liguait plus souvent u dans de si dures extrémités. en faveur de Charles-Quint qu'en ly avait outre cela dans son faveur de François Ier., l'on retoile je ne sais quoi de malheu- doutait plus ce roi de France que eux, qui faisait que lors même ce roi d'Espagne. Je crois de plus u'humainement parlant il se que si la liberté de l'Europe ne onduisait selon les règles de la fut pas entièrement opprimée rudence il ne réussissait pas. par Charles-Quint, on en a l'outes ces choses bien considé- presque toute l'obligation à la valeur de François I<sup>er</sup>. (f). Je ne sais si la mauvaise fortune de ce monarque a paru dans aucune affaire autant que dans l'alliance

> (f) Tome V, pag. 65, remarque (A) de l'article CHARLES-QUINT.

mètes, pag. 715. (d) Dans l'article ETAMPES, remarq. (E).

<sup>(</sup>e) Voyes l'article de HEBRI II t. VIII.

qu'il fit avec Soliman. Il n'en d'aller à la cour (N). Cela ue f: sut tirer aucun avantage solide, point changer l'article de la la et il fournit une matière de dé- salique, qui ne permet pos: clamation à ses ennemis, qui le que la couronne de France tocrendit odieux, et qui lui fit plus be en quenouille; mais on pe. de mal que la Porte ne lui fit de dire que depuis ce temps-la itbien. On ne saurait excuser que ques à la fin du KVI°. siècle pri par les maximes d'une très-per- ou moins, la France fut gournicieuse morale, les mensonges qui furent semés dans l'Europe grand tort d'accuser François sur ce sujet (H). On fit courir la de trop d'indulgence pour le formule du serment que l'on luthériens de son royaume 0 supposa que ce prince avait fait C'est un des mensonges que mau grand-seigneur. Il ne se peut tre Dictionnaire doit critique rien voir de plus affreux, de plus Si l'on avait dit que ce prins impie, ni de plus abominable que sut sort utile aux protestans? ce serment (1); et par cela même, d'Allemagne, on ne se serait pe et par quelques autres caractères, trompé. J'ai marqué ailleurs il faut juger que ce n'est qu'une les vaines excuses dont il les pays imposture sans vraisemblance. au sujet de quelques luthénes On n'a pas laissé d'insérerce for- qu'il avait punis de mort. M. Vamulaire, comme une pièce au- rillas fait là-dessus un anachrothentique, dans l'un des livrets nisme (Q). Les dernières années qui ont paru contre la France pen- de François Ier. furent un temp dant la dernière guerre (g). Il cou- de calamité pour lui. Les suits rut un autre mensonge qui n'était de son incontinence (1), et k pas moins absurde que celui-là, souvenir des malheurs où la mauet qui concernait une prétendue vaise conduite de ses ministre invention de recouvrer les ota- l'avait engagé, le plongerent ges que François Ier. avait donnes (K). J'en ai lu un autre bien pêchait de connaître ses véritagrossier, qui se rapporte aux embarras où ce prince se trouva l'an 1544 (L). Je parle ailleurs (h) d'une fable qui se rapporte au voyage que l'empereur fit par la France, pour aller châtier la ville de Gand. Ce n'est pas la seule qu'on ait fait courir par rapport à ce temps-là (M). François Ier. fut auteur de quelques innovations, parmi lesquelles il faut principalement compter la coutume que les femmes prirent

(2) Voyet la remarque (1). (h) Dans la remarque (I) de l'article CHARLES-QUINT, tome V, pag. 70.

née par des semmes (i). On a e. dans un noir chagrin, qui l'embles intérêts; car il s'affligea mortellement d'une chose qu'il aurait dû regarder comme une bonne fortune. Je parle de la mort de Henri VIII, roi d'Angleterre (\*), prince qui s'était ligué tant

(1) Mézerai, Histoire de France, tom. Il.

<sup>(</sup>i) Voyes dans la remarque (Z) les perles de Méserai.

<sup>(</sup>k) Tome III, pag. 255, remarque (B, dt l'article Bellai (Guil. du.)

*pag.* 1039.

<sup>(\*)</sup> Cette mort d'un prince plus agé que lui de peu d'années l'avertissait que lumême n'irait pas bien loin, et cette réflexes entre autres l'accabla. Voyez les mémors de du Bellai, sur la fin du liv. X, et N & Thou, tom. I, pag. 85, B. C. de l'édition de 1626. REM. CRIT.

nverser de fond en comble, ur la artager avec Charlesint. Les déplaisirs de François Je tiens pour un conte fabuleux dictionnaires rapportent reur ne s'en formalisa pas. iffisamment. Le surnom de Voici en quoi consistent les RAND, qui lui fut donné après choses que j'ajoute à cet article mort, n'a point été de du- dans cette seconde édition. On a gards, et surtout à cause de son ourage, et de cette générosité ranche et ouverte, qui est si are parmi les personnes de sa ondition. La fermeté de son ourage fut sujette à des éclipes \*. Elle ne le soutint pas assez

" La flatterie qui poursuit les rois au delà u tombeau, et l'ignorance qui répète tout ans examen, ont, pour ainsidire, consacré, lepuis très-long-temps, une phrase qu'on stribue à François Ier. : c'est le fameux Cont est perdu fors l'honneur, que ce molarque aurait écrit à sa mère. Voici le texte nême de la lettre, telle que vient de la pulier M. Dulaure, aux pages 4 et 5 du tome III de son Histoire physique, civile et morale de Paris.

. Pour vous advertir comment se porte . le ressort de mon infortune, de toutes choses ne m'est demouré que l'honneur et la vie qui est sauve; et pour ce que, en nostre adversité, ceste nouvelle vous fera - quelque peu de resconfort, j'ay prié qu'on • me laissât vous escripre ces lettres, ce « qu'on m'a agréablement accordé; vous suppliant ne volloir prendre l'extre- milé de vous meisme, en usant de vostre accoustumée prudence, car j'ay espoir en . la fin que Dieu ne m'abandonnera point; · vous recommandant vos petits enfans et · les miens; vous supplians faire donner seur passage et le retour pour aller et le - retour en Espaigne à ce porteur qui va vers l'empereur pour savoir comme il fauldra que je sois traicté. Et sur ce très- humblement me recommande à vostre bon-ne grace. Vostre humble et obéissant fils

On peut voir dans le livre même de M. Dulaure d'autres parases un peu abjec-

fois contre la France, et qui dans les rigueurs de sa prison. rait été toujours disposé à la Il y pensa mourir de chagrin; et il témoigna un peu trop de peur en rentrant en France (T). ..., à l'occasion de ses enfans, ce que j'ai lu dans un petit livre : furent pas la plus petite de qui a paru depuis quelque temps s angoisses (R). Je ne donne (m), c'est qu'il tua à Madrid un is la suite de ses actions, parce grand seigneur qui lui avait man-1'il faudrait redire ce que d'au- qué de respect, et que l'empe-

ée (S). Il le méritait à certains débité faussement que François Ier. naquit après une longue stérilité de sa mère (U). On l'a compté parmi les princes qui étant montés sur le trône n'ont point voulu se venger des offenses qu'ils avaient reçues dans une condition privée. On prétend que, sous le règne de Louis XII, il fit appeler en duel Charles de Bourbon, qui par certains rapports avait tâché de le mettre mal dans l'esprit du roi, et l'on ajoute qu'ayant succédé à ce monarque il se souvint si peu de l'inimitié qu'il avait eue pour ce même Charles de Bourbon, qu'il l'éleva à la dignité de connétable (n). L'amour qu'il eut pour

> tes, extraites d'une lettre écrite par Francois ler. à Charles Quint.

Ce n'est donc pas sans raison que Bayle parle des éclipses de courage de ce preux tant vanté ; et que Mézerai parle de sa *peur*. Le tout est perdu fors l'honneur est donc un de ces mots bien trouvés, mais qui ne sont pas vrais. Il en est de même du Fils de saint Louis, montes au ciel. 21 junvier 1793), et encore de, La garde meurt et ne se rend *pas* ( 18 júin 1815).

(m) Il est intitulé Avis à l'auteur du Mercure historique et politique. Il fut imprime, si je ne me trompe, l'an 1689, contre quelque chose que l'auteur du Mercure avait dit de Christine, reine de Suède. Je n'ai pu retrouver cel Lvis.

(n) Foyes Camerarius, Médit. historiques, tom. 11, chap. XLV, sub fin., pag

François.

les lettres n'est ignoré de per- et plusieurs autres particulaité sonne; mais peu de gens connais- qui concernent l'érudition de : saient la particularité qu'on a prince, ses écrits et son affectus pu voir là-dessus, dans une lettre pour les savans. La demici d'André Alciat qui n'est devenue chose que j'ai à dire est ass publique qu'en 1697 (X). Il y notable. On prétend (r) que Fra a une autre chose particulière, et d'une plus grande importance, qui n'est connue que depuis peu, c'est que le duc d'Orléans, second fils de François 1er., offrit aux princes protestans d'Allemagne de faire prêcher leur religion (Y); on conjecture qu'il fit ces avances avec le consentement de son père (o). J'ai parlé dans la remarque (N) du désordre que causa la nouvelle mode que François Ier. introduisit dans sa cour, lorsqu'il voulut que les femmes y parussent. On ne saurait mieux représenter ce désordre que Mézerai le représente, c'est pourquoi je ferai voir cidessous de quels termes il s'est servi (Z). L'auteur (p) de quelques dialogues, qui ont été imprimés à la Haye, l'an 1700, a fort bien marqué les défauts de ce monarque. C'est dans le dialogue qu'il a supposé entre ce prince et Louis XII. C'est dommage que ce dialogue soit trop court; on ne peut guère y critiquer que cela. François Ier. fit un règlement qui mérite de servir de texte à une remarque; je veux dire qu'il abolit la coutume de faire en latin les actes publics (AA). Naudé (q) a touché cela,

m. 194. Il cite du Ferron, in Vita Fran-

çois de Paule un jour avant qui mourût parla de cette façon Louise de Savoie: Votre fils sa roi de France, et surpassera gloire, en richesses, et en ba heur, tous les princes de n siècle, pourvu qu'il s'attach procurer la réformation de le glise; mais, s'il ne s'attache pe à cette affaire, il sera très-ma heureux. Notez que François Paule décéda le 2 d'avril 1509 et que Louis XII, qui regui alors, vécut encore près de lu ans, et qu'il avait une semm qui n'était point stérile (s).

Voici des choses que j'ai re cueillies depuis la seconde édition. On a débité faussement qu'après qu'il eut été fait prisonnier devant Pavie, il sul transporté au château d'Ambres, proche d'Inspruck (BB). Entre les éloges qui lui ont été donnés pour le soin qu'il ent de saire fleurir les lettres, il ne faut point oublier la reconnaissance que les savans lui ont témoignee de ce qu'il avait fait faire d'excellentes éditions (CC). Le passage qu'il fit faire au travers d'une montagne est quelque chose de surprenant (DD). Il me reste quelque chose à dire sur le pretendu serment que certains auteurs satiriques ont suppose qu'il fit au grand-turc (EE), et que

<sup>(</sup>o) Voyez la remarque (I), vers la fin.

<sup>(</sup>p) Le même, dit-on, que celui qui a donné les Aventures de Télémaque, c'est-À-dire, M. l'archevéque de Cambrai.

<sup>(</sup>q) Naudé, Addit. à l'Histoire de Louis XI, pag. 369.

<sup>(</sup>r) Voyes Richer, Hist. Concil., lib. 11. pag. 101,

<sup>(</sup>s) Voyez Particle FEBRARE, remari, " (A), ci-dessus, pag. 435.

rapporté dans leurs propres mes (t).

Voyez la remarque (I).

A) Les historiens français.... se ignent de ce que les écrivains esnols..., affectent de lui donner l'ée d'un prince accompli.] Quelques tiques de M. Varillas auraient vouqu'il eut imité les historiens... itans et espagnols, en ce qu'ils ne se it pas contentés d'exagérer les belactions de François Ier.; mais ont de plus caché celles qui n'éent pas louables (1). Il répond tre autres choses: Qu'ils n'ont s prétendu obliger François Ier., qu'ils n'ont écrit en sa faveur par une fine politique qu'il porte de développer ; et voici coment il la développe. « Ils étaient jaloux de l'accroissement de la France, et ils appréhendaient qu'elle ne poussat ses conquêtes jusque dans leur pays, après qu'elle se serait débarrassée des guerres civiles où elle avait été occupée durant guarante ans. Il n'y avait point d'autre moyen pour l'en détourner, que de persuader aux Français qu'ils ne réussiraient pas mieux à l'avenir contre l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, qu'ils avaient réussi sous le règne de François Ier.; et pour y parvenir il fallait les accoutumer à lire dans l'histoire de ce » prince, qu'il avait fait tout ce qui se pouvait humainement contre la » maison d'Autriche, sans qu'il lui » eût été possible de l'ébranler; qu'il » n'y avait en rien à redire dans sa » conduite; que les fantes que l'on » croyait y avoir aperçues venaient » de la monarchie, et non pas du mo-» narque; c'est-à-dire que françois » ler. avait bien apporté tout ce » qu'il fallait de son côté pour vain-» cre Charles-Quint; mais que la Fran-» ce n'avait pu faire des efforts as-» sez considérables, ni fournir assez » d'hommes et d'argent pour une » telle victoire; que ce que l'on im-» putait au malheur du même Fran-» cois ler, ne devait être attribué » qu'à l'impuissance de son état; et

» que si les plus grands capitaines et » les plus adroits politiques qui fu-» rent jamais, eussent commandé les » mêmes armées, et se fussent ren-» contrés dans les mêmes conjonctu-» res, ils auraient succombé devant Pavie, et se sussent comme lui ti-» rés d'affaire par les traités désavantageux de Madrid, de Cambrai, » et de Crépy. Il n'y avait rien de » plus aisé aux historiens français que » de réfuter une erreur si grossière, » en exposant, comme j'ai fait, la » vérité toute nue, et en montrant par des titres authentiques, que » François ler. n'avait pas fait à beau-» coup près tout ce qu'il pouvait con-» tre Charles-Quint, et qu'il n'avait » tenu qu'à lui de le vaincre en plu-» sieurs rencontres; qu'il y avait eu dans sa majesté très-chrétienne des négligences et des contre-temps qui » ne pouvaient être excusés; que ces » irrégularités venaient toujours du » monarque, et non pas de la monar-» chie; que la faiblesse n'y avait eu aucune part; et que si le malheur y en avait eu, ce n'avait été que la » moindre. Que le tout était presque » venu du malentendu, si commun » dans l'histoire de France entre les » souverains du temps passé et leurs ministres; et que de meilleurs capitaines et de plus vigilans politiques » répareraient un jour ce que Fran-» çois l<sup>er</sup>. avait gâté. »

(B) Les tendres cajoleries dont il enchantait la jeune reine.] Louis XII, qui avait éponsé la sœur du roi d'Angleterre, au mois de novembre 1514, mourut le premier jour de jauvier suivant, et plusieurs crurent que les trop grandes caresses qu'il avait faites à la jeune reine avaient causé sa mort (2). Ces caresses, excessives pour un prince aussi délicat que lui, ne l'étaient point pour son épouse qui n'avait que dix-huit ans. Elle écoutait la fleurette tant en français qu'en anglais. Un gentilhomme de son pays l'aimait, et l'avait suivie en France. Elle l'épousa depuis. D'autre côté, elle parut tout-à-fait aimable à l'héritier présomptif de la couronne. Il s'appelait alors le duc de Valois. Voyons ce que Mézerai rapporte. » Le jeune duc

<sup>(1)</sup> Varilles, présace de l'Histoire de François [et.

<sup>(2)</sup> Mézerai, Histoire de France, tom. II., pag. 872.

» de Valois, qui était tout de feu pour » les belles dames, ne manqua pas » d'en avoir pour la nouvelle reine, » et Charles Brandon duc de Suffolk, » qui l'avait aimée devant ce mariage, » et qui suivait la cour de France en » qualité d'ambassadeur d'Angleterre, » n'avait pas éteint sa première flam-» me. Mais les remontrances d'Artur » de Gouffier-Boisy ayant fait pren-» dre garde au duc de Valois, dont il » avait été gouverneur, qu'il jouait à » se faire un maître, et qu'il devait » appréhender la même chose du duc de Suffolk, il se guérit de sa folie, » et fit observer de près toutes les » démarches de ce duc (3). » M. Varillas s'est fort étendu sur cette aventure : voici comme il parle, après avoir dit que le comte d'Angoulême (4) eut ordre d'aller épouser à Boulogne la princesse d'Angleterre au nom du roi. « Il ne put s'empêcher d'aimer » celle qu'il épousait pour son beau-» père (5), comme elle ne put s'em-» pêcher de souhaiter que le ciel lui 🛥 eût destiné le comte pour mari. La » commodité qu'ils avaient de s'en-» tretenir les eut peut-être fait éman-» siper à quelque chose de plus, si le » protonotaire Duprat (6), qui avait » été mis auprès du comte, pour mo-» dérer en quelque manière les em-» portemens de sa jeunesse, ne lui » cût fait considérer que la nouvelle » reine avait intérêt de n'être pas » chaste; parce qu'allant trouver un » mari dont tout le monde lui disait » qu'elle n'aurait point d'enfans, il » était à craindre qu'elle ne succom-» bât à la tentation de tâcher d'avoir » un fils, qui lui conservât son rang » en France, lorsqu'elle serait veuve, » et la dispensat de retourner en An-» gleterre sous la sujetion de son » frère; mais que pour lui il avait le » plus grand de tous les intérêts hu-» mains à prendre garde que la reine » vécût chastement, bien loin de la » solliciter d'incontinence; puisque » si elle avait un fils, quand même

» ce serait de lui, ce fils l'empêché-» rait de parveuir à la couronne, et » le réduirait à se contenter de la » Bretagne que sa femme lui avait ap-» portée; encore faudrait-il, contre l'ordre de la nature, qu'il en sit » hommage à son bâtard. Cette rai-» son ralentit l'amour du comte d'An-» goulème, et ne lui sit plus regarder » la reine qu'avec des yeux jaloux. » Il l'observa de si pres, qu'enfin il » découvrit l'inclination qu'elle avait » pour Suffolk (7). » M. Varillas rapporte ensuite plusieurs choses trèscurieuses concernant les précautions que l'on prit contre Suffolk. Voyez la remarque suivante. (C) On raconte diversement cette

historiette. Brantôme ne donne la gloire du sage avertissement ni à Gouftier-Boisy, ni à Duprat, mais à un gentilhomme de sa province. Je suis sûr qu'on aimera mieux ses paroles que les miennes; ainsi je m'en vais les copier (8) : « On dit que la reyne Ma-» rie d'Angleterre, troisiesme femme » du roy Louys douziesme, n'en fit » pas de mesme (9) ; car se mescon-» tentant et defiant de la foiblesse du » roy son mari, voulut sonder le guay prenant pour guide monsieur » le comte d'Angoulesme, qui depuis » fut le roy François, lequel estoit alors un jeune prince beau et très-» agréable, à qui elle faisoit très-» bonne chere, l'appellant tousjours » monsieur mon beau-fils, aussi l'es-» toit-il: car il avoit épousé desjà ma-» dame Claude, fille du roy Louys; et » de fait en estoit surprise, et lui la » voyant, en fit de mesme; si bien » que s'en fallut peu que les deux feux » ne s'assemblassent, sans feu M. de » Grignaux, gentilhomme et seigneur » d'honneur de Perigord, lequel avoit » esté chevalier d'honneur de la rey-» ne Anne, comme nous avons dit, et l'estoit encore de la reine Marie; voyant que le mystere s'en alloit » jouër, remonstra à mon dit sieur

(3) Mézarai, Abrégé chronologique, tom. V. pag. 470, à l'ann. 1514.

(4) G'est ainsi gu'il nomme celui que Mézerai appelle duc de Valois.

(5) La princesse Claude, fille de Louis XII, était mariée avec François Ier.

. (6) M. Varillas met ici en marge les paroles suivantes : Il y a des relations qui nomment Goaffier de Boisy su lieu de Duprat.

(7) Varillas, Hist. de François Ier., liv. I, pag. 17.

» d'Angoulesme la faute qu'il alloit

(8) Brantôme, Dames galantes, tom. II, pag.

<sup>(9)</sup> Il venait de de que la reine Louise, femme de Henri III, rejeta le conseil qu'on lui donna, de se faire faire un enfant par quelque autre, puisqu'elle n'en devait pas espérer de son mari.

Comment Paque Dieu! (car telestoit La reine fut observée avec la même son jurement) que voulez vous fai- exactitude qu'auparavant, tant qu'il re? ne voyez vous pas que cette y eut lieu de douter si elle était grosfemme qui est fine et cauteleuse, se. Mais après qu'elle eut déclaré vous veut attirer à elle, asin que qu'elle ne l'était point, et que l'on vous l'engrossiez? et si elle vient à cut des preuves suffisantes pour ju-> avoir un fils, vous voilà encore ger qu'elle disait vrai, le comte d'Ansimple comte d'Angoulesme, et ja- gouleme devenu roi, etc. Brantôme nais roy de France, comme vous va bien tenir un autre langage (12). esperez : le roy son mary est vieux , » et à present ne lui peut plus faire » fit bien ce qu'elle put, pour vivre » d'enfans, vous l'irez toucher, et » et regner reyne mère peu avant et vous vous approcherez si bien d'elle, » vous, qui estes jeune et chaud, elle » jeune et chaude, Paque Dieu, elle » prendra comme à la glue, et elle vous fera un enfant, et vous voilà » bien; après vous pourrez bien dire » adieu ma part du royaume de Fran-» ce : parquoy songez y. Cette reyne » vouloit bien pratiquer et esprouver » le proverbe et refrain espagnol, » qui dit, que nunca muger aguda » nurio sin herederos; jamais fem-» me habile ne mourutsans héritiers : » c'est-à-dire, que si son mary ne » luy en fait, elle s'aide d'un second » pour luy en faire. M. d'Angoules-» me y songea de fait, et protesta » d'y estre sage et s'en desporter; mais » tenté encore et retenté des caresses, » et mignardises de cette belle Au-» gloise, il s'y précipita plus que ja-» mais. Que c'est que de l'ardeur de » l'amour ! et d'un tel petit morceau » de chair, pour lequel on languit, » et on quitte et les royaumes et les » empires, et les perd-on! comme » les histoires en sont pleines. Enfin » M. de Grignaux, voyant que ce jeu-» ne homme s'en alloit perdre, et » continuoit ses amours, le dit à man dame d'Angoulesme sa mere, qui » l'en reprima et tança, si bien qu'il » n'y retourna plus. » Comparez ces trois relations, vous y trouverez quelques différences; mais voici le principal point en quoi Brantôme diffère de Mézerai et de Varillas. Il dit que la jeune reine, se voyant veuve, tacha de supposer un enfant afin d'exdure François ler. Les deux autres d'en venir à bout. historiens la déchargent de ce crime. Après la mort de Louis XII, on crut que Marie d'Angleterre était grosse, mais on fut incontinent assuré du contraire par le rapport qu'elle en fit elle-nième. Voilà les paroles de Méze-

faire, et luy dit en se courrouçant: rai (10). Voici celles de Varillas (11): « Ce dit-on pourtant, que ladite reyne » après la most du roy son mary : » mais il luy mourut trop tost, car » elle n'eut pas grand temps pour » faire cette besogne; et nonobstant » faisait courir le bruit après la mort » du roy tous les jours qu'elle estoit grosse; si bien que ne l'estant point » dans le corps, on dit qu'elle s'en-» floit par le dehors avec des linges peu » à peu, et que venant le terme, elle » avoit un enfant supposé, que de-» voit avoir une autre femme grosse, » et le produire dans le tems de » l'accouchement. Mais madame la » regente, qui estoit une Savoyenne, » qui sçavoit que c'est de faire des enfans, et qui voyoit qu'il y alloit » trop de bon pour elle et pour son » fils, la fit bien esclairer, et visiter par medecins et sages-femmes, et par la veue et descouverte de ses » linges et drapeaux, qu'elle fut des-» couverte, et faillie en son dessein » et point reine mère, mais renvoyée » en son pays. » Ceci réfute invinciblement ceux qui disent en faveur du roi Jacques (13), qu'il ne peut point monter dans l'esprit d'une personne qui est au milieu d'une grosse cour, et toujours entourée d'une infinité de domestiques, de supposer un enfant. Voilà Brantôme , qui savait son monde autant qu'un autre, et qui connaissait merveilleusement la cour; le voilà, dis-je, qui nous débite un pareil dessein, comme formé actuellement à la cour de France. C'est une preuve qu'il y a des gens d'esprit qui peuvent s'imaginer qu'il est possible

<sup>(10)</sup> Histoire de France, tom. II, pag. 894. (11) Histoire de François Ier., livre. I,

pag. 20. (12) Brantôme, Dames galantes, tom. II, pag. 118, 119. (13) Jacques II, roi détrôné d'Angleters .

(D) L'on prétend qu'il lui en coûta la vie. ] Les auteurs français parlent de cela fort librement. L'un d'eux ayant fait mention d'un abcès qui mit ce prince à l'extrémité (14), ajoute: Pai entendu dire quelquefois qu'il avait pris ce mal de la belle Ferronnière, l'une de ses maîtresses, dont le portrait se voit encore aujourd'hui dans quelques cabinets curieux; et que le mari de cette femme, par une étrange et soite espèce de vengeance, avait été chercher cette infection en mauvais lieu pour les infecter tous deux. Le danger étant passé, ce mal le tint encore long-temps en douleur (15). C'est ainsi que parle Mézerai sous l'an 1539. Voyons ce qu'il dit touchant la dernière maladie de ce monarque. Cet ulcère malin qui lui était venu l'an 1539, n'ayant pu être guéri par ses médecins, qui n'osèrent pas le traiter avec la rigoureuse méthode qu'il faut apporter à ces mauxlà, s'était traîné jusqu'au col de la pessie, et commençait à la ronger avec des ardeurs insupportables : teltement que cette douleur et cette infection , qui était répandue par toute l'habitude du corps, lui causaient une sièvre lente, et une morne sacherie qui le rendaient incapable d'aucune entreprise (16). Cette sièvre Jente, convertie bientôt en continue, l'emporta le 30 de mars 1547. Quoique cet auteur, dans son Abrégé Chronologique, ait dit la plupart des choses qu'on vient de voir, je ne laisse pas de mettre ici ce qu'il répète : on y trouvera de nouveaux faits. « Trois » mois après le roi fut grièvement » malade d'un fâcheux ulcère, qui » lui vint à la partie que les méde-» cins nomment le périnée. Ce mai, » disait-on, était l'effet d'une mau-» vaise aventure qu'il avait eue avec » la belle ferronnière, l'une de ses » maîtresses. Le mari de cette femme. » désespéré d'un outrage que les gens » de cour n'appellent qu'une galante-» rie, s'avisa d'aller dans un mau-» vais lieu d'infecter lui-même, pour » la gater, et faire passer sa ven-» geance jusqu'à son rival. La mal-» heureuse en mourut, le mari s'en

(14) En l'an 1539. (15) Mézersi, Histoire de France, tom. II, pag. 1005.

(16) La même, pag. 1039, à l'an 1547.

» guérit par de prompts remèdes. Le » roi en eut tous les fâcheux symptô-» mes ; et comme ses médecins le » traitèrent selon sa qualité plutôt » que selon son mal, il lui en resta » toute sa vie quelques-uns, dont la » malignité altéra fort la douceur de » son tempérament, et le rendit » chagrin, soupconneux et difficile » (17). » M. Varillas, quoique fort court, contre sa coutume, sur une matière comme celle-ci, ne laisse pas d'ôter au lecteur toute la nécessité des supplémens d'imagination (18). J'ai lu dans Brantôme que le roi communiqua à la reine Claude le mal qu'il avait gagné. Voyez le Calendrier du père l'Enfant (19), vous y trouverez cette vérole de François ler., gagnée dans le lit de la belle Ferronnière. Cet auteur cite du Verdier en la Vie de ce monarque.

J'ai ouî dire que cette maîtresse n'était appelée la Ferronnière, qu'à cause que son mari était un marchand de fer. Je douterais moins de cela , si je n'avais lu dans Louis Guion que celle qui fut infectée par son mari, et qui infecta le roi, était la femme d'un avocat. Voici les paroles de cet écrivain (20) : « François I<sup>er</sup>. recher-» cha la femme d'un advocat de Pa-» ris, très-belle et de bonne grâce, » que je ne veux nommer, car il a » laissé des enfans pourveus de grands » estats, et qui sont gens de bou-» ne renommée, auquel jamais ceste » dame ne voulut oncques complaire; » ains au contraire le renvoyoit avec » beaucoup de rudes paroles, dont » le roi estoit contristé. Ce que con-» noissans aucuns courtisans et ma-» quereaux royaux, dirent au roy,

(17) Abrégé chronol., tom. IV, pag. 606, à l'an 1538.

(10) Sous le 31 mars, pag. 197. (20) Tom. II de ses Diverses Leçons, liv.

I, pag. 109.

<sup>(18)</sup> On ne pouvait douter que les excès amoureux de Henri (VIII roi d'Angleterre) n'enssent avancé sa fin, et François sentait approcher la sienne, causée par la maladie dont on a parlé dans le quatrième livre. Varillas, Histoire de François I<sup>ex</sup>., liv. XII, pag. 264. Je crois qu'au lieu de quatrième, il faut huitième, et que M. Varillas a voulu parler de ce passage du livre VIII, pag. 359. Deux co-lèbres événemens terminèrent l'année 1538. L'un fut la longue maladie du roi dans Compiègne, causée par un ulcère aux parties que la pudeur défend de nommer. Sa majesté en guérit alors, mais elle en mourut neuf ans après.

» qu'il la pouvoit prendre d'autorité da la prison \*. On ne peut douter que » et par la puissance de sa royauté. cet écrivain ne le prétende, puisqu'il » Et de fait l'un d'eux l'alla dire à assure dans un autre endroit (22) que » ceste dame, laquelle le dit à son le roi donna à la reine Claude la vé-» mari. L'advocat voyoit bien qu'il role qui lui avança ses jours. Or » falloit que luy et sa femme vuidas- cette reine mourut au mois de juil-» sent le royaume, encore auroyent let 1524. » ils beaucoup à faire de se sauver, prit la grande vérole, qui lui avança ses jours, et ne mourut guère vieux, car il n'avoit que cinquante trois ans, ce qui n'estoit rien; et lui après s'être veu eschaudé et mal mené de ce mal, avisa que s'il continuoit cel amour vagabond, qu'il seroit encore pris, l'amour bien galamment, dont pour une seconde prison. Il pouvoit bien ce institua sa belle cour fréquentée de si belles et honnestes princesses, grandes dames et damoiselles, dont ne fit faute que pour se garantir de vilains maux, et ne souiller son corps plus des ordures passées, s'accommoda et s'appropria d'un amour point sallaud, mais gentil, net et pur. Tout aussitôt il parle de l'amour de ce prince pour la demoiselle de Helli, et c'est prétendre que la vérole précé-

(E) Il lui échappa quelques mur-» s'ils ne luy obéissoient. Enfin le mari mures contre la divine providence.] » dispense sa femme de s'accommo- Brantôme (23) nous va commenter ce » der à la volonté du roi; et afin de texte. J'ay ouy dire à une dame de » n'empescher rien en ceste affaire, ce temps aussi, que de toutes les » il fit semblant d'avoir affaire aux guerres que le roy avoit receues de » champs, pour buit ou dix jours. Charles-Quint, il ne se fascha jamais » Cependant il se tenoit caché dans tant, comme quand il sceut la prise » la ville de Paris, fréquentant les de Saint-Disier (24), et que l'empe-» bourdeaux, cherchant la vérole, reur venoit teste baissée avec une si » pour la donner à sa femme, asin grande armée assieger Paris, qu'ille » que le roy la print d'elle, et trouva voyoit desja esbranlé; il estoit lors » incontinent ce qu'il cherchoit, et un peu malade et gardoit la chambre, » en infecta sa femme, et elle puis et la feue reine de Navarre sa sœur » après le roy. Lequel la donna à estoit avec luy, et force autres dames. » plusieurs autres femmes qu'il en- En s'escriant un peu il dit, ah! mon » tretenoit, et n'en peut jamais bien Dieu, que tu me vends cher un » guerir, car tout le reste de sa vie il royaume, que je pensois que tu » fut mal sain, chagrin, fascheux, m'eusses donné très-liberalement! ta » inaccessible.» Je m'étonne que Bran- volonté pourtant soit faite! Puis dit tôme ne désigne aucune femme parti- à ladite reine, ma mignonne, (car culière dans le passage que je vais ainsi l'appeloit-il) allez vous en à citer, où il parle de cette vérole. Le l'eglise, à complies, et la pour moy roy François, dit-il (21), aima fort faites priere à Dieu, que puisque son aussi, et trop, car estantjeune et libre, vouloir est tel d'aimer et favoriser sans différence il embrassoit qui l'une l'empereur plus que moy, qu'il le qui l'autre, comme de ce temps tel fasse au moins sans que je le voye camn'estoit pas galand qui ne fust putas- pé devant la principale ville de mon sier partout indifféremment, dont il en royaume, et qu'il ne soit dit un jour, que mon vassal rebelle me soit venu voir jusques-la, scomme son ayeul le duc de Bourgogne fit au roi Louys XI, qui luy donna la bataille si près; mais pourtant je suis resolu d'aller au devant, le prevenir et luy donner la bataille, où je pris Dieu qu'il me et comme sage du passé, avisa à faire fasse mourir plustost que d'endurer

<sup>(21)</sup> Dans l'Éloge de Henri II, au IIe. tome de ses Mémoires, pag. 5.

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, la détention de François Ier. en Espagne.

<sup>(22)</sup> Dans les Mémoires des Dames illustres, pag. m. 298, où, en parlant de la reine Claude, il dit que si la reine Anne, sa mère, eut vécu, jamais le roi François ne l'eut épousée, car elle prévoyait bien le mauvais traitement qu'elle en devait recevoir, d'autant que le roi son mari lui donna la vérole qui lui avança ses jours.

<sup>(23)</sup> Éloge de François I<sup>er</sup>., au I<sup>er</sup>. tome de ses Mémoires, pag. m. 318.

<sup>(24)</sup> M. Varillas an insérant une traduction de ce passage de Brantôme, dans l'Histoire de François Ier., liv. XI, pag. 102, applique ceci à la prise de Chateau-Thierri, et non a celle de Saint-Disier.

» struction, qu'on attribuait à Fré-» gose, contensit tous les moyens que » la politique pouvait inventer, pour » exciter le sénat de Venise à se déta-» cher des intérêts de l'empereur. On » y proposait le partage du duché de » Milan entre les Frauçais et les Vé-» mitiens, et l'on ne parlait en aucune » manière de conserver à l'empereur » la souveraineté de cet état ; au con-» traire on disposait des villes et de » leurs banlieues comme devant être » incorporées au domaine de la répu-» blique et à la monarchie française, » qui ne relevaient de personne. L'in-» struction, imputée à Rincon, était » encore pire, en ce qu'elle ajoutait » l'impiété à la malice. On y propo-» sait à Soliman de convenir avec la » France, pour attaquer en même > temps la maison d'Autriche par » deux endroits; et pour lui rendre » cette correspondance plus néces-» saire, on l'avertissait en secret que » la Hongrie, qu'il venait de conqué-» rir, lui échapperait sans doute l'été » suivant, s'il donnait le loisir à l'em-» pereur de tirer ses forces de Sicile, » de Naples, de Milan et des Pays-» Bas, et de les joindre à l'armée for-» midable que la diète de Katisbonne » ne manquerait pas de lui accorder; » au lieu que si sa hautesse voulait » s'engager à marcher en personne au » printemps avec trois cent mille » hommes, pour entrer dans l'Alle-» magne, le roi se jetterait dans le » duché de Milan avec cinquanté-» mille hommes, et tiendrait occu-» pées par cette diversion les forces » de l'empereur, durant que sa hautesse, prenant au dépourve les Alle-» mands, et les trouvant divisés sur » la religion, en aurait aussi bon mar-» ché qu'elle avait eu des Hongrois la » précédente campagne. L'artifice des » Împériaux était si grossier, qu'il ne » fallait qu'un peu de lumière pour le » découvrir, parce que non-seule-» ment ils n'offraient point de pro-» duire les originaux; mais encore » ils donnaient lieu de les soupçonner » d'avoir commis le meurtre, en » avouant dans une conjoncture si dé-» licate d'en avoir profité. Cependant » il sit sur la diète de Ratisbonne » toute l'impression qu'on s'en était » promise; et François Ier. y passa » pour un prince prêt de renoncer à

» sa religion et à son homen, pour 
» vu qu'on l'aidât à démembrer à 
» l'empire le duché de Milan. Son me 
» bassadeur Olivier fut écouté me 
» une prévention qui fit prendre 
» contre-sens toutes les paroles me 
» ties de sa bouche, et ce ministre 
» eut le déplaisir de s'en retoune 
» sans rien obtenir, après avoir 
» accorder à l'empereur près de que 
» tre-vingt mille homenes, pour être 
» employés selon qu'il le jugernit 
» propos (39). »

Je renvoie à M. de VV icquesors (\* tous geux qui voudromt apprende i juger bien sainement de cette ceduite; mais je ne sais à qui renwe ceux qui auraient des dispositioni gémir, en considérant que des culænies si diaboliques et si grossière ou été si avantageuses à leurs auten C'est un grand sujet de scandale, a faut l'avouer; mais ainsi va le monde. il faut adorer ces grands et profonds mysières de la providence, sans es murmurer. Finissons par cette petite réflexion : notre siècle ne nous fournit point d'exemple des impostures que M. Varillas rapporte; car parmi tant de libelles dont les auteurs anonymes supposent tout ce qu'il leur plait, on ne voit pas de fausses suppositions revêtues de l'autorité, comme étaient celles que la cour de Charles-Quint savait fabriquer.

(1) Il ne se peut rien voir de plus affreux.... que le serment qu'on supposa que François ler, avait fait au grand-seigneur. Tout le monde se souvient encore de la harangue que le marquis de Rebénac fit au pape, [28] 1692, pour représenter le mai que pouvait causer au catholicisme l'alliance de l'empereur et du roi d'Espagne avec les princes protestans L'anonyme, qui publia une réponse? cette harangue, n'oublia point d'objecter que François I<sup>er</sup>. fut ligué avec les Turcs contre Charles-Quint. L'on ne sera peut-être pas fâché, ajonletil (41), de voir ici la formule du serment que ce prince fit au sultan So liman, pour affermir cette insame de

<sup>(39)</sup> Varillas, Histoire de François Ier., pes-

<sup>(40)</sup> Tome IV, pag. 160, remarque (6) de l'article de Baux (Autoine le).

<sup>(41)</sup> Réponse à un discours tenu à sa Saistei par M. de Rebénac, pag. 18, 19.

é ailleurs (33) de la harangue Charles-Quint fit à Rome, l'an Ajoutons ici que les copies l en sit tenir aux princes de l'Emet aux villes impériales, étaient irentes, et même contraires les s aux autres (34). Il retrancha s les copies destinées aux protess ce qui leur pouvait déplaire, et outa des choses qui devaient leur agréables. Il répandit des émisres dans tous les cercles de l'Eme, pour y publier que le voi de nce avait fait brûler à petit feu is les sujets de l'Empire qui s'éent trouvés dans son royaume pour fiquer, ou pour voyager, et qu'il ait traité de même tous les Français i avaient demeuré en Allemagne : u'il avait fait ligue offensive et dénsive avec les Turcs : et que c'était concert avec eux qu'il avait usurpé Savoie et le Piémont, afin d'attir dans ces deux provinces toutes s forces de la chrétienté, et de faire istre à Soliman l'occasion de donner ir l'Allemagne, pendant que l'einreur serait occupé vers les Alpes. es impostures, qui ne se disaient au mmencement qu'à l'oreille, devinnt ensuite le sujet des prédications , furent autorisées par des libelles pprouvés des magisitats ecclésiastiues el séculiers. La calomnie, toute rossière qu'elle était, eut des effets urprenans, et l'Allemagne entière n fut prévenue en moins de quinze ours. Le plus fameux de tous ces lielles fut celui qui se débita dans Nuremberg, avec privilége de l'empeeur. Il portait pour devise une épée environnée de flammes, et contonait un défi à feu et à sang de l'empereur au roi et à toute la nation française, s'ils ne renonçaient dans quinze jours à l'alliance des Turcs. Ce libelle fut suivi d'un autre de même nature, qui marquait le jour qu'avait été fait ce défi prétendu , et le nom du hérault, avec quelques circonstances qu'on disait avoir été tirées de son procès verbal; et comme personne ne se mettait en devoir de découvrir la

(34) Varillas, Histoire de François I<sup>er</sup>., liv. VIII, pag. 310, l'ann. 1536.

conges qui furent semés dans fourbe, elle eut tout son effet, puisrope sur l'alliance du Turc. J'ai qu'elle jeta dans les esprits des semences de haine contre la France, qui y demeurèrent après même qu'on les eut désabusés.... Langey trouva ces libelles à son arrivée dans Francfort, et y fit deux réponses, l'une en allemand et l'autre en latin. Il se prévalut admirablement de la conjoncture que les marchands de tous les cercles de l'Empire retournaient de la foire de Lyon. Il les fit comparaître devant le magistrat de Strasbourg : et leurs dépositions furent imprimées et envoyées de tous côtes. Elles portaient qu'on les avait traités en France avec toute sorte d'humanité : que le défi de l'empereur était une fable: et que bien loin que les Français outrageassent sans sujet les Allemands, ils ne les recherchaient pas même pour le fait de la religion. Ainsi l'imposture céda à la vérité

> Voici une autre imposture encore plus étonnante. « Frégos (36) et Rin-» con (37) s'étaient défaits de leurs » papiers à la sollicitation de Langey; » et ceux qui les avaient tués (38), » principalement pour avoir ces papiers, furent tout-à-fait surpris de n'en trouver aucun. Ils s'en fussent pourtant consolés, si le meurtre fût » demeuré dans les ténèbres; mais » après que Langey l'eut rendu plus » clair que le jour, le conseil de l'em-» pereur en Italie prévit que la » France en tirerait de grands avan-» tages par toute l'Europe, surtout » dans l'Allemagne, où l'on avait plus » d'égard à la foi publique qu'ailleurs, » s'il n'y remédiait par une impos-» ture. Il feignit que des pécheurs » avaient trouvé dans le Pô les har-» des et les cassettes des ambassadeurs, et forgea sur ce mensonge des instructions et des chiffres à sa » mode, qu'il publia comme ayant » été collationnés aux originaux. L'in-

(38. Le marquis du Guast les fit tuer sur la Pô, comme Langey l'avéra. Varillas, là même, pag. 407 et suiv., à l'ann. 1541.

<sup>(33)</sup> Tome V, pag. 68, remarque (E) de l'article de CHARLES-QUINT.

<sup>(35)</sup> La même. (36) C'élait un Génois que François Ier. envoyait à Venise en qualité d'ambassadeur ordinaire. Var., Hist. de Franç. Ier., l. IX, p. 403.

<sup>(37)</sup> Il était né sujet du roi d'Espagne, et avait négocié pour François les, secrètement avec Soliman, et alors il allait à la Porte comme ambassadeur de France. Varilles, la même.

vité de Soliman, ni de celle de Francois ler. Le grand-seigneur se serait bien contenté des formules ordinaires: il était trop habile homme, pour ne savoir pas qu'il lui serait avantageux d'avoir un tel allié.

On m'objectera peut-être que c'est la coutume des sectateurs de Mahomet de prescrire cette forme de serment, et j'avoue que l'ou reprocha aux Vémitieus d'en avoir prêté un semblable en la personne du bâtard de Chypre. Mais cela ne servirait tout au plus qu'à eluder l'observation accessoire que je viens de proposer en passant. C'est d'ailleurs une question si les Vénitiens acquiescèrent au formulaire, et s'il est possible d'en donner de bonnes preuves. Quoi qu'il en soit, comme l'ouvrage où on leur fit ce reproche pendant qu'ils étaient en guerre avec Louis XII est assez rare, je mettrai ici la teneur de ce serment. « Ledit bas-» tard feit un horrible, execrable et » tresdamnable serment audit soul-» dan : lequel depuis fut translaté de » langue arabique en latin, et ap-» porté au pape Pie par aucuns che-» valiers de Rhodes, pour laquelle » cause il ne voulut onques recevoir » les ambassadeurs dudit Jacques com-» me ambassadeurs du roy chrestien : » ainçois le leur reprocha bien aspre-» ment. Puis donques que les Véniy tiens s'en sont heritiers, n'est il » pas nécessaire qu'ils fassent le sem-» blable serment que ledit Jaques feit » en la maniere qui s'ensuit?

« Premierement il invoqua le nom » de Dieu tout-puissant par quarante » fois, et puis dit ainsi: Par le grand » Dieu haut misericordieux et benin, » formateur du ciel et de la terre, » et de toutes choses qui sont en » elles : et par ces saints Evangiles : » par le saint baptesme : par saint » Jean Baptiste, et tous les saints : et » par la foy des chrestiens: Je promets » et jure que toutes les choses que je » sauray seront descouvertes à mon » souverain seigneur Alleseraph As-» nal, souldan d'Egypte et empereur de toute Arabie, duquel Dieu vueille » fortifier le royaume, et que je seray » amy de ses amis, et ennemy de ses » ennemis, je ne luy celeray rien. » Et ne souffrimy nulz coursaires en » mon royaume: ny ne leur bail-» leray vivres ne ayde. Tous les

Egyptiens qui sont esclaves en por regne, je les racheteray et metha » à pleine liberté : j'offriray tou c » ans le premier jour du moys d'oc> » bre ou de novembre, en sorme é » tribut aux souverains temples à » Hierusalem et de Lameca, la «re-» me de cinq-mille ducatz d'or : garderay que les Rhodiens ne la » lent nulles armes aux pirates. Ict » ce qui sarviendra de nouveau digu » d'estre scen, je le feray asavou: » souldan en juste verité sans frait » nulle. Et si je faux en aucune de » choses dessusdites, je seray spusul » de la foy chrestienne et des ca-» mandemens des saints Evange: » je nierai que Jesus-Christ vin, d » que sa mere fust vierge : je lum » sur les fons de baptesme un camé: » et maudiray les prestres de l'églu: » je renieray la divinité : et adorenj l » l'humanité : je feray fornication 🕸 » le grand autel auecques une Juin: » et recevray sur moy toutes les mi » ledictions des saints peres. Marc » Corrario Venitien, duquel depuis » ledit roy bastard espousa sa fille i » sa male santé, n'estoit il point » present à voir faire ledit erment » et hommage? dont sans nulle saute » il est vraysemblable, quilz tiennen! » Cypre à mesmes conditions, pou » quilz ont usurpé le titre (44). »

(K) Il courut un mensonge.... touchant une.... invention de recouver les otages que François Ier, avail donnés.] François Ier. en sortint de sa prison livra ses deux fils au Le pagnols: il ne pouvait les retires que sous une condition qui lui était désavantageuse, car on les voulait retenir jusques à ce que le traité de Madrid fût exécuté. Il y ent des gens, ou assez sots, ou assez malins, pour répandre dans le monde qu'il faissit venir un magicien allemand, qui transporterait d'Espagne en France les deux otages, sans que personne s'en apercut, et qui ferait une infinité d'autres miracles. Vous trouverezcelle sottise dans une lettre d'Agrippa; car c'est lui qui a écrit cette lettre. mcore que le titre porte, dans l'édition in-8°., Amicus ad Agrippam. Cest une transposition des mots : il faut

(44) Jean le Maire de Belges, Légende du Vénitiens, pag. 75, édition de Lyon, 1549.

Agrippa ad amicum : elle fut rimée sous ce titre, avec les trois es de la Philosophie occulte, l'an 3, comme le remarque Gabriel idé, à la page 410 de l'Apologie des nds hommes. Voici les paroles grippa : Accersitus est è Germanon modicis sumptibus vir quin dæmoniorum, hoc est Magus, quo potestas dæmonum inhabitat, sicut Jamnes et Mambres restiunt Moysi, sic iste resistat Cæsari. 'suasum enim est illis à patre meniorum, illum futurorum omnium: escium, arcanorum quorumcunque isiliorum conscium, ac deliberatan cogitationum interpretem: tanta etereà præditum potestate, ut possit zios pueros reducere per aëra, emadmodum legitur Abakuk cum o pulmento traductus ad lacum leom, possetque, sicut Helisæus obssus in Dothaim, ostendere montes enos equorum et curruum igneorum, ercitumque plurimum : insuper et velare ac transferre thesauros terræ, lasque volet coget nuptias amoresre, aut dirimet, deploratos quoque irabit morbos stygio pharmaco (45). a lettre fut écrite de Paris le 23 de ivrier 1528. Il remarque même que es cardinaux et les évêques consenaient au dessein de faire venir le maicien, et fournissaient aux frais de la écompense: Huic tam nefario idoloatriæ et sacrilegorum artifici audaiam præstat, quæ istis tam impense avet orthodoxa illa mater, et chrisanissimi filii accommodatur auto-tas, et è sacris pecuniis largiuntur unera, conniventibus etiam atque ım nesariam operam conducentibus olumnis ecclesiæ, episcopis et cardinaibus, et impietatis ministro impii pplaudunt proceres, quemadmodum peribus lupi congratulantur corvi **(6**).

Jean Wier, disciple d'Agrippa, raporte une partie de ces beaux contes,
e veux dire ce qui concerne l'enlèvenent des otages. Quemadmodum diitur, quo tempore Francisci primi
egis Galliæ filii detinebantur obsides
in Hispania, magum in Galliam
vocatum è Germania fuisse, qui tanta
redebatur præditus potestate, ut pos-

set regios pueros' per aëra reducere, thesaurosque investigare et transferre (47). Le comte de la Roca (48) n'ignorait point ce passage de Jean Wier: ce n'est pas qu'il eût lu les livres de cet auteur, il avait seulement vu que Bodin en cite cet endroit-là; mais il a eu tort de se contenter de dire que Bodin en a parlé, il fallait qu'il ajout**at** que Bodin rejette cela comme une fable. Il me suffist, ce sont les paroles de ce jurisconsulte français (49), de convaincre Wier par ses propos mesmes, et par ses livres. Car lug mesmes (\*) escrit, qu'il a veu les hommes transportez en l'air par les diables, et qu'il n'y a point d'absurdité; et au mesme lieu il escrit une chose fausse, qu'on alla chercher en Allemaigne un sorcier, qui promettoit tirer du chasteau de Madry les enfans du roy François, et les faire transporter en l'air, d'Espagne en France: mais qu'il n'en fut rien fait, parce qu'on craignoit qu'il leur fist rompre le col. Je n'ai point trouvé cette dernière circonstance dans le livre de Jean Wier. Je me sers de l'édition d'Amsterdam, 1660.

(L) J'ai lu un autre mensonge bien grossier, qui se rapporte à... l'an 1544,] Jean Saxon, recteur de l'académie de Wittemberg, faisant afficher un programme, le 12 d'octobre 1544, déclara entre autres choses que ce n'était point le hasard, mais la justice de Dieu, qui était cause des malheurs dont la France était accablée. L'empereur, dit-il, s'est approché de Panis : la reine de France et le dauphin lui ont été au-devant, pour lui faire de très-humbles supplications. Non casu jam Gallia miserabiliter vastatur, et rex potens venit in tantum discrimen ut cum Carolus imperator accesserit ad Lutetiam usque, supplices occurrerint regina et delphinus, ut ante paucos annos ad Carolum Burgundum venit supplex rex franciæ Ludovicus, cui induit dux Carolus Burgundicum thoracem cui confessio victoriæ inscripta erat ,

<sup>(45)</sup> Agrippe, epistola XXVI, lib. P, pag. 913.

<sup>(46)</sup> Idem, ibid., pag. 914.

<sup>(47)</sup> Jo. Wierius, de Lamiis, lib. III, cap. XII, num. 7, pag. m. 195.

<sup>(48)</sup> Voyes son Histoire de Charles-Quint, pag. 171 de l'édition de Bruxelles, 1663.

<sup>(49)</sup> Bodin, Réfutation des Opinions de Jean Wier, pag. m. 513.

<sup>(\*)</sup> Lib. II, cap. XII, de Præstigiis, pag. 6-

premier absolument et sans nul mélange de vrai, l'autre dans ses principales circonstances; car lorsque Louis XI fut contraint de suivre à Liége le duc de Bourgegne, il ne l'avait pas été trouver en forme de suppliant, il avait demandé une conférence, parce qu'il avait espéré de le duper. C'est une honte que le recteur d'une illustre académie ait débité dans un programme une fausseté qui serait indigne de la Gazette.

(M) Ce n'est pas la seule fable temps-la.] « Combien de romans n'a-» t-on point fait du roi François Ier? » N'est-on pas venu jusqu'à dire qu'il » et que ce prince passant par la » France, le roi, par une générosité » sans exemple, lui offrit son royau-» me? Que Charles avait un jour oc-

» cupé le trône des Français, qu'il » avait fait condamner un criminel, » et lui avait après donné grâce,

» pour marquer son autorité (51)? (N) Il fut autour... de la coutume que les femmes prirent d'aller à la cour. On hira sans doute avec joie ce que je m'en vais citer. Un jour, c'est Brantôme qui parle (52), entretenant un grand prince de par le monde des grandes vertus de François 1er.... il m'en dit tout plein de bien: mais il le blasma sori de deux choses, qui avoient apporté plusieurs maux à la cour, et en la France, non-seulement pour son regne, mais pour celuy des autres roys ses successeurs; l'une pour avoir introduit en la cour les grandes assemblées, abord ot residence ordinaire des dames; et l'autre pour y avoir appelé, installé et arresté si grande affluence de gens d'eglise. Pour le regard des dames, certes il faut avouer qu'avant luy elle n'y abordoient ny frequentoient que peu, et en petit nombre. Il est vray que la reyne Anna commonça à faire sa cour des dames plus grande que les autres precedentes reynes,

(50) Voyes le livre intitulé : Scriptorum publice propositorum à professoribus in Academia Witebergensi, ab anne 1540, ad anaum 1553. Tomus primus, folio 96 verso.

(51) Chappuzcau, Dessein d'un nouveau Die-

tionnaire historique, pag. x1.

(52) Brantome, Mémoires, tom. I, pag. 277.

VIVAT DUX BURGUEDIA (50). Ces deux elle le roy son mary ne s'en fust saits mis en parallèle sont saux : le gueres soucié; mais ledit roy François venant à son regne, considerant que toute la decoration d'une cour estoit des dames, l'en voulut peupler plus de la coustume ancienne. Brantôme nous apprend de quelles raisons se servait le prince critique. S'il n'y eust eu que ces dames de cour, disait-il (53), qui se fussent débauchées, c'eust esté tout un; mais elles donnoient tel exemple aux autres de la France, que se façonnant sur leurs habits, leurs graces, leurs façons, leurs dances et leurs vies, elles se vouqu'on ait fait courir par rapport à ce loient aussi façonner à aimer et paillarder, voulant dire par-là, à la cour on s'habille ainsi, on danse ainsi, on y paillarde aussi, nous en pouvons » s'est battu en duel avec l'empereur, faire ainsi. A l'égard des prélats il disait (54): Que commençans alors à se debaucher et deregler ils donnerent exemple aux autres de la France d'en faire de même, et qu'il eust mieux valu qu'ils eussent esté en leurs dioceses à prescher leur troupeau (55). Brantôme réfute toutes ces raisons: il soutient qu'avant le règne de François 1er., la corruption n'était pas moindre ni parmi les femmes, ni parmi les gens d'église (56), et qu'on n'avait vu qu'herésies et brouilleries en France, depuis que les sermons étaient dévenus fréquens (57). Voyez les réflexions de M. Jurieu, sur tout ceci (58).

> (0) On a eu grand tort de l'accuser de trop d'indulgence pour les luthériens.] Vous verrez cette accusation très-fortement réfutée dans ces paroles de Mézerai: « L'infection des » erreurs s'augmentant, le roi fit ral-» lumer les feux pour en parger la

- » France. Il en était resté du levain à » Meaux, depuis que l'évêque Bri-» connet y avait retiré le Fèvre et les
- » Roussels. Il y en fut pris plus de » soixante qu'on amena à Paris, dont » quatorze furent brûlés, les autres

(53) Là même, pag. 280.

(54) Brantôme, Mémoires, tom. I, pag. 282.

(55) Là même, pag. **285.** 

(56) Je n'ai point out dire ni lu qu'auparavent ils sussent plus gens de bien et mieux vivaus; car en leurs évéchés et abbayes ils étaient autant débauchés que gens d'armes. Brantôme, Mi-moires, tom. I, pag. 282.

(57) Là mênie, pag. 285.

(58) Jurieu, Apologie pour les Réfermateurs, chap. VII, pag. 121 et suiv.

rocédés qui, joints à tous les autres emblables que j'ai marqués ci-desis, convainquent évidemment de iensonge cet auteur italien qui a crit nos guerres civiles de la religion t de la ligue(59), lequel par une grosière oubliance ou par une insigne nalice a dit en son premier livre: ue du temps de ce roi commença le s'épandre la créance de Calvin, oit qu'il le permît, soit qu'il n'y rit pas garde : et que l'on eut lutôt de la peine et du mépris our elle, que de l'appréhension et lu soin de s'en défendre. Quoi donc, aire six ou sept rigoureux édits pour l'étouffer, convoquer plusieurs fois le clergé, assembler un concile provincial, dépêcher à toute heure des ambassades vers tous les princes de la chrétienté pour en assembler un général, brûler les hérétiques par douzaines, les envoyer aux galères par centaines, et les bannir par milliers: dites-nous, je vous prie, est-ce là permettre, ou n'y prendre pas garde? sont-ce de simples résolutions, ou bien des effets? Cela vous avertira, judicieux lecteur, de lire cet étranger avec un peu plus de précaution, et vous donnera peutêtre le sujet d'y remarquer quantité d'autres fautes que les curieux ne lui doivent pas pardonner, puisqu'il a ainsi parlé du père des bonnes lettres (60).» Il serait à souaiter pour la gloire de ce monarque, ue la cause de M. de Mézerai ne fût jas si bonne. Un historien, à qui les énèbres des préjugés ne cacheraient pas les idées de la droiture et des lois miverselles de l'ordre, souhaiterait que les reproches de Davila fussent pien fondés,

Juvat, dirait-il, hæc opprobria nobis Et dici potuisse, et non potuisse refelli (61); (59) C'est de Davila que Mézerai parle. Voici les paroles de cet Italien, pag. m. 32 du Ier. livre. Comincio l'origine di questa dissensione iusino al tempo del Rè Francesco il Primo, il quale benche facesse tal volta qualche severa risolutione, occupato nondimeno del continuo nel travaglio delle guerre straniere è permesse, è non si avidde, che andassero all' bora serpendo i principii di questa più tosto dispregiata ed odiata che temuta ò avertita credenza.

(60) Mézerai, Histoire de France, tom. II,

pag. 1038. (61) Ovid., Metam., lib. I, vs. 758; mais au lieu de jurat, il dit pudet.

endus, les autres fouettés et bannis. mais malheureusement je n'ai que trop de raisons d'accuser de calomnie cet Italien: pourquoi faut-il que je l'en puisse convaincre par tant de preuves (62)? Tout homme qui a les idées de la véritable gloire, et qui a du zèle pour la mémoire de François I<sup>er</sup>., tiendra ce langage, soit qu'il fasse profession du protestantisme, soit qu'il vive dans la communion romaine; car il n'y a rien de plus délestable que d'employer les supplices contre ceux qui ne se separent d'une religion que par la crainte d'offenser Dieu, et qui dans tout le reste se comportent en très-bons sujets; il n'y a rien de plus raisonnable que de laisser à Dieu seul l'empire de

la conscience.

Opposons à Davila ce passage de Brantôme. Les luthériens et ceux de la nouvelle religion ont voulu beaucoup de mal à François Ier., et c'est ce qui leur a donné possible grand: sujet de medire ainsi de lui comme ils ont fait, tant ceux de ce temps-là que d'aujourd'hui, parce qu'il en a. fait faire de grands feux, et en espargna peu d'eux qui vinssent à sa connoissance; et dit-on que c'a été le premier qui a montré le chemin à ces bruslemens, d'autant qu'il s'en parloit peu du temps de ses predecesseurs, dieu merci, que Luther n'étoit point encore venu, premier et nouveau heretique, qui eut grande vogue parmi la chrétienté, encore qu'il y en eut eu aucuns auparavant. Je laisse cela à ceux qui le savent mieux que moi. Ce grand roi pourtant, nonobstant tous ces feux et bruslepiens, se rendit protecteur de Genève, lorsque Charles duc de Savoye la voulut assieger, voire l'eust prise; ce qui luy porta grand dommage de toutes ses terres que les Bernois luy prirent; en quoy l'on blasma fort sa dite majesté, et d'y avoir envoyé dedans pour secours, des bandes du seigneur Rance de Lore. Accordez-moy un peu ces feux avec cette protection (63).

(62) O ulinam arguerem sic, ul non vincere possem! Me miseram! quare tam bona causa mea est?

Idem, Amorum lib. II, deg. V, vs. 7.

(63) Brantôme, Vie de François Ies., du Ier. tome des Mémoires, pag. 231.

protestans.] Nous venons de voir (64). Je n'en excepte point le pape qu'il sauva la république de Genève, la métropole des réformés, leur mère qui envoyait ses apôtres et ses livres en France, et ses conseils de toutes parts pour le soutien de la cause. Cette démarche de François ler. agrandit le canton de Berne, de quoi la réformation se ressent encore. Il rendit de bons services à la ligue de Smalcalde directement, et plus encore indirectement; car il fut cause que Charles-Quint ménagea en cent rencontres les protestans d'Allemagne, afin de les détacher des intérêts de la France. Comme il est plus conforme aux principes de la religion et de la piété, de reconnaître le doigt de Dieu, je veux dire une influence particulière de la providence, dans l'établissement de la réforme, j'approuve ceux qui en jugent ainsi; mais je ne saurais m'empêcher de dire qu'il y a des gens de bon sens, qui croient que la seule concurrence de Charles-Quint et du roi de France était plus que suffisante, pour fournir aux protestans les moyens de se maintenir; et que si Luther a eu de plus grands succès que tant d'autres réformateurs dont il avait éfé précédé, c'est parce qu'il s'est mis au monde sons les auspices favorables de l'émulation de François Ier. et de Charles-Quint, deux princes qui pour se contrecarrer favorisaient tour à tour sa nouvelle secte. Or, dès qu'elle fut bien ancrée en Allemagne, elle envoya assez de secours aux calvinistes de France pour disputer le terrain, etc. La question que fait Brantôme sur le peu d'accord qui se trouve entre brûler une centaine d'hérétiques, et protéger leur nid, leur centre, leur métropole, embarrasse tous ceux qui ne savent pas que c'est une des plus fréquentes scènes de la grande comédie du monde. C'est ainsi que de tous temps les souverains se sont joués de la religion: ils jouent à ce jeu-là encore aujourd'hui, ils persécutent chez eux ce qu'ils font triompher dans d'autres pays autant qu'il leur est possible. N'allez pas dire sous ce prétexte qu'ils n'ont point de religion. Cela n'est pas vrai: ils en ont souvent jusqu'à la bigoterie: qu'est-donc? ils ont encore plus à cœur le bien temporel de

(P) François Ier. fut fort utile aux leur état, que le règne de Jésus-Chris et je pense qu'il ne fut guère plus con tent que François Ier. des progrès de l'empereur contre la ligue des protestans. Citons Mézerai « Le bruit des » armes de l'empereur donnait l'épouvante à toute la chrétienté; le pape même tremblait de peur » qu'ayant subjugué l'Allemagne il » ne passât en Italie. Quand François » eut donc bien considéré les con-» séquences de la ruine des protesw tans, il changea d'avis et fit ligue » avec eux, s'obligéa de recevoir le » fils ainé du duc de Saxe en France, » et de lui permettre en particulier: » l'exercice de sa religion, promit » d'envoyer 100,000 écus à son père » et autant au landgrave de Hesse, » en attendant qu'il pût les assister » de troupes (65). » N'était ce pas avoir un beau zèle pour sa religion? Il faisait brûler de petits particuliers, parce qu'ils n'allaient pas à la messe, et il donnaît de puissans secours à des princes qui avaient aboli la messe dans leurs états. C'était attaquer le parti par les girouettes, c'était lui enlever quelques tunles et quelques pierres, ou lui piller quelques bicoques, pendant qu'on lui batissait des forteresses, et des places d'armes (66). Joignez à ceci la remarque (AA) de l'article Henri II, et la remarque de l'article Surgies.

(Q) M. Varillas fait la-dessus un anachronisme. Car il suppose (67) que lors que François ler sit mourir six luthériens, le 19 de janvier 1535. la monarchie française était plus dangereusement ébranlée par l'Institution de Calvin, qu'elle ne l'avait jamais été par les Anglais, et par la maison d'Autriche. Nous avons montré cidessus (68) que Galvin se détermina

(65) Mézerai, Abrégé chronolog., tom. IV,

pag. 637 , à l'ann. 1547.

(67) Histoire de François Ier., Liv. VII,

pag. 248. (68) Au commencement de la remarque (F) de l'article CALVIE, tome IV, pag. 333.

<sup>(64)</sup> Voyestome I, pag. 258, la remarque (H) de l'arucle Agistlaus II.

<sup>(66)</sup> François Iet, conserva Genève, où le duc de Savoie aurait runé la réformation , " ce monarque ne l'en avait empéché. On peut appliquer à ceux qui tiennent une telle politi que ces paroles: Urbem (philosophim) mihi crede proditis, dum castelle defenditis. Cicero, de Divinat., lib II, cap. XVI.

publier cet ouvrage, asin de résuter s calomnies que l'on répandait contre : ux que François Ier. faisait mourir; a'on répandait, dis-je, pour adoucir s protestans d'Allemagne, fort chonés du dernier supplice des six lunériens.

(R) Les déplaisirs de François Ier. l'occasion de ses enfans, ne furent as la plus petite de ses angoisses.] 'aîné s'appelait François. Il était né u château d'Amboise, le 28 de férier 1518 (69). Il fut empoisonné ans une tasse d'eau fraîche, par Séastien Montécuculi, et il mourut au hâteau de Tournon, le 10 d'août 536 (70). Le roi son père porta cette iort si impatiemment, que de longemps il ne s'en put remettre, car il voit très-grande esperance et une onne opinion de ce fils. Monsieur de *Bellai le raconte fort bien en ses Mé*zoires (71). Le second fils de Franois ler. régna après lui sous le nom le Henri II. Il ne faut point douter u'il ne donnât beaucoup de chagrins son père, lorsqu'il entretenait corespondance avec Montmorenci disracié, et qu'il formait une faction ontre la duchesse d'Etampes, favoite de son père. Il forma cette faction vec Diane de Poitiers, sa maîtresse, t l'on ne saurait dire le mal que ces leux femmes causérent par leurs jaousies (72). Si la division qui régna intre la maîtresse du père et la maîresse du fils, causa des chagrins au oi, la discorde qu'il y eut entre le lauphin et son frère le duc d'Oréaus, ne fut pas une source moins éconde d'amertume et de dommage. La faction de la duchesse d'Etampes prit le parti du duc d'Orléans. Celle de Diane de Poitiers traversa ce prince, et l'empoisonna enfin. Voyons ce qu'en dit Mézerai. Le duc d'Orléans, prince de grande espérance, mourut le 8 septembre, à Forest-Moustier, soit de peste, soit d'un poison qu'on soupçonna lui avoir été donné par les créatures de son frère.

(60) Le père Anselme, Histoire de la Maisen royale, pag. 136.

Car elles ne pouvaient souffrir que le roi le chérst si fort qu'il faisait, et qu'il se fâchât de ce que le dauphin malgré ses défenses entretenait commerce avec le connétable de Montmorenci, dont elles souhaitaient le retour, parce que leur maître le désirait ardemment (73). Quel chagrin ne fut-ce point à François ler., de voir que son propre fils, en s'ingérant plus qu'il ne fallait dans les affaires, le contraignait à prendre des précautions qui ne lui étaient ni agréables, ni avantageuses? La faction du dauphin fut cause que le roi donna les mains au traité de paix de Crespy. Le dauphin avait écrit à son père une lettre du consentement des hauts officiers des troupes, pour demander à sa majesté qu'il lui plût renvoyer le connétable à l'armée pour y faire sa charge, et qu'il ne manquait plus que ce chef pour la rendre invincible.... Le roi n'avait jamais eu tant de dépit qu'il en témoigna en lisant cette lettre. Il se plaignit que son fils anticipait sur son autorité, et que ses officiers prétendaient lui donner la loi. Il parla de son mécontentement à toutes les personnes qui l'abordèrent, et fit une réprimande sévère à ceux qui l'avaient sâché. Il avertit sièrement le dauphin, que c'était à lui de montrer à ses sujets l'exemple d'une parfaite obéissance ; et non pas de censurer sa conduite, en lui proposant dans une occasion dangereuse ce rétablissement d'un favori disgracié avec connaissance de cause. Il menaça les autres de son aversion, s'ils persistaient dans leur imprudence; et la brigue de la duchesse d'Etampes, profitant de son chagrin, lui représenta si efficacement que l'unique moyen de se délivrer pour toujours des importunités qui lui pourraient être faites en faveur du connétable, consistait a conclure promptement la paix, que sa majesté en donna l'ordre à l'amiral d'Annebaut, etc. (74). « Celle » paix étant plus avantageuse au duc » d'Orléans qu'à la France, le dauphin, qui ne pouvait souffrir ni » l'agrandissement de son frère, ni le » dommage du royaume, fit des pro-

4

1

<sup>(70)</sup> Là même. Il dit qu'on l'empoisonna à Valence; mais Brantôme, tom. I, pag. 336, dit mieux, qu'on l'empoisonna à Lyon.

<sup>(71)</sup> Brantôme, tom. I, pag. 338.

<sup>(72)</sup> Voyes l'article Étampse, pag. 300.

<sup>(73)</sup> Mézerai, Abrégé chronol., tom. IV, pag. 635, à l'ann. 1545.
(74) Varitlas, Histoire de François [er., liv. XI, pag. 108, à l'ann. 1544.

» testations contre, dans le château de » Fontainebleau, en présence du duc » de Veudôme, du comte d'Enghien » son frère, et de François, comte » d'Aumale, le 2<sup>e</sup>. jour de décembre » (75). » Il est aisé de s'imaginer que le roi de l'rance avait alors la destinée de plusieurs autres grands princes; c'est d'être très - malheureux en famille, c'est de sentir mille jalousies, et mille inquictude causées par celui qui lui devait succéder. Ceux qui empoisonnèrent le duc d'Orléans sauvèrent la vie paut-être à deux cent mille hommes, et peut-être aussi qu'ils épargoèrent à la France la funeste honte de troubler l'ordre de la succession (76).

(5) Le surnom de Grand, qui lui fut donné après sa mort, n'a pas été de durée.] Qu'on lui ait donné ce surnom après sa mort, c'est Théodore de Bèze (77) qui me l'apprend : mais que cela n'ait fait que passer, je l'infère de ce que tout le monde dit et écrit François Ier., et non pas Francois-le-Grand On dit, on écrit, Henri IV, ou Henri-le-Grand. C'est la même chose. Il en serait de même de François Iec., et de Francois-le-Grand, si ce dernier titre n'était tombé fort peu après sa nais. sance. Il n'est pas besoin d'avertir que le grand roi François Ier., et François-le-Grand, sont deux choses de diverse signification \*.

(T) Il témoigna un peu trop de peur en rentrant en France. Je me servirai des paroles de Mézerai : sitôt que le roi fut sur la rive de deçà, il monta promptement sur un cheval turc, comme s'il eut eu peur de quelque embilche, et piqua à Saint-Jeande-Luz, qui est à quatre lieues de la, où s'étant rafraîchi demi-heure, il alla avec pareille diligence à Bayonne (78). Il fallait qu'il eût reçu pendant sa prison un traitement bien

(75) Mézerei, Abrégé chronol., tom. IV,

pag. 631, à l'ann. 1544. (76) Voyez la remarque (S) de l'article Han-

at II, toine VIII.

(17) Histoire des Eglises réformées, liv. I, à la pag. 66.

\*Leduchat regrette que le nom de grand, que François ler. recut des gens de lettres, ne lui ait pas été conservé par la postérité, sans doute parce qu'on croit qu'un prince ne Reut mériter ce nom que par de grandes conquêtes et par un grand nombre de victoires.

indigne, puisqu'il chargea ses enfans de l'en venger à peine de sa malédiction. J'ai lu cela dans une lettre du secrétaire (79) de l'amiral Chabot, que M. le Laboureur a publiée. Elle fut écrite de Londres, le 5 de février 1535, et contient entre autres choses qui furent dites par Henri VIII à ce secrétaire, qu'il estoit souvenant et bien recordé, quand ils se entretrouverent dernierement ensemble, que ledit seigneur (80) parlant un jour à messeigneurs le dauphin d'Orleans et d'Angoulesme ses enfans en la presence du dit roi, leur dit ces propres mots: Que s'il savoit qu'ils oubliassent jamais les tors et inhumains traitemens faits à lui et eux par ledit empereur, en cas qu'ils ne s'en vengeassent, si faire lui mesmes ne le pouvoit, comme il esperoit durant sa vie, qu'il leur donnoit des lors sa malediction (81).

(U) On a débité faussement que François Ier. naquit après une longue stérilité de sa mère.] Plusieurs de ceux qui ont publié la vie de François de Paule ont assuré que la princesse Louise de Savoie, femme de Charles de Valois, déplora auprès de ce saint personnage le malheur qu'elle avait d'être stérile; et il y avait long-temps (82), ajoutent-ils, qu'elle sentait cette imperfection. François de Paule Iui en obtint la délivrance par ses prières, et c'est pour cela qu'étant accouchée d'un garçon, elle le fit appeler François. Voilà ce qu'ils content. Theophile Raynaud, sur la foi de ces écrivains, débita le même fait dans son Trinitas Patriarcharum, ouvrage où il fait l'éloge de saint Bruno patriarche des chartreux, de saint Ignace patriarche des jésuites, et de saint François de Paule patriarche des minimes; mais on l'avertit que c'était un grand mensonge, puisque Louise de Savoie devint veuve à l'âge de dix-neuf ans, et qu'elle était déjà mère de la princesse Marguerite, et du prince François, ce qui prouve invinciblement qu'elle n'avait pu déplorer auprès de

<sup>(78)</sup> Histoire de France, tom. II, pag. 950, **à l'a**nn. 1526.

<sup>(79)</sup> Il s'appelait Palamède Gontier. (80) C'est-à-dire, François Jet.

<sup>(81)</sup> Addit. aux Mémoires de Castelnan, tom. I, pag. 410.

<sup>(82)</sup> Diù sterili. Theoph. Raynaud., Syntagm, de Libris propriis, art. LVI, pag. 63, Apopompai,

ançois de l'aule sa longue stérilité. oc correctione indiget, dit-il (83). eque enim longam sterilitatem suam plorare potuit Ludovica, quæ anetatis undevicesimo vidua relic-:, duplicem jam prolem enixa erat largaritam filiam natam Engolinæ XI Aprilis anno 1492, et Franscum, Cognaci editum anno 1494, septembris. Il ajoute qu'Hilarion E Coste, qui avait écrit depuis, vait observé cela dans la Vie du fonateur des minimes, et que MM. de ainte-Marthe y joignent leur suffra-2 (84), puisqu'ils disent que Louise e Savoie naquit l'an 1477, et qu'elle pousa Charles d'Orléans, comte d'Anoulême, l'an 1488, et qu'elle accoucha e François, le 12 de septembre 1494, t qu'elle perdit son mari le 1<sup>er</sup>. de invier 1496. Voilà donc une fausseté éfutée démonstrativement. Voilà de lus un exemple de la précipitation vec laquelle on entasse les miracles lans la légende d'un saint , sans prenre la peine de consulter les tables énéalogiques, ni les tables chronoloiques. Si on les avait consultées, on e serait bien gardé de dire qu'une emme qui accouche d'une fille à l'âge le quinze ans, et d'un fils à l'âge le dix-sept, avait soupiré et gémi de a longue stérilité, et n'en avait été lélivrée que par les prières d'un saint ersonnage. Dieu veuille qu'il n'y art u que de la simplicité, et de la crélulité dans le débit de ce faux miracle, £ que les besoins et les intérêts le communauté dont je dis un mot villeurs (85), n'aient point porté les minimes à orner de cette fausse gloire leur patriarche.

(X) Peu de gens connaissaient une particularité qu'on a pu voir dans une lettre d'André Alciat, qui n'est devenue publique qu'en 1697. | Cette lettre fut écrite de Bourges, le 3 de septembre 1530. Alciaty raconte qu'un certain Jules Camille, savant personnage, avait offert à François ler. de lui apprendre dans un mois à parler grec et latin, en prose et en vers, avec autant d'élégance que Démosthène et Cicéron, qu'Homère et Virgile. Il suf-

(83) Idem, ibid.

fisait que le roi lui donnât une heure par jour; mais Camille voulut être seul avec ce monarque, il croyait qu'un si grand secret ne devait être communiqué qu'à des têtes couronnées (86). Il voulait aussi pour sa récompense un revenu de deux mille écus par an en bons bénéfices. L'assurance avec laquelle il parlait fut cause que François Ier. se persuada qu'il y avait quelque chose d'effectif dans les promesses extraordinaires de ce personnage. Il fut renvoyé après la deuxidme leçon, et gratisié d'un présent de

six cents écus (87).

(Y) Le duc d'Orléans, second fils de François Ier., offrit aux princès protestans d'Allemagne de faire précher leur religion.] Nous devons la découverte de cette grande singularité à M. le Vassor. Il l'a publiée dans la seconde édition des lettres de Vargas qu'il a traduites de l'espagnol, et qu'il ornées de plusieurs observations très-solides. Il a trouvé (88) parmi les papiers du cardinal de Granvelle, l'instruction que le duc d'Orléans donna à son secrétaire et valet de chambre, en l'envoyant à messieurs les ducs de Saxe, landgraff de Hessen, et autres seigneurs protestans, qui devaient s'assembler à Francfort (89). Elle est datée de Reims, le 8°. jour de septembre 1543, et commence ainsi : « Leur déclarera le grand desir » que par la graçe de Dieu nous avons » que le saint Evangile soit presché » par tout le royaume de France, là où » nous vouldrions bien veoir desja » quelque commencement. Et pour » ce que la crainte et la reverence fi-» liale et l'honneur fraternel que pour-» tons au roy très-chrétien notre très-» honore seigneur et pere, et à mont-» sieur le dauphin notre frere aisné, » nous gardent de le faire prescher » librement en notre duché d'Orleans pour estre soubz l'obeissance et main » de notre-dit seigneur et pere ; da-» vantage que le pape, l'empereur, » et autres princes nous pourroient » estre à ce contraires ; et autres cau-» ses raisonnables que nous nous re-

<sup>(84)</sup> Astipulantur FP. Sammarthani, tom. I, lib. 10, pag. 627, Idem, ibid.

<sup>(85)</sup> Dans la remarq. (N) de l'article FRANçois d'Assise ci-dessus, pag. 558.

<sup>(86)</sup> Nolle enim ea arcana cuiquam inferiori a rege patefieri. Alciat., Epistola XIII, inter Gudianas, pag. 109. (87) Ex Alciato, ibid.

<sup>(88)</sup> Le Vassor, Lettres et Mémoires de Vargas, pag. 24, édition de 1700. (89) Là même, pag. 25.

» servons pour les dire en temps plus » opportun, nous sommes fidelement » retirez par devers très-illustres et » excellens princes messieurs les ducs » de Saze, landgraff de Hessen, et » autres seigneurs protestans, pour » les advertir que nous sommes delibe-» rez et leur promettons nommément » et sans aucun respect de le faire » prescher au duché de Luxembourg, dont nous esperons ledit seigneur » roy nous laissera jouir paisiblement > et d'autres terres qui nous appar-» tiennent de droit de guerre. Mais » nous vouldrions qu'il pleust auxdits » seigneum protestans nous recevoir » en alliance et confédération offen-» sive et dessensive avec eux : lesquels » nous requerons très-instamment ne » nous vouloir refuser ceste tant jus-» te et raisonnable requeste; non pour » nous aider de leur support, forces, » et aide coutre aucun prince parti-» culier, ains seulement en ce qui » concerne le faict de la religion » chrétienne, dont nous desirons » grandement et avant toutes choses Paugmentation; laquelle par ce » moyen pourra facilement venir en » lumieres en nos aultres terres, et au-» dit royaume, quand icelluy seigneur » roy notre pere nous verra estre ain-» si allié avec mes-dits seigneurs, » qui seront cause de lui faire décla-» rer le bon zêle qu'il y a en cest en-» droit, et si nous pourrons tousjours » excuser envers luy et deffendre à » l'encontre de nos adversaires. A » ceste cause il plaira aux-dits sei-» gneurs que dès lors que ferons com-» mencer de prescher le-dit Evangile » au-dit duché de Luxembourg, à » l'heure mesme commence notre al-» liance et confédération avec eux » (90). » Voici la reflexion de M. le Vassor. Il y a grande apparence que le duc d'Örleans ne fit point cet-te demarche à l'insqu de son pere. Il parle trop hardiment du bon zêle de François Iet. : il offre trop libéralement toute la puissance de ce roi: il donne de trop grandes espérances de ce qui se fera dezque les protestans l'auroni reçu dans leur ligue. Tout cela suppose que le pere et le fils agissoient de concert (91). Ceux

(90) Le Vassor, Lettres et Mémoires de Vargas. pag. 25, édit. de 1700. (91) La même, pag. 27.

qui disent que la duchesse d'Euris suivait dans son cœur le luthénus me, et qu'elle cabalait en faveur la duc d'Orléans au préjudice du 🕬 phin (92), ne manqueront paste an qu'à l'insu de François ler elle poss sa ce jeune duc à nouer des intergences avec la ligue de Smalcade, é qu'ensuite elle l'engages à s'attacte à l'empereur (93), quand elle est canu que la fortune pouvait être pla avantageuse de ce côté-là. Quelque uns peut-être s'imagineront que kn entra clandestinement dans æ 🗯 plot deson fils, sans avoir aucundest de favoriser en France la nouvelle 🕸 gion, et qu'il se proposa seulement de se servir du secours de l'Aller gne avec plus d'utilité, en donne lieu à ces princes luthériens de ut gurer qu'il embrasserait la réform tion en temps et lieu, s'il y trouts bien son compte. Je crois que la couverte de M. le Vassor excitente curieux à rechercher le fond et ku de cette affaire, et qu'ils trouvers des papiers qui la pourront éclaire.

(Z) Je ferai voir ci dessous de quel termes Mézerai s'est servi.] « Le m » François Ier., qui avait une nobe » passion pour toutes les belles che » ses , s'était merveilleusement pu » aux magnificences, croyant qu'elles » servaient à faire paraître a grat » deur; et comme il se persuadrit » que la beauté des dames rehausuit » l'éclat de ses pompes, joint qu'il » était d'inclination amoureme, il » avait le premier accoutumé ce beau » monde à hanter la cour. Du con-» mencement cela eut de fort boas » effets, cet aimable sexe yayıntame » né la politesse et la courtoine, et » donnant de vives pointes de gint-» rosité aux ames bien faites; mais » depuis que l'impureté s'y fat méla, » et que l'exemple des plus grands » eut autorisé la corruption, ce qui » était auparavant une belle source » d'honneur et de vertu devint un » sale bourbier de tous vices, le det » honneur se mit en crédit, la pro-» stitution se saisit de la saveur, on » y entrait, on s'y maintenait par » ce moyen; bref les charges el les

(92) Voyez ci-dessus la remarque (B) de l'article Étampus, pag. 306.
(93) Voyez ci-dessus la remarque (F) de l'article Étampus, pag. 305.

ienfaits se distribuaient à la fanaisie des femmes. Et parce que 'ordinaire, quand elles sont une ois déréglées, elles se portent à 'injustice, aux fourberies, à la engeance et à la malice avec bien d'effronterie que les hommêmes, elles furent cause qu'il s'introduisit de très-méchantes maximes dans le gouvernement, et que l'ancienne candeur gauloise fut reléguée encore plus loin que la chasteté. Cette corruption commença sous le règne de François ler., se rendit presque universelle sous celui de Henri II, et se déborda enfin jusqu'au dernier point sous Charles IX, et sous Henri III (94). »

(AA) Il abolit la coutume de faire z latin les actes publics.] Servonsous des termes de M. Varillas. « La justice avait été jusque-là rendue en latin dans toute l'étendue de la monarchie française, ou pour le moins dans sa plus grande partie; et cette langue y avait été si corrompue, que l'on ne la connaissait presque plus qu'à la terminaison des mots, soit que l'ignorance en eût été la cause, ou que les juges eussent prétendu se rendre par-là plus intelligibles. L'abus n'était plus supportable en un temps où l'on travaillait avec tant de fruit à recouvrer l'ancienne politesse; et puisque la monarchie française n'avait jamais eu aucupe dépendance de la romai-» ne , il n'était plus à propos qu'elle en conservat la langue dans ses acp tes les plus authentiques. Il eut été 🐎 ridicule de les mettre en bon latin, » parce que la plupart du monde ne » les aurait pas entendus; et le roi » demeura d'accord qu'il valait mieux » les exprimer en bon français qu'en » mauvais latin. Ainsi l'ordonnance » en fut faite en 1539: et de toutes » celles de François Ier., il n'y en a » en aucune qui ait été plus univer-» sellement et plus constamment ob-» servée que celle-là (95). » Cet historien veuait de dire que le chancelier Poyet procura cette réformation

peu de temps avant sa chute. Il y avait près de trois siècles que l'Allemagne s'était réformée à cet égard. Voici ce qu'on trouve dans les Méditations historiques de Camérarius. L'empereur Rodolphe Ier. . . . . esmeu par plusieurs plaintes de la nation allemande, et se voyant comme sous le joug de secrettaires estrangers, entendus en la langue latine, desquel**s** il estoit contraint se servir, au grand préjudice de ses affaires, d'autant que telles gens bien souvent le trahissoyent: tint une journée à Nuremberg l'an 1252, en laquelle fut ordonné du commun consentement de tous les estats de l'Empire, que de la en avant, le langage allemand seroit introduit es chancelleries et es contracts publics . V oilà le commencement et ce qui donna occasion aux Allemans de faire valoir leur langage de la en avant jusques à ce qu'il soit parvenu à tel poinct, qu'aujourd'hui l'on peut et clairement et elegamment en beaux characteres, soit à la main, soit par impression, comprendre toutes histoires et sciences, et les exprimer dignement en ce langage (96). Notez qu'on a dit que ce qui porta le roi de France à faire cesser le latin dans les actes de justice, fut qu'on lui rapporta que le premier président du parlement de Paris avait usé d'un terme barbare au souverain point en prononçant un arrêt. Scripserat morem Galliæ fuisse , leges regni semper latino sermone scribi, donec Franciscus rex ejus nominis primus id vetuit anno 1539. Sed debuerat Matharellus causam addere : quoniam videlicet præses curiæ parlamenti in arresto pronuntiando dixerat, debotamus et debotavimus: quod gallice jam pronunciatur, Avons débouté et déboutous. De quo rex Franciscus (ut quidam dicunt) multum riserat: ut alii, multùm iratus fuerat (97).

(BB) On a débité faussement.....
qu'il fut transporté au château d'Ambres proche d'Inspruck.] Citons le Mercure Historique du mois de mars 1702. « Par les lettres de Vienne, du 4 » de ce mois, on a appris que par les

<sup>(94)</sup> Mézerai, Histoire de France sons Henri III, tom. III, pag. 446, 447.

<sup>(95)</sup> Varillas, Hist. de François Ica., Liv. IX, pag. m. 381.

<sup>(96)</sup> Camérarius, Méditations historiques, vol. III, liv. IV, chap. V, pag. 271, 272, de la traduction de Simon Goulart.

(97) Matagonis de Matagonibus adversus Italogaliam Antonii Matharelli, pag. m. 226.

» ordres de l'empereur le maréchal de » Villeroi (98) avait été transféré » d'Inspruck au château d'Ambres à » une heure de là, et qu'il est dans » la même chambre où Charles-Quint » fit mettre le roi François ler., aprés » qu'il l'eut fait prisonnier devant » Pavie. » Quelques gazettes de Hollande avaient déjà dit la même chose. Je voudrais que l'auteur du Mercure les cut réfutées, au lieu de les suivre. Il est certain que François l<sup>er</sup>. ne fut point mené en Allemagne, mais en Espagne, Bouchet observe que le viceroi de Naples (99) *donna la charge de* la personne du roi de France au seigneur Alarcon gouverneur de la Pouille et Calabre, lequel il mena au château de Pisqueton (100). Paradin, Mézerai, et plusieurs autres historiens, nomment Pisqueton le chatenu où ce prince fut détenu avant qu'on le transférât en Espagne. Ce château est sur la rivière d'Adda, dans le Milanais, et se nomme en Italien Picighitone. Voyez Léandre Alberti dans la Description de l'Italie (101).

(CG) Un l'a loué de ce qu'il avait fait faire d'excellentes éditions. | Un n'a qu'à lire ces paroles de Pierre Victorius (102): Veritas quoque non patitur, ut reticeam egregiam voluntatem alque operam, inferioribus temporibus in hác re positam à Francisco primo Gallorum rege, qui ut erat omnibus in rebus magno animo, ac verè regio præditus, proclivisque in humanum genus juvandum, rectaque studia summd ope augenda, curavit, ut quidquid antiquorum ingenii monimentorum restaret in afflicta Græcia, ad se mitteretur: cui beneficio magno addidit alterum, et ipsum valde utile ad hanc ipsam honestam artem ornandam: studuit enim, magnis præmiis propositis, ut lepidæ admodum formæ litterarum, et græcarum, et latinarum, fingerentur: in quo etiam felix fuit: ita enim pulchræ atque politæ fabricatæ fuere, ut non videantur ab humano ingenio venustiores, et ex-

quisitiores ullo pacto conformatipase: librique ipsis excusi, non invitant tantium, sed etiam aliquo modo repiant ad se legendos. On peut ajonte à ceci ce que je rapporte dans l'article Vergenius (Angelus) (103), ce passe des Antiquités de Paris: « Il se trons » qu'en l'an 1541, Angelo Vergin. » escrivain du roy en lettres graves avoit quatre cens cinquate » livres tournois de gaiges auigne » à l'Espargne (104). »

(DD) Le passage qu'il fit fait s travers d'une montagne est quelqu chose de surprenant. M. Lèger 2812 (105) que le mont Visol, estime k plus haut de l'Europe, et où k l'il sa source, est la montagne dont l'intoire dit... que François Ier la fi percer tout outre, pour descendre Italie. Et de fait, ajoute-t-il, e bei » que depuis que les Français at » trouvé le secret d'ouvrir le passer » du mont Genèvre, beaucomplu court et commode, ils ne se sout » plus servis de ce trou-là, si est-a » qu'il est encore en état, et le «n » sans doute jusqu'à la fin du monde. » étant presque tout coupé dans la » roche vive: il faut environ deu » heures pour le traverser, on y pest » passer des mulets avec leur charge: » et toute l'incommodité qu'il y act » seulement qu'on n'y voit goutte, d » qu'il faut nécessairement y porter » des l'ambeaux. » Cet auteur n'ayant point marqué la date de ce traval suprenant, niquelles sont les histoires qui en parlent, j'ai fait des recherches qui m'ont fait juger que l'expédition de François Ier. en Italie, l'an 1515, est du Bellai décrivait fort amplement les difficultés que l'on surmonta dans le passage des Alpes; mais je trouval qu'il en parle très-succinctement (106, et sans donner aucune idée de la peise prodigieuse qu'il fallut prendre. le consultai Guicciardin (107), qui me contenta beaucoup plus. M. Varillas no me contenta guere moins; voici

(99) C'était Charles de Lanoi.

<sup>(98)</sup> Il fut fait prisonnier dans Crémone le 1<sup>et</sup>, de février 1902.

<sup>(100)</sup> Boucher, Annal. d'Aquitaine, folio

<sup>(101)</sup> Folio 407 verso, édit. de Venise, 1561. (102) Petrus Victorius, profut., Comment., in VIII libros Aristotelis de optimo Statu Civitatis.

<sup>(103)</sup> Citation (b).

<sup>(104)</sup> Jacques du Breul., Antiquit. de Paris, pag. m. 568.

<sup>(105)</sup> Jean Leger, Hist. des Églises vandents, Ire. partie, pag. 2.

<sup>(106)</sup> Martin du Bellai, Mémoir., lis. I. i l'année 1515, pag. m. 28.

<sup>(107)</sup> Guicciard., liv. XII, folio m. 356.

paroles (108): « Lautrec et Navarre, èrent Genève (109) à main gauche, sassèrent à gué la rivière de la Duance, et s'engagèrent dans les Argentaires (110) par un endroitappeé Gillestre : ils pénétrèrent de là usqu'an rocher Saint-Paul, qu'il faut ouvrir avec le fer et le feu. Les deux jours suivans les pionniers furent la plupart mutiles; car comme il n'y avait plus de montagne qui ne fût séparée de l'autre par des abîmes, la mine et la sape ne furent plus d'usage, et l'on eut recours aux ponts de communication pour transporter l'artillerie. Les soldats et les pionniers la trafnaient dans des lieux inaccessibles aux bêtes de somme; ils remplissaient de fascines les endroits qui pouvaient être comblés; et si ces endroits étaient trop larges, on suppléait au vuide par des étais et de gros arbres. On arriva de cette sorte au mont de Pied-de-Porc, que l'on désespérait de percer, parce qu'il n'était composé que d'une seule roche vive, escarpée de tous côtés: mais Navarre, qui le sonda partout, découvrit une veine plus tendre que les autres; et la suivit si précisément, qu'il se fit voie par le milieu. Ainsi par l'industrie des ingénieurs, par le travail des soldats, et par la persévérance des chess, l'armée française arriva sur le déclin du huiitième jour dans le marquisat de Sa-1 luces (\*). » Mais quelque bonne que misse être cette description, on la rouvera froide et insipide si on la compare avec celle de Paul Jove (111). Il y a une différence notable entre lui et Varillas. Ce dernier ne fait aucune mention de Trivulce, à qui Paul Jove donne la gloire d'avoir découvert ce nouveau chemin, et d'avoir été le principal directeur de l'execution.

(EE) Il me reste quelque chose à dire sur le prétendu serment.... au grand-turo. On a vu (112) ce que

, Hist. de François 19 (108) Varillas, pag. 43, édit. de la Haye, 1690. (109) Il fallait dire le mont Genèvre.

m. 301 el sequent.

(112) Dans la rem. (I).

Jean le Maire de Belges a reproché vec l'élite de l'armée française, lais- aux Vénitiens. J'ajoute que les Sarrasins qui eurent le roi saint Louis en leur puissance lui proposèrent un formulaire de serment beaucoup plus court que celui que l'on suppose que le bâtard de Chypre ne fit pas difficulté de prêter, et qui est le même que celui que l'on présend que Francois ler, prêta. Il est visible que l'un a été copié sur l'autre; mais saint Louis ne voulut point se soumettre à cette dure condition.

> FRANÇOISE, dame pieuse qui fut canonisée, l'an 1608, naquit à Rome, environ l'an 1334. Elle fit voir des l'enfance que son cœur s'était tourné du côté du ciel, car elle aimait l'oraison et la solitude, et abhorrait les plaisirs et les divertissemens de cet age-là. Etant parvenue à la onzième année de sa vie, elle forma le dessein de se faire religieuse; mais son père n'y consentit pas, et la maria avec un riche gentilhomme (a). L'esprit de retraite et d'oraison ne la quitta point dans ce changement d'état : elle donnaît à cela tout le temps qui lui restait après avoir pris le soin nécessaire de son domestique. Elle n'allait ni aux spectacles, ni aux festins, ni aux maisons où l'on célébrait des noces; elle ne faisait pas même de visite à ses parens: tout son plaisir était d'aller aux églises, et aux hôpitaux. Elle retira de la vie séculière un bon nombre de filles, et leur fonda un couvent dans Rome, sous la règle de saint Benoît. On les nomma les oblates, et elles furent de la congrégation des olivetains. Ayant perdu son mari, elle demanda le plus humblement du

(a) Nommé Laurent Pontjant.

<sup>(110)</sup> Il fallait dire le col de l'Argentière. (\*) Dans la relation du passage, envoyée à la mère du roi, par le comte de Morette.
(111) Jovius, Hist. sui temp., lib. XV, sol.

monde d'être agrégée à cette communauté; elle y fit profession, et s'acquitta de tous les devoirs avec une ponctualité admirable. Elle y mourut le 9 de mars 1440. Elle fit plusieurs miracles pendant sa vie, et bientôt après son trépas; de sorte qu'au bout de quelques mois on travailla aux préliminaires de sa canonisation (b). Cette affaire fut reprise en divers temps à l'instance des bourgeois de Rome; mais elle ne fut conclue que sous le pontificat de Paul V, l'an 1608 (A). J'ai trouvé dans un ouvrage de Nicolas Vignier un fait fort étrange (B), et dont j'ai cherché les sources inutilement.

J'ai enfin trouvé dans Volaterran les paroles qui ont donné lieu à Vignier de faire mention de ce fait étrange. Le public en a été averti, et a pu connaître que cela ne disculpe guère cet écrivain (C).

- (b) Tiré de la bulle de sa canonisation, insérée par Brovius au XVIII. volume des Annales ecclésiastiques, pag. 730 et suiv. À *Cann.* 1440.
- (A) Cette affaire fut reprise en divers temps; .... mais elle ne fut conclue que... l'an 1608. ] On commença les procédures sous le pape Eugène IV, l'an 1440. Un évêque et un prieur des chartreux furent commis à examiner les témoins sur la vie et sur les miracles de Françoise. Au bout de deux ans et quelques mois, on commit la cause au cardinal Alberti; le témoignage de trente-huit témoins fut reçu sur quatre-vingts articles. Nicolas V, successeur d'Eugène IV, sit faire de nouvelles informations par deux évêques, qui reçurent juridiquement la déposition de cent trenteques au pontificat de Clément VIII, l'Église, pag. 626, à l'année 1505.
  et cependant la dévotion pour la défunte ne se refroidissait point. funte ne se refroidissait point, et l'on fétait à Rome le jour de sa mort. Clé-

ment VIII, sollicité par les habitans de Rome à mettre la dernière mini cet ouvrage, y fit travailler diligenment. Les commissaires qu'il nomes examinérent tous les actes, et toute les procédures depuis le commence ment, et firent de nouvelles intremations jusqu'à l'an 1604. Le pap, étant venu à mourir sur ces entrfaites, ne put satisfaire les déin de peuple romain. Paul V, son success seur, pressé de conclure cette affair. y fit travailler avec vigueur; et etin, après les formalités en tel carquises, il canonisa notre françaix, le 29 de mai 1608, et lui assigna por sa fête le 9 de mars (1). Le people romain se chargea des frais de out grande cérémonie, et y dépense 🏧

de cent mille écus (2).

(B) Un trouve dans un ouvrage la Nicolas Vignier un fait fort étrange Voici ce qu'il dit : je ne change, a je ne dois rien changer à ses expresions (3). Une matrone de Rome, nommée Françoise, fut muse entre les sainctes par le pape, pour a qu'elle souloit reprimer les appeuts de sa chair, en se distillant du la ardent sur les parties honteuses. Vo laterranus. Vous voyez qu'il cite Vo laterran d'une manière fort vague, sans marquer ni titre, ni numero de livre, ni chapitre, ni section. Cest assez sa coutume; mais il me semble qu'il s'en devait départir en cel en droit, vu la singularité du cas, el qu'il devait rendre aisée, autant qu'il était possible, la vérification du parsage. Je l'ai cherché dans Volaterras (4), partout où la table des matters, qui n'est guère bonne, et la distribe tion des sujets ont pu me serni de guide, et je n'ai pu le rencontre. Un homme de lettres m'avait déjà averti qu'il n'avait trouvé rien de semblible dans le volume de Volaterran. Ce n'est pas la seule chose que j'ai à dire contre Vignier. Je ne saurais comprendre pourquoi il fait mention de

ecclésias., pag. 730 et suiv.

(2) Continuat. Hist. Thus 30, ad ann. 1608, in fine.

Commentariorum Urbanorum libri octo et inginta. J'ai enfin trouvé le passage. Pojn le

matrone de Rome, sous l'an Ce n'est pas le temps où elle a , ni celui où elle est morte, ni où elle a été canonisée. Bzovius, l'an 1505, parle de deux personle l'autre sexe qui moururent en r de sainteté, l'une à Bourges, re à Ravenne; mais elles étaient rentes de notre Françoise: l'une : Jeanne de France, fondatrice religieuses de l'Annonciade, l'aus'appelait Marguerite. Enfin j'obe qu'on ne me persuaderait jas, à moins que de me le montrer propres termes dans Volaterran,

la citation de Vignier soit fidèle. st contre toutes les apparences que aterran ait dit que Françoise fut onisée l'an 1505, car elle ne le fut l'an 1608; et il est encore moins isemblable qu'il ait assuré que sa son que Vignier rapporte. Il conissait trop bien le style de la cour

Rome, pour avancer une chose ssi éloignée que celle-là de la prajue des canonisations. Elles ne sont nais fondées uniquement sur la rtu des personnes, quelque éminte qu'elle ait été : il faut de plus e les miracles vrais ou faux s'en êlent; c'est-à-dire que l'on fasse ür des témoins qui assurent que l'inrcession, les reliques, etc., de la rsonne à canoniser, ont produit des iérisons miraculeuses, etc. Je ne oudrais point alléguer contre Vignier silence de la bulle de Paul V; car comprends fort bien qu'encore que ar les informations sur la vie de rançoise on eût avéré qu'elle se serait de cette dure mortification, on l'eût point inséré cela nommément it expressément dans la bulle canoniante. J'avoue que l'on y a inséré en particulier divers actes d'austérité moins surprenans que celui-là; mais ils n'avaient point de rapport à des images obscènes qu'on doit éloigner d'une telle bulle. Nec minori virtute in Christo Jesu, ce sont les termes de Paul V, cum hoste domestico pugnavit, sed exemplo electorum Dei, admirabilem in modum castigavit corpus suum, et in servitutem redegit. Cibum illi semel in die herbæ, et legumina, aqua potum præbuerunt; sive vigilaret, sive dormiret, asperum laneum indusium non exuebat, duroque cilicio, ac ferreo cingulo super nudum membra mortificabat; accedebant flagella ferreis aculeis aspera, quibus corpusculum, quanquam aliunde attritum, severissime atterebat (5). On assure dans ces paroles latines qu'elle ne mangeait que des herbes et des légumes, et qu'elle ne buvait que de l'eau; qu'elle portait nuit et jour une chemise de laine, un rude cilice, une ceinture de fer immédiatement sur sa peau; qu'elle se fouettait cruellement. Tout cela est fort propre à faire qu'on n'ait pas besoin du suif dont parle Vignier, et surtout lorsqu'à l'exemple de Francoise on évite la conversation des gens du monde, leurs visites, leurs repas de noces, leurs divertissemens profanes, etc. Ajoutons enfin qu'elle ne commença d'être veuve que peu d'années avant sa mort (6), et qu'elle mourut en la ciquante-sixième année de sa vie. Voilà bien des raisons qui marquent que ce violent remède d'impudicité n'a pas été nécessaire à cette sainte.

Après tout, si elle s'en était servie, elle mériterait non-seulement des éloges, mais aussi l'admiration des gens de hien. Elle eût fait paraître un amour pour la chasteté incomparablement plus fort et plus vif, que si elle eût imité un saint Aldhelme (7), et tels autres dévots teméraires, qui excitaient la concupiscence, afin d'avoir plus de mérite à la surmonter. Mauvaise victoire, et non-seulement dangereuse, mais aussi d'un caractère à ne pouvoir être acquise qu'aux dépens de la vertu même pour qui l'on combat. La pensée seule, l'imagination, une brûlure repoussée, sont un état de saleté, et un objet qui ne saurait plaire aux yeux du législateur, ni à ceux de ses saints anges. Les paroles de saint Paul (8), qui signifient selon la plupart des versions, que la veuve qui vit en délices

<sup>(5)</sup> Litterm decretales canonisationis sanctumer Francisca, apud Brovium, Annal. eccles., tom. XVI, pag. 732.

<sup>(6)</sup> Defuncto marito, pancis annis ante suam

dormitionem. Ibid. pag. 731.

(7) Voyes l'article François d'Assise, rem.

(C) et (D). Voyes aussi l'article Fontsvalus, remarq. (M) et (N).

<sup>(8)</sup> Η δε σπαταλώσα ζώσα τέθγηκε. Nam que in deliciis est, vivens mortua est. Epist. ad Timoth. I, cap. V, vs. 8.

est morle en vivant, doivent être autrement expliquées, si l'on en croit Mélanchthon. L'apôtre ne veut point dire que la veuve qui sime la bonne chère, le jeu, les promenades et tels autres plaisirs du monde, a perdu le Saint-Esprit et la vie de la grâce; il veut dire que cette mort spirituelle convient aux veuves qui sont exposées aux brûlures de la chair, et il n'entend point une tentation qui les porte jusqu'à l'accomplissement du désir, mais des tentations qui détournent l'âme de penser aux choses célestes, et qui l'appliquent à des images impures. Voici les paroles de Mélanchthon: Accusat Paulus illas mulieres non levibus verbis: Pruriens viva mortua est. Nam vocabulum onara-Nüse propriè significat prurientem, quod plus est quam appetere delitias ciborum, sed est habere incendia libidinum, oxátos cutem significat, onaτίζει , σπάτος τίλλειν, vellicare cutem, seu titillare, σπατάλη pruritus seu titillatio cutis. Deinde xaraspaviav, significat turgere seu distendi, saginatum et tumefactum esse contra Christum. His insignibus verbis multi turpes motus pugnantes cum castitate significantur. Hac salacitate dicit veram sidem expulso Spiritu sancto extingui. Hæc est nativa significatio verborum Pauli (9). Qu'est-ce que c'est que combattre ces fentations? c'est souhaiter de n'avoir pas des désirs et des mouvemens impudiques; mais vous les avez cependant. Le plus sûr donc est de se rédaire dans un état à n'avoir point ces désirs. C'est ce qu'aurait fait notre Francoise, si Vignier rapporte une histoire véritable (10).

(C) J'ai trouvé dans Volaterran les paroles qui ont donné lieu à Vignier de faire mention de ce fait étrange: .... cela ne disculpe guère cet écrivain.] On a vu dans une lettre, que j'écrivis le 6 de mai 1702, l'éclair cissement que tout ceci demandait. Prenez garde, je vous prie, monsieur, ce sont les termes de ma lettre (11), que je n'ai pas accusé

(9) Melanchth., Responsional impios articulos Bavarice Inquisit., art. XXVI, folio m. H. 2.
(10) Confer que supra rem. (A) de l'article

Cononer (Alfonse), tome V, pag. 302.

Vignier de citer à faux Volan j'ai seulement dit qu'ayant ca dans Volaterran partout on his des matières, qui n'est guène ba et la distribution des sujels, in pu me servir de guide, je nava rencontrer ce passage-la. Four vouez vous-même que jusques u. avez seuilleté inutilement le gru lume de cet auteur; mais 1001 q tez que vous ne laissez pas de m que Vignier y avait lu ce qu'il porte. Vous avez raison générales parlant; et je suis bien aise, pour votre satisfaction, que celle de tous mes lecteurs, de se savoir ici au public, qu'en cher il y a deux jours une autre dans Volaterran, je tombai sus le-la. Elle se trouve au livren. page 810 de l'édition de frage 1603, à l'endroit où il fait men du pape Urbain V. C'est la que!s trouve ces paroles: Quam (Cons. nam virginem filiam Brigida jamjam in catalogum referre aus Francisca Romana matrona state. quæ et ipsa sub Eugenio claruit? digiis ac sanctitate: voluptatent viti coitus ardente supra vulvant rido reprimebat. Pai rappone des mon Dictionnaire, page 1286, lase sion française que Vignier donné ce passage (12). Examinez bien # critique, vous la trouverez juste de il est bien vrai que Volaterran ! marque que Jules II avait dessend canoniser cette dame, mais mon pu qu'il l'eut canonisée, etc.

## (12) Voyez-la ci-dessus, citation (3).

baptiste au XVI°. siècle, public plusieurs écrits remplis d'errent que les luthériens réfuterent. C'était un vrai fanatique. Il enser gnait que tous les péchés sont égaux et il renversait l'autorité l'Écriture carilsoutint qu'il fallait chercher les suggestions du Saint-Chercher les suggestions du Saint-Cherche

<sup>(11)</sup> Journal de Trévoux, mai 1702, édition d'Amsterdam, pag. 380, 381.

e Francus publia un livre sectes (e). satirique contre les femmes, ut réfuté par Jean Frédérus num. 9. or Luther (A).

qu'il tira des conséices fort étranges d'un axiole Servet touchant la prée de Dieu; car il prétendit non-seulement les bêtes, s aussi les créatures inanis participaient à une âme érale qui était divine. Le ur de Sainte-Aldegonde, qui spprend cela, souhaitait qu'on minât profondément le prine d'où ces conséquences étaient ies (B). Observons qu'il dit Francus était Allemand, his d'autres le font de Woer- $\mathbf{n}$ , ville de Hollande (b): on surnomme Werdensis dans Épitome de la Bibliothéque de esner (c), et l'on y donne le re de plusieurs de ses ouvras, entre lesquels il ne faut pas ablier une Chronique allemane où il mêla bien des choses rodigieuses (d). Quelques-uns n écrivant même en latin, le omment *Franck*. M. Moréri a arlé de lui sous ce nom-là: il l'en dit presque rien, quoique M. de Sponde qu'il cite lui eût

(a) Tiré de Seckendorf, Hist. Lutheran ib. III, pag. 268, 269.

(b) Crenius, Animad., parle XI, pag.

(c) Pag. m. 740.

jue les protestans. Les théo- pu fournir des particularités, et s de la confession d'Augs- entre autres celle-ci, que Fran-🚉, assemblés à Smalcade, cus fut chassé de Strasbourg; 540, chargèrent Mélanch- que sa chronique y fut condamde réfuter les réveries de née, et qu'il est le premier qui nme-là, et celles de quel- ait publiéque l'anabaptisme était autres fanatiques (a). Le divisé en plus de quarante-quatre

(e) Spond., Annal., ad ann. 1529,

(A) Il publia un livre très-satirique contre les femmes, qui fut réfuté par J. Frédérus et par Luther.] Jean Fréder sit un dialogue du mariage, pour réfuter cette satire de Francus, et le dédia à Dorothée, reine de Danemarck (1), dont il fit un grand éloge. Luther mit une préface au-devant de cette réfutation, et cria bien haut contre Francus. Il dit entre autres choses que c'était un médisant, qui ramassait les ordures du genre humain, et qui en faisait des relations impudentes. Il le compare aux mouches, etc. Mais il vaut mieux que je rapporte les propres termes de l'auteur qui me fournit tout ceci. Oppositus ille (Diulogus de conjugio) est maledicentiæ Sebastiani Franci.... quá fœmininum sexum edito libello proterve insectatus est.... Lutherus in præfatione fatetur, se Francum hominem pessimum responso indignum. judicásse, certum, quòd scripta ejus lucem haud diù sint latura, cùm non nisi satyris et convitiis indulgeat, et aliorum detegat et exagitet vitia, illitasque turpitudinum illarum inverecunda relatione chartas mundo obtrudat; comparat eum cum muscis et vespis, quæ fædissima quæque pervolitantes et perrepentes, posteà inquinatæ et fætentes, naso, oculis, genis, et labiis hominum impudenter insidere velint. Taxari quidem merito vitia etiam à piis doctoribus, sed non cum petulantia aut insultatione, aut quod delectentur in eorum enarratione, sed ut odium flagitiorum excitent, et viam ad emendationem ostendant (2).

(B) Le sieur de Sainte-Aldegonde.. souhaitait qu'on examinat les prin-

<sup>(</sup>d) Quia homo fuit deditus Swenckfeldii phantasiis, ideò mira subinde admiscet. Keckerm., de Histor., pag. 209.

<sup>(1)</sup> Femme du roi Christiern III.

<sup>(2)</sup> Seckendorf., Hist., Lutheran., lib. III. pag. 593, col. 1, ad ann. 1545.

tirées. Lisez une lettre qu'il écrivit à Théodore de Bèze, l'an 1566; vous y trouverez ces paroles : Sebastianus Francus homo germanus qui mirifica hujusmodi portenta congessit in suas farragines, ac in primis in eum, quem Paradoxa inscripsit, librum, axioma illud Serveti de Dei reali vel essentiali in omnibus et rebus et locis præsentid ita urget, ut ex eo colligat non modò brutas pecudes, sed ipsa etiam corpora inanima, tamen anima quadam communi atque divind vel cœlesti vegetari, quæ nisi fallor à Virgilio mundi spiritus, ab hoc verbum internum, sermo spiritus, lux, potentia, vis ac denique Filius ipse Dei nominatur. Eam cùm hominum omnium animos communi quádam vi fovere, tum præsertim in piis viris facultatem quandam præcipuam ac singularem exerere. Eòque rectè illos vel Deos vel certè deificatos appellari. Quo sensu vult Christum ipsum dici Filium Dei, cui Socratem ac Mercurium Trismegistum, aliosque hujus farinæ nonnullos, tanquam æquales ac socios adjungit. Ejus infinitas blasphemias statuerunt quidam refutare, sed hoc unum eos remoratur, quòd haud satis illis constare possit quid de primo illo axiomate Servetico ex quo cætera omnia manant, sit judicandum. Mihi certè haud dubium sit, quin ex eo multa non modò falsa, sed prorsus etiam impia consequantur. Tamen neque Joannes Calvinus neque ex veteribus (quod quidem sciam) quispiam argumenta ad illius ipsius refutationem suppeditat. Quinimò verò veteres illi theologi videntur mihi præsentiam illam realem Divinæ essentiæ in immensum plerumque extendisse (3). Je laisse ce qu'il dit ensuite, et qui montre que la doctrine ordinaire de l'immensité de Dieu l'embarrassait, et lui semblait propre à fomenter beaucoup de chimères. Je ne parle point non plus de ce que Bèze lui répondit (4); mais je dirai en passant que l'opinion des théologiens qui porte que l'essence et que la substance de Dieu est répandue dans tous que ceux qui comprennent l'immerles corps, est sujette à mille diffi-

(3) Epist. VI Th. Besm, tom. III Operum, pag. 206, 207. (4) Ibidem, epist. VII, pag. 208, 209.

cipes d'où ces conséquences étaient cultés. Les cartésiens le sont mi très-clairement. Voyez ce que M. W. tichius (5) observe contre Suarè, qui a tâché d'expliquer comment Du peut être présent dans les espan imaginaires. M. Arnauld censumia un ministre qui s'était servi de lipothèse commune pour prouver pa un argument ad hominem, qu'onpu rait adorer le marbre.

Je n'ai plus que l'exemple de m marbre à examiner, et à en montre à ridicule, ce qui ne sera pas diffici. car tout ce qu'il en dit n'est fout que sur la manière grossière et de nelle dont plusieurs concoivent lu mensité de Dieu, en se l'imaginat comme une lumière infinie qui seu répandue partout et qui occupent tous les lieux et réels et imaginaire. Ce n'est point ainsi que Dieu alismense; les choses spirituelles mens plissent point les lieux corporels. Spiritualia non sunt in loco, de Boëce avec tous les philosophes u peu éclairés. La substance de Dies, qui est plus spirituelle que tout ce que nous pouvons concevoir de tel, n'al donc contenue dans aucun lieu. fini, ni infini (\*1), comme di sant Augustin. Il est partout parce qu'il soutient tout, qu'il connaît tout, qu'i agit partout. Deus ubique totas nos locorum spatiis sed majestatis po tentia, dit le même père (\*2). Et aux le raisonnement de cet homme, ne tant appuyé que sur une souse im. gination, ne peut être qu'une chime re. Mais de plus, en le considérant menie selon cette imagination, a m serait qu'un pur sophisme. Car au lieu de conclure de cette présente de Dieu dans le marbre, qu'il n'y point de pièce de marbre dans lequel on ne pilt adorer Dieu, il en conclut que, selon les catholiques, il n'y aurait point de pièce de marbre que l'on ne put adorer, ce qui est une illusion manifeste, puisque le marbre n'est pas Dieu pour être rempli de Dieu, en la manière dont cet homme se l'imagine. Réduisant donc l'adoration dans les termes dans lesquels il de vait lui-meme la réduire, qui douts

<sup>(5)</sup> Wittichius, in Consensu Veriuis, 14. 86 et seq., edit. 1682. (\*1) De Gen., ad Litt., lib 8, cap. 10. (\*2) De Sermone Domini in Monte, lib. 2

de Dieu de cette manière gros-:, ne le pussent adorer partout idolatrie, pourvu que leur eset leur cœur ne se portassent Dieu, comme étant partout (6). mainistre répliqua beaucoup de ses, et entre autres celle-ci (7), la Théologie de Vasquès, selon ielle toutes les choses inanimées et s raison peuvent être adorées, ce que Dieu est dans toutes les ztures par son essence, et qu'il les tient, est horrible, mais qu'elle st point du tout déraisonnable ni l liée avec ses principes; .... que 7asquès (\*) raisonne divinement au ujet de l'homme seion le principe le son église, pour prouver que 'homme, qui est la vive image de a divinité, peut être adoré du même acte d'adoration par lequel on adore Dieu (8). » Il ne faut pas tonner après cela que le sieur de inte-Aldegonde (9) craignit les auvaises suites de la doctrine de Sert adoptée par Sébastien Francus.

6) Arnauld, Réflexions sur le Préservatif, g. 69 et suiv.

7) Le Janséniste convaince de vaine sophistierie, pag. 194.

In IIIo. Thom., disp. CX, quast. XV, cap. III.

(8) Janséniste convaince, etc., pag. 195.

(9) Epist. VI Th. Bezz, pag. 227.

FRANGIPANI, famille romaie très-ancienne, et alliée aux lus grandes maisons de l'Euroe (A), doit son nom à une adnirable charité exercée envers es pauvres pendant la famine B). Il y a long-temps qu'une ranche de cette illustre maison l'établit glorieusement en Hongrie (C). Mutio Francipani servit en France dans les troupes du pape, sous le règne de Charles 1X (D). L'un de ses petits-fils eut des emplois au même royaume, un de ses bons mots; mais celui Champagne et de Brie, tante d'Alix qui l'allégua dans une lettre en

fut sévèrement censuré (E). Ce petit-fils de Mutio Frangipani inventa la composition du parfum et des odeurs, qui retiennent encore le nom de Frangipane (b) (F). Il tint à honneur d'être le dernier de ce nom illustre, et ne feignit point de dire qu'il gardait le célibat par nécessité, parce que sa condition ne lui permettait pas de méler son sang avec des familles de fortune, dont l'ancienne majesté de Rome est déshonorée (c). L'équipage sous lequel il parut à Rome, le jour d'une cavalcade, était remarquable (G).

(b) Le Laboureur, Addit. aux Mémoires de Castelnau, tom. II, pag. 705, où l'on donne au marquis Frangipani son propre frère pour associé à cette invention.

(c) Là même, pag. 704.

(A) Famille romaine..... alliée aux plus grandes maisons de l'Europe. M. le Laboureur (1) rapporte que le marquis Frangipani, qu'il avait vu à Rome, comptait parmi les cadets de sa maison les archiducs d'Autriche, et les rois d'Espagne, sondé sur l'opinion de Raphaël de Volterre dont il eUt été bien fáché d'étre désabusé ; et il ne se lassait pas de se rendre incommode aux nouvelles principautés de Rome, par l'avantage qu'il prétendait d'une antiquité qu'aucun n'eût osé mesurer avec celle de sa race. Cet auteur, ayant décrit l'équipage sous lequel il avait vu le même marquis dans une grande cérémonie (2), ajoute (3) que cela lui *donnait* des idées fort contraires à l'estime du premier et du plus ancien nom de Rome, et encore du plus illustre de la Dalmatie et du Frioul, depuis environ l'an 1120, qu'un de cette maison épousa la fille d'Engilbert, marquis de Frioul, sœur de Mahaut, sous Louis XIII (a). On releva femme de Thibault IV, comte de

(2) Voyes la remarq. (G).

<sup>(</sup>a) Voyes dans lavemarque (F) les paroles de Balzac.

<sup>(1)</sup> Addit. aux Mémoires de Castelnau, tom. II, pag. 704.

<sup>(3)</sup> Addit. & Castelaau, tom. II, pag. 705.

de Champagne, jemme de Louis-le-Jeune et mêre de Philippe Auguste, roi de France. Zazzera, qui a écrit de plusieurs maisons d'Italie, et qui a ignoré cette alliance, en ajoute encore une dont il donne la preuve, avec la nièce d'un empereur de Constantinople, qui, l'an 1170, fut envoyée en grande pompe, suivie de plusicurs évéques et grands seigneurs de Grèce, pour épouser Eudes Frangipani. On voit par l'histoire qu'il a composée de cette illustre maison, qu'ils étaient les plus puissans dans Rome, et qu'ils y ont vu nastre la grandeur de tous les autres, à qui l'abus des temps a fait prendre qualité de princes. Nous verrons ci-dessous (4) que les Frangipani prétendent

être parens de saint Grégoire.

(B).... doit son nom a une admirable charité ..... exercée pendant la famine.] « Frangipane en Italie, d'a-» zur à deux mains d'argent qui tien-» nent un pain d'or coupé en deux » moitiez, à raison qu'un de ses pré-» décesseurs tit au temps de la famine » une très-grande libéralité à tout » plein de personnes nécessiteuses. » C'est ainsi que parle le père Gilbert de Varenne, dans son Théâtre des Armoiries (5). Ils s'appelèrent d'abord Fricapani, comme il paraît par ces paroles de Godefroi de Vendôme: Primo anno, quo, Deo volente vel permittente, nomen abbatis suscepi, audivi piæ recordationis dominum papam Urbanum in domo Joannis Fricapanem latitare (6). Voyez la note du père Sirmond sur ce passage (7). Le nom Frangipani était déjà en vogue dans le XIIe. siècle; car on trouve ces paroles dans la Chronique du monastère d'Anchin (8): Schismatici quietem non ferentes ecclesiæ, iterum quemdam clericum de progenie illorum quos Frangipanes Romani vocant contra papam Alexandrum, antipapam statuunt, quem mutato no-

(4) Dans la remarque (F).

(6) Godefrid. Vindocinensis, lib. I, Epist.

VIII, apud Menagium, ihid.

(8) Ad ann. 1179, apud Menag., ibid.

mine, Innocentem III vocitima Conrad, abbé d'Ursperg, emploité terme de Frangentes panem. Voi comme il parle: Imperator comme it ad se de civibus romanis potensimos et nobilissimos de familia esta qui dicuntur Frangentes panem, e aliis ad quos præcipuè habebat repectum populus romanus (0).

pectum populus romanus (9). (C) Une branche de cette.... Ne son s'établit glorieusement en Hu grie.] Scioppius a produit un me daté l'an 1260, par lequel Bela, n de Hongrie, reconnaît que dans le malheurs dont son royaume fet albe par les Tartares, il recut une extrime consolation de Felderic et lathe lemi Frangipani, qui s'attachèrest i son service avec leurs parens, et secoururent d'une bonne somme à deniers. En reconnaissance de quil leur transporta la possession d'un rile maritime, avec tous les droité domaines qu'il y avait. Voyez la per 215 du livre intitulé Oporini brace nii Amphotides Scioppiana. Samp pius assure (10) que cet acte lui et communiqué par George Antigons Frangipani, gentilhomme de la charbre, et grand écuyer de l'archieu Maximilien Ernest. Citons-en quelque chose (11) : Deus totius consolate nis, qui consolatur suos in omnitr bulatione, etiam nobis fontem sperm dignatus est, et ad consolandum nui Feldericum et Bartholomæum illutres et strenuos viros de Frangipasbus, nobiles de Weglid quasi de cœlo projecit, qui nobis cum omni parenteld adhærentes wier actus promicuos, fideles exhibuerunt famulatus et non modicam pecuniam corum, quæ ultra XX marcarum millia transcendunt, in vasis aureis et ogenteis atque aliis rebus pretiosis no bis de bonis corum præsentaverunt, et præsentando donaverunt. Demum nos, cum a nobis Deus suam indignationem amoverit, recompensantes eorum servitia et dona, de consilio dominæ Mariæ, charissimæ consorts nostræ, et baronum nostrorum fidelium, quandam civitatem nostram, circa littus maris existentem, Seguin vocatam cum omnibus suis utilitati-

(10) Scioppins, Ampliet., pag. 214. (11) Ibidem, pag. 218.

<sup>(5)</sup> Apud Menagium, Origini della Lingua Italiana, pag. 231.

<sup>(7)</sup> Vetustissime ac nobilissime apud Romanos familie nomen nunc paululum inflexum; Frangipanes enim dicuntur. Sirmandus, Not. in Epist. VIII libri 1, Godefr. Vindoc., apud Meneg, ibidem.

<sup>(9)</sup> Conrad. abbas Ursperg., ad ann. 1227. apud Menag., ibidem.

et pertinentiis universis, simul tributo seu telonio, et aliis cirferentiis, et in eadem libertate, t nobis servire consueverant, deus et donavimus, et contulimus : Felderico et Bartolomæo in fifiliorum perpetuò et irrevocabilipossidendum. Ce prince par un auacte leur accorda plusieurs privileet plusieurs immunités, et en allé-

des raisons qui leur sont trèsieuses. C'est ce qui m'oblige à cises termes. Ce seront autant de s historiques propres à cet endroit mon ouvrage. Deus ad refulcienn et corroborandum nos, Felderia et Bartholomæum de Frangipaus, illustres et strenuos viros, no-

es de Weglid altdex prosapid ur-Romanæ senatorum ortos, tanzm angelos protectionis de arce lorum misit, qui nobis cum corum rentelá et familiarium catervá argerå in opem et nostræ personæ saperrimam tutelam adhærendo, per rum strenua certamina, quosdam ctores ipsorum Tartarorum, sequaque eorum diræ necis exterminio cari, et quosdam captos nobis ofrre, ubi etiam crebra stigmata et avia sustulêre, et multos ex eorum aris proximos et familiares amittere, praque omnibus prænarratis copiom pecuniarum ipsorum in auro iam et argento ac rebus pretiosis santitatem ad XX millia marcarum extendentem nobis pro assumendis ipendiariis et expeditionibus variis fferre maluerunt, etc. (12). Voyez, ans le Supplément de Moréri, la fin ragique d'un grand seigneur de Hon-

onspiré contre l'empereur, l'an 1671. (D) Mutio Frangipani servit en France.... sous le règne de Charles [X.] « Le pape prenant grande part aux guerres de la religion en France, plusieurs grands seigneurs d'Italie passèrent les monts, les uns avec » emploi dans les troupes qu'il en-» voya, et d'autres comme volontai-» res, et poussés de la seule inclina-» tion qu'ils avaient pour cette cou-» ronne. Le seigneur Mutio Frangi-» pani y crut être d'autant plus obli-» gé qu'il était partisan de France,

rie, nommé Frangipani, qui avait

» qu'il y avait plusieurs parens du » côté de Julia Strozzi sa femme, » sœur de la comtesse de Fiesque, et ' » qui avait encore l'honneur d'être » alliée de la reine. Il donna des preu-» ves de sa valeur à la bataille de Jar-» nac où il fut blessé; et après il s'en » retourna jouir en paix de la réputa-» tion qu'il avait acquise en cette

p guerre (13).

(E) Celui qui allégua... un bon mot du marquis de Frangipani en fut sevèrement censuré. | Costar écrivant à M. Colbert (14) employa les termes que l'on va lire: Comment voulezvous que j'aille à la cour? Il y a près de cinq ans que je suis retiré dans la province, parce que je n'ai plus la force de souffrir la vie de Paris, et de me trouver dans les lieux de respect, où il faut perpétuellement denieurer dans cette incommode posture qui semblait si insupportable à M. le marquis de Frangipani, lorsqu'il était en la cour de France, et *qu'il disait si agréablement : s*tar sem pre dritto e scapellato : vous savez le reste, monsieur, ou si vous n'en savez rien, ce n'est pas d'un archidiacre que vous le devez attendre (15). Voyons de quelle manière il fut censuré. « Ces mots n'ont pas besoin » d'explication, puisque personne ne » l'ignore. C'est un vieux quolibet qui est depuis si long-temps dans » la bouche de tous ceux qui font gloire d'être dissolus; et si mon adversaire a eu honte de l'expliquer, » qui est-ce qui le voudra faire (16)?

(F) Il inventa la composition du parfum et des odeurs, qui retiennent encore le nom de Frangipane. | Voici ce que dit M. Ménage (17): Da uno di » que' Signori Frangipani, (l'abbian » veduto qui in Parigi) furono chia-» mati certi guanti porfumati, Guanti » di Frangipani. Ludovico Balzacio » in una sua lettera a Madama Des-» loges: De son bon gré il se vit hier » votre tributaire, et s'obligea de » vous envoyer tous les ans une rai-

(14' Il n'était alors qu'intendant de la maison du cardinal Mazarin.

<sup>(12)</sup> Apud Scioppium, Amphotid., pag. 217,

<sup>(13)</sup> Le Laboureur, Addit. à Castelnau, tom. II, pag. 704.

<sup>(15)</sup> Costar, cité par Girac, Réplique, pag.

<sup>(16)</sup> Girac, là même.

<sup>(17)</sup> Origini della lingua Italiana, pag. 231.

» sonnable quantité de ses pastilles. » Si vous les trouvez bonnes, elles » auront plus de réputation que les » gants de Frangipani. Mais parce » que vos gens de Limousin se pour-» raient ici équivoquer, vous les » avertirez, s'il vous platt, que ce » parfumeur a trente mille livres de » rente, et la première dignité de no-» tre province; et que ce gantier est » seigneur romain, maréchal de camp » des armées du roi, parent de saint » Gregoire-le-Grand; et, ce que j'es-» time plus que tout cela, un des plus » honnêtes hommes du monde. » M. Ménage après cela cite quelques vers latins de Cérisantes qui sont fort jolis (18). Ils sont tirés d'une ode qu'il adressa à Voiture, et qui a été imprimée à la fin des lettres latines de Bal-Zac.

(G) L'équipage sous lequel il parut à Rome.... était remarquable. M. le Laboureur, témoin oculaire, en parle de la façon qu'on va voir. « Je » ne saurais m'abstenir de dire encore, » à propos de ce dernier marquis Fran-» gipani, que je le vis une fois à la » cavalcade qui se fait le jour de saint » Pierre, pour conduire le pape du » Vatican à Montecavallo, parfaite-» ment bien monté, et bien à cheval, » mais dans un équipage fort peu » guerrier pour une occasion pour-» tant toute guerrière, et qui fut fêtée » de tout le canon du château Saint-» Ange. Il était vêtu de taffetas noir, » le manteau sur une épaule, retroussé » sous le bras, l'habit de même étoffe, » avec des manches pendantes à son » pourpoint, plante dans une selle à » piquer fort creuse, en bas de soie » avec des jarretières en rose, la hous-» sine à la main. Je voulus être plus » assuré que ce fût lui, quoique je le » reconnusse, tant je trouvais à redire » à cette manière tout-à-fait bour-» geoise de paraître en public dans » une si grande occasion (19). »

(18) Les voici :
Amice, mil me, sicut anteà, juvat
Pulvere vel Cyprio
Comam nitentem pectere,
Vel, quas Britannus texnit subtiliter,
Mille modis varias
Jactare ventis tenias,
Vel, quam perunxit Frangipanes ipsemet,
Pelle mapum gracilem
Coram puellis promere.

(19) Le Laboureur, Addit. à Castelnau, tom.
JI, pag. 705.

FRATRICELLI, 🔄 qui s'élevèrent en luis fin du XIIIe. siecle. la leurs dévotions dans de cachés, où ils s'assembiz nuit; et là, après avoir à quelques hymnes, ils elega les chandelles, et se ruin cun sur sa chacune seloni contre du hasard (a). Los issus de ce commerce a portés dans l'assemblé:# donnait de main en mil ronde jusques à ce qu'il s sent. Celui entre les mis quel ils mouraient de grand pontife. Ils brûlais: de ces enfans, et jetaientet dres dans un vase où ils res du vin, dont ils faissient le ceux qu'ils initiaient à leus frérie. Ils combattaient 14 priété des biens, et soutent que les fidèles ne devaies s'engager aux magistratue. que les âmes des bienheum verront Dieu qu'après la près rection (b). La demoiselle le jardins a donné à cette sette origine très-vraisemblable car il est difficile de croir la plupart de ces faur de ces qui établissent des confesions sous prétexte de réforme, ne couchent en joue les semme. Il se persuadent que le ben sa donnera aisément dans le par neau et que son penchani ren les exercices extérieus de reir gion, et celui de la nature, qui sait admirablement entretenir la

(b) Idem, Spondanus, ibid.

<sup>(</sup>a) Noctu in abditis locis sactionalists soliti post quosdam hymnos ses implies extinctis luminibus, promiscuis at fortula coitibus sese inquinabant. Spondamis ann. 1207, num. 9. Il cite Sabellic. 9 a 7. Prateolus, Sandérus, Gaultier.

rde avec l'autre, leur fourla le moyen de plier les es à ce qu'on souhaite d'el-

who, n d'observer la règle, qu'il ut den tendre les deux parties, elqui et alteram partem; je dois ducever ici qu'un illustre proissant nous fait entendre que traffratricelli n'étaient point s de mables des infamies qu'on leur schuta (B); mais que la vérinaike raison et des calomnies le just furent semées contre eux, le la rigueur avec laquelle ils is sent persécutés, fut qu'ils enput naient des dogmes qui comenfastaient le papisme. La réponse mu a été faite à ce protestant nous mendra que, selon quelques eurs, les fratricelli ne coulichient point avec des femmes e har en jouir, mais pour renleur continence plus mérire (C). Il ne faut pas oublier mere plusieurs d'entre eux se diher ent moines de l'ordre de saint rançois. Bzovius, qui affecta faire cette remarque, en fut nsuré par les franciscains. Nous rrons une partie des choses ue l'on a dites pour sa justifiation (D). Disons aussi que Praéolus, qui affirme chaudenent tous les mauvais bruits ru'on a fait courir contre les Frérets ou les fratricelli, avoue que ces gens-la combattaient la cour de Rome et l'autorité papale \*(E).

vraisemblable.] Elle suppose (1) que le bruit des prouesses amoureuses ayant donné l'alarme aux maris soupçonneux, ils augmenterent le

(1) Annales galantes, IIIe. partie, Histoire VII, pag. 156, édit. de Hollande, 1677.

nombre des espions, en sorte que la commerce en fut absolument interrompu. Quelques jeunes gens furent fort affligés de cette réforme.... Voyant donc que l'éclat et la galanterie déclarée avaient été la cause du désordre, ils résolurent de traiter l'amour à la sourdine, et de sauver les apparences qui effarouchaient les maris. Ils affectèrent de vivre dans la retraite; ils étudièrent un extérieur mortifié, et formant un nouvel ordre de religieux sous le nom des Fratricelles ou Frérots, ils furent bientôt si révérés pour la piété apparente qu'ils pratiquaient, qu'on ne parlait plus d'eux que comme de nouveaux anachorètes. Quelques époux des plus inquiets, et des plus mal parlages de chastes épouses, eurent la curiosité de voir ces dévots personnages : les gens travaillés du souci domestique font un grand usage des conserences; et trouvant la conversation des fratricelles fort édifiante, il n'y en eut aucun qui n'espérât de leurs charitables remontrances l'entière conversion des épouses les plus coquettes. Ils avaient impatience d'étre chez eux pour vanter la nouvelle institution; et les femmes regardant tous les prétextes de visite, comme autant de pas vers la liberté, elles témoignèrent autant de désir de voir les fratricelles, qu'on en avait de les leur montrer. Voilà donc nos frères agréablement visités, et les maris très-contens des visites qu'on leur rendait. Car, pour établir leur nouvelle domination, ils ne prechaient que la fidélité à la foi conjugale, l'obéissance des femmes envers les maris, et quantité d'autres préceptes, tous fort utiles pour la tranquillité du ménage, et de grande édification pour messieurs les époux ; mais comme ce qui était bon à dire pour les uns, n'était pas agréable pour les autres, ils exhortaient les dames à venir les voir en particulier, afin, disaint-ils, de mettre la cognée à la racine des arbres, et de travailler uti-(A) La demoiselle Desjardins a lement à leur entière conversion. Ils donné à cette secte une origine très- n'eurent pas de peine à obtenir d'elles cette marque de leur déférence, elles aimaient bien mieux venir aux sermons, que de ne sortir point, et les instructions secrètes des fratricelles ne leur paraissant pas aussi disficiles à suivre, que celles des directeurs ordinaires, elles les recevaient avec do-met pas de s'opposer aux désir du cilité, et elles s'y soumettaient rans personnage. Quoi qu'il en soit, il n'y

répugnance.

l'expérience de tous les siècles, qu'un abominables que les pratiques en sudes plus sars moyens d'attirer le sexe, et de s'en faire courir, est d'établir des confréries d'une austère réformation, et de se signaler par un extéricur dévot dans certains conventioules. Ceux qui cherchent les causes des événemens, n'ont pas oublié de méditer sur les raisons qui amènent celui-ci. Ils font deux classes principales de ces écolières. Les unes vont à cette école par un bon motif : la dévotion naturelle au sexe les attire là. Les autres ont mille fais ouï dire qu'il y a beaucoup de tartuferie dans le fait de ces fondateurs, qu'ils sont hommes comme les autres, et qu'ils ne font les hypocrites qu'asin de faire l'amour sans scandale, et à l'ombre du mystère. Il y a long-temps sans doute que l'on chante en d'autres termes par tout pays.

. . . . Bourgeois de Sodome, Voyant dom Côme, Dit en courroux : Ces bigots sont tous en prière, Ils font tous au ciel les yeux deux, L'oraison ne leur sert de guière, En amour ils sont tous Moins béles et plus fripons que nous.

Cela fait qu'on espère de trouver de bonnes fortunes auprès de ces faux dévots, et qu'on est ravie de se mettre sous leur direction : on espère de n'y rien perdre du côté du plaisir, et d'y gagner beaucoup du côté de la renommée. On espère même qu'au cas qu'ils ne fussent pas des hypocrites, on aurait l'adresse de les tenter vivement et victorieusement, car de tous les vices il n'y en a point de plus indomptable que celui de l'impureté (2), ni qui secoue plus facilement le joug. Pour ce qui est des écolières de l'autre classe, elles conçoivent une si grande vénération pour le pr**é**endu dévot, et même tant de tendresse. qu'elles s'aveuglent en sa faveur. S'il est besoin qu'il leur persuade qu'il n'y a point de crime à faire certaines choses, il les tourne de ce côté-là, et au pis aller la tendresse ne leur per-

a point eu de chef de secte, point & C'est un fait certain et vérifié par fondateur de conventicules, quelque sent, qui n'ait trouvé des disciple très-dociles dans l'autre sexe (3): e quand on voit le soin extrême que prennent ces sortes de gens d'attire des femmes, il faut avoir une grank charité pour ne pas créire que les but est plutôt le corps qu'elles ou reçu de la nature, que l'âme qu'els

ont à sauver.

(B) Un illustre protestant nou feit entendre que les fratricelli n'écent point coupables des infamies quon leur imputa. M. du Plessis les cosidère comme une branche des l'adois. Mais outre ce que les Vandos, dit-il (4), continuoient en France, nous les suivons à la trace en Italie et en Allemagne par le sang, qui en estoit espandu par tes inquisiteur en Italie où Boniface extermine pa toutes rigueurs ceux qu'ils appeloun fratricelli, les frères, qui avoient pur docteurs Gerard Sagarelli de Parme, et Dulcino de Novarre, disaples de Herman tenu pour saincles Italie, et depuis desterré par Bonface, à Ferrare. Ces poures gens, ausquels à l'accoustumée ils imputent mille infamies desormais trop decriées, mais à la verité qui ensegnoient que le pape estoit l'antechnit, l'eglise romaine la Babylon del Apocalypse; ces pretendus spirituels, gens rejettés de Dieu, reprenount plusieurs abus et traditions romanes: el avoir esté persecusés de Bonifax, l'un des plus impurs et profeses por tifes qui fut jamais, ne fait pas presumer que ce just pour infame: a en Allemagne mans les troupons aux de mesme temps.

(C) Les fratricelli ne couchaum point avec des femmes pour en jouir. mais pour rendre leur commence plus méritoire.] Coëffeteau, répondant à ce passage du Mystère d'iniquité, assure (5): « Que les propres fauteurs

(3) Voyez la remarque (A) de l'article Gru-LEMETTE, tome YII.

(5) Coësseau, Réponse au Mystère d'uquité, pag. 1015, 5016.

<sup>(2)</sup> Ce que dit Sénèque en général, nunquam bona fide vitia mansuescunt , convient d'une saçon spéciale à celui-ci.

<sup>(4)</sup> Du Plessis Mornai, Mystère d'Isiquite. 14g. 412. Il cite Guido Perpinia., de Hereil. Blond. dec. 2. l. 9. Guillau. de Nangis.

es Vaudois et Albigeois, et mesmes e ces fratricelles, nous en disent es choses qui rendent la deposition es autres probable : Oyons Vignier omme il en parle. Le pape Clezent, dit-il (\*), estant informé ue les assemblées et les congrerations de ceux qu'on nomm**e**it reraux qui faisoient leur demeue, et retraicte aux montagnes le Piedmont, et de la Lombardie, nesmes és environs de Verseil, et le Novare, s'augmentoient de plus n plus, tellement qu'on ne les pouoit dissiper, fit, par les jacobins et cordeliers, prescher la croisade contre eux. De façon qu'un grand nombre de croisez se leverent qui les allerent chercher jusques dedans leurs montagnes, où ils en firent mourir cette année par faim, froid, et glaive, plus de quatre cents, et en bruslerent jusques au nombre de cent quarante. Entre lesquels se trouva leur principal ministre nommé Dulcin, et sa femme nommée Marguerite, lesquels on fit mourir pareillement. Aucuns les appellent Dulcins, à cause dudict Dulcin, aucuns freraux à cause qu'ils s'entr'appelloient freres, et les semmes qui les accompagnoient sœurs en Jesus-Christ, avec lesquelles Platine, et autres historiens, disent qu'ils habitoient et paillardoient indifferemment en leurs conventicules, à la manière de ceux qu'on appelloit adamites, et Nicolaites, soufflants les chandelles. Mais la Mer des histoires dit seulement qu'ils , ne faisoient point de scrupule de coucher ensemble, sans se connois-, tre charnellement, estimans qu'une n telle continence estoit autant meri-» toire, que de ressusciler un mort, etc. » Ces couches communes, et cette bes-» tialle indifférence, ne rendent elles » pas leurs saletés plus de demy ave-» rées, si ce n'est qu'on croye que » c'estoient des marbres? Mais encor » Vignier les flatte aussi bien que du » Plessis. La voix publique est qu'ils se » souilloient de mille infâmes volup-» tés, qui ont mérité qu'on les exter-» minast comme prodiges, qui des-» honnoroient la religion chrestien-» ne. Masséus, si souvent cité par du (\*) Vig., pag. 3 de la Bib. hist., en l'an

1 30B.

» Plessis, en parle en ces termes. (\*) » En 1308. En caresme furent re-» cherchés et pris plus de quatre cents » dulcins és montagnes de Novare, » et aux environs de Verseil. Or es-» toient ils des reliques de ceux que » sainct Bernard, sur les cantiques, » a nottés. Ils se mesloient indiffé-» remment, hommes et femmes, usant » de mesme lit, et disoient les hommes qu'ils les tenoient ainsi avec » eux, afin que passans ces occasions » de peché, leur continence fust plus » meritoire les laissant vierges, etc. » Je laisse quelques petites fautes qu'on a relevées. Rivet répliquant à Coëffeteau se déclare l'apologiste des frutricelli. Il n'avoue point le fait, je veux dire qu'ils cherchassent à signaler leur continence en se couchant auprès d'une femme sans passer plus outre : il avoue que s'ils avaient tenu cette conduite, ils eussent été blamables; mais il ne laisse pas d'en exténuer la faute en quelque façon. Voici ses paroles (6): Les tesmoins contre les fratricelles s'accordent comme les tesmoins de Susanne. Ce qu'escrit Vignier, et que Coëffeteau rapporte de lui , en est une preuve. Car ce que leur impose Platine, est plus que ce qu'en dit la Mer des histoires. Et encore que je ne veuille approuver que les hommes et femmes couchent ensemble sans scrupule, pour rendre leur continence plus penible, et par conséquent plus recommandable, Coëffeteau pouvoit trouver en l'antiquité plusieurs clercs garents de cette mauvaise procedure, contre lesquels se sont ecriez Cyprian et Hierosme. Car ils avoient des agapetes et compagnes du celibat avec lesquelles ils couchoient, comme nous avons dit ailleurs. Ce n'est pas neantmoins que nous veuillions advouer ce qui s'en trouve en cette Mer, laquelle bien souvent est un esgoust de men*songes.* Notez en passant que la mauvaise conduite qu'on a imputée à Robert d'Arbrissel est fort ancienne, et qu'elle lui serait commune avec bien des gens qui ont vécu et avant lui, et après lui.

(D) Nous verrons une partie des choses que l'on a dites pour la justification de Bzovius. ] Les plaintes des

<sup>(\*)</sup> Massæ. Ch. mund. li. 17.

<sup>(6)</sup> Rivet, Remarques sur la Réponse au Mystère d'Iniquité, II. partie, pag. 478.

franciscains, leurs réponses, et leurs apologies, se trouvent (7) dans l'ouvrage intitulé Nitela Franciscanorum contra Bzovium, et dans Waddingus au IIIe. tome des Annales des frères mineurs (8). La réplique pour Bzovius se trouve dans l'écrit d'un dominicain nommé Nicolas Jansénius. J'y renvoie mes lecteurs, et me contente de dire que le père Vincent Baron a fait voir par le témoignage d'Odéric Raynaldi continuateur de Baronius, que les fratricelli avaient obtenu des confirmations et des priviléges du pape Célestin V, en qualité de religieux de l'ordre de saint François, Illi (Bzovio) essentitur... Odericus Kaynaldus tomo quinto decimo suorum Annalium ad ann. 1317 n. 56 et sequent. ita habet : variæ fuerunt fratricellorum secta ; et certum est ex extravag. Joannis XXII Sancta Rom, de Relig. Domib. fratricellorum alios prætexuisse, habitum se, et vitæ ritum ab episcopis, aut ecclesiarum prælatis accepisse; alios jactasse se tertii ordinis sancti Francisci , posnitentium vocati, habitum induisse; finxisse alios ordinem fratrum minorum protiteri, et sancti Francisci regulam ad litteram observare, et objecto eo fuco, ipsos à Cælestino quinto hujusmodi vitæ, et statûs privilegium obtinuisse : quamvis ca ratio non valeat; cùm Bonifacius octavus concessa à Cælæstino resciderit, ac posteriori decreto standum esset: Hæc Odericus (9). Il cite aussi un passage d'Alvarès Pélagius moine franciscain (10). Notez que ce passage de Raynaldi confirme ce qu'Hospinien observe, que les papes ont varié dans leurs jugemens sur Jes fratricelli. De Fratricellis à Johanne XXII condemnatis, à Gregorio XI et Eugenio approbatis, refert Hospinianus de Monachis lib. 6. cap. 32. Vides judiciorum papalium auc-**Writatem** (11).

(E) Pratéolus, qui affirme chaude

(7) Ad ann. 1317. (8) Ad ann. 1317.

(9) Vincent. Baronius, Apologet., lib. IV,

sect. III, art. II, pag. 107.

(12) Gisb. Vogiine, Desperate causa Papetas,

#4g. 211.

ment tous les mauvais bruits...our les fratricelli, avoue que cu gurla combattaient la cour de Rome, al L. torité papale. ] Ce qu'il rapporte si parsemé de divers faits qui n'ont por paru dans nos remarques précédests. c'est pourquoi je m'imagine que k'e dels copier, afin de faire mieux œ naître ce que l'on a dit de ces hérè ques. « Aucuns qui vouloient etne » timez du tiere ordre de l'instituta de saint François, et qu'on noux! » par les Itales, royaume de Sick » et province de Narbonne, Fran-» culi, ou Fratricelli, ou Imm & » paupere vita, ou Bisochi, a legu-» ni, et autres noms, furent n a » temps accusez et condamna de » resie par le pape Boniface VIII. II en a aucuns qui disent que prente » rement par le pape Jean XXII. (au » cy contemnoient les sacrement » » clésiastiques. Ils disoient qu'il no > toit licite aux chrestiens d'arout > retenir quelque chose en proprete » n'y d'avoir l'administration et pa » vernement des republiques. Ital » que les sainctes ames n'avoient point » de jouyssance et fruition de la Tr » sion de Dieu devant le dernier jour. » En leurs assemblées (ainsi que le » adamites du jourd'huy, qui di » sent que toutes femmes sont com » munes ) après la celebration de » leurs mysteres, ils usoient de 10 » lupté charnelle contre l'house » teté de mariage avec la premien » qui là estoit. Ce qu'ils faisoient de » nuict apres avoir esteint le char-» delles. Les chroniqueurs recient » comment ceux qui estoient de ceste » secte furent decelez, à uni par » un marchand de Milan nomme Con-» rad, lequel voyant que sa femme souvent se relevoit de nuici, vot-» lut scavoir où elle alloit et poer » quoy elle se relevoit. Il la suivil » donc une fois secrettement et entra » en leur sinagogue, ou spres kan misteres parachevez et les chandel-» les esteintes, la tenant de bien pres » eut sa compagnie, et luy osla m » anneau de ses doigts pour signe, et » puis le declara aux autres, et le » denonça à l'inquisiteur de la foy. » Toutes les femmes qui estoient de » ceste secte avoient couronne comme » les clercs et moines, et par cela » furent toutes decelées. Voyes le Sap

<sup>(10)</sup> Multi seculares et fratres minores pro isto carnali spiritu libertatis, per inquisitores haretica pravitatis incarcerati fuerunt. Alvas, Pelagius, de Planctu ecclesiu, lib. II, cap. LII, apud Vinc. Bason., ibid., pag. 108.

lement des Chroniques. Ils disoient ussi que la puissance de l'Eglise à ause des mauvaises mœurs des eclesiastiques, estoitja de long-temps mullée et esteinte, et qu'ils esoient eux seuls l'Eglise de Dieu, et qu'ils imitoient les apostres. Et que eglise romaine estoit une paillarde, fœmineo in dictaminibus suis. Tanta et que les papes depuis sainct Sylvestre premier du nom avoient esté tous meschans, pour n'avoir vescu en pauvreté, et pour ceste cause qu'il ne leur falloit point payer les dismes. Ils estoient si impudens, qu'ils disoient qu'une nommée Marguerite, concubine de l'un de leurs Principaux predicans et ministres nommé Dulcinus, avoit conceu du Sainct-Esprit (12). »

(12) Du Préan (on Pratéolas), Hist. de l'estat succès de l'Eglise, tom. II, folio 2, verso et ol. 3, à l'ann. 1300.

FRAUWENLOB\*(Henri), aueur allemand, mort à Mayence, l'an 1317. Sa pompe funèbre fut fort singulière; les femmes le portèrent depuis son logis jusques à la grande église, et firent retentir leurs plaintes et leurs doléances par toutes les rues, et répandirent une si grande quantité de vin sur son tombeau que toute l'église en fut inondée. Elles firent tout cela en reconnaissance des éloges dont il avait comblé leur sexe dans ses livres. Voyez la remarque (A).

"C'est sous ce nom, qui, dit M. Schooll, (Biographie universelle, XV, 537) signifie panégyriste des dames, qu'est connu un des mastres poëtes du XIV siècle; on ignore son nom de famille. Quelques-uns de ses vers sont imprimés dans la Collection de Manesse qui a paru à Zurich; mais la plupart est inédite.

- (A) Voyez la remarque. ] Cet article est tiré d'Albertus Argentinensis, l'un des écrivains de l'Histoire d'Allemagne (1). On ne sera pas fâché, je m'assure, de voir ses propres paroles. Anno Domini 1317 sepultus est
  - (1) Il est dans la compilation des Scriptores Rerum Germanicarum, faite per Urstisius.

Henricus dictus Frauwenlob in Moguntia in ambitu majoris ecclesiæ.... qui deportatus fiuit à mulieribus ex hospitio usque ad locum sepulturæ, et lamentationes et querelæ maximæ auditæ fuerunt ab eis propter laudes. infinitas quas imposuit omni generi etiam ibi copia fuit vini fusa in sepulcrum suum, quod circumfluebat per totum ambitum ecclesiæ.

FREIGIUS (JEAN-THOMAS), petit-fils d'un paysan, et fils d'un jurisconsulte (A), a vécu au XVI°, siècle. Il naquit à Fribourg dans le Brisgaw, et s'acquit beaucoup de réputation par ses travaux littéraires. Il étudia le droit dans sa patrie sous le fameux Zasius, et il eut aussi pour maîtres Henri Glarean et Pierre Ramus. 11 s'attacha extrêmement aux principes et à la méthode de ce dernier. Il enseigna premièrement à Fribourg et puis à Bâle; mais, voyant que la fortune lui était contraire, il fut prêt à rompre avec les muses, et à devenir-campagnard. Il roulait cette entreprise dans son esprit, lorsque le sénat de Nuremberg, à l'instigation de Jérôme Wolfius, lui fit offrir le rectorat du nouveau collége d'Altorf. Cette charge était vacante par la mort de Valentin Erythréus, le premier qui l'eût exercée. Il prit possession de cet emploi le 30 de novembre 1575. Il en remplit les fonctions avec ardeur, en expliquant les historiens, les poëtes et les Instituts de Justinien, etc. Il retourna à Bâle et il y mourut de la peste, l'an 1583 (a) (B). Cette maladie contagieuse lui avait enlevé depuis peu un fils qui pro-

(a) Tiré de Melchior Adam, in Vit-Juriscons., pag. 252 61 suip.

dont l'une avait déjà fait quelques progrès dans les études (C). Il publia beaucoup de livres (D). M. Moréri a fait quelques fautes (b).

(b) Voyes la remarque (A), à la fin.

(A) Il était petit-fils d'un paysan, et fils d'un jurisconsulte. ] Ce jurisconsulte s'appelait Nicolas Freights: navait pour père un bon villageois ou laboureur, qui demeursit proche de Bale (1). Son inclination à l'étude le conduisit jusqu'au degré de docteur en droit. Il se maria à Fribourg dans le Brisgaw. Il se fit counaître su public par quelques ouvrages de Zasius dont il procura l'édition. Il exerça la profession d'avocat à Ensheim dans l'Alsace, et puis il se transporta avec sa famille à Ulm, et y fut l'un des conseillers de la ville. Il y mourut d'hydropisie l'an 1550 : sa femme le fit enterrer dans un couvent de religieuses à Sefflingen proche d'Ulm. Melchior Adam rapporte les vers latins de Jean Thomas Freigius (2) qui contiennent ces particularités, et néammoins il venait de dire que Nico-Jas Freigius survécut à son épouse, décédée l'an 1564 (3); et matrem quidem primo amisit (Jo. Thomas Freigius) peste sublatam cum duabus sororibus (4) anno Christi millesimo quingentesimo sexagesimo quarto. Has subsecutus est pater. S'il avait examiné ces vers-là, il aurait connu qu'ils furent écrits l'an 1564, quatorze ans après la mort de Nicolas Freigius.

Hie jam namque pater bis septimus ingruit annui,

Ex quo le tristi futa tulére nece (5).

M. Moréri a fait plusieurs fautes; car il a dit, 10., que Nicolas Freig mourut de peste; 2°. que ce fut l'an 1564; 3°. que ce fut avec sa femme; 4°. et avec

(1) Me pater agresti genuit sub rure colonus. Hie ubi Rauriacos Rhenus adurget

Jo. Thomas Freigius, Tristium libro , eleg. IV , . 366. Il sait parler son père. Tiré de Melch. Adam, in Vit. Jurisc. , pag. 252.

(2) Tirés de l'élègie IV, que je vients de citer. (3) Melch. Adem, in Vit. Jurisc., pag 252.

(4) Il fallait dire cum tribus : Voyes la III. élégie de Jean Thomas Freigius.

(5) Joh. Thomas Freigius, eleg. IV libri mère. Tristium, pag. 365.

mettait beaucoup, et deux filles deux de ses filles (6); 50. qu'il avait fait de grandes découvertes dans la jurisprudence civile et canonique ; 6º. que son fils étudia le droit sous les plus grands hommes de son temps. C'est supposer faussement que Glaréan et Ramus lui enseignèrent la jurisprudence. 7°. Il lui donne pour nom de bapteme Thomas, et il fallait le nom-

mer Jean Thomas.

(B) Il y mourut de la peste l'an 1583. ] Le 16 de janvier, si nous en croyons Melchior Adam, qui ajoute que, selon d'autres, ce fut en 1582. L'Epitome de la Bibliothéque de Ges ner (7) assure qu'il mourut dans le collége d'Altorf l'an 1582. Je crois que Melchior Adam ne se trompe point, et qu'il y a une faute dans la date de l'Épître Dédicatoire du Joan. Thomæ Fregii Quæstiones geometricæ et Stereometricæ. L'auteur dédie lui-même cet ouvrage à six mathématiciens de ses bons amis. C'est un livre qui fut imprimé à Bâle, par Sébastien Henricpétri, au mois de mars 1583. L'épître dédicatoire est datée de Bale le 1er. de mars de la même année. Cela ne peut s'accorder avec l'avertissement qui a été mis à la fin du livre. Cet avertissement concerne les Elégies que Freigius avait publiées l'an 1564, et dont il fit une nouvelle édition qui a été jointe aux Quæstiones geometricæ, etc. Il dédie à ses deux fils cette nouvelle édition, et date son épître dédicatoire à Bâle, le dernier de décembre 1582. L'avertissement témoigne que, pendant qu'on réimprimait ces Elégies, l'auteur fut atlaqué de la peste, et qu'elle l'emporta au bout de quarante heures le 16 de janvier. On ajoute que les deux fils à qui l'ouvrage avait été dédié périrent du même genre de maladie huit jours après. La date de l'impression au bas de la page est ce mois de mars 1583.

(C) La peste lui avait enlevé un fils qui promettait beaucoup, et deux filles dont l'une avait déjà fait quelques progrès dans les études. Il nous apprend cela dans l'épttre dédicatoire de la secoude édition de ses Élégies. Cùm hoc anno, dit-il à ses deux fils, sorores dues vestras Ursulam et Barbaram, ac fratrem Matthiam peste

(6) Il y en eut trois qui moururent arec 4

(7) Pag. m. 503.

acerbá nobis ex oculis eripuisset (fatum meum), etc... amisi ego in Barbard nostrá œconomiæ meæ fidelem administram et dispensatricem : amisistis vos in eddem studiarum vestrorum sociam: quæ si diutiùs hujus lucis usurd frui potuisset, aliam Cæliam (8), aliam Fulviam Moratam habuissemus. Jam enim puella XII ferè annorum latinæ ej græcæ grammaticæ, aliarumque artium rudimenta ita peragraverat, ut latine quædam ex vernaculo sermone convertere, græcè declinare et conjugare, precationem dominicam hebraicè recitare, postarum versus scandere, arithmeticos numeros addere et subducere, musicas melodias artificiosè canere, testudinem tractare posset. Hanc Matthias frater, puer septem annorum, non longe secutus est, qui que fuit naturali indole præditus, sororem paucis annis superásset. Is mane quamprimum è somno experrectus erat statim ad libros ultrò se transferebat, et aut geographicas tabulas, aut urbes, homines, animaliantam solerter, tamque graphice depingebat: in abaco Pythagoræ tam studiosa se exercebat, ut vos ad laudem puerilis et præcocis ingenii, ejus manuum monumenta conservare soliti sitis, ego verò mihi omnia summa polliceri de eo ausus fuerim. Ce serait une injustice et une espèce d'inhumanité que de reprocher à ce bon père comme une faiblesse la consolation qu'il cherchait en apprenant au public ces petits détails de famille.

(D) Il publia beaucoup de livres. Le premier de tous fut son Liber Tristium, ou les Elégies, dont j'ai parlé cidessus (9). Je marquerai seulement entre les autres son Supplément à l'histoire de Paul Emile et de Ferron jusqu'à l'année 1569; son Logica Jurisconsultorum; la version latine des Voyages de Forhisser, et de la guerre d'Afrique où le roi de Portugal, dom Sébastien fut tué; ses Oraisons de Cicéron perpetuis notis logicis, arithmeticis, ethicis, politicis, historicis, antiquitatis illustratæ, en trois volumes in 8°. à Bâle, 1583. Voyez le reste dans l'Epitome de Gesner, et dans Melchior Adam.

(8) Voyes remarque (C) de l'article Cunton. (g) Dans la remarque (B).

FROISSARD \* (Jean), né à Valenciennes, chanoine et trésorier de Chimai dans le Hainaut, a fleuri au XIVe. siècle (A). Son principal ouvrage est une histoire qui s'étend depuis l'an 1326 jusqu'en 1399 (a). Il eut soin de se bien instruire des choses, et il fit pour cet effet divers voyages à la cour des princes (b), ou pour demander des mémoires ou pour entendre discourir ceux qui avaient eu en main la direction des affaires. Il eût mérité de n'être pas moins fameux sous la qualité de poëte, que sous celle d'historien; cependant il n'y a que peu de personnes qui connaissent ses paésies. M. Ménage ne les connaissait pas, lui dont la mémoire était si remplie de cette sorte d'ouvrages, et d'une infinité d'autres choses. S'il avait su que Froissard a composé un grand nombre de vers d'amour, il l'aurait joint à la liste qu'il a publiée des ecclésiastiques qui ont fait de cette espèce de poésies (B). M. Moréri ne devait pas assurer que Jean Sleidan ait traduit Froissard en latin (C). Il a fait quelques autres fautes, qui seront indiquées dans la première remarque.

La Popelinière accuse Froissard d'avoir donné trop de louan-

(b) Voyes un détail curieux sur cela dans Bullart, Académie des Arts et des Sciences,

tom. I, pag. 125.

<sup>&</sup>quot; Lacurne de Sainte-Palaye a donné dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions un article curieux sur Froissard. Chaufepié en a extrait ce qui forme l'article Froissard dans son Dictionnaire.

<sup>(</sup>a) Vossius, de Hist. lat., pag. 543. Valère André, Bibloth. Belg. pag. 503, se trompe en faisant commencer cette Histoire à l'an 1355. La Popelinière, Histoire des Histoires, pag. 434, la fait commencer à l'an 1335.

ges anx Anglais (\*), et de n'en avoir pas donné assez aux Français, parce que ceux-ci ne payaient point ses labeurs, et qu'il recevait des autres un bon appointement (c).

(") Je n'ai point remarqué que les éditions gothiques de cet historien, Paris, chez Jean Petit, sans date, et chez Antoine Vérard, Paris aussi, et pareillement sans date, soient pour le fond différentes de celles de Denys Saulvage, Lyon, 1,1559, et Paris, 1574; mais celles-ci ne sont ni fidèles ni exactes, le langage naiFde l'auteur ne s'y trouvant même plus (Sorel, Biblioth. fr., chap. XI, pag. 198, édition de 1664). Comme les François accusent Froissard de partialité pour la nation anglaise, ils ont, par ci par là, tronqué son histoire, dont pourtant on garde un manuscrit bien complet, et orné de belles miniatures, dans la Bibliothéque de Sainte-Elisabeth de la ville de Breslau. (Non nego magnam picturarum elegantiam esse: (Il s'agit de ce MS.) Sed majora hic sunt, qua animum meum afficiunt. Pulatorbis eruditus, se textum Froissardi egregiè possidere quem Dionysius Salvagius, regis Henrici II jussu, quinquagesimo nono superioris seculi anno Lugduni publicavit; sed Jode decipitur, dum codex hic imposturam detegit, et Salvagii manu omnia que Aula Gallica displicabant, deleta, vixque decimam Historia partem integram relictam esse manifestum reddit. Gotleb. Krantz, dans son Memorabilia Bibliotheca Elisabethana Wratislaviensis. Breslan, 1699.) REM. CRIT.

- (c) La Popelinière, Hist. des Hist., liv. VIII, pag. 434. Voyes aussi Bodin, Meth. Hist., cap. IV, pag. m. 58.
- (A) Il a fleuri au XIVe. siècle. ] Je ne comprends pas comment Vossius a pu s'égarer ici : il avoue que Froissard s'arrêta long-temps à la cour de la princesse Philippe, fille du comte de Hainault et femme d'Edourd III, roi d'Angleterre (1). Ne fallait-il donc pas le considérer comme un vieillard au commencement du XVe. siècle (2)? Pourquoi donc dit-il que Froissard commença à être célèbre sous l'empire de Rupert, c'est-à-dire depuis l'an 1400? Il faut savoir que Froissard alla présenter les premiers livres de son stoire à la princesse Philippe, femme

(1) Dile sectatus est regum principumque familias, imprimis Philippe... Eduardi III, Anglorum regis, uxoris. Vossius, de Hist. lat., pag. 543, 544.

(2) Bullart, Académie des Sciences, tom. I, pag. 126, lui donne alors soixante-sept ans.

du roi Edouard III. M. Moréri, abusé par Vossius, place cet historien au XV. siècle. La Croix du Maine passa à l'autre extrémité, en le faisant fleurir l'an 1326, sept ans avant sa naissance \*\*. (3). M. Moréri est d'autant plus inexcusable, qu'il a dit que cet auteur a dédié sa chronique à Edouard III, roi d'Angleterre. Chacun sait que ce monarque mourut vieux l'an 1377. Et comme d'ailleurs M. Moréri réconnaît que cette Chronique s'étend jusqu'à l'année 1400, il est facile de voir que ces expressions ne sont point justes

touchant cette dédicace.

(B) M. Ménage l'aurait joint à la liste qu'il a publiée des ecclésiastiques qui ont fait des vers d'amour \*2. Car le seul titre des poésies de Froissard pouvait lui apprendre qu'il avait là un sujet très-propre à être mis dans la liste. Voici ce qu'on trouve dans Pasquier (4). Celui que je voi avoir grandement advancé ceste nouvelle poësie (5), fut Jean Froissard qui nous fit aussi présent de ceste longue histoire que nous avons de lui depuis Philippe de Valois jusques en l'an 1400. Et m'estonne comme il n'ait esté recommandé par l'ancienneté en cette qualité de poëte; car autresfois ai-je veu en la bibliotheque du grand roi François à l'ontainebleau un grand tome de ses poésies dont l'intitulation estoit telle. « Vous devez savoir que dedans ce » livre sont contenus plusieurs dictiés » ou traités amour<del>e</del>ux et de moralité, » lesquels sire Jean Froissard prestre » et chanoine de Canay, et de la na-» tion de la comté de Hainaut et de » la ville de Valentianes, a fait dic-» ter et ordonner à l'aide de Dieu et » d'amours, à la contemplation de » plusieurs nobles et vaillans, et les » commença de faire sur l'an de gra-

\*" La date de 1333, donnée par Bullart, et adoptée par Bayle, pour époque de la naissance de Froissard, est contestée par Lacurne, qui dit que la date de 1537, contredite par un seul passage de sa Chronique, est confirmée par un grand nombre d'autres endroits tant de sa Chronique, que de ses poésies manuscrites.

(3) Il naquit environ l'an 1333, comme on peut voir par ses écrits, Bullart, Académie des

Sciences, tom. 1, pag. 190.

\*2 Voy. la remarque (C) de l'article BARDEL, tom. III, pag. 82.

(4) Pasquier, Recherches de la France, liv. VII, dan. V., pag. 612.

(5) C'est-à-dire, Chants royaux, Ballades, Romdeaux et Pastorales.

ce 1362 et les cloist en l'an de grace 1394. Le Paradis d'Amour, le Temple d'Honneur, un traité où il loue le mois de May, la fleur de la Marguerite, plusieurs laiz amoureux, pastoralles, la Prison amoureuse, chansons royalles en l'honneur de nostre Dame, le dicté de l'Espinette amoureuse, balade. virelaix, et rondeaux, le Plaidoyé de la Roze et de la Violette. » Je ous ay voulu par expres coter mot près mot cette intitulation : d'autant ue depuis ce tems-là, toute nostre oësie consistoit presque en toutes es mignardises. La liste de M. Méage est au II<sup>e</sup>. tome de l'anti-Bail-

.et (6). (C) M. Moréri ne devait pas asurer que Sleidan ait traduit Froisard en latin.] Sleidan se contenta l'abréger Froissard, et comme cet listorien est fort diffus, et fort charcé de circonstances peu nécessaires, l s'est trouvé que Sleidan, n'ayant choisi que les choses qui peuvent servir, a réduit un gros volume en un petit livre à mettre à la poche. Je n'ai pas présentement sous ma main cet abrégé en latin; je me sers donc de la traduction française, pour citer un morceau de la préface qui fera savoir à mon lecteur la méthode de Froissard. « Vrai est que le volume » françois est bien gros, mais j'ose-» roye asseurer qu'en ce petit recueil n je n'ai laissé aucune histoire qui » soit audit volume digne de mémoi-» re ou de cognoissance. La raison » est, d'autant que l'autheur déduit » amplement chacune chose : et à » vrai dire, il s'arreste quelquefois » par trop, et est fort redondant » quand il descrit les appareils de la » guerre, les escarmouches, les com-» bats de seul à seul, les assaux livrez » contre quelques lieux, les propos » et devis des princes : d'autant, dis-» je, que le recit de telles choses n'importe pas beaucoup, j'ai esti-» mé qu'il n'estoit aucun besoin de » les inserer, m'arrestant à ce qui » estoit le principal, et en quoi gist » le profit qu'on doit attendre de » ceste lecture.»

(6) Pag. 334 et suiv.

FRONTON (MARC-CORNEILLE lib. 11, pag. m. 290.

(a)), en latin Fronto, grand orateur, fut choisi à cause de son éloquence pour enseigner la rhétorique aux empereurs Marc Aurèle, et Lucius Vérus (b). Cela lui valut les honneurs du consulat et l'érection d'une statue (A). La gravité fut le caractère de son éloquence (B). Tavait une grande érudition, et il entendait parfaitement le latin (c). Il se forma une secte de ceux qui le prenaient pour le modèle de la parfaite éloquence : on les appela frontoniens (d). On peut prouver par une inscription (e) que ses descendans furent honorés du consulat. Il n'est pas hors d'apparence que les jurisconsultes du nom de Fronto (f), mentionnés dans les Pandectes, descendaient de lui; mais c'est sans aucune preuve que l'on voudrait attribuer les orateurs. de ce même nom à l'Aquitaine, et en particulier à l'Auvergne (C). Quelques-uns veulent que notre Fronton soit le même que celui dont Pline le jeune fait mention, ou que celui dont il est parlé dans l'épigramme LVI du premier livre de Martial. Cela n'est pas sans difficulté (D). On aurait grand tort si on ne le distinguait pas de Fronton, consul romain sous l'empereur Nerva. Il dit un apophthegme très-solide (E). Il y a des gens

(b) Capitolin., in M. Aurelio, cap. II, et

in L. Vero, cap. II.

(e) Apud Gruterum, pag. 369.

<sup>(</sup>a) Je ne sais d'où M. Moréri a pris le prétendu prénom Priscus qu'il lui donne.

<sup>(</sup>c) Voyes Aulu-Gelle, lib. 11, cap. XXVI; lib. XIX, cap. VIII, X et XIII.

<sup>(</sup>d) Frontoniani. Sidon., Apollinaris, epist. I, lib. I.

<sup>(</sup>f) Voyes Bertrand, de Jurisperitis, lib. 11, pag. m. 290.

deux amis, dont l'un ait pour aïeul la même personne qui est le quatrième aïeul de l'autre. De plus il est manifeste, ce me semble, que le Fronton de la Ire. lettre n'était mort que depuis quelques années : il avait eu part à l'éducation de son petit-fils (11), et peut-être que Sidonius Apollinaris l'avait connu. Cela ne se peut point supposer touchant le Fronton de l'autre lettre, touchant, dis-je, l'orateur Marcus Cornélius Fronton, **préce**pteur de Marc Aurèle ; car c'est de lui que Sidonius veut parler. Or , Sidonius a vécu au V°. siècle, et Marc Aurèle au II<sup>e</sup>. Voilà ma première observation ; en voici une antre. Je ne vois pas comment Emilius Fronton, qui a dédié le Monument, pourrait **Etre tout ensemble A. Fronton, affran**chi par une femme d'Aquitaine, et avoir pour trisaïeul M. Cornélius Fronton; car cet orateur, comblé de bienfaits par son disciple, et honoré du consulat, laissa sa famille dans une très-belle posture. Son fils, son petitfils et son arrière-petit-fils ont eu les premières dignités de Rome (12), et Fon ne voit pas comment quelqu'un de ses descendans avait pu être l'esclave d'une femme d'Aquitaine, province de l'empire romain.

(D) Cela n'est pas sans difficulté.] Celui dont Pline parle s'appelait FRONTON Catius: il plaida pour Marius Priscus accusé par les Africains: la cause était grande et belle, mais difficile à soutenir, tant parce que Marius était coupable, que parce que Pline et Tacite plaidaient contre lui. L'avocat de Marius se servit de son talent ordinaire qui était d'attendrir les juges. Kespondit Fronto Catius deprecatusque est, ne quid ultra repetundarum legem quæreretur, omniaque actionis suæ vela vir movendarum lachrymarum peritissimus, quodam velut vento miserationis implevit. . . . (13). Dixit pro Mario rursus Fronto Catius insigniter, utque jam locus ille poscebat, plus in precibus temporis, quam in defensione consumpsit

(11) Hine avus Fronto blandus tibi.

(14). Cette cause fut plaidée sous Trajan : il faudrait donc que notre Cornélius Fronton fût parvenu à une extrême vieillesse, s'il était le même Fronton Catius dont nous venous de parler ; car depuis la mort de Trajan jusques au commencement de l'empire de Marc Aurèle, il se passa plus de quarante ans, et l'on ne peut pas supposer que l'avocat de Marius fût un jeune homme. Il était sans doute l'un des plus célèbres orateurs de ce tempslà, lorsqu'il soutint cette cause. Ajoutez que son caractère pathétique ne s'accorde pas trop bien avec l'éloquence sèche et grave qui distinguait Cornélius Fronton. Je crois donc que Catanée se trompe (15), en assurant que le Fronton Catius de Pline est le même Cornélius Fronton qui fut précepteur de Marc Aurèle, et dont Juvénal a parlé dans sa I<sup>re</sup>. satire. Catanée vise sans doute à ce vers de Juvénal.

Frontonis platani convulsaque marmora cla-

qui témoigne que ce Fronton était bien logé, et qu'il prétait sa maison aux poëtes qui voulaient réciter leurs poésies. Or comme Juvénal a fleuri sous l'empire de Domitien, jugez s'il est vraisemblable qu'il ait pu dire cela d'un hommequi fut élevé au consulat par Marc Aurèle. Selon l'opinion la plus commune ce vers de Martial (16),

S'adresse au même Fronton chez qui les poëtes allaient lire leurs ouvrages. Si cela est, il me semble qu'on ne doit pas dire que Martial ait fait mention de notre Cornélius Fronton; car je ne vois personne qui observe que cet orateur se soit jamais signalé dans les armées. Quelques-uns croient que celui dont Martial a fait en deux mots un si bel éloge, est le même Fronton qui fut consul avec Trajan, l'an 100 de Jésus-Christ (17). Il n'est

(17) Cette opinion ne s'accorde pas asec Pline, qui dit in Panegyr., pag. m. 116, que

<sup>(12)</sup> Poyes l'inscription rapportée par Gruthrus, pag. 369, et Bertrand de Jurisperitis, lib. II, pag. 291: quelques-uns croient que le père du petit-fils n'était que le gendre de notre Fronton.

<sup>(13)</sup> Plinius, lib. II, epist. XI, pag. m. 98.

<sup>(14)</sup> Ibid., pag. 105.
(15) Fuit igitur Cornelius Fronto Catius orator nobilissimus, romana eloquentia non secundum sed alterum decus (quanquam illi Macrobius siccum dicendi genus ascribat), Antonini philosophi pruceptor. Catanuus in Plin., epist. XI, lib. II, pag. 98. Ges paroles: Fronto romana facundia non secundum sed alterum decus, sont citées par Savarou, in Sidon. Apol., epist. X, lib. VIII, pag. 524, comme tirées d'un panégyrique de Maximiem.
(16) Epigr LVI, lib. I.

donc pas le précepteur de Marc Aurèle, puisque le précepteur de ce prince n'a joui du consulat que par la faveur de son disciple. Prenez bien garde que le collègue de Trajan au consulat, l'an 100 de Jésus-Christ, était consul pour la troisième fois, et que le précepteur de Marc Aurèle florissait, selon la Chronique d'Eusèbe, l'an de grâce 164. Il y a donc là deux personnes selon toutes les apparences, n'en déplaise au père jésuite qui a commenté Aulu-Gelle in usum Delphini (18). Comment n'a - t - il point vu qu'Ausone ne prendrait pas pour une insigne faveur le consulat de deux mois conféré par Marc Aurèle à son disciple, si ce disciple avait été consul ordinaire long-temps auparavant, et cela avec un grand empereur? Je remarque que notre Fronton a survécu à son consulat. Cela paraît par Aulu-Gelle (19) qui le traite d'homme consulaire, en parlant de la visite qu'il lui rendit à la suite de Favorin. Le scoliaste dauphin suppose qu'Aulu-Gelle, dans le chapitre VIII du XIX<sup>e</sup>. livre, parle du Fronton qui se signala dans les armes et dans la robe sous Domitien, c'est-à-dire, du même Fronton dont Martial a fait mention. Je n'en crois rien : je crois qu'Aulu-Gelle parle toujours de celui qui enseigna la rhétorique à Marc Aurèle, et par conséquent qu'il ne parle pas d'un Fronton qui des le temps de Domitien fut un grand homme de guerre, et un grand homme de cabinet. Guillaume Grotius croit que celui que Favorin et Aulu-Gelle allèrent voir est le précepteur de Marc Aurèle; mais il le fait consul l'an 6 de Sévère (20), c'est-à-dire, l'an de grâce 199 : l'erreur est insigne, puisque ce consulat fut une faveur de Marc Aurèle, et que d'ailleurs il est très-

Trajan, dans son troisième consulat (c'est celui de l'an 100), choisit un collègue qui n'était point homme de guerre. Voyes Tillemont, tom. 11, pag. m. 896.

(18) In caput XXVI, lib. II.

(20) Cujus consulatum in annum sextum Severi rejiciendum puto. Grotius, de Vitis Juris-

cons., pag. 188.

faux que notre Fronton ait été en vie l'an 199. N'était-il pas le premier et le plus accrédité avocat qui fût à Rome sous l'empire d'Hadrien? 'Apiles nai Κοργήλιος Φρόντων, ο τάπρώτα τών τότε Ρωμαίων έν δίκαις φερόμενος, έσπέρας mort fatteias and deinvou oinade inavier καὶ μαθών παρά τινος 🧔 συνηγορήσειν ύπέσχετο, δικάζειν αὐτὸν, έν τε τῆ ςολῷ τή δειπγίτιδι ώσπερ είχε ές τό δικας ήριον αὐτοῦ ἐαϊλθε. Fuit et Cornelius Fronto magnæ autoritatis, qui in agendis causis Romæ primum locum obtinebat. Hic cùm vesperi à cœnd serò domum redüsset, intellexissetque ex eo cui patrocinium pollicitus erat, principem jus reddere, veste cœnatoria indutus, ut erat, in jus venit (21) 🚹 fallait donc qu'il eût pour le moins quarante ans orsque ce prince mourut, en 138.

(E) Il dit un apophthegme très-solide. C'est un malheur, disait-il, de vivre sous un empereur qui ne permet à personne de rien faire; mais c'est encore un plus grand malheur d'être sous un prince qui permet à toutes personnes de faire tout ce qu'illeur plaît. L'abréviateur de Dion nous a conservé cette sentence (22); mais il a tellement coupé le fil de la narration, qu'il faut deviner, pour connaître à quel propos le consul Fronton parla ainsi. Ce fut apparemment lorsqu'il vit qu'en remédiant aux désordres que les délateurs avaient introduits sous Domitien, on commettait des excès qui causaient de plus grandes confusions. Il est probable que la chose se passa ainsi. On tit des recherches exactes contre les délateurs, et on les punit sévèrement comme ils le méritaient. Mais sous prétexte d'exterminer cette détestable race, et cette peste publique, chacun pour se défaire de ses ennemis les accusait d'avoir été délateurs. La facilité du bon Nerva, jointe à la haine qu'on avait conçue contre les créatures de Domitien, duvrit la porte à un million d'injustices; de sorte que Fronton comparant le règne de Nerva avec celui de Domitien, le trouva pire que l'autre. On profita de son apophthegme, car l'empereur

<sup>(19)</sup> Lib. II, cap. XXVI. Notes que celui qu'il nomme ici M. Fronto, et celui qu'il nomme Fronto Cornelius, au chap. VIII et X du XIXº. livre, sont la même personne. Celui du chap. XXVI du 11º. livre est malade aux piede, et celui du Xº. chap. du XIXº. livre

<sup>(21)</sup> Xiphilinus, in Hadrisno, page m.

<sup>(22)</sup> Xiphil., in Nervi , pag. m. 240.

fit cesser plusieurs poursuites et plu-

sieurs informations (23).

(F) On croit..... qu'd fit un discours contre les chrétiens. Voici sur quoi l'on se sonde. Le païen Cæcilius, dans le dialogue de Minucius Félix, reproche aux obrétiens plusieurs abominations, et cite le témoignage d'un orateur natif de Cirte, ville d'Afrique : et de convivio notum est : passim omnes loquuntur: id etiam Cirtensis nostri testatur oratio. On accusait les chrétiens (24) de s'assembler à certains jours pour faire un repas: chacun s'y trouvait sans distinction d'age ni de sexe, et quand on s'était échauffé à boire, on jetait du pain à un chien que l'on avait attaché au chandelier; ce chien s'élançant sur le pain renversait le chaudelier, et alors n'y ayant plus de lumière dans le lieu de l'assemblée, les deux sexes se mélaient selon le caprice du hasard, chaque homme se souillait avec la première femme qu'il rencontrait à tâtons, fût-ce sa sœur, sa fille, ou j'ai eu mes raisons pour en juger ausa mère. Lorsque dans le même dialogue de Minucius Felix, le chrétien Octavius réfute cette impudente calomnie, il observe que ce témoin qu'on lui avait allégué, s'appelait l'ami de ce païen Cécile, qu'Octave, Fronton, et qu'on ne devait point le citer comme un témoin qui dépose, mais comme un orateur qui invective. Sic de isto et tuus Fronto non ut affirmator testimonium fecit, sed convicium ut orator aspersit (25). Il n'y a donc point lieu de douter qu'un orateur nommé Fronton n'ait fait une sanglante invective contre les chrétiens; mais la question est si ce Fronton et celui qui enseigna la rhétorique à Marc Aurèle sont la même chose. Le jurisconsulte François Baudouin (26) penche vers ce sen-

(23) Xiphilin., in Nerva, pag. m. 240. (24) Ad epulas solemni die eoeunt, cum omnibus liberis, sororibus, matribus, sexus omnis homines, et omnis atatis. Illic post multas epulas, ubi convivium caluit, et incesta libidinis fervor ebrietate exarsit, canis qui candelabro nexus est, jactu offulm ultra spatium linea, qua vinctus est, ad impetum et saltum provoeatur: sic everso et extincto conscio lumine, impudentibus tenebris nexus infanda eupiditatis involvunt per incertum sortis : et, si non omnes opera, conscientia tamen pariter incesti; quoniam voto universorum appetitur, quiequid accidere potest in actu singulorum. Minucius

Felix, pag. m. 89, 90. (25) Ibidem, pag. 303.

timent, et aime mieux attribuer cette harangue à l'orateur Cornélius Fronton, précepteur de Marc Aurèle. qu'au jurisconsulte Papyrius Fronton, mentionné dans les Pandectes. M. Rigaut (27) approuve le sentiment de Baudouin. Quelques autres commentateurs, comme Wower et Elmenhorst, assurent positivement que l'orateur Cornélius Fronton, précepteur de Marc Aurèle, est celui dont il est parlé dans le dialogue de Minucius. M. Daillé assure la même chose sans balancer le moins du monde; il établit par là le vrai âge de Minucius, et se justifie de l'anachronisme qu'on lui reprochait, et que l'on avait cru trouver dans la manière dont il arrangea quelques noms: il avait mis Minucius Félix devant Irénée et Clément d'Alexandrie. Je n'ignorais pas, dit-il (28), que votre Bellarmin le met après Tertullien, et que seu M. Rigaut, pour ne pas parler des autres, en a la même opinion. Mais trement. Car cet auteur parle (+1) de l'orateur Fronton, natif de la ville de Cirthe en Afrique, comme d'un homme de son temps, et comme de dans le même dialogue, convertit au christianisme. Or, il est certain que Fronton vivait déjà sous le premier Antonin, qui mourut environ l'an 161 de Notre Seigneur; et qu'il fut précepteur d'Antonin Vérus (+2), et de Marc Aurèle (\*3), qui succédérent au premier Antonin; et vécurent, l'un jusqu'à l'an 170, et l'autre jusqu'à l'an 180 de Notre Seigneur. Je dirai trois choses sur tout ceci: 1°. Qu'il n'est point certain que Minucius ait parlé de l'orateur Fronton comme d'un homme de son temps, et ami du païen Cécile; car les paroles Cirtensis nostri peuvent seulement

(28) Rép. à Adam et à Cotti**hy, III<sup>e</sup>. part.,** c. VIII, pag. m. 187. Je rapporte ses citations sans y rien changer: je remarque seulement que celle de Marc Aurèle, de Vith sui, lie. XII, n'est pas juste. Il fallait citer liv. I, chap. VIII.

<sup>(26)</sup> In Prologomenis ad Minne. Felicem.

<sup>(27)</sup> In Notis ad Minuc. Felicem, pag. m.89. Il cite Lampridius au lieu de Capitolin; car c'est Capitolin, et non pas Lampridins, qui rapporte que Cornélius Fronton enseigna la rhétorique à Marc Aurèle.

is) Minut., in Octav., pag. 23 et 92. (\*1) Minut., it Octav., pag. 23 et 92. (\*2) Hier., in Melit., lib. de Seript. eccl. (\*3) Marc. Aurel., de Vita ma, lib. XII.

ignifier que Cécile, et celui à qui il parlait, étaient du même pays que cet orateur. Un Normand, né soixante ans après la mort de Malherbe, ne fera point difficulté de le citer , *notr*e Malherbe. C'est assez l'usage qu'un Anglais, qu'un Allemand, et ainsi des autres nations , cite un auteur de son pays, notre un tel, encore que ce tel soit mort depuis plusieurs siècles. Quand M. Daillé, dans le passage que j'ai cité, dit au père Adam, votre Bellarmin, il ne veut point dire que ces deux jésuites ont vécu en même temps. 2°. Cette expression de M. Daillé, il est certain que Fronton vivait dejà sous le premier Antonin, n'est point d'un homme qui se serait souvenu que Fronton tenait la première place parmi les avocats de Rome sous l'empire d'Hadrien (29). 3°. Dans le fond j'embrasse le sentiment de M. Daillé; je crois que notre Cornélius Fronton est le même que Minucius Félix a cité; et ainsi nous connaissons sa patrie: il était de Cirthe dans la Numidie. Qu'on ne m'aille point objecter qu'il n'y a point d'apparence qu'un si habile homme, qu'un orateur si célèbre, ait adopté dans un livre les sots contes, et les calomnies insâmes que des esprits passionnés et ignorans faisaient courir contre les chrétiens. Jugeons de ces siècles-là par le XVIe. et par le XVII<sup>e</sup>. Où sont les gens qui répandent plus furieusement les accusations les plus fausses et les plus atroces contre le parti contraire, que ceux qui possedent le royaume de la déclamation? N'étaient-ce pas eux qui dans le XVIe. siècle calomniaient le plus hardiment les protestans? Que cet exemple tienne lieu de tous les autres: Sit unum instar omnium.

(29) Voyez ci-dessus, citation (21).

FUGGER (HULDRIC), né à Augsbourg d'une famille considérable par son ancienneté et par ses richesses (A), mérite ici une place, à cause de l'inclination qu'il témoigna pour les sciences et pour les savans. Il avait été camérier du pape Paul III, et puis il embrassa la religion protestante. Il employa

beaucoup d'argent à ramasser les bons manuscrits des anciens, et à les faire imprimer ; et pour cet effet il eut quelque temps à ses gages le savant Henri Etienne. Sa famille lui sut si mauvais gré de cette dépense, qu'elle lui en intenta un procès, et le fit déclarer incapable de l'administration de son patrimoine. Il y en a qui, sans dire un mot de la cassation de cette sentence, observent que le jugement rendu contre lui le plongea dans une mélancolie qui l'accompagna presque jusqu'au tombeau (a). Mais son épitaphe témoigne qu'il fut remis dans la possession de son bien, et qu'il recueillit la succession de son frère (B). Il s'était retiré à Heidelberg, et il y mourut âgé de cinquante-huit ans, au mois de juin 1584, léguant au Palatinat sa bibliothéque, qui était fort considérable (b), et un fonds pour la subsistance de six écoliers. Il fit aussi des fondations pour les pauvres, comme on le voit dans son épitaphe. Il avait acheté la bibliothéque d'un médecin nommé Achille Gassarus, et ce fut une bonne emplette; car ce médecin était un véritable helluo librorum, si nous en croyons Melchior Adam (c). Au reste, Huldric Fugger n'a pas été le premier de sa famille qui ait eu

(c) Melch. Adam., in Vit. Medicor., pag.

<sup>(</sup>a) Patrimonii eviti emplissimi administratione dejectus est, undè marore contracto in melancholia morbum incidit, quo ferè totà vità conflictatus est. Thuan., lib. LXXX, sub fin.

<sup>(</sup>b) Insignem Bibliothecam mille aliquot voluminibus manuscriptis græcis, latinis, hebraïcis, spectatissimam. Gruterus, Chron. eccles., lib. II, pag. 1306.

une belle bibliothèque : nous lisons dans Melchior Adam (d) que Jérôme Wolfius, étantallé à Augsbourg, y fut reçu fort civilement par Antoine Fugger, et que l'on commit à ses soins la célèbre bibliothéque de Jean-JACQUES FUGGER (C). Celui-ci avait fort aimé les lettres : il eut soin de faire imprimer quelques écrits de Jacques Ziégler (e). Il était particulièrement considéré du cardinal de Granvelle, et lui écrivait souvent. On publia, en 1692 (f), une lettre qu'il lui écrivit en italien le 21 de juillet 1564.

Béatus Rhénanus nous donne une grande idée de la magnificence et du bon goût d'Antoine et de Raimond Fugger. Il décrit la beauté de leurs maisons et de leurs jardins. On y voyait d'excellens tableaux et les plan-· tes les plus considérables qui fussent en Italie, et beaucoup d'antiques (D). Voyez la lettre qu'il écrivit au médecin de l'électeur de Mayence le 6 de mars 1531. C'est la cinquantième de la centurie des lettres philologiques recueillies et publiées par Goldast.

(d) Melch. Adam., in Vitis Philos., pag. 305.

(e) Thuan., lib. VI, pag. 118.

(f) Voyes M. Pellisson, au Traité de la Tolérance des Religions, pag. 96 des Additions, et ci-dessous la remarque (A).

(A) Il était d'une famille considérable par son ancienneté et par ses richesses.] Voyez le Supplément du Moréri au mot Fouckers, et ci-dessus la remarque (EE) de l'article Charles-Quint. M. de Thou (1) rapporte que lorsque cet empereur changea le gouvernement à Augsbourg, l'an 1548, il marqua entre les familles qui auraient

(1) Thuan., lib. V, pag. m. 99.

à l'avenir la charge de sénateur celle des Fugger. Voici ce que M. l'abbé Boisot marque à M. Pellisson en lui envoyant la copie d'une lettre tirée des Mémoires du cardinal de Granvelle: Celui qui l'a écrite était un de ces Fugger illustres et fameux négocians d'Augsbourg, peu différens en crédit et en splendeur de œux qu'un commerce universel, qui n'avait rien que de noble, et les grandes richesses qui en étaient la suite, ont quelquesois élevés à tout ce qu'il y a de plus haut dans les républiques. Celui ci entretenait une grande correspondance avec le cardinal, et lui donnait souvent de très-bons avis (2). Rabelais, écrivant de Rome l'an 1536, à l'évêque de Maillezais, lui dit qu'après les Fourques de Augsbourg, Philippe Strossi est estimé le plus riche marchand de la chrestienté (3). Or voici la note historique qui a été faite sur ces paroles de Rabelais. « La » famille des Foucres ou Fuggers, » Fuggerana, est maintenant assez » considerable en Allemagne, au dio-» cese de Constance, où elle posséde » les baronnies de Kircherg et de » Weissenhorn. Leur premiere resi-» dence estoit en la ville d'Augs-» bourg, et il y a environ cent cin-» quante ans que c'estoient les plus » riches marchands d'Allemagne. Par » la gratification de l'empereur, ils » furent honorez de la dignité de ba-» rons l'an M.D.X. ès personnes de » Raymond Foucre, baron de Kirc-» berg et de Weissenhorn, et d'An-» thoine Fugger qui eut pour petit-» fils Jacques, evesque et prince de » Constance, l'an 1604. Ce qui ap-» porte plus d'esclat à ceste maison, » c'est qu'elle a pris alliance avec les » meilleures maisons d'Allemagne, à » sçavoir des comtes de Zollern, de » Schuartzemberg, d'Ebersteyn, de » Koningseck, de Montfort, d'Ottin-» gen, de Trucses, des barons de » Madruce, des comtes de Lodron, » et autres qui sont les plus qualifiés » de la Bavière. » Hippolythus à Lapide (4) observe que les Fuggers furent honores de la qualité de comte.

<sup>(2)</sup> Pellisson, Traité de la Tolérance des Religions, pag. 95 des Additions. (3) Rabel., Epîtr., pag. 9.

<sup>(4)</sup> De Ret. Stat., in Imp. Germ., part. II, cap. VII, sect. VIII, pag. m. 458.

nais qu'ils n'ont paru dans la matri-:ule de l'empire qu'en l'année 1582. 'ai vu un livre allemand, imprimé 'an 1620, contenant la taille-deuce les personnes de cette famille, tant nommes que femmes, avec un petit discours sur chacune. Le premier dont on y parle est Jacques Fugger, dit le vieux. Il mourut le 14 de mars 1469. Tous les généalogistes d'Allemagne font mention de cette illustre famille. On ne fait pas difficulté d'avouer qu'elle est issue d'un tisserand, qui obtint la bourgeoisie d'Augsbourg, l'an 1370 (5), et qui était du village de Geggingen à demi-lieue de cette ville (6).

(B) Son épitaphe témoigne qu'il fut inébranlable..... et qu'il recueillit la succession de son frère.] Voici ce qu'on y assure : le lecteur en croira ce qu'il voudra ; car les amis des défunts ne se font pas un scrupule d'un petit mensonge officieux. Apud Fridericum III electorem palatinum fortunam constantid et æquanimitate superavit. Suis intereà restitutus, fraternis quinetiam bonis auctior, eundem in re lauta quem in afflicta vultum animumque retinuit. Voyez M. Teissier (7).

FULGINAS, ou DE FULGI-NEO (SIGISMOND), est compté parmi les savans du XV<sup>c</sup>. siècle. Il a fait l'histoire des choses qui se passèrent de son temps. Félinam constantid et æquanimitate superavit. Suis intereà restitutus, fraternis quinetiam bonis auctior, eundem in re lauta quem in afflicta vultum cette citation en quel temps a vécu Fulginas. s'il avait songé

(C) On commit aux soins de Wolfius la célèbre bibliothéque de J.- J. Fugger.] Wolfius fit des vers grecs où il témoigne que cette bibliothéque, garnie d'autant de livres qu'il y a d'étoiles au ciel, était un lieu où il passait les journées tout entières à cueillir des fleurs et des fruits, à se divertir et à s'instruire, et qu'il la

préférait à toute autre :

'Αντὶ μέν οὖν πάντων αἰροῦμαι βιβλιο-

Φουκαρίην, εύχης κρείττονα τηνδε Φιλώ.

O Fuggere tuam, præ cunclis, bibliothecam Hanc amo, nam votis major et illa meis (β).

(5) Voyes M. Holman, au III<sup>e</sup>. tome de son Dictionnaire, pag. 773. Je ne puis accorder avec le livre allemand ce qu' il dit de Jacques Fugger, fils d'un tisserand. Il le fait conseiller de Maximilien I<sup>et</sup>. Le livre allemand met sa mort à l'an 1469. Maximilien commença à être empereur, l'an 1493.

(6) Crus., part. III Annal. Suev., lib. V, eap. IX, apud Magirum Eponym., pag. 366.

(7) Éloges, tom. II, pag. 4.

(8) Script public. Witteb., tom. III, folio 21, apud Lomeier., de Biblioth., pag. 398.

(D) Ils avaient beaucoup d'antiques.] Raimond Fugger n'épargnait rien pour en faire une bonne provision: il n'était pas ignorant, et aimait beaucoup l'antiquité. Narrabatur verò nobis ex toto propèmodum orbe convecta fuisse ea vetustatis monumenta, præcipuè tamen ex Græcid atque Sicilid. Adeò nullius sumptus Raimundum pænitet ob amorem, quem litterarum minimè expers ergà antiquitatem gerit, modo possit talibus rebus potiri. Id quod verè nobilem et generosum hominis animum ostendit (9).

(9) Beatus Rhenanus, apud Goldast. Centuria epist. philolog., pag. 212.

FULGINAS, ou DE FULGI-NÉO (SIGISMOND), est compté parmi les savans du XV<sup>e</sup>. siècle. Il a fait l'histoire des choses qui se passèrent de son temps. Félinus (a) y renvoie touchant les démêlés de Sixte IV avec Ferdinand, roi de Naples. Vossius aucette citation en quel temps a vécu Fulginas, s'il avait songé au premier chapitre du VI°. livre des Jours Géniaux d'Alexander ab Alexandro. On apprend là que ce dernier avait eu dès sa jeunesse une grande liaison avec Fulginas, homme docte, fort employé par les papes, et qui dérobait autant de temps qu'il. pouvait à ses affaires, afin de lire les bons livres ou d'écrire les annales de son temps. L'idée qu'on nous donne de ses richesses et de sa table est fort petite (A) et fort au-dessous de celle de son esprit et de son savoir. Il fit des vers en latin sur la mort de Barthélemi Platine, où il prend la qualité de secrétaire apostolique. Ōn les a publiés à la fin des œu-

(a) Epitom. de Sicil. et Apul. Regi.., cap. XXIX, et non XXXIX, comme Vossius, de Hist. lat., pag. 661, a cité.

vres de Platine, qui mourut l'an 1481. Je ne le remarque qu'afin que mon lecteur puisse mieux savoir en quel temps Fulginas était au monde. Il est peu connu des bibliographes.

Il était encore en vie l'an 1511. Cela paraît par une lettre que Bembus lui écrivit. C'est la III°. du V°. livre. La lettre précédente, écrite le 25 de novembre 1510, fait voir que Fulginas était au service de Jules II, et qu'il est l'un des principaux interlocuteurs dans le dialogue de Bembus de Urbini ducious.

(A) L'idée qu'on nous donne de ses richesses et de sa table est fort petite. ] Jugez-en par ces paroles d'Alexander ab Alexandro (1). Nonnunquam in suo prædiolo in monte Janiculo, miro prospectu et collibus amæno, ubi ædiculas habebat, cum amicis se reciptebat, ibique lepidis jucundisque sermonibus, id quod erat laxamenti, unà familiarissime conferebat. Præstabat nonnunquam nobis ipse coenulam, ut non nimis insoleratem, sic profectò sobriam et modestam, ac temporibus consentaneam: et ut erat ipse comis, fâcilisque naturd, ita facilem nobis victum, non exquisitis valdė obsoniis apparabat, siquidem asparagos altiles acido vino et pipere conditos cum jusculo tepidulo, ac fer-• culum cucurbitæ, cum immaturd uvd ibidem expressa, et decocta largo succo, quibus perlibenter vescebatur, obsonia nobis exhibebat : addebat etiam pyrum pomumque persicum niro odore fragrantia. Post coenulam, stc.

(1) Alex. ab Alexandro, Genial. Dier. lib. VI, cap. I, pag. m. 391, 392.

FULVIE, dame romaine, qui découvrit la conjuration de Catilina. Voyez la remarque (D) de l'article suivant.

FULVIE, femme de Marc Antoine, n'avait rien de son sexe

qu'au corps (a), car son esprit et son courage ne respiraient que la guerre, et que les affaires publiques. Après la bataille de Philippe, gagnée sur Brutus et sur Cassius, par Octave et par Marc Antoine, ce dernier passa en Asie pour mettre ordre aux affaires du Levant. Octave revint à Rome et se brouilla promptement avec Fulvie, et ne put terminer ce différent qu'à coups d'épée. Cette femme prit les armes, et les fit prendre à Lucius Antoine, frère de son mari (A). Cette levée de boucliers ne fut favorable qu'à Octave, qui obtint une pleine victoire sur ses ennemis, après quoi Fulvie passa en Grèce, et y mourut d'une maladie que le chagrin lui causa (B). Elle laissa deux fils (b). Les passions de femme avaient eu part à la guerre qu'elle excita contre Octave (C). Elle avait eu deux maris avant que d'épouser Marc Antoine: le premier était Clodius, ce grand et mortel ennemi de Cicéron; le second était Curion, qui fut tué en Afrique dans le parti de César, avant la bataille de Pharsale. Il n'est pas vrai qu'elle eût été mariée avec Catilina (D). Elle eut la joie de satisfaire sa vengeance sur la langue de Cicéron (E), qui avait tant maltraité son mari dans les Philippiques. Ceux qui disent qu'elle fut la premiere femme de Marc Antoine se trompent (F). S'ils avaient eu la patience d'examiner les choses exactement, ils sauraient

(b) Foyes la remarque (L), à la fin.

<sup>(</sup>a) Nihil muliebre prater corpus ferent. Paterculus, lib. II, cap. LXXIV, Voyes la remarque (A).

que, lorsqu'il l'épousa, il avait eu qu'elle l'ait eu pour mari imméautant de femmes qu'elle de maris (G); qu'il avait répudié Antonia sa seconde femme sous prétexte d'adultère, sans avoir aucun égard pour son oncle qui était le père d'Antonia. Il ne le ménagea guère en d'autres rencontres (H). Quelque brave, violent et brutal qu'il fût, il trouva son maître en Fulvie : elle lui fit faire un si rude apprentissage d'obéissance (c), que Cléopâtre, qui le trouva tout apprivoisé et tout dressé à ce manége, n'eut pas beaucoup de peine à l'assujettir. Il eut enfin le courage de se fâcher terriblement contre Fulvie, et de lui marquer si visiblement, ou son mépris, ou sa haine, qu'elle en tomba malade, et qu'elle en mourut (d). Un rhétoricien, qui l'avait raillée de ce qu'elle avait une joue plus grosse que l'autre, devint par cela même plus agréable à Marc Antoine qu'il ne l'était auparavant (e), preuve évidente qu'elle n'avait guère de part à la tendresse de son mari. Elle l'aurait méritée, s'il n'eût fallu, pour s'en rendré digne, que savoir bien imiter l'ardeur avec laquelle il amassait de d'argent par les voies les plus injustes. C'était dans la chambre de Fulvie qu'on mettait les royaumes et les provinces à l'encan(1). On croit qu'elle poussa Marc Antoine à répudier sa seconde femme (K): néanmoins il ne semble pas

diatement après le divorce; on dirait plutôtqu'il persévéraquelque temps dans l'amour d'une concubine (L). Plusieurs dictionnaires (f) ont assuré qu'il répudia Fulvie au commencement du triumvirat, afin de se marier avec Octavie. Cela est faux; car il n'épousa celle-ci qu'après la mort de Fulvie. Il n'est pas vrai que Josephe parle de cette Fulvie (M).

(f) Celui de Charles Étienne, celui de Lloyd, celui d'Hosman, celui de Calepin.

(A) Cette semme prit les armes, et les fit prendre à Lucius Antoine, frère de son mari.] Entendez cela au sens le plus littéral, puisqu'il est certain qu'on lui vit l'épée au côté. Elle ne se contenta pas de se retirer à Préneste, et d'en faire sa place d'armes: elle ne se contenta pas d'attirer là les sénateurs et les chevaliers de son parti, et d'y tenir conseil avec eux, et d'y publier souvent des édits selon l'exigence des cas. Elle s'arma personnellement : elle donna le mot aux soldats; elle les harangua en plusieurs rencontres. Καὶ τὶ ταῦτα θαυμάστιεν αν τις οπότε και ξίφος παρεζώνγυτο, nai συνθήματα τοις spatiotais ididou, έδημηγόρει τε έν αὐτοῖς πολλάκις. Id quidem mirandum adeò non est, quùm gladio etiam se accinxerit ipsa, tesse. ram militibus dederit, sæpènumerò concionem apud eos habuerit (1). L'historien qui m'apprend ces choses dit qu'en l'an 713, Publius Servilius et Lucius Antoine furent consuls de nom, et que ce dernier et Fulvie le furent d'effet. On nous fait entendre ensuite que Lucius Antoine n'avait de l'autorité que par le moyen de Fulvie, et que ce fut elle qui lui procura l'honneur du triomphé; car il ne put l'obtenir qu'après l'avoir engagée par ses soumissions à lui rendre ses bons ofsices. Aussi tira-t-elle plus de vanité de ce triomphe, que le triomphateur même (2). Il est bon de voir ce que Plutarque dit de Fulvie (3).

<sup>(</sup>c) Foyez la remarque (B). (d) Poyes la remarque (B).

<sup>(</sup>e) Ejusdem uxorem Fulviam cui altera bucca inflatior erat, acumen stili tentare dixit, nec eo minùs, immò vel magis ob hoc Antonio gratus. Sueton., de claris Rhetor.,

<sup>(1)</sup> Dio, lib. XLVIII, pag. m. 414. (2) Idem, ibid., pag. 409, 410.

<sup>(3)</sup> Plutarch., in Automo, pag. 920, D.

Φουλδίαν αγάμενος την Κλωδίω τω δημαγωγώ συνοικήσασαν, ου ταλασίαν, ούδε οίκουρίαν φρονούν γύναιον, ούδε άνδρός ιδιώτου πρατείν άξιοῦν, άλλα άρχον-TOS APXELY. NAI SPATHYOUVTOS SPATHYEÏY βουλόμενον ώς τε Κλεοπάτραν διδασκάλια Φουλδία της 'Αντωνίου γυναικοκρασίας οφείλειν, πάνυ χειροήθη και πεπαιδαγωγημένον απ' αρχής ακροασθαι γυναικών, παραλαζούσαν αὐτὸν. Fulviam Clodii, plebis concitatoris viduam (4), uxorem duxit, mulierem non ad lanificium aut ad rei familiaris administrationem factam, neque in virum contentam dominari privatum, sed quæ imperanti imperare et ducem volebat ducere: ut mercedem Fulviæ, quòd ancillari Antonium docuisset fæminis, debuerit Cleopatra, quæ plane cicurem atque à tyrocinio institutum teté près, n'était guère dissemblable le n'était point son affaire, les soins domestiques n'étaient point son occupation; dominer sur son mari au logis n'était point un avantage qui la contentăt; elle voulait aussi le maîtriser au dehors ; c'est-à-dire, en tant qu'il avait de grandes charges publiques. Cléopâtre n'eut pas beaucoup de peine à le réduire sous l'obéissance d'une femme : il avait appris cette soumission en bonne école.

(B) Elle mourut en Grêce d'une maladie que le chagrin tui causa. Marc Antoine, ayant appris les désordres de l'Italie, se mit en chemin pour y aller remédier. Etant arrivé à Athènes, il y trouva sa femme, qui avait été contrainte de se sauver hors de l'Italie. Il blâma extrêmement les auteurs de cette guerre; c'est-à-dire, Lucius Antoine, Fulvie et Manius (6). Quand il continua son voyage, il laissa Fulvie malade à Sicyone (7). Elle y mourut quelque temps après : la nouvelle en fut apportée à son mari pendant le siége de Brindes, l'an 714. Il y a bien de l'apparence qu'il la re-

(4) Fulvie avait perdu un autre mari depuis Clodius; et ainsi Plutarque n'est point asses exaci.

(5) Non illa colo calathisve Minervæ Femineas assueta manus, sed prælia virgo Dura pati. . . . Eneid. , lib. VII, vs. 805.

(6) Appian., lib. V Bell. civil., pag. m. 409. (7) Ibid., pag. 411.

cut avec joie: car il s'était mis dans une colère extrême contre Fulvie, et quoiqu'il sût en partant de Sicyons qu'elle était tombée malade à cause qu'il l'avait grondée, il ne lui rendit aucune visite, ce qui avança la mort

de cette orgueilleuse femme (8). (C) Les passions de femme avaient eu part à la guerre qu'elle excita contre Octave. | La stile qu'elle avait eue de Clodius fut mariée à Octave, et répudiée quelque temps après. Octave jura qu'il n'avait point consommé le mariage; mais ce serment était tout propre à choquer Fulvie. La tendresse maternelle soussre beaucoup, dans la pensée qu'une fille a le nom de femme sans aucune réalité. Ainsi Fulvie ne pouvait songer au divorce de sa chère enfant qu'avec ad obtemperandum mulieribus rece- douleur : elle la voyait privée des réapit. Voilà une femme qui, à la chas- lités du mariage; cette privation était une marque d'un mépris extrême; car à la Camille de Virgile (5) : la que nouil- Octave était d'un tempérament fort amoureux. Elle n'ignorait pas que peu de gens ajouteraient foi au serment d'Octave, et qu'ainsi sa fille, méprisée par son époux jusques au point de conserver auprès de lui sa virginité assez long-temps, ne laisserait pas de passer pour une personne qui ne pourrait plus donner que les restes d'un premier mari. Fulvie pouvait encore considérer qu'Octave n'était entré dans son alliance qu'avec un esprit défiant qui l'avait poussé à ne point jouir de son épouse, afin que, selon le train que les assaires prendraient, il lui fût libre de la renvoy, et d'assurer avec serment qu'il ne l'avait point touchée. Dion (9) remarque qu'Octave, en faisant ce serment, se mit peu en peine si l'on croirait qu'il eût gardé tant de temps cette jeune fille chez lai sans en jouir, pu si l'on croirait qu'il s'était abstenu d'elle parce que, de longue main, il avait voulu se préparer le chemin à ce divorce. Ces précautions trop captieuses, trop artificieuses, ne plaisent pas à une mère; et par conséquent une passion féminine a pu avoir part au dessein que forma Fulvie de faire la guerre à Octave. Voici une autre passion de la même espèce. Fulvie savait son mari dans les fers de la belle Cléopâtre; la jalousie la pous-

<sup>(8)</sup> Ibid., pag. 414. Voyez aussi Dion, lir. XLVII, pag. 427.
(9) Dio, lib. XLVII, pag. 410.

tait à retirer Marc Antoine de ce nou- couvrit la conspiration de Catilina. Un vel engagement; elle crut facilement des complices, qui avait avec elle, deceux qui lui dirent que cet époux in- puis long-temps, un commerce crimifidèle ne la viendrait jamais retrou- nel, lui avait donné lieu par ses bouver pendant que l'Italie serait en re- tades et par ses fanfaronnades de dépos (10), mais qu'une guerre en ltalie l'obligerait à revenir. Ainsi Fulvie dans l'indigence, et des lors la dame porta les choses à l'extrémité contre s'était furieusement refroidie à son Octave (11). Mais si l'épigramme égard Pour la réchauffer il se vanta d'Auguste que l'on voit parmi celles tout d'un coup de mille choses; il lui de Martial était un narré historique (12), ce serait alors que l'on pourrait solent; il la menaça de la tuer, si elle assurer que Fulvie s'engagea dans cette continuait à faire de la renchérie. Elle guerre par des passions de femme.

mariée avec Catilina. La raison que de cé qu'elle avait appris touchant les Glandorp emploie pour réfuter cela desseins de Catilina. Erat ei (Q. Curio) (13) me paraît fort bonne. Il la tire de cum Fulvia, muliere nobili, stupri la seconde Philippique de Cicéron. Cujus (P. Clodii) quidem te satum sicuti C. Curionem manet, quoniam id ri poterat, repente glorians, maria, domi tuæ est, quod fuit illorum utrique fatale. Cicéron veut dire que Marc terdum ferro, ní sibi obnoxia foret, Antoine, ayant chez lui la même postremò, serocius agitare, quam soépouse qui avait été fatale à Clodius litus erat. At Fulvia, insolentiæ Cuet à Curion, ne manquerait pas de rii caussa cognita, tale periculum faire comme eux une fin funeste. Il ré- reipublicæ haud occultum habuit; pete la même pensée à la fin de sa harangue. Eripiet et extorquebit tibi ista conjuratione, quæ quo modo audiepopulus Romanus: utinam salvis nobis! sed quoquo modo nobiscum egeris, remment il est arrivé à plusieurs lecego sine contumelia describo, nimium debet diù populo Komano tertiam pensionem (14). Il n'y a personne qui ne harangue de Cicéron avec celle des des raisons particulières eussent enen cette rencontre. L'erreur que Glandorp réfute vient peut-être de ce qu'on n'a pas assez pris garde aux circonstances d'un récit qui est dans Salluste. Cet historien nous apprend qu'une grande dame (15) nommée Fulvie dé-

promit monts et merveilles; il fit l'inpénétra les causes de ces nouvelles bra-(D) Il n'est pas vrai qu'elle eût été vades, et avertit plusieurs personnes vetus consuetudo, cui cum minus gratus esset, quòd inopid minus largimonteisque polliceri cœpit, minari insed, sublato auctore, de Catilinæ rat compluribus narravit (16). Appadum istis consiliis uteris, non potes teurs de prendre ici l'un pour l'autre, et (mihi crede) esse diuturnus. Etenim de croire que c'était Catilina qui entre*ista tua minimè avara conjux quam* tenait Fulvie (17). Après cette méprise rien n'a été plus aisé que de débiter que Catilina fut trahi par Fulvie sa maîtresse, ou sa concubine; et puis il n'a pas été voie clairement que si fulvie avait été fort malaisé de passer jusques à dire mariée avec Catilina, la mort tragique que sa femme Fulvie découvrit la conde ce mari aurait été jointe dans la juration. Ceux qui connaissent la méchanceté de la femme de Marc Antoideux autres. Des raisons générales et ne ont pu s'imaginer aisément qu'elle était capable de tout ce que l'on attrigagé l'orateur à n'oublier pas Catilina bue à l'autre Fulvie; et ainsi ils ont pu réduire à une ces deux Fulvies. Je dois ajouter ici, afin de faire mieux connaître la maîtresse de Curius, qu'elle eut assez de discrétion, et assez de sidélité envers son galant, pour ne dire pas qu'il fût complice, ou qu'elle ent

couvrir ce complot. Il était tombé

paraŭ que Florus qui , au chap. I du livre IV la nomme vilissimum scortum, ne la connaissait

appris de lui ce qui se tramait contre

<sup>(10)</sup> Manius, l'homme d'affaire de Marc Antouje, Appian., ub. F Bell. civil., pag. m. 395, dit cela à Fulvie, idem, pag. 397.

<sup>(11)</sup> Appianus, ibidem. (12) Voyez la remarque (C) de l'article de la première GLAPHYBA, tome VII.

<sup>(13)</sup> Gland. Onomast., pag. 84 (14) Cicero, Philipp. II, cap XLIV.

<sup>(15)</sup> Mulier nobilis, γυνὰ τῶν επιφανῶν, selon Plutarque, in Cicer., pag. 868, C, d'oli

<sup>(16)</sup> Sallustius, in Bello Catil., pag. m. 63. (17) Celui qui a fait la table du Selluste Variorum a fait cette faute. Fulvia, dit-il, nobi-lis mulier cum qua Catilina vetus stupri consustudo fuerat, conjurationem ejus, clam nocta profecta, Ciceroni detexit.

l'état. Elle ne rompit point avec lui; il semble au contraire qu'elle serra davantage le nœud de leur liaison. On se servit d'elle pour gagner par mille belles promesses son galant (18), et celui-ci se servait d'elle pour découvrir à Cicéron les desseins des conjurés. Curius ubi intelligit quantum periculum consuli impendeat, properè per Fulviam Ciceroni dolum qui parabatur enunciat (19). Tant il est vrai que tout sert dans un état, et qu'en particulier les courtisanes, les dames galantes, rendent quelquefois de grands services au public, par l'adresse qu'elles ont de se faire communiquer les secrets les plus importans. Il est vrai que par ce moyen elles ruinent quelquesois les affaires de leur patrie, en révélant les secrets du cabinet à un ennemi libéral; mais telle est la condition des choses humaines, ce qui peut nuire peut aussi servir. Je ne saurais bien dire si la Fulvie dont Valère Maxime fait mention, est la même que celle dont parle Salluste. Glandorp ne s'éloigne pas de ce sentiment : d'autres aiment mieux donner ceci à notre Fulvie, tant ils la croient capable de toute sorte de déréglemens. Quoi qu'il en soit, voici l'histoire. Un officier des tribuns du peuple fit un festin à ses maîtres et au consul Métellus Scipion, et les régala d'un plaisir infâme; il leur amena deux dames romaines qui avaient chacune père et mari, et dont l'une s'appelait Mucie et l'autre Fulvie. Equè flagitiosum illud convivium quod Gemellus tribunicius viator, ingenui sanguinis, sed officii intra servilem habitum deformis, Metello Scipioni consuli ac tribunis plebis magno cum rubore civitatis comparavit. Lupanari enim domi suæ instituto, Muciam et Fulviam, tum à patre tum à viro utramque abductam, et nobilem puerum Saturninum in eo prostituit (20). Le consulat de Métellus Scipion tombe à l'an 701 de Kome, onze ans après la conjuration

(19) Idem, ibid., pag. 75. (20) Valerius Maximus, lib. IX, cap. I, num. 8.

de Catilina. Quelle apparence que la Fulvie de Salluste eût alors père et mari? Notre Fulvie poursuivait alors la vengeance de Clodius : le procés de Milon, meurtrier de Clodius, fut jugé l'an 701. Quelle apparence que sa veuve fût remariée sous ce consul? Nous savons d'ailleurs qu'en l'année 696 son père était mort, et sa mère

remariée à Muréna (21).

(E) Elle eut la joie de satisfaire sa vengeance sur la langue de Cicéron. Elle seconda merveilleusement son cruel mari pendant les massacres du triumvirat : elle fit mourir de son chef plusieurs personnes, ou par avarice, ou par esprit de vengeance; et des gens mêmes que son mari ne connaissait pas. Marc Antoine se faisait porter à table les têtes de ceux qu'il avait proscrits, et se repaissait longtemps de ce funeste spectacle. La tête de Cicéron fut une de celles qui lai Furent apportées; il commanda qu'on la mît sur la chaire même où Cicéron avait fait tant de harangues contre lui. Mais avant qu'on exécutât cet ordre, Fulvie prit cette tête et cracha dessus, et l'ayant mise sur ses genoux en tira la langue qu'elle perça de plusieurs coups avec ses aiguilles à coiffer. En même temps elle dégorgeait toutes sortes de vilaines injures contre Cicéron. Ἡ δε δη Φουλδία ές τε τάς χείρας αυτήν πρίν αποκομισθήναι, έδέξατο καὶ έμπικραναμήνη οὶ καὶ έμπτύoaoa ini re ra zóvara inionue, zai rò σόμα αὐτῆς διοίξασα τήν τε γλώσσαν iξείλαυσε, και ταϊς βελόναις αις is τ πεφαλήν έχρητο κατεκέντησε, πολλά άμα και μιαρά προσεπιςκώπτουσα. Fulvia autem id caput acceptum priusquam auferretur, insultansque amarulentis verbis et conspuens, genibus suis imposuit, orique ejus aperto linguam extractam acubus (quales secum comendi capitis causa mulieres ferunt) compunxit, additis crebris ac turpibus opprobriis (22). Voilà une étrange espèce de méchante femme. Il y a des scélérats qu'on est presque forcé d'admirer, à cause qu'ils foat voir je ne sais quelle grandeur d'âme dans leurs crimes; mais ici on ne remarque que brutalité, que bassesse, que lacheté, et l'on ne saurait concevoir

(22) Dio, lib. XLVII, pag. 378.

<sup>(18)</sup> Neque Ciceroni ad cavendum dolus aut astutius decrant, namque à principio consulatus sui multa per Fulviam pollicendo effecerat, ut Q. Curtius de quo paulo antè memoravi consilia Catilina sibi proderet. Sallust., in Bello Catil., pag. 70.

<sup>(21)</sup> Voyes Cicéron, Orat. pro domo suâ.

pa'une indignation toute pleine de ne les désignent par leur nom. On népris. Cependant M. Moréri fait sait seulement que l'otage envoyé savoir à ses lecteurs qu'on assure par Marc Antoine aux assassins de que Fulvie avait de la générosité. César, était fils de Marc Antoine et

(F) Ceux qui disent qu'elle fut la première semme de Marc Antoine se trompent. M. Moréri et M. Chevreau ont fait cette faute : le premier dans l'article de Marc Antoine; et l'autre dans son Histoire du Monde, à la page 105 du lle, tome. Je me sers de l'édition de Hollande. La première femme de Marc Antoine s'appelait Fadia: il la prit à cause qu'elle était riche, et il ne se sit point un scrupule de ce qu'elle lui donnait un beau-père qui était aussi méprisable par les défauts de sa personne, que par la bassesse de son extraction. Tuæ conjugis bonæ feminæ, locupleus quidem certè Bambalio quidam pater, homo nullo numero. Nihil illo contemptius, qui propter hæsitantiam linguæ 🏞 tuporemque cordis cognomen ex contumelid traxerit. At avus nobilis, Tuditanus nempė ille qui cum palla et cothurnis nummos populo de rostris spargere solebat. Vellem hanc contemptionem pecunia suis reliquisset. Voilà ce que Cicéron avance dans la III<sup>e</sup>. Philippique, à la page 782 de mon édition (cap. VI). Un peu après il assure que cette femme de Marc Antoine était fille d'un affranchi (23): Ipse ex libertini filid susceperit liberos. Il avait dit la même chose vers le commencement de la II. Philippique. Moe ideireò commemoratum à te puto, ut te infimo ordini commendares: cum te omnes recordarentur libertini generum, et liberos tuos, nepotes (). Fadii (24) libertini hominis fuisse. Glandorp (25) a raison de soupçonner que les enfans de Marc Antoine et de Fadia ne vécurent pas long-temps, puisque Cicéron ni aucun autre écrivain

(23) On petite-fille; car le titre Libertinus, qui, proprement, ne signifiait que le fils d'un affranchi, se donna ensuite indifféremment à l'affranchi même, par la mauvaise coutume que l'on a d'étendre les titres d'honneur, et de faire le civil aux dépens des mots.

faire le civil aux dépens des mots.

(24) Il le nomme Caius Fadius, epist. X[ ad Attic., lib. XVI. Vide ibi Corradum, qui conjecture que les copistes ont changé le C en Q, aut vice versé. Mais que direns-nous en voyant que Cicéron, ci-dessous, citation (26), le nomme M. Bambalio? Il y a des manuserits qui, au lieu de Q. Fadii, ont M. Fundi.

(25) Gland. Onomast., pag. 83.

sait seulement que l'otage envoyé par Marc Antoine aux assassins de César, était sils de Marc Antoine et de Fadia. C'est de quoi Cicéron ne nous permet pas de douter. Pacem haberemus quæ erat facta per obsidem puerum nobilem Marci Antonii filium, M. Bambalionis nepotem (26). Glandorp s'est bien abusé lorsqu'il a cru que Bambalio était le père de Fulvie, et que le passage de la III<sup>e</sup>. Philippique ne se rapporte pas tout entier à Fadia. Cette fausse imagination a été cause qu'il a censuré témérairement Maturantius de n'avoir pas partagé entre deux femmes d**e** Marc Antoine les paroles de Cicéron. Ex iis qua retulimus quivis facild perspexerit quam probe Franciscus Maturantius, vir alioquin doctissimus, Fadiæ Bambalionem patrem tribuat, eamque fuisse Tusculanam asserat. Deinde quæ Ciceroni Philipp. III de Fulvid seorsim et Fadia dicuntur, ipse cuncta miscens ad unam Fadiam omnia referat (27). Maturantius a raison en tout cela, et je ne saurais assez m'étonner que Paul Manuce ait pu croire que ces paroles de la IIIe. Philippique, at avus nobilis, etc., se rapportent à Fulvie. Si cela était, on aurait raison de dire que Cicéron aurait très-mal arrangé, et ses paroles, et ses pensées. Mais pour peu qu'on y prenne garde, l'on voit manifestement que Cicéron ne reproche à Marc Antoine que le mariage avec Fadia. Il remarque 1°. que le père de cette femme était un homme de néant; 20. il se fait une objection : c'est que l'aïeul de cette femme était noble; 3°. il rapporte les extravagances et les folies publiques de cet aïeul. Il n'y etteu rien de plus ridicule que de supposer par rapport au mariage avec Fulvie, que si Marc Antoine ne s'était pas mésallié, cela venait de ce que l'aïeul maternel de Fulvie était noble : or il est visible que si l'objection que Cicéron se propose regarde le mariage avec Fulvie, la preuve que Marc Antoine ne se serait pas mésallié serait fondée sur la noblesse de l'aïeul maternel de son épouse (28); il n'est donc nullement

(26) Cicero, Philipp. II.

<sup>(27)</sup> Gland., Onomast., pag. 83.
(28) Manuce et Glandorp prétendent que

croyable que l'objection concerne ce mariage. J'ai dit qu'il aurait été trèsridicule de recourir à la noblesse de l'aïeul maternel de Fulvie, pour justifier Marc Antoine de s'être mésallié, et je le prouve facilement. Fulvie était des plus anciennes et des plus illustres maisons de Rome. Les Fulvius rapportaient leur origine à un disciple d'Hercule, dans les matières de religion: voilà quelle était la noblesse de fulvie. Il ne fallait pas chasser son père hors de la maison des Fulvius, comme a fait Glandorp: cette femme avait un frère qui était effectivement de cette ancienne famille : il était pontife; et il en avait l'obligation à Clodius, mari de sa sœur (29) : sa femme s'était remariée à Muréna (30). C'est de Cicéron que l'on tient ces faits. Te ad tuum affinem non delectum à te, sed relictum à cæteris contulisti, quem ego tamen credo, si est ortus ab illis, quos memoriæ proditum est, ab ipso Hercule perfuncto jam laboribus sacra didicisse, in viri fortis ærumnis, non ita crudelem fuisse, ut, etc. (31). Ne faudrait-il pas qu'il eût été ivre, s'il avait prétendu que Marc Antoine ne pouvait pas alléguer la noblesse paternelle de Fulvie à ceux qui l'auraient accusé de mésalliance?

Il reste une difficulté considérable. Asconius Pédianus raconte que les derniers témoins qui furent ouïs contre Milon, meurtrier de Clodius, furent Sempronia Tuditana, et Fulvie; celle-ci veuve de Clodius, celle-là mère de Fulvie. Ultimæ testimonium dixerunt Sempronia Tuditani filia, socrus P. Clodii et uxor Fulvia, et fletu suo magnoperè eos qui adstabant, commoverunt (32). Je réponds que cette difficulté, quelque grande qu'elle soit, ne peut pas soutenir le sentiment de Manuce, autant que mes objections le battent en ruine. Qui empêche que Fadia et Fulvie ne descendissent tou-

Sempronia, fille de Tuditanus, était mère de

(29) Cicero, pro domo sua, folio 180, A.

(30) Ibid., folio 181, A.

tes deux d'un Sempronius Tuditanus? Il pouvait y avoir plusieurs frères et plusieurs cousins germains, qui s'appelaient tous Sempronius Tuditanus. Les prénoms les distinguaient. La mère de Fadia pouvait être fille de l'un d'eux; la mère de Fulvie pouvait descendre de l'un des autres. Au pis aller, j'aimerais mieux dire que Cicéron confondit l'aïeul maternel de Fulvie avec l'aïeul maternel de Fadia, que de dire qu'il a regardé le mariage de Marc Antoine avec Fulvie comme une mésalliance. Je n'oublierai pas de dire que Glandorp condamne ce qu'il fait lui-même. Il trouve mauvais que l'on entende d'une seule femme de Marc Antoine tout le passage de la IIIc. Phinppique, et cependant il l'applique tout à Fulvie; car il prétend qu'elle était fille de Bambalio et petite-fille de Tuditanus, et parlà il ne laisse rien dans les paroles de Cicéron qui convierne à Fadia. C'est au reste une grande absurdité que de prétendre que Bambalio, l'homme du monde le plus vil (33), soit le père de Fulvie. C'est attribuer à Cicéron les plus grandes fautes qu'un écrivain puisse commettre. C'est vouloir qu'il ait rétorqué le reproche de mésalliance (34), en accusant Marc Antoine d'avoir épousé une fille de la première qualité; car c'est ainsi qu'il nous représente lui-même (35) la famille Fulvia, lorsqu'il examine une action du beau-frère de Clodius. C'est dire qu'il n'a su tirer aucun avantage de la bassesse et de la sottise d'un père, pour former des préjugés contre la conduite du fils, et que parmi tant d'injures dont il a chargé Clodius, il ne lui a jamais reproché une alliance qui fournissait tant de matière satirique. Concluons de tout cela que Glandorp a mal censuré Maturantius; et en voici de nouvelles marques. Il lui a laissé passer trois erreurs grossières sur ces mots de Cicéron : At avus nobilis, Tuditanus nempe ille. Maturantius s'imagine en 1er. lieu, que cet aïeul est le grand-père de

<sup>(31)</sup> Idem, ibid. Il parle à Clodius: il avait dit, folio 180, A, comment Clodius avait employé le frère de sa femme, lequel il avait fait pontife. Il dit dans l'oraison pro Murena, fol. 148, A, que le fils de la femme de Muréna est summo loco adolescens.

<sup>(32)</sup> Asc. Pedian., Argum. Orat. pro Milone, pag. 192.

<sup>(33)</sup> Homo nullo numero : nihil illo contemp-

<sup>(34)</sup> Cicéron, en ce passage de la IIIe. Philippique, réfute ce que M. Antoine reprochait à Octave d'être fils d'une provinciale, Aricinam matrem.

<sup>(35)</sup> In Orat. pro domo sua.

Bambalion (36); 2°. que ce grandpère ressemblait à Tuditanus, mais qu'il n'était pas Tuditanus même (37); 3°. que c'était l'aïeul de la femme de Marc Antoine. La dernière de ces trois fautes n'est éloignée de la première que de peu de lignes: tant il est vrai que les auteurs sont sujets à se contredire dans la même page. C'est que chaque période attache à soi quelquefois leur attention toute entière. Ils ne peuvent donc point songer

aux paroles précédentes. Je m'intéresse beaucoup plus à une erreur que j'ai trouvée dans Dion, Cet historien a inséré dans son ouvrage une harangue directe de Cicéron contre Marc Antoine. On ne peut nier qu'il n'en soit lui-même l'auteur, puisque nous avons encore les Philippiques de Cicéron, et que nous pouvons nous convaincre en les comparant avec les paroles de Dion, que la harangue de celui-ci n'est nullement la version d'aucune des Philippiques. C'est donc Dion qui a forgé la harangue. Je veux que cela lui soit permis; mais au moins aurait-il dû ne rien dire qui ne fût tiré du latin de Cicéron. Or, voici deux choses qu'il a manifestement falsifiées: je n'ai point examiné le reste. Il suppose que Cicéron reprocha à Marc Antoine de n'avoir rappelé son oncle, ni pendant la vie de César, ni après la mort de César ; et d'aimer Bambalion, homme que son nom diffamait suffisamment. Τίς γάρ ούκ οίδι ταύθ΄ δτι πολλούς φεύγοντας καὶ έπὶ τοῦ Καίσαρος, καὶ μετά ταυτα έκ των γραμμάτων δη των έκείγου άγαγών, ούκ έπεκούρησε τῷ θείφ... παὶ τὸν Βαμδαλίωνα τὸν παὶ ἀπ' αὐτῆς της επωνυμίας επιδύητον αγαπά. Id verò neminem latet, quòd quùm multos in exilium missos non Cæsare modo superstite, sed defuncto etiam, ex libellis scilicet ejus in urbem reduxerit, patruo suo non subvenerit... Bambalionem etiam ipsius cognomenti ratione infamem diligit (38). Cicéron ne lit pas de tels reproches à son adversaire. Ne marque-t-il pas expressément que

Caïus Antoine était au sénat, lorsque

son neveu harangua contre Dolabella César était alors en vie. On ne reprocha point à Marc Antoine d'être ami de Bambalion, qui selon toutes les apparence n'était plus au moude. On se contenta de lui dire que lui qui avait épousé la fille d'un habitant de Tusculum, la fille de Bambalion ainsi nommé par ignominie, avait grand tort d'alléguer qu'Octave avait pour mère une femme qui était native d'Arricia. Ces deux falsifications ne doiventelles pas nous jeter dans la défiance sur mille choses que Dion a dites, dont nous n'avons plus les originaux?

(G) M. Antoine.... avait eu autant de femmes qu'elle de maris. | Nous allons voir que ceux qui ont dit que Fulvie fut la seconde femme de Marc Antoine (39), n'ont fait qu'errer un peu moins que M. Chevreau. La seconde femme de Marc Antoine s'appelait Antonia : elle était sa cousine germaine, et fille de Caïus Antoine, collègue de Cicéron dans le consulat. Il ne la garda pas long-temps; car, sous pretexte qu'elle entretenait un commerce de galanterie avec Dolahella, il la répudia. Il n'eut point de honte de publier lui-même devant le sénat, et en présence de son beau-père, l'affront que sa femme lui avait fait; et il mit cette injure entre les raisons pour lesquelles il avait rompu avec Dolabella. Il faut voir comment Cicéron le pousse sur ce sujet; Cicéron, dis-je, qui prétend qu'Antonia n'était point coupable. Omnibus eum (Caium Antonium) contumeliis onerasti, quem patris loco, si ulla in te pietas esset, colere debebas: filiam ejus, sororem tuam, ejecisti, aliá conditione quæsita, et antè perspecta. Non est satis, probri insimulasti pudicissimam feminam : quid est, quod addi possit? Contentus eo non fuisti: frequentissimo senatu kalendis Jan. sedente patruo, hanc tibi esse cum Dolabella caussam odii dicere ausus es, quòd ab eo sorori, et uxori tuæ stuprum esse oblatum comperisses. ()uis interpretari potest, impudentiorne, qui in senatu; an improbior, qui in Dolabellam; an impurior, qui patre audiente; an crudelior, qui in illam miseram tam spurcè, tam impiè dixeris (40)? Plutarque

B

<sup>(36)</sup> Occurrit dicens Bambalionis hujus avum nobilem fuisse. Respondet, stultumque fuisse dicit, Tuditano illi similem de quo Valerius Maximus. Maturant., in III Philipp., folio m. 101.

(37) Vellem ila contemneratis et vos pecuniam, sicut ille contempsit uxoris tua avus. [b. (38) Dio, lib. XLV, sub fin.

<sup>(39)</sup> Glandorp., Onom., pag. 63, l'assure. (40) Philipp. II, cap. XXXVIII.

d'Antonia. Il dit (41) que Dolabella, femme Antonia s'était laissé débauil se joignit aux adversaires de ce tribun, et renversa ses projets. César revint à Rome, pardonna à Dolabella; et ayant été fait consul pour la troi-Lépidus, et non Marc Antoine (42). Cela nous apprend que les troubles de (43): nous les pouvons donc mettre un an après la bataille de Pharsale, et voilà aussi l'armée du divorce d'Antonia. Or, comme Marc Antoine avait un autre parti en vue avant que de renvoyer Antonia (44), il est tres-probable qu'une des raisons qui causèrent ce divorce fut l'envie qui le prit de se marier avec Fulvie. Si l'on en croit Plutarque, ce mariage se sit pendant que César faisait la guerre en Afrique l'an 707; et ainsi voilà Fulvie la troisans aucun fondement que Glandorp répudiée, épousa Antonia, et que dégoûté bientôt de celle-ci, il la renvoya et reprit Fulvie.

(H).... Il ne ménagea guère Caïus Antoine en d'autres rencontres. ] Je fais cette remarque pour m'acquitter de mes promesses (46). Nous avons oui Cicéron reprochant à Marc Autoine d'avoir eu la dureté d'étaler en plein sénat l'impudicité d'Antonia, ferres, noluisti (50). Voilà d'un côté le père de cette dame présent. C'était une grande mortification pour ce pau- quand après la mort de César on rapvre père; mais ce n'était pas la première fois que son neveu en avait usé ou quatre; et le voilà d'autre côté au malhonnétement envers lui. Ne l'avait-il pas laissé dans l'exil, lorsqu'il toine harangue contre Dolabella avant rappela un grand nombre d'exilés? la mort de Jules César. C'est ainsi que Cicéron n'oublia pas de lui en faire Manuce conçoit la chose : il ne faut

(42) Ibidem, pag. 920.

(45) Gland., Onomast., pag. 86. (46) Voyenlome II, pag. 142 la remarque (A) de l'article du premier Antoine (Ceius).

(47) Philip. II, cap. XXII.

nous aidera à découvrir en quel temps que senatus salva repub. ne fieri posse sit le divorce de Marc Antoine et sent perfecerat : cujus tamen scelus in scelere cognoscite: restituebat tribun du peuple, voulant faire pas- multos calamitosos, in his patrui nulser quelques lois, pria Marc Antoine, la mentio. Si severus, cur non in omson ami, de le seconder. Marc Antoine nes? si miserieors, cur non in suos? n'en voulut rien faire : il crut que sa Voici d'autres malhonnêtetés. Cicéron les étale en faisant mention d'une loi cher par Dolabella; il la répudia, et pour le rappel des bannis, laquelle fut publiée après la mort de César, comme si César l'avait faite. Cicéron demande entre autres choses pourquoi on laissait encore trois ou quasième fois, il se donna pour collègue tre personnes dans l'exil (48) : Cur tud misericordid simili non fruuntur? Cur eos habes in loco patrui, de quo Dolabella précèdent l'an 707 de Rome ferre, cum de reliquis ferres, noluisti? Quem etiam ad censuram petendam impulisti, eamque petitionem compardsti quæ et risus hominum et querelas moveret. Cur autem ea comitia non habuisti? An quia tribunus plebis fulmen sinistrum nunciabat? Cùm tud quid interest, nulla auspicia sunt, cum tuorum, tum sis religiosus. Quid? eundem in septemviratu nonne destituisti? Intervenit enim, cum metuisti credo, ne salvo capite negare non posses. Omnibus eum consième semme de Marc Antoine. C'est sumoliis onerasti quem patris loco.... Vous trouverez ci-dessus (49) la suite (45) assure que Marc Antoine l'ayant de ce passage. Manuce a trouvé ceci tout plein de ténèbres. Hic mihi, quod ciunt, tenebræ sunt. Non enim video, quo modo C. Antonius kalendis Jan. vivo Cæsare in senatu esse potuerit: cum eum post Cæsaris interitum, id est, post latam ab Antonio de exsulibus legem, exsulare, ex iis verbis intelligatur; eur eos habes in loco patrui? de quo ferre, cum de reliquis Carus Antoine négligé par son neveu, pelle tous les exilés, à la réserve de trois milieu des sénateurs, lorsque Marc Andes reproches (47): Omnia perfecit pas s'étonner qu'il y trouve des con-(41) Plut., in Anton., pag. 919. tradictions; mais il est facile de les lever en lui montrant la source de ses ténèbres. Il s'imagine que quand Marc ·Antoine, après la mort de Jules César, allégua une prétendue loi de cet em-

(48) Ibidem, cap. XXXVIII.

<sup>(43)</sup> C'est l'année du troisième consulat de César.

<sup>(44)</sup> Alid conditions quasitd et ante perspectd. Cicero, Philipp. II, oap. XXXVIII.

<sup>(49)</sup> Dans la page précédente, citation (40). (50) Manutius, in III. Philipp., pag. 761.

pereur pour le rappel des exilés, Caïus Antoine fut laissé dans son exil. Ce n'est point ce que Cicéron veut dire. La pensée de cet orateur est celle-ci : Marc Antoine avait exclus du bénéfice de cette prétendue loi trois ou quatre malheureux. Cicéron lui en demanda la cause; et, afin de lui remettre d'autres vices devant les yeux, il compare malicieusement l'exception de ces trois ou quatre personnes, avec l'exception que lui, Marc Antoine, avait faite de son oncle dans ie temps de son tribunat. Pourquoi traitez-vous ces trois ou quatre personnes, lui demande-t-il, comme vous traitâtes votre oncle, dont vous ne proposdies pas le rappel lorsque vous proposates celui des autres? Ceci doit être rapporté au tribunat de Marc Antoine; au tribunat, dis-je, qu'il exerça pendant que César était en Espagne contre les lieutenans de Pompée, avant la bataille de Pharsale. U'est en un mot le même fait que celui que l'on a vu ci-dessus dans ces paroles de Cicéron: Reliquæ partes tribunatus principiis similes.... restituebat multos calamitosos : in his patrui nulla mentio. Il ne faut donc plus s'étonner que le même Cicéron dise que Caïus Antoine entendit dans le sénat l'invective de son neveu contre Dolabella, dans laquelle sa fille avait une si méchante place. J'avoue que c'est une preuve qu'il était revenu de son exil avant la mort de César, puisque cette invective fut récitée pour empêcher le dessein que César avait formé de céder son cinquième consulat à Dolabella (51); mais il ne résulte de là aucun sujet de critique contre

(51) Έπεὶ δε τὸ πέμπτον ἀπεδείχθη Καίσαρ ϋπατος , προσείλετο μέν εύθὺς συνάρχοντα τὸν Αντάνιον, εδούλετο δε τὰν αρχην απειπάμενος Δυλοδέλλα παρεγγυήσαι. καὶ τοῦτο πρὸς τὰν σύγκλητον ἐξήνεγμεν. 'Αντωνίου δε τραχέως άντιπεσόντος, και πολλάμεν ειπόντος κακά Δολοδέλλαν, ούκ ελάττονα δε ακούσαντος, τότε μεν αισχυνθείς την αποσμίαν ο Καισαρ άπηλλά-Y . Creatus Casar quintum consul, illicò cooptavit collegam Antonium. Intendit autem abdicare se magistratu et cedere Dolabella, idque ad senatum retulit : verum repugnante asperè Antonio, multaque maledicta in Dolabellam congerente, nec pauciora audiente, illius indignitatis Casar pudore rem in prasentid omisit. Plutarch., in Antonio, pag. 219. A.

Cicéron, car il n'y a rien dans ses Philippiques qui témoigne que Marc Antoîne ait laissé son oncle dans l'exil depuis la mort de César. Ce qu'il y a de certain est que Caïus Antoine a dû être rappelé dans le temps qui s'écoula entre le commencement de la dictature de César, et son cinquième consulat. Il fut consul pour la cinquième fois l'an 709, et il avait été fait dictateur quand il fut revenu à Rome après la défaite des lieutenans de Pompée. Il commença les fonctions de sa dictature par le rappel des exilés (52): je ne sais point si Caïus Antoine y fut compris dans ce temps-là ; je sais seulement que Dion (53) assure qu'il n'y eut que Milon qui ne fut pas rappelé. Glandorp débite que Caïus Antoine, après la mort de Jules César, fut rétabli par Marc Antoine son neveu, qui était consul. Cela n'est point vrai par rapport au retour à Rome, et au droit d'aller au sénat, puisque Caïus Antoine, assis à la place des sénateurs, entendit l'invective de son neveu contre Dolabella, pendant la vie de Jules César. Nous apprenons de Strabon que cet exilé s'arrêta dans l'île de Céphalonie, et la tint sous son obéissance. Il y bâtissait une ville, et n'eut pas le temps de l'achever; car ayant obtenu son rappel, il se mit de plus grands desseins en tête, et mourut sur ces entrefaites (54).

J'ai lu une traduction française de la He. Philippique (55), où l'on s'est un peu brouillé quant au fait dont je parle ici. On a dit dans la page 166, que Caïus Antonius était du nombre de ces trois ou quatre malheureux que son neveu avait laissés dans l'exil; mais dans la page 168 on assure qu'il fut présent au discours que fit Marc Antoine en plein sénat, le 1<sup>er</sup>. jour de janvier. Il n'est pas nécessaire que je montre que ce sont deux choses contradictoires; chacun le sent, et j'ai dit ce qu'il faut faire pour ôter toute la difficulté. Maturantius (56) entasse beaucoup plus de fautes que ce traducteur. Il croit, 1°. que Caïus Antoine fut exilé par Jules César,

<sup>(52)</sup> Plutarch., in Casare, pag. 725, D. (53) Lib. XLI, pag. 191. (54) Strabo, lib. X, pag. 314. (55) Faite par F. P. G. avocat an parlement de Paris, et imprimée à Paris, l'an 1685. (56) In III. Philipp., folio 82.

pour avoir été dans le parti de Pompée. Rien de plus faux. Caïus Antoine fat accusé, l'an 694, de deux crimes, de complicité avec Catilina, et de concussion (57). Cicéron qui plaida pour lui perdit sa cause. 2°. Maturantius assure aussi que Marc Antoine, faisant revenir les exilés après la mort de César, ne travailla point au rappel de Caïus Antoine. 3°. Il assure encoré que Marc Antoine, ayant entin rappelé son oncle , le poussa à demander la censure, et lui suborna des compétiteurs très-indignes afin de l'exposer à la moquerie. C'est avoir attribué à Ciceron une impertinence insensée; car s'il avait dit que Caïus Antoine ne fut point rappelé de son exil, quand son neveu après la mort de César rappela presque tous les exilés, il aurait dit dans une même harangue deux choses contradictoires: 1°. Qu'au temps qu'il parlait, Marc Antoine n'avait pas encore rappelé son oncle; car il est visible que les trois ou quatre misérables que Marc Antoine n'avait point rendus participans du bénéfice de la prétendue loi de Jules César, étaient actuellement en exil lorsque Cicéron récitait la seconde Philippique; 2°. qu'il y avait déjà quelque temps que Marc Antoine, ayant rappelé son oncle, l'avait engagé frauduleusement à demander la censure. Si je ne le savais par expérience, je ne pourrais jamais croire que ceux qui ont commenté les auteurs classiques, eussent pu ne se pas apercevoir des absurdités contradictoires qu'ils joignent ensemble.

(1) C'était dans la chambre de Fulvie qu'on mettait les royaumes à l'encan. Chacun sait la révolution qui se fit dans l'esprit du peuple romain après la mort de César. D'abord Marc Antoine ne se croyait pas en sureté dans Kome, et au bout de quelques jours ce fut lui qu'on y craignit; ce fut à cause de lui que les assassins de César n'osèrent y tenir ferme. On ne saurait dire les injustices qu'il commit pour accumuler de l'argent, sous le faux prétexte que César avait ordouné telles et telles chos s. Il les forgeait lui-même, et s'en faisait bien payer. C'est ainsi qu'il dupa les ambassadeurs de Déjotarus. Il fabrique un prétendu ordre de César, en vertu duquel Déjotarus devait être rétabli; mais il fit signer aux ambassadeurs, dans la chambre de sa femme, une promesse d'une grosse somme (58). Cicéron a décrit, avec l'éloquence qui lui était ordinaire, la prodigiense vénalité où Marc Antoine et sa femme soumirent la république. Quand on sait d'ailleurs le caractère de Fulvie, l'on croit en lisant les paroles de Cicéron la voir vendre dans sa chambre les provinces et les royaumes, avec la même apreté au gain que l'on remarque dans les femmes qui vendent les rubans, les toiles, etc., de leur boutique. Quid illi immanes quæstus? ferendi-ne? quos M. Antonii tota exhausit domus. Decreta falsa vendebat : regna, civitates, immunitates in æs, accepta pecunia, jubebat incidi. Hæc se ex commentariis Cæsaris, quorum ipse auctor erat, agere dicebat. Calebant in interiore ædium parte totius reipublicæ nundinæ: mulier sibi felicior, quam viris, auctionem provinciarum, regnorumque faciebat (59). Je crois que le mari et la femme tegaient autant l'un que l'autre du caractère de Catilina, *Alic*ni appetens, sul profusus (60): ils savaient autant dissiper l'argent que l'amasser. Fulvie n'avait pas le sou un an après ces riches encans; il fallait que Pomponius Atticus répondit pour elle partout, et lui prêtât de grosses sommes (61).

(K) On croit que Fulvie poussa Marc Antoine à répudier sa seconde femme. ] On se fonde sur ces paroles de Cicéron: Filiam ejus sororem tuam ejecisti alid conditione quæsitá et antè perspectd. Cela signifie que dès avant le divorce d'Antonia, son mari avait si bien pris ses mesures, qu'il savait bien comment était faite la nouvelle femme qu'il épouserait. Il y a du moins beaucoup d'apparence que Cicéron entendait finesse dans l'antè perspectá; et que lorsqu'il fit mention

<sup>(57)</sup> Fores Dion, lib. XXXVIII, pag. 71; et Ciceron, in Orat. pro Colio et in Vatinium.

<sup>(58)</sup> Syngrapha H. S. centie per legatos viros bonos, sed timidos et imperitos, sine Sexu, sine reliquorum hospitum regis sententia facta in Gynaceo: quo in loco plurima res venierunt et veneunt. Cicero, Philipp. II, cap. XXVII. Voyes aussi Epist. ad Att. XII, lib. XIV. (59) Cicero, Philipp. V, cap. XIV.

<sup>(60</sup> Sallust., in Catilina. (61) Corn. Nepos, in Vita Attici, cap. IX.

de je ne sais quelle entreprise brassée par Marc Antoine chez Clodius (62), il voulait dire qu'on avait tâché de coucher avec Fulvie, femme de Clodius. Je rejette néanmoins la pensée de Manuce, sur le mot conditio dont Cicéron s'est servi. Ce docte commentateur se persuade que Cicéron a voulu dire que Marc Antoine avait visité lui-même, ou fait visiter par un autre, toutes les parties du corps de la femme qu'il voulait avoir. Il croit que la phrase latine quærere conditionem, ne signifie pas simplement chercher un parti à se marier; mais devenir l'inspecteur des parties les plus cachées qui sont l'objet de l'amour, et en faire une revue exacte, atin d'éviter toutes les surprises et tous les mécomptes à quoi se peuvent exposer ceux qui achètent chat en poche, s'il m'est permis d'employer ce quolibet. Quelque long que soit le passage de Manuce, je me sens obligé de le transcrire, afin que mon lecteur ne m'aille pas objecter qu'il est facile de rejeter l'opinion d'un homme, lorsque l'on supprime, ou que l'on énerve ses raisons. Invenio apud vezeres usurpari solitum hoc loquendi genus, conditiones quærere, de iis, qui mulieres ad concubitum appetentes, prius vel ipsi, vel per amicos inspiciebant quales essent, num candor in corpore, num lævitas, num succi plenæ, denique num appetentis Libidini responderent; ut eas ne acciperent, aut admitterent, nisi priùs hoc tanquam experimentum cepissent. Id, ut dixi, vocabant, conditiones quærere. Itaque exprobravit Antonius Augusto, id, quod Suetonius litteris prodidit, conditiones quæsitas per amicos, qui matres familias, et adultas virgines denudarent, atque perspicerent, tanquam Thoranio mangone vendente. Et, quod apud eundem Suetonium scriptum est, Cæsar ad retinendam Pompen necessitudinem, ac voluntatem, Octaviam, sororis suæ neptem, conditione ei detulit : facta scilicet inspiciendi potestate, ut nisi probatam,

(62) Intimus erat in tribunatu Clodio... cujus etiam domi jam tum quiddam molitus est : quid dicam 'ipse optime intelligit. Philipp. II, cap. XIX. Maturantius dit sur cela: Fulviam credo Clodii uxorem de coltu appellavit, aut eam adulteravit. Manuce dit, De stuprande ejus exors.

non acciperet. Arnobius quoque, scriptor in primis eruditus et reconditarum rerum notitid refertus, libro w, Adversus gentes, Dei uxores, inquit, ducunt conditionibus antè quæsitis. Sic de Faustina, quærente sibi conditiones in viris, ut cum ils, quorum conditiones probasset, concumberet, dixit Capitolinus in Antonino philosopho multi ferunt, Commodum omninò ex adulterio natum: siquidem Faustinam, satis constet, apud Cajetam conditiones sibi et nauticas, et gladiatorias elegisse. Et Lampridius in Heliogabalo : Romæ denique nihil egit aliud, nisi ut emissarios haberet, qui benè vasatos (sic. n. lego, non, nasatos) perquirerent, eosque ad aulam perducerent, ut eorum conditionibus frui posset. Nec multò post: Lavacrum publicum in ædibus aulicis fecit, simul et palam populo exhibuit, ut ex eo conditiones benè vasatorum hominum colligeret. Nec alio sensu accipiendum illud pro Cœlio: Habes hortos ad Tiberim: ac diligenter eo loco præparasti, quo omnis juventus natandi caussa venit, hinc licet conditiones quotidiè legas. Quibus adductus exemplis, quæsita et. perspecta, ad conditionem malo, quam ad mulierem referre, ut sit: quæsivisti, et ante perspexisti aliam conditionem , non contentus ed, quam in sorore tud jam perspexeras. Jam enim constat, conditionem esse partem corporis, quam vel in mulier**e** vir, vel in viro mulier, explendæ libidinis caussa quærit, et qua invent**a** fruitur (63). Parmi tous ces passages, je n'en vois aucun qui m'empêche d'être pleinement persuadé que les termes quærere, conditiones étaient de la même signification, et rien de plus, que nos phrases, chercher, choisir un parti, un galant, une mastresse. Le premier exemple que Manuce allègue le montre manifestement; car si sa prétention avait lieu, il n'eût pas été nécessaire que Suétone (64) ajoutat à conditiones quæsitas per amicos ces autres termes, qui matres familias, et adultas virgines denudarent atque perspicerent, tanquam Thoranio mangone vendente. Cette addition montre que les termes

(63) Paulus Manutius, in Philipp. I, pag. m. 759, 760. (64) In August., cap. LXIX.

précédens n'emportaient point d'autre idée que celle-ci, il donnait charge à ses amis de lui chercher des mastresses; et comme cela n'exprimait point l'infamie que l'on voulait reprocher, il fut nécessaire d'en venir à l'explication particulière des enquêtes qu'Auguste prescrivant à ses amis. C'est ainsi que pour représenter la coutume de Moscovie , par rapport au choix de la femme que le grandduc doit épouser, ce ne serait pas assez de dire que l'on envoie des gens par les provinces avec ordre de chercher, de choisir les partis les plus charmans, les filles les plus aimables; il fandrait passer plus avant, et dire de quelle manière ces filles sont visitées, épluchées, examinées (65). Je ne puis assez m'étopner que Manuce ait paraphrasé comme il a fait son second exemple : a-t-il bien pu croire que César ait jamais en si peu de cœur et si peu d'honneur? Car sans compter la violence qu'il eût fallu faire à la pudeur d'Octavie, n'eût-ce pas été une bassesse capable de faire mépriser César, que de laisser à l'ompée, en lai offrant sa petite-nièce, la liberté de la refuser s'il ne la trouvait pas à son gré, après l'avoir vue sans chemise? Mais pour montrer combien est absurde la pensée de Manuce, je n'ai qu'à le renvoyer à ces paroles de Suétone, au chapitre LXIII de la Vie d'Auguste : Hoc (Agrippa) quoque defuncto multis ac diu etiam ex equestri ordine circumsprctis condi-TIONIBUS, Tiberium privignum suum elegit. Il faudrait dire, selon Manuce, qu'Auguste voulant remarier Julie, veuve d'Agrippa, employa un temps considérable à faire dépouiller tout

(65) Solent autem Moschovitæ qu'um de uxore ducenda deliberant, omnium toto regno puellarum virginum delectum habere, ac forma, virtateque animi prastantiores ad se perduci jubere, quae demum per idoneos homines, fidelesque matronas inspiciunt, ita diligenter, ut secretiora quoque ab iis contrectari explorarique fas sit. Ex iis verd magne, alque solicite parentum expectatione, que ad principis animum responderit regiis nuptiis digna pronunqua de forma pudicitiaque, et morum dignitate contenderant, sapè eddem die in gratiam principum, promribus alque militibus nubunt, sic ut mediocri loco natæ plerunque, dum principes regiæ stirpis clara stemmata contemnunt, ad summum regalis thori fastigium, uti et Turcas Ottomannos solitos esse videmus, pulchritudinis auspiciis evehantur. Paulus Jovius, in Moschovia, pag. m. 32, 33.

nus plusicurs chevaliers romains, et qu'enfin il choisit Tibere. Je ne m'arrête pas à montrer l'extravagance d'une telle supposition, non plus qu'à rapporter cent passages des bons écrivains, qui prouvent que conditio, s'agissant de mariage, ne signifiait autre chose que ce que nous appelons un parti : bona conditio, un bon parti. Je citerai seulement quelques paroles de la CCLVII<sup>e</sup>. déclamation de Ouiptilien. Elles valent un arrêt définitif contre Manuce : Sed neque in me ille (socer) probavit aliud quam pietatem: vidit fletus meos, vidit totius anini atque etiam corporis defectionem: sic homini inter principes nostræ civitatis numerando cœpi bona esse conditio. Voyez les *Observationes* de Gronovins au chapitre VI du Ier. livre, pages 62 et 63. Il faut avouer que Manuce attribuerait à l'ancien style du palais une formule bien vilaine; car selon l'ancienne jurisprudence l'on se servait de cette phrase dans ce divorce, conditione tud non utor. Consultez le Commentaire de Torrentius sur Suétone, au chapitre XXVII de la Vie de César. Je suis bien surpris qu'un docte jésuite n'ait pas trouvé fausse cette érudition de Manuce, après avoir rapporté tant de beaux exemples de la signification du mot conditio. Quid sit autem antè perspicere conditionem malo te ex Pauli Manutii in hunc locum quam ex meis verbis addiscere. C'est ainsi que parle le père Abram dans son Commentaire sur la lle. Philippique de Cicéron, page 725.

Mais venons au fait. Devons-nous croire que Cicéron ait voulu dire que Marc Antoine jeta les yeux sur Fulvie avant que de répudier Antonia? Je me rangerais volontiers à ce seniment, quoiqu'il semble que les noces de Fulvie ne suivirent pas de bien près le divorce d'Antonia. C'est la matière de la remarque suivante. Maturantius et Lambin se sont ici égarés : celui-là s'est imaginé que Marc Antoine songeait à Calpurnia ; celui-ci le fait songer à Octavie. Je ne sais qui est cette Calpurnia ; mais pour Octavie je sais qu'elle était sœur d'Auguste, et qu'elle n'épousa Marc Antoine qu'après la mort de Fulvie.

(L) ... Marc Antoine persévéra quelque temps dans l'amour d'une soncubine. ] Cette concubine était

une comédienne. Cicéron la nomme Cythéris, et remarque que Marc Antoine la menait avec lui dans une litière ouverte. Hic tamen Cytheridem secum lectica aperta portat, altera uxorem; septem prætereà conjunctæ lecticæ amicarum sunt, an amicorum? vide quam turpi letho pereamus (66). Cicéron écrivait cela pendant que César allait en Espagne contre les lieutenans de Pompée, c'est-à-dire, la première année de la guerre. Marc Antoine était alors tribun du peuple, et avait été laissé à Rome afin de tenir l'Italie en bride, et dans les intérêts de César. Voilà l'équipage avec quoi il voyageait. Voilà les gens à qui Dieu trouva à propos de livrer eu proie tout ce qu'il y avait de plus illustre dans la république romaine. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Cet équipage de Marc Antoine lui fut reproché en face, dans la IIe. Philippique, c. 23 et 24, en ces beaux termes: Ecquid enim unquam in terris tantum flagitium exstitisse auditum est? tantam turpitudinem? tantum dedecus? vehebatur in essedo tribunus plebis: lictores laureati antecedebant: inter quos apertd lecticd mima portabatur: quam, ex opidis municipales homines honesti obviam necessariò prodeuntes, non noto illo, et mimico nomine, sed Volumniam consalutabant. Sequebatur rheda cum lenonibus (67), comites nequissimi: rejecta mater amica impuri filii, tanquam nurum, sequebatur. O miseræ mulieris fecunditatem calamitosam! Horum flagitiorum iste vestigiis omnia municipia, præfecturas, colonias, totam denique Italiam impressit. Remarquez bien qu'entre autres indignités, on reproche ici à Marc Antine d'avoir obligé sa mère à suivre dans une autre voiture la litière de Cythéris. Dans la lettre que j'ai citée, Cicéron ne dit point cela de la mère, mais de la femme de Marc Antoine

(66) Cicero, epist. XI, lib, X, ad Atticum. Dans la XVIe. lettre du même livre, il parle ainsi, Hoc quidem melius quam collega noster is, cujus inter lictores lectică mima portatur. Voyes aussi la XXIIe. lettre du XVe. livre, où bic autem noster Cytherias, est Mare Antoine, à ce que disent les interprètes.

lise leonibus, parce qu'il est sur que dans ces voyages, Marc Antoine avail une chaise allelée de lions. Voyer l'article Lycons, remar-

(67) Quelques critiques célèbres veulent qu'on que (C) tome IX.

(68). Il est difficile de comprendre pourquoi Cicéron n'aurait rien dit des indignités faites à la femme; pourquoi, dis-je, il les aurait supprimées dans une harangue, où il avait pris à tâche de couvrir de houte son adversaire. Dans trois mots il pouvait dire que Marc Antoine n'avait donné place dans son carrosse ni à sa mère ni à sa femme, et qu'il les avait reléguées dans d'autres carrosses qui suivaient la litière où il avait mis sa concubine. Les intérêts de la femme ne servaient pas moins que ceux de la mère à rendre odieuse la conduite du personnage; ainsi l'on ne sauraitdonner aucune bonne raison du silence de l'orateur que celle-ci, c'est que la femme de Marc Antoine ne fut point de ce voyage, et qu'au lieu de lire dans la lettre à Atticus altera uxorem, il faut lire alteram uxorem; et le sens sera, que ce tribun menait avec lui Cythéris comme si elle eut été sa femmae, commae si elle eût été sa seconde femme. Bosius (69), et Lipse (70), ont adopté cette correction. Popma soutient le contraire (71): il veut non-seulement que Cythéris et la femme légitime aient été dans des voitures différentes; mais aussi que la femme légitime ait été Fulvie. C'est aussi le sentiment de Manuce. On cite la II<sup>e</sup>. Philippique abusivement (72), puisque cette harangue n'apprend pas que Marc Antoine mît sa femme à la suite de Cythéris. M. Grævius a préféré l'opinion de Popma à celle de Lipse (73). Ce qu'il y a de certain c'est que Fulvie n'était point alors la femme de Marc Antoine ; j'ai montré qu'elle ne le fut qu'après le divorce d'Antonia : or, bien loin qu'Antonia eût été répudiée lorsque Marc Antoine se promenait par les villes d'Italie avec sa Cythéris, il est assez vraisemblable qu'elle n'était point encore sa femme. Il la répudia dans le temps qu'il fut contraire aux desseins de Dolabella,

(68) Cytheridem secum lecticd apertd portat, altera uxorem. Cicero, epist. XI libri X ad .

(69) In epist. supradictam Ciceronis ad Atti-

(70) Epistolicar, quast. XI, lib. IV.

(71) la cam epistolem Ciceronis.

(72) C'est Popma, qui la cite. (73) Sed rectius Popma cui adstipulantur, etc. Gravins, in Cicer. ad Atticum, tom. II, pag.

c'est - à - dire, quelque temps après qu'il fut revenu à Rome, ensuite de la journée de Pharsale (74). Or les voyages qu'il fit avec Cythéris précédérent ce retour à Rome; il est donc assez probable que, lorsqu'il sit ces voyages, il n'était point marié encore avec sa cousine Antonia, car il ne la garda guere. Ajoutous que Fulvie n'était point femme à souffrir qu'une concubine reçût les honneurs de la femme légitime, pendant les voyages de son mari. Elle était trop sière pour suivre, dans un carrosse à part, la litière de la favorite Cythéris. Confirmons la conjecture de Bosius et de Lipse. Si l'on avait dit dans la lettre à Atticus, Cytheridem portat alteram uxorem, on n'aurait rien dit qui ne s'accordat avec d'autres expressions qui se voient dans la II. Philippique. At etiam quodam loco facetus esse voluisti: quam id te, dii boni, non decebat: in quo est tua culpa nonnulla, aliquid enim salis ab uxone mima trahere potuisti (75). Lorsque Cicéron rapporte qu'entin Marc Antoine rompit avec Cythéris, il se sert des termes que l'on employait en répudiant sa femme (76). Il est donc probable qu'il faut lire alteram uxorem, dans la lettre à Atticus. N'oublions pas que le renvoi de Cythéris sut postérieur non-seulement à la bataille de Pharsale, mais aussi à la guerre d'Alexandrie. Marc Antoine, après la journée de Pharsale, fut renvoyé en Italie, afin d'y tenir les choses sous le joug du victorieux, pendant que César poursuivrait Pompée. La comédienne Cythéris alla au-devant de son galant jusques à Brundusium, et s'en retourna avec lui à Rome, à peu près avec le même équipage que Cicéron a représenté ci-dessus. Venisti Brundusium, in sinum quidem, et in complexum tuæ mimulæ, quid est? num mentior? quam miserum est, id negare non posse, quod sit turpissimum confiteri. Si te municipiorum non pudebat, ne veterani qui-

(75) Philipp. II, cap. VIII.

dem exercitus? Quis enim miles fuit qui Brundusii illam non viderit? Quis, qui nescierit venisse eam tibi tot dierum viam gratulatum, quis, qui non indoluerit tam serò se, quàm nequàm hominem secutus esset, cognoscere? Italiæ rursus percursatio, eadem comite mima (77). Pendant que César était à Alexandrie, revêtu pour la deuxième fois de la charge de dictateur, Marc Antoine fut créé général de la cavalerie, et commit à Rome mille extorsions: il vint par degrés jusques à l'énorme audace de mettre à l'encan les biens de Pompée. Il acquit par ce moyen les meubles et la maison de ce grand homme, et il dissipa bientôt dans cette maison les richesses que cette vente lui procura; car il s'abandonnait tous les jours aux débauches qui coûtaient le plus. Il avait encore sa Cythéris; il avait logé déjà dans la maison de Pompée, lorsqu'il se défit de cette garce (78). Ce que j'observe afin de montrer qu'il est fort probable qu'il la garda quelque temps depuis le divorce d'Antonia; car la vente des biens de Pompée ne se fit que lorsque César fut parti d'Alexandrie (79). Plutarque, en décrivant les débauches de Marc Antoine, sa passion pour Cythéris, etc., insinue manifestement que ces désordres continuérent aprés la bataille de Pharsale; et comme il dit que César, retourné à Rome, témoigna à Mart Antoine un grand mécontentement, qui produisit deux effets notables, il nous donne lieu de croire qu'il se passa quelque temps entre le divorce d'Antonia, et le marjage de Fulvie : car les deux effets dont je parle sont, l'un, que Marc Antoine ne voulut point suive César dans l'expédition d'Afrique, l'autre, qu'il renonça à ses débauches; il changea de vie; il songea à se marier, et choisit Fulvie (80). Je ne

(77) Ibid., cap. XXV.

<sup>(74)</sup> Cela est clair, ex Plutarcho, in Antonio, pag. 919.

<sup>(76)</sup> Frugi sactus est: illam suam suas res sibi habere jussit ex duodecim tabulis: claves ademit: exegit. Quam porrò spectatus civis, quam probatus, cujus ex omni vita nihil est honestius, quam quod cum mima secit divorsium. Ibidem, cap, XXVIII.

<sup>(78)</sup> Voyes Cicéron, Philipp. II, cap. XXV et seq.

<sup>(79)</sup> Casar Alexandrid se recepil... hasta posita pro ade Jovis Statoris, bona Cn. Pompeii... voci acerbissima subjecta praeconis. Ibid., cap. XXVI.

<sup>-(80)</sup> Έοικε μέντοι το πολύ τῆς ἀδελτη ρίας αὐτοῦ καί ἀσωτείας ἀφελεῖν ὁ Καῖσαρ, οὐκ ἀναισβήτως τὰ πλημμελήματα Φεξάμενος, ἀπαλλαγεὶς γὰρ ἐκείνου τοῦ

répudiant sa seconde femme, il n'eût déjà pris des mesures pour épouser la troisième; car un engagement avec une courtisane n'empêche pas les grands seigneurs de se marier : mais apparemment il ne hâtait pas cette affaire, il fallut que le mécontentement de César servit d'éperon. Ainsi je ne critique point ceux qui appliquent à Folvie ces paroles de Cicéron: Sororem tuam (c'est-à-dire Antonia) ejecisti alid conditione quæsitd et antè

perspecta.

Je connais d'habiles gens qui les appliquent à Cythéris. C'est se tromper: car il n'y a nulle apparence que Marc Antoine ait jamais voulu épouser cette créature : il suffisait à l'un et à l'autre de faire tout ce que font les gens mariés, boire et manger, coucher ensemble; et quant à la vie de concubinage, et à tous les excès de complaisance qu'un galant peut témoigner à une mastresse dont il jouit, Marc Antoine ne pouvait rien ajouter après le divorce d'Antonia à ce qu'il avait déjà pratiqué avant la bataille de Pharsale. Le père Abram a bronché dans cet endroit : Marc Antoine selon lui (81), eut dessein, en répudiant sa seconde femme, d'épouser Cythéris, et l'épousa en effet; et puis la répudia, et se maria à Fulvie. Les preuves du père Abram sont très-mauvaises. Il prétend que Cicéron et Plutarque assurent que le même Marc Antoine, peu après le divorce d'Antoina, fut promener Cythéris dans les villes d'Italie. Il en conclut que le mariage de Fulvie n'était pas encore fait, n'y ayant point d'apparence que le nouveau marié est voulu donner si promptement un tel déplaisir à son épouse. Mais il devait prendre garde

βίου, γάμφ προσίσχι Φουλδίαν αγάμιvos. Apparet tamen multum de Antonii amentid et intemperantid Cæsarem, peccala ejus non dissimulando, detraxisse. Siquidem explicuit se illd vitd, animoque ad nuptias applicato Fulviam duxit. Plut., in Antonio, pag. 920, C.

, statim post repudiatam Antoniam Italia oppida obierit cum illa mimula, non videtur adhuc de Fulvia nuptiis cogilasse, ne recentem uxorem iis flagitiis offenderet. Quare nihil obstat quo minus ille Cytheridem, verè tum uxorem acceperit, ut loquitur orator, a que tamen paulo post fecit divortium, et Ful-viam duxit uzorem. Abram, in Cicer. Orator., tom. II, pag. 553.

voudrais pas nier pour cela, qu'en que Cicéron nous fait entendre clairement que les promenades de Marc Antoine et de Cythéris par les villes d'Italie, précédèrent le divorce d'Antonia. Cicéron observe que cette maitresse fit deux fois ces promenades : 1°. avant la bataille de Pharsale; 29. lorsque Marc Antoine, revenant à Kome après cette grande journée, rencontra à Brundusium sa concubine Cythéris, qui lui était allée au-devant. Il est sur que les querelles de Marc Antoine et de Dolabella n'éclatèrent qu'après cette seconde promenade de Cythéris par les villes d'Italie. Il est sur pareillement que le divorce d'Antonia et la querelle de son mari avec Dolabella sont du même temps. L'auteur que je réfute ne devait donc pas s'appuyer sur le mot uxor, employé par Cicéron touchant Cythéris; car les paroles que l'on trouve un peu après dans Cicéron, rejecta mater amicam impuri filit TANQUAM nurum sequebatur, montrent manifestement qu'il n'y avait point là un vrai mariage.

Je ne doute point que la raison qui obligea Marc Antoine à renvoyer Cythéris, n'ait été qu'il voyait bien que sans cela il ne pourrait point conclure son mariage avec Fulvie. Je mets ce mariage à l'an 707 de Rome, lorsque César était en Afrique. Deux ans après, il y avait lieu de soupçonner que Marc Antoine continuait à être amoureux de Cythéris ; car la lettre qu'il donna lui-même à Fulvie, et qu'il seignait de porter comme un messager de Marc-Antoine, roulait principalement sur les assurances et sur les protestations qu'il n'aimait plus cette comédienne, et que toute la passion qu'il avait eue pour elle s'était tournée vers Fulvie. Confestim ad eam, cujus causså venerat, deducitur, eique epistolam transdidit, quam eum illa legeret flens (erat enim amatorie scripta: caput autem litterarum, sibi cum illa mimd posthac nihil futurum, omnem se amorem abjecisse illinc, atque in hanc transfudisse); cum mulier (81) Certe cum, ut ex Plutarcho et Cicerone fleret uberius, homo misericors ferre non potuit, caput aperuit; in collum invasit (82). Il revensit alors de Narbonne jusqu'où il s'était avancé, afin d'aller au-devant de Jules César, qui

<sup>(82)</sup> Cicero, Il4. Philipp., cap. XXXI. Foyes aussi Plutarque, in Antonio, pag. 920.

avait battu en Espagne les fils de Pompée. Cæsari ex Hispanid redeunti obviam longissimė processisti (83). Nous verrons dans l'article Lycons, qu'il se souvint peu de sa promesse. Ce que Plutarque a observé touchant le temps du mariage de Marc Antoine avec Fulvie, est confirmé par l'observation que Dion a saite, qu'Antyllus, leur fils aine, recut la robe virile après que son père, battu à Actium, fut retourné en Egypte (84). Selon Plutarque, le mariage se fit en l'année 707, et Dion assure qu'Antyllus reçut la robe virile l'an 724. Alors Antyllus pouvait avoir aisément seize ans. On l'avait fiance avec la fille d'Auguste (85); mais on le lit massacrer, et ce fut sa robe virile qui l'exposa à cette funeste disgrāce (86). Auguste jugea qu'il ne fallait pas le laisser vivre, puisque les Egyptiens le pouvaient considérer comme un homme fait. Marc Antoine eut de Fulvie un autre fils : j'en ai parlé ci-dessus (87).

(M) Il n'est pas vrai que Jesephe parle de cette Fulvie, ] Glandorp (88) a commis deux fautes sur ce sujet : il nous renvoie au chapitre V du XVIII. livre des Antiquités judaïques, pour y apprendre des nouvelles de Fulvie, femme de Marc Antoine, et il dit dans la même page que Josephe, en ce lieu-là, parle d'une Fulvis qui vivait du temps de Tibère. C'est tromper deux fois le lecteur : c'est lui faire accroire que l'historien des Juifs a parlé de deux Fulvies dans un même chapitre, et que l'une est celle qui fut mariée à Marc Antoine. La vérité est qu'il ne parle que d'une Fulvie, dame romaine mariée à Saturnin , laquelle avait embrassé la religion juda ique à la sollicitation de quatre fripons. Elle leur donna tout ce qu'ils lui demandèrent sous le spécieux prétexte de la religion ; mais quand son marieut su qu'ils s'étaient approprié tous les présens qu'elle avait cru envoyer au temple de Jérusalem, il s'en plaignit à l'ibère, qui, sans distinguer l'innocent d'avec le coupable, ordonna que tous les Juifa sortissent de Rome.

(83) Cicero, ibidem, cap. XXXII. (84) Dio, lib. LI, pag. 511. (85) Ibid., pag. 519.

(86) Ibid., pag. 511. (87) Article Autoine (Mare-Jules). (88) Onomast., pag. 358,

FUNCCIUS (JEAN), prédicateur luthérien, gendre d'Osiander, et son second dans les disputes de la justice imputative, se mêla de troubler d'une autre manière le repos public, c'est-àdire par des cabales d'état qui lui firent perdre la tête à Konisberg, dans la Prusse, le 28 d'octobre 1566 (a). Il courait alors sa quarante-neuvième année (b). Voyez dans Moréri les deux vers que l'on dit qu'il composa le jour de sa mort. Ils contiennent un mot grec que M. Moréri a mis en français (c); mais n'ayant traduit que ce mot, il n'a fait que débiter du galimatias. Il fallait donc dire que ces deux vers avertissaient un chacun de profiter de l'exemple de Funccius, afin d'éviter comme la peste la démangeaison de se mêler de trop de choses. M. Moréri a commis une autre faute (A). Vossius s'est trompé à l'âge de Func-Clus (B).

(a) Melch. Adam., in Vitis theolog., pag. 412.

(b) Voyez la remarque (B).

(c) Πολυπραγμοσύνη, de quá voce vide A. Gellium , lib. XI, cap. XVI.

(A) M. Moréri a commis une autre faute.] Il dit que Funccius conduisit sa chronologie jusqu'en 1352, et puis jusqu'en 1560. Il fallait dire que Fonccius sit imprimer, en l'année 1544 la première partie de sa Chronologie, qui s'étendait depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus-Christ (1); et qu'en l'année 1554, on vit paraître tonte sa Chronologie, qui commençait à la création du monde, et finissait à l'an de grace 1552. Dans une nouvelle édition revue et corrigée il s'étendit jusques à l'année 1560.

(B) Vossius s'est trompé à l'âge de Funccius. ] Il a dit que Funccius fut

<sup>(1)</sup> Voyes l'épître dédicatoire de cette Chro-

décapité la quarantième année de son age (2). Mais imputons plutôt la faute à ses imprimeurs, et contentons-nous de le reprendre de leur avoir envoyé une addition très-inutile. Il avait dit dans la page 231, que Funccius, né l'an 1518, perdit la vie âgé de quarante-huit ans, et il voulnt qu'à la page 454 on imprimat une addition qui nous apprit que Funccius fut décapité l'an 1566. Y avait-il rien de plus inutile que cela? Tous ses lecteurs n'apprenaient-ils pas assez clairement par la page 231, que Funccius était mort l'an 1566? Le seul moyen de l'excuser serait de dire qu'il voulut marquer dans son addition, que Funccus fut décapité la quarante-neuvième année de sa vie; mais que les imprimeurs, au lieu de quarante-neuf, mirent quarante.

Il est sûr que Melchior Adam s'est éloigné de l'exactitude. Ayant mis la naissance de Funceius au mois de février 1518, et son supplice au 28 d'octobre 1566, on devait mettre sa mort à l'année quarante-neuvième de sa vie, et non pas à l'année quarante-

huitième.

(2) Vossius, de Scient. Mathemat., pag. 454.

FURIUS (FRIDÉRIC), surnommé Cæriolanus à cause qu'il était né à Valence \*, en Espagne (A), florissait au XVI°. siècle. Il étudia à Paris sous Qmer Talon, Hadrien Turnèbe, et Pierre Ramus (a); et puis il vint à Louvain, où il publia une rhétorique, et soutint contre un docteur en théologie (b) qu'il fallait traduire l'Écriture en langue vulgaire (c). Il fit là-dessus un fort beau traité (B) dans la même ville, et l'alla mettre sous la

(a) Andreas Schottus, Biblioth. Hisp., pag. 615.

(b) Cétait un Sicilien nommé Bononia. Il professoit la théologie à Louvain. Thuan., lib. CIV, pag. 486. J'ai donné son article.

(c) Idem Schottus, Biblioth. Hispan., pug 615.

presse en Allemagne. Cela lui fit des affaires (d); mais sa science, sa piété et sa candeur ayant été reconnues par l'empereur Charles-Quint, il fut préservé de l'orage. Ce prince le renvoya au Pays-Bas, et le mit auprès de Philippe son fils (e). On lui donna le caractère d'historien (f). Furius fut attaché tout le reste de sa vie au service de ce maître, et, l'ayant accompagné aux états d'Aragon, il mourut à Valladohd, l'an 1592 (g). Je ne saurais bien marquer son âge (C). Il s'employa de tout son cœur à pacifier les troubles du Pays-Bas (h) (D). Il ne se maria jamais (i): on a eu tort de dire qu'il. fut chancelier du roi de Pologne (k). Son traité du Conseiller a été fort estimé (E).

(d) Thuan., lib. CIV, pag. 486.

(e) Idem, ibidem.

(f) Schottus, Biblioth. Hispan., pag. 615.

(g) Idem, ibidem. (h) Thuan., lib. CIV, pag. 486.

(i) Idem, ibidem.

(k) Voyez la dernière remarque.

(A) Surnommé Cæriolanus à cause qu'il était né à Valence, en Espagne.] Nicolas Antoine (1) dit que les habitans du royaume de Valence sont appelés vulgairement Sériols, et que ce fut la raison pourquoi notre Furius a le surnom de Sériolanus. Il ne suit point cette orthographe à la tête de son livre intitulé Bononia: il y met Cæriolanus. Dans le catalogue de la bibliothéque de M. de Thou (2) on le nomme mal Coriolanus.

(B) Il fit là-dessus un fort beau traité.] Qui a pour titre Bononia, sive de libris sacris in vernaculam linguam convertendis, libri duo, ad Franciscum Bovadilium Mendozium, cardinalem Burgensem, et qui fut imprimé à Bâle, par Jean Oporin, l'an 1556, in-8°. Il contient 365 pages:

<sup>\*</sup> Leclerc observe qu'il fallait dire : parce qu'il était né à Cériola, au royaume de Valence.

<sup>(1)</sup> Nicol. Antonius, Biblioth. Hispan., tom. I, pag. 277.
(2) Ala page 500 de la I<sup>10</sup>. partie.

la lecture en a été désendue par l'Index du concile de Trente \*. incessamment au roi d'Espagne l'acceptation qui servit faite de ces con-

(C) Je ne saurais bien marquer son age.] Ces paroles de M. de Thou ne sont point précises: Ad meliorem vitam haud pauliem Montano senior hoc anno migravit (3). Elles nous apprennent seulement que Furius mourut beaucoup plus agé que Michel de Montaigne qui ne vécut que soixante ans (4). On ne les a point entendues dans les Éloges de M. Teissier, car on y a mis que Furius mourut agé d'environ soixante ans.

(D) Il s'employa.... à pacifier les troubles du Pays-Bas. ] Vous trouverez dans M. de Thou le précis d'un projet de paix que Furius publia l'an 1575. Les conditions qu'il proposait aux provinces soulevées paraissaient fort raisonnables; mais le prince d'Orange répondit qu'on ne pouvait pas s'y fier, et qu'elles venaient trop tard, et il préféra la guerre à une paix si

suspecte (5).

Notez que Furius protesta que le roi d'Espagne ratifierait les conditions contenues dans son projet, et que s'il était jugé nécessaire d'engager plus fortement ce monarque à l'observation du traité, on le ferait signer par les grands seigneurs d'Espagne, tant ecclésiastiques que séculiers, et par les princes de l'empire, et par quelques-unes des plus grandes villes du Pays-Bas. L'auteur du projet promit que l'inquisition ne serait point établie, que l'imposition du dixième serait éteinte, que les édits contre la nouvelle religion seraient adoucis par certains tempéramens dont on conviendrait à l'amiable de part et d'autre, et que ceux qui ne voudraient pas se contenter de ces modifications auraient une pleine liberté d'aller chercher une autre demeure, sans aucune perte de leurs biens; que les soldats étrangers seraient cassés, et renvoyés hors du Pays-Bas, si les mécontens le souhaitaient, etc. Furius offrit de prendre la poste pour porter

Il arrive aux historiens la même chose qu'à un voyageur : ils rencontrent de temps en temps certaines matières qui sont comme des bourbiers, ou comme un chemin uni, large, bien pavé, etc. Le projet de Furius est un endroit favorable aux historiens du parti d'Espagne, et désavantageux aux bistoriens de l'autre parti. Il est brillant pour ceux-là, sombre et triste pour ceux-ci; car enfin, quel plus beau champ peut-on souhaiter pour l'étalage de la clémence d'un prince, et pour rendre odieus l'opiniatreté de ses sujets révoltés, que cette démarche de Furius, et ses suites? Quel embarras n'est-ce point que d'être forcé à dire qu'on ne se peut pas fier di un maître qui vous promet de remédier à tous vos maux, et de supprimer tout ce qui vous a contraints à prendre les armes? Néanmoins, dans ce cas particulier, le prince d'Orange avait de bonnes raisons de se défier du roi d'Espagne. Les choses étaient venues à un tel point qu'il fallait qu'il pratiquat, comme il le sut fort bien faire, la maxime, qu'après avoir tiré l'épée contre son prince, il faut jeter le fourreau.

(E) Son traité du Conseiller a été fort estimé. ] Il l'intitula del Conseio y Conseiero. Simon Schardius fut le premier qui le traduisit en latin. Sa traduction fut publiée à Cologne, par André Schottus, l'an 1618, avec les traités de Pierre Magnus, et d'Hip-

ceptation qui serait faite de ces conditions de paix. Il ne fut pas nécessaire qu'il fit ce voyage, car on ne les accepta point. Ad ea Arausionensis, quoniam jam conventus delegatorum dissolutus erat, pridit nonas Maias respondet, que in pacis forniuld proponantur, de promissis servandis cautiones, quá in re totius negotii cardo vertitur, eas non ita prudenti viro tutas videri, quin P. R. si non serventur, dispensare possint, et violatores absolvere: ed diffidentid steri, et quoniam formula hac serius transmissa sit, ut ipse abjecta meliori spe certum licet dubii eventus bellum incertæ atque adeò insidiosæ paci præferendum duxerit (6).

<sup>\*</sup> Leclerc dit que Furius intitula son livre Bononia, parce que celui contre lequel il l'écrivit portait ce nom.

<sup>(3)</sup> Thuan., lib. CIV, pag. 486.

<sup>(4)</sup> Montanus haud sexagenario major vita ultimum diem clausit. Idem, ibid.

<sup>(5)</sup> Ex Thuano, lib. LX, pag. m. 108, 109, ad ann. 1575.

<sup>(6)</sup> Thuan., lib. LX, pag. 109, C.

polyte 🛓 Collibus, sur le même sujet. Christophe Warsevicius en donna une autre version latine, et la publia avec son traité de Legato et legatione. Ce fut à Dantzick, l'an 1646, si nous en croyons Nicolas Antoine; mais sans doute il s'est abusé : Warsévicius n'était pas alors en vie. On a des pièces de sa façon, imprimées l'an 1582, et une édition de son traité de Legato et legatione, 1595. Nicolas Antoine a pris pour une édition procurée par ce Polonais, celle qui fut faite après sa mort. Quoi qu'il en soit, voici la louange que ce Warsévicius a donnée au livre de Furius. Hoc opus multis multorum vel longissimis commentationibus est præferendum. Sic enim respondet acumen ingenii pectoris candori, et disputan-

di subtilitas sententiarum gravitati, ut tales Ceriolæ Consilarii omni ævo optari quam sperari videantur mihi magis potuisse (7). Il y a une traduction latine de cet ouvrage, imprimée à Bâle, l'an 1563, in-80., et à Strasbourg, in-12. (8). Au reste, Gaspar Escolanus, qui a dit dans son histoire de Valence, que Furius a eu la charge de chancelier du roi de Pologne (9), a été trompé peut-être par quelque livre qui contenait, tout ensemble, le traité du Conseiller, et quelque autre dissertation dédiée au chancelier de Pologne.

(7) Warsevieius, apud Nicol. Antonium, Bi-

blioth. Hispan., tom. I, pag. 277.
(8) Voyes le Catalogue de la Bibliothèque de M. de Thou, pag. 500, tom. I.
(9) Voyes Nicolas Antoine, Biblioth. Hispan.,

tom. I, pag. 277.

FIN DU SIXIÈME VOLUME.

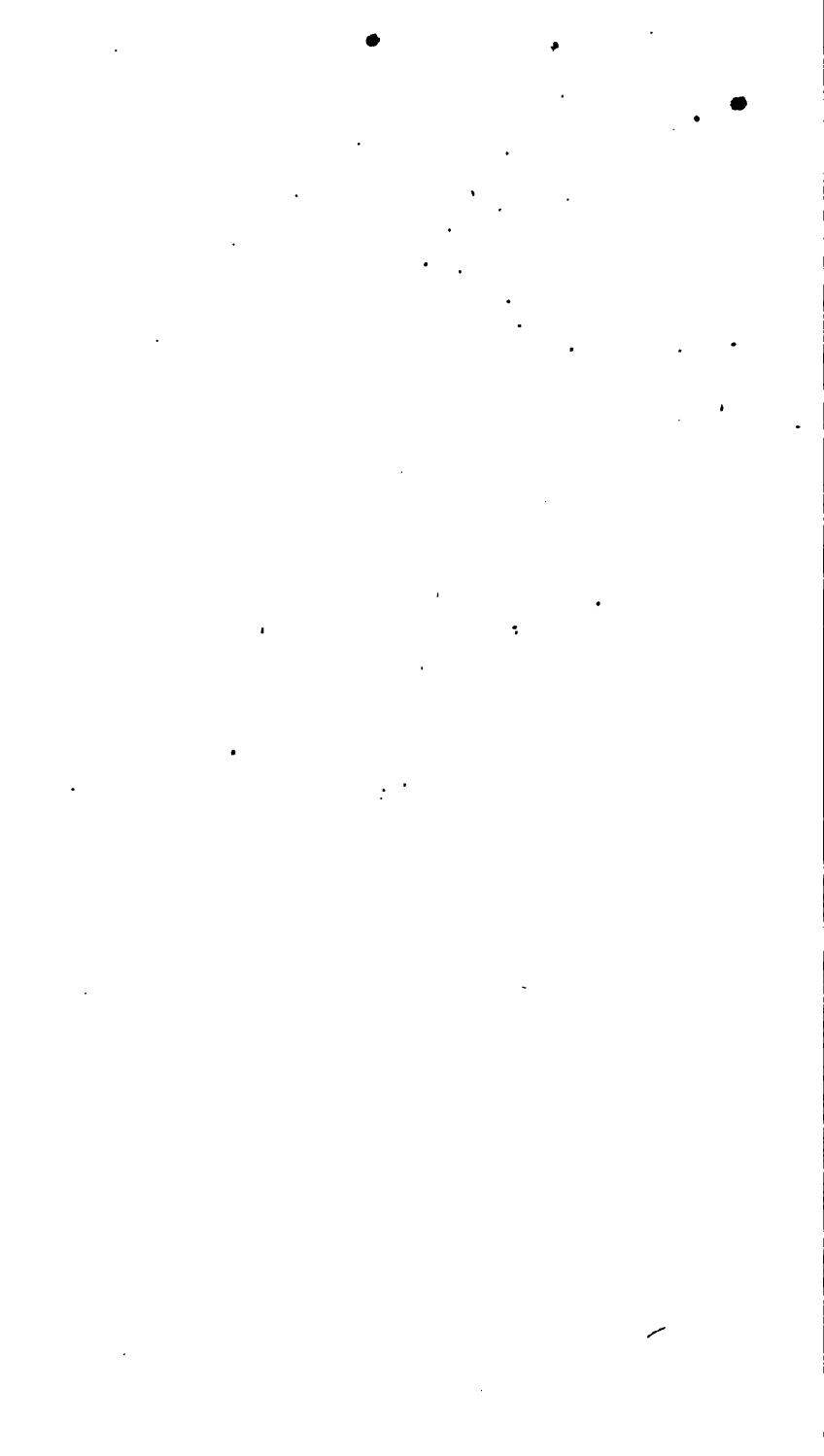

|  | - |  |
|--|---|--|



|   |   |   |   |  | • |
|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
| : | • |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   | • |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   | • |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |